

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



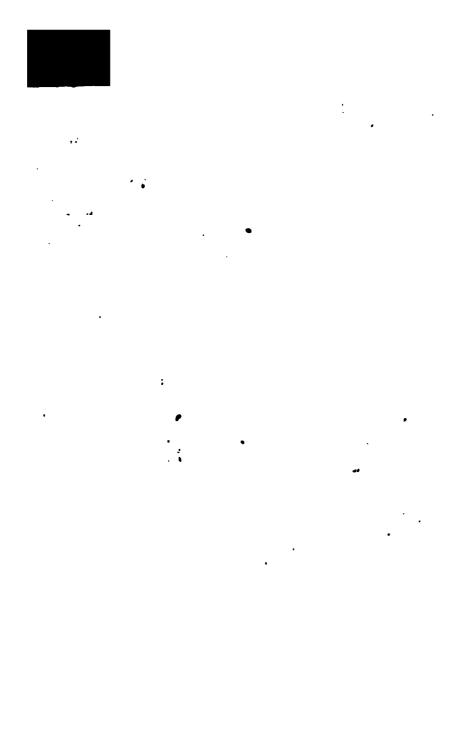

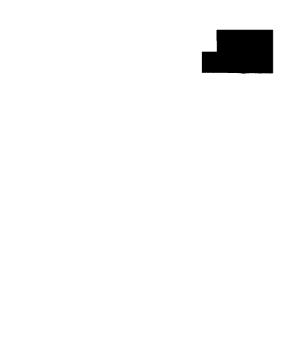





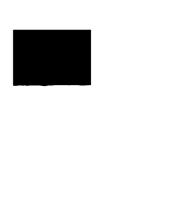

•

•

i

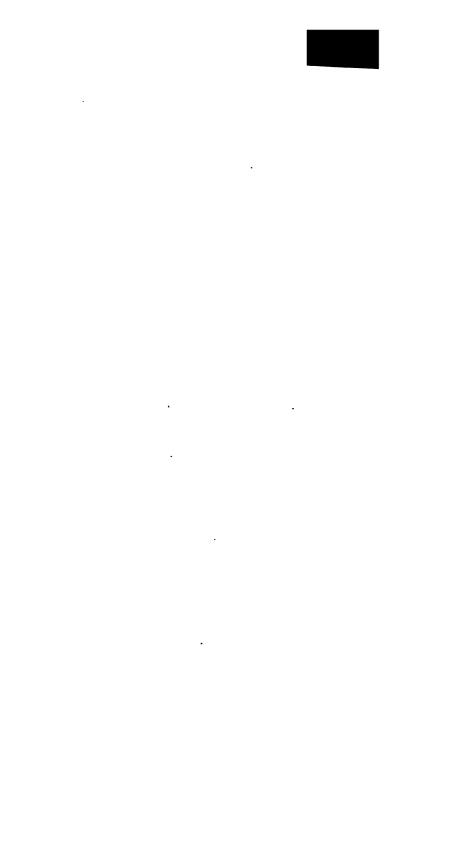

, . . J. 12, 1.30

## COLLECTION

COMPLÈTE

## DES MÉMOIRES

RELATIFS

A L'HISTOIRE DE FRANCE.

Table générale et analytique.



## PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, Res d'Esperate, n° 1.

## COLLECTION

COMPLÈTE

# DES MÉMOIRES

RELATIFS

## A L'HISTOIRE DE FRANCE,

DEPUIS LE RÉGRE DE PHILIPPE-AUGUSTE, JUSQU'AU COMMENCEMENT DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE;

AVEC DES NOTICES SUR CHAQUE AUTEUR, ET DES OBSERVATIONS SUR CHAQUE OUVRAGE,

PAR M. PETITOT.

TOME LII.



PARIS,
FOUCAULT, LIBRAIRE, RUE DE SORBONNE, Nº 9.
1826.





Cette Table générale et analytique des matières a éte rédigée par M. Delbare.

30.95

## Collection des Momoires

# RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE,

Avis du Libraire sur la manière de collationner et de faire relier l'ouvrage.

Loasqu'une collection se compose d'un grand nombre de volumes, et surtout lorsque la tâche qu'on s'est imposée de faire disparoître toutes les fautes qui ont pu échapper à la correction des épreuves met dans la nécessité d'imprimer des cartons (1), fil est rare que quelques volumes de chaque exemplaire ne soient pas déparés à la reliure par des transpositions ou par des omissions. En terminant cette première série de la Collection des Mémoires, je crois donc devoir indiquer à messieurs les souscripteurs les moyens de prévenir un pareil inconvénient.

La Collection des Mémoires est divisée en deux séries : cet avis se rapporte à la première, qui est intitulée Collection compraire des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'au commencement du dix-septième siècle. Le titre de la seconde est Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, depuis l'avénement de Henri 1v jusqu'à la paix de Paris, conclue en 1763. Ces deux titres ne doivent pas être confondus.

Chaque seuille de texte est également sacile à distinguer par la signature (2); la première série n'a pour signature que des

Les cartons, en termes de librairie, sont des feuillets réimprimés séparément, où l'on a corrigé des fautes qui existent dans ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

(\*) On appelle agnature d'un livre les chiffres, les lettres ou les mots places au bas de quelques pages. Ces signes sont les marques distinctives des feuilles, qui servent à guider les assembleurs, les brocheuses et les relieurs dans leur travail.

Une feuille de la Collection des Mémoires, pliée en huit (d'où lui vient le nom d'in-8°), présente d'abord la première signature, qui à grache indique le tome, et a droite le numéro de la feuille. Le feuille,

chiffres; dans la seconde série, il y a un T immédiatement avant le nombre placé à gauche qui indique l'ordre des volumes.

Dans la plupart des ouvrages, les mots FIN DU TOME ne prouvent pas toujours que le volume soit terminé, puisqu'on place ensuite la table des matières, quelquesois même des appendices. Cette méthode est vicieuse, attendu qu'elle ne sait pas connoître la fin véritable du volume, et qu'on ne peut savoir s'il est complet. J'ai veillé à ce que l'indication dont il s'agit sût mise précisément à la fin du volume, et sur la dernière page.

J'appelle encore l'attention de messieurs les souscripteurs sur les observations suivantes (1):

En tête du tome i est le discours préliminaire signé a, avec une pagination en chiffres romains (v à xx).

Le tome 4 commence par un avertissement de deux pages (1 — 11).

Tome 5. Les pages 165, 166, 171, 172 forment un carton double, dont le premier seuillet est signé 5.\* — 11°.

Tome 7. Les pages 73, 74 sont un carton signé 7. — 5°.

Tome 6. Les pages 401, 402 forment un carton signé 8. — 26\*.

Tome 0. Les pages 3 à 6 forment un carton double signé

Tome 9. Les pages 3 à 6 forment un carton double signé 9. — 1\*.

Tome 13. Les pages 455, 456 sont un carton signé 13. — 29\*.

(S'il manquoit, il faudroit le chercher à la fin du tome 14).

Tome 15. Les pages 199, 200 forment un carton signé

Tome 15. Les pages 199, 200 forment un carton signé 15. — 13°.

Tome 18. Le dernier seuillet doit être un carton portant au bas de la seconde page FIN DU DIX-HUITIÈME VOLUME (et non pas sin du dix-septième).

Tome 33. Les pages 125, 126 sont un carton signé 33.—8°.

Tome 38. Les pages 307 à 310 forment un carton double signé 38. — 20°, et 38. — 20°°.

suivant porte la seconde signature, qui n'est composée que du même numéro de la feuille, suivi d'un point.

Un volume in-8° dont les feuilles ne sont pas coupées contient donc autant de cahiers qu'il y a de feuilles; et pour le collationner dans ce état, il suffit de suivre l'ordre des signatures.

(1) Les tomes 1 à 18 qui ont été réimprimés portent les dates de 1824 1825, 1826 et 1827. Les personnes qui les possèdent ne doivent poinchercher les cartons indiqués, attendu qu'ils ne sont applicables qu'sur mêmes volumes de la première édition, imprimés en 1819, 1820 et 1821 Les cinq cartons des volumes suivans n'ont point de signature : pour s'assurer de leur placement, il faudra reconnoître les mots que j'indique. La plus légère différence prouveroit que le carton n'a pas été placé; et dans ce cas, on pourra le réclamer.

Tome 39. Premier carton. Page 65, ligne 23: allèrent Page Dan M. le président Duranty, etc.

Deuxième carton. Page 273, ligne 1: pour donner occasion (et non pas pour nu donner occasion). Troisième carton. Page 288, ligne 7: le marquis du Pont, lu duc du Namours.

Quatrième carton. Page 313, ligne 1: de la bonne reception que l'on avoit faicte à Ronz.

Tome 49. Un carton. Page 401, ligne 2 de la note: 7 juin 1601 (et non pas 1596).

Nous joignons à cet avis quatre nouveaux cartons qui doivent être placés conformément aux indications suivantes :

Tome 1, pag. 479-480, signé 1. — 30°. Tome 8, pag. 405-406, signé 8. — 26°. Tome 52, pag. 25-26, signé 52. — 2°. *Idem*, pag. 323-314, signé 52. — 21°.

#### MODÈLE DE RELIURE.

Il doit y avoir sur le dos de chaque volume trois étiquettes; celle d'en haut est générale: la seconde, qui occupera le milieu, désignera seulement la série, et l'ordre numérique des tomes; la troisième, placée en bas, présentera les titres particuliers des ouvrages contenus dans chaque volume. On peut prescrire au relieur les modèles que nous offrons ci-après, et qui nous paroissent les plus convenables.

Le nom de M. Petitot, placé en tête de la première étiquette, sert à distinguer cette Collection de quelques autres qui ont été publiées sous le même titre. On peut néanmoins le supprimer sans rien changer au système établi dans les modèles. Modele de reliure pour les cinq premiers volumes, qui doit être observé pour tout l'ouvrage. Les étiquettes particulières pour les tomes 6 et suivans sont figurées à la suite.

| PETITOT.  COLLECTION COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.  DE FRANCE.  PETITOT.  PE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRE SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PETITOT. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| (5)                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| DU GUESCLIN. 2. CHRISTINE DE PISAN. 1                                     |
| DES GUERRES ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. DU GUESCLIN. 1.              |
| EXTRAITS DES MANUSCRITS ARABES. DISSERTATIONS SUR L'HISTOIRE DE S. LOUIS. |
| TABLEAU DE N. LOUIS. JOINVILLE.                                           |
| <br>DISCOURS PRÉLIMINAIRE. VILLE - HANDOUIN. DECADENCE DE L'EMPIRE LATIN. |

6.

7.

| 6.                                                                       | 7.                                        | 8.                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CHRIST. DE PISAN.  2.  TABLEAU  DU RÈGNE  DE CHARLES VI.  BOUCICAUT.  1. | BOUCICAUT.  2.  PIERRE  DE FÉNIN.         | TABLEAU DU RÈGNE DE CHARLES VII. JEANNE D'ARC. RICHEMONT. FLORENT D'ILLIERS.        |
| 9.                                                                       | 10.                                       | 11.                                                                                 |
| HISTOIRE DE LA SECONDE MAISON DE BOURGOGNE. OLIVIER DE LA MARCHE.        | OLIVIER DE LA MARCHE. 2.                  | DU CLERCQ. INTRODUCTION. PHILIPPE DE COMINES. 1.                                    |
| 12.                                                                      | 13.                                       | 14.                                                                                 |
| PHILIPPE  DE COMINES.  2.                                                | PHILIPPE DE COMINES. 3 JEAN DE TROYES. 1. | J. DE TROYES.  7.  TABLEAU  DU RÈGNE  DE CHARLES VIII.  VILLENEUVE.  LA TRÉMOUILLE. |

(7)

| 15.                   | 16.                   | 17.                                                             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TABLEAU<br>DU RÈGNE   | BAYARD.               | INTRODUCTION.                                                   |
| DE LOUIS XII.         | FLEURANGE.            | DU BELLAY.                                                      |
| BAYARD.               | LOUISE<br>DE SAVOIE.  | t.                                                              |
| 18.                   | 19.                   | 20.                                                             |
| DU BELLAY.<br>2.      | DU BELLAY.            | INTRODUCTION AUX MÉMOIRES DE 1547 A 1594. BLAISE DE MONTLUC. 1. |
| 21.                   | 22.                   | 23.                                                             |
| BLAISE<br>DE MONTLUC. | BLAISE<br>DE MONTLUC. | GASPARD<br>DE SAULX.                                            |
| 2.                    | 3.                    | 1.                                                              |

/

| 24.                 | (8)<br>25.                         | 26.                                                                  |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GASPARD             | GASPARD                            | DE                                                                   |
| DE SAULX.           | DE SAULX.                          | VIEILLEVILLE.                                                        |
| ·<br>2.             | 3.                                 | r.                                                                   |
| 27.                 | 28.                                | 29.                                                                  |
| DE<br>VIEILLEVILLE. | DE VIEILLEVILLE. 3. DU VILLARS. 1. | DU VILLARS.                                                          |
| 30.                 | 31.                                | 32.                                                                  |
| DU VILLARS. 3.      | FRANÇOIS DE RABUTIN.               | FR. DE RABUTIN.  2.  SALIGNAC.  COLIGNY.  LA CHASTRE.  ROCHECHOUART. |

| 33.                    | ( <b>9</b> )<br>34.                        | 35.                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| MICHEL  DB  CASTELNAU. | DE MERGEY.  DE LA NOUE.  GAMON.  PHILIPPI. | DUC DE BOUILLON. GUILLAUME DE SAULX. |
| 36.                    | 37.                                        | 38.                                  |
| CHEVERNY. HURAULT.     | MARGUERITE DE VALOIS.  JA. DE THOU.        | CHOISNIN.  DE MERLE.  PALMA CAYET.   |
| 39.                    | 40.                                        | 41.                                  |
| PALMA<br>CAYET.        | PALMA<br>CAYET.                            | PALMA<br>CAYET.                      |
| 2.                     | 3.                                         | 4.                                   |

| 42.                                            | ( 10 )<br>43.                                                                         | 44.                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PALMA<br>CAYET.                                | PALMA<br>CAYET.<br>6.                                                                 | VILLEROY.<br>Le dùc                            |
| 5.                                             | JACQ. PAPE.                                                                           | D'ANGOULÊME.                                   |
| 45.                                            | 46.                                                                                   | 47.                                            |
| JOURNAL  DE  HENRI III,  PAR  DE L'ESTOILE.    | JOURNAL  DE  HENRI IV,  PAR  DE L'ESTOILE.                                            | JOURNAL  DE  HENRI IV,  PAR  DE L'ESTOILE.  2. |
| 48.                                            | 49.                                                                                   | 50.                                            |
| JOURNAL  DE  HENRI IV,  PAR  DE L'ESTOILE.  3. | JOURNAL DE LOUIS XIII, PAR DE L'ESTOILE. L. BOURGEOIS. J. GILLOT. GROULARD. MARILLAC. | FONTENAY- MAREUIL.  1.                         |

.

(11)51.

TABLE GÉNÉRAL ET ANALYTIQUE.

52.

FONTENAY-

MAREUIL.

### ERRATA.

Les corrections que nous indiquons ici peuvent être facilement faites dans le texte même. Des fautes plus graves ont nécessité les quatre cartons que nous joignons à cet avertissement; nous recommandons aux relieurs de les mettre exactement à leur place. Tome Page.

```
Ligne
11, 39 - 16, Thorace, lisez Thoron.
```

128 - 29, 1553, lises 1253.

144 - 19, leur, lises leurs.

178 - 30, douziéme, lises treisième.

374 — 3, assemblez, lises assablez.

111, 23 - 10, 15m, lises 16m. (Cette correction est à faire dans les deux éditions.)

ld. - 11, 21, lises 22.

142 - dernière ligne, mettes en note (4) Gréguras.

365 - 11, après tenir, ajoutes garder.

415 - 5, pas latine, lises pas la latino.

v, 400 - 4 et 19, ou, lises on.

\$27 — 12, ou, lises on. v1, 273 — 30, Phiners, lises Phinees.

494 - 6, sailloient, lises failloient.

VII, 139 - 9, mettes après le mot Roy la virgule qui est après seigneur.

208 - 14, l'a, lises la.

221 - 10, plus me soyes, lises plus soyes.

viii, 45 - 1, pour, lises per.

231 - 4, revision, lies cette révision.

Id. - 6, supprimes le mot cette.

243 - 19, claribus, lises claris.

424 - 23, gendre, liers bean-frère.

579 — 29, pas, lises per.

12, 56 - 30, deux ans, liers dix mois.

156 - 1, dicts, lises dictes.



### (12)

```
Tonne. Tage.
             Ligue.
  1x, 160 - 11, courrouce, lisez courroucer.
      326 - 3, le, lisez les.
  x, 247 - à la note, du Beaujeu, lisez de Beaujeu.
      339 - 20, yons, lisez lyons.
      382 — 20, acheves, lisez achevées.
      180 - 28, et, lises est.
      482 - 11, et, lisez est.
        6 - 17, avoit, lisez avoient.
      256 - 24, au, lisez à.
      261 - 22, le, lises la.
      321 — 13, pous, lisez pour.
      340 - 32, duc, lisez ducs.
      367 - 14, grande, lisez grande fuite.
      411 - 1, avoient, lises avoit.
      440 - 20, prit, lisez pris.
      478 — 28, et 1462, lises en 1462.
 x11, 35 - 7, avoit, lises avoient.
      115 - 20, Louis IX, lisez Louis XI.
      153 - 10, ou, lisez on.
      173 - 26, avoit, lises avoir.
        4 — 10, estoit, lises estois.
MIII.
      Id. - 13, mettez un point avant Estienne.
      140 - 4, pas, lisez par.
      175 - 11, on, lises ou.
      Id. - 13, eu, lisez veu.
      218 - 27, estoient, lises estoit.
      291 - 5, mette, lises mettre.
     331 - 28, mariée lisez marié.
     453 - à la note querere, lisez querere.
      35 — 1, trouvée lisez trouvé.
XIV,
      69 - 3, et 4 porté enterrer a aux Carmes, lisez porté à enter-
                 rer aux Carmes.
       90 - 4, y y, lisez y.
      106 - 25, descouvrir, lises descouvrit.
      111 - 21, son hostel, lisez en son hostel.
     208 - 17, celui Louis, lisez celui de Louis.
     261 - 29 et 32, Martine, lises Martene.
     275 - 23, Lepare tres desplaissant, lise: Lespare tres desplaisant.
     299 — 24, donc, lises dont.
303 — 3, l'eust, lises eust.
54 — 3, [1523], lises [1503]
      144 - 33, 1572, lises 1527.
 xvi, 168 — 32, laissa, lisez et laissa.
      175 - 24, grande, lises sans grande.
      177 - 20, feussent lises scenssent.
      226 - 15, surtout, lises sur tous.
      260 — 9. juin 1511, lises janvier 1514.
```

## TABLE

## GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

## DES MÉMOIRES

## RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE.

[Note Les chiffres remains indiquent les taunes, et les chiffres arabes les pages.]

### A

Anton (le prêche d') est transféré par ordre du Roi à S.-Maurice, prés de Charenton, XLVIII, 8.

Anovati, émir du sultan d'Egypte, va mettre le siège devant Ascalon avec Bibars, III, 10. Se présente devant Napoulous, 11. Est nommé pour traiter avec le roi de France de sa rançon, et de la reddition de Damiette, 33.

ABOULTEDA, sultan, prince de Hamah, historien arabe, III, 46.

AMANAM, secrétaire du prince de Condé, est pendu en place de Gréve, XLV, 120.

ACHAN (le capitaine) est renversé au siège de S.-Germain dans le fossé de la place, et y reste blessé jusqu'au lendemain, XIX, 484.

Acus (le seigneur d') part de l'abbaye de Bouhourie pour aller au secours du capitaine Bedaigne, surpris à Bouhain. XIX, 453. Acusa (le baron d') fait passer le

Aciza (le baron d') fait passer le Rhône à une armer de protestans de la Provence, XXII, 251, et la conduit vers la Gayenne, 253. (Conment. de Monalue.) — Se joint à l'armee du prince de Conde, XXXIII, 434. (Mem. de Castelnau.) - Dovenu duc d'Uses et connu sous le nom de Crussol, il assiége et prend la ville de Bais, XXXIV, 332. (Mém. de Gamon.)— Donne pouvoir aux protestans de prendre les dimes et revenus des églises, et de les em-ployer au fait de la guerre, 351. Est battu par le vicomte de Joyeuse devant Beziers, 352. Convient d'une suspension d'armes, et se retire à Montpellier, 353. Assiége Prontignam, qu'il ahandonne, et va cam-per à Poussan; fait ahattre les faubourgs de Montpellier et détruire les plus anciens édifices qu'ils renferment, 354. Défend la ville, soutenu par le baron des Adrets, 350. Assiego et prend la tour appelée la Carbonnière, à Nismes; reprend sur les catholiques le bourg de S.-Andéal, 359. Force le vicomte de Joyeuse à s'éloigner de Montpellier, 36g. Signe une capitulation avec un des capitaines du fort S.-Pierre, que les protestans détruisent, 370. S'empare de Pont-Saint-Esprit, 370. Assiége Baïs-sur-Baïs; après avoir perdu beaucoup de monde, est forcé de se retirer; ravage les environs de Nismes, 386. (Mém. de Philippi.) Aconte (Bernardino d'), favori

Acoare (Bernardino d'), favori du duc de Milan, chargé de défendre le château de cette ville, le livre aux Français sans avoir été attaqué; meurt de honte de sa trahison, XV, 32.

Acquer, chevalier anglais, est fait prisonnier à la bataille de Pont-Vallain, V, 89.

ACTES DU CONCILE DE TRENTE, etc., livre publié par un conseiller de la grand'chambre, et fort recherché, XLVIII, 54.

ADIL-CHAM est étranglé par ordre de son frère Touran-Chah, sultan d'Egypte, III, 32.

ADJACET, marchand florentin établi à Paris, achète le comté de Château-Vilain pour épouser la demoiselle d'Atry, XLV, 177. Se bat contre Pulveret, capitaine du château d'Encise, qui lui accorde généreusement la vie; son ingratitude envers lui; il est condamné à lui payer 2,000 écus, 218.

ADOLPHE DE CLÈVES, seign. de Ravestain, gagne le prix à une joûte exécutée à Dijon, IX, 320. Sert le comte de Charolais dans la guerre dite du Bien public, X, 235. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 324, et contre le duc lui-même; tient sur les fonts de baptême, avec la duchesse douairière, Philippe, fils de l'archiducet de Marie de Bourgogne, 429. Ordonne à son fils Philippe de se départir de la guerre qu'il fait au roi des Romains, sous peine de le déshériter, 461.

ADOLPHE, duc de Gueldres, fils d'Arnould d'Egmond, se déclare pour les mécontens révoltés contre son père; battu par lui, obtient sou pardon; fait le voyage de la Terre-Sainte; revient, et se révolte de nouveau; prend la fuite; obtient une seconde fois son pardon; forme avec la duchesse sa mère le complot d'enleverson père; comment il l'exécute; enferme Arnould au chèteau de Bue-

ren, IX, 63. Est forcé de le remettre en liberté; scène entre le père et le fils; prend la fuite; est arrêté à Namur, où il est long-temps prisonnier, 64. Est délivré par les Flamands, et tué dans un combat près de Tournay, 79. XII, 96, 288; XIV, 61.

Adoption d'honneur en prèse. N'étoit pas en usage chez les Romains, mais parmi les princes barbares et septentrionaux, III, 347; comment elle se faisoit, 348. Les Grees en firent par nécessité, puis les Français, avec ces peuples bar-bares, 349. Celle qui fut en usage parmi les peuples civilisés ne fut point souillee par l'effusion du sang, 350; elle se faisoit par la communication réciproque des armes, 351; aussi par l'attouchement des armes, 352; et par serment, 353. Les peuples chrétiens ont introduit une manière d'adoption fraternelle plus sainte et plus pieuse, 355. Exemples cités, 356. Les Français ont pratiqué les adoptions fraternelles connues sous le nom de fraternités d'armes, 359. Exemples à l'appui, 360. Elles ne se contractoient pas toujours dans l'ég'ise; elles se faisoient quelque fois par ambassadeurs entre princes absens, 361. Telle fut celle entre Louis xi et Charles, duc de Bourgogne, 362; celle entre Bertrand Duguesclin et le seigneur de Clisson, 363. Les chevaliers frères d'armes portoient l'ordre et le collier l'un de l'autre, 366.

Adoptions d'honneur en pies. Le defaut d'enfans, et surtout d'enfan màles, donna lieu à ces adoptions, III, 369. Elles ont eu lieu sous les Romains; celles entre les princes du Nord étoient des traités d'alliance. 370. Exemples de ces adoptions; étoient considérées comme un honneur et une faveur très-grande, 371. Se faisoient par la tradition des armes, 372; ou en faisant passer sous sa chemise ou sous son manteau celui qu'on adoptoit pour fils, 374. La chevaleric parolt avoir tire son origine de cette adoption, 375. Ce qui se prouve par les cérémonies usité

D'une autre espèce d'adoption qui se faisoit en coupant les cheveux de celui qui étoit adopté en fils, 379. Les chrétiens ont pris cet usage des pasens, 38o. A quel age se faisoit cette coupe de cheveux, et avec quelle cérémonie, 381. Cette même cérémonie avoit lieu lorsqu'on coupoit les premiers poils de la barhe, 382. Antiquité de cet usage chez les Grecs et les Romains, 383. Les chrétiens purifièrent cet wage, 384. Affinité spirituelle contractée dans les aduptions par la coupe des chevoux et de la harbe, 385. Adoption que fit Bélisaire d'un certain Throdore, 387. Autre manière d'adoption inventée dans les derniers siècles par les rois et princes, 389. De la forme d'adoption appelée albergue, 390. Quoique les adoptions d'honneur ne donnament aucun droit aux successions, l'alliance qu'elles faisoient contracter passoit aux enfans et aux parens de ceux qui étoient adoptes, 392. La qualité de perc que Théodebert i et Childebert ii, rois d'Austrasie, donnent dans leurs lettres, l'un à l'empereur Justinien, l'autre à Pempereur Maurice, fait presumer, imi que d'autres faits, qu'il se fit de pareilles adoptions entre les rois de France et les empereurs d'Orient, 303. Lettres citées à l'appui de cette opinion, 394. Les rois et empereurs se donnoient entre eux le titre de frères; ce ne fut que par l'adoption d'honneur qu'ils se donnérent ceux de pere et de fils; explication de deux monnoies d'or de Theode-

blables traites d'alliance, 398. ABORNE (Jerôme) amone 6,000 lansquenets au secours des Impérieux, XVII, 366.

bort i et de Childebert ii, par laquelle il parolt que ces deux princes

avoient fait avec l'empereur Justi-

nien et l'empereur Maurice de sem-

Aponno, doge de Génes, prend le titre de gouverneur au nom du roi de Prance, VI, 248. Tabl. du rig. de Charles ri.)—Est chassé, puis reppelé, VII, 6. Vient à hout de

persuader aux principeux aobles et du peuple de se donner au roi de France ; le Roi accepte la seigneurie de Gênes, et y envoie successive-ment plusieurs gouverneurs qui ne peuvent y rester, 7. ( Boucicaut.)

Adrets (le barou des) se rend maître du Dauphiné pour les lu-guenots, XXIV, 340. (Méin. de Tavannes.)—Part de I yon à la tête des huguenots; reprend les places occupées par le comte de Suze, XXXIII, 220. Horribles cruautés qu'il exerce à Mornas, à Montbrison, 221. Se rend fameux dans toute la France, 222. Est gagné par les promesses du duc de Nemours, 287. Est fait prisonnier dans la ville de Valence, et conduit à Nismes, 288. ( Mém. de Castelnau.)

Adries d'Utricht, cardinal, ancien précepteur de Charles-Quint, est nommé pape après la mort de Léon x, XVII, 50. Ace (M. d'), écuyer du Roi, est tué à l'attaque de Villebleuvin, L,

Agnès, fille de Louis-le-Jeune et sœur de Philippe-Auguste , marice à l'age de dix ans à Alexis, fils de Manuel Compène, devient l'épouse d'Andronic, qui a tué son mari, I, 25. Sauvée comme par miracle, elle reparoit à la cour d'Isaac l'Ange, 34. Epouse Théodore Branas, seigneur grec, 63.

Agrès de Bourgogne, femme de Charles, duc de Bourbonnais et d'Auvergne, meurt fort regrettée en son château de Moulins; princes et seigneurs issus d'elle, XIV, 47. Aconna (Thomas d') seconde le

duc de Lancastre dans le premier corps d'armée à la bataille de Na-

varette, IV, 410.
AGURARE (le capitaine Salvateur d') met en fuite cinq soldats capagnols introduits dans Turin per surprue, XIX, 412.

AIGREVILLE (le seign. d'), capi-taine de Montargis, fait protter Et. Chevalier et Droux Budé, executeurs du testament du roi Charles vu, XIII, 257.

Aiguitton (le dac d'), fils du duc de Mayenne, défend la ville de Laon contre Henri IV; est forcé de capituler, XXXVI, 280. (Mem. de Cheverny.)-Est envoye en ambassade vers l'archiduc, XLVII, 317. (Mém. de L'Estoile.)

AIMAR, président de Bordeaux, parle aux Etats de Blois pour l'entretien de la paix, XLV, 148.

Aimenion seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

AIME (le comte d'), prince d'Arragon, marche à la tête du second corps d'armée opposée au prince de Galles, IV, 404. Combat le conseil donné par Duguesclin, 409.
Aixor (Guillaume d') se montre

contraire au rétablissement d'Alexis,

I, 174.

Aix (Louis d'), viguier de Marseille, exerce pendant les troubles de France une autorité tyrannique sur cette ville avec le consul Charles Casault, XLIII, 206. Comment il en est chassé par l'entreprise du capitaine Liberta et le secours du duc de Guise, 208 et suiv. Il finit misérablement ses jours, 217.

ALARD, en Provence, se croise à

Citeaux, I, 128.

ALARD MACQUERRAU est nommé par le comte Baudouin pour aller à

Venise, I, 106.

ALBE (le duc d') se rend à Bayon-ne, où il trouve la cour de France; ses longues conférences avec Cath. de Médicis; quel en est l'objet, XX, 120. (Introd.) - Battu près de Marseille, fait tirer à quatre chevaux un prisonnier français, XIX, 114. (Mem. de Dubellay.) - Se porte vers Rome, XXI, 344. Met le siège devant Ostie, 366. (Comm. de Montluc.) - Assiége S.-Jacques en Piémont sans succès; se retire à Milan, XXIV, 156. Est euvoyé au secours de Marc-Antoine Colonne, et reprend plusieurs châteaux et territoires de l'Eglise, 184. Est envoyé en Plandre pour apaiser la révolte des gueux, 417. Y exerce l'autorité royale; envoie en Espagne le comte de Bure,

et fait trancher la tête aux comtes d'Egmont et d'Ornes, XXV, 24. Batit les citadelles d'Anvers et de Gaud; force le prince d'Orange, le comte Ludovic et autres à se retirer en France, où ils sont défeits à la bataille de Montcontour, 150. (Mém. de Tavannes.) - Assiege Mets. XXVII, 20. Sa lettre à don Alphonse d'Arbolancgua, 57. (Mem. de Vieilleville.)—Assiege Sautia en Piémont, XXIX, 512. S'eloigne de cette ville, trompé par une ruse du maréchal de Brissac, 523. Fait passer son armés dans Pondesture, qu'il fortific à la hate, 524. (Mem. de Du Villars.)-Grands préparatifs qu'il fait faire devant Metz pour l'assiéger, XXXI, 162. Il bat la place avec fureur, 163. Se retire de nuit, laissant ses tentes et bagages, 178. Rassemble 30,000 hommes en Italie, et se porte du côte de Casal, 376. Ravitaille Vulpian, 377. Assiége inutilement Santia, 378. Reprend le chemin de Verceil, ruinant plusieurs forts dans le voisinage de Casal, 380. Fortifie Pondesture. 384. Entre dans Rome aprés la paix conclue entre le Pape et Philippe 11, XXXII, 116. (Comm. de Rubutin.)

ALBERAC (Philipped'), défendant Dronier pour les Imperiaux, est fait

prisonnier, XXIX. 134.

ALBERT, marquis de Brandebourg, fait la guerre aux évêques et aux villes impériales, brûle et saccage le pays de Bamberg et de Vicebourg, pille la terre de Henri de Brunswick, XXIV, 108. Est battu per Maurice; se retire et meurt en France, 109. (Mém. de Tavannes.)—Paroit suivre le parti de la France; sa conduite équivoque, XXXI, 129. Il demande à se retirer, 136. Ravages que font ses troupes, 138. Il se laisse gagner par l'Empereur, 148. Livre combat au duc d'Aumale, 151; défait sa troupe, le fait prisonnier, et va rejoindre l'Empereur, 153. Avec quelles peines il échappe à la poursuite de la garnison de Meta, 180. Comment il se venge de l'abaudon où l'a laissé l'Empereur; est défait dans un combat près de Cologne par le duc

Maurice, 184. (Comm. de Rabutin.) Sa conduite avec M. de Guise pendant le siège de Metz inspire de la défiauce a ce prince, XXXII, 270 et suiv. Il devient suspect au connétable, qui se met en garde contre lui, 280. Danger qu'il court dans une escarmouche, 348. (Siege de Mets.)

ALBERT, duc de Sexe, est nominé par le conseil des princes allemands pour lieutenant du roi des Romains en Flandre, X, 459. Fait la guerre à Phil. de Cleves; reprend sur lui plu-

sieurs places, 461.

ALBERT, archiduc d'Autriche, vient au secours de la ville d'Amiens, miegée par Henri 1v, XXXVI, 328. Est force des'eloigner, 329. Devient gouverneur des Pays-Bas par son mariage avec l'infante d'Espagne; remet son bonnet de cardinal, et se défait de tous ses bénéfices, 340. Publie une déclaration contre les Hollandais et les autres huguenots des Pays-Bas; troubles qu'elle occasione, 379. Met le siege devant Ostende; grands se-cours que ses sujets lui fournissent, 500. Longue durée de ce siège, 501. (Mem. de Cheverny.) — Son depart d'Espagne pour aller dans les Pays-Bas, XLIII, 255. Son entrée à Bruxelles, 256. Il envoie des secours à La Fere, 257. Se rend à Boulogne, 260. Prend la ville de Caluis par compoattion, 261. Assiège et emporte de force le château, 263. Investit la ville d'Ardres, 263. S'en rend maître par composition, 264. S'en retourne en Flaudre, 265. Fait le siège de Ilalse, 266. Accorde une capitulation à cette ville, 273. Vient en France au secours de la ville d'Amiens; arrive à Dourlans, 362. Est force de se retirer, 364. (Mém. de Curet.)-Fait le siege d'Ostende, XLVII, 3 i 5. Détails sur les opérations de ce siège, 318, 324. Vem. de L'Estoile.) - Envoie à Paris faire des propositions de paix, XIIX, 358. (Mem. de Groulard.)

Austria (le comte d'), attaché au duc de Ferrare, envoyé anprès du roi Charles viis pour traiter de la nix, lui conseille de pe pas la faire, XIII, 169.

Albiocois (secte des); son origine, son caractère ; croisade publiée contre eux, 11, 36.

Albiont (lesieur d'), commandant de Greuoble pour la Ligue, rend cette place au sieur de Lesdiguières, XL, 199.

Armigur (le sieur d'), coupable de trahison envers le duc de Savoie, et condamné a mort, choisit celle du poison, le duc lui ayant laissé la liberté du choix, XLVIII, 101.

Albret (le sire d') se rend auprès du prince de Galles pour marcher contre Henri de Traustamare, IV, 400. Est auprès de ce prince à la bataille de Navarette, 412. Parle au prince de Galles en saveur de Du-

guesclin, 447.
ALBRET (Alain, sire d'), comte de Gavre, etc., vient au secours du duc de Bourbon, XI, 351. (Mdm. de Comines.) - Séduit par l'espois de devenir héritier du duché de Bretagne, se met en route avec des troupes; est arrête sur les confins de l'Angoumois; promet de renoncer à ses desseins, XIV, 169. Arme de nouveau, et se rend en Bretague, 173. (Tabh du règ. de Ch. rii.)

ALBRET, seigneur de S.-Basile, fils cadet du comte d'Albret, prisonnier à l'actoure, et décapité

à Poitiers, XIII, 433.

ALBERT (Bernard d'), parent du connétable d'Albret, défend avec opiniatreté la ville de Ham; offre en vain de capituler ; fait une sortie, et parvient à se joindre aux princes confedérés, VI, 205. Auszer (Ch. d'), est nomme

commandant en Guyenne, V, 373. (Mem. de Christ, de Pisan) - Est fait connétable, VI, 250. Reprend cette dignité qu'on lui avoit enlevée, 312. Prend le commandement de l'armée française; veut empécher les Anglais de passer la Somme, 319. Se rend à Rouen, où est la cour; est d'avis qu'on adopte les propositions du roi d'Angleterre, 320. Insiste pour qu'on rouvre les negociauons, 321. Est fait prisonnier à la bataile d'Azincourt, 322. (Tabl.

du règ. de Ch. ri.) - Marche contre le roi d'Angleterre, VII, 273. ( Mem. de Fenin.)

ALBRET (Ch. d'), prince de Navarre, frère de Henri d'Albret, arrivo devant Naples avec quelques gentilshommes, XX, 370. Détails sur la descente périlleuse de ce prince, 372. Il meurt trois semaines après

son arrivée, 382.

ALDOBRANDIN (le cardinal), neveu et légat du Pape, célèbre à Florence le mariage de Marie de Médicis avec Henri IV, XXXVI, 464. Se rend à Turin pour accommoder le duc de Savoie avec le roi de France, 465. Arrive à Chambéri, 469. Vient à Lyon pour traiter de la paix avec les députés du duc de Savoie, 484. Y renouvelle la cérémonie du mariage avec le Roi, 485. Conclut le traité de paix avec le duc, 488.

XLVII, 303, 306 et 307.

Arrore (le seigneur d') est tué à la bataille de Ravennes, XIV, 462. (Panég. du Cheval. sans repr.) Commandant l'armée de César Borgia, se rend à Rome après la prise de Forli; y obtient la liberté de Cath. Sforce, et l'épouse, XV, 35. Traverse le Milanais, et se jette dans Novarre, qu'il est force de reudre à Ludovic; il se reuferme dans le chateau, 37. Marche sur Naples après la hataille de Cérignolle, et se voit forcé de se retirer dans la forteresse de Gacie, 57. (Tabl. du règ. de Louis xII.) - Entre dans Bresse à la tête de la gendarmerie, et renverse les Vénitiens, XVI, 8. (Mém. de Bayard.)

Alègne ( le marquis d') assassine Pranc. de Moutmorency, seigneur de Hallod, XLIV, 547; XLVI, 274.

ALEGRE (Antoine d'), seigueur de Millaud, connu par sa vaste érudition, est tue par Viteaux, XXXVI, 52.

ALÈGRE (Yves, baron d'), blesse an sièze d'Yssoire, est tué dans son château, XLV, 152.

ALEXCON ( le comte d'), frère du roi Philippe de Valois, menace de passer avec ses hommes d'armes sur le corps des alhalétriers génois qui

refusent de combattre à Crécy, IV. 110.

Arençon (le comte d') se rend: Caen auprès du connétable Duguesclin , V, 72.

ALENÇON ( le comte d' ) embra le parti du duc de Bretagne, VI. 280. S'oppose à ce qu'on négocieavec les Anglais, 321. Combat corps à corps avec le roi d'Angleterre, et succombe glorieusement, 322.

ALENÇON (le duc d') range sou son obéissance et sous celle du Roi la ville et la tour de Verneuil, de concert avec les comtes de Don de Buckam, du connétable de France, du comte d'Aumale, du vicomte de Narbonne et du maréchal de La Fayette, VIII, 103. Combat livre près de cette ville, où les Français ont d'abord le dessus, et sont ensuite battus par le duc de Bedfort et les comtes de Suffolck et de Selisbury, 105. Le duc y est fait prisonnier avec le batard d'Alençon, le maréchal de La Fayette et le sei gneur de Mortimer, 106. Est délivré moyennant rançon, et en donnant pour otages six chevaliers françai 130. Se rend devant Jargeau avec la Pucelle , 179; prend cette ville d'as saut; retourne à Orleans, 180. Se die pose à mettre le siège devant Mehun et Beaugency, 184; attaque et prend d'assaut la première de ces villes; entre sans obstacle dans la seconde, en attaque le château, 185. Livre combat aux Anglais dans les plaines de Patay; noms des seigneurs français qui s'y trouvèrent, 187. Ramène au camp Jeanne d'Arc, blessée à l'assaut de Paris, 217.

ALEXCON (le duc d') entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (Mem. de La Marche.) - Est detenu long-temps prisonnier au château de Loches; délivré par Louis x1, fait, contre la promesse qu'il en avoit donnée au Roi, mourir un boiteux qui l'avoit autrefois accusé, XIII, 363. Obtient sa grace pour ce manque de foi; offre cusuite toutes ses villes et pays aux Bretons et au duc de Berri, 364. Est fait prisonmier par Tristan l'Ermite et amene au Roi, 431. Est conduit à Paris, 434. Arrêt rendu contre lui par le parlement, 448. Obtient d'être transferé de la prison du Louvre dans un hôtel bourgeois, XIV, 30. (Chron. de J. de Troyes.)

ALENÇON (le duc d'), dernier frère de Charles 1x, se joint aux Montmorency, et devient comme le chef du parti des Politiques, XX, 161. Se lie intimement avec le prince de Navarre et le prince de Condé, et de concert avec eux entretient des intelligences secrètes avec les Rochellois, 163. Se lie intimement à Marguerite de Valois; renoue avec le roi de Navarre et le prince de Condé le pro-jet de fair la cour et de s'emparer de quelques places, 168. Négociations, intrigues; quels en sont les agens les plus actifs, 169. Le duc est arrêté, 170; s'échappe du Louvre, se met à la tête d'une armée, est vaincu par le duc de Guise, 180. Insulté par les favoris du Roi, et trompé dans les espérances qu'on lui a fait concevoir, il se dispose à s'éloigner; est arrête par son frère et enfermé dans sa chambre ; s'entend avec en sœur pour recouvrer sa liberté; comment il y parvient, 188. Part pour la Flandre, accompagné d'un grand nombre de seigneurs protestans, 192. S'empare des places frontières, passe en Angleterre, où Elisabeth l'entretient de vaines espérances; revient à Auvers, où il est couronne duc de Brabant, 103. Est honteusement chasse; se retire à Chateau-Thierry ou il meurt, 195. (Introd.) XXV, \$15 et suiv. -- Portrait de ce prince, XXXV,66. Changement opera dans sa personne par la petite verole, 67. Se lie avec le roi de Navarre et le prince de Conde; ses raisons pour vouloir recommencer la guerre, 94. Decouvre à Cather, de Médicis le projet des protestans de continuer la guerre, 103. S'échappe de la cour, ecrit au vicomte de l'urenne de le venir joindre, et l'engage à ne pas changer de religion, 136. Cherche à se reconcilier avec la cour, 142. Entrevue à Chastene y avec Cath. de Médicis; traité qu'il y conclut, 149. Se retire en Anjou, 154. Part pour les Pays-Bas, 200. Est battu, revient en France, où il meurt de maladie, 206. (Mém. de Bouillon.) — Se retire de la cour et va dans le Poiton, XXXVI, 72. Se réconcilie avec son frère, 73. Assiége la ville d'Issoire, qui se rend à discrétion. 74. Est arrêté dans sa chambre au Louvre; parvient à s'évader, 75. Revient avec deux gentilsbommes dans la chambre du Roi; s'explique et as réconcilie avec lui, 76. Traite avec les députés de Flandre pour prendre leur defense et protection, 80. Va dans les Pays-Bas, où il échoue dans son entreprise, 82. Y retourne, est déclaré duc de Brabant; fait son entree à Anvers, 83. En est chasse, et revient en France, 85. (Mdm. de Cheverny .)

De concert avec le roi de Navarre, il sort de la cour pour se soustraire aux intrigues de Du Guast, XXXVII, 81. A la nouvelle de la captivité de sa sœur au Louvre, il écrit à la Reine mère une lettre de reproches et de menaces, 89. Revient à la cour après la paix, y est traité par le Roi avec toutes sortes de caresses, 95. Signe à Blois l'acte de la Ligue, 97. Approuve le projet qu'on présente à sa sœur d'aller pendant la guerre prendre les eaux de Spa, 101. Va la trouver a La Fère, où il concerte avec le comte de Montigny les moyens de se ren-dre maitre du Hainaut et de l'Artois, 138. Sollicite du Roi les secours nécessaires pour cette entreprise, 140. En butte aux insultes et aux railleries des mignons du Roi, il demande la permission de s'absenter quelques jours de la cour pour aller à la chasse, 153 L'obtient; fait ses préparatifs de départ, 155. Est arrêté pendant la nuit par le Roi lui-même, et gardé a vue, 145 Demande que sa sœur partage sa captivité, 146. Comment il est remis en liberté et fait sa paix avec le Roi, 151. Dine avec lui et assiste a un bal, 155. Comment il sort de la cour, 158. Se retire à Angers, 160. Reçoit les villes de Mons, Valenciennes et autres, du gouvernement de Lalain; ne peut secourir Cambray; demande au Roi a négocier la paix avec les protestans, 176. Se rend en Guienne, fait la paix; emmêne avec lui le maréchal de Biron, 177. Renonce à sa passion pour mademoiselle de Fosseuse, par égard pour sa sœur, 179. (Mem. de Marg. de Valois.) — Son expédition malheureuse en Flandre; sa mort XXXVIII, 263. (Mém. de Cayet.) Il sort de Paris et va à Dreux; entre de force à Romorantin, XLV, 121. Il vient tronver le Roi à Olinville; comment il en est accueilli, 142. Se rend à Paris, revient à Olin-ville; les protestans et les catholiques premient l'alarme de cette entrevue, 143. Soumet La Charité après une longue résistance, 150. Assiège et prend d'assaut Yssoire, 151. Est retenu au Louvre; se raccommode avec le Roi; sort secrétement de Paris, et se rend à Angers, 163. Euvoie Rochepot assurer le Roi que sa retraite ne tend à aucune entreprise contre lui et son Etat, 164. Se rend à Mons; envoie an chancelier Renauld de Beaulne pour faire des recouvremens de deniers à Paris; accueil que le Roi fait au chancelier, 171. Arrive en poste au Louvre, et couche avec le Roi, 185. Menace le maréchal de Matignon de lui-faire donner les étrivières dans sa cuisine, même de le saire peudre, 210. Se rend à Château-Thierry, où est le rendez-vous de son armée, qui se met en marche pour le Brabant, 211. Entre dans Cambray, prend L'Ecluse, assiège Cateau-Cambrésis; prend le titre de protecteur du pays de Cambray, 213. Emmène avec lui le seigneur d'Aymeries, commandant la citadelle de cette ville pour le roi d'Espagne, 214. Après un séjour de trois mois à Londres, s'embarque pour Anvers, où il est reçu avec magnificence, et reconnu duc de Brabant, 224. Se montre tres-grand protecteur des catholiques, 233 Assemblee de grandes troupes en Flandre;

titres qu'il se donne, 234. Après le désastre arrivé aux Français à Anvers, il se retire à Tenremonde meprisé et délaissé; vers faits à cette occasion, 250. Revient à Château-Thierry, où il reçoit un accueil gracieux de la Reine mère et du Roi, 271. Meurt dans cette ville d'un flux de sang; distique fait sur lui, 276. Ses obsèques; il est enterré à S-Denis, 277. (Mém. de L'Estoile.)
Alençon (le duc d'), heau-frère

Alençon (le duc d'), beau-frère de François 1, meurt de chagrin peu après la bataille de Pavie, XVII, 68.

ALEXAN, échevin de Beaune, contribue à la réduction de cette ville au parti du Roi, XLIII, 24 et suiv.

ALEXANDRE IV succède au pape Innocent IV, II, 121. Sa réponse à Louis IX, qui l'avoit consulté sur les restitutions qu'il vouloit faire aux pauvres, 125. Condamne le livre de S.-Amour, et prescrit à l'université de recevoir les réguliers dans son sein, 132. Obligé de quitter Rome, se retire à Viterbe, où il meurt, 135.

ALEXANDRE V, pape nommé à Pise par des cardinaux de Rome et d'Avignon, mécontens de la conduite des deux papes Grégoire et Benoît, VI, 277.

277.
ALEXANDRE VI, pape, nomme des juges pour examiner la validité du mariage de Louis xii avec Jeanne de France, XV. 12. Noms de ces juges, 13. Donne l'investiture du royaume de Naples aux rois de France et d'Espagne, 45. Meurt presque subitement; opinion de quelques historiens sur sa mort, 58.

ALEXANDRE (don), colonel des Napolitains à Paris, refuse de prêter ses secours aux Seize pour les exécutions qu'ils veulent faire, XLVI, 203. Injurie et offense le curé de S.-Sulpice; va ensuite le trouver, et se réconcilie avec lui, 273. Se plaint en plein corpe-de-garde de ce que les pensions particulières du roid Eapagne sont payées à Paris avant celais des soldats espagnols et napolitains, 356.

ALEXANDRE, due d'Albanie, frère

du roi d'Ecosse, chassé du royaume, vient se refugier en France; honneurs que le Roi lui fait rendre, XIV, 87. (J. de Troyes.) - Euvoye dans le royaume de Naples avec une armée, est rappele par Louise de Sa-voie après la bataille de Pavie;

XVIII, 4. (Mem. de Dubellay.)
ALEXIS, fils d'Issac l'Ange, se réfugie en Sicile; implore les secours de sa sœur Irène, semme de Philippe de Souabe, I, 25. Passe en Allema-gue, envoie des ambassadeurs aux princes croises qui assiégent Zara; propositions qu'il leur fait saire pour son rétablissement; elles sont agréées, 28. Vient trouver les princes croisés à Zara, 29. Est reçu à Corsou avec des transports de joie; entre dans Abydos, 30. Est redemandé par les habitans de Constantinople, et fait son entrée dans cette ville, 34. Imprudence d'Alexis après son couronnement, 37. Va sonmettre des provinces éloignées, 38. Ses premiers succès, 40. Sa conduite envers son père et envers les princes croiséa, 43. Trahi par Murtzuphle, est détrôné, 45; puis étranglé, 47. (No-tioe.) — Echappe de prison, se rend a Aagône, puis en Allemagne; vient à Vérone, et députe auprès du marquis de Montscrrat pour implorer le secours des croisés, 144. Discours de ses députés aux seigneurs croisés campes à Zara, 158. Conditions offertes par eux, 160. Elles sont acceptées, 162. Alexis arrive à Zara, y reçuit des galeres et vaisseaux ronds, 170. Pait tendre son pavillon à Corfou, 172 Mande le marquis de Montferrat, et l'informe, ainsi que les chefs croises, du rétablissement de son père Isasc l'Ange, 222. Est mené en grande pompe à Constantinople auprès de son pere, 228. Let couronne empereur, 230. Son discours aux princes croisés relativement aux services qu'ils lui ont rendus, 232. Part de Constantinople avec une puissante armée pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Son retour; comment il est reçu à Constantinople; commence à oublier ce qu'il doit aux

princes oroisés, 242. Les amuse par des faux-fuyans, 244. Est sommé de tenir ses engagemens, 246. Recoit mal cette summation, 248. (Mém. de

Ville-Hardouin)

ALEXIS, frère d'Isaac l'Ange, dé-livré par lui de captivité, lui fait brûler les yeux, et s'empare de l'em-pire, I, 25. E-saie de tromper les princes croisés par des négociations, 31. Attaque vainement le camp des croisés; rentré dans Constantinople, ne pense plus qu'à sa propre sûreté; s'enfuit à Zagora, 33. Surpris par les troupes de Montferrat, est conduit à Thessalonique et relégué en Italie, 72. (Notice.) — Sort de Constantinople avec ses gens, et vient camper vis-a-vis l'armee des croises, 188. Envoie un ambassadeur aux chefs croisés, 190. Rentre dans Constantinople, 202. Envoie des troupes pour déloger les Vénitiens entrés dans Constantinople, 216. Sort une seconde fois de la ville avec toutes ses forces, 218. Y rentre eucore sans avoir combattu, 220. Abandonne la ville pendant la nuit, emportant une artie de ses trésors, 222. Occupa Messinople, 288. Y reçoit Murtzu-phle, le trabit et lui fait crever les yeux, 292. Quitte cette ville à l'approche de l'empereur Baudouin, 294. Est arrête par le marquis de Montferrat, et conduit prisonnier en Ita-lie, 320. (Mém. de Ville-Hard.)

ALEXIS, fils de Theodore Lascaris, refuse de reconnoltre Valace, et 🗪 rend a Constantinople, après avoir inutilement essaye d'enlever Eudocie sa sœur, promise à Robert de Courtenai, I, 470. Marche contre Vatace, tombe en son pouvoir, et a les yeux brûlês, 473.

ALEXIS COMBERE, petit-fils du ty-ran Andronic, se fait recouncitre our empereur de Trebisonde, I, 67. (Notice.) - Regne tranquillement sans prendre part aux disputes de ses rivaux , 472. (Mem. de Ville-Hard.)

ALIMES (des), ministre protes-tant, publie un livre intitulé le Duel de l'homme et de la mort, XLVIII, 38. ALIMCOURT Ch. de Neuville, seign.

d'), ambassadeur à Rome, reçoit chevaliers des ordres du Roi les ducs de Segui et de Santo-Gemini; détails de cette cérémonie, XLVIII, 119 et suiv.

Aux, reine de Chypre, fille de Henri n, comte de Champagne, puis roi de Jérusalem, et d'Isabelle, se-conde fille du roi Amaury, est appelée en France par les seigneurs confédérés, et attaque Thibaut IV, qu'elle accuse de l'avoir déponillée de l'héritage de son père, II, 39. Sa légitimité lui est contestée, 40. Est reçue avec honneur dans l'armée des coufédérés, et prend le titre de comtesse, 41. Renonce à ses droits sur la Champagne moyennant 2,000 livres de pension et 40,000 livres une fois payées, 43. (Tabl. du règ. de saint Louis.)—Est mandée par les barons mécontens, afin de l'opposer à Thibeut et le déshériter, 194. Se rend à leurs instances, 195. Reçoit du comte de Champagne 2,000 livres de terre et revenu; de plus, 40,000 livres que le Roi paie une fois pour toutes pour ledit comte, 197. (Mém. de Joinville.)

ALLEGRE (le marquis d'), du parti du Roi, essaie de se rendre maltre du château de Rouen, XL, 6.

Allègre (le seigneur d') est tué à un assaut livré à la ville de Bains, XIX, 434.

ALLINCOURT (le sieur d') est envoyé à Rome pour remercier le Pape de la dissolution du mariage du Roi, et pour achever celui de Marie de Médicis, XXXVI, 433. Se rend à Florence, où il conclut ce mariage, 447. Revient en France en apporter la nouvelle au Roi, ainsi que le portrait de Marie de Médicis, 448. (Mém. de Pontlevoy.)—Traite avec Henri IV, et lui soumet la villede Pontoise, XLII, 112. (Mém. de Cayet.)

ALLY (Marguerite d'), femme de Franç. de Coligny, fait avec quelques soldats et ses domestiques une sortie contre le capitaine Salard, qui a surpris Chàtillon et est entré dans la cour de son château; le fait prisonnier, XLVI, 106.

ALMOADAN, fils du sultan Meleck, arrive en Egypte avec une armée levée en Syrie, et envoie défier le Roi, II, 109. Exige que le Roi lui soit donné comme otage, 1 10. Traite de la rançon de Louis ix et des chrétiens; est assassiné par les principaux ossiciers de son armée, 112. (Tabl. du règ. de saint Louis.) - Appelé par les émirs après la mort de son père, arrive au Caire, et ne tarde pas à s'aliéner l'esprit des principaux officiers du dernier soudan ; son caractère, 269. Conspiration qui se trame contre lui, 293. Comment il est assessiné, 295. (Mém. de Joinville.)— Est nommé Touran-Chah par les Arabes; ayant appris la mort de son pere, se rend à Damas, et arrive en Egypte, III, 26, 40, 48, 52, 57. Fait construire plusieurs bateaux, qu'on transporte à dos de chameau près du canal de Mehalé, 27. Rejette les propositions offertes par les Français, 29, 49. Fait mettre à mort un grand nombre de prisonniers chrétiens, 30, 43. Ecrit à l'émir Djemaleddin-Ben-lagmour, gouverneur de Damas, pour l'informer de la victoire qu'il vient de remporter, et accompagne cette lettre du bonnet du Roi tombé pendant le combat, 31, 43, 53. Comment Touran-Chah perit sons les coups des esclaves baharites; en lui s'éteint la dynastie des Eioubites, 32, 43, 49, 54, 58. (Extr. des Auteurs arabes.)

ALONCE (don), général de la cavalerie légère espagnole, est fait prisonnier près de Lyon, après la réduction des places de Châlons et de Seurre, XXXV, 410. Alphonse, frère de Louis IX, est

ALPHONSE, frère de Louis IX, est marié à Jeanne, filleunique du comte de Toulouse, et devient comte de Poitiers et d'Auvergne, II, 59. Est installé par le Roi à Poitiers dans son fief, 71. Somme Lusignan de venir renouveler son hommage, 72. Va joindre l'armée du Roi en Egypte avec l'arrière-ban du royaume, 105. Est arrêté avec le Roi, et conduit à la Massoure, 111. Revienten France, 114. Prend de nouveau la croix, 144. Accompagne son frère, 150. (Tubl. du rig. de saint Louis.) — Se croise avec le Roi, 203. Arrive en Egypte avec l'arrière - ban, et donne par sa présence une grande joie à l'armée, 226. Est chargé avec Joinville de la garde du camp du côté de Damiette, et tous deux repoussent vigoureusement les Sarrasins qui viennent les attaquer, 234. Est pris un moment par les Turcs, et délivré peu aprés. 264. Va secourir et ramener ceux de l'arrière-garde, qui sont assaillis par les Turcs, 273. Reste prisonnier jusqu'à ce que le Roi ait payé 100,000 liv. aux émirs, 305. Est délivré, et rejoint le Roi, 308. (Mém. de Joinville.)

Alphonaz, roi de Castille, est appelé à l'empire après la mort de Conrad, II, 120.

ALPHONSE, roi d'Arragon, se lie avec don Pèdre, roi de Castille, pour défendre sa couronne contre les armées de Philippe-le-Hardi, IV, 55.

ALPHONSE V, roi de Portugal, vient en France demauder du secours à Louis 21, qui diffère toujours de lui en donner, XII, 230. Va trouver le duc de Bourgome dans l'espoir de pacifier le diffèrend du Roi avec ce prince, 231. Nevient à Paris sans avoir pu y réussir; s'enfuit déguisé; est arrête sur la côte de Normandie, et conduit en Portugal par un vaisseau du Roi, 232. Y meurt peu après son arrivée, 233.

ALPHONSE, roi de Naples, lève deux armees pour les opposer au roi Charles viii; par qui elles sont commandees, XIII, 29. Ses cruautes; remet la couronne a son fils Ferdinand, 58. S'enfoit en Sicile, 64. Se retire dans un monastère, où il fait penitence et meurt bientôt après, 66. ( Mem. de Comines.) - Charge son frère l'redéric d'attaquer le Milanais par la côte de Génes, et Ferdinand son tils par la Romagne, XIV, 216. Redoutant la haine de ses sujets, à l'approche des Français, abdique en saveur de son file Ferdimand, et va se renfermer dans un monastère de Sicile, 226. 'Tabl. du règ. de Ch. 7111.) Discours qu'il tient au pape Alexandre v1, vers lequel il s'est retiré en apprenant la marche des Français en Italie, 410. (Pandg. du Chev. sans repr.)

ALPHONSE 1, duc de Ferrare, bat les Vénitiens sur les bords du Pô, XV, 283. Attaque leurs galères, en coule deux à fond et en prend six, 284. Envoie au secours de La Mirandole de l'artillerie et des troupes, 344. Gagne Augustin Guerlo, que le pape Jules lui a envoyé pour le détacher des Français, 363. Sur les instances de Bayard, renonceau projet de faire empoisonner le Souverain Pontife, 366. (Mém. de Bayard.) —Son habileté à fondre l'artillerie,

ALPHONSE D'Est, duc de Perrare, laisse en mourant ses Etats à César d'Est, fils naturel de son oncle, XXXVI, 359.

XVI, 205. (Mcm. de Fleurange.)

ALTEMPS, colonel des lansquenets, est fait prisonnier à Gatinare, XXX,

ALTOCORTE, gouverneur de Lucignano, rend làchement cette place aux Impérianx, XXIX, 298. ALVIARE (Barthelemy d'), lieute-

ALVIARE (Barthelemy d'), lieutemant général de l'armée vénitienne,
est fait prisonnier à la bataille d'Agnadel, XIV, 458. (Panég. du Chev.
sans repr.)—Triomphe que les Vénitiens lui décernent à la manière
des Romains, XV, 78. (Tubl. du règ.
de Louis xii.)—Contre l'exprés commandement du sénat de ne point livrer bataille à Louis xii, veut essayer
sa fortune, et engage le combat d'Agnadel, où il est fait prisonnier, XV,
270. l'oursuit les Suis-es l'épée dans
les reins jusqu'à Milan, XVI, 102.
(Mém. de Bayard.)—Est blessé à la
hataille d'Agnadel, et envoyé à Loches, 175. Arrive après la hataille
de Marignan su camp du Roi, amenant avec lui une armée de Vénitiens. 299. 'Mém. de Fleurange.'
XVII, 266. Sa mort, 271. (Mém. de
Dubella).

Anangris (Gratien d'), guidon du seigneur de Sedan, est blessé à mortausiège de Ravennes, XVI,213. Ambleville est nommé héraut d'armes de Jeanne d'Arc, VIII, 268.

Amblisk (Africain d'Anglure d'), grand maréchal de Lorraine, est tué dans un combat que lui livre le vicomte de Turenne à Beaumont, XXXVI, 216. (Mém. de Cheverny.) — Est défait par les ligueurs, commandés par le capitaine S.-Paul, XXXIX, 106. Est tué devant Sedan, XLI, 131 et suiv. (Mém. de Cayet.) XLVI, 283.

Amboise (Louis d') institue le roi Louis xi son héritier; pourquoi, XI,

243.

Amboise (Ch. d'), seign. de Chau-mont, envoyé par le Roi pour dé-livrer Yolande de Savoie, exécute heureusement cette commission, et amène la princesse dans une place de surcté, XII, 214. Est fait gouverneur de Bourgogne, 344. Assiège Dôle, et le prend d'assaut; se rend maître d'Auxonne, entre à Besançon, 346. Reprend quelques places qui s'é-toient révoltées, 347. (Mém. de Comines.) - Part de Milan dont il est gouverneur, marche contre les Suisses, et les contraint à retourner dans leur pays, XV, 102. Assiége Bologne, tombe dans le piége que lui tend le pape Jules, et se voit obligé d'abandonner le siège; meurt de chagrin de s'être laissé tromper, 105. (Tabl. du règ. de Louis x11.) - Assiège Lignano, s'empare de cette ville ainsi que du château, 327. Douleur que lui cause la nouvelle de la mort du cardinal son frère; il se porte sur l'Etat de Venise, 328. Par ordre du Roi se retire dans le duché de Milan, marche contre les Suisses, fait empoisonner tous les vins de Galezas (ce fait n'est rapporté par aucun historien contemporain), 334. Pait lever le siège de Vérone, 375. Sa mort, son eloge, 376. (Mem. de Bayard.)

Amboise (Georges d'), archevêque de Rouen, conseiller de Louis, duc d'Orléans, est d'avis de continuer la guerre en Italie, XIII, 176. (Ménide Comines.) — Entretient Charles YIII dans les bonnes dispositions où

il le voit pour le duc d'Orléans, XIV, 150. Estarreté et mis en prison, 165, y tombe malade, ne peut obtenir du parlement de venir à Paris, 171. (Tabl. du règ. de Charl. riii.) -Est nommé directeur du ministère du Roi, XV, 10. Reçoit le chapeau de cardinal, 15. Est chargé du gou-vernement du Milanais; sa conduite justifie le choix du Roi, 3g. Est nommé légat à latere en France ; se rend à Blois, et est remplacé par Charles d'Amboise son neveu, 42. Se flatte d'être élu pape; est entretenu dans cet espoir par les cardinaux Ascagne et Julien de La Rovère, 59. Sa mort cause les plus vifs regrets au Roi, 99. Son administration fut à la fois sage et paternelle, 100. (Tabl. du reg. de Louis x11.) - Est la cause de l'entreprise de Louis x11 contre Gênes ; sou désir d'être pape; il fait bannir de la cour le maréchal de Gié, XVI, 167. (Mem. de Fleurange.)

Amboisz (d'), chirurgien, est décrété de prise de corps pour avoir dédié une thèse au Roi, XLVI, 528. Est élu recteur de l'université, XLVII, 51. Supplie le parlement, au nom de l'université, de chasser

de France les jésuites, 64.

Anboisz (d'), maître des requêtes, publie un livre intitulé de l'Impossibilité et Impertinence du concile, XIVIII, 81.

Amboise (conjuration d'); quelen est le but, XXVII, 421. Réunion des conjurés à Noyzé, 422. Le duc de Nemours va, au nom du Roi, leur promettre la viesauve, et les engager à venir sans armes à Amboise, où 15 d'entre eux sont arrêtés, et punis du dernier supplice, 425. Leur chef La Renaudie est tué par les chemins, 426, et XXXIII, 47. Fautes commises par les conjurés, 60.

Amé ou Aménée, duc de Savoie, renonce à sa seigneurie, se retire à Ripaille, y crée une confrérie ou ordre de chevaliers; est élu pape par le concile de Bàlc, prend le nom de Pélix, IX, 302. Comment de comte de Savoie il s'étoit fait duc, et avoit conquis la principanté de Piémons;

a fille au duc de Milan, 303. 'estinction du schisme en ret à la papauté, et en restant Pape en Savoie et Piemont; Rimaille, 304.

Ripaille, 304.

15 (don), batard de Savoie, l'sur les Genevois le fort de set tout le builliage de Gex; e reduire Genève par la fact, 152. Attire les habitans l'ville dans une embuscade, the beaucoup de monde, 153.

28 près de Morestel, et se

Miolans, 306.

Ing est envoyé par les lilans la Beauce, la Touraine,
, le Maine, et autres propour y gagner le plus de
qu'il pourra au parti, XLV,
t pendu comme coupable
rtre du président Brisson,

216. .

QUE La découverte du Noumus reservée en un temps
le; pourquoi, XXIII, 238.
hats pour l'Espagne; pour-

r n'a pas ete aumi utile a ce

'elle auroit pu l'être, 240.

18 (P. d') prend la croix, I,
montre contraire au retaat d'Alexus, 174. Est nomconduire le trossième corps
lle contrel'empereur Alexus,
mort, 306.

is (siège d'); détails sur les as de ce siège, tires d'une zite au camp devant cette LVII, 211.

r(Franç.), augustin dechausun hospice et couvent près I de la reine Marquerite, qui de une partie de son jardin, , 113.

ns (le ministre d') est mené ille, ou flest bien traite par -Clere; il en soit ensuite par ren, XLV, 397.

iat, grand-ture, est force onner a la fureur des jauisrayn, son lieutenant geneirèce, XAXIX, 374; et de greucore sur d'autres points, r le conseil de son visir Sianige un tribut du roi de

Pologne, 427. Comment il l'obtient; sur les instances des ambassadeurs de France et d'Angleterre, il leve une puissante armée pour faire la guerre a l'Espagne, 428. Moyens qu'il emploie pour se procurer de l'argent; ses grands preparatifs, 429. Craintes qu'ils inspirent aux princes chretiens; l'Espagne obtient une suspension d'armes, 432. Comment Amurat se voit tout-acoup en guerre avec les Persans. 434, et avec ceux de la Mecque, 436. S'empare des biens d'Assan-Bacha, capitaine de la mer, mort de maladie; reduit à la condition privée sou visir Sinan, sans égard pour ses grands services, et le remplace par le baclia Ferat, 437. Comment il apaise une sedition des spahis; rappelle Sigan au visirat, XLII, 106. Sa mort, XLIII, 146.

Auvor (Jacques), évêque d'Auxerre, grand aumônier de France, traduit du grec en français les Pœmenques de longus, quelques livres de la bibliothèque de Diodore de Sicale, l'histoire ethiopique d'Heliodore, les œuvres de Plutarque, XXXVII, 465.

Ancan (marech. d'). V. Concini Annelette (J. d') accompagne le duc de Laucastre en Bretagne, IV, 184.

Andreor (d'), frère de l'amiral de Coligny, fait des levees en Allemagne, et raméne un corps de troupes en France, XX, 108. Discours violent qu'il prononce à l'assemblee de Chaullon, sur la nécessité pour les protesians de renouveler la guerre, 122. Resolution prise dans cette assemblee, 123. (Invod.) — Fait partie de la camisade de Boulogne; comment ils'y conduit; danger qu'il y court, XXI, 51 et suiv. ( Comm. de Montluc.)-Fat defuit devant 5.-Quentin, XXIV, 200. Est envoye prisonnier au château de Melun pour cause de religion, 221. Il obtient des levees de reitres en Allemagne pour soutenir les huguenots de France, 332. (Mém. de Tavannes.' — Pourquot il ne peut d'abord faire entrer

dessecours dans S.-Quentin, XXXII, 39. Il y entre ensuite avec 500 hommes, 72. Ses travaux pour la défense de la place, 74. Est fait prisonnier à la prise de S.-Quentin, et parvient àse sauver, 97. (Comm. de Rabutin.) Est armé chevalier par le comte d'Enghien sur le champ de bataille de Cerisolles, 410. S'enferme dans la ville de Parme; est fait prisonnier et enfermé à Milan, 411. Est nommé colonel général de l'infanterie, 412. Eutraîne ses deux frères dans la réforme; est dépouillé de sa charge de colonel, 413. Se distingue dans les guerres civiles par l'impétuosité de son caractère, 414. Meurt à Sain-tes des suites de la fatigue qu'il éprouve en dirigeant la retraite des protestans après la bataille de Jarnac, 415. (Notice.) — Surprend la ville d'Orleans, et s'y rend maître pour les protestans, XXXIII, 172. Fait des levées en Allemagne, 208. Assiste à la bataille de Dreux; regagne avec peine le reste de l'armée protestante, 246. Est chargé de la défense d'Orléans, 256. Assiége l'abbaye de S.-Florent, s'en rend maître, et passe la garnison au fil de l'épée, 435. Se reure à Niort, où la reine de Navarre se réunit à l'armée des chess protestans; vend et engage les biens du clergé pour subveuir aux affaires de son parti, 436. Après la bataille de Jarnac, se retire avec son frère l'amiralà Coiguac, 447. (. Mém. de Castelnau.) — Combat dans le conseil des princes l'offre qu'a faite le prince de Condé de sortir de France, XXXIV, 142. Est envoyé en Allemagne pour y faire des levées, 156. Arrive avec des secours près d'Orléans, 164. Reste dans cette ville après la bataille de Dreux, 180. En défend les tourelles en repoussant les catholiques, 182. Son discours dans une assemblée de protestans pour recommeny sont prises, 193. D'Andelot passe la Loire après avoir échappé au seign. de Martigues, 224. Rejoint à La Ro-chelle le prince de Conde et l'amiral, 226. (Mem. de La Noue.)

Andourns (le seign. d') est blessé près du Quesnoy, et mourt de sa blessure, XIX, 469.

André, roi de Hongrie, prend la croix; est désigné pour succèder à l'empereur Henri 1, 459. Consulte le Pape, et sur sa réponse refuse le trône de Constantinople, 460.

André (le card.), évêque de Constance, fait construire dans l'île de Baumel le fort qui porte son nom,

XXXVI, 432.

Andregnem (le maréch. d') préside au combat en champ clos entre Troussel et Duguesclin, IV, 208. S'unit aux chefs de bandes qui vont en Espagne, 326. Demande qu'il fait, au nom de ces chefs, au cardinal que le Pape leur a envoyé, 328. Conduit ses gens à l'assaut de Ma-guelon, 339. Conduit l'avant-garde de l'armée de Duguesclin marchant sur Burgos, 349. Arrache l'étendard d'Angleterre et le foule aux pieds, 421. Se rend prisonnier avec Duguesclin, 422. Obtient sa liberté moyennant rançon, 414. Est envoyé par le Roi auprès de Duguesclin, V, 59. Monte avec lui à l'assaut d'une abbaye, 65. Se rend à Caen auprès du connétable Duguesclin, 72. Prend part à la bataille de Pont-Vallain. 86. Monte trois fois à l'assaut de Bressière, et trois fois est renversé, 105. Tue dix Anglais à grands coups d'épée; meurt peu après de ses blessures, 107.

Androcine. Un moine du pays d'Auvergne, ayant les deux sexes, devient gros d'un enfant; est mis en justice, et gardé jusqu'à ce qu'il soit accouche, XIV, 80.

Andronic, prince de la maison impériale, monstre d'hypocrisie et de scélératesse; son usurpation, ses excès; il est détrôné, I, 25.

ANDRONYN, ancien maître échevin de Metz, meurt de douleur de l'abolition des statuts de cette ville;

XXVII, 146.

ANGEAU (d') et LA HETTE, gentilshommes du duc d'Alençon, se hattent en duel; La Hette, hiesse de treise coups, tue d'Anjeau, et meurt lui-même peu de jours après, XLV,

Angennes (Cl. d'), évêque de Noyon, fait, au nom du clerge, oposition au parlement à la bulle du Pape qui permet au Roi de vendre pour 100,000 ecus de rentes du revenu des biens ecclésiastiques. Il est vivement réprimandé par le président, à cause de ses expressions pi-quantes contre le Roi, XLV, 310.

Angerenne. Pacilité de faire la conquête de cette lle, XXIII, 400.

Anguar et Valenville (les capit.

Thionville, XXI, 451. Angonis (le sire d'), capit, anglais, conseille d'aller attaquer Duguesclin devant Cisay, V, 125. Est fait prisonnier à la bataille de Cisay, 134.

Angoureme (Henri d') tue l'hi lippe Altoviti, italien, pour un démenti; mais il recoit de lui, avant qu'il expire, un coup de dague dont il meurt lui-même sept beures apres, XLV, 312.

Annalt (le prince d') est appelé par les protestans de Strashourg pour soutenir l'élection de l'evêque nommé par leur parti, XLI, 189. Il s'empare de Moltzeim, 190. Court danger d'etre pris, 191.

ANICIE DE COURTENAI, épouse du jeune comte d'Artois, accompagne

son mari à Tunis, II, 150.

Amou (le duc d') reçoit à Avimon Henri de Transtamare, IV, 441. Le traite magnifiquement, 442. Recoit près de Tarascon Dugueschin, auquel il offre 30,000 livres pour sa rançon, 456. l'resse le siège de cette ville, 457. Recoit dans sa tente les plus notables hourgeois qui viennent réclamer sa miséricorde, 460. Laisse Duguesclin maître de la capitulation, 461. Va s'assurer de la ville d'Arles; promet à Dugueschin tous ses bons offices auprès du Pape et du roi de

Prance, 462.

ARRE (le baron d'), chef de reitrea, ast blessé près de Montargis per
le dus de Mayonne, XXXVI, 98.

d'Escary par le Est bette en bourg d'Escury per le

duc de Guire, 99.

ARRE DE BEAUJEU, fille de Louis x1, mariée à Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, est designée par le Roi pour gouverner pendant la minorité de son lils; après la mort de Louis xi, elle prend le nom de Madame, et s'empare sans contradiction des rénes de l'Etat, XIV, 127. Son caractère dominant, aruficieux et inflexible, modifié par la douceur naturelle à son sexe, 128. Les rivaux de Madame espérent s'emparer de l'esprit du jeune roi pour lui disputer l'autorité; elle porte toute son attention sur les relations de la France avec les puissances étrangères; dispositions de ces puissances, 129. Conduite adroite de Madame envers elles, 131. Causes probables deisa haine contre le duc d'Orléans; elle conserve les ministres de Louis z1; noms des membres de son conseil, 133. Obligée de céder au vœu public, convoque les Etats généraux; affecte de suivre un système oppose à celui de son père; ouvre les prisons, rap-pelle les exiles; fait des réformes importantes; fait faire le procès à Olivier Le Daimet à Jean Doyac, 135. L'opposition qu'elle rencontre dans les Etats ne la décourage pas, 136. Reçoit leurs doleances saus en être elfrayce, et congédio les députés sans laisser entrevoir le parti qu'elle prendra, 144. Rend le duche de Bar au duc de Lorraine, 145. Fait connoitre la reponse du lioi aux doléances des Etats; reponse precise et mesuree, 146. Les Etats décident que Madame conservera l'essentiel de l'autorité, et que le duc d'Orleans n'obtiendre que les honneurs dus à son rang, 147. Les Etats décident en outre que Madame veillers à la conservation du Roi son frere tant qu'il sera jeune; elle fait paroltre le Roi aux Etats, lequel, après les avoir combles d'éluges, leur ordonne de se séparer, 148. Instruite du projet for-me par trois chambellans d'enlever le Roi de Vincennes, elle les chasse en sa presence, et menace de faire arriter le duc d'Orléans s'il ose paroltre à la cour ; conduit son frère à Montargis, 151. Fait un traité avec les seigneurs bretons pour réunir la Bretagne à la couronne, après la mort du duc François; noms des seigneurs signataires du traité; en fait un autre avec les sujets révoltés de Maximilien, 152. Augmente le montant des fonds votés par les Etats pour les dépenses annuelles; pratique des intelligences à Orléans, 53. Donne ordre à plusieurs soldats de se déguiser, et d'enlever le duc d'Orleans, 157. Conduit le Roi à Paris; remercie le parlement de sa conduite; ôte le gouvernement de l'Ile de France au duc, et celui du Dauphiné au comte Dunois; prive de leurs pensions tous les partisans du prince, 158. Ruse qu'elle emploie pour empêcher que le duc ne recoive des secours du duc de Bretagne; ordonne au sénéchal de Guyenne de conduire des troupes en Bretagne pour soutenir les ennemis du favori Landais; fournit des fonds au comte de Richemont, prétendant au trône d'Angleterre, et lui permet de faire des levées en France, 159. Donne des secouts au duc René de Lorraine pour conquérir le royaume de Naples, 161. Lui defend ensuite de songer à cette conquête, 162. Fait arrêter le seigneur de Culant, Philippe de Comines, l'évêque du Puy, et Georges d'Amboise, 165. Conduit le Roi en Guienne, 166. Fait épouser Louise de Savoie au comte d'Augoulème; va mettre le siège à Parthenay, où le Roi fait son entrée; envoie des émissaires dans les Pays-Bas, qu'elle soulève contre Maximilien; fait passer une armée en Bretagne sous le commandement du jeune La Tremouille, 167. Force le seigneur de Laval à se déclarer pour elle, et à lui livrer Vitré, 169. Fait mettre des garnisons dans les villes de Bretagne dont le Roi est devenn maître; va en Normandie pour surveiller la conduite de Henri VII; sa réponse au comte de Rieux, qui demande une suspension d'armes, 170. Ramène le Roi à Paris, 171. Comment

en faveur des évêques de Montadban et du Puy, 172. Fait tenir un lit de justice où les ducs d'Orléans, de Bretagne et le comte de Dunois sont accusés de félonie; cette accusation révolte les personnes moderées, 173. Conduit le Roi à Tours, où elle apprend la mort du connétable de Bourbon; cette mort augmente so influence, 174. Réclame pour le Roi le titre de tuteur des filles du duc de Bretagne, et ne peut l'obtenir, 178. Se montre inexorable pour le duc d'Orleans, 179. Reçoit une ambassade du sultan Bajazet II; quel en est l'objet; éclair cissemens à ce sujet, 181. Madame persiste dans sa première résolution, 182. N'accorde qu'à regret au Pape la liberté des évêques de Montauban et du Puy, mais les relègue dans leurs diocèses; renonce à faire la guerre en Bretagne; essaie de la soumettre en y fomentant les divisions, 183. Délivre le prince d'Orange, et l'envoie en Bretagne pour l'opposer au sire d'Albret, 184. Consent à traiter de la paix; conditions qui sont proposées, 187. Met tout en œuvre pour dissoudre le mariage de Maximilien avec Anne de Bretagne, 188. Rend au sire d'Albret toutes ses terres confisquées; gagne le maréchal de Rieux, 189. Essaie de suspendre l'effet des bonnes dispositions de Charles vitt pour le duc d'Orléans, 191. Paroit céder de bonne grace à la perte de son autorité, 193. En quoi sa régence fut utile à la France, 194. (Tabl. du règ. de Ch. riii.) - Touchée des boutés de Louis x11, qui oublie les persécutions qu'elle lui a fait éprouver, elle se retire à Chantelle, où elle tient une cour brillante, et se plaît à écrire des lettres remarquables par leur précision et leur tour piquant, XV, 9. (Tabl. du reg. de Louis x11.)

va en Normandie pour surveiller la
conduite de Henri vii; sa réponse
au comte de Rieux, qui demande chesse après la mort de son père,
une suspension d'armes, 170. Ramène le Roi à Paris, 171. Comment
elle accueille la réclamation du Pape
elle accueille la réclamation du Pape
elle accueille la réclamation du Pape

port; fait représenter au roi d'Angleterre qu'elle est décidée à ne ooint donner sa main au sire d'Albret, 186. Consent à épouser Maximilien, 187. Comment ce mariage est celébre, 188. Rejette avec hauteur la proposition d'épouser Charles viir; implore en vain la protection de Maximilien ; annonce le projet de fuir en Angleterre, 194. S'enferme dans Rennes avec le prince d'Orange, le comte de Dunois et le marechal de Rieux; fait declarer au Roi qu'elle veut être libre; obtient un saut-conduit; serend à Langeais, d'où elle lui fait dire qu'elle consent à lui donner sa main, 195. Est couronnée à S.-Denis, 196 Met aumonde un fils dont saint François de Paule est parrain, mais qui vécut pen, 197. (Tab. du règ de Ch. r.11.) - Sa douleur à la mort de Charles viii son mari; se retire à Rennes, où elle s'occupe du honheur de ses sujets, XV, 7. Consent à épouser Louis vii, 16. Obtient des conditions meilleures que par son mariage avec Charles viii; e charge d'acquitter les dettes de la reconnoissance da Roi, 17. Ses liberalités; elegance de sa cour; son gont pour les lettres, 18 Son portrait par Claude de Seyssel, amour constant que Louis un ent pour elle, 66. Meurt du chagrin que loi causent les desastres du royaume, 127. (Avert.ssement)

ARRE D'ET, v uve du duc de Guise, epouse Jacques de Savoie, due de Ne vours, NX, 121. (Introd.) — Demande justice de la mort de son mari contre l'amiral, XXXIII, 318. 'Mém de Castelnau'. — Est appeler la fleine mère; pourquoi, tient un propos atro e à une dame qui se plaint que la famine forcera les mères a tuer et à manger leurs propres enfans, XLVI, 81. Ses funerailles, XLVIII, 57. Mém. de L'Estoile.)

Aug Sponer, duchesse de Ferrare, fait un accue-l particulier aux Français qui ont fait lever le siège de La Bastide, surtout au chevalier Barard; eloge de cette princesse, &\$, 358.

Annebaud (le maréchal d') est charge de la direction de la guerre; son caractère, XVII, 162. Entre en Italie, d'où il revient sans avoir rien tente d'important, 164. (Introd.) Opère sa retraite sur l'avie, XVIII, 86. Passe le pas de Suze et entre dans Turin, 300. Fuit prendre d'assaut la ville de Ciria, XIX, 87; celles de Rivole, Aveillane et S.-Ambroix, 88. Va au secours du comte Guy de Raugon pour assieger Moncalier, qui est abandonne par le capit. Scalingue, 190. Arrive devant Carignan, qui se rend, 191. Est rappele en France avec ses troupes, qui sont remplacees par de nouvelles, 192. Est envoye avec plusieurs capitaines pour jeter des vivres dans la place de Terouenne, 20\$. Comment il y parvient, 205. Est charge de faire entrer des arquehusiers et de la poudre dans Teronenne, 242. Noms des capitaines qui l'accompagnent, 243. Fait entrer le secours dans la place, 214. L'at fait prisonnier dans la retraite avec la plupart de ses capitaines, dont plusieurs sont ensuite délivres, 245. Est nomme marcchal de France, 200. Est envoye en qualité de gouverneur du Piémont, 291. Est appelé aupres du Roi, et chargé de la conduite des affaires, 302. Est envoye en Roussillon pour diriger le Dauphin, 361. Part pour le Piemont. arrive à Turin, 300. Marche sur Coni., 393. Arsiège cette place, d'où il se retire avec perte. 395. Pourvoit a la surete du l'iemout, 3:6 Danger qu'il court en repussant les monts, 30°. Revient aupres du Roi, 398. Recoit ordre de se perter sur Avesnes, et se met en marche, 122. Envoie des renforts à Landrecies , 454 Est envoye a Sossons aupres de l'Empereur, 550 Conclut la paix, 551. Frend le commandement d'une armee navale, et se porte vera l'île de Wight; livre combat aut Anglais. 56). Ses dispositions pour un nonveau combat, 566. Avantage qu'il remporte, Mig. Opere une descense aur trois points, 500. Assemble les pilotes et les capitaines; delibere sur

la possibilité de livrer combat aux Anglais; opinions des pilotes contraires à ce projet, 571. Résolution prise par le conseil, 574. L'amiral se retire a Valsau, 5,6. Sauve une partie de ses gens, attaqués et surpris par les ennemis, 577. Combat naval livré devant l'île de Wight, 581. L'amiral revient à Dieppe, 582. Prend Treslon, Cymet et autres pla-oes, XXIV, 68. (Mem. de Tavannes.) - Force les Bourguignons à abandonner Stenay, et à se retirer dans leur pays, XXXI, 95. Tient siége devant Damvilliers, 101. (Comm. de Rabutin.)

ARREBAULT (le seigneur d') est suit prisonnier près de Gravelines,

XXXII, 202.

Annebort (Du Bois d'), gouverneur de la ville d'Ardres, rend cette place au cardinal Albert d'Autriche

pur composition, XLIII, 261.
Annouclade (l'ordre de l'); par qui et à quelle occasion il est insti-

tué, XLVII, 232.

Annoux, conseiller au parlement et marguillier de S.-Severin, enlève de nuit un tableau placé par ceux de la Ligue dans le cimetière de cette église, XLV, 333.

Anseau de Camieu est nommé pour conduire le troisième corps de bataille contre l'empereur Alexis. I, 198. Est présent à la bataille d'Atrattimium, 328. Est chargé de garder Visoï, 386. Puis la ville de Bizye, 398. Conduit le cinquieme corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de Tribt, 410. Puis en Natolie contre Théodore Lascaris, 422. Revient de Squise à Constantinople, 428. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est battu dans les défilés du mont Hémus, 450. Reçoit la régence de l'Empire, à la retraite de l'empereur Robert, 482. La reçoit de nouveau à la mort de Jean de Brienne; détache le roi des Bulgares de son alliance avec Vatace, 494. Engage aux Venitiens la couronne d'épines pour venir au secours de Constantinople, 497. Assiégé par

Vatace clans Tzurulum, abandonne la place, dans l'espoir qu'Eudocie sa femme fléchira le vainqueur, 504.

ANSKAU DE COURCELLES, DEVEU de Ville-Hardouin, va au secours de l'Empereur à Andrinople, I, 370. Apprenant la défaite de l'armée, rejoint le prince Henri à Cartacople,

Antin (le baron d') traine à la queue d'un cheval, dans un champ clos, les armes d'un gentilbomnie gascon qui ne s'est point rendu au defi qu'il lui a donné, XVI, 315.

Antoine, duc de Brahant, cousin ermain du duc de l'ourgogne, retire les troupes qu'il a envoyées contre Charles vii, et marche à la défense du Hainaut, VIII, 20.

Antoine de Brabant, frère du dus de Bourgogne, occupe S.-Denis avec ses troupes, qui sont près d'en venir aux mains avec les gens du comte de S.-Paul, du même parti qu'elles. VII, 245. Est tué à la bataille d'A-

zincourt, 277.
Antoine, batard de Bourgogne, défait les Gantois au pays des Quetre-Mestiers, X, 95. Entre au village de Morbecque; chasse les re-belles jusqu'à Gand, 113. Avec 20 lances soutient la poursuite des Gantois, et parsa bonne conduite échappe au péril qui le menace, 120. Attaque les rebelles sur les terres du Hainaut; en tue cinq cent-, 124. Les attaque encore sur les terres de Plandre; en tue et fait plusieurs prisonniers, 126. Les rencontre en avant de Termonde, les défait, et les chasse jusqu'à Gand, 129. Sert le comte de Charolais dans la guerre dite du Bien public, 235. Est envoyé à la tête d'une armée navale sur les côtes de Barbarie, 253. Fait lever le siège de Ceuta aux Sarrasins, 25 i. Scrend à Ostie et revieut à Marseille, 255. Fait le siene de Dinaut, 257. Va en Augleteire soutenir une entreprise d'armes à pied et à cheval contre le seigneur d'Escales, frère de la Reine; nome des chevaliers qui l'accompagnent, 260. Détails sur cette entreprise, 261. Soutient plusieurs joutes

au mariage du duc de Bourgogne, sous le nom du chevalier à l'Arbre d'or, 319. Y est blessé, 36\(\hat{h}\). (Mém. de La Marche.) — Vient à Paris déguisé, où il passe un jour et une nuit, XIII, 252. Les Parisiens, accusés auprès du Roi à l'occasion de crtte venue, se justifient, et font recevoir leurs excuses par des ambassadeurs, 253. Le bàtard et le maréchal de Bourgogue prennent sur le Roi les villes de Roye et Montdidier, 270.

(J. de Troyes.)
ANTOINE DE BOURBON, duc de Vendôme, puis roi de Navarre, se rend aux Etats d'Orléans; est gardé à vue, XX, 92. Est fait lieutenant général du royaume; son caractère, 93. Il se décide, après quelques hésitations, à défendre le culte catholique, 101. Prend le commandement de l'armée royale, 107. Assiége Rouen, où il est blessé; la ville est prise et saccagée; le roi de Navarre meurt de sa blessure, 108. (Introd.) –Est appelé auprès du Roi; son caractère irresolu; est mandé par la Reine mère, et se rend à ses instan-ces, XXIV, 289. Arrive à Orléans, 290. A la mort de François 11, par-tage l'autorité avec la Reine mère, et se contente de la lieutenance générale, 315. Se décide à se retirer de la cour, 316. Abandonne le parti des huguenots pour suivre celui des Guise, 321. Est tué au siège de Guise, 321. Est tué au siège de Rourn, 376. (Mém. de Tavannes.) — Comment il est traité à Orléans pendant le sejour qu'y fait le Roi, XXVII, 457. (Mém. de Vieille-ville.) — Assiège le château de Hes-din, et le force à se rendre par composition, XXXI, 164. Prend le comandement de l'armée après la bataille de Renty; fortifie Abbeville et Dourlens, 297. Renvoie les troupes dans leurs gernisons, 299. Comment il s'oppose aux entreprises du duc de Savoie, et le force à la retraite, 302. (Comm. de Rabutin.) — Est charge de conduire en Espagne Eliaabeth de Prance, sœur du Roi, XXXIII, 24. Refuse de mezer le prince de Condé son frère à la cour,

107. Est gardé à vue à Orléans, 112. Son entretien avec le Roi adoucit l'aigreur de S. M. contre lui, 119. Il se réconcilie avec les Guise, et est nommé lieuteuant général du Roi, 121. Comment il est amené à quitter le parti protestant, et à se joindre aux Guise, 160. Conseille au Roi de se reudre à Paris, et l'y conduit, 171. Se rend maltre de Blois, 196. Recoit Tours à soumission, 197. Est blessé au siege de Rouen, 210. Meurt à Andelys, 214. (Mém. de Castelnau.) — Se rend maître de Bourges, XXXIV, 157. Est blessé devant Rouen, 162. (Meim. de La Noue.) — Est averti que le roi François 11 doit le tuer lui-même; ordre qu'il donne à son valet de chambre Cotin; comment il évite d'être tué, XXXIX, 244. (Mém. de Cayet.)

À ARTOIRETTÉ DE BOURBOR, fille de Franç, de Bourbon, duc de Vendôme, et douairière de Guise, meurt à l'àge de 89 ans, XLV, 249.

ANTONIO (don), se disant roi de Portugal, obtient de la reine d'Angleterre l'armement d'une flotte pour le conduire en Portu, al et en chasser les Espagnols; détails sur cette expédition, et sur le peu de succès qu'elle a, XXXIX, 143 et suiv. Il revient en Angleterre avec la flotte, 150. (Mém. de Cayet.) Est proclameroi de Portugal; vicissitudes de ma fortune, XLVIII, 42. (L'Estoile.)
Antragues (madem. d') inspire

ARTRAGUES (madem. d') inspire de l'amour à Henri IV, XXXVI, 393. Obtient du Roi une promesse signée qu'il l'épousers si elle a un fils de lui, 395. (Mém. de Cheverny.)—Est faite marquise de Verneuil, 450. Ao-couche d'un fils qui meurt presqué aussitôt; son desespoir. 456. Va rejoindre le Roi à Grenoble; ses efforts pour empêcher le mariage du Roi avec Marie de Médicis; brouilleries, querelles, raccommodement, 467. Elle revient en France, 468. Son caractère et ses paroles piquantes forcent le Roi à lui faire quitter le Louvre, et à la séparer de la compagnie de la Reine, 494. Elle accomobe d'un

ANTRAGUES (le sieur d'), lieute-ment du Roi à Orléans, est chassé de la citadelle de cette ville par les habitans qu'il a lui-même engagés dans la Ligue, XXXVI, 131. (Mém. de ('heverny'.)-Il accepte les propositions qui lui sont faites par le Roi, XLIV, 71. (Mem. de Villeroy.) — Est mené prisonnier à la conciergerie du Palais, XLVII, 479. Est condamné à mort; le Roi lui accorde la vie, 485. (Mem. de L'Es-

wile.)

Antragues (la comt. d') vase jeter aux pieds du Roi pour lui demander la grâce de son mari, XLVII, 480. Revient lui demander la vie pour lui, 485.

Antragues, gouvern. de Màcon pour les luguenots, abaudonne cette place et se retire avec les Suisses mécontens, XXIV, 344.

Anvens (la ville d') est saccagée

par les Espagnols; détails à ce sujet, XLV, 143. Axysse (le bâtard d'), créature d'Henri de Transtamare, court releverson maltreaux prises avec Pierrele-Cruel, V, 49.

Arcuon (le sient d'), capitaine du parti du Roi, est fait prisonnier au siège de Craon, XLL 69.

AFOCRATIE, titre d'un ouvrage publié contre le roi Henri 111, et dans lequel l'anteur prétend prouver que le roi de Navarre ne peut être roi de France, XLVI, 28.

APPATE (le capit.) est tué à l'attaque de la ville d'Albe par les Im-

périaux, XXIX, 180.

APRO, colonel d'une compagnie de Suisses, prête lui et les siens jusqu'à 12,000 liv. pour payer la gar-nison de Turin, XXX, 415.

ARAINES (Henri d') manque aux promesses qu'il avoit faites aux chefs

croises, I, 132.

ARAMBERG (le comte d'), autre-ment dit Brabançon, général allemand, assiège le Castelet, XXXII, 102. (Comm. de Rabut.) - Est blesse dans une escarmouche devant Meta, 346. Amène au secours de Charles ix huit compagnies de gendarmerie des Pays-Bas; est logé à Paris près du Louvre, XXXIII, 399. (Mem. de Castelnau.)

Araudé (le capitaine d'), gentilhomme de la maison de Nemours, est blessé dans une embuscade près de Thionville, XXXII, 285.

Аввая (le seign. d') vend à Louis хі le château de Joux, dont de Bourgogne lui avoit donné la garde, et facilite ainsi la conquête du con té par le roi de France, X, 430. (Mem. de La Marche) - Est voumé commandant de l'armée destince à secourir les châteaux de Naple-; pourquoi il ne peut les secourir, XIII, 157. (Mém. de Commes.)

Arbelay, enseigne du capit. Baron, est tué au siège de Vireton, XXXI, 145.

ARBERT (le comte d'), seigneur de Valengin, défend un pas d'armes près de Dijon contre un chevalier du Dauphiné, 1X, 348.

ARROLANGUA (don Alph. d'), seign espagnol, est fait prisonnier à Pont-à-Mousson, XXVII, 55. Est trouve mort sur son lit, 56.

Assar ne Sanné (don), général esparaol, veut surièger La Roque-de-Beldoc, XXI, 379. Apprenant

à Sienne, 381

Anc (Juoq. d'), frère de Jeanne, va la trouver à Chinon et l'accompagne jusqu'à Compiègne, VIII, 269.

ARCHAMBAUD, comte de Douglas, amène d'Ecosse 5,000 hommes Charles vii; reçoit de ce prince le duche de Touraine, VIII, 16. Nomme lieutenant general du royaume pour le fait de la guerre, marche avec 20,000 hommes au accoura d'Ivry; se rend maltre de Verneuil; accepte la hataille que lui presente le duc de Bedfort, 17 (Tabl. du reg. de Ch. r.i.) — Descend à La Rochelle avec 5 à 6,000 Ecossais; se rend auprè- du Roi, qui le traite honorablement et lui donne le duche de Touraine, 102. Est tué avec son fils au combat de Verneuil, 106. (Mem. concern. la Puc. d'Orl.)

ARCHANGE (le père), capucin, est a signé devant le parlement pour predications acditionses; à quelle

occasion, XLVII, 250.

Annech (Ferdin. d'), reuni aux capit Palli, Nadaste, Sdrin et Ilussar, arsiege Albe-Regale, d'où il est oblige de s'eloigner, XLII, 103. Remporte une victoire signalee sur les Tures, 104. Let mis en jugement pour la reddition de Javarin, XLIII, 137. Son proces, sa condamnation, 138. Il a le poing et la tête coupée, 141.

Andiklikas (Henri d') prend la croix, I, 102. Se rend dans la

l'ouille, 134. Antre (l'.), ecrivain satirique et licencieux, reçoit de magnifiques presons de Charles-Quint et de François 1; le seigneur Gaguin de Gonsave se sert de son nom pour écrire des lettres contre Cesar Préguee, MX, 249.

Aggraca (le sieur d') se distingue a la bataille de Ver, XXII, 136.

Angones 'messire d'). Aventure miraculeuse qui arrive à un de ses ecuyers; Joinville la fait peindre en

sa chapelle, II, 382.

Asoure, (le seigneur d'), fils du prince d'Orange, joute au maria-ne du duc de Bourgogae, X, 341.

que Montluc est dedans, il se retire Gagne le prix de la junte, 381. Aristogratie péodale ; ce qu'elle étoit à l'avénement de Louis ix au trône, II, 22.

Annagnac (le comte d') se rend auprès du prince de Galles pour marcher contre Henri de Transtamare, IV, 400. Conseille à ce prince de combattre au plus tôt avant que la famine ne fasse perir sa nombreuse armée, 408. Est auprès de lui au

corps de reserve, 410.

ARMAGRAC (Bernard, comte d'), nourrit des prétentions insensées sur le trône de France; sa puissance, ses qualités, VI, 289. Marie Bonne, sa tille, au duc d'Orléans, 290. Exige que le duc de Bourgogne lui abandonne le pouvoir, et donne misfaction aux princes d'Orléans; s'approche de Paris, dont il devaste les en-virons, 291 Se met en campagne; se porte sur la Somme, 295. Revient vers Paris; occupe S. Denis et S.-Cloud, 296. Se retire, emportant le trésur de la Reine; discours qu'il tient aux religieux de S.-Denis, 208. Rentre dans Paris; dirige la conduite du duc de Berri; les mesuros violentes qu'il fait prendre aigrissent les esprits, 312. Arrive à Paru; établit un gouvernement tyrannique; poursuit avec acharnement les Bourguignons; fait donuer au jeune comte de Ponthieu le duché de Tournine et le gouvernoment de Paris; s'empare des finances, et reçoit le titre de gouverneur genéral des forte-resses du royaume, 324. Revient à Paris; multiplie les punitions; fait rarer la grande boucherie, fuyer des maurrections, 326. Cette mesure irrite les Bourguignons, 327. Concent à faire reveuir le dauphin Jean; essaie de faire arrêter le comte de Hainaut, qui ctoit venu à Paris, 328. Accuse Isabelle auprès du Roi, 330. Ordonne des emprunts forces ; fait refondre les monnoies; persecute tous cruz qui pe lui sont pas devones, 331. Enige un nouveau serment de lidelité; établit une espèce d'inquisition d'Etat, 333. Refuse de rotifier le traite de negociation conclu a

Montereau; devient l'objet de l'exécration des Parisiens, 336. Sort de son palais dégnisé en paysan; est livré et jeté en prison, 338. Sa mort, 341. (Tab. du règn. de Ch. r..) — Mêne le Roi devant Senlis; assiége cette ville, VII, 291. Est forcé de le lever, 292. Est mis en prison, 294. Y est tué, 299. (Mein. de Fenin.)

ARMAGNAC (Bern. d'), comte de La Marche, est nommé gouverneur du dauphin Louis, fils de Charles VII,

XI, 152.

Armagnac (le comte d'), fils du connétable d'Armagnac, retenu prisonnier aux Cordeliers de Rodez par sa mère et le maréchal de Severac, parvient à faire informer le seigneur d'Arpajon des causes de sa captivité, VIII, 115.

ARMAGNAC (Jean, comte d'), petit-fils du connétable de ce nom, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (Mém. de La Marche.) — Cherche à se rendre indéendant, XI, 168. Réclame l'appui des rois d'Aragon, de Castille et d'Angleterre, 169. Est fait prisonnier; obtient sa grace du Roi, 170. (Introd.) - Vient au secours du duc de Bourbon, 351. Se révolte de nouyeau; est tué à Lectoure, XII, 92. (Mem. de Comines.) XIII, 429 et

Armagnac (Ch. d'), frère du précédent, renfermé lui-même pendant 14 ans dans une cage de fer, vient demander aux Etats généraux qu'on punisse les persecuteurs de sa mai-son, XIV, 138.

ARMANGE (J.) se rend maître de S.-Célerin avec Henri de Villeblanche, le répare et le défend contre les Anglais, qu'il force à se retirer, VIII, 217.

Armanse (le baron d') dresse une embuscade aux Genevois, XL, 155. Ses troupes sont défaites, 156.

ARMANTEL, chef des Espagnols, est tué au siege d'Amiens, XLV II, 210.

Annes. Leur diversité selon les temps; leur utilité et leurs inconvéniens, XXIV. 142 et suiv.

ARMES A OUTRANCE. Combats qui

se faisoient avec armes offensives et de commun accord; différens des tournois et des duels, III, 135. Entre quelles personnes ils se faisoient; défis et conditions de ces combats. 136. De quelle manière on devoit frapper; peine portée contre ceux qui en violoient les règles, 137. Etoient souvent le prélude d'un coi bat général entre les nations ennemies, 138. D'autres fois se faisoient entre des personnes qui n'étoient pas ennemies, comme celui que proposa Jean, duc de Bourbon, en 1414, 139. Il s'en faisoit aussi de particuliers, 141.

Annoiries d'Autriche, des ducs de Milan, de Portugal, de Bourgo-

gne, IX, 95 et suiv.

ARMAULD, avocat, plaide au parlement contre les jésuites, en faveur de l'université, XXXVI, 284; XLVII, 70.

ARNAULD (Cl.), trésorier général de France; belle tombe de marbre érigée en son honneur après sa mort; ce qu'elle devient, XLVII, 433. Anne (le capit.) est blessé à la ba-taille de Ver, XXII, 145.

Arrour, astrologue du Roi, meurt d'une épidémie qui enlève beaucoup de monde à Paris, XIII, 346.

Arnoux (le père), jésuite, deve-nu consesseur du Roi, sait saire vœn à M. de Luynes de travailler à la ruine des huguenots tant qu'il pourra, L, 386.

ARONDEL (le comte d'), commendant une troupe d'Anglais au service du duc de Bourgogne, attaque le moustier de S.-Cloud, VII, 251. (Mém. de Fenin.)—Assiège Gerberoy, est blessé dans une attaque, et force de lever le siège, VIII, 478. (Hist. de Richemont.)

ARPAJON (le seign. d') vient trouver le comte d'Armagnac, détenu aux Cordeliers de Rodez; maltraite de paroles le seigneur de Saverac, VIII, 115. En reçoit un défi qu'il accepte, 116. Comment cette que-

relle se termine, 117.

ARPEDENNE (J. d'), capit. anglais, se rend prisonnier avec le duc de Pembrock, V, 122. Asques (bataille d'), livrée en 1589 entre le roi Henri iv et le duc de Mayenne; détails, XXXIX, 281. Noms des morts, blessés ou prisonniers, 285. (Mdm. de Cayet.)—Description du village, XLIV, 552. Description du camp du Roi, 554. Details sur le premier combat, 562. Second combat, dispositions des deux armées, 570. Noms des morts, prisonniers et blessés, 577. (Mdm. du duc d'Angoul.)

ARQUIRN (le sieur d') est pourvu du gouvernement de Calais contre le gré de la Reine, qui auroit voulu le donner à Concini, XLIX, 120. (Mém. de L'Estoile.) — Repousse de la ville de Metz M. Tilladet, qui veut s'en emparer par surprise; peu après il est nommé gouverneur de Calais, L., 126. (Mém. de Font.-

Marcuil.)

ARRAS. Cette ville est désignée pour traiter de la paix entre le Roi Charles vii et le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, VIII, 470. Le Roi décide d'y envoyer le duc de Bourbon, le connétable, le chancelier, le comte de Vendôme, le maréchal de La Fayette, Christophe de Harcourt et autres; noms de ceux qui assistérent aux conférences pour les ducs de Bourgogne, de Bretagne, d'Alencon, et pour les Flamands, d'après J. Chartier, 472. Le l'ape y envoie deux cardinaux; les Anglais y envoient le cardinal de Wincester, le comte de Hontinton, le comte de Suffolck et autres ; la duchesse de Bourgogne et son tils y viennent en grande pour-pe, 473. (Hist. de Richemont.) -Details sur l'assemblée qui s'y tient pour traiter de la paix, noms des personnages qui s'y trouvent; fetes qui y ont lieu, IX, 253. Copie du traite qui y est conclu, 254. lie-flevions de l'auteur des Memoires sur cette paix, 285. (Mem. de La Marche.)

Analys. Les arrêts des parlemens et sent des jugemens rendus publiquement sur les plaidoyers des avocats; quelle en étoit la formule, III,

61.

Ans (Louis d'), un des pénéraux français en Italie, se retire dans Venouze après la perte de la bataille de Cérignoles, XV, 57. Ne veut souscrire à aucune des conditions que lui propose Gouzalve; pa-se à travers l'armée espagnole, et revient en France sans être troublé dans sa retraite; demande généreusement au Roi la liberté de d'Alègre, qui avoit conseillé d'attaquer Gonzalve à Cérignoles, et l'obtient, 67.

ART MILITAIRE, principes de cet art, XXIII, 338. Emploi de la cavalerie, de l'intanterie, de l'artillerie, des sières, des différentes troupes dont une armée peut être com-

povée, 340 et suiv.

ARTEVELLE (Jacq.), brasseur de hière à Gaud, soulève les Flamands au nom de la liberté; gouverne en maître; accueille les avances du roi d'Angleterre, IV. 91. Propose à Edouard de prendre le titre et les armes du roi de France, 98. Est massacré par les Flamands, 113.

ARTEVELLE (Philippe), fils de Jacques, se fait chef d'une nouvelle insurrection, et bat le comte de Flandre près de Bruges, VI, 191. Defend avec opiniatre le pont de Comines; est defait à la bataille de Rosbec, 192. Pris après la bataille,

est pendu a un arbre, 193.

Anthun, duc de Bretagne, fils de Geoffroy, troisieme fils de Henri II, roi d'Angleterre, est reconnu après la mort de Richard comme 101 d'Angleterre par les provinces anglaises dependant de la couronne de France, et soutenu par Philippe, IV, 44. Livre par trahison, est assassiné par ordre du roi Jeau-saus-Terie son oncle, 45.

Asticutoire (le capit.) est blesse devant le château de Tuchan en

Rousillon, XX, \$16.

Antillenie du roi de France (état de l'), XVI, \$63.

Assal, gentilb ferrarois, est battu pres de Carmagnole par les Allemands, et se sauve avec peine, XX, ASS.

Ascasza (le card.), frère de Lu-

dovic Sforce, est arrêté par les Vénitiens, XIV, 443. Est livré par eux au lieuten. général de La Trémouille, et conduit a Lyon, 444; XV, 38.

Ascor (le duc d') est fait prisonnier dans une rencontre où les Impériaux sont battus, XXIV, 112; XXXI, 209.

Aspremont (Gaub. d') et ses frères se croisent avec le Roi, II, 203.

Assan (le bacha) surprend et taille en pièces les Transylvaniens, sortis de la ville de Lippe, XLIII, 313. Fait le siége de cette ville, qu'il est obligé d'abandonner après une

grande perte, 314.

Assemblées solennelles des rois de France; nom qu'elles eurent dans les premiers temps de la monarchie, III, 75. Pourquoi elles en changerent par la suite, 77. Epoques de ces assemblées; de quoi on y traitoit; difference qu'il y avoit entre celles qui se tenoient au commencement de l'année et celles qui avoient lieu vers la fin, 86 Les auciens Anglais paroissent avoir emprunté des Fraucais l'usage de ces assemblées, 87. Autorités qui le prouvent, 88.

Assier (le seign. d') est tué à la hataille de Cerisolles, XIX, 508;

XXI, 31.

Astira, augustin, un des princi-paux complices de la conjuration dressée pour livrer Béziers aux Esagnols, obtient sa grâce du Roi,

XLVIII, 46.

Astrologues. En grand crédit du temps de Charles v; étoient consultés sur les diverses entreprises qu'on projetoit, V, 207. Les princes et les seigneurs en avoient à leurs gages comme les souverains; exemples cités, 209. (Notice.) - Ou attribue à des astrologues la facilité qu'eut le duc d'Anjou de découvrir le trésor de Charles-le-Sage, VI, 182. Simon de Phares, astrologue de Charles viii, cité à ce sujet, 183. (Tab. du règ. de Ch. ri.)

Ausecote (Garnier d') seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

AUBECOTE (Othon d'), frère du

précédent, seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV,

AUBERICOURT (Nicolas d') seconds le duc de Lancastre dans le premier corps d'armée à la bataille de Nava-

rette, IV, 410.
AUBERT (Pierre), bailli de Melua, commandant d'une partie de la garnison de Roye, rend cette place au duc de Bourgogne; noms des autres capitaines qui se rendent avec lui, XIII, 417.

Ausert, avocat du Roi en la cour des aides, va trouver le prevôt des marchands avec 80 ou 100 personnes pour demander l'exécution et publication de la trève; ils repoussent vivement une troupe des Soize qui crient après eux, XLVI, 425. AUBERTY (Journal d'), ouvrage insuffisant pour remplir la lacune de

Mémoires qui existe entre le règne de Louis ıx et celui de Charles v; d'où vient cette insuffisance, IV, 3.

Aubespine (Sébast. de L'), évéque de Limeges, est envoyé en ambassade en Suisse avec le maréchal de Vieilleville, XXVIII, 281.
Auseterre (le vicomie d'), soup-

conné d'avoir favorisé l'évasion du roi de Navarre à Caumont. XXXVIII, 298.

Aubeterre (Jacq. Esparbès, vicomte d'), meurt à la fleur de l'age, de maladies pestilentielles et pour-prées fort répandues, XIVII, 171.

AUBETERRE, chevalier de Multe. est condamné à avoir la tête tranchée, son corps brûlé et reduit en cendres, XLIX, 210. En appelle, et est banni seulement, 212.

Aubeterre (Franç. d'Esparbés, vicomte d'), gouverneur de Blave. est ôté de cette place pour être reste neutre entre le parti du Roi et celui de la Reine mère ; cependant est fait maréchal de France, L., 492.

Aubigny (Baudouin d') arrive dans le port de Constantinople après la bataille d'Andrinople, et refuse à Conon de Béthune de demeurer, I. 366. Se rend à Rodosto, où il refase également de rester, 368.

Albigat (le seigneur d') commande les troupes du Roi qui marchent contre Naples, XIII, 29. Fait reculer devant lui Ferdinand, duc de Calabre, 38. (Mém. de Comines.) Soumet cette province, XIV, 230. Est charge specialement de su desense, et cree connetable royaume de Naples, 232. (Tabl. du regne de Charles riii.)—Remporte sur Ferdinand et sur Gonzalve de Cordoue une grande victoire près de Seminara, 250. (Notice.) — Tra-verse l'Italie à la tête d'une armée française, XV, 45. Assiège Capoue avec florgia, et la prend d'assaut, 46. Est defait par Hugues de Cardone, 56 (Tubl. du règne de Louis

xii), et 225 et 226 Aumigar Robert Stuart, seigneur d', maréchal de France, est envoye par le Roi à Avignon pour pourvoir à la défense de cette ville et à l'approvisionnement de l'armée, XIX, 15. Noms de ceux qui le secondent dans l'exécution de sa com-

mission, 16.

Aubight (le sieur d'), gouverneur de la ville de Maillezais en Poitou, et de la religion reformée, vient au conseil protester de la fidelité de ceux de sa religi n; liberte dont il use euvers le Roi, XLIX, 67.

Ausient le père d'), jesuite qui a confesse Ravaillac, est mis aux arrêts et confronte avec lui; sa reponse au premier président, XLIX,

17 et suiv.

Ausignt 'madame d') meurt en laisant par fondation 18,000 messes pour le salut et remede de son ame, XLVIII, 143.

Armoras (Thomas , chevalier anglais, est fait pruonnier à la bataille de La Brossinière, VIII, 98.

Aubray (d'), bourgeois de Paris, et colonel de quartier, est un des principaux chels royalistes dont la mison sert a des reunions secrétes, XX, 25g. Discours qu'il adresse aux Seize, 260. (Introd ) - Comment il regoit les ouvertures que lui fait Rose, évêque de Senlis, du parti des Seise, XLI, 147. Ses discours dans les conferences tenues avec les Seize, 148 et suiv. (. Hém. de Cayet.) Il instruit le duc de Mayenne des menées des Seize, et le prie d'y pourvoir, XLVI, 216. Bat un prêtre des Seize qui s'est saisi d'un citoyen que les Seize disent porter l'écharpe blanche, 266. Reçoit du duc de Mayenne commandement de sortir de Paris, 547. Il soit de Paris, au grand regret des politiques, 549. Mayenne, 591 (Meim de L'Estoile.)
Actro (Hugues), aucien prevôt

des marchands, est condamné par un tribunal ecclesiastique à finir ses jours dans un cachot; travaux qu'il ordonna pour l'embellissement de l'aris, VI, 185. Délivré de prison par les *muillotins* , feint de céder à leurs désirs, 187. Se dérobe furtivement à ses liberateurs, et se retire

à Dijon sa patrie, 188.

Ausar (Christophe), cure de S.-Audre-des-Arcs, preche sur la mort du Pape, qu'il regarde comme un heureux événement, XIVI, 96. Accur (Antoine de Mailly, sei-

gueur d'), est tué à la prise de Hes-

din, XIX, 207.

Audancourt, lieutenant du capitaine Mouy, est tue dans un combat livre entre les protestans et les catholiques près de La Haie en Touraine, XXXIII, 477.

AUGER DE SAIRT - WANDRILLE, vaillant homme de guerre, est tué au siège de Toucy, VII, 325. Auton (Jean d') est nommé é-

cuyer de Jeanne d'Arc, VIII, 268. Auex (le chevalier d'), capitaine

de galères, est tué dans une em-buscade à l'île de Wight, XIX, 475.

ATMALE (le duc d'), cousin des Guise, est mis à la tête des troupes parisienues, XX, 219. Est nomme president du grand conseil forme par les Parisiens, et soumis à l'influence des Seize; proclamauon de ce conseil, qui s'engage à remettre la talle sur le même pied que du temps de Louis XII; anar-chie dans toutes les villes du royaume; motife qui dirigent la plupert

des ligueurs, 221. (Introd.) — Est nomme lieutenant general en Nor-mandie, XXXIII, 201. (Mem. de Custelnau.) — Condamné par le parlement de Paris, comme un des chefs de la Ligue, à être écartelé, il se retire en Flandre, où il est bien traité, XXXVI, 316. (Mém. de Cheverny.) - Assiege Seulis, XXXIX, 172. Est battu devant cette place, et se retire blessé à S.-Denis, 177. 278. Est déclaré criminel de lesemajesté au premier chef; son effigie est mise en quatre quartiers par l'exécuteur de justice, XLIII, 60. Lettre au Roi, qui lui est attribuée, 62. Récit de quelques historiens sur l'amitie que le peredu duc porta à Antoine, roi de Navarre, 63. (Mém. de Cayet.) — Sous prétexte de dévaliser et massacrer les huguenots, il court la Picardie, tuant et pillant prêtres, moines, gentils-hommes et roturiers, XLV, 292. Défait, aux environs d'Abbeville, une compagnie que Champignole conduisoit à Boulogne pour renforcer cette ville contre la Ligue, 328. Se saisit d'un des faubourgs d'Abbeville, et fortifie Pont-Dormy; paroles du Roi à ce sujet, 358. Créé gouverneur de Paris après la mort des Guise, il envoie les Seize fouiller les mai ons des royaux et des politiques, 378. Est reçu gouverneur de Picardie, XLVI, 498. Est tiré en effigie à quatre chevaux, par arrêt du parlement, comme criminel de lèse-majesté, XLVII, 138. (Mém. de L'Estoile.)

AUMALE (François de Lorraine, duc d'), fils aîné du duc de Guise, défait un parti ennemi auprès de Térouane, XIX, 415. Fait une entreprise sur Avesnes, 433. Est dangereusement blessé devant Luxembourg, 450. Est grièvement blessé dans une escarmouche contre les Anglais, 589. (Mém. de Du Bellay.)

AUMALE (le duc d'), troisième fils du duc de Guise, visite la place de VulpianavecBl.de Montluc; dangers qu'ils y courent tous deux, XXI, 333. (Comm. de Montluc.) — Est blessé et fait prisonnier par le marquis de Brandehourg, et présenté à l'Empereur, XXIV, 87. Ne sait s'opposer au passage du duc des Deux-Ponts, à qui il laisse prendre Nuits et La Charité, XXV, 92. Loge dans la maison de Chally Morver, qui doit assassiner l'amiral, 293. Est tué au siège de La Rochelle, 396. (Mem. de Tavannes.)—Livre bataille au marquis Albert de Brandehourg, XXXI, 151; est fait prisonnier, 153. Noms des capitaines tués ou faits prisonniers, 153 et 154. Assiège Vulpian en Italie, 381; force cette place à capituler, 383. (Comm. de Rabutin.)

AUMALE (le chevalier d') sur-prend la ville de S.-Denis, qui appartient au Roi; est surpris à son tour par DuVic, gouverneur pour le Roi; périt dans le désordre, XX, 248. (Introduct.)—Surprend la ville d'Orléans, XXXVI, 124. Est tué à S .- Denis, 186. (Mem. de Cheverny.) Conçoit le projet de faire par toute la France une Saint-Barthelemy de tous les serviteurs du Roi; excès qu'il commet à Fresnes, maison du seigneur d'O, XLV, 394; et au faubourg de Saint-Symphorien de Tours, 400. Force les ennemis à abandonner l'abbaye de Saint-Antoine; pillage de l'église, XLVI, 47. Force les royalistes à se retirer à Charenton; oblige le roi de Navarre à se retirer avec perte du châ-teau de Vincennes, 53. Entre par cacalade dans S.-Denis, où il est tué, 117. Son dessein de tuer tous ceux qu'on appelle politiques, 118. Vers faits à l'occasion de son cercueil ploin de rats, 121. Des services sont commandés pour lui dans toutes les paroisses, avec injonction expresse de s'y trouver, 131. (L'Estoile.)

AUMALE (le cointe d'), lieutement du Roi à Tours, se rend en toute hâte à Laval, VIII, 95. Y rassemble des troupes de toutes parts, 96. Se rend à La Brossinière; y livre combat aux Auglais, 97. Les défait, 98. Est tué au combat de Vernenil, 106.

AUMONT (le maréchal d'), à l'ap-

proche de Mayenne, abandonne la citadelle d'Orléans, XXXV, 333. Prend la ville de Château-Chinon et le château de La Motte, 379. Assiège Autun, 380, qu'il abandonne après vernement de S.-Jean-de-Losne au sieur de Tavannes pour le donner au sieur de Vaugrenant, 387. (Mem. de Tavannes.) - Est envoye trop tard par Henri 111 pour se saisir d'Orleans, XXXVI, 124. A la prière du chancelier de Cheverny, il fait con-duire ses enfans du château d'Esclimont dans celui de Malle, à deux lieues au-dessous de Tours, pour les mettre en sureté, 184. Se reud maltre de Quimpercorentin, du château et de la ville de Morlaix ; emporte le fort de Croisit, 285. (Mem. de Cheverny.) - Envoyé pour défendre la citadelle d'Orléans, il se retire à Beaugency et à Mehun, XXXIX, 35. Assiege et prend Quimpercorentin, Corlaix et le fort de Brest, XLII, 343. Assiège Compen, où il est blesse, et meurt de ses blessures, XLIII, 136. (Cayet.) - S'empare d'Angers, que Brissac abandonne sans resistance, XLV, 397. (L'Estoile.) Ausor (Gilles d'), chevalier,

meurt à Constantinople, 1, 308.

AUSAY, ville de Bretagne où se livra la fameuse bataille qui laissa le comte de Montfort seul maître de ce duché; details sur cette bataille. IV, 293. Anecdote sur un levrier de Ch. de Bluis à cette occasion, 301.

Auniac (M. d'), piqué de la bra-vade que lui a faite M. de Rohan, fait sortir ses troupes de S.-Juliendu-Sault, et les met en bataille devant S .- Jean-d'Angely, L, 505.

Aussenosse, genulhomme normand, défait un parti de liqueurs près de Rouen, XLIV, 559

Aussesoune (le seigneur d') accompagne le seigneur de Beaufort s combat livre aux Anglais devant le mont S.-Michel, VIII, 99

Aussun (le seigneur d') est blesse dans la plaine de Montcalier, XIX, 282. Prend par assaut la ville de Queras, de concert avec le seigneur

de Cental; force ensuite le château à se rendre, 383. Est battuen se retirant de Carignan, 480.

Aussun on Ossun (le capitaine Pierre d') est défait près de Carmagnole par les Allemands, et fait prisonnier, XX, 457. Fait réparation au seigneur Francisco Bernardin de Vimercat, qu'il a accusé de sa défaite, 458. Se rend maltre de Cairas, XXI, 80.

Auteurs qui ont écrit sur le Pucelle; le nombre en est considéra-ble, VIII, 319. Quelques écrivains français se sont plu à déshonorer et à tourner en ridicule la libératrice de leur patrie ; Guillaume Dubellay-Langey réfuté, 320. Du Haillau n'apporte aucune preuve à l'appui de son accusation, et se contredit luimême, 321. La supposition de Pontus Hentericus est inadmissible: le Journal de Paris, rédigé par un bourgeois de cette ville, n'a fait que répéter les calomnies des Anglais et des Bourguignons, 322. Edmond Richer s'est attaché à prouver la vé-rité des révélations de la Pucelle; Lenglet-Dufresnoy pense qu'elle se croyoit inspirée, mais qu'elle ne l'é toit pas; M. Lebrun des Charmettes a adopté le système de Richer; sou travail se recommande par des re-cherches immenses, 323. M. Berriat de S.-Prix rejette toute idée de révélation et de mission divine; il ne voit dans la conduite de la l'ucelle que de l'héroi-me et un dévoûment sublime; son travail n'est ni moins interessant ni moins instructif que celui de M. Lebrun des Charmettes, 324. M. P. Caze a adopté un système nouveau; selon lui, Jeanne d'Arc étoit fille d'I-abelle de Bavière et du duc d'Orléans; comment il établit ce système, 325. Difficulté d'admettre toutes les suppositions sur lesquelles il repose; on ne peut contester toutefois à l'auteur de l'esprit, de l'erudition, et une connoissance approfondie de l'epoque dont il parle, 331. Pourquoi ou a peine à reconnoître la même histoire écrite par des auteurs differens, 33 a.

AUVERGNE (Charles de Valois, comte d'), grand prieur de France, met le siege devant Vichy; fait une trève avec le marquis de S.-Sorlins, XL, 162. (Mém. de Cayet.) - Sa naissance; Henri 111 prend de lui un soin particulier; il devient grand prieur de France, épouse Charlotte de Montmorency, XLIV, 513. Il est fait colonel general de l'infanterie; prend le titre de comte d'Auvergne; assiste aux derniers momens de Henri m; suit Heuri rv au siége de Dieppe; se distingue aux combats d'Arques; entre dans les intrigues du tiers-parti, 514. Se lie avec le maréchat de Biron et le duc de Bouillon; est arrêté à Fontainebleau; est détenu quelques mois à la Bastille, 515. Perd sou proces contre Marguerite de Valois; quitte la cour ct se retire en Auvergne; ses intelligences avec l'E-pagne, 5:6. Il est arrête au château de Vic, et conduit à la Bastille; est condamné à mort, 517. Sa peiue est commuée en une prison perpétuelle; il sort de la Bastille après onze ans de détention; est nommé gouverneur de Paris; obtient le duché d'Angoulème, 518. Est chargé d'une mission importante auprès de l'Empereur; s'attache à Richelieu; assiste au siege de La Rochelle; se retire des allaires sous la régence d'Aune d'Autriche; épouse en secondes noces Françoise de Nargonne; meurt pendant la guerre de la Fronde, 519. Epoque à laquelle il compose ses Memoires; en quoi ils intéressent, 520. ( Notice.) -Jacques Clément supplie le comte d'Auvergne de le faire parler au Roi; réponse du comte, 525. Averti que le Roi vient d'être blesse, il court à son logis; paroles que lui adresse le Roi, 527. Douleur du comte en apprenant du chirurgien qu'il y a peu d'espoir de sauver le Roi, 528. Son évanouissement après la mort de Henri, 534. Henri iv vient le consoler, et l'assurer de sa faveur, 535. Il supplie le Roi de trouver bon qu'il fasse sa charge de colonel de cavalerie, et de lui donner des person-

nes capables de lui enseigner son metier, 536. Il va prendre possession de cette charge, et poser ses gardes à la tête des faubourgs de Paris, 537. Son premier combat contre ceux la Ligue, 538. Il va déposer le corps du feu Roi dans l'abbaye de S.-Curnille à Compiègne, 544. Est appelé à Marlou, et présenté par le Roi à mada ne de Montmorency, 545. Soutient un combat sur le Montaux-Malades près de Rouen, 548. Repousse le duc d'Aumale, 559. Charge les ligueurs à Arques, et les force a reculer, 564. Blesse Sagonne au secon I combat, 571. A plusieurs chevaux blessés sous lui, 572 et suiv. Défait les ennemis devant le château d'Arques, 584. Accueil gracieux que lui sont le comte de Soissons, les ducs de Longueville et d'Aumont, et autres, qui vicuneut jurer lidélite au Roi, 593. Il gagne au jeu **50,000** francs qui le tirent de la disette où il se trouvoit, 596. Le Roi le visite dans su maladie, et lui ordonne de rester à Vernon, 597. Moyen singu-lier employé pour le guérir, 598. (Mem. du duc d'Angoul.) roi Henri 111 lui donne le grand prieuré de France, et tous les biens et bénétices du batard d'Angoulème, XLV, 312. Est arrêté et conduit à la Basulle, XLVII, 334. Obtient da Roi sa liberté; vers faits à ce sujet, 352. S'absente de la cour pour une nouvelle conjuration formée contre le Roi, 470. Est arrêté en Auvergne et conduit à la Bastille, 477. Paroit au parlement sur la sellette, 483. Est condamné à mort, 484. Le Roi lui fait grâce de la vie, 485. (Mém. de L'Estoile.) — Est mis en liberté par le crédit du maréchal d'Aucre, L. 336. Reprend sa charge de colonel de la cavalerie, 337. Est nommé pour commander les troupes qu'on envoie à Peronne, afin de mainteuir cette place dans la possession du maréchal d'Ancre, 348. Empèche les troubles dans le Perche et au pays du Maine. 365 Est nommé pour commander l'armée destinéeà attaquer Soissons, 367. Réduit le château de Pierre

Pouts, 370. Va assiéger Soissons, 371. Le siège finit à la nouvelle de la mort du maréchal d'Ancre, 374. Est envoyé en Allemagne avec MM. de Bethune et de Présux pour favorier l'Empereur contre l'électeur palatin, 463. Ménage en Hongrie une conférence entre Bethléem Gabor et les députés de l'Empereur, 464. Commande l'armée qui fait le siège de La Rochelle, I.I., 39. (Mém. de Fontenay-Marcuil.)

Auvenone (le héraut), envoyé à Paris par le Roi pour porter interdiction au gouverneur, au parlement et autres juridictions de continuer leurs fonctions, est arrêté et court risque d'être pendu, XLV, 389.

Auxeau (le comte d') entre avec Dugueschin dans Mantes, IV, 244. Conseille d'attaquer Meulan, 246. Démontre la necessité de s'emparer de la tour de cette Gille, 248. Va rendre compte avec Dugueschin, au comte de Normaudie, des succès de la dernière expedition, 251. Se distingue à la hataille de Cocherel, 268. Donne le coup de la mort au baron de Mareuil, 269. Blessé au combat d'Auray, se rend prisonnier, 295. Assiste Henri de Transtamare au siège de Tolède, 445.

Auxois (le bailli d') est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV, 6.

Avalon (Pierre d') est attaqué avec Joinville par les Sarrasins; tous deux délivrent des mains des conemis le seigneur Perron et le seigneur Duval son frère, II, 232.

Avancaus (Jacques d'), écuyer de la Savoie, offre de disputer le pas d'armes tenu a Châlons sur-Saône par Jacques de Lalain, X, 29.

Avangora Louis défend La Ferto-Bernard contre le comte de Salisbury; oblige de se rendre, est retemoren de s'echanuer. VIII. 112.

moyen de s'echapper, VIII, 112. Avançoux (le comte d') est fait prisonnier avec le comte de Soussons par le duc de Mercour, XXVIX, 182. Conduit dans le château de Nantes, 183.

Avrin (bataille d'), gagnée par les Français sur les Espagnols, LI, 213.

AVESTES (Jacques d') preud la croix, I, 101. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174. Recoit un coup de lance devant la tour de Galatha; est secouru par un de ses chevaliers, 202. Accompagne le jeune Alexis, parti de Constantinople pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Prend part à l'expédition faite contre Philée, 256. Accompagne le marquis de Montferrat allant au devant des deputés envoyés de Constantinople, 302. Fait le siège de Corinthe, 318. Est blessé à ce siège, 338.

Avignon (cour d'). L'université s'élève contre les abus nombreux du ponutiteat d'Avignon; peinture de ces abus par le moine de S.-Denis, VI, 237.

Avoare (Louis, comte d'), pour se venger de la famille du comte de Gambre, se rend à Venise; offre aux Vénitiens de leur livrer la ville de Bresse, XV, 387. Entre dans cette ville, fait ruiner et démolir toutes les maisons du comte de Gambre, 388. Est renversé et fait prisonnier a la reprise de la ville, XVI, 8. A la tête tranchée avec deux de son parti, 12.

Assveno, chevalier espagnol, se hat a outrance contre le chevalier de Ste.-Croix, aussi Espagnol; cause de ce combat; il triomphe de son adversaire, XV, 371.

Azixcocar (bataille d'), cagnée par Henri vi, roi d'Augleterre, VI, 322.

ARREDDIN-AIREGII, émir d'Egypte, tarcoman de nation, est declare genéralissime et premier ministre après la mort de Touran-Chah, III, 33,54. Devient roi, et commence la dynastie des esclaves Baharites; se brouille avec la sultane Cheggeret-Eddur, qu'il avoit epousée; se fiance avec la fille du prince de Mousol; est assassibé par les ordres de la sultane, 51.

BACQUEVILLE (le vicomte de) est tué an siège de Rouen, XLVI, 231.

Bade (le marquis de), après une conférence tenue entre deux pères jésuites et le luthérien Smidelinus, renonce au luthéranisme et se fait catholique, XL, 165.

Banzs (le marquis de) est tué à la bataille de Montcontour, XXV,

145; XXXIII, 481.

Badouère (le sieur), nommé par le Roi pour aller en amba-sade à Clèves, est révoqué d'après les représentations de M. de Sully, qui lui fait rendre 600 écus qu'il a reçus pour son voyage, XLVIII, 358.

BAGDAD. Récit que des marchands font au Roi sur la prise de cette ville et du calife par le roi de Tartarie,

II, 422.
BAGLON (Horace, seigneur de), chef des bandes noires, est tué daus une affaire près de Naples, XVIII, 62.

BAHARITES (les esclaves). Comment ils parviennent aux premières dignités de l'Egypte, et donnent des sultans à ce pays. Ce sont eux qui, à la journée de Mansourah, repoussent Louis ix de cette ville, et contribuent à la dernière victoire que les Egyptieus remportent sur ce prince, III, 20. Ils assassineut Touran-Chah, et élèvent sur le trône le turcoman Azzeddin-Aibegh. Leur origine, leur fin, 21.

BAILLEUL, gentilhomme du pays de Caux, célèbre par son habileté dans l'art de la chirurgie; proverbe sur la famille des Bailleul, XLI, 37.

BAILLON (la dame), semme de Pierre de L'Estoile, se reure à Corbeil, à cause de la disette de Paris, XLVI, 78. Est faite prisonnière par les Espagnols; est mise à 75 écus de rançon, et se retire à Villeroy; re-vient à Paris, 104.

BAILLON (Jean-Paul), général vénitien envoyé pour défendre la ville de Bresse prise par Gritty, est defait en chemin, et sorce de se reti-

rer, XV, 391.

BAJAZET, empereur des Turcs, le lendemain de la bataille de Nicepolis, fait venir dans son pavillon toes les seigneurs français faits prison-niers, liés avec des cordes, VI, 464. Les fait tenir assis à terre devant lui; fait tuer en sa présence les chevaliers et écuyers chrétiens, 465. Emmène à Burse le comte de Nevers, 470. Accorde congé aux prisonniers

moyennant rançon, 471.

BALAGRY (le maréchal de) laisse prendre par sa faute plusieurs places importantes de la Picardie, XXXVI, 296. (Mém. de Cheverny.) - Est choisi par Catherine de Médicis pour al ler en Pologne préparer les esprits à l'élection du duc d'Anjou; on lui associe Charbouneau, Dubelle et Choisnin, X XVIII, 23. Est accueilli dans son voyage par Parchi-duc Ferdinand et par l'Empereur, qui soupçonne qu'il va en Turquie, 24. Arrive en Pologne, séjourne peu à Cracovie; y visite les salines, 25. Se rend en Lithuanie pour voir le Roi; est conduit à la forteresse Ticouchin par le référendaire Saraikoskri, 26. Est reçu avec grande courtoisie par tous les seigneurs de la cour, 27. Contracte une étroite amitie avec le référendaire et les enfans du grand chancelier, 28. Fait dans toutes les compagnies l'éloge des qualités du duc d'Anjou, 29. Après la mort du roi de Pologne se décide à venir en diligence en France, 30. Assiste avant son départ à la cérémonie des funérailles du Roi, 31. Détails sur cette cérémonie, 32. Arrive à Poltoz, 33. Reçoit une lettre favorable de la sœur de Sigismond, 34. Se rend à Dantzick, y reçoit des présens des magistrats de la ville, 35. Description de Dantzick, 36. Courtoisie de la noblesse polonaise, 37. De retour à Paris, il est renvoyé en Pologne, 38. Tombe malade à Cracovie; arrive à Connin auprès de l'évêque de Valence; est envoyé par lui visiter le maréchal Oppa-

linski, 112. Après le discours pro-noncé par l'évêque dans la diète générule, il va visiter plusieurs seigueurs polonais, 131. (Mem. de Choisnin.) - Nommé gouverneur de Cambray pour la Reine mère, il veut devenir prince du Cambresis; il a recours au duc de Guise pour y par-venir, XXXVIII, 420. Traité qu'il conclut avec lui, 421. Est blesse au combat livre pres de Senlis, et se retire à Paris, XXXIX, 177. Assiégé dans Cambray par le coute de Fuentés, il envoie demander des secours au duc de Nevers, XLIII, 68. Comment il s'aliène l'esprit des habitans de cette ville, 98. Est force de la rendre par capitulation, 99. Défait dans le Haipaut des partis d'Espagnols, 277. (Mem. de Caret.) Se remarie à Diane d'Estrées, XLVII, 150 Sa mort, son épita-phe, 394. (Mém. de L'Estoile.)

BALAGNY (madame de) meurt de chagrin du deshonneur dont s'est couvert son mari à la prise de Cam-

bray, XLVII, 146.

BALBER (Heliopolis), ville fameuse par ses anciens monumens, III, 11.

BALDOUIR, jesuite, est arrêté prisonnier, et conduit en Angleterre, XLIX, 112.

BALDUIN, flamand, chef d'une conspiration tramée coutre le duc d'Alençon, évite le supplice en se donnant la mort, XLV, 235.

Balzins (le capitaine), commandant du château de Lectoure, venge d'une manière singulière l'affront fait à sa sœur, XXXVII,316. Obtient m grace du roi de Navarre, et remet le château dans les mains de celui que le Roi y envoie, 317.

BALLART (Martin), chevalier piemontais, dispute un pas d'armes pres de Dijon, IX, 350. Montre plus de **hardiesse que** de courage reel, 351.

BALLASSAT (le seigneur de), chargé de préparer le logement de Chars viii dans la maison de Pierre de Médicis a Florence, pille tout ce qu'il trouve dans cette maison , and il apprend que Pierre est chassé , XIII, 50.

Balluz (Nicole), frère de l'évéque d'Evreux, est marié à la fille de Jean Bureau, seigneur de Montglat ; le Roi et la Reine assistent à ses noces, XIII, 356.

Balluz (Jean de), évêque d'Evreux, depuis cardinal, seconde les efforts de Charles de Melun pour la défense de Paris coutre les princes ligués, XI, 287. Est envoye à Peronne aupres du duc de Bourgogne, 463. Conseille au duc de Berri de ne point accepter le duché de Guieune, est arrête, enferme long-temps dans une cage de fer; obtieut enfin sa liberté, 519. (Introd.) — Est assailli le soir dans la rue Barre-du-Bec par des ennemis, et blessé, XIII, 313. Est envoyé en ambassade auprés du comte de Charolais, 361. Fait la revue des bannières des métiers de Paris, 367. Exhorte le duc de Bourgogne par lettres secrètes à faire la guerre au Roi; est arrêté et interroge, 390. (J. de Troyes.)

Baltasia (Galiot de), chambellan du duc de Milan, arrive à la cour du duc de Bourgogne avec le désir de faire quelque entreprise d'armes, IX, 409. Accepte celle que lui propose le seigneur de Ternaut, 410. Le jour et le lieu sont lixés, 4:1. Détails à ce sujet, 412. Le duc de Bourgogne en est le juge, 4:3. Description des combats à pied et à cheval que les deux champions se livrent,

414 et suiv. Bambroc (Guillaume de), chevalier anglais, propose un den à Du-guesclin, IV, 198. Est renversé et blesse dans le combat, 202. Insiste auprès du captal de Buc pour qu'il ne quitte pas sa première position. 262.

BARDEVILLE, gentilhomme de Champague du parti de la Ligue, est tue au siege de Montbar, XXXV,

BARRERET, terme général pour designer les nobles qui étoient d'une dignite relevée, et avoient le droit de porter la bannière dans les armées du prince, III, 176. Conditious pour être cleve à la diguité de banneret,

180. Forme et manière de faire les bannerets ; nombre de gentilshommes et d'hommes d'armes que devoit avoir un banneret, 181. Devoit être chevalier, et avoir été souvent en guerre, 182. Etre puissant en biens et avoir un nombre sullisant de vassaux; avoir sous sa conduite 150 chevaux, 183. Les chevaliers bannerets, la plupart grands seigneurs, avoient avec eux d'autres chevaliers qui avoient aussi leurs vas-aux à leur suite; ce qui formoit une troupe considerable sous la conduite d'un banneret, 184. Le prince ou le licut nant général de l'armée faisoit le banneret; cerémonial à cette occasion, 185. Froissart cité, 186. Quelle étoit l'enseigne du banneret, 187. Les grands seigneurs avoient la bannière et le pennon en même temps. Différence entre ces deux enseignes: les bannerets se faisoient ou pendant la guerre, ou dans les fêtes solennelles, ou dans les tournois; les bannerets étoient ordinairement appelés bannière, 188. La famille des ban-merets s'appeloit hostel noble et bannières; le nom de baunière s'appliquoit encore à la terre de celui qui la portoit, et le titre de banueret passoit ainsi à ceux qui possédoient la terre, avant même qu'ils fussent revêtus du titre de chevalier, 189. Par ce moyen, il y avoit des écuyers bannerets, 190. De la encore la différence entre ces expressions relever bannière et entrer en bannière; explication de cette différence, 191. L'investiture des terres qui donnoient le droit de conduire des vassaux à la guerre se faisoit toujours par la bannière, 193. En Allemagne, les duchés et autres grands liefs étoient conferés par les empereurs par la bannière, 194. Tous les grands fiefs étoient fiels de bannière; prerogatives attachées à la plupart des fiels ornés du titre de bannière, 195. L'ecusson carré, le cri d'armes étoient des priviléges attachés aux chevaliers bannerets, 196. Lorsqu'ils alloient à la guerre, les bannerets avoient le double de

la paie des chevaliers ou bacheliers;

quelle étoit cette paie, 197.

BARQUET donné à l'ille par le dac de Bourgogne; details curieux, 🕽, 167-207. Voy. l'art. Philippe-k-Bon.

BANQUET du comte d'Arète (L), satire grossière contre la conversion du Roi, XLVI, 512.

Baquier (Jennequin), capitaire anglais, est fait prisonnier à la bataille de S.-Lô par Eustache de L'Epinay, VIII, 548.

Bas (le duc de), un des plus se déles serviteurs du Dauphin, est se rête, VI, 306.

Bar (Henri et Philippe de ) voet en Hongrie contre Bajazet, V 1, 415; et sont tués à la batuille de Nicopolis, 468.

Ban (le duc de), fils du duc de Lorraine, vient à Paris pour épos ser Catherine de Navarre, XXXVI, 372. Va à Rome solliciter du Pape l'absolution pour son mariage avec une princesse protestante, 376. ( Mem. de Cheverny .) — Houneurs que lui rend le Roi à Paris, XLVII, 241. (Mem. de L'Estoile.)

BARBARO (Marc-Antoine), procurateur de Saint-Marc, propose au sénat de Venise d'envoyer une ælé bre ambassade à Henri 1v pour le feliciter sur son avenement à la cosronne; raisons sur lesquelles il appuie sou avis, XXXVII, 432.

BARBASAN (le seigneur de). parti du Dauphin , defend vaillamment la ville de Melun contre les troupes réunies de Charles vi, de Henri v et du duc de Bourgogne, **V** II, 334.

Bussenin (le cardinal) prend des mesures pour empêcher l'enlèvement de l'evêque de Lamégo, amhassadeur du Portugal à Rome, LI. 282. Fait mettre des corps-de-garde et des sentinelles autour de son palais pour l'empécher de sortir, 280. Fait assembler une congré**gation ex**traord sur cette affaire, 291. Ses démêles avec le duc de Parme, 297.Il fait lever des troupes pour s'emparer du duché de Castro, 299. Proteste contre un projet de traite qu'il a d'abord approuvé, 306. Comment il tavorise l'election du cardinal Pamphile à la dignité de pape, 312 et suiv. Comment il est ensuite traité par le nouveau pape, 318. Il se réfugie en France, 319. Barrerousse (Hariadan ou Che-

Bankrousse (Hariadan ou Cheredin, aurnomme), amiral turc, vient avec 110 galeres à Marseille; de là va faire le siège de Nice avec le comte d'Enghien, XIX, 477. Serend maltre de cette ville, et se retire à Toulon, 478. (Mem. de Du Bellay.)—Se rembarque sans avoir fait de grands faits d'armes; fut toujours mal disposé pour les Français, XX, 435. (Comm. de Montluc.)—C'est à tort qu'on lui attribue le tac de la ville de Nice,

XXVI, 119. (Vieilleville.)

Banezieux (le seigneur de) est fait amiral sur la mer du Levant à la place d'André Doria, et chargé de reprendre les galères du Roi et celles d'André, et de se saisir mème de sa personne, XVIII, 68. (Mém. de Du Bellay.) — S'attribue faussement l'honneur de l'entreprise du brûlement du moulin d'Auriole, exècutée par Bl. de Montluc, XX, 401. (Comm. de Montluc.)

BARRISET, président au parlement de Dijou, charge des instructions du duc de Mayenne pour le duc de Nemours, est fait prisonnier,

XXXV, 385.

BARDACHIN (le capitaine) se rend maître de la tour de Montségur, XXII, 91. Est blessé à la prise du

château de Pene, 100.

BABLLE (La), autrement J. Cormery ou Cormère, ministre protestant, est envoyé de la part des eglises auprès de Bl. de Montluc pour lui demander justice et protection, XXII, 11. Accueil qu'il en reçoit, sa frayeur, 12.

BARETHAU (le capitaine) débarrasse Montluc entoure d'ennemis; il a son cheval tue sous lui à la bataille

de Ver, XXII, 145.

Banon (La), chivalier de l'ordre du Roi et gouverneur du Vivarais, convoque les Etats à Tournou, coupe tout commerce evec la ville d'Annonsy, XXXIV, 333. Essaie inutilement d'assiger cette ville, 334.

BARILLÈRE (La) apostrophe deux jésuites, et leur indique un marchand de couteaux de Châtellerault,

XLIX, 163.

Bassac (Charles de) se rend à Annonay, pille Vaucanse, brûle les villages de Maumeyre, Villeplas, etc., XXXIV,327. Fait prisonniers le capitaine Erard et son lieutenant Lachan, et les fait pendre, 329. Est blessé à la suite d'un combat livré près d'Annonay, où il meurt regretté des deux partis, 331.

BARLEMONT (Lancelot de) entre dans la ville de Lintz, à laquelle il donne des vivres et de l'argent, X,

294

BARMONTET (le sieur), capitaine du parti du Roi, contribue à la vistoire de la hataille d'Issoire; est nommé gouverneur de cette place, XL, 47 et 51.

BANKEVELT est arrêté par l'ordre du prince Maurice, et condamné à

mort, L, 420.

BARON (le capit.) est nommé gouverneur de Montmédy, XXVI, 461. BARON, secrétaire du cardinal Pel-

Banoπ, secrétaire du cardinal Pelleve, et Lorrain de nation, révèle un projet contre le Roi, XLVI, 573.

BARONIUS. Ecrits en réponse à sa défense du Pape dans l'affaire des

Venitiens, XLVIII, 26.

BARONS. Sous ce titre on comprenoit en France tous les gentilahommes élevés en dignités, III, 176. Ils étoient aussi reconnus sous le nomde bannerets, et formoient le premier degré de la noblesse; dans le royaume d'Arragon ils étoient appeles ricos homères, ou les riches hommes, 177. Voy. l'art. Bannerets.

BARONVILLE, tils de Montescot, tue en duel le sieur d'Arques, XLIX,

215.

Banai (le capitaine) est décapité à Montpellier pour avoir voulu livrer cette ville aux protestans, XXXIV, 376.

Bannicates (la journée des). A quelle occasion et par qui elle est

excitée, XXXVIII, 352. Elle rend les Seize maîtres de Paris, 354.

Barrière (Jean de La Barre, ou La), abbe d'une abbaye de bernardins, vient à Paris, où il se fait admirer par ses predications et par l'austérité de sa vie; détails sur cet abbé et sur son abhaye, XLV, 261. Le Roi veut en vain le retenir auprès de lui, 262.

BARRIÈRE (Pierre), jeune hatelier de la Loire, forme le dessein d'assassiner Henri 1v ; il s'en ouvre à un moine florentin; est surveille et arrête à Melun ; le parlement de Tours le condamne au supplice des régi-cides, XX, 270. XXXVI, 247; XLJI, 8; XLVI, 502, 506 et 513. BARTAS (Guill. Salluste Du), pro-

testant et poëte, rend beaucoup de services au roi de Navarre, XXXVII, 420. Ses vers sur la bataille d'Ivry imités par Voltaire, XI., 28.

BARTHELEMY PRIGNANO, archeveque de Bari, élu pape par violence et par peur, prend le nom d'Urbain, et crer 29 cardinaux, VI, 113. (Mem. de Christ. de Pisan.)—Fait publier en Angleterre une croisade contre Charles vi, qu'il traite de schismatique, 198. Sa mort, 221. (Tabl. du regn. de Ch. r 1.)

Bas (le comté de), commandant espagnol du fort de Cave, est tué d'un coup de canon au siège de cette

ville, XXIX, 184.

BASAM (Guillaume de), écuyer bourguignon, offre de disputer le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Saône par J. de Lalaiu, X, 20

BASCHE (Peron de), maître d'hôtel du Roi, est envoye pour former une armée de mer alin de secourir les châteaux de Naples, XIII, 157.

Bascon (le sieur de), capitaine des gardes du prince de Dombes, est tué au siège de Craon, XLI, 69.

Basila 'le père' prêche avec beaucoup de hardierse contre le voyage du Boi en Picardie, XIVIII, 348.
BASINE (Louis de La), seigneur

de Bermette, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 348.

Basque (Le), porte-enseigne du

capitaine Lefort, est tué à l'asset de Diuant, XXXI, 258.

Bassompierre (Christophe 11, beron de), contribué au salut de la ville de Sienne, XXI, 220. (Comm. & Montluc.) - Est blessé et fait prisonnier devant Graville, XXXIII. 217. (Mem. de Castelnau.)-Trais pour le duc de Lorraine de la pein avec Henri Iv; est compris lui-mi dans le traité, XLII, 329 et 334

(Mém. de Cayet.)

Bassompierare (le maréchal de).
fils du précédent, ne voulant pas partager le commandement de l'armee devant La Rochelle avec M. d'Angoulême, obtient d'en commander lui seul une partie, LI, 48. Sa diligence dans la construction d'une partie de la digue destinée à ferme le grand port de La Rochelle, 65 Est arrêté et conduit à la Bastille;

pourquoi, 183. Baste (Georges), envoyé par k cardinal Albert d'Autriche au se-

cours de La Fère, y fait entrer de

vivres, XLIII, 257 BASTIDE (le sieur La), catholique, est tué dans une affaire au Mont-S.-Jean en Bourgogne, XXXIII, 501.

BATAILLE (Nicole), avocat au perlement et grand légiste, meurt de chagrin que lui causent les dérégle-mens de sa femme, XIV, 102. BATAILLES, Règles sur l'emplace-

ment et l'ordre à observer dans une bataille, XXIV, 126. Régles sur l'esgagement d'un combat; comment il faut le soutenir, 148. Devoirs des capitaines avant et pendant l'action. 149.

BATTORI (André), cardinal, est défait à Cigno par le pa**latin de Va**lachie; houneurs que lui rend ce palatin après sa mort, XLVII, 261.

BAUDECHON MALLET est condem né à avoir la tête tranchée pour viok manière singulière dont se fait cette execution, XI, 50.

BATDOTIN, comte de Flandre. prend la croix, I, 14. Se rend à Ve-

nise, 20. Son portrait, 58. Est proclamé empereur de Constantinople, 60. Est couronné par le legat du 17

Pape, 61. Ecrit au Pape et aux princes chrétiens pour leur annoncer la conquête de Constantinople et son election, 64. Essale d'attacher les Grees à son gouvernement, 65. Sa douleur en apprenant la mort de sa femme; etablit dans sa capitale des hospitaliers et templiers refugiés de la Palestine, 66. Envoie le prince Henri son frere contre Murtzuphle qui s'est empare de Tzurulum, 68. Le rejoint à Andrinople, et marche contre Alexis qui est maltre de Messinople, 69. Veut faire revivre les droits de ses predécesseurs sur la Bulgarie, 74, et excite un soulévement general dans ce pays, 75. S'occupe d'une expédition en Asie; est attaqué par le roi des Bulgares, 77. Sa temérité dans cette guerre; tombe au pouvoir de l'ennemi, 78. Inspire plus que de la pitie à la reine des Bulgares, 85. Perit dans les plus affreux tourmens, victime de sa chastete, 86. (Nouce.)-Envoie des navires chargés de vivres à J. de Neelle, 130. Donne et emprunte de l'argent pour le passage des croisés, 138. Accepte les propositions faites par Alexia, 162. Est nomme pour conduire l'avant-garde de l'armes contre l'empereur Alexis, 196. Marche le premier, et va se placer devant la tour de Galatha; 202. Livre un assaut à la ville, 212. Reste à la garde du camp des croises pendant l'expedition du jeune empereur Alexis, 238. Va se loger à Constantinople dans les tentes abandonnées par Murtauphle, 272. Est proclamé empereur, 284. Est couronné dans Ste.-Sophie, 286. Se met en camagne pour conquérir les terres de l'Empire, 290. Rejoint sou frère Henri a Andrinople, 293. Laisse une garnison dans cette ville, et marche sur Messinople, où il est reçu, 4. Se brouille avec le marquis de Montferrat, 296 Marche vers Thessalouique; prend le château Christophe, La Blache et Cetre, 208. Se hate d'aller faire lever le siege d'Andrinople, 306. Est detourne de ce deserin et se rend a Constantinople,

310. Se réconcilie avec le marquis de Montferrat, 312. Reçoit la nouvelle de la mort desa femme la comtesse Marie, 324. Apprend la révolte des Grecs d'Andrinople, et rassemble des forces de tous côtés, 342. Part de Constantinople et va rejoin dre Ville-Hardouin près d'Andrinople. Se rend devant cette place, 348. Est fait prisonnier, 356. Est tué par Johanuice, 412. (Ville-Hardouin.)

Baudouis (le faux). Histoire d'un ermite qui se donne pour l'empereur

Baudouin, 476 et suiv.

Baunouin ii, dernier enfant de l'ierre de Courtenai, succède à son frère Robert à l'àge de onze ans, I, 483. Va a Rome, puis en France solliciter des secours, 492. Se rend en Angleterre; est arrête à Douvres, 495. Envoie J. de Béthune, son gouverneur, à Constantinople, avec des troupes et des munitions, 496. Cède à Louis ix la couronne d'épines engagee aux Venitiens, 497. Engage au roi de France le comte de Namur, et lève une armée, 498. Arrive à Constantinople; s'empare de Tzurulum, et defait la flotte de Vatace, 199. Abandonne à Ville-Hardouin ses terres de Courtenai; envoie à saint Louis toutes les reliques qui etoient à Constantinople, 500. Tra te avec le sultan d'Icone; envoie chercher en France une de ses nieces pour la donner en mariage à ce prince; va en Italie demander des secours à Innocent IV; essaie inutilement de réconcilier ce pape aves l'empereur Frederic, dont il excite un moment la compassion, 501. Assiste au concile de Lyon, où il inspire le plus vif interet; obtient de saint Louis la restitution de son comte de Namur, 502. Revient à Constantinople; ses besoins augmentent; envoie en France son éponse Marie pour vendre tous les biens qui lui restoient, fait un troisième voyage en Italie et en France, aussi inutile que les autres, 504. De retour a Constantinople, envoie des ambassadeurs a Paleologue, 506, N'ayant plus rien a vendre, engage aux Venitiens son fils unique Philippe; obtient de Paléologue une trève d'un an, 507. S'embarque précipitamment en apprenant l'entrée des Grecs dans Constantinople, 509. Recommence ses voyages, et fatigue en vain de ses plaintes les cours de l'Europe, 512.

Bathouis d'Estlis, sénéchal de Chypre, est envoyé de la part des prisonniers chrétiens auprès du Roi pour connoître le traite qui vient d'être conclu avec le Soudan, II, 289. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs pour être conduit

à Damiette, 202.

BAUDOUIS DE REEIRS débarque sur le rivage d'Egypte avec 1,000 chevaliers, et va se placer à côté de Joinville, II, 217.

BAUDOUIN D'ÉRREQUIR, grandmaître des arbalétriers de France, indique au conseil tenu à Rouen la route qu'il fant prendre pour aller à la rencontre des Anglais et des Navarrois, IV, 254. Se distingue à la bataille de Cocherel, 268. Y est tué, 269.

BAUDOUIN (le sire), bàtard de Bourgogne, joûte au mariage du duc de ce nom, X, 354. (*Mem. de La Marche.*) — Abandonne le service de Charles-le-Téméraire, et passe à celui du Roi, XII, 8. (*Mém. de Co-*

mines.)

BAUDRICOURT (messire Robert de), commandant de Vaucouleurs, se moque d'abord de la demande que Ini fait Jeanne d'Arc de l'envoyer au Roi, VIII, 151. Se décide ensuite à la faire partir, lui donne deux gentilshommes pour l'accompagner, 152. (Mem. concern. la l'uc. d'Orl.) -Accueille fort mal Jean Lapart, oncle de la Pucelle, et lui recommande de la reconduire chez ses parens; admet avec peine en sa présence la l'ucelle elle-même; reste incertain sur ce qu'elle lui dit, 246. Veut la revoir; se rend avec le curé auprès d'elle; écrit au Roi, 248. Fait prêter serment à tous ceux qui sont charges de l'escorter qu'ils la conduiront saine et sauve auprès du Roi; ses paroles en prenant coses d'elle, 255. (Supplem.)

BAUNE (le comte de La) est tue a la reprise de Montélimant sur les ca tholiques, XXXVIII, 344.

BAUPEE, gentilhonme de Berri, accompagué de 5 autres bien montés, attaque le seigneur d'Aumont, le blesse, et tuc le seigneur de Boschemont; il est décapité en effigie avec ses compagnons; vers faits au sa figure, XLV, 189.

Bauves (M. de), fils unique de M Duplessis-Mornay, est tué dans un rencontre aux Pays-Bas, XLVII.

5o j.

BAUVOISIN (le capitaine de) est ter au combat d'Aire, XIV, 90.

BAVALAN (Jean de), commandant du château de l'Hermine, reçoit l'or dre de Montfort de jeter Clisson dans la mer pendant la nuit; comment se refuse à cet ordre, VI, 210.

BAVETX (Guillaume Le ) assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon, IV, 460. Se distingue au siege de Bressières, V, 106.

BAYARD ( Pierre Du Terrail, dit & chevalur), se distingue en Italie per les plus beaux faits d'armes ; defead seul un pout contre un détache-ment considérable de l'armée de Gonzalve, XV, 62. Est blessé prés de Gaston à la prise de Brease; sauve la vie et l'honneur d'une mère et de ses deux filles, 114. (Tabl. du rég. de Louis x11.) - Ses nicux morts en combattant; son père blesse à la bataille de Guinegaste; noms de son père et de sa mère. 148. Reponse qu'il fait à son père, qui lui demande quel état il veut embraser, 119. Sur l'avis de l'evêque de Grenoble, beau-frère du père de Bayard, il est envoyé à l'àge de 15 ans auprès du duc de Savoie pour être un de ses pages, 152. Son adresse et son assurance en montant à cheval , 153. Reçoit la bénédiction de son père et les instructions de si mere avec une petite bourse, 154. Se met en route pour Chambery avec son oncle l'eveque, 156. Se présente devant le duc, monté sur

rel ; est admis au rang de ses et confié à la garde d'un 158. Se fait nimer de wus, ut du duc, 159. Accompaprince a Lyon, 160. Se fait ier du seigneur de Ligny, manetable de S.-Paul, 161. teur parle de lui au Roi, 164. paroit devant Charles viii, emande au duc, 166. Il est m seigneur de Ligny, reste s dans sa mai-on; a l'àge de ist mis dans sa compagnie, tonjours un de ses gentils-1, 167. Touche aux ecus du r Claude de Vauldray, se mt de joûter avec lui, 168. pour cela la permission du a. Va trouver son oucle l'abmay pour lui demander de iquiper; comment il en est 71. Le seigneur de Bellabre, compagne, détermine l'abbé er cent con pour acheter evenx, 172 Bayard et Belrennent conge de l'abbe, mt de sa part chez un nommé rin, auquel ils prennent pour france de drap, d'or, d'artc., 175. Comment l'abbe mande trop tard a Lauren-He somme if entend donner mbillement de l'ayard, 176. mher achete deux chevaux, épare a la joûte, 178. Se fait des dames de Lyon, et méeloges du Roi, 181. Est en-Picardie par le seigneur de sceseus qu'il recoit du Roiet igueur, 183. Airive a Aire; at il y est reçu por les chele la garnison, 186. Accepte mition du chevalier l'ardieu, sit crier un tourum pour ur des dames; prix propo-8. Details sur ce tournoi, m chevalier so distingue en-·les autres, 190. Sa courtoiers les dames, 191. Reprise rnoi; le chevalier Bayard chevalier Hanoun de Sucgne lui-méme les prix qu'il a is, 194. En delivre un au r de Beliabre, et un autre au capitaine David l'Ecossais; comment il se conduit pendant deux ans qu'il reste à Aire, 195. A deux chevaux tues sous lui à la bataille de Fornone; reçoit 500 écus du Roi, et lui presente un enseigne pris sur l'ennemi, 197. Se rend a Carignan chez madame Blanche, où il rencontre la dame de Fluxas, pour laquelle il avoit éprouvé à la cour de Savoie les plus tendres sentimens, 204. Doux accueil qu'il en reçoit; d'apres son desir, fait annoncer un tournoi, 205. Quel prix il propose, 206. Rompt plusieurs lances, est déclaré vainqueur; remet le prix à madame de Fluxas, pour qu'elle le donne au chevalier qui a le mieux joute après lui, 207. Conserve toute sa vie un tendre souvenir pour cette dame, lui cerit souvent, 208. Leurs adieux; sa reconnoissance pour l'écuyer qui l'avoit servi chez le duc de Savoie, 209. Conseille à ses compagnons d'armes d'aller attaquer 300 chevaux qui sont dans Binaz. Mar-che avec 50 hommes d'armes; détails sur le combat qui se livre devant Binaz, 211. Les Lombards sont mis en fuite, et entrent dans Milan; le bon chevalier les y poursuit tout scul, est fait prisonnier par J. B. Cazache, 212. Est présenté à Ludovio Sforce, qui est rentre dans Milan, 213. Son entrevue avec ce prince; obtient sa delivrance, la remise de son cheval et de ses armes; est reconduit à son camp par un trompetie, 215. Rend compte su seigneur de Ligny de ce qui s'est passe, 216. Noble usage qu'il fait de la vaisselle que lu remet ce seigneur, 222. Défait dans no combut singulier Uyaciuthe Simonetta, parent du chancelier de Milan, 223. Sort à la tête de 30 chevaliers. Rencontre le capitaine Alonse Sotomayor; details sur le combat qui se livre entre les Français et les Espagnols, 228. Fait prisonnier don Alouse; sa conduite genereuse euvers lui, 230. le renferme dans une tour pour s'être eufui contre sa parole, le delivre ensuite movement rançon; distribue

le prix de cette rançon à ses soldats, sans rien garder pour lui, 234. Instruit que Sotomayor se plaint du traitement qu'il a reçu pendant sa prison, lui écrit pour lai demander réparation, ou un combat à mort, 236. Détails sur le combat singulier qui a lieu, 239. Comment le bon chevalier tue Alonse Sotomayor, 240. Autres détails donnés par Champier, 241. Combat de 13 Espagnols contre 13 Français, dans lequel le chevalier Bayard et le seigneur d'Oroze, tous deux à cheval, résistent aux 13 Espagnols et gardent l'honneur du combat, 246. Surprend dans une embuscade un trésorier espagnol qui portoit 15,000 ducats à Gonzalve de Cordoue, 248. En donne généreusement la moitié au chevalier Tardieu, et distribue le reste à la garnison de Monervyne, 250. Sa conduite envers le trésorier, qu'il renvoie aux siens, 251. Désend seul un pont sur le Garillan contre 200 chevaux espagnols, 253. Est fait un moment prisonnier, puis délivré par les siens, 255. Reste un au dans le royaume de Naples, après la retraite des Français; y fait plusieurs ex-ploits avec Louis d'Ars, 256. Tom-be malade à Lyon d'une fièvre quarte qu'il garde sept ans, 260. Suit néanmoins l'armée française en Italie, 261. Gravit une montagne où se tiennent les Génois; les met en fuite, et s'empare d'un bastion qui défend la ville de Gênes; noms de ceux qui l'accompagnent dans cette affaire, 262. Est euvoyé par le Roi avec 500 hommes de pied pour occuper des garnisons au duché de Milan, 268. Accompagne La Palice qui va au secours de l'Empereur, 276. Emporte les barrières de la ville de Padoue par assaut, 287. Surprend par embuscade le capitaine Malleveche, l'attaque, et lui fait plus de prisonniers qu'il n'a luimême de monde, 292. Revient au camp, où il reçoit des éloges de l'Empereur, 205. Attaque avec ses 30 hommes d'armes le capitaine

Scandrebecet ses Albanais, et le capi taine Rinaldo Contarini; les défait et les fait prisonniers, 298. Se read maître d'un château appelé Bas 301. Opinion du bon chevalier dans une assemblée des capitaines, à l'occasion d'une lettre de l'Empereur adressée au seigneur de La Palice, 306. Est envoyé tenir garnison à Vérone, 312. Surpris dans une cabuscade, se défend vaillamment, a son cheval tué sous lui, est fait m moment prisonnier, est délivré par le capitaine Pierre-Pont; combat de nouveau, 314. A encore son cheval tué, est enveloppé, et débarrassé par le hatard Dufay, 3:5. Se retire ca bon ordre, 3:6. Tombe pendast bon ordre, 316. Tombe pendant la nuit sur les gens de pied qu'il s combattus pendant le jour, et les tue presque tous, 317. Averti à temps d'une embuscude que vest lui dresser le capitaine Moufron, fait ses dispositions, renverse et met en pièces toute la troupe de ce capitaine, 321. Fait pendre et étragler deux des aventuriers qui, mettant le feu à l'entrée de la grotte de Longare, y ont étouffé 2,000 personnes, 330. Est envoyé à Ferrare avec plusieurs seigneurs et des trospes françaises et suisses, 334. Com munique au duc de Ferrare le dessein qu'il a formé d'enlever le pape Jules, 346. Se dispose à l'exécuter; pourquoi il cchoue, 347. Conseil qu'il donne au duc de Ferrare pour faire lever le siège de la Bastide, 354. Ce conseil est suivi, 355. Autre con seil qu'il donne pour l'attaque, 356. Comment il est heureusement executé; perte que fait la troupe canemie, 358. Le chevalier repousse avec horreur la proposition de faire empoisonner le Pape, et conjure le duc de Ferrare d'y renoncer, 365. Ac-compagne le seigneur de La Palice dans le Frioul; passe la Piave sur un pont de bateaux avec le capitaine Fontrailles; commande 100 hommes d'armes du duc de Lorraine, 368. Pertes d'hommes que le Roi de France éprouve dans le Frioul, 369. Le bon chevalier s'acquiert un grand

honneur dans la victoire remportée sur l'armée du Pape devaut Bologne, 370. Est nommé maître et garde du camp, pour le combat à outrance entre deux chevaliers espagnols, 372. Oblige le chevalier Sainte-Croix a reudre les armes à son vainqueur, 374. Defait 500 Suisses devant Milan, 377. Met en fuite les Venitiens qui viennent pour défendre Bresse, dont Gritty s'est rendum-itre, 391. Ouvre un avis sur les disposition. prises pour livrer un assaut à la ville, et se charge du poste le plus périlleux, XVI, 3. Passe le premier rempart; est blesse à la cuisse, et mis hors de combat, 7. Est porté dans la maison d'un homme fort riche de la ville; rassure sa femme et ses deux filles, 10. Sa fermeté lorsqu'on lui retire de la cuisse le fer qui l'a blesse, 11. Fait chercher le maltre de la maison où il loge; sa générosite envers ses hôtes, 12. Refuse 2,500 ducats que lui offre son hotesse, 18. Sur ses instances, les accepte, et fait venir les deux demoiselles, 19. Leur donne à chacune 1000 ducats pour leur mariage, et les 500 qui restent à la mère, pour les datribuer aux maisons religiouses qui ont éte pillées, 20. Fait venir l'hôte, dine avec lui, et lorsqu'il est pret à partir recoit des deux de-moiselles deux bracelets et une bourse, qu'il accepte avec reconnousance, 21. Se rend an camp, où il est accueilli avec des transports de joie, 22. Son discours à l'assomblee des capitames sur la necessité de livrer bataille, 26 Son avis est suivi, 27 Il vient au secours de la troupe du baron de Bearn, et repousse les Espagnols jusque dans leur camp, où il abat tentes et pavillons, 32. Se retire sans avoir eprouve aucune perte, 33. A la fin de la bataille de Ravennes, conseille a Gaston de rester sur le champ, 📢. Se tend maitre du cheval sur lequel vent fur Raymond de Cardonne; lause passer sans les conneitre les deux emergues qui ont tue Gaston, 49. Rend compte à son oncle de la

hommes d'armes arrête pendant deux heures l'armée des Suisses 🛲 le pont de Pavie; a deux chevaux tues sous lui, 56. Est blessé, 57. Se reud à Grenoble auprès de son onele, évêque de cette ville ; y tombe malade, 58. Singulière prière qu'il adresse à saint Antoine, 59. De la fille naturelle qu'il eut en Italie, 60. Sa conduite noble et généreuse envers une demoiselle de Grenoble, 62. Comment il assiege une petite place appelée le Pont-la-Reine, et s'en rend maltre, 65. Sa conduite envers un lansquenet qui veut le tuer, 68. Il s'acquiert beaucoup d'honneur dans la retraite de la Navarre, 71. Se rend prisonnier à la bataille : Guinegaste, 79. Est présente à l'Em pereur et au roi d'Augleterre; sa conversation avec cux, 80. En est honorablement traité, 82. Reste six s-maines au pays de l'Empereur, 83. Comment il fait prisonnier dans Villefranche le seigneur Prosper Colonne, 92. Danger qu'il court à la bataille de Marignan, 100. Arme chevalier le roi François i après la hataille, 108 Est envoyé pour garder la place de Meziéres, 110. Sa reponse au comte de Nassau et au seigneur Francisque, qui l'envoient sommer de rendre cette place, 112. Rose qu'il emploie pour faire lever le siege aux ennemis, 114. Reprend la ville de Mozon; est fait cheyaher de l'ordre du Roi ; est envoyé à Génes, 118. Reçoit de l'amiral Bonnivet le commission d'aller garder Rebec, 120. Y tombe malade, 121. Est attaque pur les E pagnols, 122. Se retire à Biagres, 123 Est blessé peudant la retraite de l'armée française , 124. Son discours au connétable de Bourbon avant de mourir, 125. Eloge que fait du chevalier le marquis de l'escaire, 126 Regrets des Espagnols, 127 Plaintes et dou-leur dans l'armee française, 128. Ses dernières paroles à son maltre d'hôtel, auquel il se confesse, 129. Ses adieux au arigneur d'Alégre; détails sur ses derniers momens, 130.

Son corps est transporté dans le Dauphiné; deuil général que sa mort mause, 131. Est enterré au couvent des Minimes de Grenoble, 132. Ses vertus, son humanité, sa libéralité, 133. Sa modestie, 136. Est chargé de la défense de Mézières; nons des capitaines qui sont avec lui dans cette place, XVII, 310. Réponse qu'il fait à la sommation du comte de Nassau; description de la situation de cette ville, 311. S'empare de Lodi, 428. Assiège Crémone avec le seigneur Rence de Cerc et le seigneur de Lorges, 429. Est obligé de se retirer vers Milan, 430. Est blessé à mort près de la Sesia, 450. Paroles qu'il adresse au connétable de Bourbon avant de Chourir, 451. (Mém. de Du Bellay.)

BAYENCOURT (le sieur de) est tué à la prise de Ham en Picardie par les troupes du Roi, XLIII, 49.

BAZILLAG (le seigneur de) a le bras droit emporté d'un coup de canon devant Ravennes, XVI, 31.

BAZIN (Jean) accompagne l'evêque de Valence en Pologne, XXXVIII, 51. Est envoyé par lui aux noces de la fille du palatin de Wratislavie, où il trouve les esprits peu disposés pour le duc d'Anjou, à cause de la journée de la S.-Barthélemy, 92. Est envoyé dans la petite Pologne, où il travaille avec zèle et adresse à faire des partisans au duc d'Anjou, 106.

BAZORDAN (le capitaine) est tué au siège de Montauban entrepris par le seigneur de Terride, XXII, 153.

BÉARW (Roger, baron de), tente une entreprise contre l'armée italienne qui est devant Ravennes, XVI, 29; est repoussé, 32.

BEARRE (Bernard de), batard de Foix, dispute à Bruges une entreprise d'armes contre le seigneur de Haubourdin, 464. Est blesse par son

adversaire, 468.

BÉATRIX, fille cadette de Raymond Bérenger, comte de Provence, épouse Charles, frère de Louis IX, II, 88. Détermine son mari à souscrire aux conditions auxquelles le royaume de Naples lui est offet, vend ses bijoux pour subvenir am frais de la guerre, 138.

Beauchamp, seigneur anglais. commandant la ville de Basas en Guyenne, envoie de fier Louis Juve-

nal des Ursins, VIII, 91.

BEAUCHAMP (le seigneur de ) commande l'aile droite à la bataille de Gavre, X, 144; charge vivement les Gantais, 146.

Beaufort (la duchesse de ). Vor. l'art. Estrées (Gabrielle d').

Beaufort (le seigneur de) défend Arras contre les troupes du Roi. VII, 264. (Mem. de Fenin.)— Défait les Anglais devant le Mont-Saint-Michel, et les force à lever le siège de cette place, VIII, 99. (Mem. concern. la Puc. d'Orl.)

Beauffort (le seigneur de), condamné comme vaudois, est enlevé de sa prison et conduit à Paris par ordre du parlement, XI, 50. Est

člargi, 93.

BEATTREMONT (Guillaume de), seigneur de Sey, défend un pas d'armes près de Dijon contre un chevalier piémontais, IX, 346.

Bratere (Humbert de), conneisble de France, vient annoncer à l'armée des croises qu'un Bédouin propose, moyennant 500 besaus d'or, de montrer un gué où l'on peut passer aisément a cheval le Thanis, II, 239. Vient dire au roi le danger où se trouve le conte d'Artois à la Massoure, 246. Amène à Joinville les arbalétriers du moi pour défendre le petit pont que celui-ci garde, 251. Est mis sur une galère avec d'autres seigneurs prisonniers pour être conduit à Daniette, 292.

BEAUJEU (Pierre II de Bourbon, comte de), vient au secours de som frère le duc de Bourbon, XI, 351. (Mém. de Comines.) — Est pris par trahison dans Lectoure, et remis au comte d'Armagnac, XIII, 428. Se rend avec madame de Beaujeu en Picardie pour recevoir Marguerite d'Autriche, XIV, 113. (J. de Troy es).

Beauteu (le sire de) se distingue au siège de Maguelon, IV, 339.



su (le capitaine), de la -Comte, et commandant impereur dans Thionville, à se rendre maître du châaery, XXXI, 301.

EU (le zieur de) est tue au Monthar, XXXV, 372. AC de capitame, est blessé risonnier lors de la retraite ignois au siège de S.-Da-XIX, 242.

int (le capitaine rend à le château de Vincennes socition, XLII, 209.

me l'acques de', seigneur lancay, gouverneur de l'ouit pendu au gliet de Montour larcenact malversations; s à son recasion, M.V. 49, sanora ; le marcchal de, un tams de Dugueschin au comchamp clos livre pres de m, iV. 209. Se rend prià Chandos a la hataille 301. Defait avec Clisson iglais prets a s'embarquer,

tancer de seigneur des, à la Favont-garde de l'armee attaque les Anglois dons la le Patry, est seconde par Ambroise de l'ore et Thos-Thermes, VIII, 188.

tr (1) sieur de La dresse buscade à den Sancho de commandant la cavalerie u duc de Savoie, et le de-III, 349.

toni Alain de', brolant de la mort de son trère, se lignes du , IV, 25, 5e rend après du connetable, V, 72, igue a la haralle de Pontvalctau su ge de Bressière, 106, 100 t. (Godfrey de prend , I, 104 Se rend en Syre gnaud de Montmerall, 164, 100 t. (Jacqueum de) desillamment le château de aillamment le château de artre les cap tames du duc igogue, IX, 371. Comment poe de ce château pour aller ara du damoiseau de Com-384. Dresse une embuscade

près de la ville d'Yvis, fait prisonniers les deux écuyers Rochebaron et Estore Du Soret, 385.

BIAUNONI (Jean de) defend de la part du Roi à Jonville de sortir de son quamer, II., 223.

BEAUMONT (Louis de), d'une ancienne famille du Pottou, chanceher de l'Eglise de Paris, est nomine par Louis XI à l'evêche de cette ville, XIII, 430.

BEAUMORT [Thom., sire de', lieutenant du roi d'Angleterre, est fait prisonnier devant S.-Denis, VIII, 484.

BEAUMONT (le vicomte de), Avis qu'il ouvre au conseil tour à Rouen par Duguesclin, IV, 254. Se distingue à la bataille de Cocherel, 168. Yest tue par le baron de Marcuil, 269.
BEAUMONT (Jean de) assiste au siège de la fort resse de Sorie, V, 57. Monte avec fui à l'assaut d'une abbly e, 65. Se tend à Caen auprès du connetable Duguesclin, 72. Se distingue à la bataille de Pontvallant, 86. Au siège de Bressière, 106. Taille en pièces la garmon de Cissy dans une sortie qu'ille fait, 131. Est charge du com a anch nent de Mort

par Dugueschin, (35. Brackovi, educatigentilliomme, con lamne pour crime de magie par les juges d'Anzoulème, est interroge a Chinon; details sur son interrogatoire, XXXVII, 519-1 st condamne à mort au parlem de l'acis, 515. Braunt Renaud le , archeveque de Beurges, retient dans le devoir la majorite des eleboliques royalistes, XX, 137. Est nomine par le Bu pour entrér en conférence avec les figueurs; quelle est l'issue de e ste conference, 165. In red '-Est petit-fils de 1. de Beaune de Semblancay, condarine ous François 1. Sa memotre, son jugement, ses autres qualities, XXXVII, 354. Son Leson de manger, 3.5. Comment il est employe dans les grandes affai-res, 350. Son intime a utile avec de Thou, 357. Son discours aux Etats de Blois contre le luxe, 398. (.Mem. de de Thou ' - Sun discours ans mêmes Etats sur le serment à faire à l'édit d'union, XXXVIII, 441. Son premier discours aux conférences de Suresnes, XLI, 312. Son second discours sur la nécessité de reconnoitre le Roi, 319. Sa réponse aux discours de l'archevêque de Lyon sur l'obeissance due aux rois, 337. (Mém. de Cayet.) — Fait l'oraison funèbre du duc d'Alençon; distique contre lui, XLV, 277. Sa mort, XLVIII, 11. Détails sur ce sujet, 19. (Mém. de L'Estoile.)

BEAUME, vicomte de Tours, est tue au siège de Cateau-Cambres is par le duc d Alençon, XLV, 213.

Beaune (Regnault de), evêque de Mende, chancelier du duc d'Alençon, reçoit ordre de rendre les sceaux, et se retire en Berri, craignant la colère du prince qu'il a volé, XI.V, 197.

BEAURAIN (Dreux de) prend la croix, I, 104.

BEAURECARD-GHAMPEROSE (M. de) est blessé à l'affaire de Pont-Liève, entre les troupes du Roi et celles du grand prieur de Vendôme, L., 475.

BEAUVAIS LE BRAVE, normand, homme d'armes du seigneur d'Imbercourt, empêche lui deuxième les labitans de Villefranche de fermer leurs portes, et pénètre dans cette ville, XVII, 259. Est tue dans la retraite des Français sur les bords de la Sesia, 451.

BEAUVEAU (le seign. de) est tué sur le môle du port à Naples, XIV, 266.

Beauvon (Baudouin de) prend la croix, I, 104. Est nommé pour conduire le second corps de bataille contre l'empereur Alexis, 196. Se prépare à résister à cet empereur, 218. Est de l'expédition faite contre la ville de l'hilée, 256. Est présent à la bataille d'Atrattinium, 328. Conduit le sixième corps de bataille contre Johannice, 406. Se retire de l'armée, 408.

BEAUVOIR (Hervé de) prend la croix, I, 102.

BEC-CRESPIN (Autoine Du), archevêque de Narhonne, est envoyé suprès du duc de Bourgogne pour

réclamer la liberté de Rubempre. XI, 336.

BECQUET, tripotier, est penda a Louvre pour avoir assisté au meutre commis sur la personne du maquis de Maignelet, XLVII, 62.

BECOUET, marchand de draps à Paris, d'un esprit foible et supersttieux, devient en une occasion à risée du peuple, XLVII, 362. BEDA (Noël), syndic de la Sor-

reine de Nourse, condamne le livre de la reine de Navarre, intitulé Mira de l'ume pécheresse, XVII, 115. Est enfermé au Mont-Saint-Michel, ci il meurt, 116.

BEDAIGNE (le capitaine Théaude) attaqué et surpris à Bouhain par les Impériaux, leur tient tête, et à l'aide des secours qui lui arrivent les met en déroute, XIX, 442. (Mém. de Da Bellay). — Défait 30 chevau-legen de don Alvaro de Saude, XXIX, 200. (Mém. de Du Villege)

279. (Mem. de Du Villars.) Bedfort (le duc de) reço t de Henri v mourant la régence du royaume, de concert avec le duc de Bourgogne, VI, 360. Devient l'unique dépositaire du pouvoir ; rompt l'union qui regnoit entre l'heritier de la couronne et le duc de Bretsgne ; assiste aux funérailles de Charles vi, 361. (Tabl. du règn. de Charles FI.) - Est secondé par d'illustres généraux, VIII, 8. Mesure prend pour s'assurer de la fidelite et de l'obéissance des Français soumis à la domination anglaise, 10 Parvient à détacher le duc de Bretagne de l'alliance de Charles vii, 13. Présente la bataille au comte de Douglas, 17. Fait signer au roi d'Ecosse un traité d'alliance offensive et defensive avec l'Angleterre, 18. Rétablit la bonne intelligence entre l'ovêque de Winchester et le duc de Glocester ; apaise le différend de ce dernier avec le duc de Bourgogne; ramene 20,000 hommes en France, 27. Essaic de donner une forme régulière à la guerre; oblige le duc de Bretagne à renoncer à l'alliance du Roi, 28. Dispose des plus belles provinces de France; demande, dans une



grande assemblée convoquée à Paris. tous les hiens donnés depuis 40 ans nux églises; mécontentement qu'il excite de toutes parts, 30. Ne sait pas profiter des avantages de sa position pour reduire promptement la ville d'Orléans, 32. Rejette la proposition qui lui est faite de mettre la ville d'Orléans en sequestre entre les mains du duc de Bourgogne; ses paroles a cette occasion, 39. Embarras dans lequel il se trouve après la révolution subite opérée par Jeanne d'Arc, 49. Son géaie lui crée des ressources; il décide le cardinal de Winchester à lui amener les troupes destinées à aller combattre les husites; con erve par des sacrifices faits à propos le duc de Bourgogne dans on alliance, 50. Fait venir de Londres le jeune Henri vi pour le faire sacrer à Paris; conduit plusieurs fois ses troupes en presence de l'armée royale; desie Charles dans les termes les plus injurieux; marche contre le comte de Richemont, 51. Passie de retenir le due de Bourgogne par les plus importantes concessions; épouse en secondes noces Jacqueline de Luxembourg, et par cette alliance s'aliene de plus en plus ce duc, 5 f. Sa mort laisse pendant long temps les Anglais sans chef, 50. (Tabl. du regn da Charl. ru) — Assiege Ivry en Normandie; capitule avec le commandant de cette place, Girault de La Palliere, VIII, 102. Defait les Français au combat de Verneuil ; reprend cette ville, 106. Fêtes à Paris à l'occasion de cette victoire, 107. Envoie au siège d'Orleans le comte de Suffolck remplacer le comte de Salisbury, 155. Assemble 10,000 hommes pour aller combattre le Roi en Brie; change de resolution, et retourne à Paris, 205. Sort de nou-veau de cette ville avec une armée, et vient prés de Dammartiu se ranger en bataille, 207. Après quelques escormouches, retourne à Paris, 208 Arrive près de Senlis, 209. Se rend mdie avec son armée, laissant à Paris l'évêque de Thérouenne

pour chancelier, 213. Fait expédier par le chapitre de Rouen une autorisation à l'évêque de Beauvais pour commencer le proces de la Pucelle dans son territoire, 290. (Mem. concernant la Puc. d'Orl.)

BEDFORT (la duchesse de) obtient de son époux grâce pour la garnison

d'Orsay , VIII , 16.

Bédouins (les), leurs mœurs et

leur religion , II , 254.

BEDREDDIN, cadi, est nomme pour negocier une trève avec les Fran-

çau, III, 28. Bègues de Fransures détourne l'empereur Baudonin d'aller à Audrinople contre le marquis de Mont-

ferrat, 1, 308. Est mis à mort pur le

roi Jean, 394.
Briiovan. Exercice militaire, dependance des tournois. Le behourd etoit une espèce de bastion ou de château en bois que les teuans défendoient contre ceux qui vouloient l'attaquer. Ce combat fut inventé pour apprendre à la noblesse à attaquer ou esculader les places, III, 153. Diversement désigné par les auteurs; notre mot bourde, ou chose feinte, on mensonge, vient probablement de ce genre de combat, 154. L'étymologie du mot behourd est incertaine, 155. Les ha-bitans des communes etoient exercés à ces c∘mbats, 156.

BELA IV, roi de Hongrie, fournit des vivres au jeune Baudoum, I, 498.

Belluger, jacobin, se moque en chaire du predicateur Boucher, XLV I, 500.

BELLIR Guillaume's capitaine auquel le connetable de Richemout avoit confie la garde de Chinon, trompe ce seigneur, et ouvre les portes de cette ville au Roi, VIII, \$46.

Brin le comte de), gouverneur de Paris, propose au parlement de reconnoitre Henri IV; est remplace par Brissac, XX, 271 (Introduc.)— Arret du parlement contre sa destitution ; le comte quitte le parti de la Lique, et va se rendre an Roi, XIII, 118. (Mém. de Caret)—La precaution qu'il prend de faire terrasser la

porte S.-Honore empêche l'entreprise faite contre la ville dans la journée des farines, XLVI, 122. Propose aux Espagnols et Napolitains de lever sur le peuple de Paris une somme pour acquitter leur paie; cette proposition estrejetée par cux, 162. Sa reponse au colonel Aubray, qui vient lui offrir des secours contre les Seize, 197. Va au parlement assurer qu'il n'y a point de paix, et que du secours est entré dans Rouen, 242. Fait échouer une entreprise des Seize, 244. Obtient prise de corps contre le conseiller Bagereau, 324. Dit tout haut que si le roi de Navarre se fait catholique, la noblesse est en bonne disposition de le reconnoître, 371. Sa réponse au colonel Plassart, qui se plaint à lui des Seize, 372. Son entretien avec 120 politiques qui viennent le trouver pour demander la paix, 399. Va prier le Roi d'ôter les impôts, ce que le Roi refuse jusqu'à ce qu'il soit reconnu, 525. Est envoyé à Dieppe, où est le Roi occupé à faire lever le siège de Fécamp, lui propose une prolongation de la treve, 535. Fait retirer une troupe de capitaines et bourgeois de Paris qui viennent supplier le c'uc de Mayenne pour le colonel C'Aubray, 551. Répond aux députés du parlement qu'il est comme force per le légat et les Espagnols de quitter le gouvernement de l'aris, 575. Va au parlement prendre conge de cette compagnie, 583. Sort seul de Paris par ordre du duc de Mayenne, 586. (Mem. de L'Estoire.)

Belin (François Faudoas, sieur de), marechal de camp de l'armee du duc de Mayenne, est fait prisonnier à la bataille d'Arques, XLIV, 139. Délivre sur sa foi, il est envoyé au duc pour lui demander la paix de la

part du Roi, 110.

Belin (madame de), femnie du gouverneur de Paris, assiste à la procession de la Ligue; sa mort, XLVII, 374. Belligues (lugues de) prend la

croix, I, 104. Conduit le septieme

corps de bataille contre Johannies, 406. Se retire de l'armée, 408.

Bellarmin. Arrêt de la cour de parlement contre son livre intitale Tractatus de potestate Summi Postificis, etc., XLIX, 153. Un arrêt de conseil surscoit à la publication et exécution de l'arrêt du parlement, 157. Ce que pense L'Estoile du livre de Bellarmin, 160.

Bellay (Jacques Du), colonel, est tué au siège de Sassary en Sar-

daigne, XVIII, 65.

Bellat (messire Jean Du), reum àmessire Ambroise de Lore, va poer reprendre la ville de Fresnay; s'en retourne à Sillé-le-Guillaume, puis se porte vers le Mans, où il est defait, VIII, 92. Est fait prisonnier à

la bataille de Crevant, 94. Bellar (les frères Guillaume, Jean et Martin Du), issus d'une famille qui s'est distinguée des les premiers temps de la monarchie. Jean dirige les études de ses deux frères, et les seconde dans leur carrière politique et militaire, XVII. 3. Embrasse l'état ecclesiastique; est d'abord nommé al'évêche de Bayonne, puis appelé au siège de Paris; fait adepter au Roi l'idée d'un college royal; Guillanne et Martin se destinent à la carrière des armes ; pareasent jeunes à la cour de Frauçois t. Martin prend part à la gloire de la bataille de Marig**nan; tous** deun se trouvent à la bataille de Pavie; Guillaume prend le nom de Langey , 4. Traverse l'Espagne, malgre les dangers qui le menacent, our aller voir le Roi prisonnier à Madrid; sauve Florence du pillage; essaie d'éclairer le Roi sur la position d'André Doria ; est charge d'une mission délicate en Angleterre; calme le fongueux Henri vini; va en Allemagne nouer des alleances avec les princes protestans; est remplacé en Angleterre par son frère Jean, 5. Celui-ci fait promettre au Roi de se soumettre au jugement du Saint-Siege; part pour Rome; obtient un delai du Pape; est fait cardmal. Gudlaume va en

4

e à travers mille dangers, ær les impostures de l'Em-Lartin fait la celebre cam-Provence, et partage la Montmorency, 6. Jean i Paris les fonctions de i géneral, rassure les hacette ville, pourvoit aux annement; Guillaune est racur de Turin, decouvre la marquis Da Guast; fait ntions les plus savantes nt; suspend l'orage qui a habitaus de Cabrières indol, 7. Meurt en reveance; son cloge par Char-; son gout pour les lettres, najor general de l'armee d'Englien, prend port a la e Cerisoles; Jean est enge de la detense de Paris, ux freres, clotgues de la s la mort de François 1, ent de leur disgrace dans des lettres. Jean se fixe à irtin se retire a Glatigny; dete les Memoires de son laume; projet de ce dermposer une histoire de ourquoi ce projet ne put ité, 9. Jugement de Mon-les Memoires de Laugey; séditents pair remediér Introduction au defaut de rnticls qu'on y remarque, ifferentes editions de ces

(Guill Da', seigneur de ut preceder ses Memoires igue dans lequel il expore s qui conviennent a l'Inselles qui sont necessiires ien; il passe cu revue ateurs anciens qui se cont composition de l'histoire, tre par leur exemple ce liten principe, que pour on historica il fant avort me ce quou taco te, on pris de temons dignée de L. 197 a 201. Il passe in pour savoir des nouvelles e France, et revient en e certaines à madame la Regente, XVIII, 11. Se reud en poste a Rome pour prevenir le Pape de la marche du duc de Bourbon, 26. Léve à la hâte 2,000 hourmes pour la defense de cette ville, 27. Se retire en combattant au chatean S.-Ange, 28. Sigue avec le prince d'Orange une capitulation par laquelle lui et le seigneur Rence de Cere se reurent armes et bagu**es** sauves, 29. Est envoyé par lautrec près du Roi pour l'instruire des desseins secrets d'Andre Dorin, 67. Ses conseils ne sont point écoutes, 68. Se rend en Angleterre pour traiter avec le Roi concernant des sommes dues à l'Empereur, 88. Est envoye aupres des princes d'Allemagne, avec des matructions et d'amples pouvoirs, 125. Consent aux propositions failes par ces princes, et confirme l'amitic qui est entre cux et le Roi , 130. Va communiquer ce traité au roi d'Angleterre, 13a. Est envoye de nouveau aupres de ce prince; objet de sa mission, 172. Donne avis au rot d'Augleterre des hostilites commencees contre lui par les Ecossais, 1-6. Est charge par le Roi de sontenir auprès de l'Empereur et du roi l'erdinand les droits du jeune duc de Wittemberg et des ducs de Bayiere , lettre qu'il adresse aux commissaires du roi Ferdmand a cet e ard , 218. Assiste a l'assemblee d'Ausbourg comme mediateur, 221. Presente ses lettres de creance, 223. Son premier discours aux Etats en faveur du duc, 224. Son second discours, 238, Lit envoye en Bavicre, 437. Decouvre les mences de l'Empereur pour susciter en Allemagne des ennemis au Roc, † 55. E. Coblige de se cacher, comment il pirvient a deminuer l'effet des calomnies repairdues contre le lior, 439. Reclame li convocato u d'une diéte imperisle qui a ete annoncee, 773. Sa lettre oux electeurs et princes de I I impare our les dangers dont il est menace, et sur la reclamation qu'il a faite en vain, 115. Est envoye a Aix pour y prendre connousante

des plus urgentes réparations à faire, XIX, 176. Vient en rendre compte au Roi, 177. Est envoyé en l'iemont pour connoître et apaiser les différends élevés entre Guy de Rangon, César Frégose son beaufrère, ci Gaguin de Gonzague, 248. Vient rendre compte au Roi de la situation de ses affaires, 254. Porte de l'argent à la garnison de Turin, 259. Répare le pont de Moncalier, et est recu dans cette ville, 284. Est nommé gouverneur du Piémont, 302. Comment il ramene l'abondance dans ce pays, et le fournit de blé à ses frais, 303. Essaie inutilement de dissuader César Frégose, envoyé à Venise, de s'y rendre par eau, offrant de le faire conduire par terre, 310. Envoie au marquis Du Guast le seigneur de Termes, pour se plaindre de l'assassinat des ambassadeurs Frégose et Riucon, 312. Dépêche qu'il reçoit de lui sur ce sujet, 313. Sa réponse au marquis, 314. Comment il parvient à decouvrir la vérité sur cet assassinat, 317. Envoie à la diète de l'Empire une lettre en réponseà celle du marquis Du Guast, adressée à cette même diéte sur l'assassinat des ambassadeurs ; texte de cette lettre, 327. Son projet et ses préparatifs pour se rendre maltre du Milanais, 369. Forme une triple entreprise sur Coni, Quéras et Albe; quelle en est l'issue, 382. Vient camper à Carignan, y clève un fort, 384. Détache de l'armée impériale 5 à 6,000 hommes dont il se renforce, 385. Enlève quel-ques places du Montferrat, 389. Se decide à revenir en France pour instruire le Roi de ce qui se passe; meurt au Mont-Tarare, 392.

BELLAY (René Du), baron de La Lande, gendre de Guillaume Du Bellay, seigneur de Langey, dédie à Charles IV les Memoires de son beau-père, XVII, 189. BELLAY (Jean Du), evêque de Pa-

Bellat 'Jean Du', evêque de Paris, harangue le Pape à son entrée à Marseille, XVIII, 207. Est envoyé auprès du roi d'Angleterre; obtient

de ce prince qu'il ne se séparen point de l'Eglise romaine, si le Pape veut surseoir à l'exécution de a sentence; va lui-même à Rome solliciter du Pape cette suspension, 266. Quelle est l'issue de cette ambassade, 268. Est envoyé à Paris pour rassrer cette ville, et en qualité de lieutenant général, 497. Lève 10,000 hommes de troupes pour aller au secours de Peronne, et approvisionse la capitale pour un an, XIX, 161. Bellay (Martin Du) fait précè-

der les Mémoires de son frère d'une préface, XVII, 193. Y ajoute sept livres composés par lui-même, 195. Est envoyé par le duc de Vendôme auprès du Roi pour l'avertir que le roi d'Angleterre prépare une des-cente à Calais, 365. Secourt le jeune François de Lorraine combattant seul à pied 7 ou 8 ennemis, 395. Est envoyé au Roi pour lui rendre compte de la manière dont la garnison de Fossano s'est retirée à Fenestrelles, 495. Est envoyé dans la ville de Térouenne pour la défendre de surprise, XIX, 204. Est charge de la défense de Lilliers, 214. Empêche les ennemis de réparer et fortifier S.-Venant, 217. Reprend un convoi enlevé par les Bourguignons, 219. Recouvre le butiu et les prisonniers que l'ennemi a faits, 225. Est fait prisonnier au siège de S .-Paul, 235. Est renvoyé sur sa foi, 236. Vient au devant du Roi, qui passe en Italie, 285. Met en fuite les Împériaux et sauve l'argent du Roi, 286. Est nommé gouverneur de Turin, 294. S'empare de plusienrs petites places du Montferrat, 393. A la nouvelle de la mort de son frère, le seigneur de Langey demande congé au Roi pour revenir en France; avant de partir découvre deux projets de l'ennemi de surprendre la ville de Turin, 404. Fait couper la tête an juge de cette ville, 405 deux soldats espagnols, 410. Bloque un moment la place d'Avesnes; defait un parti ennemi en se retirant, 423. Se porte sur Landrecies, 424. Veut empêcher que cette ville ne mir à cause des ordres qu'il reçoit, 425. Est nomme commandant du chateau d'Emery, qu'il fortifie, 43o. Execute une heureuse entreprise sur la ville de Bains, (31. Par ordre du Roi fait raser le château d'Emery, 436. Est envoye auprès du Roi pour lut proposer d'assièger Thionville, 453. Est charge d'aller avec pleins pouvoirs ramasser dans le Laonnais et le Soissonnais toutes les farines qu'il y pourra trouver, ponr les faire entrer dans Landrecies, 467. Comment il exécute cette commission, et fait entrer avec le sieur de Sansac les farines dans cette ville, 470. Va en Piemont porter de l'argent au comte d'Euglieu, 501. Arrive à Car-

58). Est charge d'achever les fortifications de la Champigne, 607. BELLAY le chev. Nicol. Du) meurt prisonnier à Naples, XVIII, 78.

magnole saus avoir eprouvé d'obstacle, 193. Est envove deux fois

par le Roi pour veiller à la construe-

tion du fort éleve devant Boulogne,

Bellevont (le sieur de', du parti de la Ligue, est fait prisonnier par les royalistes dans une sortie qu'il fait de la ville de Soissons, XLIII, 15.

BELLETOREST public un livre intitule les neuf Charles, XIV, 87.

BILLEFOURBIER le sieur de , commandant de Corbie pour la Lique, est tue en defendant cette place, qui est prise par les sieurs d'Humières, de La Bousière et de Parabelle, XL, 139.

Breefande le sieur des rompt une lance avec Guido Piovena, capitaine de 100 chevau-legers de l'Empereur, et le renverse, XXIX, 381. Defait la troupe du capitaine Pierre Pelazza, et le fait lui-même prisonnier avec trois des sieus, XXX, 112. Repousse lea Imperiaira devant Montcalve, 2/0 Defait un parti ennemi attire dans une embuscade, 260. Mém. de Du Villars v — Est tue dans une affaire entre les catholiques au Mont-Saint-Jean, XXXIII, 501. Mém. de Castelneu.

BELLEGARDE, grand couyer, est envoye à Florence pour épouser au nom da Roi Marie de Médicis, XXXVI, 464. (Vem. de l'abbe de Poutlevoy.) — Est nommé gouverneur de Quillebœuf; difficultés qu'il éprouve de la part du chancelier de Navarre, XII, 72. Entre dans la place, 73. S'y voit bientôt assiege par le duc de Mayenne; etat où se trouve cette ville, 75. Comment elle est secourue et defendue, 78. ( Mém. de Caret.) — Se disting au combat d'Arques, XLIV, 566. ( Mem. du duc d'Angoul.)-Defend vigoureusement le fort de Quillehœuf contre les troupes du duc de Mayenne, commandees par M. de Villars, XLVI, 269. Son ambas-sade à Florence, ou il epouse pour le Roi la fille du duc, XLVII, 208. ( Mem. de L'Estoile.) - Averti qu'ou travaille à lui ôter le gouvernement d'Amiens, il a recours a tous ses amis , I., 202. Est fait marechal de France, 467. Se déclare ouvertement contre le cardinal de Richelieu, Ll. 168. (Mem. de Fontenuy - Marcuil.)

BLLEGGROE (le sieur de), gouverneur pour le duc de Savoie du fort Barreaux, est fait prisonnier par Lesdiguières, XLIII, 412; XLVII, 224.

Bette-Iste (la marquise de) se rend feuillantine à Toulouse, XXXVI, 431.

Belle-Isle (Charles de Gondy, marquis de ), i pouse la troisième fille de midame de Longueville. La noce se celèbre dans la maison de la Reine mère, NLV, 35-, Mem. de L'Estule.)

BELLE FOTEUSE : le comte Charles de) est envoye en ambassade auprès du roi de France avec le comte de Cajasse, XIII, 17. Reste a Paris pour avancer l'entreprise de l'expedition de Naples, 18. (*Viem de Comines*) .... Discours qu'il adresse au Roi pour l'engager dans cette expedition, XIV, 207. (*Tabl. du regn. de Ch. riii*)

Bellière (le viconte de), un des assistans de Duguesclin au combat

en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209.

Bellièvae (le sieur de) est envoyé par le Roi à l'assemblee des protestans tenue à Montauban, qualité de commissaire, XXXV, 168. (Mem. de Bouillon.) - Est nommé chancelier après la mort de Cheverny, XXXVI, 428. (Mem. de Pontlevoy.) - Est nommé second président au parlement de Paris, XLV, 135. - Bruits qui courent sur sa disgrâce; sur quoi ils sont foudés, XLVIII, 333. Pompe funèbre de son épouse, 387. (Mém. de L'Estoile.)

Bellin, maire de Beaune, délivre cette ville du joug de la Ligue, et la remet au maréchal de Biron; détails sur cette reduction, XIIII, 2 i et suiv.

Bellosane (Jean Touchard, abbé de), est envoyé par le cardinal de Bourbon auprès de M. de Villeroy pour traiter des moyens de faire la paix, XLIV, 246.

Bellor (Pierre de), avocat general au parlement de Toulouse, est enfermé à la Conciergerie pour avoir écrit en saveur du roi de Navarre contre la bulle du Pape, XLV, 332. Trouve moyen de s'évader, XLVI, 153.

Велмохт (Jean de) refuse à Joinville et à Airart de Brienne la barque que le Roi leur avoit accordée pour descendre sur le rivage d'Egypte, II, 215.

Bère (Jeau-Louis de La Coste, seign. de ), prie le maréchal de Brissac de lui envoyer Montluc pour défendre la ville de Bene, assiégée par Gonzagues, XXI, 137.

BÉNÉFICES ET CHARGES VENDUS AU plusoffrant; verssur cetabus, XLV,

174. Bénévent (Claude) est renvoyée des Carmélites parce qu'elle n'a pas Pesprit assez fort pour la méditation, XLVIII., 165.

Besoit xii, pape, intervient dans les querelles entre Philippe de Valois et Edouard d'Angleterre, IV, 93. Se dispose à entrer en arrangement avec l'Empereur, 94.

BENOIST (le général), de la con-

frerie des pénitens de Henri m, et surnommé leur trompette; pouquoi; est enterré sans torche et sur cierge, XLVI, 98.

Benoist, cure de S.-Eustache de Paris, et confesseur de Henri IV. prononce le jeudi saint, à Orléan, en présence de toute la cour, m sermon qui scandalise le clergé, k peuple, et le Roi le premier, XXXVI, 496. Il refuse obstinément d'y dosner une explication satisfaisa dans un autre sermon ; le Pape refuse de lui envoyer les provisions et les bulles de l'évêché de Troyes, asquel il étoit depuis long-temps no mé par le Roi, 497. Le Roi ne vest plus s'en servir pour confesseu, 498. (Mem. de l'abbé de Pontlerey.) Va porter au duc de Mayenne, puis au légat , les lettres qu'il a reçues du Roi, pour le prier de veni à son instruction; reponse de l'an et de l'autre, XLVI, 422. Appele par le Roi, avec six ou sept autres curés, pour assister à sa conversion, il déclare au légat qu'il ne peut h defendre d'y aller, ni l'excomme nier, pour se trouver à cette cérémonie, 490. Dit en chaire qu'il fast prier pour la conversion des prisces; prie lui-même pour le roi Trés-Chretien, 538. Prêche au sacre du Roi; est nommé évêque de Troye 634. Sa mort; son éloge, XLVIII, 108. (Mem. de L'Estoile.)

BÉRARDS, chirurgien d'Auvergne, qui avoit guéri le Roi d'une carne sité dix ansauparavant, lui ôte sa chemise après son assassinat, XLIX, 74.

BERAULT, ministre protestant, et tre en conférence avec le sieur Du Perron sur la religion, XLVI, 565. Bergeronneau, procureur du Roi

au bailliage d'Etampes, d**u parti de** la Ligue, est pendu, XXX**IX, 185**.

Berguertes (messire Jean de). grand chambellan du roi de France. est envoyé auprès de Dugueschin pour le presser de venir à la cour . 56.

Bunion (Jean) est constitué prisonnier pour avoir imprimé le secret des jesuites, XLVIII, 321.

ora succède au sultan Echrefet commence la dynastie des s circassiens, III, 56.

OCKIKI.BOGA, tuteur du sulhref-Hagi, chasse son pupille mme, et est dépossede à son II, 56.

icurs (le tourment des'. Joindecrit ce geure de supplice lant du refus que saint Louis onsentir aux propositions du de Babyloue ou Caire, III, ist probable que ce tourment autre chose que le cippus des et le podokaké des Grees; is citées à l'apput, 3 io. Ce loit penser de ce que dit J. que saint Louis, de retour ice, fit frapper des monnous mages de ce supplies ctoient atres, 336

veriff, gentillomme le la , est decapite pour avoir t mort d'un sergent oui meprison un autre gentilionime uloit saiver il s'avoir coumourant, d'un autre meurit on n'avoit pu decouvrir , XLV, 130.

vin, gentilhomme artesien, rescretement en Francola I hance la e de Lather; Francola I hance la e de Lather; Francola I hance la Lather; Francola I hance la voir la troisiene fois, il est une a voir hrûler ses ouvraget lui-même est brûle; gy iv, cordelier, surnoume le vaux hell commer, tient a rice une fille de guisec en gar LV, (foi, II compose un resebre a Forcasion de la mort d'Alene on, 1978.

AUT, perte, fait un discours (sur lemort de Catherine de , NNIN, (6). Mem. de , Compose un poone sur ème de Dauphin, NLVIII, èm. de l'Estoite

mire, excepte de la ux, agent ge, a eleve avec force contre le Nantea, ren lu eu laveur tentana, a XXVI, 3-8. moto, marquis d'Hombrouck, de la tatele du jeune Conradat, met ce prince sous la protection du Saint-Siège, II, 120.

BERTIGAT (le prevôt) adresse au Roi un discours plein de zele pour son service, pour la reformation de l'Etat et le soulagement du public, NLVIII, Go.

BERTRAND (le chev.), filleul de Duguesclin, plante l'etendard de ce general sur les murs de la forteresse de Soria, V, 50.

Bertrayn, joune homme passant la Seine glacee avec deux houteilles à la main, enfouce dans la glace jusqu'aux aisselles, et meurt en cet etat, NLVIII, 98.

BRATASSOT (J. de.), cordinal et archevêque de Sens, est envoyé par le Roi après la hanalte de S. Quentin pour rassurer les l'arisens, et les exhorter a seconir le Roi dans la necessité où se trouve le royaume, XXXII, 65.

Benetae de cardinal de) jouit d'on granderecht auprès de la Reine mère, EL, 82. Quelle part il a dans les intrigues de cette princesse contre le cardinal de Richeleu , 86.

Bissayr, monnoue d'or des empereurs d'Orient; d'ou tiroit son nom, III. 339. Les besans sarrazinois, appeles initianne, différeus des besans de Constantinople; en quoi consistoit cette différence, 341. Comparaison entre les besans d'or des Sarrasins et les levres parisis de France, 343, et entre e s'hyres parisis et le marc d'argent, au temps de sant Fons. Vorations dans la valeur du maie d'argent, 145. La livre d'or evaluer à dix besans d'or, et le besant à deux sons d'or, 346.

Brister, gentilhomme allemand, the Famiral de Coligny, et le jette par la fenetre an due de Ginse, XXXVII, 33. Mem de Marg, de Foloro, — Est tue pres de Bontte ville, XIX, ray Mem, de L. Estode.

Brouris, le seign, de l'est blesse au siège du chateau de Bahastens, NML 458.

Brwar , le capitanic , est nomme par le Roi gouverneur de la citadelle de Casal , XXIX , 368

en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209.

Bellièvre (le sieur de) est envoyé par le Roi à l'assemblée des protestans tenue à Montaubau, en qualité de commissaire, XXXV, 168. (Mem. de Bouillon.) - Est nommé chancelier après la mort de Cheverny, XXXVI, 428. (Mem. de Pontlevoy.) - Est nommé second président au parlement de Paris, XLV, 135. - Bruits qui courent sur sa disgrâce; sur quoi ils sont fondés, XLVIII, 333. Pompe funebre de son épouse, 387. (Mém. de L'Estoile.)

Bellin, maire de Beaune, délivre cette ville du joug de la Ligue, et la remet au maréchal de Biron ; détails sur cette réduction, XIIII, 2 i et suiv.

Bellosane (Jean Touchard, abbé de), est envoyé par le cardinal de Bourbon auprès de M. de Villeroy pour traiter des moyens de faire la

paix, XLIV, 246.

BELLOY (Pierre de), avocat general au parlement de Toulouse, est enfermé à la Conciergerie pour avoir écrit en faveur du roi de Navarre contre la bulle du Pape, XLV, 332. Trouve moyen de s'évader, XLVI, 153.

Belmont (Jean de) refuse à Joinville et à Airart de Brienne la barque que le Roi leur avoit accordée pour descendre sur le rivage d'Egypte, II, 215.

Bène (Jeau-Louis de La Coste, seign. de), prie le maréchal de Brissac de lui envoyer Montluc pour défendre la ville de Bene, assiégée par Gonzagues, XXI, 137.

BÉRÉFICES ET CHARGES Vendus au plus offrant; vers sur cet abus, XLV,

BÉNÉVENT (Claude) est renvoyée des Carmélites parce qu'elle n'a pas Pesprit assez fort pour la méditation, XLV III, 165.

Besoft xII, pape, intervient dans les querelles entre Philippe de Valois et Edouard d'Angleterre, IV, 93. Se dispose à entrer en arrangement avec l'Empereur, 94.

BENDIAT (le général), de la con-

frérie des pénitens de Henri m, et surnommé leur trompette; pouquoi ; est enterré sans torché et me cierge, XLVI, 98.

Benoist, curé de S.-Eustache de Paris, et confesseur de Henri 11, prononce le jeudi saint, à Orléss, en presence de toute la cour, un sermon qui scandalise le clerge, k peuple, et le Roi le premier, XXXVI, 496. Il refuse obstinément d'y dos ner une explication satisfaise dans un autre sermon ; le Pape nfuse de lui envoyer les provisions et les bulles de l'évêché de Troyes, aquel il étoit depuis long-temps not me par le Roi, 497. Le Roi ne vest plus s'en servir pour confesses, 498. (Mem. de l'abbé de Pontlerey.) Va porter au duc de Mayes puis au légat, les lettres qu'il a seçues du Roi, pour le prier de ve à son instruction; réponse de l'an et de l'autre, XLVI, 422. Appel par le Roi, avec six ou sept autres curés, pour assister à sa conversion il déclare au légat qu'il ne peut h defendre d'y aller, ni l'excomme nier, pour se trouver à cette cérémonie, 490. Dit en chaire qu'il fast prier pour la conversion des princes; prie lui-même pour le roi Très Chrétien, 538. Prêche au sacre de Roi; est nommé évêque de Troy 634. Sa mort; son eloge, XLVIII. 108. (Mem. de L'Estoile.)

BÉRARDS, chirurgien d'Auvergne qui avoit guéri le Roi d'une carn sité dix aus auparavant, lui ôte sa che mise a pres son assassinat, XLIX, 74.

BERAULT, ministre protestant, e tre en conférence avec le sieur Du Perron sur la religion, XLVI, 565. Bergeronneau, procurcur du Roi au bailliage d'Etampes, du parti de la Ligue, est pendu, XXXIX, 185.

Berguettes (messire Jean de). grand chambellan du roi de Franci est envoyé auprès de Duguesclin pour le presser de venir à la cour V. 56.

, 56.

Berion (Jean) est constitué prisonnier pour avoir imprimé le secret des jesuites, XLVIII, 321.

MOUN succède en sultan Echrefet commence la dynastie des les circassiens, III, 56.

ROCKIELBOGA, tuteur du sulchref-Hagi, chasse son pupille yaume, et est dépossédé à son 111, 56.

inicus (le tourment des). Joina decrit ce geure de supplice rient du refus que saint Louis consentir aux propositions du 1 de Babylone ou Caire, III, lest probable que ce tourment tautre chose que le cippus des 1 et le podokaké des Grees; tés citées à l'appui, 3 lo. Ce doit penser de ce que dit J. i que saint Louis, de retour ince, fit frapper des monnoies images de ce supplice ctoient senters, 336

operville, gentillomme de la o, est decapite pour avoir la mort d'un sergent qui meoprison un autre gentillomme ouloit souver; il s'avoue couen mourant, d'un autre meuront on n'avoit pu decouver a, XLV, 230.

Quin, gentilhomme artesien, se secretement en France la ine de Luther; Francous i lui deux fois la liherte, XVII, 77, pour la troisième fois, il est mue a voir brûler ses ouvra-7, et lui-même est brûle, 98, 80n, cordelier, surnoinme le ier aux belles mains, tient a vice une fille di gainese un remebre a l'occasion de la mort e d'Alengon, 278.

TAUT, picte, fait un discours re sur la mort de Catherine de is, XXXIX, 16. (Mám. de i.)—Compose un poeme sur stême da Dauphin, XIVIII, Mám. de L'Estode.)

ruiza, evique de lioux, agent irgi, a eleve avec force contre de Nantes, rendu en faveur retentans, XXXVI, 3-8. THOLD, marquis d'Hombrouch, è de la tatéle du jeune Conradin, met ce prince sous la protection du Saint-Siège, II, 120.

BERTIONY (le prevôt) adresse au Roi un discours plein de zele pour son service, pour la réformation de l'Etat et le soulagement du public, XLVIII, 6o.

BERTRAND (le chev.), filleul de Duguesclin, plante l'etendard de ce général sur les murs de la fortereme de Soria, V, 59.

BERTRAND, jeune homme passant la Seine glacée avec deux bouteilles à la main, enfouce dans la glace jusqu'aux sissellis, et meurt en cet état, XI.VIII, 98.

BERTRARDY (J. de), cardinal et archevêque de Sens, est envoyé par le Roi après la batailte de S. Quentin pour rassurer les Parisiens, et les exhorter à secourir le Roi dans la necessité où se trouve le royaume, XXXII,65.

BERUELT (le cardinal de) jouit d'un grand-credit auprès de la Reine mère, I.I., 82. Quelle part il a dans les intrigues de cette princesse contre le cardinal de Richelieu, 86.

BESANT, monnoie d'or des empereurs d'Orient; d'où tiroit son nom, III, 339. Les besans sarrazinois, appelés sultanint, différeus des besans de Constantinople; en quoi comistoit cette différence, 341. Comparaison entre les besans d'or des Sarrasins et les lovres parisis de Irance, 343, et entre ces livres parisis et le marc d'aigent, au temps de saint Louis. Variations dans la valeur du marc d'argent, 345. La livre d'or evaluer a dix besans d'or, et le besant a deux sons d'or, 346.

Brane, gentilhomme allemand, tue l'amiral de Coligny, et le jette par la fenetre an duc de Guae, XXXVII, 53. Mem de Marg. de l'alous.) — Est tue prés de Bouttesille, XLV, 119. Mem de l'Estude.)

Brautia le seign, de) est blesse au sège du château de Babastens, XXII, 458.

Brisay (le capitanic est nomme par le Roi gouverneur de la citadelle de Casal, XXIX, 368. Brsser (Ant. de), bailli de Dijon, conduit une troupe de Suisses à Gênes, XIII, 30. Est envoyé ambassadeur en Suisse pour demander une levée d'hommes, 158. Succès de cette ambassade; nombre des Suisses qui arrivent en Italie, 175.

Bessières (le sieur de La) prend possession de Bayonne au nom du

Roi, XI, 27.

BÉTANCOURT (le sire de) est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

BITANCOURT (le sieur de) achève la déroute des Lorrains devant Sedan, XLI, 134.

BÉTHURE (Guill. L'Advoué de), frère de Conon de Béthuue, prend la croix, I, 102. Arrive dans le port de Constantinople après la bataille d'Andrinople, et refuse à Conon de Béthune de demeurer, 366. Se rend à Rodosto, où il refuse égale-

ment de rester, 368.

BÉTHUNE (Jean), neveu de Conon, accompagne J. de Brienne, et
défait avec lui Vatace et le roi des
Bulgares sous les murs de Constantinople. I, 491. Accompagne le
jeune Baudouin à Rome, 492. Est
envoyé à Constantinople avec des
troupes et des munitions; est arrêté
dans sa marche par l'empereur Frédérie 11; va trouver ce prince, qui
le fait prisonnier, et ne le rend à la
liberté qu'après une longue détention; meurt à Venise, 496

BÉTHUNE le seign. de) est tué près de Saverne, à la bataille livrée aux paysans révoltés, XVIII, 6.

BÉTHUNE M. de) conclut avec le cardinal Ludovisio un traité par lequel don Pèdre s'engage à désarmer aussitôt que M. de Savoie aura désarmé, et à lai restituer tout ce qui a été occupé par les Espagnols depuis le traité d'Ast, I., 403.

BENU (Louis du Cair, du cair.

Bruit (Louis de), frère du seigneur de ce nom, est fait prisonnier devant Château-Gontier par les An-

glais, VIII, 531.

Bruit (le baron de) brûle une partie des faubourgs d'Arras, XXXII, 214. Est blessé dans une sortie devaut Metz, 310. BEUIL (Jacqueline de), nouvels mattresse du Roi, épouse le jeux Chanvalon; détails curieux sur œ mariage, XLVII, 476. Elle est fair contesse de Moret, 482.

BEUVRON (le baron de), expatre pour s'être battu en duel coute M. de Boutteville, empêche que la ville de Casal ne soit livrée aux Espagnols par trabison, LI, 92.

BEZART est traité de chien d'héritique parce qu'il vend des portrais du Roi; querelle à ce sujet; le paple y reste indifférent, XLVI, 556 La cour du parlement fait défeas de vendre ces portraits, 527. Bèze (Théod. de) achève la tr-

ductionen vers français du Pasautis, commencée par Clément Maret. XVII, 147. Il raconte ce qui arriva au Pré-aux-Cleres à l'occasion de cette traduction, 148. (Introd.)—Paroit avec 12 de ses collègues sa colloque de Poissy; discours arrificieux qu'il y prononce, XX, 68. (Introduc.) XXXIII, 147. — Est appelé auprès de Henri zv; parolis remarquables qu'il lui adresse auxiet de sa croyance, XXXVI, 47. (Mem. de Pontlevor.) — Sa répone à Antoine de Bourbon sur le masacre de Va-sy, XLV, 55. Se mort. XLVII, 504. (Mém. de L'Estode) Bianque (les), fils de René Rim-

BIANQUE (les), fils de René Rimque, parfumeur, sont roués pour avoir assassiné une dame de 70 au. sa servante et son petit-fils, XLV, 307.

BIBARS. (V. l'art. Bondocter.)

BICHE (Guill.), attaché à Phôtel du comte de Charolais, en est resvoyé par ordre du duc de Bourgegne son père, et se retire à Paris. d'où il instruit le Dauphin de tous les secrets des conseils du Roi, X. 226.

BICHI (le cardinal) est envoyé à Rome pour travailler à l'accommodement du différend élevé entre le duc de Parme et le cardinal Barberin au sujet du duché de Castro, I.I., 304. Sa conduite dans cette affaire, 306.

Bicnox, impriment des livres se-



Bidossan, neveu du duc d'Epernon, est tue en duel par Zamet,

XLV III, 89.

B.ENDRAS (le comte Guill. de), gentillomme de Montferrat, offre de livrer Casal au seigneur de Burie ; comment cette entreprise échoue par sa négligence, XIX, 200. Est tue an siege de Coni, 395.

Bièvaza J. de Rubempré, se gueur de), commindant de Naucy pour le duc de Bourgogne, rend cette place au duc de Lorraine, XII, 221.

Bizz (le marechal Du:, gouverneur de Boulogne, quitte cette place pour aller s'enfermer dans Montreuil, assiegé par le roi d'Angleterre; pourvoit à la defense des places voisines, XIX, 523. Tente une entreprise sur Boulogne; pourquoi elle cchouc, 559. Contre l'intention du Roi et l'avis des capitaine- sous ses ordres, il se porte au Mont - Lambert, 585. D'apres l'ordre du Roi, entre avec son armee dans la terre d'Oye; no us des capitames qui l'accompagnent, 592. Defa t les Anglaisau Mont-S -Etienne, 603. (Mem. de Du Bellar.) -Est e indamne a perdre la tête pour avoir rendu Bonlogue aux Anglais; est enferme au chateau de Loches, puis delivre, et meurt de chagrin et d'ennui; sa memoire est rehabilitée par lettres patentes, XXI,60. ( Méin. de Montluc)

BILLARO DES HOSTELS SE distingue à la hataille de Montiel, V. 38.

Binner J') public pour la pre-mière foistes Memoires du duc d'Augouléme, XIIV, 520.

Biniare (le seign. J. de est fut prisonnier a Saturague, XVII, 446. Binagi & le seigneur P de rend

le châtean de l'avie aux Français, XVIII, 74.

BIRAGET Carle ) decouvre un complot forme pour surprendre Chivas, XXX, 213.

Binadus (Ludovic de), commandant de Chivas, s'empare de Saluces, et en fortifie le château, XXVIII,

430. Projette avec un Siennois de surprendre Milan, XXIX, 100. Détails sur ce complot; comment il echone, 110. Assiege et prend la place de Verrue avec Bonnivet, i jo. Est fait prisonuier avec 12 des siens prés de Valfenières, 286. Défait un parti d'ennemis présde Santia, 558. Chasse avec son frere Carle de Birague les Impériaux de Gatinare, XXX, 17. But un corps d'eunemis prés de Santia, 111. En bat un autre prés de Verceil, 193.

Binague (le president) emporte le château de Carde, XXIX, 135. Découvre un projet de livrer Turin à Cesar de Naples, 282.

Birague (le chauc. de) marie sa fille unique an maréchal de Bourdillon ; conduite irregulière de cette dame, XXXVII, 350 Elle meurt dans une pauvrete affreuse, 351. (Mem. de de Thou. -Le chancelier prononce à l'ouverture des États de Blois un discours maladroit qui est. blame de tout le monde, XLV, 145. Reçoit dans la grande eglise de Paris, de la main da nonce, le chapeau de cardinal, 171. Donne au Roi et a la cour une collation magnifique à Ste -Catherine du Val des Ecoliers, 194 Y meurt; sou caractere, son desinteressement, 268. Ses obséques, 270. ( *Nem. de L'Estoile.*)

Birague (le cardinal de , Superbé pompe fanchre ordonnee par le Roi a sa mort, XXXVII, 351. Ce cardinal renouvelle une procession qui se faisoit la nuit, et ou l'on chantoit et dansoit aux flambeaux, 352.

Birox (le marcchal Arm. de a la tête emporter d'un boulet de canon au siege d'Epernay, XX, 25-. Intro luc. - Est blesse d'une arque husade au fort de Masin, XXIX. 312 ( Vem. de Du l'ellars ) - Chatge jusqu'a trois fois les gens du marquis Alliert de Brandebourg, et les force a lare raite, XXXII, 332. Defait un parti des troapes du marquis Albert , 192. (Siege de Metz. ) - Se distingue à la bataille de Dreux XXVIII, 240 Est charge par le Rot d'ectire à Piles, commandant de

S.-Jean-d'Angely, pour lui persua-der de rendre la ville à Sa Majesté; détails sur cette négociation, 487. Après un dernier assaut, il signe avec lui une capitulation pour remettre la place, 489. (Mem. de Castelnau.) - La veille de la bataille de Montcontour, charge la troupe de M. de Mouy et la meten déroute, XXXIV, 269. (Mem. de La Noue.) · S'excuse auprès des gens du roi de Navarre de la prise de La Réole, et promet de saire rendre cette place, XXXV, 176. (Mém. de Bouillon ) - Par ordre du Roi lève le siège de Rouen, et opère sa re-traite malgré les dues de Parme et de Mayence, XXXVI, 207. Est tue au siege d Epernay, 215. (Mem. de Cheverny.) - Fait la guerre au roi de Navarre; attaque et emporte toutes les petites villes occupées par les huguenots, XXXVII, 172. (Marg. de Falois.) — Tente une attaque sur Nérac, 174. Empêche les huguenots de faire librement leurs courses dans le Poitou; assiège Marans, XXXVIII, 300. Lêve ce siège, 300 Entre dans Louviers avec sa cavalerie, et la livre au pillage, XL, 250. Leve le siège de l'ierrefons, 300. I ivre une première attaque à la ville de Rouen; soumet Gournay et Caudebec, 353. Investit Rouen, 354. Force les assiéges à se retirer dans la place, XII, 50. Taille en pièces la cavalerie légèro des dues de Parme et de Moyenne logée à Ranson, 63. Est tué au siège d'Epernay ; 80. ( Hem. de Cayet. - Calembour du marechal au roi Henri iv, sur son changement de religion, XLV, 65. Assiège la ville de Rouen, XLVI, 212. Fait enclore toute la ville, 231. Far ordre du Roi il donne l'ordre du Saint-Esprit à l'archevêque de Bourges et à Charles Gontaut, baron de Biron, 235. Arrête M. de Villars dans sa victoire; est blessé à la cuisse, 241. Reproche au Roi de se trop expiser au combat, 243. Porce 2,000 Espagnols retranches dans un bois, 251. Defait la cavalerie des ducs de l'arme et de Mayenne, 255. Est tué devant la ville d'Epernay, 267. (Mém. de L'Essois — Fait les fonctions de garde de sceaux après la mort de Henri m, scelle les expéditions, XLIX, 295 (Mém. de Groulard.)

Biron (Armand Gontaut, beres de), attaque un convoi que les Espagnols veulent faire entrer dans h ville de Laon, et le met en déroute. XXXVI, 280. S'empare de Bethur. reduit le château, 294. Se jette de l'Artois; ravage le comté de S.-Pml. 317. Y poursuit le duc d'Ascot a revient chargé de butin, 3:8. In vestit la ville d'Amiens, 326. Est esvoyé en Flandre auprès de l'acche duc pour recevoir le serment de l'entretien inviolable de la paix conclue à Vervins, 344. ( Mem. de Cheverny.) - Est envoye en Angletem pour complimenter la Reine, 506. Paroles remarquables que cette princesse lui adresse, en lui montrant les têtes de quelques conspirateurs attachées à la tour de Londres, 507. (Mem. de Pontlevoy.) - Atraquela ville d'Alençon; la force à capituler; assiége le château, XXXIX, 344. Contribue à la prise de Louviers, XI., 249; et à la défaite du duc d'Anmale devant Noyon, 278. Difficultes qu'iléprouve pour faire revenir deux régimens de lansquenets nouvellement arrivés qui veulent s'en retourner, 319. Contraint le capitaine Boisrosé, gouver**neur du château de** Rouen, a se retirer dans cette place. XLI, 28. Est nomme amiral de France, 140. Remet cette charge dans les mains du Roi, qui le fait marechal. XI II, 232. Recoit la soumission des habitans de Troyes, 236. Va investir Luon, 239. Défait une partie de l'armée espagnole, 243. Est reçu dans la ville de Beanne, dont il e siège le château, XLIII, 26. Appele au secours de Dijon, il chance les lagueurs de cette ville, 37. Est blesse au combat qui précède la bataille de Fontaine-Française, 42. Contribue au gain de cette hataille, 43. Livre combat au marquis de Varamhon. et le sait prisonnier, 279. Défait un

partie de l'armée espagnole prés d'Arras, 281. Se retire en Picardie, après avoir fait le degat dans l'Artois, 283 (Mem. de Caret.) - 11 continue le siege d'Epernay après la mon t du marechal de Biron ; est blesse dans une sortie des assièges; les reduita composition, XLVI, 271 Delivre son frere Saint-Blanchard des mains des soldats de la garnison de La Ferte-Milon, XLVII, 77. Emporte d'assaut le chareau de Beaune, 196. Va au devant des deputes du roi d'Espagne qui arrivent a Paris, 227. Est cree due et pair, 23 c. Est envoye a Bruxelles pour écre temom du serment de l'archiduc , comment il est traite par ce prince, a31. Surrend la ville de Rourg-en-Bresse; bloque la citad He, 287 Est envoye en ambassade en Angleterre, 31-. Details our sa reception par la reine The abeth, 311. Son retour aupres du Ror, 323. Est arrête prisonnier, et enferme a la liastille, 314 l'et contronte avec le seigneur la l'in, 335. Details aur son procés, 356. Est condamne a être de apite en place de Greve, 438. Details sur son execution a la l'astille, 3 jo et suiv. Son portrait, 345. Vers contre et sur so mort, 345. Mem. de L'I stoile 👪 mort, 3 🙀 .

Bista, chevalier anglais, se detend validamment dans son pavillon dewant Minearie, a la fin est fait prinonner, et ses gens sontinis a mort, VIII, 127

Bissy, gouverneur de Verdun, est blesse dans une sortie et fot pris nnier, meurt au chiteau de Beaune, XXXV, jo3

Brainviter de marcele de l'assiste a la bataille de Pontvol au , V. 80.

BLAINNIEL de obtient, par le credit du marceli del Amere, un brevet des affaires du Rei, l. 144 Let maintenn a la cour apres la mort de co-marcellad, quoque entient de M. de Luynes, 186 Est envoye a Angere aupres de la Reme mere et de l'evêque de Lugou; aclaisse tromper par les apparences, et trompe aussi M. de Luynes, \$765.

BLAMONT le seign. de), marechal

de Bourgogne, tombe avec les Bourgorgnous sur les troupez que le dauphin Louis conduit en Allemagne, IX, 407.

BUNCHARD (Alain), maire de Rouen, execute aveuglement les ordres sangunaires du duc de l'ourgogne; outient un siège de six mois contre l'armée auglaise. Ses talens, son intrépulité d'ins le défeuse di cette place; est livre a Henri y, qui le fait attacher a un glact, VI, 347

BLANC-LISTRAIN (le havard de , nomme chef des Gantons, assege la ville d'Alost, X. 148. List deux fois reponsse avec perte, 149

Blancur, femme de Charles-le-Mauvæs, refuse avec hauteur les prop sitions da duc de Normandie, IV, 135.

Braxent, fille de Louis ra, est marue avec l'erdinand, fils d'Alphonse, roi de Castille, II, 147.

Bassens in Boracos, femme de Pierre-lest cucl, maltrative par son mati, IV, 366. Est infermeed in une prisent, se garantit du pinson par des vomitifs, 3.8. Est relegace et us une province el aguece, 3.13. Veut punti du dermer s' peliter ou pol qui a ose lui donne can baiser, 31 j. Est coulfee dans son lit par ce juil ets es complices, 317.

BLANCHE DE CASTILLE, epouse de Lonia viri, more de Lonia ix, devient regente da royanne en verta d'un acte authentique de san marr, H, 26 Malgo, sa jounesse, Intach mise aux conseils de l'heappe-Au guste, son gene pour la post que, elle mourrit et metroit elle me aie ses entine prend particular over colent de Louis viii, 🦛 Soot le Raada guerre et lan se comages, sa beaute, s areatactere, instaction quellection action continents rout desa regence, 28. So l'ate de fatte conformer son bly, environder aucomte de Champogne de s'éloigner de beims, 🛺 Rejette les demandes des se greurs ligues contre elle; leve une armee. negocie, porte la divi-lon parnii sea enucinis, deliver terrand, comite de Flandre, Jr. Retient preonnier

Renaud de Boulogne; donne a Philippe, oncle du Roi, une somme de 6,000 liv.; se met à la tête de l'armée avec le Roi; recoit la sou-mission du comte Thibaut, 32. Traite avec les seigneurs ligues; refuse de comprendre dans ce traité le roi d'Angleterre; conclut quelque temps après une trève d'un an avec ce roi, sans faire mention des seigneurs français; se lie avec l'empereur Frédéric 11, qui promet de ne seconder ni la ligue des seigneurs français, ni l'ambition du roi d'Augleterre, 33. Profite de son ascen-dant sur le comte de Champagne pour connoître les projets des seigneurs confédérés; e-t calomniée sur son intimité nécessaire avec le cardinal de S.-Ange, 34; danger qu'elle court aux environs d'Etampes; se retire à Montlhery, et revient à Paris aux applaudissemens de la mul-titude, 35. Marche contre Mauclerc, le surprend, et le force à demander la paix, 36 Conclut avec le comte de Toulouse un traite qu'on peut regarder comme un chef-d'œuvre de sa politique; conditions de ce traité, 37. Marche avec le Roi au secours du comte Thibaut; ordonne aux seigneurs d'évacuer la Champagne; detache plusieurs de la ligue, 42. Assiege Bellesmes, 44. Prend Angers; marche sur Ancenis et s'en empare, 45. Fuit déclarer dans une assemblée de seigneurs et de prelats Mauclerc déchu de son fief et de la tutèle de ses enfans; assiége Oudon, l'emporte d'assaut, et rase cette ville ; quitte la Bretague, après y avoir laissé des troupes pour s'opposer aux Anglais; convoque à Compiègne une assemblée des grands vassaux, qui confirme la condamnation portre contre Mauclerc, 46. Ses soins, au milieu des agitations, pour l'éduca-tion de son fils, 47. Rebatit l'abbaye de S.-Denis; fonde celle de Royaumont; réprime les usures exorbitantes des juifs, et leur défend toute espèce de prêt; modifie l'ordonnauce qui forçoit les personnes excom-muniées par les évêques à se faire

absoudre dans un terme fixé, as peine de la saisie de leurs hiens, l' Fait saisir le temporel de quelque prélats coupables d'abus dans l'execice des choses saintes, 49. Fait penir les auteurs des troubles caue par les écoliers de l'université, saégard pour les privilèges de ceta ccole; sa réponse à un religieux qu ose lui reprocher une complaisse coupable pour les penchans du jes ne Roi, 50. Rétablit l'université se un nouveau plan ; adjoint les frèm prêcheurs et mineurs aux professeurs séculiers, 51. Marie Louis 11. son fils, à Marguerite, fille ainée de Raymond Bérenger, comte de Provence, 52. Enfaus de Blanche de Castille; est accusée par les mécon tens d'avoir fait empoisonner Phlippe, comte de Boulogne, leur chel 53. Irritée du manque de foi de Thi baut, le somme de lui remettre le places qu'il devoit livrer dans le co où il marieroit sa fille contre le consentement du Roi, 54. Fait déclara son fils majeur, et conserve la plus grande influence dans le gouveire ment, 55. Sa tendresse pour son fils ne veut souffrir aucun partage.
82. Tente de détourner le Roi de son projet de croisade, 90. Discoun qu'elle lui tient à ce sujet, 91. Es déclarée régente du royaume pendant l'absence de son fils; l'accorpagne jusqu'à Cluny, où elle lui fait de douloureux adieux, 100. Recon avec avidité toutes les nouvelles qui arrivent de l'armée des croisés, 117 A la nouvelle de la captivité du Roi. ordonne des armemens en France. 118. Envoie des troupes contre les pastoureaux; refuse au roi d'Angleterre le passage en France; sa mort, 119. (Tabl. du règ. de saint Louis.) — Met auprès du Roi toutes gens de religion, et lui fait entendre dimauches et fêtes la parole de Dieu. 190. Sa joie en apprenant que son fils est rappele à la vie; sa douleur en voyant qu'il porte la croix, 203 (Mem. de Joinville.)

Branchent (le président), accuse par les Seize de trahir le parti

igue, court risque de périr, et 11 à sortir de Paris, XXXIX, LVI, 18.

DRAS, seign, italien, est nomeur du fils de Montferrat, oi de Thessolonique, I, 89, itreprises contre ce jeune Vaineu, après une longue, est relegue en Italie, 91, 100z établie à Paris (espèce de). Perte quy font un grand e de joueurs, XLVIII, 239, it remise solenne llement au u Pont-Neuf, 375.

rulum par Bandouin, I, 340. pursars, palais de Constan-; par qui băti; les princes campent devant, I, 206. ts qu'il y soutiennent, 208. EAU (de ', nomme commanela place d'Ivoy, XXVI, 559. ET (de) est envoye en Flanar demander du secours, I, st battu dans les defiles du lemus, 450.

(M. de.), levant des trou-Alencon pour la Reine mère, ntraint, ainsi que le gouverle cette place, de se retirer, 1 abandonner le château aux 18, 4, 4, 5.

ingat, valet de chambre du Alençon, accuse d'avoir prea vinempoisonne à ce prince, à la question, puis relâche voir fait amende honorable, 126

ning [1, de abandonne son lenier de Trith a Philippoit pris par les Grees, livre au t, et a la tête tranchee, I, 3 [6, 207] le cap Quelques jours a S-Barthelemy, conseille a l de quitier Paris, et se retirne en sa maison, MIV, 75 errirar le seign, de La , somme portevin et hugienot, ipite en Greve pour avoir tue l guet-a-pens son voisin et sa femme, MIV, 187.

8, correcteur des comptes, vrisonné pour avoir medit du Mayenne, XLVI, 269. Bosiosy-Mézicaes fue d'un coup de pistolet, à la bataille de Dreux, le marechal de S.-André, qui l'avoit cruellement offensé, XXI, 13; XXVIII, 65 et 67.

BOCHETEL, évêque de Rennes, est envoye en Allemagne pour remontrer à l'Empereur et aux princes que le prince de Coude et ses confederés ont pris les armes, non pour le fait de religion, mais pour a'emparer de l'Etat, XXXIII, 403. Resultat de cette mission, 404.

Bonin, avocat de Laon, parle aux Etats de Blois pour l'entretien de la paix, XLV, 148.

Bonicu (Herman) public un livre intitule l'Union de toutes discoi des, XIVIII, 23.

Borce (de), gouverneur de Bourg en-Bresse, vient se plaindre à la Reine de la precipitation dont on a use, sur un faux bruit de sa mort, pour donner son gouvernement à Concini, XLIX, 66.

Botucsz (J. de), sommellier du duc de Bourgogue, négocie entre ce prince et le roi Louis xi une entrevue à Peronne, X, 285.

yue à Peronne, X, 285.

Bots (le capit.) se distingue dans une escarmouche qui a heu sous les murs de Rocroy, XXXII, 13.

Bussovanon, maltre d'Intel de la reine Isabelle, domine a Vincennes, où l'on s'occupe plus de plaisurs que de politique, VI, 320. Est arrête, mis à la torture, et jete la mit dans la Seine, 330.

Bots Darphin Te sieur de , gouverneur de Château-Gomtier poin la Ligue, surprend le château de Salde, et se rend maître de la ville , XLI, 183. Fait sa nominission au Roi, XLII, 88. Regoit un brevet de marce hal de France, 89. Mem de Cavet.)—Est nomine coomandant de l'arme qui doit s'opposer au prince de Cond., L., 289. l'ourquoi cette armee devient mutile, 201. Il s'assure de Sons, s'empare de Chaulos, 301. Manque l'occasion de finir la guerre, 305. Va passer la Loire a Blois, lausant à M. le prince tous ses avantages, 308. Joint l'armée du Rui à

Barbesieux, 321. (Mem. de Fonte-nay-Mareuil.)

BOISERPIS, gentilhomme de la maison de Nemours, est emporté d'un coup de canon au siège de Metz, XXXII, 341.

Boisnosé (le capitaine), commandant du vieux fort de Rouen, fait une sortie sur les royalistes, est forcé a la retraite et blesse, XLI, 28. Forme le projet d'enlever le canon aux assiégés; en fait part à M. de Villars, 43. Comment ce projet s'exécute, 49. Surpreud le fort de Fécamp, 182. Vient le premier offrir au Roi après sa conversion ses services et les places où il commande, XLII, 65.

Boise (de), mestre-de-camp, du parti du Roi, est fait prisonnier au

siège de Rouen, XLI, 50.

Boisse (M. de), gouverneur de Monheur et de Sainte-Foy, va à Montauban pour se faire catholique. Pendant ce temps, son fils et son gendre se révoltent dans ces deux places. Il revient à Monheur, d'où it chasse son fils; il est tué ensuite par un nommé Savignac, L, 523.

Boissonnière, La Contamine et Realz, capitaines du régiment de Champagne, sont tués à l'affaire de S.-Blanceau, I.I., 36.

Boisst (le seign. de), grand-maltre d'artillerie, assiege Crémone, qui se rend par composition; puis Bresse, qui capitule de même; va rejoindre le Roi à Pavie, XVI, 301. Meurt à Montpellier, pendant qu'il traite des affaires du Roi avec M. de Chievres, ambassadeur du roi Ca-tholique, 338. Sa mort cause par la snite la perte de 200,000 hommes. 339. (Mem. de Fleurange.) --- Ancien gouverneur de François 1, parvient à calmer le dépit qu'éprouve ce prince de n'avoir pas été élu empercur, XVII, 42. Sa mort augmente l'influence de Louise de Savoic sur l'esprit du Roi, 43. (Introd.) - Conclut le traité de Noyon avec le seigneur de Chièvres, 277. Est envoye à Montpellier pour conferer avec le même seigneur; sa mort sus**pend toute conférence**, et devient la

cause de grandes guerres, 280. (Min. de Du Bellay.)

Boitel (Guill.), capitaine experimenté, commandant l'avant-garde de la troupe de Duguesclin, reposse les Anglais jusqu'à Valogne, IV. 274. Se précipite avec Bertrand à traves les rangs des Anglais à la bataile d'Auray, 295. S'unit aux chefs de bandes qui vont en Espagne, 326. S'ouvre l'entrée de Maguelon, 334. Se distingue à la bataille de Mostiel, V, 38.

Boivis (l'abbé). Voyez, pour la Netice qu'il a faite sur Christ. de Piss. l'article de cette femme célèbre.

BOJAUNONT, écuyer et favori de la reine Marguerite, abandonné des médecins, guérit par la charité de la princesse, XLVIII, 322.

BOLOGRE (le capitaine ) défait un corps d'ennemis qui revient du Monteil qu'ils ont démantelé, XXIX. 125.

Bonbardes, employées pour la première fois au siège d'Orléans, VIII, 33.

Box (Jean), né au pays de Galles et établi à Tours, couvaineu d'avoir voulu empoisonner le Dauphin, est condamné à être décapité; il a les yeux crevés, et est rendu à an femme, XIV, 45.

BONAVENTURE, dominicain, se ditingue par ses talens pour la dialectique, II, 132.

Bus noctan, simple soldat devenu si celebre, rallie les Sarrasins à L Massoure, et y coupe les Français II, 107. Elu general, repand le bruit que le Roi à eté tué; enveloppe les l rancais par des troupes innombrables, mais ne peut les entamer, 108. Parvenu au pouvoit supième, soumet tous ses rivaux, s'empare de toutes les places de Syrie fortifiées par Louis IX, 144. (Tabl. du regn. de saint Louis.) — Est appele Rukneddin-Bibars par les Atabes; devient emir; se joint à Gaza aux Karismiens, III, 9. Va mettre le siège devant Ascalon , 10. Arrache la victoire aux Français dans la ville de Mansourah, 25. Porte le premier



u sultan Touran-Chah, 32. t troisième prince des esclaarites, 56. (F.xtr.des Aut. ar.) nt (le biron de) est defait troupe par œux de la Ligue, **, 2**67. GARS et AWIL, envoyés à berg, écrivent de cette ville i se passe en Allemague, FACE viit, pape, pretend : dans toute sa pleuttude la ntie que ses predecesseurs s'eprrogee, et que les princes en quelque sorte reconnue, ; mais que saint Louis avoit us dans ses justes limites. Desus prined excommunication, wee d'impôt sur le clerge, fululles sur bulles coutre Philip. Convogue un concile a Rome, ndre in fameuse decretale qui wen principe que la prassance elle est soumi-e a la puissance die; pablie une balle qui de-

5. Son catactère, 66.
PAGE Jean de , chevali reasttache au due de Milan, deau due de Bourgogue la
sion de fatre une entreprise
(AN, 425. Details sur cette
ue, 440 et suve, offre de dispas d'armo stema Chaionslue par J. de Loloin, N, 12,
aur ce comisat, 14.

s rois et les empereurs sonnus ations du S.-Siege, 64. Ful-

ne bulle d'excommunication

Philippe, donne la couronne

nce a l'Empereur; retire a

meart de deput et de chi-

ext le capitaine (se distindège de lite se , birce les Veà foir après un rude com-VI, 8.

par le Roi pour garder les a de Roipesparviere et de Neuves, avec des instrucour la conducte qu'il a a tele Se ren la Viv. y exesordres du Roi, 5. Violte la 1 Grane, 6. Devaste tout le

paysenvironnant, 13. Fa.t brûler les moulins, les bles, et fait boire tous les vins, 14. Se rend a Brignoles, ou il continue le degat ordonne par le Rot, 47. Met la ville de S.-Maximin a sac, 55. Degarnit de vivres la ville d'Aux, 56. Fortifie la ville d'Arles, 116. Comment il apaise une emente qui s'elève entre des soldats it diens et champenois, 119, hait pendre deux muttus, 123. Conduite ferme qu'il tient a l'occasion d'une autre mutmerie, et comment il retablit Fordre, 128. Par ordredu Rot, assiege et prend les deux places de Tresion et Glayon, qu'il pilie et brûle, 435.

BOXXEVAL mad, do est cuvoyee par Cath, de Médicis a La Rochelle pour tenter au accommodement avec les protestans, XXXIV, 75.

Boxsiver Guil Gouffier, seign de , entiérement devoue a Louise de Savore, jourt de la faveur de Françora ( sun esprit et ses graces) est bien accueille de la duchesse d'Aleucon, XVII, 15. Est envoye en An leterre pour resserrer les bens qui unissent er royanmea la France, 39; pous secretement a Franctort, avec des sommes considerables, pour acheter les suffrages des electeurs de l'Esupire; noms de ceselecteurs, fr. S'empare de Lontarable, 🚌 Ses solas aupres de la dachesse d'Alencon, 57. Il s'introduit dans sa chambre pendant une nuit; suites de cette temerite , 58. Charge du e onmandement de larmer de l'Itane, essare de bloopier Mitan; est oblige de se retirei à Biagrasso, 64. Vent qu'on livre bataille à l'ennemi, 67 Ast the deviat Pavie, 68 Jntrod - Let envoye en ambas-ade en Angleterre avec un grand nombre de seigneurs, y traite du mariage du Dauphio avec Marie, fille du roi Henri, 281, et de la resulation de la ville de Tournoy, 283 Se rend maître du chateau de Poi gnant dans la Navarre, 320 Ses mar this et contre-marches pour sur prendre Fontarabie , 321. Lorce le iliateau de lichaubte a se reudre 3,3. Assege Fontarabic, qui se rend.

Barbesieux, 321. (Mém. de Fonte-nay-Mareuil.)

Boisserpis, gentilhomme de la maison de Nemours, est emporté d'un coup de canon au riége de Metz, XXXII, 341.

Boisnosé (le capitaine), commandant du vieux fort de Rouen, fait une sortie sur les royalistes, est forcé a la retraite et blesse, XLI, 28. Forme le projet d'enlever le canon aux assiégés; en fait part à M. de Villars, 43. Comment ce projets exécute, 49. Surpreud le fort de Fécamp, 182. Vient le premier offrir au Roi après sa conversion ses services et les places où il commande, XLII, 65.

Boissz (de), mestre-de-camp, du parti du Roi, est fait prisonnier au siège de Rouen, XII, 50.

Boissz (M. de), gouverneur de Monheur et de Sainte-Foy, va à Montauban pour se faire catholique. Pendant ce temps, son fils et son gendre se révoltent dans ces deux places. Il revient à Monheur, d'où il chasse son fils; il est tué ensuite par un nommé Savignac, L, 523.

BOISSONNIÈRE, LA CONTAMINE et REALE, capitaines du régiment de Champagne, sont tués à l'affaire de S.-Blanceau, LI, 36.

Boissy (le seign. de), grand-maltre d'artillerie, assiège Crémone, qui se rend par composition; puis Bresse, qui capitule de même; va rejoindre le Roi à Pavie, XVI, 301. Meurt à Montpellier, pendant qu'il traite des affaires du Roi avec M. de Chievres, ambassadeur du roi Catholique, 338. Sa mort cause par la suite la perte de 200,000 hommes. 339. (Mém. de Fleurange.) — Ancien gouverneur de François 1, parvient à calmer le dépit qu'éprouve ce prince de n'avoir pas été élu empercur, XVII, 42. Sa mort augmente l'influence de Louise de Savoie sur l'esprit da Roi, 43. (Introd.) - Conclut le traité de Noyon avec le seigneur de Chièvres, 277. Est envoyé à Montpellier pour conférer avec le même seigneur; sa mort su pend toute conference, et devient la

cause de grandes guerres, 280. (Mán. de Du Belloy.)
BOITEL (Guill.), capitaine expéri-

BOITEL (Guill.), capitaine expérimenté, commandant l'avant-garde de la troupe de Duguesclin, repousse les Anglais jusqu'à Valogne, IV. 274. Se précipite avac Bertrand à travers les rangs des Anglais à la bataille d'Auray, 295. S'unit aux chefs de bandes qui vont en Espagne, 326. S'ouvre l'entrée de Maguelon, 338. Se distingue à la bataille de Montiel, V, 38.

BOIVIN (l'abbé). Voyes, pour la Netice qu'il a faite sur Christ. de Pisan, l'article de cette femme célèbre.

BOJAUMONT, écuyer et favori de la reine Marguerite, abandonné des médecins, guérit par la charité de la princesse, XLVIII, 322.

BOLOGNE (le capitaine) défait un corps d'ennemis qui revient du Monteil qu'ils ont démantelé, XXIX, 125.

BOMBARDES, employées pour la première fois au siége d'Orléans, VIII, 33.

Bon (Jean), né au pays de Galles et établi à Tours, couvainen d'avoir voulu empoisonner le Dauphin, est condamué à être décapité; il a les yeux crevés, et est rendu à sa femme, XIV, 45.

BONAVENTURE, dominicain, se distingue par ses talens pour la dialoctique, 11, 132.

BONDOCTAR, simple soldat devenu si celcbre, rallie les Sarrasins à la Massoure, et y coupe les Français, II, 109. Elu général, répand le bruit que le Roi a été tué; enveloppe les Français par des troupes innombrables, mais ne peut les entamer, 108. Parvenu au pouvoir suprême, sonmet tous ses rivaux, s'empare de toutes les places de Syrie foruiliées par Louis ix, 144. (Tabl. du règn. de saint Louis.) — Est appelé Rukneddin-Bibars par les Arabes; devient émir; se joint à Gaza aux Karismiens, III, 9. Va mettre le siège devant Ascalon, 10. Arrache la victoire aux Français dans la ville de Mansourah, 25. Porte le premier



Bount (le baron de) est défait ivec sa troupe par ceux de la Ligue,

XLVI, 267.

Bougans et Ausel, envoyés à Heidelberg, écrivent de cette ville ce qui se passe en Allemagne, XLIX, 205.

BoniFACE viii, pape, pretend exercer dans toute sa plenitude la suprematie que ses predecesseurs s'étoient arrogee, et que les princes avoient en quelque sorte reconnue, IV, G: mais que saint Louis avoit contenue dans ses justes limites. Defend, sous perned'excommunication, toute levée d'impôtsur le clerge; sul-mine bulles sur bulles coutre Philippe, 62. Convoque un concile à Rome, y fait rendre la fameuse decretale qui consacre en principe que la puissance temporelle est soums-e a la puisance spirituelle; public une bulle qui déclare les rois et les empereurs soumis aux citations du S.-Siege, 64. Fulmine une bulle d'excommunication contre Philippe, donne la couronne de France à l'Empereur; retire à Agnant, est fait prisonnier daus son palais; meurt de depit et de chagrin, 65. Son caractere, 66.

Bourace (Jean de , chevalier eastillan attaché au duc de Milan, demande au duc de Bourgogne la permission de faire une catreprise d'armes, IX., 425. Details sur cette entreprise, ifo et suiv.; offre de disputer le pas d'armes tenua Chalonssur-Satue par J. de Lalain, X, 12. Détails sur ce combat, 14.

Bonnet (le capitaine) se distingue au siege de Bre-se ; force les Vénitiens à foir après un rude combet, XVI, 8.

Bonneval (Jean, seign. de), est envoye par le Roi pour garder les assages de Roquesparvière et de Terres Neuves, avec des instructions pour la conduite qu'il a a te-mir, XIX, §. Se rend a Aix, y exe-cute les ordres du Roi, 5. Visite la ville de Grasse, 6. Dévaste tout le pays cuvironnant, 13. Fait brûler les mouling, les bles, et fait boire tous les vins, 14. Se rend à Brignoles, où il continue le dégat ordonne par le Roi, 47. Met la ville de S.-Maximin à sac, 55. Dégarnit de vivres la ville d'Aix, 56. Fortifie la ville d'Arles, 116. Comment il apaise une émeute qui s'élève entre des soldats it diens et champenois, 119. Fait pendre deux mutius, 123. Conduite ferme qu'il tient à l'occasion d'une autre mutinerie, et comment il rétablit l'ordre, 128. Par ordre du Roi, assiege et prend les deux places de Tresion et Glayon, qu'il pille et brûle, 435.

BORREVAL (mad. de) est envoyée par Cath. de Médicis à La Rochelle pour tentre un accommodement avec les protestans, XXXIV, 75.
Bonniver (Guill Goullier, seign.

de , entièrement dévoue à Louise de Savoie, jouit de la faveur de Francois a; son esprit et ses gràces; est bien accucilli de la duchesse d'Alençon, XVII, 15. Est envoyé en An leterre pour resserrer les liens qui unissent ce royaume à la France, 39; puis secrétement à Francfort, avec des sommes considerables, pour acheter les suffrages des electeurs de l'Empire; noma de ces electeurs, 🗱 S'empare de l'ontarable, 17. Ses soins auprès de la duchesse d'Alencon, 57. Il s'introduit dans sa chambre pendant une nuit; suites de cette temérite, 58. Charge du commandement de l'armée de l'Italie, essaie de bloquer Milan ; est oblige de se retirer a Biagrasso, 64. Veut qu'on livre bataille à l'ennemi, 67 Est tue devant Pavie, 68 (Introd , - Let cuvoye en ambassade en Angleterre avec un grand nombre de seigni ura; y traite du mariage du Dauphiu avec Marie, fille du roi Heuri, 281; et de la restitu-tion de la ville de Tournay, 282. Se rend maître du château de Poignant dans la Naverre, 320. Ses marches et contre-marches pour surprendre Fontarabie, 321. Force le chateau de Behaubie à se rendre, 323. Assiega Fontarabic, qui se rend

par composition, 324. Merche sur Milan, 422. Noms des capitaines qui le suivent, 423. Prend Novarre et toutes les villes de l'Omeline, 426. Comment il se laisse tromper par Galéas Visconti, 427. Campe entre le chemin de Laudes et de Pavie, 428. Va camper à Vigève, 445. Est blessé d'un coup d'arquebuse sur les bords de la Sesia, 450. Son discours dans le conseil du Roi pour engager à livrer bataille, 483. (Mém. de Du Bellay.) — Est blessé à la prise de S.-Baleing, XXIX, 14. Fortifie Pirmel, 87. Prend Ste.-Victoire et Polens, 88. Ramene en bon ordre les troupes envoyées pour surprendre Cairas, 91. Assiége et prend la place de Verrue avec Ludovic Birague, 140. Jette des forces dans la ville d'Albe, et force Fernand Gonzague à s'éloigner de cette ville, 179. Attaque le fort de Cève, et le prend par capitulation, 183. Re-prend Sommerive, dont La Trinité s'est empuré, 283. Emporte Villeneuve du Montdevis, et purge le pays des brigandages de La Trinité, 294. Entre dans Casal, 352. Défend Santia; brûle un moulin que l'ennemi occupe au nombre de 100 hommes; enlève un convoi sur le chemin de Verceil, 513. Sa mort; son éloge, XXX, 73. (Mem. de Du Villars.

Bossiver (le seigneur de), fils de l'amiral Bonnivet, est hlesse à l'attaque d'un fort su pays de Naples, XVIII, 61.

BONNIVET (de), du parti du Roi, est battu, fait prisonnier et tué de sang-froid par les ligueurs; XXXIX, 275.

Bondage (le sieur Du) assure au Roi la ville et le château de Vitré, XXXIX, 73.

Bondelles (le capitaine) est blessé dans une sortie exécutée par le vidame de Chartres devant Metz, XXXII, 377.

BORDET (messire Nicolas), chevalier anglais, est fait prisonnier à Ardevon, VIII, 100.

Boantaon (le seign. de) contrihue à la prise des forts de la terre d'Oye, XXI, 68. Est blessé à la betaille de Ver, XXII, 145. ( Mem. de Montluc.) - Se sauve de la bataille de S.-Quentin, XXIV, 202. Obtient à la paix la garde et protection de Meiz, Toul et Verdun pour le Roi, 238. (Mém. de Tavannes.) - Reste lieutenant de roi à Mézières, en l'absence de M. de Nevers; se fait estimer des ennemis mêmes par sa prudence et sa sagesse, XXXI, 40. Fait d'heureuses excursions dans le Luxembourg et dans les Ardennes, 41. Repousse les ennemis dans les bois, près de Maubert-Fontaine, 43. Va au secours du château d'Aspremont, que les ennemis ont sur-pris, 47. Entre dans Mouzon menace par les ennemis, et rassure les habitans par sa présence, 93. Ses opérations dans la Champagne, 222. Il est envoyé pour fortifier Mézieres, 240. Prend le château de Firment, 304. Est envoyé en Champagne pour en assurer la frontière. 322. Est envoyé à la diète d'Ausbourg, 326. ( Comm. de Rabutin.) -Il fait entrer dans S.-Quentin 120 arquebusiers, de 200 qui y sont des-tines, XXXII, 449. (Siege de S.-Quentin.) Voy. aussi p. 486.

Boschese (Barthelemy), se disant bâtard du cardinal Borghèse devenu pape, est mis en prison par le lieutenant Miron, XLV III, 143.

Bosgia (Cesar), fils d'Alexandre vi, apporte à Louis XII la bulle confirmative du jugement qui prononce la dissolution du mariage du Roi , XV, 15. Est accusé d'avoir fait assassiner le duc de Candie, son frère aine; son caractère, 16. Ne pouvant obtenir la fille de Frédéric, roi de Naples, épouse Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre, 29. Attaque Imola, y entre sans résistance, 34. As iége Forli, et le prend d'assaut, 35. Fait la conquête de la Romagne, dont il est déclare duc dans un consistoire; crimes révoltans qui lui sont imputés par les historiens, 43. Veut se faire nom-mer généralissime des Florentins, 44. Sa conduite horrible dans la

prise de Capoue, 46. Soulève contre lui toutes les puissances d'Italie; déguisé en chevalier de Rhodes, il vient trouver Louis x11 à Milan, 49. Par ses excuses et par ses promesses, il attache ce prince à ses intérets, 50. Battu en plusieurs rencontres par les princes liques contre lui, il est renfermé dans Imola; tire de ce danger, il affecte du repentir et de la modération; négocie avec ses ennemis, 52. Arrêté par ordre du pape Jules 11, il trouve moyen des échapper, se réfugie sures de Gouzalve, qui l'envoie en Espagne; y est detenu pendant 2 ans; se retire auprès du roi de Navarre; est tue d'un coup de flèche, 60. ( Tabl. du règn. de Louis XII.) - Pompe et magnificence de Borgia lorsqu'il vient en France, où il epouse une des filles d'Albret, XVI, 155. Anecdote sur le premier jour de ses noces, 156. (Mém. de Pleurange.)

Bongia (Lucrèce), sœur de César Borgia, mariée en quatrièmes noces su duc de Ferrare. Son esprit et sa benute; ses mœurs sus-

pectes, XVI, 204.

Bongne de Melun (Le) assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon,

IV, 46o.

Bonoux de La Heuse (Le), guerrier fort habile, gouverne le comte de S.-Paul, VII, 255.

BOBLANDE (Garnier de) se rend à Venise, I, 146. Quitte l'armée campéc à Zara, 164.

BORLOTE (le colonel La) bat la place de Cambray, assiègee par les

Espegnols, XLIII. 97.

Boat (Ch. de), condamné par arret du parlement de Bordeaux d requerir mercy du Roi pour avoir introduit le comte de Dammartin jusque dans sa chambre, XI, 2/9 (note).

Bos (Jean de), commandant de Gavre, fait une sortie pendant la muit, et se rend à Gand, X, 151. Bos (M. de), gouverneur de l'hô-

tel-Dieu, meurt age de 104 ans, XLV1, 274.

Bosqueaux (le seign. de) livre

Compiègne aux partisans du Dauphin , VII , 300. Retient prisonniers les seigneurs de Crèvecœur et de Chievres, 301.

Вотелно (don Diego de), un des principaux de Portugal, après avoir suivi la fortune d'Antoine, proclamé roi de ce pays, meurt à Paris; son épitaphe, XLVIII, \$1.

Bouais-GLAVY, capitaine ecossais, est pris et pendu par ordre du connet. de Richemont, VIII, 502.

Bouart, avocat au parlement de Paris, fait l'épitaphe de madame d'Yerre, de la maison de Luxembourg, XLVII, 411.

Boucanegna, génois, fait le complot de tuer tous ceux qui sont à Génes de par le roi de France; est arrêté, jugé et exécuté, VII, 17.

Boucard, écuyer, lieutenant du marquis de Mantoue, charge les Impériaux dans une rencontre ; est mis en déroute, XVII, 369. Passe le Tesin, et va su secours de Montmorency, 371. Est tué devant Noware, 372.

Boucaro (François de) combat avec chaleur dans le conseil des princes l'offre qu'a faite le prince de Condé de sortir de France, comme un moyen de rétablir la paix, XXXIV, 142.

Bouchage (Authon Du) est the à la bataille de S.-Denis, auprès du connétable, XXXVI, 37.

BOUCHARD D'AVESNES, engage dans les ordres sacrés, se marie à Marguerite de Flandre; suite de cette union, II, 97.

Boucues (Alain de), du parti anglais, assiste à la bataille de Pont-

vallain, V, 74. Boucuza, iils du president d'Orçay, est elu prevôt des marchands a la place de La Chapelle-Marteau, XLVI, 104.

Boucusa, chirurgien de la Fleche, conserve les cendres du cour de Henri iv, brûlé pendant la ré-volution française; détails à ce sujet, XLIX, 98 (note) et suiv

BOUGHER, PRU-ABDERT, LE PR-TIT FEUILLANT, prédicateurs de la

Ligue, animent le peuple contre le roi Henri IV, XXXVI, 154. (Mém. de Cheverny.) — Boucher propose de se vouer à Notre-Dame de Lorette, et de lui faire présent d'une lampe et d'un navire d'argent pesant 300 marcs, si Paris est délivré du siège, XL, 100. Communique avec le duc de Parme, 131. Invective en chaire contre Henritv avant et après sa conversion, XLI, 462. Se retire en France après l'entrée du Roi dans Paris, XLII, 207. (Mem. de Cayet) - Prêchant à S.-Germain-l'Auxerrois, il dit qu'il faut tout tuer, le Roi et les politiques, XLVI, 127. Prêche un insigne mensonge contre le Roi et l'évêque de Nevers, 170. Preche contre Brigard, procureur de la ville, 173. Presente au conseil d'Etat une requête pour avoir une chambre ardente, 197, et une liste des noms de ceux qui doivent la composer, 198. Supplie mesdames de Nemours et de Montpensier de prier messieurs du parlement de reprendre l'exercice de leurs fonctions, 19c. Qualifie de saints martyrs dans un sermon Louschart et ses compagnons, 233. Dit dans un prône que le Béarnais ou plutôt sa charogne a été entamée, mais non enfoncée; pourquoi, 242. Prêche qu'il faut prier Dieu de donner un roi fils d'homme, et non pas de bête, 357. Compare la Sorbonne au puits de la Samaritaine, 358. Dit que le Béarnais fait prêcher son hérésie plus que jamais, 365. Dans un sermon preche a Notre-Dame, il exalte la journée des Barricades; vomit des injures contre le Roi, 391. Dit dans un autre sermon que c'est un pendu condamné saus appel, et qu'il faut purger la ville de toutes les pestes et ordures qui sont pour lui, 398. Prêche devant le duc de Mayenne et madame de Nemours contre la paix et la treve; attaque le duc, qui se tient très-offense, 418. Crie contre la trève; adresse au Roi les injures les plus grossie-res, 424. Traite de coquins, de couarde, les politiques qui ont de-

mandé la trève ou la paix; veut qu'on les pende; crie en chaire contr leurs assemblées, 428. Prononce lui-même l'arrêt du Béarnais; le déclare indigue d'être jamais roi. Declame contre le conseil; pourquei, 429. Exhorte le peuple à jeuner et communier, parce qu'on est pret a faire un roi, 434. Huit jours apreavoir dit que le diable possedont le duc de Mayenne, il dit que le S.-Esprit est descendu sur lui, 553 Prèche contre le parlement qui a defendu de s'essembler, contre le Béarnais et les politiques, 626. Soit de Paris avec 50 ou 60 moines et prédicateurs, chargé des malédic-tions du peuple; se retire en Fian dre, XLVII, 25. (L'Estoile.)

Bouchen, cordelier, après avoir abjuré, reprend l'habit religieux.

XLVII, 409.

Воссиет (Jean). Date de sa naissance; quoique parsionne pour les lettres, exerce l'état de procureur; s'attache a Louis de La Tremouille; est chargé des affaires de sa famille; son esprit aimable et enjoué le fait goûter par Gabrielle de Bourbon; est admis dans la société intime de château de La Trémouille ; il en devient le convive agreable et l'ami; est chargé de l'éducation du jeune prince de Talmont, XIV, 325. Essaie en vain de consoler la mère de ce jeune prince, tué dans les combats; public divers ouvrages en prose et en vers ; s'y elève contre le concordat et la vénalité des charges; ses Memoires, intitules Panekyric, sont un monument élevé à la memoire de son bienfaiteur: la simplicité en relève le mérite, 326. Comment il y montre son héros ; la peinture des scènes domestiques y excite le plus vif intérêt; anecdote sur le premier amour qu'éprouva le jeune La Tremouille, 327. Détails sur sou marisge avec Gabrielle de Bourbon; sages reflexions de Bonchet sur le goût des femmes pour les lettres, 328. Son livre secoit plus amusant s'il n'y avoit fait intervenir les divinités de la Fable, 329.

Les editeurs de l'ancienne Collection des Mémoires, en retranchant la partie mythologique, ont supprime un grand nombre de details ouricux que les nouveaux editeurs ont retablis, 330. Cette partie mythologique, maladroitement adaptee à l'histoire d'un guerrier du quinzième siècle, contient de temps en temps des observations fort justes sur les passions, la politique et les mœurs; exemples cités à l'appui, 331. La parte historique, debarrance de ces personnages allegoriques, offre au lecteur plus de linison et plus d'ensemble, 333. Epitre dedicatoire de l'auteur; la connoissance des belles actions excite les hommes à les imiter, c'est dans cette intention que les anciens elevaient des statues a ceux qui avoient bien servi leur pays, 335. Pourquoi Bouchet a pretere adresser ses Memoires au chevaluer i lorimont Robertet plutôt qu'au Roi; eloge de ce chevalier, 337. Il le prie d'accorder à son ouvrage son autorite, sa faveur et son appui, 338. Entrevue touchante de Bouchet avec madame de La Tremousile lors de la nouvelle de la mort de son tils le prince de Talœmat, 5:5.

BOUGGEAUT/Jean Le Maingre, dit), est armechevalier par le duc de Bourbon : perolt à la guerre de Flandre a côte du 10i Charles VI; y donne one idee de ce qu'il sera par la suite, VI, 192 Envoye a Avignon avec une petite troupe pour empécher l'election d'un pape, est abuse par les promesses de Benolt xiii, 236. Est renvoye une seconde los pour comhattre; s'empare d'Avignon, 239. Est fait prisonnier a la bataille de Nicopolis, puis rachete; entre dans Constantinople à la tête de 1200 le-mores d'armes, et delivre la ville; revient en france avie le titre de connetable de l'Empire grec, 247. Recort le gonvernement de la vule de Genes, 218, Sa piete severite y connent les factions, 240. Recist ordre d'arrêter le pape Benoit, acti. Va porter des secours aux deux fre-

res de Valentine; mais ne pouvant plus rentrer dans la ville de Gênes, qui avoit massacré ou chasse les Français, se retire dans le Milanais, 287. Prend le commandement de l'armée française, 319. Est d'avis qu'on adopte les propositions du roi d'Angleterre, 320. lusiste pour qu'on rouvre les negociations, 3 ir. Est fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, 322. (Tabl. du reg. de Ch. r.) -Famille de Boucieaut; son père rendit les plus grands services aux rois Jean a et Charles v; fut an des principaux négociateurs du traité de Bretigny; fut elevé au rang de maréchal, .63. Vivoit a Tours quand il eut de Florie son épouse deux lils, nomines l'un Jean, l'autre Geoffroy; ses paroles à l'occasion du reproche de desintéressement qu'on lui faisoit; mourut en Bourgogne. Le jeune Boucicant est eleve a la cour du Roi avec le Dauphin, 364. Se distingue dans les campagnes de Flandre; sa delicatesse dans ses linisons; entreprend le voyage de la Terre-Sainte, 365. Delivre le comte d'Eu, prisonnier chez les Turcs; essaie de s'opposer à la corruption du siècle; va avec quelques compagnons chercher l'houneur et la gloire dans des expeditions lointaines; suit le roi Charles vi dans son expedition du duche de Gueldre, 366. Affranchit ce monarque de la tutéle de ses oncles; est nomme marechal et Louverneur de Guyenne; epouse Antoinette, tille de Raymond , vicomte de Turenne, 367. l'art pour la Hongrie; y est fait prisonnier; se rend en Grece; est nomme connetable de l'Empire grec, 368. Ltablit, pour venir au secours des oppiones, lordre de la Dame blanche a l'ecu vert : retablit la port a Génes, 369. Est demande par les habitans de cette ville pour gouverneur; sa conduite lui concuie la faveur publique, 370. Cherche a rendre la paix à l'Eglise; negocie avec k a deux l'apes; sa fermete unic a la justice; se rend a Milan, 371. Veut en vain rentrer dans Génes; revient en France; vit

dans la retraite; reprend les armes; s'oppose en vain à ce qu'on livre la bataille d'Azincourt; est fait et meurt prisonnier, 372. (Notice.)— Naissance de Boucicaut; détails sur son père, 379. Enfance de Boucicaut; sa gaiete, son enjouement, 381. La nature ne peut cacher ce qu'elle donne; exemples de cette vérité, 382. Il fait connoltre de bonne heure ses inclinations guerrières; jeux de son enfance; sa hardiesse, son courage, 383. Etoit toujours le maître et le juge des parties; sa ré-ponse sière à son maître qui l'avoit battu, 384. Est envoyé à la cour, et élevé jusqu'à douze ans avec le Dauphin; se fait aimer de tous, 385. Demande avec tant d'instance à aller à la guerre, que le duc de Bourbon l'emmène en Normandie, 386. Sa joie en se voyant armé; sa conduite dans cette campagne le fait admirer de tout le monde; son chagrin quand il fut obligé de revenir a l'ecole , 387. Demande de nouveau à aller à la guerre; le Roi le fait armer, 388. Lui donne une compagnie, et le renvoie au duc de Bourbon; hardiesse et courage de Boucicaut; il devient cher au duc de Bourbon; accueil que lui fait le Roi à son retour, 389. Suit en Guyenne le maréchal de Sancerre; s'exerce aux travaux et aux fatigues de la guerre, 390. Adresse et force qu'il acquiert dans ces exercices, 391. Se distingue au siège de Monguison; prédiction du maréchal de Sancerre à son égard, 392. Cherche dans l'amour de quoi élever son courage; fait des ballades, rondeaux, virelais et complaintes amoureuses, 306. Fait choix d'une dame belle et gracieuse, et digne d'être aimée; sa courtoisie pour elle, «a retenue, se» tendres plaintes, 397. Honore et sert toutes les dames pour l'amour d'elles, 308. Paroit aux fêtes de l'aris et aux tournois richement habillé, bien monte, bien accompagné; se fait remarquer de toutes les dames par ses manières courtoises, 399. Accompagne le Roi en Plandre; est fait chevalier par le

duc de Bourbon; se bat corps i corps avec un Flamand grand et corsu, 401. Le blesse avec sa dague; paroles qu'il lui adresse; fait concevoir de lui-même de grandes esperances; se signale à l'assaut de Bergues, 402. Reste en garnison à Terouenne avec le connétable de Cluson; se rend en Prusse; revient en France, 403. Sa joic en revoyant a dame ; ue croit pouvoir meriter ses bonnes grâces que par des exploits, 404. Accompagne les ducs de Berri et de Bourgogne au traite de Boulogne; retourne en Prusse; au bout d'un an revient en France, 405. Accompagne le duc de Bourbon à Taillebourg; combat vaillamment an siege de Verteuil, 406. Monte le premier à l'assaut du château de Mauléon; 407. Est un des 30 chevaliers qui battent et défont un grand nombre d'Anglais près d'une église appelee Notre-Dame, 408. Est fait lieutenant du duc pour garder les frontières de la Guyenne; attaque 3 jours et 3 nuits la forteresse appelée La Granche; surprend et bat plusieurs fois les ennemis peudant l'hiver, 400 Comment il s'y prend pour se rendre maître de la forteresse de Corbier; combat qu'il soutient presque scul, 410. Fait raser la forteresse; envoie proposer un défi à Sicard de La Barde, 411. Se but avec lui, le terrasse, 412. Propose à des chevaliers anglais un combat de 20 contre 20 qui est accepte, puis refuse, 418. Monte le premier à l'assaut au bras de S.-Paul; soutient seul l'effort des assiégés, 419. Est enfin renversé dans les fossés, et remporte tout l'honneur du combat, 420. Se rend a Venise avec Reguanti de Roye; va à Constantinople, obtient un sauf-conduit du sultan Amurat; est accueilli par ce prince; lui offre ses services contre les Sarrasins; prend congé de lui; passe en Hongrie, 421; puis en Palestine; visite les saints lieux; se rend à Damas, où il obtieut du Soudan la delivrance du comte d'Eu, 422. Retourne a Jerusalem avec le comte;

revieut en France; rencontre le Roi à l'abbaye de Cluny; accueil bonorable qu'il en reçoit, 423. Est retenu pour accompagner ce prince en Languedoc, 424. Fait publier en divers royaumes et pays chretiens qu'accompagné de deux chevaliers, il attendra pendant trente jours, entre Boulogne et Calais, tous chevaliers et écuyers qui voudront joûter, \$25. Se rend au lien indiqué, y dresse trois pavillons; dispositions faites pour les joites; fêtes qui y curent licu, 426. Joûte avec le comte de Hollande, frère du roi Richard, 429. Avec le comte de Derby et plumeurs autres seigneurs anglais, 430. Ne recoit ni mal ni blessure, non plus que ses compagnons; retourne à Paris, où il est fête et honoré par les dames, 43r. Son chagrin de ne pouvoir suivre le duc de Bourbon en Barbarie; se rend en Prusse; est mande par le Roi; retourne en Prusse, 332. Porte un den a tous les chevaliers angless qui s'y trouvent, leur declarant qu'il veut venger le meurtre du chevalier écossais Guillaume de Douglas; son défi reste sans effet ; acco opagne le haut-maltre de Prusse dans une expedition on il se signale, \$34. Revient en France, va trouvei le Roi à Tours; cet fait maréchal de France dans l'hôtel même de son père, 435. Ceremonie qui a lieu à cette occasion le jour de Noël après la messe, 136. Boucicaut n'avoit alors que 25 ans, \$34. Suit le Roi dans son voyage de Bretagne, \$39 Recort le gouvernement de la moitie de la Guyenne; assière et prend en Auvergne le fort appelé le Roe du Sac. \$50. Va a Bordeaux, et obtient du duc de Lancastre la remise des forteresses prises par les Anglais pendant la trève, 👔 Se décide à aller en Hongrie contre Bajazet 444. Y mene 70 gentilshommes à ses dépens; nome des principaux, 116. Se siguale par ses faits d'armes devant la ville de Raco, \$50 Assaut qu'il li-vre à cette place, \$50. Y est etabli par le roi de Hongrie pour garder

les chretiens grecs qui se rendent; harcelle les Sarravins, 452. Détails sur ce qui précéda la bataille de Nicopolis, 454. Erreurs des his-toriens sur la conduite que tinrent alors les Français, 456. Détails du combat, 457. Conseil que donne Boucicaut, 458. Ses faits d'armes en cette journée, 460. Enfonce les bataillons ennemis, 462. Est enveloppé et fait prisonnier avec la plus grande partie des Français, 463. Est amené presque tout nu devant Bajazet, qui alloit le faire mourir comme les autres chevaliers chrétiens, 466. Est préservé de la mort par un signe du cointe de Nevers; est conduit en prison à Burse, 467. Douleur que cause en France la nouvelle de la defaite de Nicopolis, 468. Est envoyé deux fois a Bajazet de la part du comte de Nevers, pour traiter de la rançon des prisonniers; obtient sa delivrance, se rend à Metelin (Malte), 171. Emprunte 30,000 francs au seigneur de cette île, et va les porter à Bajazet , 472. Se présente plusieurs fois à ce prince; obtient enfin la delivrance du comte de Nevers et de sa compagnie, 173. Son retour en France, 176. Est envoye contre le comte de Perigor 1, 477. Somme le comte de rentrer dans le devoir ; assiége le château de Montignac, soumet toutes les forteresses de Perigord , 478. Envoie le comte au Roi, 479. Se rend par ordre du Roi à la tête d'une petite armée au secours de l'empereur grec Manuel Paléologue; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 480. Arrive à Savone, fait ses dispositions; s'empare d'un vaisseau, débarque à Messine, \$81. Livre combat à une flotte turque, et sauve une partie de ses galères, 484 Aborde à Constantino-ple, 485 Accuril que lui fait l'Empereur; ravage le pays des Tures, 486. Assiege Nicomedie, 487. Re-vient à Constantinople, 48. Retourne en Turquie ; a siège un chàteau appelé Rivedroict, 489 Dejoue les ruses de l'ennemi, son. S'em-pare du château, et le fait raser

491. Met le feu à la ville appelée Algiro; revient à Constantinople brûler les vaisseaux turcs, 493. Débarrasse tous les environs, chasse les ennemis de toutes les places, 494. Reconcilie l'empereur grec avec son neveu, 495. Laisee à Constantinople une parnison commandee per Chateau-Morant, et vieut en France avec l'empereur grec, 490. Devance l'Empereur à Paris; accueil qu'il reçoit à la cour, 499. Prend la défense des dames opprimées et sans appui, 505. Institue en leur faveur l'ordre de la Dame blanche à l'écu vert, 506. Lettres d'armes par lesquelles 13 chevaliers s'obligent à défendre le droit de toutes nobles dames qui les en requéroient, 507. Contenu de ces lettres; obligations auxquelles ces 13 chevaliers a'engagent, 508. Signatures de ces lettres, 512. La vertu et la vaillance nécessaires à l'exhaussement de l'homme, VII, 8. Exemples qui le prouvent, 9. Celles de Boucicaut le font élire et établir gouverneur de Gênes, 10. Il part avec une troupe d'elite, 12. S'arrête à Milan ; s'informe avec soin de l'etat de Génes, 13. Comment il y est reçu; premiere mesure qu'il prend, 14. Assemble les principaux de la ville; leur fait connoître les intentions du Roi et les siennes, 15. Fait artêter Boucanegra et ses complices; les fait juger et executer, 17. Fait trancher la tête à un de ses propres officiers pour avoir laissé échapper un des complices de Boucanegra; punit les traitres et les rehelles; pardonne aux humbles et aux ignorans, 18. Retablit l'ordre et la paix par sa severité et sa just ce, 19. Place devant le paluis de la ville une garde suffi ante pour veiller jour et nuit au maintien de la trauquillité; se choisit un conseil; ordonne qu'on puisse en appeler devaut lui des jugemens rendus; désend sous peine de mort qu'on s'attaque dans les rues comme guelfes ou gibelins, 20. Rend la liberté et la confiance au commerce, 21. Pait construire des forteresses, et

rendre à la seigneurie celles dont quelques nobles puissans s'étoiest emparés, 23. S'empare de l'île d'Elbe, 24. Fait venir sa femme à Génes; brillante entrée de cette dans dans la ville, 25. Envoie prier le roi de Chypre de lever le siège de Famegouste, 27. Se prépare à une expédition contre les ennemis de la foi; se dirige vers Rhodes, 28. Rencontre 13 galeres venitiennes, dont il suspecte les intentions, 31. Aborde au port Modon; est reça par les Venitiens avec joie et fête, 33. Recoit a son tour l'empereur Manuel, qui lui demande du secours pour se rendre à Constantinople, lui donne 4 galères, 34. Aborde à Nicosie avec 4 galères vénitiennes; proposition qu'il fait au capitaine vénitien, 35. Réponse du capitaine; le grand-maître de Rhodes vient au devant de lui, 36. Châteaumorant lui amene plusieurs galères; le roi de Chypre refuse de lever le siège de Famagouste; le marechal se decide à se porter contre lui, mais il consent que le grand-maître aille auparavant lui parler, 37. Se rend maltre d'un vaisseau sarrasin, 38. Fait plusicurs chevaliers nouveaux, 39. Détails sur le siège de Lescandelout, 40. S'empare de cette place, 42. Dresse une embuscade aux Sarrasins, tombe sur eux , les défait , 44. l'ait la paix avec le seigneur de Lescandelour et avec le roi de Chypre, 46. Se rend dans cette lie, refuse les présens du Roi, qui lui donne des troupes et des galères pour ailer contre les mécréans, 47. Arrive devant Tripoli, 48. Trouve sur le port les Sarrasins ranges en bataille, lesquels avoient été prévenus de son approche par les Vénitiens, 49. Fait ses dispositions pour débarquer, 50. Descend à terre, force les ennemis a reculer, 52. Leur livre combat, les met en fulte, 55. Livre un second combat prés des jardins de Tripoli, 56. Les met de nouveau en fuite ; retourne vainqueur à ses vaisseaux, 57. Apprend d'un commandant de vaisseaux venitien, dont t emparé, qu'il venoit, de la le la seigneurie de Venise, moet dans toutes les contrées irrasins l'approche du marc-59. Laisse aller ce commanarrive su port de Barut, où il i les ennemis en bataille; dee malgré eux, les disperse; as-Barut, s'en empare, et brûle pays, 60. Aborde à Sayette, terre malgré les Sarrasins, 61; sied pendant ciuq heures con-10 multitude d'ennemis, qui t l'attaquer ; arrive devant la me pent débarquer, 65. Dansquel il échappe; resourne à puste, où il rétablit l'ordre, j**ourne à** Rhodes; perd un de eaux, 67. Repond aux plainr font les Vénitiens de la prise ut, 69. Sa noble conduite ent capitaine de vaisseau chargé res de la part des Vénitiens, 71. inqué per une flotte venitienzit du combat qu'il soutient, ste maltre du champ de ha-79. S'empare de deux vaisqu'il rencontre, 81. Rentre à où il est recu avec de granda ars, 82. Envoie de l'argent et maolations aux prisonniers ita à Venise, 84. Se prepire à I guerre aux Venitiens, 86. Sa e aux lettres envoyées par le m roi de France pour excuconduite qui avoit ete tenne le maréchal, 89. Y refute les ages du doze, et prouve la a des Venitiens, 96. Propose pour se justilier, 100. Est reé par des seigneurs italieus, rux de l'adone et de l'ise font ige au roi de France, en sa ne, de leurs sergneurie et 104. Reumt des troupes coueune duc de Milan; soutenu :in-Kan, marche contre lui, e force a demander la paix, ravaille a l'extinction du schisl'Eglise, 107. Essaie de faire per les Genois a l'obedience iti-pape, 108. Assemble les igns de Genes, 109. Leur exna raisons qui ont décide le

roi de France à se déclarer pour l'élection la plus juste, 110. Les engage a reconnoître celle qui a été faite à Avignon, 112. Range à sou avis tout le conseil, 113. l'étermine le cardinal de Flisco à abandonner le parti de l'anti-pape; prête de grandes sommes d'argent au pape Benoit, 116. Le reçoit à Gênes, et le décide à faire tous les sacrifices nécessaires à l'union de l'Eglise, 117. Se rend à Portovenère pour engager les Pisans à rentrer sous l'obeissance de leur seigneur, 110. Les Pisans lui offrent de le reconnoître pour leur seigneur; sur son refus, offrent de se donner au roi de France, 120. Pertidie des Pisans, 123. Il travaille à donner la ville de Pise au Roi, 125. Traite avec les Florentins au sujet de cette ville, 132. Envoie ce traité au roi de France pour avoir son approbation, 134. Refuse aux ducs de Bourgagne et d'Orleans de donner des secours aux Pisans, vu le traite de vente approuve par le Roi, 137. Ce refus mecontente les princes, 139 Excite l'envie contre le marechal, 142. Il entreprend d'enlever Alexandrie aux Sarrasins, 145. Consulte a ce sujet Raymond de Lesture . prieur de Toulouse, 146. Envoie au roi de Chypre deux ambassadeurs, avec des instructions sur les moyens d'executer son projet; contenu de crainstructions, 147. Le roi de Chypre approuve d'abord l'entreprise, 15; puis refuse d'y prendre part. 159. Le marechal essaie en vain de retablie l'union dans l'Eglise, en menageant une entrevue entre les deux papes, 164. Veut empécher que le roi de Auples ne se rende maitre de Rome, 165 Charge Jean d'Oni d'aller aupres de l'aul Ursin pour l'engager à s'opposer à ce dessein, 166. Equipe une flotte; noms de ceux qui la commandent; est contratte dans sa marche par une tempéte, 164. Travaille avec tant d'ardeur aupres de tous les princes chretiens à la reunion de l'Eglue, qu'il parvient à faire convoquer un concile genéral, 171. Attaque quatre galères maures; les force à prendre la fuite après leur avoir tué beaucoup de monde, 173. Portrait physique du maréchal, 182. Sa charité envers les pauvres, 183. Ses dons aux églises et aux pauvres religieux, 184. Sa dévotion, 185. Suit dans ses prières à Dieu la règle de Socrate, 186. Son respect pour le vendredi, 187. Observe les jeunes; est cunemi des juremens; fait des pélerinages, 188 Fait respecter en pays ennemi les églises, les prêtres et les religieux, 189. Avant de commencer la guerre, considére si elle est juste et bonne à faire; pourvoit à tout, 190. Quelle discipline il met dans son armee, 101. Prend connoissance de tous les avantages que peuvent lui offrir le temps et le lieu propres à combatire l'ennemi, 192. Se modèle sur les meilleurs capitaines de l'antiquité, 103. Est hardi, diligent, entreprenant, 195. Sans couvoitise et prodigue du sien, 197. Merite d'être appelé philosophe d'armes, 198. Se garde de faire tort à qui que ce soit, de se laisser corrompre par des présens; sa discrétion, sa continence, 199. Sa sobriété dans le manger, sa decence dans les habits, 200. Sujets de ses conversations; ses lectures; est ennemi des menteurs et des flatteurs, 201. Sa fidélité dans le mariage; est ennemi de la volupté, 202. Sa justice, 205. La ville de Gênes a changé de face sous son gouvernement. 206; Il est pitoyable et miséricordieux, 208. Prend soin des vieux guerriers et les honore, 210. Son éloquence est belle, douce et franche, 211. Pouvoir de l'éloquence, 213. Sa manière de vivre, 214. Ecoute tout le monde, rend justice à chacun, 215. Est ennemi de l'oisiveté; prend peu de repos, 216. Merite bien d'être honoré, 218. Ne doit pas se fier à la fortune, qui change souvent, 220. Excuses adressées par l'auteur au maréchal, d'avoir écrit son livre à son insu, 227. (Boucicaut.)

Bouconville, gouvern. de Ste.-Menchould et attaché à M. de Nevers, sommé de rendre le château de

cette ville, le remet entre les mains de de Fossés et d'Elbène, L, 361.

BOUFILLE, chevalier lombard, demande et obtient défaut contre un chevalier d'Arragon qui a été de pour un combat à outrance, XIV, 30.

BOUILLON (Henri de La Tour-d'As-

vergne, vicomte de Turenne, depuis duc de); sa naissance, sa famille; se trouve orphelin à l'âge de deux aus; le roi Henri II lui nomme un cumteur, XXXV, 3. Le connétable de Montmorency lui fait monter use maison conforme à son rang; il est élevé au milieu des intrigues et des factions, 4. Est initié aux aflaires les plus secretes; obtient le tiers de la compaguie d'ordonnance du cometable à la mort de ce seigneur; suit un de ses oncles, envoyé en ambasade en Angleterre, 5. Quoique catholique, il manque d'être compre dans les massacres de la S.-Barthelemy ; fait sa première campagne sa siège de La Rochelle, à l'age de 17 ans, 6. Entre dans les vues du dac d'Alençon, propose un plan pour sauver cette place, 7. Est soupçonne d'avoir pris part à l'entreprise des jours gras; reçoit l'ordre d'aller rejoindre le maréchal d'Amville es Languedoc, 8. Se rend à Turenne, où il rassemble une soixantaine de gentilshommes; envoie saluer Henri 111 à Lyon, et lui fait offrir ses services; se tourne contre la cour, et va au secours de Montauban; y est reçu avec de grandes acclamations, 9. Se propose d'embrasser la religion protestante, si elle peut servir à son ambition; se décide 🛭 abjurer, 10. Rompt avec le duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou; se retire à Turenne , où il vit avec une grande magnificence; appele par le roi de Navarre, il va le crouver à Périgueux, 11. Se montre dans la guerre soldat intrépide et capitaine experimente. assiste au synode de Ste-Foy, au nom du roi de Navarre; est depute à l'assemblée générale des protestans de Francfert; accepte le gouvernement du haut Languedoc pour le roi de Navarre, 12. Se réconcilie avec le duc d'Anjou, et va dans les Pays-Bas servir comme volontaire dans son armée; est fait prisonnier par le duc de l'arme ; va rejoindre le roi de Navarre à Nérac, 13. Est chargé de négocier avec la Reine mere ; contribue au succès de la bataille de Contras, 14. Est chargo par Henri iv de ramener les protestaus, et travaille en même temps pour lui-même; contirme le Roi dans la résolution où il est de se convertir, 16. Est envoyé en Angleterre, en Hollande, auprès des princes protestans, pour en obtenir des secours; amène en France des hommes, des chevaux et de l'artillerie; epouse Charlotte de La Marck, héritière de Bouillon, 17. Surprend la ville de Stenav, et la soumet à l'obeissance du Roi; est nomme maréchal de France, 18. Enlève plusieu a places nu due de l'orraine, prête serment au parlement, 19. Se rematie en secondes noces à Elisabeth de Nassau, somr d. Maurice, prince d'Orange; opine, dans le conseil du Roi, pour qu'on fasse la guerre a l'Espagne; ses vues particulières à cet egard; est envoye aupres de la reine Elisabeth pour former une ligueoffen weet defensive; concluten Hollande un traite avantageus, 20. Se ren la l'assemblee des protestans a Châtellerault; conduite qu'il y tient, 21. Est oblige d'aller auprés du Roi à Augers, 22. Est compris dans le traite de Vervins comme alhé de la France, en qualite de seigneur de Sedau, 23. It doune au Roi des soupe my sur sa fidelite, of Est accuse par le conite d'Auvergne; passe en Languedoc, 15. Se decide a sorur de France, ab Part pour Geneve, ou il public une apologie de sa conduite, 27. Se retire a Sedan; intrigue de nouveau; est encore accuse par le comte d'Auvergne, 28. Il a recours aux puissauces etraugéres; a quelles conditions il obtient des lettres d'abolition; demande pardun à genoux; rédice ses Mémoires pour l'instruction de son tils, 30. Après la mort d'Henri IV,

son ambition se réveille; admis au conseil de régence, il fait décider qu'on suivra l'expédition de Juliers; s'attache au prince de Condé, recherche Concini, 31. Cherche à agiter les protestans; offre secrétement à la Reine mère ses services à l'assemblée de Saumur; est envoyé comme ambassadeur auprès du roi d'Augleterre, 32. Se ligue contre les ministres avec le prince de Conde, le comte de Soissons, Lesdiguières et Concini ; se réunit aux protestans, et conserve des relations secrétes avec la cour; forme une nouvelle ligue avec les princes, 33. Se sert des protestans pour intimider la cour, et les sacrifie dans le traité de Ste.-Menchould; pousse de nouveau le prince deCondé a la revolte; forme une ligue puissante contre le maréchal d Ancre; propose d'exciter un soulevement dans Paris, 35. Position embarrassante dans laquelle il se trouve, 36. Retourne à Sedan; refuse les propositions de Ruccelai, 37. Lui conseille de s'adresser au duc d'Epernon; sa prévoyance à l'égard de la Reme mere est justifiée, 38. Fait elire pour roi de Bohême son neveu Frederic, electeur palatin , 39. Comment il s'est trompe sur le carae tère de ce prince, \$1. Il est nommé par l'as emblee de La Rochelle chef general des protestans; les flatte par des pro nesses, 12. Fait sa paix avec la cour sans s'inquieter d'eux. Sa mort, 33 Son caractère, ses tilons, il attire chez lui les savans, 11. Jugemens portes sur lai par les contemporains, §5. Ses cufans, §5 Epoque de la première edition de ses Memoures, ce qu'on doit penser de l'histoire du marcchal de Bouillon par Marsolher, 48. Ce que nous possedons de c.s. Memoires fait regretter de n'en avoir pas li suite; en quoi de sont curieux, (g. tice . - Le duc de Bouillon les cerit pour l'instruction de son bls, 51. Organe de la maison d'Auvergne, à l'âge de trois ans, Turenne est conduit à Chantilly, 52. Education qu'il y reçoit; la maison de Montmorency suspecte à la mère du Roi, 53. Il est mené à dix aus à la cour de Charles 1x; s'attache au duc d'Alençon, 54. Etat de maison qu'on lui donne; prend connoissance des affaires, 55. Accompagne le roi Charles ix, lorsque ce prince se rend de Meaux à Paris au milieu des Suisses; courage qu'il montre en cette occasion, 60. A la mort du connétable son grand-père, obtient un tiers de sa compagnie, et 45 archers, 63. Son portrait, ses exercices; reçoit pour maîtresse des mains du marechal d'Amville mademoiselle de Châteauneuf, 64. Se lie avec le duc d'Alençon, 66. Projette avec des jeunes gens de son age d'aller en Italie, 69. Comment le projet est découvert, 70. Passe l'hiver à Villers-Coterets à la cour; jeux et exercices qui s'y font, 71. L'exemple du Roi le rend grand jureur et effronté, 72. Sa querelle avec un gentilhomme de Touraine apaisée par le duc d'Anjou, 73. Accompagne le maréchal de Montmorency en Angleterre, 74. Reçoit une lettre du duc d'Alençon qui l'invite à lui être plus attaché qu'à personne, 75. Pourquoi il échappe au massacre de la S.-Barthelemy; ce massacre lui fait aimer les personnes et la cause de la nouvelle religion, 78. Va au siége de La Rochelle, malgré les conseils de son oncle, 79. Conduite qu'il y tient, 80. Particularites sur ce siege, 83. Il devient l'intermédiaire entre le duc d'Alençon et les princes protestans, 85. Leur propose diverses entreprises, 86. Pourquoi ces entreprises echouent, 89. Resuse de suivre le duc d'Anjou en Pologne, 93; et de se marier avec mademoiselle de Vaudemont, 95. Comment il fait éviter au duc d'Alençon un désagrement à l'égard de Catherine de Médicis, 96. Est envoyé auprès de Guitry, qui a fait une levée de boucliers et s'est logé dans Mantes, pour l'engager à rentrer dans le devoir, 106. Son entrevue avec lui, 107. Comment il le tire d'embarras, 108;

et engage les protestans qu'il commande à le laisser aller vers le Roi. 110. Est envoyé en Normandie pour observer les mouvemens des protestans, 112. A ordre d'aller en Languedoc rejoindre son oncle le maréchal d'Amville, 115. Est averti qu'on a donné ordre sur sa route de l'arrêter, 116. Se rend avec beaucoup de peine à Joze, lieu de sa na sance, 117. Est obligé d'en partir; pour n'être pas pris, s'achemine vers Turenne, 118. Y arrive, après avoir échappe à d'autres dangers, 119. Fait la guerre à quelques-une de ses voisins, 120. Aide le sieur de de S. - Héran au siège d**e Miremont ; y** perd plusieurs gentilshommes; signe l'acte d'union, et prend les armes. 121. Envoie rendre ses hommages au Roi; est peu favorablement accueilli, 122. Est désigné par les protestans pour commander en Guyenne sous le maréchal d'Amville, 123. Se rend à Montaubau, yest recu aux applandissemens du peuple; fait dire secrètement la messe chez lui, 124; va quelquefois au prêche; s'empare de plusieurs petits forts, 125. Difficultés qu'il éprouve pour les conserver, 126. Livre combat su sieur S.-Martin-Colombières; le force à se retirer, 128. Dresse une emhuscade qui ne peut réussir, 131. Tombe malade, 132. Va à Lauserte. 134. Y met garnison, 135. Prend Clerac; donne rendez-vous à La Noue près de Riberac pour se joindre ensemble au duc d'Alençon, 136. S'empare d'une petite place; retourne à Turenne, et de la à Montauban, 137. Y reçoit nouvelle de l'évasion du duc d'Alencon, 138. Se reud à Bergerac, 139. De là à Moulins, avec 400 gentilshommes et 3,000 hommes de pied, 140. Est reçu par le duc d'Alençon avec beaucoup d'honneur, 142. Son entretien avec ce prince; effort qu'il fait pour le retenir dans l'armee protestante, 144. Va trouver le duc Casimir et le prince de Conde; objet de cette entrevue, 145. Détait un parti des troupes du Roi pres d'Etampes, 147.

Quitte le duc d'Alençon fort mécontent de ce qu'il ne l'a point comprus dans son traité avec la cour, 151. Revient à Turenne; va trouver le roi de Navarre à Périgueux, 153. Ses occupations pendant la paix; état de sa maison, 157. Il obtient la coufiance de la sœur du roi de Navarre; portrait de cette princesse, 158. Attaque le capitaine Vesins; assiège une partie de sa troupe dans l'eglise de Jergon; la force à se rendre, 150. Par sa diligence apaise une mutinerie, 160. Se rend à Montguyon avec le roi de Navarre, 161. Danger qu'il court près de Coutras, 163 Est blessé dans une rencontre au hourg appelé La Salvetat, 165. Le roi de Navarre le mene malade à Agen; comment il guérit des suites de sa blessure, 166. D'après son conseil, le roi de Navarre convoque a Montauban une assemblee générale des deputes protestans, où la Reine mère et le Roi envoient pour commissaire le sieur de Bellièvre; résolutions qui y sont prises, 168. Est envoye à Toulouse aupres de Catherine de Médicis; objet de cette mi-sion, 171. Leur conference, 172. Propose au roi de Navarre de se saisir de Biron, regardé comme auteur de la prise de la Réole par les catholiques, 174. Porce les habitans de Fleurance à ouvrir leurs portes au roi de Navarre et à sa suite, 177. Est envoye en Guyenne pour faire executer les articles de la conférence de Nérac, 178. Détails sur son duel avec le sieur Duras de Rosan, 180. Ses reflexions sur les duels, 182. Il se ren l'avec le roi de Navarre à une assemblee générale des protestans à Montauban , 185. Recoit du roi de Navarre le gouvernement du haut Languedoc, 186. Se rend a Castres, 187. Y convoque une assemblee des depates de toutes les villes de son gouvernement, 188. Résolutions de cette assemblee, 189. Marche sur La Bruyère, et s'en rend maître, 190. Empéche le ravitaillement de Sorrèse, 192. Marche sur Tonhune rrine, 192. Marche sur Toulouse, et par représailles brûle plusieurs

métairies appartenant à quelques principaux habitans, 195. Est apelé en Guyenne auprès du roi de Navarre, 196. Est envoyé au prince de Condé pour l'engager à consentir aux articles de la conférence de Fleix, 197. Son entrevue avec ce prince, 198. Fait publier la paix dans le Languedoc; revient à Montauban se justifier auprès de lui, 199. Se rend comme volontaire auprès du due d'Alencon, qui va dans les Pays-Bas, 200. Veut faire une reconnoissance dans Cambray, 201. Est renverse et fait prisonnier avec plusieurs gentilshommes; details, 202. Est presente su duc de Parme, 204. Details sur sa captivité, 206. Refuse au Roi de sortir de prison, à la condition qu'il promettra de ne plus porter les armes pour la religion nouvelle, 207. Obtient sa liberté au bout de trois ans ; se rend à Nérac auprès du roi de Navarre, 208. Lui conseille de faire arrêter un valet de chambre de la reine Marguerite, porteur de de-pêches secrètes au duc de Guise; pourquoi ce conseil mal suivi devient inutile, 209. Est envoyé vers la Dordogne pour lever des régimens, 213. Passe la riviée de l'Île à la tête d'une petite armée; Instruit le roi de Navarre et le prince de Condé des forces qu'il a reunies, et les prie de venir le joindre pour attaquer ensemble les troupes de la Lique, 21%. Averti que Mayenne doit se porter en Auvergne pour s'emparer de ses domaines, en instruit le roi de Navarre, 216. Se porte de ce côte; preud Tulle, met une garnison dans Turenne, et retourne à Bergerac, 215 Est chargé de garder les places de la Dordogne, mesures qu'il prend à cet effet, 218. Su t le die de Mayenne dans le Quercy; tortitie Nerac, 223. (Mém. de Bouillon) -- Amene des Allemands au service du Roi, XXXVI, 186. Defait le grand marechal de Lorraine à Beaumont; s'empare de force de Dan près de Sedan, 216. Défait le gernison espa-guole de la ville de Ham en Picar-die, 296. Est envoyé en Hollande

pour jurer et promettre le maintien du traité existant, 318. (Mem. de Cheverny.) - Est envoyé en Angleterre pour demander secours d'hommes, d'argent et de munitions; de là se rend en Hollande et en Allemagne pour le même sujet, XL, 231. Son discours à l'assemblée de Francfort, 232. Par sa diligence il obtient les secours qu'il demande, 233. Epouse mademoiselle de Bouillon; est fait maréchal de France; fortifie la place de Stenay, qu'il a conquise sur le duc de Lorraine, 317. Est blessé dans le combat qu'il livre devant Sedan au sieurd'Amblise, XLI, 131 et suiv. Surprend la ville de Dun; détails à ce sujet, 135 et suiv. Envoyé par le Roi dans le Luxembourg, il ruine le plat pays, et ne peut se joindre aux Hollandais, XLII, 375. Se rend maltre de la ville de IIam en Picardie, et passe an fil de l'épée la garnison espagnole, XLIII, 49. Envoyé en Angleterre, il conclut avec la Reine un traité d'alliance contre l'Espagne, 288. (Mcm. de Cayet.) - Est blessé en duel à Agen par le jeune Duras, dit Rassan, XLV, 185. Reprend Castillon par escalade, 329. Attaque le rand maréchal de Lorraine d'Amblise dans la ville de Beaumont; vers faits sur lui à cette occasion, XLVI, 283. Manque une entreprise sur Nancy, 305. Réduit la ville de Dun, 319. Fait visite aux conseillers du parlement pour être reçu maréchal de France, XLVII, 80. Estrecuaprès quelques difficultés, 87 et 89. Defait auprès de Vuirton onze cornettes de cavalerie espagnole, 126. Prend la ville de Ham, et taille en pièces tous les Espagnols, 138. S'excuse par lettres de venir auprès du Roi pour sejustifier, 365. Fait son accord avec le Roi, 525. Vient au Louvre saluer le nouveau Roi, XLIX, 25. Se réconcilie avec M. de Sully, 49. Ayant avis que M. d'Epernon a doublé les gardes à Paris, et change le mot d'ordre, il prend des precautions et arme, ainsi que MM. de Guise et de Sully, 93. Détourne le prési-

dent de Thou de se défaire de m charge, 187. (Mem. de L'Estoile.) Jette les fondemens d'une cabale dont il est le directeur; quelles sost ses vues, L, 117. Pousse M. le prince à s'éloigner du parti de la Reine, 226. Va donner avis au chancelier de la raison qui a fait retirer les princes de la cour; sort aussitôt de Paris. 229. Comment il trompe le maréchal de Bois-Dauphin, et sauve l'armée de M. le prince, 304. Se retire à Soissons aussitôt après la détention de M. le prince de Condé, 353. Esvoie auprès du comte de Mansfeld pour lui persuader d'entrer es France pendant que le Roi est dans le Languedoc, 543. (Mém. de Fontenay-Mareuil.)

BOUILLON (le seigneur de), maréchal de La Marck, fils du maréchal de Fleurange, est étroitement enfermé à L'Ecluse; meurt empoisonné en sortant de prison, XXIV, 186; XLV, 106.

Boullow (Guill.-Robert de La Marck, duc de), meurt à 25 ans, me laissant pour heritière que Charlotte de La Marck sa sœur, mariée depuis à Henri de La Tour-d'Auvergne, XLV, 354.

Boulen (Anne de), successivement fille d'honneur de la reine Claude et de la duchesse d'Alençon, inspire à Henri viu le plus violent amour; son ambition, son adresse pour déterminer ce prince à l'épouser, XVII, 119.

BOULLANGER, prédicateur du Roi, s'élève le premier contre le livre publié par Duplessis Mornay sur l'institution de la sainte Eucharistie, XXXVI, 443.

BOULLENCOURT (la présidente de) laisse en mourant une maison pleine de biens et d'houneurs; le Roi, dont elle étoit aimée, ne l'appeloit que sa mère; ingratitude de ses enfans envers lui, XLV, 298.

BOULOGNE (Et.), chapelain du cabinet du roi Henri III, confesse ce prince après l'assassinat que J. Clément a commis sur sa personne, et lui donne l'absolution, XXXIX, 198.

Boyanou (baronnies de). D'où est venu ce nom de Bourbon, IX, 202. Les seigneurs des deux baronnies de ce nom s'allient par mariage, et leur succession reste à un nommé Geufroy de Bourbon; comment les deux baronnies sont de nouveau séparées ; accroissement de la baronnie de Bourbon-l'Archambault, 203. Le cinquième fils de sniut Louis, Rohert, comte de Clermont, épouse Louise, heritière de cette baronuie, laquelle est érigée en duche; Isabelle, fille du duc Charles de Bourbon, est marice à Charles, comte de Charolais, depuis duc de Bour-gogne, 204. Pourquoi ceux de la branche de Bourbon se prétendent plus prochains de la droite ligne de saint Louis que ceux de la branche de- Valois, 205.

Bounnos (le cardinal de), onele du roi de Navarre, e t choisi par les Guise pour servir d'instrument à leur ambition; son caractère; illusion qu'il se fait en se prétant aux vues de ces princes, XX, 197. D'a-pres la convention de Joinville, il est declare successeur de Henri III, si ce rot meurt sans enfans, 199. Ses paroles après la bataille de Coutras, 203. Est fait prisonnier, 218. Est proclimé roi par la Lique, et reconnu sous le nom de Charles x; est attaqué d'une maladie mortelle; on e saie de l'eulever à Chinon, il est transfere au château de Fontenay, 230. Il y meutten fatsant des vœux pour le triomphe de son neven, 240. Sa mort ne produit aucun effet sur la ligue, aft. Untroduct.) — Son caractère, XL. 77. Sa reponse à son domestique Verguettes, 78. ( Mem. de Caret.) -Avec sa croix archiepiscopale, il fait fuir une assemblee de protestans reunie au prêche ; bon mot du Bor à ce sujet, MAN, 137. Donne un grand festin pour les noces du duc de Jovense; superbe appareil d'un grand hac qui ne reussit point, 220. Fait faire une procession solennelle on le Roi assiste, et pour lequelle il est loué per lui, 335. Est proclamé roi par la Ligue après la mort de Henri III, 410. Meurt dans sa prison, XLVI, 43. (L'Estoile.)

Bousson (le cardinal de), autrefois Vendôme, prétend, après la mort de son oncle Charles de Bourbon, avoir droit à la couronne de France; écrit eu Pape à ce sujet, et le prie de le favoriser de sa protection, XLVI, 133. Se déclare chef d'un tiers parti, en s'opposant dans le conseil du Roi au retablissement des édits de pacification, 171. Il de-mande dans l'assemblée du clergé scante à Mantes que le Roi soit supplie de lui permettre d'envoyer des deputes au Pape, 172. Tombe ma-lade de regret de voir son parti échouer; le Roi le plaisante à ce su-jet, 328. Demande aux évêques et docteurs réunis à S.-Penis pour la conversion du Roi s'ils peuvent le reconnoître validement, et le recevoir dans l'Eglise, sans le jugement du Pape ; cette proposition est résolue affirmativement, centre son sentiment, 491. Ecrit au parlement en faveur des jesuites, XLVII, 64. Meurt à la fleur de l'àge; vers sur sa mort, 73. Service fait a sa memoire, 88.

Bounson (Ch. de), connetable de France, se retire à Chantelle en Aquitaine ; averti que le Roi envoie des gens pour le prendre, se retire en Autriche, XIV, 532. Occupe Milan en qualité de lieutenant general de l'empereur Charles, 536. Poursuit les Français dans leur retraite, dans laquelle sont tues le capitaine l'ayard et le seigneur de Vaudene se, 537. Descend avec une grande armee en Provence, et vient mettre le siège devant Marseille, 538. A l'approche de l'armee du Roi, lève le siège et se retire en Italie. 539. Rassemble une grosse armee, essaie d'entrer dans l'avie avec le vice-roi de Naples et le marquis de Pescaire; est repensos par les Francas, 543. (Paneg du Cheval. sans repr.) - Est laisse pour lieutenant general du Roi en Italie, après la bataille de Marignan, XVI, 310. Defend la ville de Milan contre l'ar-

mée de l'Empereur, 312. Défait cette armée après la retraite de ce prince, 313. (Mém. de Fleurange.)

— Inspire à Louise de Savoie une passion qu'il ne partage pas; est fait connétable, XVII, 15. Adresse ses vœux à madame de Châteaubriand, refuse les offres de Louise de Savoie, 57. Est privé de toutes ses pensions, 59. Accepte les offres de Charles-Quint, et se dispose à remplir ses nouveaux engagemens, 60. Trompe le Roi, 61. Se rend en toute diligence au château de Chantelle; se déguise en simple gendarme; est trompé dans ses espérances, 62. Se joint au marquis de Pescaire, général de l'armée espagnole; attaque les Français à Biagrasso, 64. Les contraint à fuir, et les poursuit avec fureur; va mettre le siège devant Marseille; généreuse résistance de cette ville, 65. Comment il est diversement accueilli en Espagne par le Roi et la noblesse, 82. Retourne dans le Milanais, qu'il ravage; va mettre le siège devant Rome, où il est frappé d'un coup mortel; prise et pillage de cette ville, 94. (Introd.) - Mécontentement du connétable, 408. Son traité avec l'Empereur, 409. Se retire à Moulins, où il fuit le malade, 410. Dissimule avec le Roi, qui vient l'y trouver, 411. Envoie le seigneur de Warty à Lyon, pour instruire le Roi de son départ, 412. Se retire à Chantelle; sa lettre au Roi envoyée par l'évêque d'Autun, 413. Comment, apres beaucoup de peines, il arrive à Chambery avec le seigneur de Pomperaut, 414 Revient en Franche-Comté, où il trouve la plupart des gentilshommes qui doivent le suivre; noms de ces gentilshommes, dont quelques-uns lui conseillent de rentrer en France; traverse l'Allemagne; arrive à Mantoue, se rend à Crémone, 418. Est conduit à Plaisance; va trouver à Binasq le viceroi de Naples et l'armée impériale, 419. Vient assiéger Marseille avec le marquis de Pescaire, 454. Se re-tire en toute hâte, 455. Est en

voyé en Italie comme lieutenant général de l'Empereur; sa con-duite à Milan, XVIII, 19. Com-ment il force les plus riches de la ville à lui donner de l'argent pour payer ses soldaus; abandonne la place, et se porte sur Plaisance qu'il n'ose assiéger, 24. Essaie inutilement de surprendre Florence; marche sur Rome, 26. Y est tue d'un coup d'arquebuse, 28. (Mém. de Du Bellay.) — Ses dernières paro-les, XLV, 50. (L'Estoile.)

Bourson (Louis de), fils du comte de Montpensier, vice-roi de Naples sous Charles viii, meurt à l'âge de 18 ans, en allant visiter le tombeau de son père, XV, 47. Bourson (Pierre de), seigneur de

Carenci, joûte au mariage du duc de

Bourgogne, X, 371.

Bourson (Gabrielle de ), fille du comte de Montpensier, est mariée à Louis de La Trémouille, XIV, 300. Ses belles qualités; sa dévotion, 🐽 dignité dans son extérieur; sa bonté dans la vie privée; sa libéralité et sa magnificence, 447. Ses occu-pations; ouvrages qu'elle compose pour l'instruction des jeunes filles; réflexions de l'auteur sur le goût des femmes pour les lettres, 448. Exemples de femmes lettrées, 449. Gabrielle inspire de bonne heure à son fils Charles le goût des livres et des lettres, 451. Comment elle apprend sa mort, 506. Sa douleur, 507. Sa réponse à la lettre que lui écrit ensuite son mari sur cette perte, 513. Elle tombe malade de langueur, 519. Ses dernières paro-les à son mari, 520. Sa mort, 523. Bourson (Ch. de), cardinal, en-

voie des secours au duc de Bourbon

son frère, XI, 351.

Bournon (le batard de) est arrêté par ordre du Roi, jugé par le prevot des maréchaux, et jeté dans la rivière; excès dont il s'étoit rendu

conpable, VIII, 517; XI, 165. Вогивом (Matthieu, batard de), est fait prisonnier à la bataille de Fornoue, XIII, 138. (Mém. de Comines.) — Est nommé amiral,



Bousson (Henri de), marquis de Braupréau, est tué dans un tournoi; vers faits sur lui, XLV, 51.

Bounnow (Antoine de), roi de Navarre. Détails sur ses derniers momens, XLV, 55. Vers sur lui, 56.

Boundeille (Elie), archevêque de Tours, demande à Louis xi la restitution de la vicomté de Thouars et autres terres pour le seigneur de La Trémouille; son entretien avec le Roi, XIV, 386.

Bounnin, procureur general au parlement de Paris, fait rendre sur a requête un arrêt de mort contre l'amiral de Coligny et le comte de Montgommery, comme rebelles et convaincus du crime de lese-majesté. XXXIII, 475.

Boundon, du parti du duc d'Orléans, fait prisonnier le seigneur de Ront, VII, 251. Devient prisonnier lui-même, 252.

Borno (le sieur de', gouverneur de la Bastille pour le duc de Mayenne, en apprenant l'entree du Roi dans Paris fait tirer quelques coups de canon sur la rue S.-Antoine, XLII, 205. Rend la place au Roi par composition, 208.

Bourg-BE-BAR (le), capitaine français prisonnier de Talbot, est rendu à la liberté par un moine auustin qui ctoit chargé de le garder, ŸIII, 179.

Bornes (Jean de), clerc d'un conseiller au parlement, est noyé dans la Seine comme coupsible de conspiration contre le Roi, XIII, 288

Bornonger (Julien), capitaine

de la porte du Roi, est tue à la ba-taille de Fornoue, XIII, 141. Bouncounu (le duc de) refuse de se mettre à la tête de la croisade, I, 124.

Bouncoum (le père) loue J. Clement de son assassinat commis sur Henri III; est accusé de l'y avoir excité, XXXIX, 205. Son supplice,

Bourgueso (Bartholoméo) est pendu à la place de Grève pour s'étre dit fils du Pape; detail sur ce sujet, XLVIII, 187. Lettre du Pape à son nonce à l'occasion de Bourgue-**50** , 189.

Bourguionon (le), valet du sei-gneur de Bausignies, débarrasse J. de Lalain, enveloppé par les Gantois rebelles; est renverse, et reçoit plusieurs coups, X, 80. Est fait valet de corps du duc de Bourgogue, 81 .

Bounguignons (les), peuples du Nord, attaquent l'Empire romain des le troisieme siècle; entreut et s'établissent dans les Gaules, IX, 21. Détails fabuleux et historiques donnes sur l'origine de ces peuples par Ol. de La Marche, dans l'Introduction à ses Mémoires, 114 et suiv. Quels furent les premiers rois bourguignons qui furent chrétiens, 119. Etendue du royaume de Bourogue, 120. D'où lui vint le nom de Bourgogne, 127.

Bounnonville (Enguerrand de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogne contre les Liegeois et le comte de Peruvez, VII, 2/3. Se rend maltre d'Etampes, 251. Est fait prisonnier au siège de Soissons, qu'il défendoit, 262. A la tête trauchée, 263. VIII, 415.

Bounnonville (Liounel de) et Daniot de Gouy tombent sur un parti d'Anglais logé à Cailly-Fontaine, et le defont entièrement, VII, 306. Lionnel ouvre le château de Coucy à J. de Luxembourg, 321. Est fait chevalier par L'Isle-Adam , 375.

Boravonville (Regnaut de ) est tue a la hataille de Cocherel, IV, 268.

Bounse, gentilh, protestant, est perce d'un coup de hallebarde A trois pas de la reine de Navarre, le matin de la S. Barthelemy, XXXVII,

Bounsing (Louise Bourgeois,

dite ), sage-femme de la Reine, publie un livre sur son art, XLVIII, 213; et une Relation sur le premier accouchement de la Reine, XLIX,

Boursier (Jean Le) est nommé gouverneur de Bayonne, XI, 29. Boursiers (Gautier de) prend la

croix, I, 104.

Boussac ou Bossac (le maréch. de), tue presque sous les yeux du Roi Le Camos de Beaulieu son favori, VIII, 25 et 439.

Boutaux, natif de Berri, est tué a la place de Greve pour avoir assassiné un sergent qui lui faisoit un

exploit, XLVII, 181.

Bouteroue publie un poeme intitulé le Peut Olympe d'Issy, dédié à la reine Marguerite, XLVIII, 328.
Bouteville (le baron de ), du

parti du Roi, est tué à la bataille d'Yvetot, XXXVI, 211; XLVI, 252.

Boutiènes (Guy Guifroy, seign. de), remplace le seigneur de Burie dans le commandement de la ville de Turin, XIX, 201. Défend cette ville contre César de Naples, 261. S'empare de force du château de Berges, qu'il abandonne ensuite, 389. Laisse pour gouverneur de Turin au départ de Martin Du Bellay, st averti d'un dessein formé contre cette ville, et le prévient, 410. Prévenu d'un autre dessein, néglize de prendre des mesures, et manque d'être surpris, 111. Comment le complot echoue, 413. Assiège la ville de S.-Germain, 483. La prend par capitulation, 484. Est rappelé en France, 485. Retourne en Piemont, où il commande l'avant-g rde à la hataille de Cerisolles, 496. Avec la gendarmerie trançaise rompt les Allemands imperiaux, 508. ( Mem. de Du Bellay.) - Est accusé de n'avoir pas tait poursuivre César de Naples dans sa retraite de Carmagnole, XX, 492. Fait rompre le pont de cette ville; détails sur cette entreprise, 494. Se rend maitre de S .- Germain et autres places; est rappele, et remplace par le comte d'Enghien, 505. (Comm. de Montluc.)

Boutighe (de) rend le châtem de Pavie aux Français, XVIII, 74.

BOUTON (Ph.) soutient une entreprise d'armes contre un écuyer du roi d'Angleterre, X, 266.

Bouviers (Gilles) se distingue

dans une escarmouche qui a lieu sous les murs de Rocroy, XXXII, 13.

Bouzeguin, commandaut pour le Roi le château de Berlette, le rend

au prince Frédéric moyennant ses bagues sauves, XIV, 269. BOUZONDE-FAILLES, gentill. gacon, defend Montargis contre les Anglais, VIII, 124. Comment il tue un bon nombre d'Anglais qui entrent dans la place, 125. ( Mem. conc. la Puc. d'Orl.) - Est arrête par ordre du connétable de Richemont, jugé et jeté dans la rivière, 502. (Hist. de Richemont.)

Boves (Enguerrand de), prend la croix, l', 102. Quitte l'armée des

Croisés, 170.

Boves (Hugues de) se retire de l'armée des Croises, I, 170.

Boves (Bob. de) est envoyé à Rome après la prise de Zara, I, 166. Tient mal sa parole et va en Syrie, 168.

BOYLFAUE (Et.) est fait prevôt de Paris par saint Louis; sa sevérité salutaire, II, 397.

Bozzo (Fréd. de ) se distingue au siège de liavenues, XVI, 28. (Mem. de Bar ard.) - Est battu à Lauder, et se sauve à Crémone, XVII, 382. Rend la ville de Laudes, et rentre

en France, 453. (Du Bellay.)
BRABANS (Miles de), de Provin-, prend la croix, I, 102. Est nomme par Thehault pour aller a Venise. 106. Est nomme du cinquième corps d'armée contre l'emp. Alexis, 198. Est envoyé auprès du jeune Alexis pour le sommer de teur ses engagemens envers les princes croises, 244. Accompagne l'empereur Baudouin dans son expedition, 200. Apprend a Constantinople la triste nouvelle de la bataille d'Audrinople, 360. Conduit le troisième corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de

Tribt, 410. Accompagne l'Empereur, qui va faire lever le siège de Cibotos, 432. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440.

BRACCIODURO, capitaine italien, charge et met en suite des compaguies de Savoyards qui viennent au se cours du château de Buringe, XL, **206.** 

BRAGELORNE (le présid.) se défait de sa charge, et est nomme conseiller d'Etat, XLVIII, 258.

BRAIRQUEL (P. de) prend la croix, I, 102. Arrive au camp de Zara, 156. Est envoyé par le comte de Blois à Piga, où il commence la guerre contre les Grecs, 318. Est rappelé par le comte de Blois, 342. Apprend à Pamphyle la tri-te defaite d'Andrinople, \$63. Est blesse au siège de cette place, 382. Conduit le quatrième corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Puis en Natolic contre Theod. La caris, 422.

BRAIRQUEL (Hugues de) prend la croix, I, 102.

BRAIGHART. Il se glisse pendant la nuit parmi les vaisseaux du Roi, et entre dans La Rochelle pour savoir l'etat de la place et en informer la

flotte anglaise, LI, 97.
BRAIGUE (le capit. I.a.), gascon, est tue à Blois par un soldat qui parvient à s'evader, XLV, 147.

BRANAS, seign. grec, epouse Agnés, sœur de Philippe-Auguste, 1, 63. (.Votice.) - Devient le mediateur entre les Grees et les Français après la bataille d'Andrinople, et reçuit le commandement de cette ville; son caractère, 84. (Introd.) - Rentre dans la ville d'Apres, dont le regent lui confie la garde, 386 Recort la souverainete d'Andrinople et de Dilymothique, à condition d'en faire hommage à l'Empereur, et de le servir dans ses armees, (00. (*Mem*. de Fille-Hardoum.

BRANCALION, informe du detestable projet de P. Barrière, vient de Lyon en poste a Melun en prevenir le Roi, XXXVI, 247, et XLVI, 513.

Baancun, capitaine anglais, est

battu et fait prisonnier au village d'Ambrières par Ambr. Lore, VIII,

Baanconner, d'Arpajon, accompague La Ilire dans son entreprise contre les Anglais au siège de Montargis, VIII, 126. S'y comporte vaillamment, 128.

BRAT (J. de) assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon, IV, 460.

BREDERODE (de), commandant des Hollandais, bat et met en déroute, près du village d'Eluersele, les Gantois révoltes, X, 108.

Bresse (le seign. de), depuis duc de Savoie, est envoyé à Gênes par Charles viii, avec les seigneurs Beaumont de Polignac et d'Aubijoux, XIII, 113. Danger qu'il y court,

Bazssizu, genülhomme, est contraint par ordre du Roi de sortir du royaume pour s'être mêlé de la querelle du duc d'Arguillon et de Bala-

gny, XLVIII, 222.
Barssiru (Maurice), professeur royal de mathématiques, accompagne Fr. de Luxembourg à Rome; y acquiert une grande reputation; enseigne plusieurs années à Perouse, XXXVII, 371.

Barssics, gentilli. da**up**hinois **et** grand orateur, harangue le Pape pour le sieur de Luxembourg, XLIII, 401.

BRETI LLES, écuver gascon au service du seigneur de L'Escalles, défend une entreprise d'armes contre J. de Chassa, X, 266.

Bartox, piemontais, du parti de la Ligue, est fait prisonnier à Yvetot, XXXVI, 210 et 251.

BRETON (Le), avocat de Poitiers, publica Paris un livre templi decalomnies contre le Roi et le parlement, il est pendu et son livre brůlc. XXXVIII, 313; XLV, 320

Baltir, un des échevins de Paris, attaque le cure de S.-Germanil'Auxerrois pour avoir taxe le prevôt des marchands et les echevins de larcin et de trahison; grande rumeur à ce sujet, XLVI, 233. Bazuz (le capitaine) est charge

par le Roi d'aller au secours de Cor-bie, XXI, 477. Il y entre avant que les Espagnols soient arrivés devant

Cette place, 479.

BREUL (le capit.) est blessé dans une escarmouche devant Bapaume,

XXXI, 215.

BREZE ET STE.-GEMME (les sieurs de), chess d'une querelle par suite de laquelle 30 gentilshommes du Poitou et de l'Anjou se bettent en duel, XLVIII, 72.

Brezé (le seigneur de), capitaine des Gardes françaises, est tue dens une escarmouche devant Cambray,

XXXI, 222.

Brezé (P. de), sénéchal de Nor-mandie, lève 2,000 hommes à ses frais pour Marguerite d'Anjou, et s'embarque avec elle, XI, 241. Ses paroles remarquables au Roi, à l'occasion des negociations avec l'Angleterre, 273. (Introd.) — Est chargé du commandement de l'avant-garde contre les princes ligués; la mene jusqu'à Montlhery, où il trouve le comte de S.-Paul, 356. Est tué dans le combat qui s'y livre, 369. (Mem. de Comines.) XIII, 284.

Bazzé (P. de), sénéchal de Poitou, conduit et secondé par un meunier, as-iége et bend d'assaut la ville et le château de Verneuil, XI, 12. Entre dans Rouen avec le comte de Du-

nois, 15.

Brezé (J. de), seign. de La Varenne, sénéchal de Normandie, passe pour gouverner le royaume et les princes de France; son caractere, IX, 404.

Brezé (Jacques de), fils de Pierre, schechal de Normandie, refuse de prêter serment au duc de Berri en sa qualité de duc de Normandie, XI, 418.

Barzé, evêque de Meaux, recoit la garde du sceau fait par ordre du conseil genéral de l'Union, XX, 223.

Bazzá (le marechal de) rend un grand service au Roi en s'opposant à ce qu'on laisse à Noyon une garmuon d'Irlandais, et s'attire par là la haine du comte de Soissons, LI, 255.

Bazzá (le duc de) est tué at siège d'Orbitello, LI, 321.

BRIANÇON, frère du comte De Lude, est tué d'un coup de cason au siège de Poitiers, XXXIII, 468. BRIANDAS, fou de François 1, de-

vient la cause d'une brouillerie de ce roi avec le Dauphin, XXVI, 71.

Briconnet, évêque de Meaux, fait, sans le savoir, de sa ville épiscopale, le berceau de la réforme, XVII, 78. (Introd.) — Loisse en mourant un testament curicus, XLVIII, 297. (Mem. de L'Estoile.

BRICOTTE (le capit.) est tué su siège de Coni, XIX, 305.

Brienne (Ayrart de ) va demander au Roi avec Joinville la barque qu'il leur avoit accordée pour descendre sur le rivage d'Egypte, Il.

BRIENNE (J. de), comte de La Marche. Les premières années de ce prince, 1, 484. Devient roi de Jérusalem, et beau-père de l'empereur Fréderic; épouse en secondes noces la fille du roi de Castille; a 80 ans est demandé pour régner à Constantinople, 485. A quelles conditions; ne peut se rendre dans sa capitale que deux ans après son election, 486. S'embarque entin, arrive dans sa capitale, 488. Passe en Asie, reprend Piga, demande des secours de tous côtés, 489. Paroit reprendre toute l'ardeur de sa jeunesse dans les préparatifs qu'il fait pour défendre sa capitale, 490. Sort avec une petite troupe pour combattre une armée formidable qu'il met eu déroute, 491. Envoie le jeune Baudouin exciter la compassion des souverains de l'Europe, 492. Meurt en laissant Constantinople dans une detresse qui devoit

BRIENNE (Gauthier, comte de), prend la croix, I, 100. Est appele un troue de Sicilé, 484. (Mem. de Ville-Hard.) — Récit des malheurs et de la mort de ce prince, II, 348.

( Mem. de Joinville.)

BRIGANDET, capit. des babitans de la ville de Flavigny, refuse génereusement de rendre cette ville aux protestans de Dijon, qui le menacent de couper la tête à son fils s'il ne la rend pas, XXXV, 344.

BRIGARD, un des Seize, est arrêté pour une lettre qu'il écrit à un de ses oncles, du parti du Roi; les Seize veulent qu'on le punisse de mort; le parlement l'absout, \(\lambda L\), 136.

BRIGURRAN (le receveur) meurt après avoir éte taillé de la pierre; on lui en tire deux, dont une de vingt onces, et l'autre de huit, XLVIII, 405.

Balllard, domestique du prince de Conde, est tire à quatre chevaux, comme coupable de l'avoir empoisonné, XLV, 357.

BRIMEU (Atys et Jacq. de) sont faits prisonniers au siège d'Arras; le dernier s'echappe, et rentre dans la ville, VII, 267.

Bainzu (Florimond de) est tué au combat livre aux Liegeois par le duc de Bourgouse, VIII, e 44

de Bourgogne, VIII, 244.

Baiox jouit d'un grand crédit auprès de François 1, XVII, 56. S'empare de la Bresse, se rend maître de Chambery et de Turin, 132. Est condainne au bannissement, 159. Reprend ses fonctions; meurt de chagen, 160. (Introd.) — Repare et fortitie Marseille, 454. Est reuvoyé en Expagne auprès du Roi prisonnier, pour lui porter de l'argent et des fourtures, et pour traiter de sa delivrance de concert avec l'archevêque d'Embrun et le président de La Selva, XVIII, 11. (Mem. de Du Bellay.)

Baros (de), reste neutre su milieu des partis, est enlevé chez lui par le sieur de Guyonvelle, qui lui tue huit de ses serviteurs, pille 20,000 ecus et ses meubles, XL, 211

Baioz (Ph. Chabot de), amiral, emprisonne au bois de Vincennes, est remis en liberte; il marie son neveu avec la mece de la duclicase d'Etampes, XXIII, 297.

BRIQUEMATT (le seign. de) soutient le siège de S.-Damian contre Cesar de Naples, et force ce gené-

ral a le lever, XXI, 132. (Comm. de Montluc.) - Est envoye en Angleterre par le prince de Conde pour obtenir des secours aux huguenots; il obtie**nt de l'argent et des hommes,** XXIV, 375. Est pendu en place de Greve avec Cavagues, XXV, 300. (Mem. de Tavannes.) — Est nommé gouverneur de S.-Damian à la place du capitaine Vassé, XXIX, 93. (Mem. de Du Villars.)--Echoue dans son entreprise sur Bour es, XXXIII, 492. (Nem. de Castelnau.) - Est envoye en Angleterre pour en tirer des secours, XXXIV, 156.

(Mém. de La Noue.)

Brissac (Ch. de Cossé, seign, de ), est blesse devant Perpignan en sauvant l'artillerie françuise, XIX, 380. Va au secours du capit. Bedaigne, et repouse avec lui les Impériaux, 443. Force la petite ville d'Arlon a se rendre, 447. Se porte sur les troupes commandées par Fernand de Gonzague, qui se retire à Landrecies, 456 Attaque et reuverse son arrière-garde, 457. Repousse les Imperiaux près du Quesnoy, 469. Se retire à Chalons, après avoir été deux tois pris et délivré, 535. Défait les Anglais sur le chemin de Marc dans la terre d'Oye, 593. (Mem. de Du Bellar.) - Est nomme gouverneur du Piemont, demande en vain qu'on lui envoie des secours; son habilete et sa constance au milieu des privations; exemple de sa severite en fait de discipline milita re, XX, 62. Il envoie presenter au Roi des remontrauces contre le projet d'evacuer l'Italie, 80. Son desespoir en apprenant le traité de paix de Cateau - Cambresis; il est forcé de demoir les places qu'il a defendues pendant neuf ans, 81. (Introd.) — Contribue a la prise de quelques forts de la terre d'Oye, XXI, 68. Est envoye gouverneur en Piemont, 77. Est fait marechal de France,78. Se rend maltre de Quiers; details sur la reddition de cette place, 81. Marche sur le château de Lanz, 91. Veut se retirer, ayant reconnu l'attaque impossible, 92. En est dé-

tourné par Montluc; détails à ce sujet , 93. Entreprend l'attaque, 96. Details; se rend maître du château, 101. Prend plusieurs places aux environs d'Yvrée, 102. Marche contre don Alvar de Sande, 103. Le poursuit, 104. Se rend maître d'Albe, 115. Propose à Montluc d'aller défendre la ville de Bène, 138. Assiége le chàteau de Courtemille, 147. En devient maître par capitulation, 154. Va assiéger Ceva ou Sève, 158, qui se rend par composition, 162. Ecrit au Roi pour le détourner de donner le gouvernement de Sienne à Montluc, 171. Envoie un courrier à Montluc pour le prier de ne pas l'abaudonner, et de revenir en Piémont, 172. (Comment. de Montluc.) -Prend Vallenières par traité; emporte Quiers; est repoussé devant Calvi; est force à la retraite, XXIV, 199. (Mein. de Tavannes.) — Fait sortir M. de Villebon et toute sa famille du château de Rouen, XXVIII, 129. Se rend à Orléans après l'assassinat du duc de Guise, 130. (Mém. de Vieilleville.) - Des sa jeunesse est attaché au Dauphin; déploie de grands talens militaires; est fait colonel de la cavalerie légère, 311. Ses qualités extérieures; il est décoré du grand collier de l'ordre, fait grand-maître de l'artillerie, envoyé en ambassade à Charles-Quint, 312. Nommé gouverneur de Piemont et créé maréchal de France, il prend Quiers et Saint - Damian, 313. Est presque abandonne à ses propres forces; éprouve les injustices de la cour, 314. Conserve tout le pays qui lui est confié, en recule même les limites; sagesse de son administration; il favorise le commerce et l'agriculture, maintient une discipline severe, donne des bals et des fêtes où les Français et les Piemontais sont confondus, 315. Son talent pour manier l'esprit des soldats, et s'en faire aimer et obeir, 316. Il est forcé d'abandonner le théatre de ses victoires, 317. Emprunte 100,000 livres pour acquitter la solde de sea troupes; parolt à la cour avec les com-

la dot d'une de ses filles pour renbourser les marchands piemontai combat avec les Guise le parti des protestans; se range du côté des politiques, 319. Est nommé gouver-neur de l'icardie; contribue à la prise du Havre, 320. (Avertuss.) Origine de la race des Cosse-Brissac, 355. Portrait physique et moral du maréchal, 350. Il est quelque temps enfant d'honneur du Das phin; fait sa première campagne ca Italic, 357. Commande 200 chevaslégers en Piémout; est blessé au siège de Perpignan en sauvant l'artillerie française; est nomme capitaine d'une compagnie de gendarmerie, 358. Est fait colonel général de la cavalerie légère, 359. Danger qu'il court au siege de Landrecies, 36e. Henri n l'honore de son ordre, et le fait grand-maître de l'artillerie, 361. Est nomme gouverneur du Piémont; se rend à Suze, où il reçoit les derniers soupirs du prince de Melphe, 386. Arrive à Turin; y est harangué par le président de Birague, 388. Confirme et approuve les réglemens et ordonnances de son predécesseur, 390. Ne pouvant, selon l'ordre expres qu'il en a recu de la cour, faire passer sans danger les bandes italiennes commandees par M. de Strozzi dans le Parmesan, il les licencie en apparence, afia qu'elles se rendent se parement dans ce pays pour s'y reformer sous leurs capitaines, 396. Retient prisonnier l'évêque d'Astorgue, et demande à Fernand de Gonzague réparation du massacre exécute sur les soldats des bandes italiennes, 399. Comment il remet en haleine les troupes sous ses ordres, 407. Il envoie le colonel Bonnivet former un camp à Poyrm, à 4 milles de Quiers, avec ordre de tomber sur partie de la garnison de cette ville, dans le cas où elle voudroit aller à Ast. 408. Envoie le capitaine Terrides fortifier l'église de S.-François de Barges, 400. Se plaint à don Francisque d'Est, commandant à Milan,

de ce que la garnison du château de cette ville a tiré sur les soldats français, et en demande réparation ; fait tontes les dispositions nécessaires pour se préparer à la guerre, 410. Tient conseil avec ses capitaines sur l'attaque qu'il convient mieux de faire; son opinion à cet égard, 412. Il est resolu qu'on fera une entreprise aur Quiers, 415. Le maréchal fait les dispositions nécessaires pour eu commencer l'exécution; noms des capitaines qui doivent y concourir, 416. Il reçoit la place de Quiers à capitulation, et va en rendre graces à Dieu à l'eglise, 419. Depèche au Roi le sieur de Montbaan, chargé de faire diverses demandes, 425. Ordonne et fait exécuter des travaux pour fortifier les places de Quiers et de S -Damian, 428. Fait de nouvelles levées, et occuper plusieurs places du Montferrat et de l'Astizane, 429. Fait savoir au Roi les propositions avantageuses qu'un gentilhomme du duc de Savoie lui a faites, 436. Pour quoi elles ne sont pas acceptees, au grand detriment de la France, 437. Le ma-réchal reçoit du Roi reponse aux diverses demandes que Monthazin étoit charge de lui faire, 439. Dresse une embuscade au pint de Rusignan, dans laquelle 80 Hongrois sont tues et 40 faits prisonniers et blesses; noms des capitaines qui sont commandes pour cette expedition, \$50. Le marechal reçoit de ces capitaines deux habillemens de tête hongrois en present, et les envoie au Roi, 443. Pait munir S.-Damian de poadres, boulets, et d'hommes, 115. Visite et rassure les places les plus importantes, 146. Altercations avec le capit inc Vasse, charge de la defense de S. Damian, 147. Comment elles se terminent, 450. Sur le joint de se mettre en campagne, il fait publier des ordonnances militaires; texte de ces ordonnances, 452. Quitte la campagne et se retire à Quiers, 458. Fait condamner et exeenter vix Gescons comme auteurs de la reddiuon de Ville-de-Dia, 460

Répond à la marquise de Montferrat aur les plaintes qu'elle lui fait faire, 461. Cette réponse est approuvée par le Roi, 462. Lemaréchal voit avec peine l'arrivée en Piémont d'une soixantaine de seigneurs français, et d'un grand nombre de jeune noble-se; pourquoi, 464. Envoie de-fense au commandant de S.-Damian et autres places frontières de laisser entrer aucun prince ni seigneur seul ou en tronpe, sans lettres ex-presses de lui, 465. Demande à Gonzague réparation des ravages faits par La Trinité; une capitulation militaire pour mettre les laboureurs à l'abri des excès des soldats, et la delivrance du capitaine de Monteil, XXIX, 2. Correspondance entre ces denx generaux sur ce sujet, 3. Appelle en conseil tous les princes et seigneurs, et leur fait un discours aur la necessité de tenir secrètes toutes les opérations qu'il peut mediter 7. Leur fait part d'une entreprise qu'il veut tenter sur le village de S.-Baleing, 10. Succes de cette entreprise, 13. Fait retirer les compagnies de gendarmerie dans les garn sons, 16. Se rend à Quiers, dout il fait achiver les fortifications, 18. Demande an Roi des renforts, en lui peignant l'état où se trouvent les affaires en Piemont, 19. Obstacles qu'il rencontre de la part du connétable, 22. Accorde 100 livres par mois et 20 paies au seigneur de La Chiusa, qui prend service pour le Roi, 24. Correspondance avec Conzagne au sujet d'un certa n Costemagne, 38; et avec le cardinal de Tournou sur les faux bruits semes en Italie, 30 Prevoyance du matechal pour se garantir de la dirette de vivres, 43. Il fait consentir Gonzigne a une cap tolation de campagne, 47. Instru t des projets de cegeneral, il tient comeil avec ses capuames, et les consulte sur ce qu'il doit faire, 51. Tous s'accordent à envoyer informer le Roi de la aituation du Piemont, 53. Le secretaire Plancy est envoye à la cour, et obtient une partie des demandes qu'il

y fait, 54. Etat des troupes françai ses réparties dans les villes et chàteaux du Piémont; troupes à peine suffisantes pour les garder, 56. Le marechal fait raser Passeran, 58. Eugage ses capitaines à entreprendre le siège de la citadelle de Lanz, 61. Détails sur ce siège, 65. La place capitule, 67. Vimercat en est nomme commandant, 71. Brissac, par sa diligence, force l'ennemi à la retraite, 74, et fait rentrer ses troupes dans leurs garnisons, 75. De-mande au Roi le revenu de Lanz pour Bonnivet, 80. Envoie à la cour son frère Gonnor pour informer le Roi de l'état du Piemont, 82. Se sert d'un expédient subtil pour ravitailler S.-Damian, 84. Reço tle colonel Fiolie, commandant les Suisses qui viennent d'arriver dans le Piémont, et se félicite de les avoir pour compagnons et auxiliaires, 86. Comment il est trompe par un moine qui s'engage à lui livrer Cairas, 88. Il obtient du Roi que Lamotte-Gondrin conservera sa compagnie d'infanterie; envoie ordre au capitaine Vassé de s'aller jeter dans S.-Damian, menacé par les ennemis, 92. Découvre le projet formé par S.-Aubin de livrer Marseille à l'Empereur, 95. Approuve le projet de Birague de sur prendre Milan, et en dirige l'exécution, 104. Pourquoi ce projet échoue, 110. Le Roi le loue et le console en même temps sur cette entreprise, 113. Le marechal adresse des conseils au Roi sur les secours qu'il a promis aux princes d'Allemagne, et cherche à le détourner de cette alliance, 120. Fait fortifier la bourgade de Bra, et en donne le commandement au capitaine Du Solier, 125. Sur la proposition que lui fait Fregose de Genes de livrer cette ville aux Français, il envoie ce même Fregose au Roi pour prendre ses ordres, 127. Se jette dans Carmagnole, pour être à portée de secourir les places que les ennemis pourroient atta-quer, et favoriser la moisson, 132. Assiège Dronier, 133, et le reprend

sur les enuemis, ainsi que Versul et Saluces, 134. Force la ville de Busque à capituler, 136. Signe une capitulation de campagne avec Gonzague, 139. Fait fortifier S.- Martin, 146. Se rend maltre de la ville et du château d'Albe; détails sur cette entreprise, 147. Le maréchal recoit du Roi avis de ce qui se passe en Allemagne et sur la frontière, 155. Des opérations du siège de Térouenne, 164. De la mort du rui d'Augleterre, 175. De la victoire de Maurice de Saxe sur le marquis de Brandebourg, 177. De la prise de Hesdin par les Impériaux, 178. Il fait fortifier la ville d'Albe, 179 Prend plusieurs châteaux dans la province des Langues, tels que Gravesanne, Serreval, Dogliani; fait grace au capitaine espagnol Leon de Bellegarde, 181. Marche vers Sève, dont il fait attaquer le fort et s'en rend maître, 183. Kait battre ensuite la ville, qui capitule, 184. Attaque et prend les deux petites villes et le château de Courtemille, 189. Reçoit la soumission des autres places voisines, 192. Instruit que Gonzague marche sur Villeneuve d'Ast, il assemble ses capitaines, les consulte, et leur propose de livrer bataille, 193. Cette proposition est unanimement adoptée, 195. Il donne des ordres en conséquence, 196. Les deux armées se rencontrent dans la plaine de Butiglières, 198. Une trève de 40 jours est conclue entre les deux généraux, 202. Entrevue qu'ils ont ensemble, 203. Recoit du Roi des instructions à l'occasion de la trève, 205, et des lettres du connétable sur les avantages qu'il a remportés dans le Hainaut, 207. Assiege Cameran, s'en rend maître, et fait sauter le château, 211. Rasc Baudicher et Tiglioles, 212. Vient au secours d'un corps commande par d'Aubigny, attire dans une em-buscade, 213. Adresse des conseils à son frère Cosse Gonnor, nomme gouverneur de Metz, 226. Reçoit de la part du Roi un memoire sur la déroute de 4,000 chevaux des enne-

mis, exécutée le 3 août : 553 par le connétable; texte de ce mémoire. 228. A ordre d'assembler diligemment une armée volante de 5 à 6,000 Français, et de 1200 chevaux, pour entrer en Franche-Comte, 253. Il envoie des renforts à S.-Damian et au château de La Cisterne, 235. Donne des ordres pour la défense de cette place, 23g. Approuve la conducte et l'opinion de Montluc, 2 fo. Signe avec Gonzague une capitulation pour la liberté des prisonmers de guerre, 243. Repond aux reproches qu'on lui fait sur le peu d economie qu'il apporte au man ement de la guerre, 250. Recoit du Roi une reponse honorable sur sa valeur et sa lidelite, 251. Forme une entreprise sur Verceil; par qui elle lui est suggerée, 252. Comment il l'exécute, 253 Se rend maltre de cette ville, 258. Tient un conseil pour savoir s'il attaquera le château, 25q. Le reçoit des mains du capitaine, 261. Refuse d'enlever le saint suaire qui est dans l'eglise cathédrale de Verceil, 262. Il sort de la ville en bataille, 263. Opere heureusement sa retraite propria Turm, 364. Il recott avis du Roi que S. M. l'a choisi pour succeder au conneta-ble dans le cas ou la mort le lui enleveroit, et l'ordre de se tenir prêt a revenir en l'rance au premier avertissement, 271. Recoit de nouveaux avis du Rui sur les dispositions favorables de la reine d'Angleterre, et sur le projet de S. M. de conduire une armee en Allemagne, 275. Prend la resolution d'attaquer Vallemères, 281. Fait ses dispositions a cet effet, 282. Ayant appris la defiite de Strozzi, il resorte son armer, 290; fait des dispositions pour attaquer le general Ligueroa, 202. Pourquot il perd toccasion de vaiucre, 293. Il recont deux deputes de Sienne, charges de liu demander des seconts, loo. Delibére sur leurs propositions, et les envoie au Roi pour obtenir um approbation sur les mesures qu'il juge necommes, 3 4. Prend la resolution d'attaquer lyree, 306.

Cette place est attaquée; dispositions faites par le maréchal pour un assaut général, 308. La ville se rend par capitulation, 309 Brissac demande au Roi de l'argent pour la fortifier, et des renforts de troupes. 310. Assiège le fort de Mazin, qui se rend par capitulation, 312. Recoit des députés des Ligues et de la vallée d'Aost, qui le prient de ne point porter les armes dans cette valler, et de les laisser vivre en paix, 315. Renvoie leur demande au Roi, 316. Prie Sa Majeste de lui accorder les revenus de Mazin qu'elle a injustement attribués à La Fayette ; obtient cette faveur; reçuit des députes du Valais qui lui annoncent que les Valaisans sont résolus à sonteur ceux de la vallée d'Aost, 317. La reponse ferme qu'il leur fait est approuvée par le Rot, 319. Il adresse a S. M. des remontrances sur la necessité de regler le paiement de l'armee de mois en mois, 320. Le marechal et plusieurs de ses capitaines sont loués et gratifiés par le Roi, 321. L'armée reune marche sur Santia, 322 Dispositions faites par Brissac pour fortifier cette place, 3 /4. Il renouveile ses instances pour obtenir de l'argent, qui lui est envoye à divers temps, 328. Va trouver le marquis de Masseran, et règle les conditions auxquelles il servira le Roi. 325. Sa reponse aux seigneurs des Ligues, 331. Ses remontrances au Roi sur l'ordre qui lui a ete envoye de se reurer dans ses garmsons font changer de résolution a S. M., qui Joue la conducte du marcchat et lui promet des secours, 3/3. Il se plaint au connetable de la lenteur des paiemeus de l'armee, 334. Au Roi des vaines promessas qu'on lui a faites; envoir un ctat des choses qui luisont uece-saires, 3 et la capitulation de campa, ne est de nouveau confirmee avec le general Ligueroa, 338. Le material as plaint au Rot que ceux qui sont en Piemont, quelle que soit leur qualite, ne requirent aucune grace ni récompense, 3 9. Adress de nouvelles remontrances sur le

défaut de paiement des troupes, qui est la cause de descrtions, et sur la situation des affaires en Piémont, 340. Prend le château de Gatinare, où il est atteint d'une goutte violente, 346. Forme une entreprise sur Casal; détails à ce sujet, 347. Entre dans cette ville, 354. Recoit du Roi des félicitations sur cette prise, et la promesse que les troupes seront regulièrement payers, 356. Fait des dispositions pour at-taquer la citadelle, 359. Travaille lui - même à descendre l'artillerie dans les fossés pour hattre les voû-tes du château, 361. Consent à une espitulation, 363. Quelles en sont les conditions, 364. La place est rendue au hout de 24 heures, 367. Le marechal envoie porter au Roi la nouvelle de cette prise, et demande de nouvelles munitions, de l'argent, et des récompenses pour les capitaines qui se sont distingués, 368. Se rend maître de plusieurs châteaux voisins de Casal, 379. Preud la resolution de se retirer dans ses garnisons, ce que le Roi desapprouve; remontrances du marechal à ce aujet, 383. Lettre à M. de Lyoux, gouverneur d'Albe, à l'occasion des sauf-conduits du maréchal qui ont été chassés de cette ville, 388. Remontrances au Roi au sujet de la ville de Sienne, qu'on ne doit passecourir au prejudice du Piémont, du duché de Milan et du Montferrat, 391. Le maréchal reçoit du connétable une lettre qui contient le détail des opérations de l'armée du Roi en Flandre depuis la prise de Marienbourg, 405. Reçoit avis de la Reine que le Roi tient la place de Henty assiégée, et des nouvelles sur ce qui se passe eu Augleterre contre la Reine et son mari Philippe, 417. Correspondance du maréchal avec le Roi, au sujet d'un renfort qui lui a été promis, 421. Du Villars est envoyé à la cour avec des mémoires et instructions sur divers objets, 25 Nouvelles d'Angleterre, 434. De Flandre, 437. Etat des forces fran-çaises et alliées en Piémont, 440. Etat

des places de oe pays soum Roi, 441. Etat des forces des Imperiaux au même pays, 443. Remontre ces du maréchal au sujet de l'arrive du due d'Albe en Italie, 448, et ser les negociations qui doivent s'entamer entre le Roi et l'Empereur, 450. Autres remontrances sur le besois d'hommes et d'argent qu'on lui pro-met sans cesse, 453. Il donne avis au Roi de la prise de Sienne par les Impériaux, 454. Reçoit du Roi l'épee que S. M. portoit à la guerre, 460. Eloge du maréchal par l'Empereur, 461. Il bat les ennemis sur le Po près de Caral, 463. Attaque et prend le château de S.-Salvador, 464 Informé de l'arrivée du duc d'Albe en Italie, il écrit au Roi pour solliciter l'envoi des renforts umi promis, 465. Reçoit une réi onse lavorable et l'ordre de rester en Piemont, où sa présence est aussi necessaire que son armée, 468. La remontrance qu'il adresse au connetable produit aussi un heureux effet, 472. Il envoie au Roi Boyvin Du Villars pour lui faire part du projet de réconciliation entre le duc de Savoie et S. M., proposé par l'éveque d'Aost, le suppliant de la presdre en grande considération, 482 Belles occasions manquées; desordres arrives en Piémont par le defaut des renforts toujours annonces, 488. Le maréchal écrit au duc d'Albe pour lui demander s'il est dans l'intention d'observer les capitulations de campagne precedeniment conclues; sur la réponse du duc, il envoie enlever et tuer tout ce qui se trouvers entre Milan, Vigerie et Novarre, et dans l'Omeline, 493. Lettre de M. de Guise au marechal, sur quelques expressions d'une lettre de celui-ci per lesquelles le duc se croitattaqué, 496. Réponse du maréchal qui satistait M. de Guise, 498. Il lève sur l'Eglise, les nobles et les rouriers une contribution qui doit être remboursée par l'argent que le Roi lui envoie, 503. Annonce au Roi que la maladie s'est mise dans l'ermes, et presse de nouveau l'envoi dessecours

d hommes et d'argent, 505. Envoie attaquer le sieur La Trinite, dont noms les troupes sont défaites; des capitaines qui out part à cette expedition, 507. Le Roi avant envoyé le chevalier de Sèvres en l'iemont pour s'assurer de l'état des choses, le maréchal le charge de representer au Roi la necesite de l'armee, et la conducte qu'il a dû tenir a l'egard des ennemis, 510. l'ient un conseil dans lequel il est resola qu'on livrera batuille à l'ennemi, pour faire lever le siège de Santia, 5:8 Cette resolution, envoyée au Roi, est remise par lui à l'experience et au jugement du marechal, 551. Nouvelle forme de comhat imaginee par Bristac, 522. Tombe malade a Turin , 524. Envoir au Roi le jeune Tilladet, charge d'instructions et de rendre compte du siège de Santia, 525. Noms des capitaines que le marechal recommunité à la bienveillance de S. M., 598, Charge du commandement pendant sa maladie M. le due d'Aumale, 530. Lerit nux capitaines qui font le siège de Vulpian , pour se plaindre de ce qu'ils n'out pas suivi ses critres; il le ir commande de travailler aux comes qu'd a ordonnées, 535. Il se fut porter a l'armee, 539. La gurtuson de Volpian enpitule, 5 jo. Le matechal depêcheau Roi le cap tame l'asquier, commissaire des guerres, pour las aumoncer cette nouveile, et representer ce qu'il y a à fore pour D'suite des operations, 541, 5a severite envers un gentilhomme qui a quitte l'armée sans conge, 546. Il envoie son freie Gonnor aupres du Roravec des metroct ons sur les aftaires de la gourre ; toste de ces mstructions, 54º Recott avis de la lique o fensive et defensive contractee avec le list et le Pape, XXX, 4. Becont l'ordre de 5 M de rester en l'immont, fi; et nouvelle de la conclusion d'une treve entre l'Empereur et lieuri a, to, l'avoie an marquis de Percare demander un passe port moir messicure de Talladet, de Noailles et de Rambouillet, 12. Ser efforts

auprès du marquis de Pescaire pour obtenir réparation et restitution de tout ce qui a été fait par l'ennemi au préjudice de la trève, 19. hloge du marechal par don Alvaro de Sande, 21. Est appele auprès du Roi pour dire son avis sur l'alliance conclue avec le Pape; quel est son avis, 26 Nouvelles plaintes au Roi sur l'état où il luisse les affaires du Piemont, 31. Memoire à ce sujet envoyé par le sieur de Rambouillet, 3.3. Donne au Roi communication des dispositions du capit. La Trinité à servir S. M., et a remettre les places de Gairas, Fossan et Coni, (a. D'après la volonte du Roi, casse un regiment de 4,000 Suisses , 43. Marche sur Vignal, 11. Assiege cette place, 45. S'en rend maitre, 46. Sa conduite genereuse envers le capitame Pagan, 47. Recompense ceux qui ont pris les diapeaux napeletaus. [8] Comment il punit et recompense tour a tour le nomine Bois-y, qui est monte a l'assaut contre les lois de la discipline militaire, 49. Il avertit le Ror de le defier des propositions du capitame la Trimte, 5; la tourne du France, après avoir reinis le commandement a M. de Fermes, 56. Sa patience et sa modestie, 55. Il donne de nouveau son avis sur la ligne conclue avec le kape, 59. Retourne en Piccoont, ce envoir a M. de l'ermes des ordres pour mettre les troupes en ctat de ture la guerre, 64. Adresse au Roi des renontrances sur la negligence qu'ou a apportee a fournir l'armedo Premont des choses necessagres, Lat donne avis de l'arrivee de M. de Guise a Luriu, 75. Conteremes entre ers ceux seigneurs sur l'expedition dont le duc de Guise rat charge, 70 Tous deux envoient au Rocum mem are que Boivin Da Villars est charge de porter, 77. Le marcebat passe le l'ét a Valence, et jette l'epouvante dins Milan, gi-Defend au seigneur d'Amville de rompre une lance avec le marquis de Pescaire, 95. Envois au Roi de nouvelles remontrances pour le paiement des troupes, et sur les projets des Milanais contre Valence, 95. Suite de la correspondance du maréchal avec le Roi, dans laquelle il se justifie à l'égard des faux rapports qu'on sait à S. M. sur l'état des choses en Picmont, 98. Fait le siège de Valfénières, dont il se rend maltre, 114. Envoie Du Villars en porter la nouvelle au Roi, 115. Attaque Cairas, 120. La saccage de fond en comble, 121. Fait le siège de Coni, 124. Sa colère contre le vidame de Chartres qui fait manquer un assaut, 127. Il s'eloigne de Coni. 131. Tient l'armee ennemic engagée dans Foussan; envoie demander au Roi de prompts secours d'hommes et d'argent, 132. Recoit la nouvelle de la perte de la hataille de S.-Quentin, 138, et des ordres pour faire venir en France les 4,000 Suisses qui sont en Piemont, et MM. de Termes et d'Amville, 142. Il envoie an Roi le sieur Du Villars, chargé de remettre un mémoire sur ce qu'il convient de faire dans les circonstances critiques où se trouve S. M., 143. Fait démolir les places de Galliani et de Gatinare, 156. Envoie au Roi son frère Gonnor pour obtenir une augmentation d'hommes et d'argent. 161; et le sieur Du Villars auprès de M. de Guise retournant en France, pour lui remontrer les misères et les afflictions du Piémont, 164. Implore les secours du Roi pour le duc de Ferrare, menacé par les Impériaux et abandonné par le Pape, 166. Repond aux ordres contradictoires qu'il a reçus du Roi sur l'emploi de 440,000 livres, 168. Autres dépêches sur les opérations des ennemis en Piémont, et sur l'état des affaires en ce pays, 172. Demande et obtient un cougé pour se rendre auprès du Roi, 185. Est froidement reçu par les Guise; défie ses accusateurs devant le Roi, qui prend hautement sa desense, et lui donne des marques publiques d'estinic et d'affection, 186. Propose au Roi de faire marcher l'armée du l'iemont sur Génes, Savone et Milan, 188.

Recoit à Lyon des dépêches de son frère Gonnor sur les mouvemens des ennemis en Piemont, 191. Supplie le Roi de faire hâter les levers de Languedoc, Provence et Dauphine, 195. Arrive en Piemont, d'où il fait part au Roi qu'une armée de 20,000 ennemis bien payes se met en mouvement contre des troupes mal payées, à demi défaites et mécoutentes, 197. Envoie l'ordre à son frère Gonnor de se jeter dans Verrue, et lui fait part de la marche des ennemis, 198. Donne pareil avis au Roi, 200. Sur les demandes du duc de Somme, gouverneur de Carmagnole, il envoie des provisions dans cette place, 203. Reçoit avis du sieur de Grignan, commandant à Lyon, que la flotte d'Augleterre à cté battue et s'est éloignée de Brest, 204 Envoie au Roi le sieur de Vimercat pour informer S. M. de la marche et des forces des ennemis. 205. Commentet par qui le marcchal pourvoit à la défense des places, 209. Renvoie au duc de Sesse les provisions qui lui ont été enlevées dans un combat livré dans la plaine de Cerisolles, 213. Annonce au Roi la reddition de Coutat aux Impériaux, 214. Renouvelle ses demandes d'argent, 215 Recoit avis de la position et de la force des armées enuemics dans la Picardie, et des espérances de paix, 216. Demande au Roi qu'il envoie en l'iémont le prince de Condé, M. d'Amville et autres sei gneurs, 218. Ecrit à MM. de Guise pour les prier de prendre connois sance du mémoire qu'il a adresse au commissaire Plancy aur le danger éminent où sont les affaires en Piemont, 221. Précis de ce mémoire. 222. Répond au Roi, qui l'a engage à tenir ferme sans lui envoyer des secours d'argent, 22 ; et lu adresse un etat des hommes qui sout charges de defendre Montcalve, 229. Le maréchal apprend la reddition de cette place, 238. Envoie nu Roi le sieur de Cros avec de nouvelles remontrances, 244; puis le sieur de Villars, avec un etat de recette et

de depeuse de l'armée, et diverses demandes en faveur de plusieurs capitaines, 26 Charge ledit Villars de demander au Roi son cougé, s'il n'obtient pas les secours qu'il sollicite, 217. Indique à S. M. les lieux on il conviendes d'employer les cenforts qu'on lui veut envoyer, 151. Adresse diverses remoutrances sur les besoins de l'armée, 253. Annonce que les Milanais sofficient le due de Sesse d'aller attaquer Valeuce, 255. Se plaint des inconvémens que fait naître la longueur des pourparlers de paix, 256. Recoit quelques secours d'argent, 257; et des lettres du connetable qui lui apprend son retour à la cour, et lui montre les dispositions les plus favorables, 258. Sa reponse au connetable, 259. Il fait entrer des secours d'argent a Casal et a Valence, 1612. Envoye le meur Du Villors au Ror, avec des instructions et memoires sur la paix qui se traite à Catean-Cambrosis, 263 Douleur du marcchal en apprenant la conclusion de cette paix, 274. Remontrances envoyees au Rorsor le renfort que lui est annonce par Scipion de Vimercat, 275. Autres tementrances à l'occasion de la pars, 278. Le marci hal supplie le Roi de faire mserer dans le traité un article en taveur des hannis de Naples, de Sicile, de Milan, de Piemont et du Montferrat, 279. Fait publice la part en Premont; rejouissances pubiques, also Euvore au tior le general Covilier, avec des remoutrances sur la demolition des places de Piemont, sur le hecuciement des troupes, sur les recompenses a accorder aux capitames et autres personnes notables qui oet servi le Rot dans ce pays, 182 Adresse cu même tempa l'état des forces qui doivent etre retennes dans chacune des emq places qui restent a la l'ionce, 185, Texte des remontrances dont le general Coyffier est charge, 104 Non-

venus menuores adresses au lior sur

la solde des troupes et la demoli-

tion des places; degouts et delle

cultes qu'epronve le macechal , 363 Fau ses accusations portees contre lai, 3o5 Le Roi menace ceux qui parleront mal de lui, 306. M. d'Am ville revenant des preventions qu'on lui a données contre le maréchal, declare qu'il prendra sa défense au près du connétable son père, 308. Le maréchal adresse au Roi un me moire justiliantif de sa conduite, 300); et des remontrances sur la mission dessieurs Mendosse et Bouillay, et sur d'autres objets , 3 (5. Autres remontrances sur les conspirations et les mutineries que le défaut de solde peut couser pount les trou pes, 321. Sur l'impossibilité de de molir les places dans le délai live, 326. Sur la garde de quelques antres , sur le choix des capitaines a qui elle devoit être confice, 327. Sa reponse à une lettre du connétable. qui le presse d'exécuter les ordres qu'il recoit sans repliquer ui contester, 328. Annonce au Roi que la garni on de Valence n'a pas voulu laisser enlever l'artillerie qu'elle ne fût anparavant pavee de ses montres, et qu'il a fourm du sien ponc continuer les p éts pendant douze jours, 335. Supplie le Roi de Jaire que M. de Savoie envoie promptement un de ses principaux ministres eu Piemout pour faire de grandes levées de pionniers, 331. Repand aux accusations des ministres du roc d'Espagne sur quelques græfs inoutes aux capitames franc is, 334 Charge Mendouse et Bouillav d'un memoire sur le paiement et le liceu ciement des Suis-es et l'aisquencts, des Français et Italiens, et d'un etat general de recette et de de pense faite en Piemont, 333. Euvoie par Duplesses l'état des places demoker, 336 Recort nouvelle de la blessure et de la maladie du Riu. envoir à cette occasion un courrier au connetable, 337 Preud des mesures pour la sûvete du Piemont ; 338. Ecrit au Roi en faveur du comte de Beines, 339. Repond aux planites mal foudces du duc d'Alla 340 Réclarae coutre la retenue !

55.000 livres que le Roi veut faire sur les deniers qu'il lui envoie pour la solde des troupes, 343. Se plaint de ce que les gouverneurs de places, les capitaines et autres ne sont point portes sur l'état de paiement, et qu'on a oublié celui de la cour du parlement et chambre des comptes, 344. Répond à une lettre de M. de Savoie sur le fait des démolitions et restitutions des places, 346. Ecrit en même temps à madame de Savoie, 348. Reçoit du roi François 11 une lettre par laquelle S. M. lui promet de reconnoître ses services; sa réponse au Roi, 350. Sa lettre à la Reine mère, 351. Remontrances adressées à LL MM. et à MM. de Guise sur l'exécution du traité de paix, 352. Le maréchal annonce au Roi que toute l'Italie et les ennemis mêmes de S. M. s'étonnent qu'on accorde à M. de Savoie que les cinq places gardées par la France soient privées de leurs limites et juridictions ordinaires, 355. Nonobstant ses recontrances, le territoire de ces places est fixé à un mille italique de circonférence, 356. Il demande au Roi de lui accorder en u seul coup tout ce qui lui est nécessaire pour l'exécution de ses commandemens; qu'autrement il sera forcé de tout quitter et de se retirer, 358. Sommaire de ses demandes, 359. Il se plaint au duc de Guise que dans la réduction générale de la gendarmerie, la sienne ait été comprise, et non celle des autres marechaux, 365. Annonce au Roi le désordre des troupes licenciées, qui sont lasses d'attendre l'execution des promesses de la cour, 367. Envoie quittauces particulières des restitutions de places faites au roi d'Espagne, à M. de Savoie et au duc de Mantoue, 368. Se plaint de ce que lui et ceux qu'il recommande a la bienveillance du Roi sont à chaque instant bafonés, et demande son congé, 370. Sur l'ordre du Roi, il dresse un ample mémoire de toutes les choses que le maréchal juge nécessaires au bien des

affaires, 371. Adresse de nouvelles plaintes au duc de Guise sur l'inexecution des promesses de la cour, 374. En adresse d'autres au cardine de Lorraine, 378. Prévoit que le marquisat de Saluces excitera de longs démélés entre la Prance et la Savoie, 385. Fait demander an conseil qu'on envoie quelque autre commander à sa place; écrit à la Reine mère qu'il est résolu à se retirer, s. dans trois semaines les paiemens ne lui sont euvoyés, 386. Envoie le sieur Du Villars à la ceur pour détruire les faux rapports du vidame de Chartres, 388. Adresse de vives remontrances sur le désappointement où se trouvent les gouverneurs de places, les capitaines, la cour du parlement et la chambre des comptes, dont le paiement est encore remis, 391. Envoie saluer a Nice le duc de Savoie; sa conduite envers ce prince, 392. Relève la fausse assertion des ministres du duc de Savoie relative à la dace du teston qui se lève en Piémont, 397. Répond à un mémoire du même duc contenant des plaintes contre le maréchal, 401. Ecrit lui-même à ce prince pour se plaindre des mauvais traitemens que les capitaines et soldats français éprouvent de la part de son capitaine de justice, 408. Supplie le Roi de lui envoyer un successeur, ou 30,000 liv. pour calmer un peu les souffrances des soldats, 411. Prie la Reine mère et le Roi de surseoir à sa nomination de gouverneur de Picardie jusqu'à ce qu'il soit de retour auprès de LL. MM.; écrit en termes vifs et laconiques à MM. de Guise, qui n'ont pu trouver moyen de le secourir plus tôt, 413. Annonce au Roi la disette ou se trouvent les habitans des cinq places conservées, et prie d'envoyer de Provence, Dauphine et Lyonnais 10,000 sacs de blé, 414. Comment il apaise une sedition de la garnison de Turin; fidélité des Suisses en cette occasion, 415. Il fait massacrer 40 à 50 soldats des compagnies

de filladet et de Villambus pour setvir d'exemple aux mutins, 416. Rassemble 7 ou 8 compagnies dans Tu-rin, et les harangue, 4:7. Annonce au Roi que si le sieur de Briquemaut ne fût arrivé à Quiers et à Villeneuve de bonne heure avec de l'argent, les gens de guerre étoient revolus de saveager ces deux places, 418. Sur l'avis qu'il reçoit d'un envoi de So,000 liv., il represente que cette somme, loin de le tirer d'embarras, ne fait que l'y plonger davantage, ayant fait des empruuts à gros iuterets, 419. Demande 100,000 liv., 421. Sa lettre au cardinal de Lorraine à ce sujet, (22. Sa lettre au Roi, en réponse de l'avis qui lui est donné de l'envoi de 50,000 liv. par mois, et sur la nouvelle qu'il a recue des dangers que S. M. a courus par la conjuration d'Amboise, 423. Il félicite le duc de Guise sur l'asue de cette conjuration, 425. Prie le duc de ne pas rendre leurs compagnies aux sieurs de Tilladet et de Villambis, et de maintenir les sieurs de Richelieu et de L'Isle, qu'il a nommes à leur place d'après l'agrement du Roi, 426. Ecrit au Roi sur les attentats et séditions des protesians, et le supplie de pourvoir au remboursement de ce que lui et ses amis ont fourni pour apaiser la mutmerie des soldats, \$27. Autres remontrances sur les mêmes sujets adressees au Roi, à la Rein-mère et a MM. de Guise, 429 Sa lettre au Roi avant de partir du l'ie-mont, où M. de Bourdillou vient le remplacer, \$11. Il arrive à Dam-pierre, ou MM de Guise l'envoient suluer, (33. Se rend a Paris, et supplie le Roi d'ordonner qu'il soit rembourse des 100,000 liv. qu'il a empranters; les rembonrse lui-même avec la dot destince à sa fille ainee, 434. Eloge du marechal, 436. Lettres patentes envoyees an marechal sur la fixation du territoire des cinq places conservées en Piemont, 485. l'ettres patentes de M. de Savoie sur le meme objet, 488. Autres let-tres du duc de Mentoue sur le bon

traitement qu'il promet faire à touses sujets qui ont servi le Roi, 492. Noms des capitaines qui out serve en Piemont sous le maréchal, 494. ( Mem. de Du Villais.)—Le mare-chal fortifie Santia, XXXI, 367. Force le château de Casal à capituler , 369. S'empare de S.-Salvador et Valence, qu'il fait raser, 370. l'ait construire des forts autour de Vul pian; s'empare du château de Po mar, 374. Se rend maitre de Montcalvo, 386. (Comm. de Rabutin.) — Renferme dans Rouen, il tient un conseil de ses principaux capitaines, et delibere avec eux d'envoyer au Roi des instructions et memoires sur l'état de la Normandie, offrant de remettre le commandement si on ne lui envoie des secours contre l'antiral Coligny et les Anglais. XXXIII, 262. Assiste au siege du Havre; 303. Sa mort, 319. (.Mém. de Custelnau.)

BRIASAG Charles de Cossé, comte de ), se declare contre les projets des Seize; établit dans Paris la police la plus sevère; de concert avec le presoi L'Huillier et les echevius Langlois et Neret, il ouvre les portes aux troupes royales, XX, 275. Parcourt les rues en annonçant au peuple grace et pardon; fait prendre l'echarpe blanche; placard affiche au nom du Roi, 277. (Introd.)

— Defait le comte de Montgoinmery prés de Lasignan; prend son frère prisonnier, XXXIII, §39 (Mém.de Castelnou.) -- Batet delait les factieux en Bretagne, XXXVI, 331. Accorde a la garnison du chateau de Dinan une capitulation avantageuse , 334 . Mem. de Cheverny . - Pille les reitres sur le che mia de la l'erte; se porte sur Falaise pour la defendre, XXXIX, 343. Y est fait prisonnier, XL, 2. hat envoye par le duc de Mayenne aupres du duc de Parme pour le prier de revenir en France; n'en ol tieut que de l'argent , 23 f. Remplace le comte de Belin dans le gouver-nement de Paris, XIII, 119 Traite. avec plusieurs du part, des politiques, des moyens de remettre Paris au Roi, 190. Ruse qu'il emploie pour faire sortir de la ville le capitaine Ferrarois, du parti de l'Espagne, et quelques compagnies de son régiment, 192. Recoit le Roi à la porte Neuve, et lui présente une belle ccharpe en broderie, 195. Le Roi l'honore du titre de maréchal, 196. Il se rend maître de S. - Malo par composition, XLIII, 406. (Méin. de Caret.) - Est fait maréchal par le duc de Mayenne, XLVI, 520. Va au parlement annoncer que M. de Mayenne l'a nommé gouverneur de l'aris, et demande à la cour pourquoi ce choix lui est si peu agréable, 577. Fait serment à la cour en qualité de gouverneur, 589. Défend aux Seize de se rassembler, 615. A leur requête, les portes de la ville sont terrassées et condamnées, 619. Sort de Paris sous prétexte de parler a son beau-frère S.-Luc pour affaires particulières; alarme parmi les Seize; il revient demander au légat l'absolution pour avoir parlé à un hérétique; cette démarche ôte les défiances, 624. Fait publier des défenses de parler de paix et du roi de Navarre, 628. Rassure les fispagnols et les Seize', avertis d'une intelligence et d'un remucment qui se pratique dans la ville a leur préjudice, 631. Assiste à une assemblée tenue à l'Arsenal; envoie le capitaine Ferrarois enlever convoi d'argent pour le Roi, 636. Quelle part il a a la réduction de Paris, XLVII, 19. Présente au Roi une belle écharpe en broderie; en recoit une blanche avec le titre de maréchal, 21. Dissipe les attroupemens du quartier de l'Université, 24. Prete serment au parlement comme officier de la couronne et comme conseiller, 38. Attaque et preud la ville et château de Dinau sur le duc de Mercœur, 221. ( Mém. de L'Estoile.) - Est fait maréchal de France, L, 467. Est charge de commander l'armée réunie dans le Poitou, 507. Sa mort, 524. (Mém. de Font.-Mareul)

Baissac (madem. de) épouse S.-

Luc; vers sur sa difformité, XLV. 163.

BRISSAC (Timoléon, coste de) fils du maréchal, tente une brile entreprise contre l'amiral, XXXIV, 246. Pourquoi elle échoue, 248. (Mém. de La Noue.) – Est uné devant Mussidan, XXXV, 292. (Mém. de Tavannes.) XLV, 68.

Baissac (le comte de), capitaine normand, se sauve des premiers du combat livré aux Espagnols devast les Açores, XLV, 238.

Baisson, président du perlement de Paris, entraîne la majorité de ce corps dans la Ligue, XX, a19. Est nommé premier président; prête serment de poursuivre la mort de MM. de Guise, 220. Revenu de ses erreurs, rend des services secrets su Roi, 252. Est arrêté par ordre des Seize, conduit au Châtelet et penda à une poutre, 253. (Introd.) XXXVI, 201; XL, 374 et suiv. Eloge da président par Scévole de Ste.-Marthe, 393. (Mém. de Cayet.)—Fait par-devant notaires une protestafera en qualité de président de la Ligue, XLV, 386. Néglige l'avis que lui donne M. Molé sur une entreprise mal conduite des principeux habitans de Paris, XLVI, 75. Ob-tient, à la faveur d'un scize, de n'ètre pas proscrit, 134. Averti par une lettre de se défier des Seize, il réoond qu'après Dieu il a mis sa confiance à l'un d'eux, 177. Est averti de nouveau de prendre garde à lui, 182. Sa réponse à ceux qui l'avertissent des dangers qu'il court, 189. Sa conversation sur ce sujet avec le curé de S.-Severin, 190. Est arrêté et pendu dans la prison, 193 et 212. Quelques uns de ceux qui ont concouru à sa mort sont pendus en place de Grève; vers faits à cette occasion, XI.VII, 78. ( L'Estoile.)

Brisson, porte-enseigne de la compagnie du seign. de Sodan, repousse Espagnols de devant Bologue, XVI, 210.

Brissonnet, appelé le général. homme de finances, acquiert de grands biens dans l'Eglise pour avoir etr cause avec Et. de Vers de l'expédition d'Italie par Charles vin, XIII, 2. Est créé cardinal, 70. Conduit toutes les affaires du Roi; son credit auprès de ce prince, 186. Ses motils pour continuer l'entreprise d'Italic, 207.

BRIMORNET, évêque de Lodève, fait tuer 43 protestans qu'il a fait enfermer, XXXIV, 370.

Baot (Bon), conseiller-clerc au urlement, menage avec habileté les intérêts de Cuth. de Médicis à Rome et à Florence; sa connoissance dans le droit civil et canonique; ses manières agréables, XXXVII, 273.

BROMORS (P.) se croise à Citeaux, I, 128. Manque aux promesses qu'il avoit faites aux chefs des Croises,

13cm

Bron (Cl. de Villeblanche, seign. de la fait donation de ses hiens au connetable de Montmorency, XXVI, 98. Caractère de ce seigneur ; gloire qu'il acquiert dans les armes, 90.

Baoz (Gull. de), heraut du Roi, est assailli par les Turcs et atteint

du feu grégeois, II, 250.

BROQUEMORT (le seigu. de), capit. du Palais de Rouen , soupçonne de vouloir livrer la ville aux Bretons. cat arrête par la veuve de P. de Breze, XIII, 317.

BRUSSART (Le), jacobin et inquisiteur de la Foi, prononce des sen-tences contre les Vaudois, XI, 70

Banssu (le seign, de) est tué à la bataille de Dreux, XXIV, 379.

Brosse (le seign, de la) fait une sertie sur les ennemis devant Metz, XXII, 329. Les repousse dans une escarmouche où il leur tue beaucoup de monde, et a son cheval blessé Jun coup de pique, 356.

Bausses (les sieurs des), capitaines de la lague, sont tues dans un combat livre près de Chartres,

XXXIX, 166

Baossum (Marthe) est déclarée ponsédée du démon ; details à ce su-jet, XLVII, »{G. Défense du Roi au sujet des assemblées dont elle est

l'occasion, 249. Le parlement la fait mettre eu prison pour être examinee, 250. Ordonne ensuite qu'elle et sa famille seront renvoyées à Romorantin, 253.

Baurra (La ), licuten. particulier en la prevôte de Paris, un des plus factieux des Seize, occupe la place de lieuteuant genéral et civil, XXXVIII, 36o.

BRUNIER, écuyer, dispute un pas d'armes pres de Dijon, IX, 344.

BRUNNER se met a la tête des paysans d'Autriche, qui se soulevent contre la noblesse, XLIII, 441. Progrès de cette sédition; comment elle est étouflée; Brunner se tue lui-même, 443.

Bausquin, fameux assassin du parti protestant, est fait prisonnier à la Roche-Chalais, et tue par les soldats de 200 coups d'épée, XXII, 306.

Buckan (le comte de) vient ausecours du Dauphin, à la tête d'une troupe d'Ecossais, VI, 358. Obtient un avantage sur le duc de Clarence, tué près de Beaugé, 359. (Tubl. du regn. de Ch. ri.) - Est fait prisonnier à la bataille de Crevant, VIII, 94. Est tué à celle de Verneuil , 106. (Mém. conc. Le Puc. d'Orl.)

BUCKINGNAM (leduc de) débarque à Culais avec une armée anglaise,

IV. 162

BUCKINGHAM (le duc de) met en mer une grande armée, et la conduit devant la rade de l'île de Ré, Ll, 32. Contre l'avis des Français refugies, se dispose à attaquer la citadelle de Ré, 33. Defaite d'une partie de ses troupes à S.-Blanceau, 36. Il publie un manifeste, 38. Attaque la place de S -Martin , 39. Propose d'entrer en accommodement, ce que le Roi ne veut pas accorder, \$6. Pait donner un assaut general au fort de la Pree, 53. Sea troupes sont battues et defutes en essayant de se retirer a l'île d'Oye, 57. Se retire avec sa flotte, malgré les instances que lui font les Ruchellois de rester, 59. Est tué au moment où il va s'embarquer de nouveau, 105. Son caractère, 106.

Brcv (le seign. de) est blesse ut

a son cheval tue sous lui au siège de Padoue, XV, 285.

Bunéa (Guill.), un des plus savans de son siècle, est envoyé aupres du pape Léon x; honneurs qu'il en reçoit, XVII, 16. Est dupe de la politique italienne, 17.

BOFFFZ (le capit.) est blessé au combat livré par le gouverneur de Tarente à la flotte vénitienne; malgré sa blessure, se reud pendant la nuit à la ville de Mesague pour y chercher du secours, qu'il amène à

Tarente, XIV, 283.

Booket, jeune cordelier, quitte le froc et l'habit en trompant ses supérieurs; son livre intitulé Antipéristase, XLVII, 427.

Buguenon (le seign. de) est blessé à la tête au siège de Metz. et tre-

pané, XXXII, 341.

Bun (de), gouverneur pour le Roi de la ville de Pontoise, est contraint de rendre cette place au duc de Mayenne, XL, 1.

Buisson (de), dit Sarras, nouveau protestant, est appele à Annonay pour y commander; il multraite les gentilshommes et vexe les catholiques, XXXIV, 306.

Bulau et Dusois (les capitaines), insignes voleurs, sont roues à Tours,

XLVIII, 40.

BULLION (Claude de), marquis de Gallardon, vient annoncer au parlement de la part de la Reine qu'elle se rendra le lendemain au Palais avec le Roi son fils pour tenir aon lit de justice, XLIX, 254. (Relat. de Gillot.) — Est nomme commissaire du Roi à l'assemblee des protestans de Saumur, 1., 149. Sa conduite conciliante et ferme v calme les esprits, 153. (Font.-Marcuil.)

Brors (Du), commandant l'arrière-garde de l'armée royale, est tué au combat d'Esparon de Pallié-

res, XL, 203.

BUREL DE LA RIVIÈRE, officier de Charles v, chargé de faire les honneurs aux etrangers qui venoient voir le Roi, VI, 63. (Christ. de Pivan.) — Est nommé du conseil du Roi, 216. Est arrêté, accusé; obtient sa grace, 231. (Tabl. du rega de Charles F1.)

Bures (le seign. de), lieutensoi de l'Empereur, vient assiéger la place de S.-Paul, XIX, 227. Fait summer le seigneur de Villebon de la rendre, 231. Réponse qu'il en reçois, fait battre la place, 232. Détails militaires sur les opérations de ce siège, 233. Se rend maître de S.-Paul, 236. Fait brûler la ville et raver le château, 237. Se porte sur Montreui, qu'il se dispose à assièger, 239. Reçoit la place par capitulation, 240 Se porte sur Hesdin pour en faire is siège, 242.

Burgau (le marq. de), devena général de l'armée impériale en Hougrie par la mort du comte de Manfeld, de concert avec J. de Médicia, livre un assaut à la ville de Gran, et s'en reud maltre, XLIII, 166.

Buacos. Coniment les habitams de cette ville delibérent entre en pour savoir ce qu'ils doivent faires l'approche de Henri de Transtamare, IV, 351. Résolution qu'ils prennent de se soumettre à ce prince, 354.

Busgos (l'archev. de) conseille aux habitans de cette ville de reconnoitre Henri de Transtamare pour roi, et de renocer à Pierrele-Cruel; motifs qu'il fait valoir, IV, 352. Présente à Henri les hommages et la soumission de cette ville, 355.

Buniz (le seign. de) remplace le seign. d'Annebaut dans le commandement de la ville de Turin, XIX, 192. Forme une entreprise sur la ville de Casal, 199. Est fait prisonnier dans cette vide, 200. Forer le château de Suze à se rendre à discrétion, 279. (Mém. de Du Belluy ) - Est adjoint à Montluc pour empêcher les troubles dans cette province, XXII, 10. Sa conduite incertaine, 24. Il empêche Moutluc de tuer les commissaires Compain et Girard, 35. Fait venir de Bordeaux deux conseillers du parlemissaires, 37. Se rend à Bordeaux avec quatre compagnies de gendar-



mes. §1. Assiste au siège du château de l'ene, 101. Sa prudence fait suspecter ses intentions, 105. Il fait perdre à Montluc l'occasion de battre les cunemis, 106. Va assiège Montauban, 113. Se retire à Montech, 11\$. Se joint à Montluc, et consent a livrer bataille à l'ennemi, 137. (Comm. de Montluc.)

Bentz ele capit. La) tue à la batuille de Cerisolles in gentilhomme qui se trouve sans armure dans les premiers rangs français, XXI, 28.

BUSERVAL est envoye par le Roi pour travailler a la paix entre le roi d Espagne et les Provinces-Unies, MIVIII, 57.

Bussac (le seign, de) assiste au soge de Jargau, VIII, 181.

Busse, Hah, de Clermont d'Ambosse, seign, de y, est tue au siege d'Yssoire, XLV, 152.

d Yssore, XLV, 152.

Bussy o'Anno se (le seign, de) est tue a la batalle de Marignan, XVI, 297 (Mem. de Fleuringe)

Est fait prisonner à la batalle de Ganegaste, XVII, 241. Est tue à la bataille de Marignan, 265. Mem. Du Bellay

Hessy o'Amouse le seign, de'vrend la ville d'Alexandric et revieut en France, XVII, \$55.

Bi see to Annoise. Louis de Clermont de Sattache au due d'Aleneun, eloge quien fat la princesse de Savarre. NAXVII., 72. Est attaque par une foule de gentilshommes pendant. In mut; echappe son et sauf au donger, 74. Par le consil du due d'Alene un, il selongue de la cour, 77. Est arrête, 140. Est delivre, et par ordre du Roi fait sa paix avec Quelus, mignon du Roi, 175.

Marg de l'Alor MAN, 162, 163 Est tre par le seigne ai de Montsoreau, detals à ce super, 191, et sur lui, 1192 Vers faits entre sa memoire, 193 Mém de L'Estode.)

Brook-Li-Grenc, un des chefs les plus ardens des Seize, entre dans la grand'chambre à la tête d'une

troupe armee, et conduit à la Bastille les magistrats qu'il croit royalistes, XX, 220. (Introd.) - Se rend a la tête de cavaliers armés au par lement, et y fait prisonniers le pieni presid. de Harley et 22 conseillers, XXXVI, 127. (Vem. de Cheverny.) — Présente à l'assemblee des Seize un grand papier blane, invitant tous les membres à signer après lui les articles du serment de la Ligue, qu'on redigera après les signatures, XI., 367. Remet au duc de Mayenne la Bastille, moyennant -a vie sauve, tous ses biens et meubles sont pilles; il se retue à Bruvelles, on il vit misérablement, 385. ( Mem. de Caret. - Conduit a la Bastille le presid, de Harlay et un grand nombre de conseillers , XLV , 383. Noms de ceux qui l'accompagnent, armes comme lui de pistolets; leurs extor-sions dans les maisons hourgeoises, 384. S'emporte contre le pres. Brisson, qu'il accuse d'être favorable a la paix; il lui dit qu'il mangera plutôt son propre enfant que de se rendre jamais, XLVI, 80. l'ait signer dans une assemblee des Seize un graud papier blanc qu'il doit remplir d'après la formule adoptée d'un nouveau serment d'union, 186. Exhorte en vain le people au meuitre et au pillage , 196. Remet la Bastille au duc de Mayenne movennant la vie sauve, 215 Sa maison est pillee, on y trouve 6 10,000 francs, 226. Mem de L'Estelle

Mirrescis Phil, Chabot, comte des amual de France, est noume lieutenant general du Roi en Italie, nous des chels et capitaines qui l'accompignent, NVIII, 307. Campe devant Furir, ito. Passe la grande Dore, itt. Marche sur Verceil, 310. Ses operations militaires après la depèche que lui envoie le cardinal de Latraine, 376. Revient en France, après avor pourvu a la defense des places du Piemont; noms des capitaines qu'il y laisse, 455.

CABOCHE, un des chets de la milice royale, investit la Bastille, et somme des Essarts de se rendre, VI, 305. Est pris à Bapaume, et pant de mort, 314.

Caroche, secrétaire du prince de Condé, homme facétieux, échappe

à la S.-Barthelemy, et fait des vers sur cette journée, XLV, 79. Cadamosto (Ch.), capit italien, est fait prisonnier à Villefranche avec Prosper Colonne, XVI, 97.

CADART (J.), physicien de la cour de Charles vii, se retire riche de 20 à 30,000 écus, VIII, 111. CADENET (le maréch. de), frère

de M. de Luynes, voulant épouser madame de Pecquigny, et ne le pouvant que par le moyen des Espagnols, décide son frère à les favoriser contre l'électeur palatin, clu roi de Bohême, L, 456. Comment ce mariage a lieu, 457.

CADENET, secrétaire du comte de La Rochefoucauld, ayant entendu la conversation de ce comte avec ses deux frères touchant les bons et mauvais serviteurs, demande son congé et l'obtient, XXXIV, 80.

CADEROBBE (le seign. de), gouverneur de Thionville, remet par ca-pitulation cette place aux ducs de Guise et de Nevers, XXXII, 188.

CADET (Le), soldat basque, portant des dépêches des assièges de S.-Damian au maréchal de Brissac, est enveloppe par les ennemis; comment il dérobe ces dépêches à leur connoissance, XXIX, 240.

CARTAN (Henri), legat du Pape veudu à l'Espagne, fait une entrée solennelle à Paris, loge au Louvre, confirme le decret de la Sorbonne qui défend de negocier avec un roi herétique et relaps ; fermentation alarmante que sa présence excite à Paris, XX, 936. (Introd.) - Est envoye par Sixte v en qualite de egat auprès de la Ligue, XXXIX, 113. Propose un traité d'accord pour

gagner du temps, XL, 54. Fatte aumônes, vend sa vaisselle etbijoux pour payer les soldats de . Ligue, 100. Il va trouver les duo Parme et de Mayenue; retours-Italie par la Lorraine, 126. (Ma de Cayet.) - Embrasse et favorouvertement le parti des turbie XLIV, 149. (Mem. de Viller —Fait son entree dans Paris; il conduit dans la maison de l'evequ magnifiquement préparée pour le XLV, 26. Se rend au parlement, ... il fait une grande harangue sur 🕞 puissance du Pape, 27. Travaille e toutes ses forces pour empéde qu'on ne s'accommode avec le re de Navarre, 30. Un arrêt du park ment de Tours, rendu contre u légat, est cassé par celui de Par-31. Se rend à Noisy, où il s'abouch avec le maréch. de Biron; cette colférence est sans resultat, 33. V. trouver M. de Mayenne à S.-Dens pour le consoler et l'encourager. écrit une circulaire aux évêques. pour leur défendre d'aller à Tous travailler à la conversion d'Heuren. 34. Fait faire aux Augustins une precession à laquelle il assiste avec un grand nombre d'évêques, desambasadeurs et les cours souveraines, etc., 35. Un grand conseil est tenu cher lui; il y est convenu que les predecateurs emploierent toute leur elequence pour prévenir les mauvais effets que pourroit causer la nouvelle de la bataille d'Ivry, 38. lietourne à Noisy pour traiter de la paix, et revient sans avoir rien fait, 30. Donne 50,000 ecus, et vend on engage son argenteric pour ache-ter du pain aux pauvres, 55. Adresse aux theologiens et prélata de Para la question de savoir si, dans la necessité où est la ville, on peut la rendre à un roi heretique sans enconrir les censures portees par la bulle de Sixte v; la réponse est qu'on peut le faire saus les encou-

ir, 71. Quitte Para pour retourner Rome, où heurewenient pour lui i trouve le Pape mort, 97. Avant le partir, il public des pardons qui out remplir les troucs des églises, esquels sont voles; vers faits à cette ecasion, 125. (Mem. de L'Estoile.)

CAPTAN (Pierre), neveu du card. le ce nom, et lieuten, du duc de Monte-Marciano, se prend de paoles avec lui , quitte l'armée, passe sar la Souse, où il est ariété; à puelle condition il est remis en li-

ierte, XL, 307.

CAGES DE PER de la hauteur d'un nomme, dans lesquelles Louis xr enterna plusieurs personnages de h-truction; inventees par l'eveque le Verdun; leur construction, XII,

Cousen (Fust. de), frère d'Ancau de Calucu, est envoye avec m en Natohe contre Theod. La-

aris, I. jaz.

CAZASSE (le comte de), fils ainé le Robert de S. Severin, est envoye n amb sande aupres du roi de France par Ludovic Sforce, XIII, r. Communde un corps d'armée a i Intaile de Fornoue, 131. Donne our l'avant-garde francoise, 137.

CALATIGIRON (le pere Bonavenure), patriari he de Constantinople it general des cordehers, est envoye par le pape Clement viit en Espae roi de France et celui d'Espagne, KAXVI, 338 Retourne a Rome hire part des bonnes dispositions le Philippen, est envoye en l'rance mui connoître celles de Henri IV. Ho. Puis en Flandre aupres de archiduc d'Autriche, 341. ( 1/cm. le ( herer o .) — Est charge par le Pape d'accommoder le roi de France a le duc de Savoic, 460. ¿ Vem de Pontleion.) - Estenvoye en Espeque, en l'rauce, en Allemagne, etc. pour penetrer la disposition des rinces catholiques pour la pars, MLVII, 215. Mem. de L'Istode.)

CALIATE III, pape, fait expedier des lettres apentoloques, et nomme des jages pour reviser le proces de Jeanne d'Arc, VIII, 313.

pėre CAMMAN succede à son Jean Asan dans le royaume de Bul garie, I, 499. Laisse en mourant sour successeur Michel encore dans l'enfance, 502.

Carvière, seigneur de S.-Cesari , de la ville de Nismes, est fait pri sonnier par les catholiques en revenant d'Allemagne, où il étoit alle ne

gocier pour le parti, XXXIV, 380 Calvis (Jean). Sa naissance. son caractere; moins violent que Luther en apparence, il pousse l'andace plus lom que lui; il compose un commentaire sur le traite de la clémence; averti que sa súrcte est menacee, il se retire en Bearn, on la reine Margnerite lui assigne pomséjour la ville de Nerac , XVII , 113 Il vient à l'atis, où sa presence ra nime l'enthousiasme de ses secta teurs , 194. Prend la finte et se refugie à Bale, 195. Entretient des relations avec la duchesse de Ferrare . public son Institution chriticine. qu'il dedie a François i. Effet prodigienv que produit ce livre, 128 Se rend à Genève, on il prend la direction spirituelle et temporelle de l'Eglise reformée, ouvre un asylà tous les l'rançais protestans per secutes, 131. L'ait chauter dans les eglises protestantes le psautier traduit en vers français par Marot et femmes et des gens de næner, XXIV, 111. Crie contre les fenx al lumes en France pour brûler ses partisans, et fait brûler a Geneve le trinitaire Servet, 113. La perse ention augmente sa secte, 114 ( Mem. de Tuvannes )

CAMATERE, potrierche de Constantinople, declare dans la chaire de Samte-Sophie qu'il reconnoit Innocent in, et qu'il un recevoir de lut le pallam, 1, 37. Mijure deux mois après les principes qu'il a professes, \$5. If se refugie a Didymotique, a prés avoir reconnu Thesil Lascaria pour empereur, 6;

CAMBRAY (Jérôme de ), enfaut de Paris, attaché au duc de Bourgogne, emporte l'honneur de la joute faite à Bruges en Flandre, XIII, 375.

CAMBRAY (Jean, seign. de), guidon du grand sénéchal de Normandie, est fait prisonnier dans la retraite du comte de S. Pol, XV III, 85.

CAMBRAY (lique de ), formee contre les Venitiens. Causes qui donnérent lieu à cette ligue; motifs qui y determinerent les différens souverains; détails sur les négociations dont elle fut le resultat, XV, 78. Partage arrête entre les quatre puissances confedérées, 80. Terreur que la publication du traité répand dans Venise, 81 et 260.

CAMBRONNE (Regn. de ) se di-tingue au combat naval livié près de

Modon, VII. 79.

CAMERAN (le comte de), seign. cspagnol, est fait prisonnier par le sieur de Carces, XXIX, 26.

Camican, gentilh. français, est tué à la prise de Montsellas, XV, 333.

CAMPAGNIC, moine apo tit, issiège l'abbave de S.-Michel en Poitou, et s'en rend maître, XXXIII,

CAMPAGNOLE (le sieur de ), gouvern, de Boulogne, envoye au secours du château de Calais, est fait prisonnier par le cardinal Albert d'Autriche, NLIII, 262.

CAMPIMENS (Tart des): préceptes donnes sur cet art. XXIV, 116 et

suiv , et XXV, p. 151.

CAMPOBASSE (le comte de) améne nu service du duc de Bourgogne des Lombards et des baliens, X, 291. Quitte le duc devant Nancy, \$20. (Mem. de La Marche.) - Le trompe en faveur du duc de Lorraine, XII, 175. Ses mences secretes, 223. Propose au Roi de lui livrer toutes les places qu'il tenoit du due, on de le mer, 227. Quitte l'écharpe ronge, et passe du côté du duc de Lorraine le jour de la bataille de Nancy, 134. Repoussé par les Allemands comme traitre, se retire à Conde, 36 ( Mem de Comines.) - Après la

défaite de Granson va auprès du le de Bretagne, auquel il représente duc de Bourgogue comme un practres-cruel, XIV, 35. A la journe de Nancy, abaudonne l'armee à duc, 48. J. de Troyes.)
CAMPS (Notices manusc. de l'abb

de ). Ce qu'il faut penser de co notices, et des recherches de l'ateur. Ne pouvoient entrer dan k plan d'une collection de Mémoire

Camps. Comment se lèvent le camps; précautions nécessaires; la tes qu'on peut commettre a or egard, XXV, 126 et suiv.

CAMES (le capit.) est tue au siex de Dun, XLI, 139.

Camus (Le), seigneur de Lambe ville, president au grand cousei. succède à P. Seguier, président en la grand'chambre, XLVII, 330.

Canable (Nicolas, met sur sa ice la couronne de Constantin, le pers aussitôt et est jeté en prison, I, i5

CANAIR, avocat eu la cour du parlement, chargé de travailler à la reforme de la coutume de Paris.

meurt à l'âge de 80 ans, NLVI,339 Canaples (le seign. de), com-mandant la place de Montreuil, de l'avis de la garnison, la rend an comte de Bures par capitulation, XIX , 240.

Canapus (M. de ), à la tête du régiment des Gardes, chasse les Anglais de leurs retranchemens dans

l'île de Ré , I.I., 57.

CANATE (le si ut de Fresne-1. conseiller d'Etat, un des plas beaux esprits de son siècle, meurt de chagrin de ce que le Roi ne Ini a pas tenu toutes ses promesses; XLVIII,

377.
CARDALE ( le comte de ), fait prisonnier par les protestans, est envoye à la reine de Navarre, qui lu rend la liberté à condition qu'il servira la nouvelle religion; il va se joindre à Mentluc, XXII, 68. Est nonque lieutenant général dans le Bordelais à la place de Montluc, 210.

CARDALE (le comte de ), fils aiue du duc d'Epernon, conçoit un tel de n'avoir pas la survivance onel de l'infantesie, qu'il ne tre apaise par la charge de r gentille de la chambre, l., e declare contre le Roi, et de traverser son voyage à Bor-, 3.14. Se retire en Guyenne 4. de Rohan, et s'y fatt hu-, 3.15. Appelle en duel M de iberg, 557.

DALES (le seign. de) est blesse t Naples, et meurt de ses bles-XVIII. no: XX. 300.

XVIII, 70; XX, 377.

DIE (l'He de ) est ravagée en

ser une grande peste, XLI,
i menacee par les Tures, 199.

Du ), editeur des Mede Ville-Hardouin et de

le, I, 6; II, 3.

ILLAC le mirq de), du parti igue, est tue dans un comre près d'Amboise, XXXIX,

reare (Eust. de) prend la l, 104. Est nomme pour cone trossème corps de bataille l'emper. Alexis, 198. Meurt inntmople fort regrette, 316 ream. (André) est envoye a Espagnols avec un petit sour jeter du secours dans la le Danvelhers, Lf., 180.

TELOT The capit of force 300 ands a se retirer avec perte ant Metz, NNMI, 321.

TEPFRONO TEPFRONO

reprints le capit reprend sur les protestans à l'aide tratagème, XNXV, 244, rirus [Guyon de V, gentille,

9 chels de la gar: ison de Latrompé par un espi in, donne me embaccade que lai ten 1 Grati, XV, 336. Comment que est entierement defaite, nême tin, 340.

r le soign de ', un des capide la garmion de l'érouenne, en preces 60 à 80 ennenas eurs tranchers, NIN : 246 EL (Angel, soign du l'unt, fut aer et dedie au Roi un livre

nus des plandeurs, XIVII, 481. ELUCHE, bourrent de la ville is, devenu chef de la populace, obtient du duc de Bourgogne que les prisonniers de Vincenues seront transferés au Châtelet; dans la route ils sout tous massacres, situation de Paris après ce massacre, VI, 343. Capelache perit peu après sur l'ech daud, 344.

CAPITAINES, Comment on pour rott former de grands capitaines et des géneraux experimentes; Scipion et Cyrus cités pour exemples, XXV, 136.

CAPPEL (la femme d'Ysouard' obtient du Boi que son mari chasse de Paris y rentre; a quo M. d'O a'oppose, M.MI, 83.

CAPPON P., envoye à Lyon par P. de Medicis, travalle sons main contre ce duc, XIII, 33. CAPREOLUS de ficte), cordelier,

CAPAROLUS de frère), cordelier, est emprisonne pour exces commis sur la personne du tavernier Roques, XLVI, 500. CAPTAL DE Bud (le), genéral au-

glais, occupe une des places attuées sur la Seine, IV, 233. Se vante de troubler la céremoure du coacan**ne**ment du roi Charles v. 257. Acrive avec ses troupes prés de Coche rel , 259. Sa repou e a Dujue chii, qui la fat prier de choisir un champ de bataille, star l'orce de comb atre, exhorte les siens à loen faire 263. Essate de retarder le combat, 264. Se detend var Lumment a la ba t alle de Cocherel, 267. Se rend en fin a Dugueschu, 571. R soavre la liberte en rendant que lques châteaux au Rei, 304. Menage un accommode. ment au roi de Navarre, 305 Com mande l'armée anglaise a la bataille de Navarette, pro Ouvre estangs des Espagnols, et or ionne a se troipe de he kattacher qu'a eux. 416. Est charge de la garde de Dugues. cim et autres pus miners français, for Declare an premier qu'il aura la liberte d'aller et venir au milien des Anglais, sil vent lai donner sa parele de ne point sevader, p.3.

CAPTIVITÉ DE BANTLORE. L'es hobitans de Rome appelérent ainsi le temps on les papes sejournérent à Avignon, IV, 6-

CAPUCINS (les) sont chassés de Reims, XLVII, 199.

Carados des Quennes, partisan du Dauphin, prend la villede Roye en Vermandois, VII, 316. Est force de la rendre par capitulation; est fait prisonnier par les Auglais, malgre le sauf-conduit qu'il tenoit de J. de Luxembourg, 317.

CARAFFA (le frère Thomaso) publie à Rome 500 thèses sur la grandeur et la primauté du l'ape, XI.VIII, 150 et 185.

CARAFFE (le card. Ch.), neveu du pape Paul IV, propose à Henri II la conquête du royaume de Naples, XX, 69. (Introd.) — Entre dans Sienne avec le seign. de Strozzi; sa destinée, XXI, 206. (Comm. de Montluc.) XXIV, 185. — Ses perfidies envers M. le duc de Guise. XXVII, 317. (Mcm. de Vieulleville.) XXX, 22; et XXXI, 436.

et XXXI, 426.

CARBON (le capit.) marche sur les
Espa nols à S. Jean-de-Luz; détails
sur cette affaire, XX, 339. Est tué
auprès de Lunel par un habitant de
Montpellier, partisan du connet. de
Bourbon, 360.

CARBON (M. de) est tué au siège de S.-Jean-d'Angely, L, 512.

CARCES (le sieur de), commandant les galères du Roi, prend 14 navires espagnols qui sont conduits à Antibes, XXIX, 25.

Candonne, secrét interpr. du Roi pour les langues étrangères, a traduit en français cinq extraits des manuscrits arabes joints aux Mémoires de Joinville, I, 8.

CARDONNE (Raym.), vice-roi de Naples, commande en chef l'armée reunie de Naples et d'Espagne qui vient à la rencontre de Gaston de Foix, XVI, 14. S'enfuit pendant la bataille de Ravennes, 49.

CARDONNE (don Raym. de), grandmaltre de l'artillerie de l'Empereur, est tué avec 300 des siens au siège de Santia, XXIX, 514.

CARENCY (P. de Bourbon, comte de), est pris au combat d'Arras, MI, 115.

CARREDOURT, compagnon d'ar-

mes de Dugueschiu, fend d'un conde hache le principat conseiller à Pierre-le-Cruel, V, 9. Surpris daunc embuscade par le grand-mair de S.-Jacques, engage le premer k combat, tue le grand-maitre, ma est forcé de se retirer dans un hou, 13. Se distingue à la bataille de Motiel 38; en sière de Brestiden set

ticl, 38; au siège de Bressières, 106. Canillo (le capil.), espagsol, gouvern. de Boncouvent, est fat prisonnier par le capit. Serres, XXI.

Carloix (Vinc.), secrét. du maréch. de Vicilleville, est l'auteur des Mémoires de ce seigneur; il n'y travaille qu'après sa mort; qualites qu'distinguent son ouvrage; est nouve secrétaire du Roi, XXVI, 18. Se Mémoires ont été découverts au milieu du dix-huitième siècle par le père Griffet, 19. (Notice.) — Il est envoyé au Roi par Vieilleville pour lui faire part du projet d'assign Thionville; comment il remplit a mission, XXVII, 335. (Mém. de Vieilleville.)

CARMAIN (le vicomte de) est nommé un des conseillers du dauphm Louis, fils de Charles vii, XI, 160. CARONNELET (J.) est chargé par le comte de Charolais de visiter le titres à Paris, pour savoir si le Roi pouvoit distraire de la couronne les comtes de Brie et de Champagne. À, 248.

CAROUGES (le sieur de), gouvern. de Rouen, est chassé de cette ville, qui se range du parti de l'Uniou, XXXIX, 50.

CARRACIOLE (le seign. Hector de), gentilh. napolitain, est tué au siège de Gêues, XIX, 187.

CARRAVAL (le comte de), lieut nant da duc de Savoic, est battu et fait prisonnier par le sieur de Crequi, XIIII, 350.

CARREL, avocat au parlement, refuse de se faire partie contre deux de ses domestiques qui ont tué sa servante et voulu le voler, XLVIII, 62

CARREL, fils d'un usurier, est constitué prisonnier chez la reine Blarguerite, XLVIII, 204. CAS

97

mus, doct. en droit, public age sur la puissance du Pape le cerdinal Bellarmin; idée DUVINGE, XLVII, 425. HOUR (le capit.), espagnol, se à mort devant Boncouvent, 177.

ioi (Du) père et fils, et P., sont mis hors de prison, où été détenus pour avoir impri-Confession du roi d'Angle

XLVII, 398.

nosses. Quand l'usage des es s'est introduit à l'aris,

/II, 3<sub>09</sub>.

mysk est envoyé chez maloye, sœur de l'amiral, pour ses papiers et la mener pri-ua Saint-Germain-en-Laye, II, 112.

s (le sieur de) fait déclarer les ales villes de Provence pour de la Lique, XXXIX, 97. tue par son or putable le pele M. Broue, XLIX, 221. ивон ( Isaac ) écrit nu synode geau pour detruire le bruit mru qu'il a abjure la religion le; reponse du synode a cette

XLVII, 311. rseille, exerce pendant les s de France une autorite ique sur cette ville avec le Louis d'Aix, MLIII, 206. mt il la perd avec la vie par rise du capit. Laberta, 208

BLT Fabio , fils du preceretire au fort de Notre-Dame iarde, apres la reduction de le, XLIII, 215. Se muve en 'UN Valsachu, 216,

RTE (le comte de), seign. min, se joint avec ses troupes d'Anjou. 11, 201

un (le duc', second fils de

ur polatin, paroit en lærrame a secoura que les protestans rient depuis long-temps, XX, stred.) - Vient an secours guerous a la tête de 7,000 et de 6,000 lansquenets, XXXIII, 399. Son caractère, 402. ( Mein. de Castelnau.)

CASIN CHOLLET, sergent à verge du Châtelet de Paris, pendant que les Bourguignon« attaquent cette ville y repand l'effroi, en criant: Fermes vos portes! XIII, 278. Est condamné à être battu de verges per les carrefours de Paris, 293.
Cassinei (Geoffroy) défait avec

Clisson 1 100 Auglais prêts à s'embarquer, V, 109. Commande l'aile droite à la bauille de Cisay, 130.

Castoni (Marc), provediteur de Venise, conduit dans le port de Constantinople une flotte qui defait

celle de Vatace, I, 191. Castel (Gervais de) prend la croix, I, 102. Est envoyé auprés du marquis de Montferrat pour le réconcilier avec l'emper. Baudouin, 312. Est repouse par les Grecs devant le château Pentace, 350.

CASTEL (Herve de ), frère de Gervais, prend la croix, I, 2.

Castra (Henri de), neveu de

Regn. de Montmirail, va avec lui

en Syrie, 1, 164.

CASTEL (Et. Du ), né en Picardie, épouse Christ. de Pisan, et obtient une charge de notaire et recrétaire du Roi. V. 206. Après la mort de son beau-père, se trouve le seul soutien de la famille, et est bientôt emporté lui-même par une maladie contagieuse, 200 Eclaircissement sur l'epoque de sa mort, necessaire pour fixer la date où Christine composa ses premiers ouvrages, 210.

CASTELVAD Ses Memoires contiennent un espace de 11 aus depuis la mort de Henri 11; son caractère génereux; ses grands talens politiques, XX,15 Jourt de la conhauce de Catherine de Medicis; après l'accident de Vassy, prend les armes pour les entholiques; est charge de plu-sieurs ambassades; douve avis de la conjutation d'Amboise; découvre le complet d'enlever la famille revale a Monceaux, 16. Delivre la France des troupes étrangères; est quel-ques jours leur prisonnier; ses grandes vues politiques; legons à

son fils, 17. Il negocie la paix avec l'Angleterre; propose, pour la rendre plus durable, de marier Elisabeth avec Charles ix; réponse de la Reine a cette proposition, 116. Il revient de Bruxelles avertir la cour du complot que les protestans méditent; comment cet avis est reçu, 124. Il reconduit sur la frontière l'armee du duc Casimir; danger qu'il court dans cette mission, qu'il parvient cependant a remplir, 131. (Introd.) Sa naissance, son éducation, ses voyages, XXXIII, 3. Il sert en Piémont sous le marechal de Brissac; s'attache à François de Lorraine; est presenté à la cour; gagne la fuveur du cardinal de Lorraine, 4. Commande une galère; est chargé de porter les ordres de Henri 11 au duc de Nevers, campé sous les murs de Laon, 5. Est envoye en Ecosse, puis en Angleterre, où il gagne la confiance de la reine Elisabeth; est charge d'une mission auprès du duc de Savoie, 6. Contribue à l'election de Pie 1v; découvre les premiers indices de la conjuration d'Amboise; accompagne Marie Stuart en Ecosse, 7. Se declare pour les catholiques; est fait prisonnier, et conduit au Havre; prend part au siège de Rouen, 8. S'empare de Tancarville par ruse; est envoyé de nouveau cu Angleterie, 9, puis dans les Pays-Bas auprés du duc d'Albe; découvre le complot forme par le prince de Conde et l'amiral d'enlever la famille royale à Mouccaux; vient en avertir la cour, 10. Est renvoye à Bruzelles; revient en France avec une troupe de 2,000 cavaliers flamands; part pour l' llemagne, afin d'obtenir des secours du due de Saxe, 11. Emploie tout son credit pour engager ce duc à retourner en Allemagne; comment il y parvient; est nommé gouverneur de S.-Dizier, et obtient une compagnie d'ordonnance; prend part à la victoire de Jarnac, 12. Est envoyé auprès du marq, de Bade et du duc d'Albe, dont il obti ut une armee; assiste a la lataille de Montcontour : remplit

diverses missions importantes e Augleterre, en Allemagne et o Suisse, 13. Accompagne le ducd'Anjou en Pologne; est chargé de leve 6,000 reitres pour soutenir Herr. 111; est nommé amhassadeur près de la reine Elisabeth, 14. Compose se Mémoires en Angleterre ; revient es France presque ruiné; se déclare os vertement contre la Ligue, 15. Hesri 1v lui donne des missions de confiance; il meurt à l'âge de 74 au. idée de ses Mémoires, compares : ocux de Phil. de Comines ; époqu à laquelle ils parurent; diverses éditions qui en ont été failes, 16. Ce qu'on doit penser de celles de Le Laboureur et de J. Godefroy; ples suivi per les nouveaux éditeurs, 17. (Notice.)

Il accompa me Franç. de Lorrain dans son expédition mavale, 87. Es envoyé par ce prince aupres du Roi pour recevoir ses ordres, 89. Jugement qu'il porte sur la protection accordée par les rois de France sur protestans etrangers, 91. Est entampes et de Martigues pour leur de mander d'envoyer leurs forces en Normandie, 200. Se rend à Caes. où il s'entretient avec le duc de Bouillon, 202. Est attaqué dans une embuscade et fait pri-onnier; est conduit au Havre, 203. Comment il est envoyé de la pour négocier as-près du Roi et du connétable , 204. Est renvoyé au Havre avec des conditions raisonnables pour les habitans, 205. Se trouve prisonnier des Anglais, qui se rendent maltres de la ville, 206. Est de nouveau dépêche à la cour par Warwick, et re voyé au comte par le Roi, 207. Se fait liberer de sa foi, en faisant rendre quelques prisonnices, 210. Est envoye par le duc de Guise vers le Roi et la Reine mère pour leur dire que la ville de Rouen seroit prae, s'ils le vouloient, en moins de deux ou trois heures, 211. Accompagne le comte de Rhiugrava an siège du llavre, 214. Empêche en Augleterre deux levées de reitres et



lansquencts, 225. Est envoye par le conuctable et les chess de l'armée royale auprès du Roi et de la Reine mère pour leur demander l'autorisation de livrer combat aux huguenots, 237. Réponse qu'il est charge de reporter, 239. Assiste à la bataille de Dreux; est reproyé au Havre; s'empare par capitulation du chateau de Tancarville, 255. Triste état de la Normandie, 256 Est envoyé n Rouen, d'on il instruit le Roi de la querelle survenue entre le maréchal de Vicilleville et le seigneur de Villebon, 257. Est envoyé par le maréchal de Brissac, lieutenant géneral en Normandie, auprès du Roi, pour demander des secours et la levée du siège d'Orleans, 265; puis de la part du Roi nu duc de Guise, qui commande ce siège, pour lui faire part des raisons du marechal de Brisse; comment il est reçu par le duc, 266, qui le renvue au Roi porter la resolution qu'il a prise, 2- i Retourne auprés du maréchal de Brissac, 275. Remet au Roi le commandement du château de Taucarville; est envoyé au devant des ambussadeurs anglais South et Trockmarton, 312 Fait arrêter ce dermer, et l'envoie à S-Germainen Laye, 313. Commence à traiter d'une trève avec Smith, 311. D'après les ordres de la cour, il le condoit a l'aris pour traiter de la paix, 315. Le fut remettre en liberte, Bry. Assiste aux divertissemens de Font muchleau, 313. Euvoie par l'ordre du Roi chercher Trockmarton pone traiter de la paix. 326 Est envove auprès de la reine d'Angleterre 338 Details our sa mission, 320 Dine avec la Reme; fait déliver plusieurs gentilshommes franears, leurs noms, 330 Recoit des presens de la Reine, et revient trouver le Roi à Bar-le-Duc, 331. Est renvoyé en Angleterre pour proposer a la Reine son mariage avec Charles ix; reponse de la Reine à cette proposition, 343. Passe en Ecosse: accueil qu'il y reçoit de la reine Marie Stuart, 345. Est chargé

par cette reine de demander au Roi ct à la Reine mère leur avis et leur consentement au mariage qui lui est proposé en faveur du fils du comte de Lenox, 349. Revient en France, 351. Est renvoyé auprès de la reine d'Angleterre pour proposer de nouveau le mariage du Roi ou celui du duc d'Anjou, ou favoriser celui du comte de Leicester, 352. Réponse de la reine Elisabeth à ces propositious, 353. Il passe en Ecosse, où il tronve la Reine mariée avec milord Darnley, 354. Est encore envoyé en Augleterre et en Ecosse pour enmger les deux Reines à vivre en bonne intelligence, 355. Ses efforts pour défendre l'honneur et la vie de la reine d'Ecosse, 357. Est envoyé au-près du duc de Savoie, 360; auprès de Margnerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, 361. Est envoye de nouveau en Flandre pour visiter le duc d'Albe, et dire adieu à la duchesse de Parme de la part de LL. MM, 374. A son retour est instruit du projet des protestans d'enlever le Roi et la famille royale à Mouceaux, et de recommencer la gnerre, 375. En informe la cour, le connetable révoque ce projet ca doute, 376. Le chancel. de L'Hôpital blame Castelnau de son rapport. 3-7. Sur de nouveaux avis, un de sea freres est envoye à la découverse de la vérité, 378. Il part avec ses frères et quelques hommes d'armes pour Laguy; coupe le pout de Tril-lebardon, 380. Se rend à Paris pour y faire prendre les armes et prepa-rer l'entree du Roi, 381. Est envoye auprès du duc d'Albe pour lui de-mander des secours, 356. Sort par la porte S.-Antoine; est reponsse dans Paris par les protestans; sort par celle de S. Germain-des-Pres ; gagne Peronne, 387. Arrive à Bruxelles; ne peut obtenis du duc d'Albe le secours qu'il Ini demande, 388. Protestations de ce duc; motifs de sa conduite, 389. Obtient enlin & compagnies de la gendarmerie des l'ays-Bas, conduites par le comte d'Aremberg, 301. Entre en France

avec elles, 392. Refus du comte d'Aremberg de suivre le chemin que Casteluau doit tenir; ils marchent vers Beauvois, 393. Est envoyé auprès des Guise pour les engager à combattre les reitres, conduits par le duc Casimir; ce qu'ils refusent de faire, 405. Part en diligence pour alter en Allemagne demander du secours au duc J. Guill. de Saxe, 409. Amène à Rhetel 5,000 reitres, 410. Se rend à Paris, 411. Est renvoyé auprès du duc de Saxe pour le prier de retirer ses troupes, 412. Mécontentement que le duc lui témoigne, 413. Il parvient à l'apaiser, et l'amène à Paris, 414. Est en-voyé auprès du duc d'Albe pour le remercier de ses secours, 417. Est dépêché vers le duc Casimir; disticultés qu'il éprouve pour le faire consentir à se retirer avec ses troupes, 418. Comment il parvient à obtenir la retraite des reitres, 422. En récompense de ce service, il est nommé gouverneur de S.-Dizier, 423. Est envoyé par le duc d'Anjou après la hataille de Jarnac pour faire avancer les reitres que le marq. de Bade amène au secours du Roi, 449. Arrive à Metz avec lui; est dépeché vers le duc d'Albe pour lui demander un prompt secours, et trouve ce prince micux disposé qu'avant la bataille de S.-Denis; pourquoi, 450. Joint avec le secours que lui donne le duc l'armée des ducs de Nemours et d'Aumale en Bourgogne, 452. Est envoyé par le duc d'Aumale auprès de LL. MM., puis auprès du duc d'Anjou par le Roi; but de ces deux missions, 456. Est envoyé auprès de la reine de Navaire pour l'engager à traiter de la paix, 490. Réponse qu'il rapporte au Roi, 491. Autres emplois et negociations dont il est chargé, 503. (Mem. de Castelnau.)

CASTELHAU (Titus), frère de Castelnau-Mauvissière, arrive en diligence à la cour pour faire part du projet des protestans d'enlever le Roi et la famille royale à Mou-

ceaux, XXXIII, 370.

CASTELPERS (Raym. de), bares de Paunac, accompagne Montluc a son entreprise d'Auriole, XX, 393 CASTILLE (royaume de). Comment son union avec le roy aume de France a été continuellement rompue depuis le mariage d'Elisab. de Castille avec Ferdin. d'Arragon, LI, 204 et sur

CASTRAIN (M.) fait imprimer un livre qui prouve que la famille des Courtenay de cend par mâles de Louis-le-Gros, XLVIII, 126. Est vertement réprimandé par le Roi pour des vers faits contre le Pape, 212.

Castres (Ferrand de ) assiste Henri de Transtamare au siége de Tolede, IV, 445.

Cantres, sergent-major, blesse et fait prisonnier le commandant de la ville d'Albe, XXIX. 150.

CASTRES (le seign. de), capit. espagnol, est fait prisounier à la bataille de Renti, XXXI, 293.

Castro (Fern. de), intime ami de Pierre-le-Cruel, essaie de remettre l'esprit de ce prince et de relever son courage, IV, 346. Le plaint en voyant ses affaires désespérées, 360. Lui conseille de s'accommoder avec Henri, 366. Se voyant mis en jeu, quitte secréte-ment la cour de l'ierre, 368. Revient à son secours à la tête de 1500 hommes, V, 11. L'abandonne tout-àfait, 14.

CATEAU - CAMBRESIA. Toxte do traité de paix qui y est conclu le 3 avril 1559, XXX, 440 et suiv.;

XXXII, 231 et suiv.

CATPLINETTE, porteur de sablon. est fouetté à la porte de Paris pour avoir chassé son àne aux Etais et s'en être moqué; un valet de mednier est également fouetté pour le même sujet; quatrain fait à cette occasion, XLVI, 328.

CATEVILLE et LYNDEBEUF forment une entreprise sur Dieppe qui est découverte; ils sont condamnés par arrêt du parlement de Ronen, et ont la tête tranchée, XXXIII, 440.

CATHERISE SFORCE, mère des Riario, attaquée dans Imola, ouvre les portes de cette ville et va se ren-



fermer dans Porli; après un siège long et meurtrier, elle tombe au pouvoir de Cesar Borgia, qui l'en-vo e à Rome; Ives d'Alègre obtient sa liberte et l'epouse, XV, 35.

CATHERINE DE BOURBON, sœur du roi de Navarre, tient su cour à Nérac; ses qualités aimables, XX, 182.

CATHERINE DE CLÈVES, duchesse de Guise, publie une requête adres-see au parlement de l'aris pour demander vengeance de la mort de son mari, XXXIX, 46.

CATHEBINE DE MÉDICIS est marice au jeune duc d'Orleans Henri, second fils de François :; caractère de cette princesse; elle est longtemps sans influence et sans crédit, XVII, 120 (Introd.) - Manifeste son humeur contre Diane de Poitiers par des discours qui répandent beaucoup de troubles a la cour; elle tient compte à Tavannes du dévois-ment qu'il lui moutre, XX, 68. Sa conduite ferme après la bataille de 5 Quentin ; la demarche qu'elle fait a l'hétel-de-ville de l'aris lu concihe l'esprit du peuple, et lui prepare le chemin au falte de la purssince, 74. Elle paroit s'associer franchement à ceux qui possedent la confiance de son fils, 86. Elle fait donner a L'Hôpital la charge de chaucelier, dans l'espoir de l'opposer aux Guise, 89 Soutient secrétement les princes mécontens; lie correspondance avec l'amiral, go. Envoie toutes les units Vieilleville conferer avec le roi de Navarre, qui est garde a vue, qui Devenue regente, elle paroit accorder a ce Roi une portion considerable du pouvoir, mais se reserve reellement toute l'autorité, 93. Manège dont elle se sert pour attirer a elle les princes et seigneurs dont elle craint Lopposition; laise aux Guise une grande influence a la cour, renvoie en Ecosse Marie Stuart, 94 Sa politique ; luxe et fêtes voluptueuses de sa cour, 95. Ses enfans, leur caractère, 96. Elle penche entierement vers les protestans, et rap-pelle le prince de Conde a l'aris,

101. Agit presque ouvertement pour eux; rassure le Roi son fils sur les intentions du prince de Conde, 103. Ecrit à ses affidés qu'elle est prisonnière à l'aris; ses lettres secrètes soulèvent plusieurs villes, 104. Forcce par le vœu des habitans de Parls, elle feint un grand zele pour la cause des catholiques, 105. Obtient que des conferences auront lieu à Toury, à Tolsy et à Beau-gency; son désir violent de gouverner seule, 106. Consultee par le connétable pour savoir s'il doit livrer bataille aux protestans, elle interroge la nourrice du Roi, et sur sa réponse écrit au conuétable de faire ce qu'il jugera à propos, 109. Ohligée de consentir à ce que le duc de Guise soit fait lieutenant général du royaume, elle fait dire en secret à l'amiral de ne pas se décourager, 111. Paroit animee du desir de procurer la paix à la France; arrangement conclu a Amboise; amnistie générale; le culte protestant obtient plus de liberte qu'auparavant ; vente de 3,000,000 de biens du clerge catholique, 113. Comment Catherine devient momentanement maitresse absolue des affaires : 114. Fait declarer Charles ix majeui par le parlement de Rouen; jette les pre-miers tondemens du palais des Tuiferies; forme le projet d'elever un vaste hospice où scroient reçus et soignés les soldats invalides, Fêtes donnees à Fontainebleau; fait voyager le Roi dans les pro-vinces, 116 Contre l'avis de L'H6pital, elle fort rendre un edit qui diminue les avantages accordes **aux** protestaus, 117. Donne dans tout son voyage des preuves qu'elle a change de système, 118. Fait tous ses efforts pour que la veuve du due de Guise se reconcilie avec l'amiral, 120. Nomine Cheverny chancelier du duc d'Alençon; fait des levees de troupes, appelle ti,000 Suises; prétexte de ces levees, 121. Sa sécurite au milieu des dangers qui menacent la cour, 123 Se retire à Meaux avec la cour.

appelle les Suisses auprès d'elle; envoie Franç. de Montmorency ne-gocier avec le prince de Condé, afin de gagner du temps; son discours plein d'énergie aux Suisses, 125. Nomme le duc d'Aujou lieutenant général, 128. Profite de la lassitude des protestans pour améner un accord; conclut le traité de Longiumeau; conditions de ce traité, 130. Elle fait surveiller les chefs du parti protestant; donne ordre à Tavannes d'arrêter le prince de Condé, 131. Parvient à brouiller sa fille Marguerite avec le Roi et le duc d'Anjou, 135. Prend les mesures les plus rigoureuses contre les protestans, et continue de négocier secrètement avec l'amiral, 138. Paix de S.-Germain; avantages qu'elle donne aux protestans, 139. Laisse entrevoir le projet de distraire les Françuis de leurs querelles religieuses par une guerre étrangère, 142. Tente inutilement, dans des conférences secrètes avec Jeanne d'Albret, de pénétrer les intentions du parti protestant; propose à cette princesse de marier le prince de Navarre avec Marguerite de Valois, 143. Son esfroi en voyant le duc d'Anjou presque disgracié, le duc de Guise éloigné, le cardinal de Lorraine obligé de partir pour Rome, et Tavannes repoussé, 144. Ses alarmes redoublent; son entretien avec le Roi; reproches qu'elle lui fait de la confiance qu'il accorde à Coligny, 147. S'enferme à Mouceaux; s'entoure du duc de Guise et de ses partisans; échauffe leur haine contre l'amiral, 148. Accompagne le Roi chez Coligny blessé; empêche une explication entre eux; fait tenir au Roi un conseil secret, où assistent le duc d'Anjou, le comte de Nevers, le garde des sceaux Birague, et les maréchaux de Retz et de Tavannes; discours qu'elle y tient contre les protestans; avone qu'elle a autorisé la maison de Guise a se defaire de l'amiral; avis des principaux conseillers, 152. Lève une armée destinée à s'emparer de La Rochelle,

162. Relève le parti protestant, et embrasse d'autres projets ; veut mettre le duc d'Anjou sur le trône de Pologne, 164. Charge l'évêque de Valence de la négociation, 165. Se hate de faire la paix pour envoyer le duc d'Anjou en Pologne, où il vient d'être elu roi, 166. Jugent mieux de l'état de Charles 1x que les médecins, elle écrit aux principales villes du royaume pour les exhorter, en cas de vacance du trône, à se déclarer pour le duc d'Anjou, 172 A la mort de Charles 1x, elle se fait déclarer régente; cherche à ménager tous les partis; refuse d'ouvrir la prison de Vincennes, 175. Fait trancher la tête à Montgommery, 176. Effrayce de l'enthousiasse qu'excite la victoire du duc de Guise, elle lie une négociation dont elle charge les maréchaux de Montmorency et de Cossé, remis en liberte; obtient une trève de six mois, 180. Remet en liberté Marguerite de Valois; la conduit à Sens vers le doc d'Alençon, et par leur moyen obtient une pacification apparente, 182. Revient avec le Roi au système de bascule, 183. Se rend à Nérac avec Marguerite dans l'espoir de reconcilier le Roi avec Henri de Navarre, toujours maltre de la Guienne; conclut la convention de Nerac, qui rend aux protestans les avantages qu'ils ont perdus, 189. Veut qu'on oppose le roi de Navarre aux Guise, et offre de se charger de cette négociation, 199. Se rend auprès du roi de Navarre avec Christ. de Lorraine, sa petite-fille, dans l'espoir de lui faire rompre son maringe, et de le faire consentir à quitter sa religion pour épouser cette jeune princesse, 201. Malgré son âge, elle brave les dangers qu'elle court pour aller négocier avec le duc de Guise; amuse ce prince pour donner au Roi le temps de sortir de Paris, 210. Donne en vain à Henri 111 des conseils ferm**es** et prudens après l'assassinat du duc de Guise; meurt de maladie à l'age de 70 ans; se mort ne cause aucune

sensation, 218. Portrait de cette

princesse, 219. (Introd.) Son caractere; reproches qu'elle adresse au connétable, XXIV, 256. Mécontente de l'autorité des Guise, elle favorise en secret les mécontens, 262. Fait donner les sceaux au sieur de L'Hôpital, et tenir une assemblée des principuix seigueurs du royaume, dans l'espoir que le roi de Navarre et le connétable reprendront l'autorité, 283. Après la mort de François is, elle s'accorde avec le duc de Guise pour empêcher que le roi de Navarre u'ait la regence, 314. Sa politique envers ce prince; elle fait accorder aux hogueuots la perraission de précher, 316. Fait tenir le colloque de Poissy en faveur des buguenots; se lie publiquement et en secret avec eux, 317. L'edit de janvier 1562 est son ouvrage; quel en est le but, 318. Encourage le prince de Condé et les Chitilion; fortifie les huguenots, les favorise au dedaus et au dehors; appelle les chefs à Fontainebleau, 326. Ses craintes et ses douleurs, 327. Se retire des mains des Guise et du rot de Navarre par le moyen de Rostain, gouverneur de Melun; fait un accommodement avec eux, 328 Par ses lettres secrètes, plusieurs villes se jettent dans le parti des huguenote; par d'autres lettres envoyees aux princes d'Allemagne, et enregistrees dans leurs chancelleries, des secours etrangers sont demandés et obtenus contre les Guise, 332 Après la bataille de Dreux, contieme le duc de Guise d'us la charge de lieutenant general; renone ses intelligences avec l'amiral, l'invite à ne pas perdre courage, 380. Funt la paix avec les chefs du parti protestant, 391. Donne Letat de grand-maltre et de gouverneur de Champagne au fils du din de Guise, 395. Fait declarer le Roi ma jent par le parlement de liouen, et

voyagerses enfans dans le tos annie, \$12 Pait construire une citadelle à

fann ; ordonne le démantellement

d'Oriéans et de Moatsuban, 4:4.

Décide avec la reine d'Espagne et le duc d'Albe la ruine des hérétiques en France et en Flandre, 415. Assemble les grands à Moulins pour les réconcilier, 449. Fait faire une levée de 9,000 Suisses, 450. Se rand à Meaux avec ses enfans; revient à Paris su milieu des Suisses, 459. Après la mort du connetable, elle donne le commandement des armees à M. le duc d'Anjon, XXV, 16. Fait la paix avec les hugnenots, 25. La fait de nouveau pour gagner du temps, 181. Avertic par MM. de Sauve et de lietz des conseils secrets tenus entre le Roi et l'amiral, elle se rend à Montpipeau, et dans une conference secréte essaie par ses discours de regagner la confiance de sou fiis, 291. Resout avec le duc d'Anjou la mort de l'amiral, 292. ( Mem. de Tavannes.) - Sa conduite à Paris après la bataille de S.-Quentin ; elle assemble le peuple à l'hôtel-de ville, XXXII, 481. Obtient 300,000 france pour la solde de 10,000 hommes de pied. 482 (Mein. de La Chastre.) - A la mort de François it, elle est reconnne regente, et reconcilie le roi de Navarre avec les Gune, XXXIII, 121. Ses efforts pour regagner le prince de Conde , 176. Ses veritables dessems, 177. Engage ce prince a venir a la cour , 182. Son entre vue avec lui au village de Talsy, 189. Autre entrevue a Beaugency, 193. Comment elle devieut mutile, 194 La Reme est suspecte aux protestans, 195. Propose de fond<mark>er un</mark> hôpital pour les soldats estropies. 301 Tombe malade d'une chute. 316. Se fortilie contre les haguenois des princes voums : gagne les comis des catholiques en allant à leurs grandes assemblees, et assistant aux processions generales, 365. Pait supprimer la charge de connetable à la mort d'Anne de Montmorency, et nommer le duc d'Anjou hentenant eneral, 400. Va voir l'armee du due d'Anjon dans le Lamosin, 46 s. Móm. de Cartolnen.) — Ilans un roused tenu a Mouceaux, alle ex-

pose que les protestans, en faisant secrétement des levées d'hommes et d'armes, n'en veulent pas seulement à la maison des Guise, mais au Roi et à l'Etat, XXXV, 56. Sa politique à l'égard de ses enfans, 68. Veut chasser La Mole d'auprès du duc d'Alencon, 97. Mene au roi de Navarre Marguerite sa fille ; leur entrevue à La Réole, 169; puis à Nérac, 170. Ce lieu est choisi pour une assemblée des députés protestaus, 17). La Reine se rend à Auch pour conférer avec le roi de Navarre, 174. Sa prévoyance lors de l'expédition du duc d'Alençon dans les Pays-Bas, 200. (Mein. de Bouillon.) — Se rend a Epernay aupres des Guise; y règle avec eux les articles de l'édit de reunion, XXXVI, 91. Est envoyce en Poitou pour conférer avec le roi de Navarre, 91. Sa mort, 125. (Meim. de Cheverny.) - Mêne le Roi à Tours pour voir le duc d'Aujou; sa joie en entendant le discours que ce prince adresse à Sa Majesté, XXXVII, 36. Avertissemens secrets qu'elle reçoit des événemens heureux ou malheureux qui arrivent à ses enfans, 61. Défend Marguerite de Valois auprès de Henri III, coutre les rapports de Duguast au sujet de Bussy d'Amboise, 73. Travaille à réconcilier le Roi avec son frère le duc d'Alençon; va trouver ce dernier en Champagne, 90. Revientauprès du Roi; obtient la liberté de Marguerite; son entretien avec cette princesse, 91. (Mém. de Marg. de Valois.) — Meurt à Blois, XXXIX, 15. Ses funérailles; son cloge par Bertaut et par Cayet, 16. Elle sauve quatre fois l'Etat et le Roi contre les entreprises de quelques grands, soit huguenots, soit catholiques, 17. Elle est justifice de la calonnie qui lui attribue la mort de la reine de Navarre, 24. Ses dernières paroles, 29. Batimens qu'elle a fait construire, 30. Anciens livres manuscrits dout elle a augmenté la bibliothéque du Roi, 31. ( Mem. de Cayet ) - Elle fait savoir à Henri m que le duc de Guise se contentera d'un pouvoit

général sur les armées, XLIV, 56. (Mem. de Villeroy.) — Fait etra-gler Loménie, secrétaire du Roi. pour donner sa terre à son mignos de Retz, XIV, 78. Vers où oa la compare à Jézabel, 80. Accepte la régence qui lui est offerte par le perlement après la mort de Charles 11, 91. Dépêche en Pologne pour apprendre au Roi la mort de son frere, fait murer toutes les portes et entrees du Louvre, 92. Va jusqu'i Lyon au devant du Roi, 100. Ser paroles au sujet de sa vie imprime qu'on lui fuit lire, 103. Parules de cardinal de Lorraine sur cet ouvrage, 104. Paroles de Cath. de Médicis en apprenant la mort du cardiual de Lorraine; ses apprehensions, 109. Pourquoi elle approuve le 🗷 riage du Roi avec Louise de Lorraiue, 113. Est accusée d'avoir fait voler la vraie croix dans la Ste.-Chapelle du Palais, 115. Sur les fauses nouvelles de la mort du maréchal Damville, elle fait resserrer plus étroitement le maréchal de Montmorency; s'en repent ensuite, 117. Mange taut au repas de noces du marquis de Nomeny avec la demoiselle de Martigues, qu'elle manque en mourir, 118. Est effiayee de l'apparition d'une comète; vers contre elle a cette occasion, 158. Va trouver le duc d'Alençon à Angers; comment elle en est reçue, 165. Va trouver le duc de Guise en Champagne pour savoir de lui la cause des remuemens qu'il y fait, 289. Est soupconnée d'être d'intelligence avec les Gui-e pour priver ceux de la maison de Bourbon de la conroune, 297. Va trouver le Roi a Mantes pour le prier au nom du duc de Guise de revenir à l'aris, elle retourne fort mécontente du refus du Roi; va le trouver a Chartres avec le duc de Guise, le cardinal de Bourbou, etc., pour le même sujet; meine refus, 369. Meurt à l'âge de i aus, endettee de 800,000 écus, 380. Son dermer avis au Rocaprès la mort des Guise, 381. Vers faits contre sa mémoire, 382. (L'Estoile.)

CATHERINE-HERRIETTE, fille de Henri IV et de la marquise de Mouceaux, est baptisée à S.-Ouen avec de grandes céremonies, XLIX, 342.

CAU

CATHERINE DE NAVARRE, sœut de Heuri ıv, est mariée au duc de Bar; difficultes qui s'élèvent sur la mamiere dont le mariage sera celebré; comment le Roi les lève de son autorite, XXXVI, 372. La princesse se rend en Lorraine avec son mari, 376 (Mem. de Cheverny.) - Details our son voyage de Pau a Saumur, XLI, 249 et suiv. (Mem. de Caret ) - Son maringo avec le duc de Bar est celébre dans le cabinet du Roi; princes pretendans a sa main, XLVII, 242. Refuse de changer de religiou; va en Lorraine avec son mari le duc de Bar, 326. Vient a Paris, ou elle fait publiquement le prêche en son hôtel, 397. Assiste au sermon du pere Cotton, qu'elle fait réfuter par le ministre Dumou-

lin, 398. Sa mort, 429. (L'Estode.) CATILLOR, gentilhomme, chef de liqueurs, est battu avec sa troupe près de Neufchètel, XLIV, 549

CATRICE (le capit.) est tue d'un coup d'arquebuse au siège d'Osten. de, sa valeur et son habilete, XLVII, 436

CATEUREBOGEN (Berthold, comte de), se rend a Venise, 1. 146.

Caunios (le capit.) est tué dans une sortie au siege de Metz, XXXII, 314.

Caucnon (P. ., evêque de Beauvais, pretendavoir le droit de juger Jeanne d'Arc, fait an due de Bourgogne une requisition a cet egard; obtient de l. de Luxembourg, moyennant 10,000 livres, que la Pacelle lui son livree, VIII, 289. Est nomme pour la juger de concert avec le vice-inquisiteur, 291. L'interroge pour la première fois dans la chapelle du château de Rouen, l'acca-ble d'injures, 292. Sa conduite inque dans ce proces, 205 Lit la sentence prononcee contre la Pucelle, scène indocente pendant cette locture, 312 Se rend a la prison de Jeanne d'Arc pour constater qu'elle a repris les habits d'homme, 305. S'approche du bûcher au moment où il commeuçoit à s'enflammer, 309. Se met en garde contre ceux qu'il a servis; publie de prétendues déclarations faites par la Pucelle avant de mour r; adresse à tous les princes chretiens une relation mensongère du procés; sollicite et obtient du roi d'Angleterre des lettres de garantie; cherche à justifier la condamnation de la Pucelle auprès de tous les évêques du royaume, 310.

CAUMARTIN Louis Lefebvre, seigneur de), est nom-ne garde des scenux par le crédit de MM. de Puisieux et de Bassompierre, qui l'emportent sur M. le prince et M. de

Schomberg, L., 538.

CAUMON (Jacquin). Prédictions que lui fait un astrologue de Carpi, XV, 381. Aventure plaisante qui lui arrive pour avoir voulu rompre une lance à 9 heures de nuit en hiver, 382. Dauger qu'il y court, 384. Est pendu par ordre du seign. de La Palisse, XVI,54.

CAURELAT (Hugnes de), gouverneur de la dernière forteresse de Normandie, dont Dugueschu se rendit maltre avec tant d'adresse, IV, 281. A la tête de 500 lances, vient attaquer les Français par der-rière, et décide la victoire d'Auray, 297. Accorde un pa-se port pour Duguesclin ; le reçoit près de Châlous ; l'assure qu'il le survra partout, 323. Gagne tous les chefs gascons, anglais, bretons, navarrois, qui lui promettent de marcher au premier ordie sous les enseignes de Bertrand, 344. Se rend avec cux a Paris, 326. Conduit ses gens à l'assaut de Maguelon, 339. Entante les murs de Bervesque a coups de martenu, 342. Déclare a lieuri qu'etant ne sujet du prince de Galles, il ne pourra plus le servir si ce prince seconde Pierce-le-Cruel, 387. Prend conge de Henri, et fait ses adieux a Du guesclin, 402. Seconde le duc de Lancestre dans le premier curps d'armee, à la bataille de Navarette, \$10. Demande au prince de Galles la liberte de Duguesclin, 428. Offre 20,000 doubles d'or à Bertraud pour payer sa rançon. 454. Conseille au lieutenant Grandson de réunir les garnisons voisines, et de demander au connétable Duguesclin un jour pour livrer combat, V, 75. Est envoyé secrètement pour tirer des soldats des garnisons; envoie un trompette demander bataille, 76.

CAVAIGUE et BRIGUENAUD sont pendus après le massacre de la S.-Barthelemy, comme complices de Pamiral Coligny, XLJII 450.

l'amiral Coligny, XLIII, 459.
CAVALCANTI, d'une ancienne maison de Florence, seconde Monduc dans la découverte d'une ruse pratiquée dans Sienne par le marquis de Marignau, XXI, 271.

CAVALERIE. Avantages de la cavalerie; comment les compagnies doivent être formées, XXIII, 243 et suiv. Comment une armée qui est forte en infanterie doit couvrir sa cavalerie; exemple du duc de Parme, qui fait lever le siège de Paris à Henri IV, XXIV, 229.

CAVERAI, assistant à la procession de la chàsse de sainte Geneviève, prie tout haut Dieu et les saints qu'ils lui fassent la grâce, avant de mourir, de voir pendre les Seize,

XLVI, 629.

CATET. Ses Mémoires portent ordinairement le nom de Chronologie novenaire; il est élevé dans la religion protestante, et devient ministre; il embrasse la religion catholique après l'abjuration d'Henri IV, XX, 26. Fut un des précepteurs de ce roi; résiste avec fermeté au comte de Soissons, 27. Le travail fait ses plus douces occupations; pourquoi ses Mémoires sont extrêmement précieux, 28. (Introd. aux Mém. de la deux. moitie du seiz, siècle.) — Lieu de sa naissance; il fait ses études à Paris sous le célèbre Ramus, qui l'entraine dans la réforme; va à Genève faire ses ctudes de théologie; obtient en France les fonctions de pasteur; devient sous-precepteur du prince de Navarre, XXXVIII, 217. Fait de grands progrès dans les

langues orientales; est nommé predicateur de Catherine de Bourbon; refuse de bénir le mariage de cette princesse avec le comte de Soissons. 228. Rentre dans la religion cathelique; se consucre au célibat; reçoit le titre de chronologue de France, 229. S'occupe à écrire l'histoire de son temps, et à réfuter les libelles des protestans contre lui; sa mort; sa Chronologie septenaire, 230. li ecrit le récit de la guerre civile, et le publie en 1608. Sa réponse sux objections qu'il prévoit qu'un va les faire, 231. Idée de sa Chronologie novenaire; jugement qu'en out porte Lenglet-Dufresnoy et l'abbé d'Ar-tigny, 232. Sa dédicace à Heuri IV, 233. Il développe dens son avantpropos les raisons qui l'ont porte à écrire l'histoire des guerres civiles, les causes qui les ont amenées, les intérêts et les passions qui les unt fait naître , en se couvrant tomjours du prétexte de la religion et de l'interet public, 237 et suiv. (Notice.) - Il est calomnie à cause de sa conversion à la religion catholique. XLIII, 132. (Mém. de Caret.) XIVII, 149. Il publie un écrit in-titulé la Fournaise ardente, 394. Détails sur sa mort, XLVIII, 385. (.Mem. de L'Estorle.)

CAYRUX (Jean des) est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

CAYLUS (le seigneur de), gentilhomme de la chambre du Roi, vient en Languedoc faire publier la paix conclue à Amboise, XXXIV, 362. Se rend à Montpellier, où il fait lire des lettres du Roi, 364.

CAZE - DIEU (le sieur de La), opine dans le conseil du Roi sur les propositions faites par les ambassadeurs des princes d'Allemagne comme M. de La Vieilleville; offre 10,000 livres pour subvenir aux frais de l'armée, XXVI, 381.

Carionieav, grand kan des Tartares, vient à la tête de 100,000 hommes sur les frontières de la Moklavie pour y etablir un vaivode au nom du Grand Ture; après quelques combats, il confirme celui que

107

mis y ont mis, XLIII, 176.

Au (André), architecte du
moc à ses biens et à ses esplutôt que d'aller à la
LLV, 304.

Au (Legy Andromet Du), fa-

au (Jacq. Androuet Du), fahitecte, commence la condu Pont-Neuf de Paris en LV, 1-0.

LV, 170.

AU (l'abbaye de), lieu des
sons où se traite la paix de
sambresis; noms des plénires français, espagnols et
p qui s'y rendent, sous la
n de la duchesse douairière
ine et de son fils, XXXII,
rquoi le leu des confereumusé, 221.

sengé, 221.

LEES (bataille de). Noms
seurs tués, blessés ou faits
res, tant du côte des Impée du côté des Français,
3. (Mém. de Du Bellay.)—
on decette bataille, XXIII,
sils sur les fautes commises
mues batailles, 330; compeut les eviter, 336. Mém.
sees.) — Noins des captis à Cerisolles, XXVI, 131.
les Français tirent peu de
leur victoire, 135. (Mém.
leville.)

mes (Michaud de), écuyer non, dispute le pas d'armes hàlons-sur-Saône par Jacq. 1, X., 22. Est blesse dans le

24.

nº Eat, fils naturel de l'onphonse, duc de Ferrare,
messiou de ce duche a la
lit Alphouse; leve des gena
ce et se fortifie, XNNVI,
fuse d'aller a Rome rendre
ce au Saint-Siege; est exié; livre bataille a l'armee
; est vaincu, 360. Cede son
léi.

se Narles, gouverneur de tente de se rendre maltre lle de Turin, XIX, 261. it il écheue dans son entre-63. Essaie de surprendre , en est repussé avec perle, aque inntilement Cazelles, et se retire avec perte, 388. (Mém. de Du Bellay.) — Reprend S.-Martin, XXI, 114. Est d'avis, dans le conseil de Perdin. de Gonzague, qu'on assiège Casal, 115. (Comm. de-Montlue.) — Echoue dans son projet de aurprendre Turin, XXIX. 285. (Mém. de Du Villars.)

CÉAR DE TOLÈDE, neveu du duc d'Albe, est tué au siége de Vulpian. XXI, 335.

Crist (le duc de), ambassadeur d'Espagne à Rome, sollicite l'éloigaement de cette ville de M. le duc de Luxembourg, ambassadeur de Henri vy, XL, 90.

CRABARRES (Ant. de) conseille au connétable de se retirer de devant Avranches, VIII, 513. Empêche les princes mecoutens de l'arrèter, 514.

CHABARHES (Jacq. de), grandmaltre d'hôtel du Roi, assiège Chalais en Bordelais, et prend la place d'assaut, XI, 30.

CHAROT, avocat de Nismes, requiert à l'assemblée des Etats de Languedoc qu'on fasse tomber les charges de la province sur les ecclesiastiques; il s'elève contre l'ignorance et la corruption des mours des prêtres, XXXIV, 304.

CRALAIS (de), maître de la garderobe du Roi, en grand crédit auprès de Monsieur, fait offiri ses aervices au cardinal de Richelieu pour
le mariage du prince, et autres
choses qu'on voudra; ses services
sont acceptes, I.I., 13. Gagné par
madame de Chevreuse, il manque
de parole au cardinal, fait chauger
de resolution à Monsieur, et le porte
a quitter la cour, 19. Est garde à
vue par ordre du Roi, 21. Ou lui
fait son procès, 22. Il est condamne à mort et execute; sun caractère, 23.

CHALANT (le comte de ) est fait prisonnier à la prise de Verceil, XNIX, 257. Ses menées pour recouvrer as liberté, 3.6. Propustions qu'il fait faire au Roi per le secrétaire Plancy, du mariage de Madaine avec le due de Savoie; raisons politiques sur lesquelles il

• appuic, 392.

CHALIGHT (le seign. de) est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV, 7.

CHALLANT (Jacq. de), seign. de Manille, defend un pas d'armes près de Dijon contre Jacq. de Montagu, IX, 349.

CHALON (Perrette de), bourgeoise de Paris, maltr. de Louis xi,

XIII, 356.

CHAMAN (le seigneur de) est blessé devant le château de Tuchan en Roussillon, XX, 415.

CHAMBAULT (le sieur de) contri-

bue à la défaite du duc de Joyeuse devant Villemur, XLI, 125 et suiv. Chambrelan (Guill.) prend la place d'Orville, emmène madame d'Orville et quatre de ses femmes,

la met à rançon, et ne veut plus la

rendre, VIII, 504.

Снаме (de La), ministre predicant de Geneve, est appele à Montpellier, où il enseigne sa doctrine et fait un grand nombre de prosélytrs; il est obligé de se retirer, XXXIV, 341.

CHAMOIS (le sieur de), capit. de la Ligue, est tué au combat de Sen-

lis, XXXIX, 178.

CHAMPDENIER (le seign. de) est récompensé par le Roi pour avoir bien gardé la tour de Bouche-de-Rhône, XIX, 128.

CHAMPDIVERS (le seign. de) défend Arras contre les troupes du

Roi, VII, 264.

CHAMPEAUX (Guill. de ), évêque de Laon, est nommé un des conseillers du dauphin Louis, fils de Charles vii, XI, 160.

CHAMPEROULE (J. de Grassay, reigneur de), rend par composition un des châteaux de Brindes, XIV, 276.

CHAMPION, procureur au parlem. de Rouen, accuse par le sergent Lafontaine d'avoir forme avec Haillier, huissier de la chambre des comptes, le projet de livrer la ville à Henri IV, est pendu par arrêt du parlement, XXXVI, 206.

CHAMPLITE (Guilloume de), cre prince d'Achaie, I, 63. Accepte la services de Geoffroy de Ville-Hadouin, neveu du maréchal; ses catreprises et ses succès, 73. (Nota: - Se croise à Clteaux, 128. Repousse les Grecs dans une premiere rencontre , 190. Est blessé devant le palais de Blaquernes, 210. Accompagne le jeune Alexis, parti de Contantinople pour soumettre le rest de l'Empire, 238. Est de l'expedtion faite contre la ville de Philee. 256. Accompagne le marquis de Montferrat allant au devant des de putés envoyes de Constantinople. 302. S'associe au neveu de Ville-Hardouin; défait les troupes de Michel, 334. S'empare de Coron et du château de Chalemate, 336 (Mém. de Ville-Hurd.)

CHAMPLITE (Eudes Le Champenois de) se montre contraire au retablissement d'Alexis, I, 174. Repousse les Grecs dans une premiere rencontre, 190. Est nommé du ciaquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, 198. Est de l'expédition faite contre la ville de Phi-lée, 256. Meurt, et est enterré dans l'eglise des Saints-Apftres, 286.

CHAMPVALLON, abbé de S.-Victor, a une conférence sur la religion au Pre-aux-Clercs avec le ministre Dumoulin, XLVIII, 315.

CHANGELLERIES (les) sont données à ferme : ce qui rend ces compagnies méprisables, XLVIII, 143.

Chanderier (J. dc), commandeur de Strasbourg, envoyé en ambassade auprès de Fredéric III, peint le caractère de cet empereur dans une lettre adressée au Dauphiu, XI, 221.

Chandios (P. de), ecuyer, s'offre pour disputer le pas d'armes, souteuu par Jacq. de Lalain, à Chàlons sur-Sanne, X, 6. Détails sur le

combat, 10.

CHANDOS, un des meilleurs capitaines d'Edouard , est tué, IV, 154. Précis des guerres entre la Fr. et l'Angl.) - Accompagne le duc de Lancastre en Bretagne, 184. Promet

ieschi de faire repaier sur le tort qu'il a reçu, 213. me son meilleur cheval pour tre contre Thomas de Can-215. Assiste au combat en clos qui a lieu entre Dugues-Thomas de Cantorbie, 218. . en Bretagne avec un grand e troupes, 225. Fait serment point quitter cette province ne soit soumise tout entière fort, 288. Relève le courage prince, 296. Fait avalieer m monde contre Bertrand, renverse par terre, 298. Le prisonnier, et le traite avec eté, 301. Le conduit à Niort, scoit à Angoulème Pierre-le-391. Le console, le présente ce de Galles, 395. Cammanrière-garde a la bataille de tte; se fait recevoir chevalier et avant le combat par le roi dre, jet Fait un grand cares Espaguols, mais est repor Henri et par le maréchal me, 417. Crie matilement a clin de se rendre, (21. Of-payer 10,000 liv. pour la de Diguesclin, (52. (Anc. ur Daguesc ,

meat (J., seign, de Pam-nat tue par les Bourguignons me attique prés de Paris,

lio.

ITAL le biron de 'est tue à de S.-Blanceau, LI, 37. ETELOURE (M.) est charge de s voyages de Blois a Meta, repater la delivrance de la nere, L. (3)

ITEPO . normand, est rompu voir envove au segueur de I d'Allegre une feite artifineut composce, qui devoit en at las donner la mort, X' V.

RTERIORE le seign de l's'endans S.-Omer, resiste aux s de Louis XI; fait battre une ie de plomb par soutenir i de Marie de Bourgogne, X.

PELLE (P. de la) est blesse à

mort à l'a sant du boulevard d'Orléans, VIII, 142.

CHAPELLE-BIRON (Jacq. de La Charbonnières, seign. de La), cat nomme par le Roi pour aller com-mander à Metz en l'absence de Vicilleville, XXVII, 238. Comment il y est reçu, 241. Il fait executer les Observantins qui ont voulu livrer la ville de Metz au cointe de Mesgues, 259.

CHAPPES (Guy de) prend la croix , I, 102. Se montre contraire au rétablissement d'Alexis, 174. Est nomine du cinquième corps de bataille contre l'emp. Alexis, 198.

CHAPPES (le sieur de) fait les fonctions de marechal de camp dans l'armée royale, à la bataille d'Issoire, XL, 47

CHARBONNIÈRE (le sieur de), du parti du Roi, est blessé à l'attaque de Pontoise, et meurt de ses blessures, XXXIX, 186.

CHARLES DE BLOIS, neveu de Phil. de Valois, marié avec Jeaune-la-Boiteuse sa mièce, sollicite à Paris l'investiture du duché de Bretagne, IV., 103. Assiège la comtesse de Montfort dans Hennebon, 105. Est fait prisonmer par elle, 116. Est tue a la batuille d'Auray, 157. Prec s des guerres ent la Fr. et l'Angl.) — Remercie Dugneschn des efforts qu'il a faits pour sa querelle, et lui donne le château appele la Roche d'Arien, 207. L'envoie avec 600 combattans defendre la ville de Dinan; ramasse des troupes pour aller au secours de la citadelle de Becherel, 236. Signe un traite et donne des otages, 227. Remplit fi-lelement les conditions du traite. appelle à son se ours tout ce qu'il a d'amis en France, et les remut à Guingamp, 287. Est tente de souscrire aux propositions que lui fait faire le comte de Montfort, mais en est detourne par Duguesclin, et surtout par la comtesse sa femme, 286. Fait part a son con-seil d'un songe qu'il a eu, et dont il n'attendoit rien que de funeste . 18- Rassure sur ce songe, rejette

toutes les propositions de Montfort, 288. Moyen qu'il emploie pour faire savoir au gouverneur du chàteau d'Auray qu'il va recevoir du secours, 289. Se met en marche avec son armée, et arrive devant le château, 200. Franchit le gué qui le sépare des Anglais, 293. Attaque le parent que Montfort avoit revêtu de sa cotte d'armes, croyant que c'étoit le comte lui-même, le renverse, 206. Est cusuite attaqué par Montfort lui-même, 297. Fait des efforts incroyables, 299. Est mortellement blesse; prend Dicu à témoin de son innocence; est perce de coups, 300. Est retrouve parni les morts, le corps couvert d'un ci-lice, 302. (Anc. Mem. de Duguesc.)

CHARLES, card. de Lorraine, tils du duc Cl. de Guise, succède au titre de son oncle ; son crédit suprés de Henri 11, XX, 47. Est chargé de toute l'administration civile du royaume, 75. Conseils qu'il donne au Roi contre les partisans de la religion nouvelle, 82. Il réfute au colloque de l'oissy le discours de Théodore de Beze, 99. Demaude avec chaleur qu'on poursuive tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir pris part à l'assassinat de son frère; veut entrer dans Paris avec des gardes; est attaqué dans la rue S.-Denis, et forcé de se réfugier presque seul dans son hôtel, 118. Meurt subitement à Avignon, 178. (Introd.) - Est chargé du maniement des affaires après la bataille de S.-Quentin, XXXII, 480. Mem. de La Chastre.) - Après la mort de Henri 11, il dispose des affaires avec le duc de Guise son frère, XXXIII, 20. Sou éloge, 21. Pourquoi il devient la cause que le prince de Condése met à la tête du parti protestant, 52. Repousse la requête de l'amiral présentée dans l'assemblée des notables, et demande la convoration des Etats, 103. (Mém. de Castelnau.) — Ses paroles en apprenant la nouvelle de la victoire de Dreux, XI.V. 57. Il fait casser l'édit de 1563 en faveur des protestans; reproches adressés par lui au

chancelier de L'Hôpital au sujet as cet édit, 61. Son entretien avec la Reine à l'occasion des lettres du la d'Espagne remises par l'ambandeur de ce prince, 63. Sa mon, 107. Op.nions contradictoires as ses derniers momens, 108. Se grandes qualités; usage qu'il en fait, 109. Vers faits sur lui; il et accusé d'avoir eu commers avec la letre de la letre d

Reine mère, 110. (L'Estoile.) CHARLES-LE-BEL, comte de la Marche, puis roi de France, fran de Philippe-le-Long, se réunit de bord aux seigneurs qui prétendoien faire valoir les droits de Jesse, fille de Louis-le-Hulin, à la conronne de France, IV, 75. Moste sur le trône en vertu de la loi mique; fait de grands préparatifs pour secourir les chrétiens d'Armene; calme les Flamands; envoie son cacle Ch. de Valuis combattre les Asglais en Guyenne, 78. Consent à ce que le fils du roi d'Angleterre la fasse hommage de cette province; ferme les yeux sur la conduite de sa sœur Isabelle, reine d'Angleterre, 79. Tente inutilement de niettre sur sa tête la couronne inpériale; décla**re avant de mouri**r Ph. de Valois régent du royaume, 81.

CHARLES V, duc de Normandie. se laisse tromper par le roi de Na-varre, IV, 124. Est déclaré lieute-nant général du royaume après la déroute de Poitiers, 132. Dissont les Etats généraux qu'il a convoqués, 133. Essaie en vain d'obtenir des villes les secours qu'ils n'avoient voula lai accorder qu'à des conditions humiliantes; assemble de no veau les Etats, 134. Est obligé de leur céder; intimide Marcel per sa fermete; quitte imprudemment Paris, et y revient plus imprudem-ment, 135. Est force de recevoir Charles-le-Mauvais, et de rendre la liberté aux malfaiteurs, 136. Parvient à s'échapper de Paris, 137. Y rentre après la mort de Marcel, et convoque de nouvenux Etats, 138. Gouverne après le depart de son pere pour l'Angleterre; lui suc-

CHA cede a sa mort, 145. Envoie des troupes en Normandie contre Charles-le-Mauvais, 146. Reçoit l'hommage de Montfort pour la Bretague; acquitte la rançon de Duguesclin, qu'il envoie à la tête des grandes compagnies en Espagne, 148. Accueille les deputes de la Guvenne; marie Philippe-le-Hardi à Marguerite, veuve de Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, 149. Fait sommer le prince de Galles de venir se justifier devant la cour des mirs; envoie déclarer la guerre a Edouard, 150. S'empare du comte de Ponthieu; sans quitter Paris, dirige le commandement de ses armees, 151. Oppose le duc de Brabant aux comtes de Gueldre et de Juliers, 155, Rappelle à Paris les ducs de Berri et d'Anjou; convoque de nouveaux Etats; rappelle Dugueschu, le fait connetable de France, et l'envoie en Normandie contre les Auglais, 153. Attire à son service presque toute la noblesse de Bietame, 154. Conclut une trève avec le roi d'Angleterre, 156. Offre de sacrifier une partie de ses conquetes pour etablic une paix durable, commence les hostilites; se décide a punir entin Charles-le-Mauvatvi i 58. Se declare pour le pape Clement vir. 130 Vent enlever la Bretagne a Moutfort; irrite de la conduite des seigneurs bretons, les chasse de ses armees, 160. Soup-conne la lidelite de Duqueschu, 16 · Neanmoins fait transporterson corps dins le tombeau des rois; profite habitement des dispositions nouvilles des seigneurs bretons; sa conduite envers l'armée anglaise, 10 2. l'ombe malade, et meurt sans as or parconsolider sectravaux, ses talent, supplittique, sou economie, 163 Sut contenir l'ambition et l'avidacidos dues d'Anjon, de Berri et de liourgogne ; leur adjuignit pour la regence le duc de Bourhon son heau frere, 165 (Guerres en-tre la France et l'Angleterre.) -Essaie de relever la France de sou accablement, 133 Part de Paris

pour aiter assieger Meiun, 234. Fait faire des ouvertures a Bianche, femme de Ch. de Navarre, qui éton dans cette ville; les voyant mai reçies, se decide à attaquer le chàteau, 235. Fait publier un assaut, 236. Vent en partager les périls; ses tristes reflexions en voyant tout ce qui se passoit autour de lui; encourage par Le Besque de Vilaines, il commande qu'on retourne a la charge, 237. Euvoie au secours de Dogueschu, 239. Reçoit enfin la ville à composition, 240. Devient roi après la mort de son père, 251. Ordonne qu'on resserre étroitement les prisonniers faits à la bataille de Cocherel; fait decapiter Squanville, donne à Dugueschu le comté de Longacville, et graufie tous les of ficiers qui se sout distingués dans cette journée, 273. Apprend avec peine la mort de Ch. de Blois et la prise de Dugueschn; reçoit l'hommage du courte de Montfort, 303. Envoic son grand chambellau Hureau de La Rivière au devant de Dugueschu pour lui faire honneur, V. 68. Le nomme connetable de France, 71. (Anc. Mem. sur Dugueschn.)

Ne de Jehan on Jean, roi de France, et de la reine Bonne, fille du roi de Boheme, a Vincennes en 1336, est reçu avec be accoup de joie comme premier ne, 253. Fut instruit de honne heare dans les lettres, 254. Fut couronne en 1364, à l'àge de 27 aus, 257 Les malheurs du temps lui donnérent de l'experience, 258-Prit des habits et nu maintien græ ves, cloigna de sa cour les flatteurs et les gens dissipes, 272. Rechercha les hommes sages et pradeus, les honora, et les poursut largement, 293. Appela a sea conscila les prelate les plus sages et les plus seuses ; mit dans son parlement les jurietes les plus renommes; conuta et honora les theologiens les plus instruits, consulta pour lu-même les médectus les plus habiles, 274. Et rechercher les savans et les philoso-phes, entre autres le père de Chis-tine, 275. Comment il partagenit sa journée, 277. Ses occupations et ses loisirs, 279. Son portrait physique, 280. Temps de l'annee où il residoit dans ses châteaux, 281. Ordre qui s'observoit dans sa marche lorsqu'il alloit à cheval, 282. Sage distribution des revenus de son royaume, 283. Comment ils étoient employés, 284. Ordre qu'il établit duns la maison de la Reine; habits, joyaux et parure des princesses de sa maison, 285. Table et ameublement de la Reine; par qui elle étoit servie; lecture qui se faisoit pendant les repas, 286. Le Roi lui envoyoit tout ce qu'il jugeoit pouvoir lui plaire, et aimoit à s'entretenir souvent avec elle; etat dis enfans de Charles; soin qu'il prit pour l'éducation du Dauphin, 287. Choix de mattres prudens et habiles; nul prince ne fut plus instruit dans les lettres , 288. Exemples de amour pour la justice, 289. Tint souvent lit de justice en sou palais, 290. S'opposa aux combats judiciaires, 291. Exemples de sa clemence, suitout envers les rebelles, 293. Evita de charger d'impôts ses sujets, 205. Reprenoit doucement et ramenoit au bien ceux qui s'en écartoient par une vie deréglée, 206 Pordonna trois fois a son barbier qui l'avoit volé, 297. Sa douceur, sa liberalité envers ses officiers, 305. Sa décence dans ses habits et dans ses discours; il l'exigeoit aussi dans les antres, 306. Sa compassion; il ne permit jamais à un mari offense de renfermer sa femme pour le reste de ses jours ; défendit à sa cour tout livre licencieux;-chassa un chevalier qui avoit parle d'amour au Dauphin, 307. Sa sobriéte dans le manger, 308. Son amour pour la verite, 309. Exemple cité de sa fidelité à garder sa parole, 310. Sa charite envers les pauvres, les eglises et les monastères; fondations pieuses, 312. Sa devotion; dons qu'il lit à des eglises, 316. Consulta des theologiens et des savans pour savoir si J.-C. pouvoit avoir laisse de son sang sur la terre, 317 Avoit

temps, de faire couronner son lib et d'embrasser l'état ecclésiastique. 319. Su discrétion dans ses largemes. n'aina personne sans lui avoir reconnu quelque grande qualité, 321 Fut en son temps le seul digne de tre nommé vrai chevalier, 334. En les quatre vertus qui conviennent a chevalier, 337. Preuves historiques, 338. Pour quoi le Roi ne put faire lesmême la guerre en personne, 345 Ce qui le décida à faire Duguescin connétable de France, 38 1. L'amour de la paix, la compassion pour le peuple l'engagèrent, quoique vic-torieux, à consentir à traiter de la paix avec le roi d'Angleterre, 402. Supériorité de ses forces sur celles de ses ennemis, 403. Noms des priscipaux barons qui étoient à la tête des troupes en différens en droits du royaume, 405. Autres barons en se rendirent, eux et leurs places fortes, au roi Charles, 408. Le duc de Bourbon, les comtes d'Alenços et du Perche, le connétable et plusieurs antres, envoyés pour sou-mettre la Bretague, 412. Régles sur la manière de combattre. 414 Comment le Roi recouvra le duche de Guyenne, 415. Comment on peut se rendre maître des places fortes, 416. Le duché de Bretagne soumis, et à ce sujet comment les châteaux peuvent être réduits, 417. Le duc de Bourgogne et le sire de Clisson. envoyés pour faire le siege de Calais. se rendent maitres de plusieurs places; comment des assiéges penvent se defendre, 419. Le Roi garda toutes ses conquêtes; aucune ne tenta de se soustraire à son obeissance. 422. Comment les forteresses se doivent garder et defendre contre les cuneaiis, 423. Flotte cutretenne sur mer par le lici; domniages qu'elle causa aux vauscaux anglais, 125. Comment les troupes de mer doiventêtre mieux armées que celles de terre , 426. Le roi Charles mérita le titre de vrai chevalier par son bonheur, son bon sens, sa diligence et sa force, 428. Fut vrai plule sophe

ou amateur de la sagesse. COIDment il mérita ce nom, VI, 6. Fut habile dans l'astrologie; en quoi consiste cette science, 8. Eut la noblese d'entendement; ce qu'il faut gutendre par la, 10. Les fois qu'il fit ou changea prouvent qu'il cut de ses sujets, et les consulta tou jours our leurs besoins, 18. Put puste, diligent et constant dans ses resolutions, at; habile dans les sciences et arts, 22 Eglises, châ-teaux et autres edifices qu'il construisit ou répara, ou agrandit, 25. Fot son de l'étude; livres qu'il fit tradure, lubliothèque qu'il forme, 26 Protegea et consulta l'université; comment cette école s'etablit a Paris, 29. Mot de Charles sur la science, 3a. Sa reponse a des courusans qui le pressoient de donner des ordres, 33. Accorde l'office de notaire a un clerc qui avoit use de hnesse et de diligence pour l'obtemr. 37 Mot de Charles au sujet de la mort de Budes, 38. Sa reponse à desharons de Bretagne, a Loccasion de l'ancien Jeux du duche de ce nom, 39 Ame micax donner la charge de tresorier aun homme pauvie, mais sage et instruct, qu'ann rache sans combute, for Mot de Charles a Loccasion d'un babile tuna obule qui a'etoit fraca-se en tombetit, je, et sar la fermete d'ame d'au de ses valets de c'embre : 43. Sa lettre a un marbe a me en pour l'engager a se ren fre aupres de lor, 45 Part venitra Paris une da de qui poinsent danc grande reputation to saintete, 47 Sa repoint on messager du comte de l'ancary (leoblige celloquoir a venir a Paris, 48 Jugement remarquidle qu'il rendit en tre underses the resection changeur d Paris (p) Cequal pensor de la distinutation, 53 Approximate la prdite de vivo e se taire, 🙀 Comcount il decouvrit la manyaise foi d'un de ses officiers, et la punit, 55. Sa reponse à un mot du duc de Lancastre, 58. Ce qu'il penson de la félieité des princes, 59. Les rois

recherchérent son alliance, 60. Le soudan du Caire lui envoie des présent, et lui fait offrir ses provinces et terres à gouverner, 61. Comment il recevoit les princes ctrangers qui venoient a sa cour; richesse et somptuosité de sa table et de ses appartemens, 62. Officiers charges de taire les honneurs, 63 Comment il recoit en France l'emp Charles 1v, qui desiroit le voir, 64. Détails sur le voyage de ce prince, 7. Sa visite à Saint-Deuis, 69 Comment il est reçu a Paris, 70. Le Roi va au devant de l'Empereur; comment il etoit vêto; seigneurs qui l'accompagnoient, 71. Details sur sa marche et son cortège, 72. Ordre qu'il fit observer dans Paris a cette occasion, 73. Magnifique entrée des deux princes, 74 Details sur la reception que le Roi fait à l'Empereur dans son palais, 76. Présens de la ville de Paris à l'Empereur, 78. Souper donne par le Roi la veille de l'Epiphanie, 79. Accompagne l'Empereur a la Sainte-Chaselle , 4 a Ceremonie qui s'y fit, 8 r Detais sur le diner qui suivit, 85 Le Roi mene l'Empereur au Louvre, 84 L'universite de Paris vient l'y haranguer, 85. Le Rorti ut au Louvre, en presence de l'Empereur et dans un grand conseil, un long discours dans lequel il expose tous l's agets de plaintes qu'il a contre l'Angleteire, 86. Offres que fui fait l'Empereur, 90 La Bemerce at l'Empercura l'hôtel de S -Faul, qu. Pre ensiqu'ille lui fait, ga Le Rousie site l'Émpereur à S. Mancet à l'eaute-sar-Marne, 63. Brans et riches presens qu'il lui fut ainsi qu'an roi des Roma no son tilo, 95. L'accompagne a son depart, et le fait accomp gner par ses barons jusqu'e la frontiere, qui Douleur du Roi a l'occa con de la mort de la Reine son epous , cerem me funchic, 100 Recat aris qu'on veut l'emposson ner, 103, puis des lettres qui lui anoncent que Barthelemy, archevé que de Bari, a été élu pape, 105 les cardinaux lus ecrivent qu'il n a

cté elu que par violence et par peur, 106. Le Roi convoque une assemblée de prelats et de docteurs, et refuse de reconnoître le Pape, 107. Reconnoit Clement vii, 111. Lettres qu'il écrit à ce sujet aux princes chrétiens, 112. Reçoit dans la grande chambre du Louvre le cardinal de Limoges, légat à letere, qui donne des éclaireissemens sur la nomination du prétendu pape Urbain, 115. Projette d'assembler un coucile géneral pour décider entre les deux Papes, 117. Chagrin du Roi à la mort de Duguesclin; honneurs qu'il rend à sa mémoire; cette mort fut comme le presage de la sienne, 137. Tombe malade; ses pieuses dispositions avant de mourir, 138. Sa fermeté, 139. Détails édifians sur sa mort, 141. Ses dernières paroles, 142. Donne sa bénédiction à sou fils, 143, et à tous ceux qui étoient présens; meurt dans les bras de La Rivière, 144. (Christ. de Pisan.)

Il ne permit jamais à ses généraux de compromettre la surete du 10 yaume en livrant une bataille générale, 148. Rétablit la sureté dans les provinces, et se trouve en état de declarer la guerre à l'Angleterre, 150. Assure le paiement des troupes; son ordonnance sur la police militaire, 151. Rétablit la disciplane, 152; la marine; pourvoit à la conservation des forêts; réduit le nombre des procureurs au Châtelet; protege specialement le commerce, 153. Fixe le prix du marc d'or et du marc d'argent; rend aux domaines royaux la valeur qu'ils devoient avoir, 154. Règle l'apanage de ses enfans, 155. Ses soins pour la conservati n de la bibliothèque du Louvre, 156. Augmente le nombre des officiers de la couronne, 157. Uncourage et cultive lui-même les lettres; recompense genereusement les services rendus à l'Etat, 158 l'onde des couvens ; des bôpitaux et des collèges; laisse à sa mort un trésor de plus de 17 millions, 159. Son économie degenéra quelquefois en avarice, itir Augmente les privilèges des hourgeois de Paris, tôt Fixe la majorité des rois à 14 sm, nomme un conseil de régence, laux les instructions les plus sages au du d'Anjou, 164. (Observ. sur l'Hui de Ch. r.)

CHARLES VI, fils de Charles V, De en 1368. Sa naissance est celebre avec grande pompe à Paris , V. 363. et aussi à Rome; soins donnés à sus éducation, 304. Remporte à 14 au une grande victoire sur les Flamands 300. Ses belles qualités , sa mauvais santé, 367. Etat du royaume au commencement de son regne, 368. Se enfans, 369. (Christ. de Pisan. -Parvient au trône au même âge que saint Louis; comparaison entre > 4 règne et celui de ce roi, VI, 171 Première cause des desastres de son règne, 172. L'ambition, la cupidite et la conduite déréglée des grands, secondes causes, 173. Le jeune Charles annonce des qualités brillantes, et devient cher aux soldats ; son goët pour les armes, 177. Son peu d'opplication à l'etude; son penchant pour les ferimes, 178. Nomine Olivier Clisson connétable de France. 182. Est arme chevalier par le regent; est courenné à Reims, 183 Troubles de Paris, 184. Convoque les Ltats géneraux à Comprégue, paroit dans cette assemblée, mais n'en obtient pas ce qu'il demande. 189 Va, malgré l'avis de son conscil, faice la guerre en Flandre ; penètre dans l'interieur de ce pays; sa conduite à la bataille de Robesc ; emte par le moine de S.-Denis, 192. S'avance à la tête de son armée vers ia capitale, pour la punir de sa rebellion; est conduit par sessoldats à l'h& teld S.-Paul; mesures violences que son conseil y prend, 194. Paroit sot un trône entouré de ses mini-tres & de sa c mi, a l'air de se laisser flechir par les prieres des princes et prince ses, 156 Re olutions quisont prises à la suite de cette scène these trale; elles augmentent le mecontentement, 197. Retourne faire la guerre en Flandre ; fait lever le siège et defait les Anglais, 1991 l'ipouse Isabelle de Bavière; se distingue dans la guerre de Flandre, 204. Fait une expédition heureuse contre le due de Gueldre; convoque à Reims une assemblee de princes et de seigueur», y accuse l'administration de ses oncles, et annonce l'intention de prendre lui-même les rênes de l'Etat, 213. Son portrait d'après le mome de S.-Denis, au moment on il s'empara du pouvoir, 214. Sa ce-nérosite: son habilete dans les exercices multaires; son mot an vicut duc de Berry, qui et at sur le point d'épouver la jeune courtesse de Bonlogne, 215. Le ministère qu'il forme obtient lassentiment general; systême de ce ministère trace par le mome de S.-Denis, 216 Fait celebrer un service solennel a la memoire de Daguescha, 217. Se nièle deguise dans la foule, on ses libertes avec de jeunes bourgeoises lui attirent des insultes graves; conclut une treve de 3 aus avec le roi d'Augleterre, 221. Se rend à Avignon; parcourt le languedoc; s'y livre sans retenue any plastes; Ote le gouvernement de cette province au duc de Berri son oncle, fait brûler vit Betisac, un de sovagens, van Lait que Lage ire avec son frère a qui airivera le premier des deux à Pare, perd la gageore, 223, l'rojets de guerre qual forme; totale dangereusement malade, devient meiancolorie : cour d'amour et dile pour le distratte, 274. Vole au secours de Clision assessing, 576. Vive inquietude qual temorgue sor savie, pour out avec volence les compliers de P. de Crain, evge du dia de la cirigne qual le lui fivre ; prosent P. de Craon, 1977. Donne une partie de ses bajas a con trore tiones, deelare la guerre au duc, se rend Mans, est arrête au milo n d'uns ret, 298 Perd la moon. 🏲 trad worte a Couloil, 200 Est point de es peuples, 230. Ital masque on il court le plu-grand danger; retombe ·lace un etat deplorable, 233. Ses ali ruatives de langueur et d'abattement, 234. Sa lettre aux cardinaux

d'Avignon pour empécher l'élection d'un pape, 236. Ses lettres patentes qui soustraient la France à l'obedience de Benoit xiii, 239. Après avon entenda le sermon du moine Legrand, rappelle le duc de Bourgogue, 260. Au unlieu des profusions de son epouse et de son frère, manque souvent du necessaire, 261. Obtient des ducs de Berri et de Bourbon qu'ils entainent une négociation avec la Reine, : 60. Pareit avec la Reme dans la cathédrale de Chartres sur un trône magnifique; pardonne au duc de Bourgogne ; presse les princes d'Orleans d'executer le traite conclu; retourne a Paris avec la Reine et le duc de Bourgogne, 281. Est arrête par la populace, et oblige de prendre le chaperon blanc, 357 List force d'aller en grande poupe faire enregistrer au parlener, 3 m. Revetu de l'echarpe des armagnaes, suit l'armée en Flandre, reprend Compiegue et Soissons ; sici pare de Bapanore ; assiège Arras, veut qu'on entame une negonaten; sa fermete d'un cette circonstance, 31 f. Concluturitraité; conditions de ce tra te. 3.5 Se rend a Vincennes; sutprend Bachourdon sortant de la chambre de la Reine, 3 to Confirmele trate d'Arris, 354. Va octuper l'hôtel de S.-Paul, 356. Sa mort. Gr. Tabl. du res. de Ch. ri' - Gouverne par le duc de Enargigue, escent le roccoor hommes pericaller a Bourger, sectend a Le Charne-sur-Loue, y fat de grand soud, mianices; a singe Duule Rays currend matte, VII, 25 a A sie, e la orgaz, details sur ce siège, 953. Recomme a Part, apres Ferrangement construction foreigns et soleuelement pare a Auverre, 254, Ras-emble se tro pest assiege Com-perno, star S'en rend maltre; xa atterior S cours, 261 Lemmite et a saut, nos. Se cent maitre de Bapaune; va mettre le siège devant Arras, 263. Détails sur ce siège, 264. Fait la paix avec le dur de liourgo ene, a la sollicitation de la duchesse

de Hollande; retourne à Paris, 267. Confirme la paix projetée entre lui, Henri v et le duc de Bourgogne, 327. Entre avec le roi d'Angleterre à Paris, 337. Meurt deux mois après ce prince, 367. Commencement de la maladie dont il fut atteint, et qui troubla son regne, 368. (Mém. de Fenin.)

CHARLES VII, troisième fils de Charles vi, et cennu d'abord sous le nom de Ponthieu, épouse à 12 ans Marie, fille du roi de Naples, VI, 312. Reçoit le duché de Touraine et le gouvernement de Paris, 324. Sa réponse noble et ferme au héraut que le duc de Bourgogne lui envoie, 332. Est sauvé par Tanneguy-Duchatel, 338. Se retire à Bourges; compose un parlement; prend le titre de régent; est reconnu par tout le midi de la France, 345. Rejette avec indignation le projet de paix proposé par le duc de Bretagne, 346. Ouvre des négociations avec Henri v, 348. Se rend à une entrevue avec le duc de Bourgogne, 349. Montre quelque inquiétude sur celle qui a été indiquée à Montereau, 350. S'y rend le premier, 351. Tombe évanoui en voyant le duc massacré, 352. A la sollicitation de sa mère, est condamné par le parlement comme assassin du duc de Bourgogne, déclaré privé de toute succession; ses vassaux sont déliés à son égard du serment de fidélité, 357. Appelle de cet arrêt à Dicu et à son épée; fait un traité avantageux avec l'Ecosse; en reçoit un secours de 7,000 hommes ; situation de Paris; les malheurs y ramenent la religion; fondations d'hôpitaux, 358. Le Dauphin envoie le comte de Buckam, ecossais, contre le duc de Clarence; se lie momentanément ave le duc de Bretagne; se décide à al taquer les Etats du duc de Bourgogue; entre dans le Nivernois; prend Cosne, 359. Après la mort de son père, prend le titre de roi et le nom de Charles vii, 361. (Tabl. du règ. de Ch. 71.) - Situation de ses af-

de roi, VIII, 7. Caractère de œ prince, 8. Caractère de ses favoris: quelles chances de succès s'offruits à lui, 9. Il se fait sacrer à Poitien. 11. Evénement d'où l'on tire un 🖚 gure savorable pour le rétablisement de ses affaires, 12. Voit d'un œil indifférent les succès et les revers des guerriers qui se sacrifiest pour sa cause, 13. Comble de biesfaits les étrangers qui s'attachents son service; confie la garde de si personne à une compagnie d'élée de soldats écoseais, 16. Retiré » Bourges, ne fait aucun effort por améliorer sa situation, 18. Est oblgé de composer pour une somme de 40 liv.; ne peut être accusé d'avoir detourné pour ses plaisirs l'argent destiné à l'entretien de ses troupes 19. Est appelé par dérision le roi de Bourges; ne sait résister à ses minstres, ni braver la présence du cosnetable de Richemont, 22. Sa re-ponse à ce connétable lorsqu'il lu propose pour ministre le sire de la Trémouille, 26. Récompense avec grandeur la garnison et les habitass de Montargis, 28. Dans l'extrémite où il se trouve réduit, s'engage à donner le duché de Berri au roi d'Ecosse, s'il parvient à recouvrer son royaume; a l'intention d'aller chercher un asyle en Espagne ou en Ecosse; on lui propose de se retirer seulement en Dauphine, 41. Témoignage de I homassin à ce sujet; il est décide qu'on disputera le terrain pied à pied à l'ennemi; à qui les historiens attribuent cette resolution, 42. Le témoignage de Brantôme sur ce fait ne peut être soutenu, 43. Fuit donner à Jeanne d'Arc des pages, des écuyers, des rmes et une hannière, 45. N'ose refuser entièrement que le conille de Richemont rentre en grace; et sacre à Reims, 47. Or-donne à Jeanne d'Arc de rester à l'armée; semble sortir de son apathie, 48. Parcourt les rangs de son armée dans les plaines de Montpilloy; harangue ses soldats et montre faires au moment où il prit le titre un vif désir de signaler sa valeur,

49. Retombe dans la mollesse et retourne à Bourges, 52. Etat de la France à cette époque, 53. Accorde une amnistic générale aux Parisiens, qui offrent de tout tenter pour lui remettre leur ville, 60. Contirme le parlement, auquel il réunit celui qu'il avoit établi à Poitiers; arrête le mariage du dauphin Louis avec Marguer. d'Ecosse, 61. Lève des subsides dans le Lyonnais, le Dauphiné et le Languedoc; assiége et prend Montereau; fait son entrée dans la capitale; y est reçu au milieu de l'enthomissue des habitans; dirige luimême ses affaires, 62. Rend plusieurs ordonnances sur l'administration de la justice; rétablit l'ordre dans les finances, réforme le luxe; désordres causés dans le royaume par les gens de guerre, 63. La peste se joint à la famine ; dépopulation de Paris ; pour la première fois, une prime est accordée à ceux qui apporteront au magistrat la tête d'un loup; le Roi soutient le concile de Bale, convoque une assemblée à Bourges pour examiner les décrets de ce concile, 64. Arrête le réglement connu sous le nom de pragmat que sanction, dans lequel les libertes de l'Eglise gallicane sont definies d'une manière plus claire, 65. Sa sagesse et sa fermeté en cette occasion lui concilient l'amour de ses peuples, 66. Fait un remier réglement pour réprimer la licence effrénée des soldats et capitaines, 67. Surpris par la conspiration dont La Tremoulle ctort l'ame, le Roi appelle le connet de Richemont, marche sur Niort, force les rebelles à implorer sa clémence; s'empare de La Charité-sur-Loire; fait rentrer dans le devoir le comte de S.-Paul; assiege l'ontoise; lève le siege ; reparolt tout-à-coup devant cette place, 63. L'emporte d'assaut; assemble des troupes en Guvenne pour sauver la ville de Tartas, apprend que les princes mécontens doivent se reunir à Nevers, 69. Dissimule; autorise cette réunion; offre un sual-conduit au duc de Bretagne pour s'y rendre; négocie avec les

seigneurs les plus paissans de la Ligue, et parvient à la dissiper; dé-livre la ville de Tartas, et soumet plusieurs autres places, 70. Signe une trève de 18 mois avec l'Angleterre, 71. Pour se débarrasser des compagnies qui désolent le royaume, envoie 12,000 hommes au service du duc d'Antriche; va lui-même à la tête du reste des aventuriers mettre le siège devant Mciz, 72. Capitule avec les habitans de cette ville, et lève le siège; prolonge la treve avec l'Angleterre, 73. Forme le projet d'établir une armée permanente; assemble les grands vas-saux, 74. Obtient par des libéralités ou par des promesses leur assentiment ; établit la taille appelée la taille des gens d'armes; l'armée prend le nom de gendarmerie française; sa composition; réglemens auxquels elle est soumise, 75. Le Roi publie une abolition générale, prend des mesures pour la surete des routes, crée les francs-archers; utilité de cette institution, 76. Prescrit les indemnités dues aux habitans obligés de fouruir des vivres aux troupes; l'ordonnance rendue à ce sujet fait connoître la valeur qu'avoient alors la plupart des objets nécessaires à la vie; par d'autres ordonnances, retablit l'ordre dans les differentes parties de l'administration, 77. Son goût pour les fêtes et les plaisirs; ses amours avec Agnès Sorel, 78. Sa conduite prudente envers Fregose et le duc d'Orleans; demande à l'Angleterre reparation de l'outrage fait à son allié le duc de Bretagne, 79 Son entree dans la ville de Rouen ; description de cette entrée, 80. Dirige ses troupes dans Li Guvenne, delivre cette province de la domination des Anglais, 81. Reunit une armee qu'il reconduit en Guvenne, menacee d'une nouvelle invasion, defait les Anglais à Castillon; soumet et punit les villes rehelles, 82. Pait construire aux deux extrémités de Bordeaux les châteaux du Ha et Trompette ; recoit les ambassadeurs que differen-

princes d'Orient lui envoient après la prise de Constantinople, mais ne leur donne aucune espérance, 83. Fait arrêter le duc d'Alençon, qui est condamné à mort; lui fait grace de la vie, et ne retient qu'une partie de ses biens confisqués; établit un ordre rigoureux dans les linances, 84. Fait rediger par écrit les usages, styles et coutumes de chaque province, et les fait servir de règles pour les jugemeus; met un frein à l'avidité des gens de loi; se met luimême en garde contre les faveurs injustes qu'on pourroit obtenir de lui : confirme les priviléges de l'université, mais en corrige les abus; son traité d'alliance avec les Suisses, 85. Son administration est univercellement bénie; sa générosité et sa reconnoissance envers ceux qui l'avoient servi; rehabilite la memoire de Jeanne d'Arc; anoblit sa famille, 86. On a peine à expliquer sa rigueur envers Jacques Cour, 87. Sa maladie, sa mort; fut surnommé le Victorieux, 88. (Tabl. du règ. de Charles ru.) - En 1425, envoie demander du secours au duc de Bretagne; cherche à négocier auprès du duc de Bourgogne, 110. Recoit de ces deux princes la promesse de secours, à condition qu'il éloignera de lui ceux qui avoient pris part à la captivité du premier, et au meurtre du père du second . 111. Offre à Richemont qui désiroit le servir, et pour la sûreté qu'il demandoit, de remettre en ses mains Lasignan, Chinon et Loches; se rend à Angers, 113. Y donne l'epée de connétable au comte, 11 ;. Se rend à Saumur, où le due de Bretagne vient lui faire serment, et promet de faire la guerre aux Anglais, 117. Assemble les trois États à Mehun-sur-Yeyre; leur demande de l'argent, 118. Se décide à voir Jeanne d'Arc; le fait examiner et interroger, 153. Est tout clonné d'une chose qu'elle lui dit en secret, 154. La fait conduire avec lui à Poitiers, 155. Lui donne un écuyer, un page, des armes, etc., 157. La fait

conduire à Blois par plusieurs capitaines, 158. A la nouvelle de la prac de Jargeau, appelle de toutes per des gens de guerre pour venir » joindic au duc d'Alençon et a le Pucelle, 183. Se rend à Sully, 184. puis à Gien, d'où il envoie l'amus Culant sommer la place Bonny de se soumettre à son obéissance, 19: S'arrête au conseil de la Pucelle, a se décide à aller à Reims, 192. Somet S.-Florentin; livre un comle: devant Troyes; disette que l'arme y éprouve, 195. Consulte son asseil pour savoir s'il assiégera ou nos cette ville, 196. S'arrête à l'ava de Jeanne d'Arc, 199. Reçoit Troyes composition; y fait : ou entrée . and Est recu dans Chalons, 201. Arme à Reims, où se rendent les ducs de Bar et de Lorraine, et le seigneur de Commercy; envoie chercher h sainte ampoule à l'abbaye de S-Remy, 202. Est fait chevalier par le due d'Alençon, et couronne par l'archevêque de Reims, 203. Se resd au prieure de S.-Marcoul; recoit le soumission de la petite ville de Wally, de Laon, de Soissons, et de pla sieurs autres places, 204 Se prepare à combattre le duc de Bedfort, 205. Retourne à Château-Thierry, 206. Attend à Dammartin le duc de Bedfort pour le combattre, 207 Envoie Lahire faire des escarmosches; se retire vers Crespy; se porte sur Senlis, 208. Envoie Ambroise de Lere et Naintrailles à la découverte des mouvemens du duc de Bedfort; se dispose à combattre. 209. Ordre de ses batailles; quels en etnient les chefs, 210. Escarmouches entre les deux armé**es, 211. L**e Rot entre dans Compiegne, y recon la soumission des habitans de Beauvais et de Senlis; vient à S.-Denis, 213. Recoit la somnission de la ville de Lagny, où Ambr. de Lore est envoye pour commander; se retire vers la 1 oue, laissant à S.-Denis le comte de Vendôme, 218. (Mem concern. la Puc. d Orl.)

Il fait prendre des informations sur Jennie d'Arc dans son pays, 259. Vent le voir avant le retour de ses envoyes à Domremy; est sur le point de la renvoyer; se détermine à la recevoir, 260. Pour l'éprouver, se cache dans la foule de ses courtisans; est reconun par elle, 261. Prend continue en ses discours, 264 La contie a la garde du gouverneur de Chmon, 365. Lui donne l'etat de mason d'un chef d'ormee; lui fait faire une armure, 268. Ne peut se resondre à se priver des secons de la Pucelle; exige qu'elle suive l'armee, 280. Ne fait rien pour la saitver des mains des Auglais, 289. Songe à rehabiliter sa memoire, 312. Ordonne une première enquête; fait agir les parens de Jonne en leur propre nom. 313. Rétablit sa memoire, mais ue cherche pout à venger vi mort, 314. Supplem. aus Mem. sur J. d'Arc.) -- Vient a Bray sm-Seme, 199 Assiste an orde de Montereau; fait son entree à l'aris, Sor. Assiste au service celebre en memoire du comte d'Armagnac, 502. Va à Poitiers; marche contre le duc d'Alencon et I de La Roche, qui se sont cuipares de S. Maixant par trabis in ; recoit le chiteau de cette ville a discretion, fait trancher la tête aux gens de Lielt oche, 515. Ace orde le pard or au bâtard d'Orleans, fait la prix avec les antres princes mecontens, 516. Vicit au jege de Pontoise, 540. Nons des princes et se ancors qui l'incompagnent, depend as quid yorde in, 52) - Nosste ous cae de Caca, 550 Hot de Robert - I tablet des compagnes d'ortonnances, leve une talle ser le tovaine pour les entretener, IN. 1 to Ces compa-Alteres descontibents, 408 Mem. de La Marche -1 et sommer par sex and as ofence burn it d'Anales terre de reparer 1's torts que les Anglas font dans le revanue ; n . I gre les tieves, et sur le refus du Roj ressemble des troupes avec le duc de Bretagne pour marcher contre eux, XI, 11. Refuse au dur de Sommerset, a Talbot et autres Auglais la liberté de s'en aller, 16. Met le siege devant le Palais de Rouen, 17 Proite avec le duc de Sommerset, conditions auxquelles il lui donne la liberté de se retirer avec sa femme, ses enfans et autres Anglas; retient Talbot en otage, 18 Lait son entrée dans la ville de Rouen, 19. Envoie des troupes dans la Guyenne, 20. Exige, durant la conquête de la Normandie, qu'on prenne les places et châteaux par composition, et non par assaut, 22. V a mettre le siège devant Bordeaux, traite avec les Anglais; reçoit le serment des Bordelais, 11. Baunit ceux qui etoient alles chercher les An glas, soumet toute la Guyenne, 42 Envoie scerétement en Dauphine Aut, de Chabannes, comte de Dam martin, pour prendre et amener son fils Louis le d'aiphin ; opinions diverses sur la cause de cette mission , 17 Me a. de Da Clercq.) — Fait publier dans toute la Normandie des lettres patentes portant ordre de laisser descendre paisiblement tous les Anglas da parti da roi Henri, meart au châtean de Meliun-sur Yevre, XIII. 26 Grande et belk comète vue à Paris le lendemant de sa mort, 257. Details sur ses lune railles (1877) de Tros (2)

University at a rounde France, entrepren i lexoyage d'Italie en 1 (94). MIII, a l'ex cutretenu d'uns l'ideque le coyanine de Naples licappia. tout de die it. 7. renvoie le fille du rot des 11 mains, et épouse et le du duc de Bretagne, 19 kait une pax de francisco fracción d'Au inche, or Demende aux Venitions and et conseil paurs or entreprise. d ledo, reponse et pelitique des Venuti 163, 17 Se renda Lyon, 14 Basendiicore Lom e armee a Gé nes, 25 Passe en Italie, emprunts qu'il y tait, 28 Solliere par Ludo vic, s' decide a poursuivre, se rend a 15°, 14, più a Pavie, ciud y cit Jean Galcas, due de Milan, et sa femme, 36. De la a Plaisance, 37. Entre sur le territoire de Florence, dont plu sients places se donnent a lui, jo

Assiège et prend le château de Sesane, 41. Entre dans Pise, 42. Ensuite dans Florence, 46. Fait un traité avec les Florentins, qui lui donnent 120,000 ducats, 51. Marche vers Rome par les terres des Ursins, qui lui sont rendues, 52. Envoie à Ostic le cardinal S.-Pierreaux-Liens et Perron de La Basche, maître d'hôtel du Roi, 54. Entre dans Rome, 57. Noms des cardinaux qui se réunissent à lui, et veulent déposer le pape Alexandre v1; négocie avec le pontife, et conclut un traité avec lui, 69. Part de Rome, prend d'assaut Chastel-Fortin, 70; Valmouton, et arrive à S.-Germain, 71. Entre dans Capoue; est reçu dans Naples, 72. Tout le royaume, excepté quelques places, se soumet au Roi, 73. Noms des seigneurs napolitains qui le reconnoissent pour leur souverain, 74. Fait à Fer-dinand et son oncle Fréderic des offres qu'ils refusent, 75. Est cou-ronné roi de Naples; fautes qu'il commet, 76. Se rend maître du château de l'OEuf, 77. Informé de la lième conclus contre lui décide la ligue conclue contre lui, décide de s'en retourner en France, 100. Noms des commandans de place qu'il laisse dans le royaume de Naples, 101. Traite favorablement les part sans des Colonne, qui se tour-nent contre lui, 102. Reprend le chemin de Rome, 103. Laisse à Sienne le seign. de Ligny, qui en est bientôt cha-se; se rend a Pisc, 106. Retient cette ville, à la priere des habitans; y laisse pour commandant le seign. d'I ntragues, 109. Vient à Sienne, 111; à Sesane, 113. Se rend maître de Pontremoli, 114. S'engage dans une petite vallee, où il éprouve une grande famine, 116. Comment les Allemands pa-sent sa grosse artillerie à travers les Apennins, 119. Le Roi arrive à Fornoue, 125. S'y trouve dans une situation critique, 128. Pourparlers inuti-les avec les chefs de l'armée italienne, 131. Détails sur la bataille de Fornoue, 134. Les ennemis sont mis en fuite, 141. Le Roi se retire

d'Ast; détails sur cette retraite, 152 Conclut la paix avec le duc de Mlan; à quelles conditions, 177. Sere tire aussitôt à Trin, 179. Revientes France; se mêle peu de ses affaires, se reposant sur des serviteurs per expérimentés; apprend la nouvelle de la mort du Dauphin; son deul de cette mort dure peu; pour con-soler la reine Anne de Bretagne, fait danser devant elle plusieurs jeunes seigneurs, 188. Reçoit la novelle de la reddition des châtesses de Naples, 192. Restitue aux Florentins 30,000 ducats qu'ils lu avoient prêtés, et pour lesquels il devoit leur remettre la citadelle de Pise, que d'Entragues contre la foi des traités, rend aux Pisaus, 193. Manque deux entreprises sur Génes, formees, l'une par Bapt. Fregose, l'autre par Trivulce, 203 Ne s'occupe que de tournois et joûtes, 207. Conclut une trève avcc le roi de Castille, 215. Ses constructions au château d'Amboise, 221. Projette une nouvelle expedition mieux combinée en Italie, 222. Ses projets de réforme dans les finances et dans l'Eglise, 223. Détails sur sa mort, 224. Sur ses funérailles, 229. (Mem. de Comines.) - Sait à peine lire et écrire quand son père va le voir à Amboise; rougit de son ignerance; s'applique avec ardeur à l'étude; fait traduire pour son usage les Commentaires de César et l'histoire de Charlen agne, XIV, 128. Conçoit de l'attachement pour le duc d'Orleans; temoigne un vit desir de se soustraire à l'autorité de sa sœur, 150. Touché du discours de la duchesse d'Orkans, lui accorde la liberté de son mari, 191. Prend la résolution de régner enfin par lui-même; part du Plessis-lès-Tours sous pretexte d'une partie de chasse; se rend au pont de Baragnon ; envoir d'Aubigny délivrer le duc d'Orleans, 192 Comble ce prince de bontés, lui confie son projet d'épouser Anne de Bretagne; écrit à sa sœur pour la rassurer sur

la crainte d'une disgrace, 193. Continue les négociations entamées en Bretagne, 194. Forme le projet de conquerir ce pays, pour laisser en-suite la duchesse libre de donner sa main à qui elle l'en jugeron digne; va assièger Rennes; entre dans cette ville dans un moment de trève, voit la pri**ncesse,** et cherche à la disposer en sa faveur; accorde un saul-conduit à Anne, et tremble qu'elle ne passe en Angleterre, 195. Se rend auprès d'elle, celèbre son mariage; clauses supulées dans le contrat; fait couronner la Reine à S. Denis, 196. Change le conseil forme par madame de Beaujeu; donne toute sa confiance à Guill. Brissonnet et à Et. de Vers, 197. Songe à entreprendre les conquêtes qui ont eté l'objet des rèves de sou enfance; projette de s'emparer du rovaume de Naples, 198. Favorise Perkin, qui se fait passer pour le duc d'Yorck, 200. Conclut la paix avec l'Angleterre, moyennant de grands sacrifices; rend le Roussillon à l'Espagne, 201. Par le traité de Senlis restitue l'Artois et la Franche-Comte à Maximilien, 202. Etat de l'Italie au moment où le Roi se prepare à y entrer, 203. Fait un tra té avec Ludovic Sforce, qui promet des secours d'hommes et d'argent, 208. Confie la regence à la Reine et au sire de Beaujeu, devenu duc de Bourbou; preud la route de Grenoble, 210. Noms des seigneurs français et étrangers qui l'accompagnent, 211. Traverse les A'pest reçoit des secours d'argent de la duchesse de Savoie et de la mar juise de Montferrat; arrive a Asia, ou il a une entrevue avec Lud vic; y tombe malade, 211. Difference entre l'aimee française et les armees italiennes, laquelle expleque l'etonnante facilité que trouve Charles vin à traverser l'Italie, 213 Le Roi se rend a Pavie, y voit le jeune duc Galeas; touche des prieres d'Isabelle son épouse, lui donn-des espérances qu'il ne peut réaliser; entre dans Plaisance, 218. Me-

nace de l'excommunication par un nonce du Pape s'il entre sur les terres de l'Eglise, répond qu'il a fait vœu de visiter le tombeau de mint Pierre, et qu'il faut qu'il l'accomplisse, 219. Engage le domaine de la couronne; fait au clerge de France un emprunt pour payer son armée ; exige de Medicis la remise de toutes les places fortes de la Torcane, 220. Est reçu à Pise avec des transports de joie, 221. Entre dans Florence en conquérant; veut qu'on y rappelle les Médicis; est obligé de se relacher de ses prétentions; obtient une contribution de 100,000 écus, 222. Entre dans Rome à la lueur des flambeaux; négocie avec le Pape; établit quatre tribunaux qui rendent la justice en son nom, 223. Conditions du truité conclu avec le Pape, 224 Details sur son sejour à Rome; il quitte cette ville, emmenant avec lui Zizim, frère du sultan Bajazet, que le Pape lui remet, 225. Apprend à Veletri qu'Alexandre vi a conclu un traité avec Ferdinand et Isabelle, et les principales puissan-ces de l'Italie, 226. S'empare du château de Mont-S.-Jean et de S.-Germain, 227. Entre dans Aversa, où on lui présente les cless de Nuples; est reçu dans cette ville sux acclamations du peuple, y sejourne trois mois, 229. Rejette les propositions que lui fait Frederic, oncle de l'erdinaud, en faveur de la tamille de ce prince; devient maitre de Gaete et de la Calabre, que le senechal de Beaucaire et d'Aubigny lui soumettent; ne se met point en garde contre les delices de Naples; fait son sejour habituel à Ponge-Reale, 430 Description de cette maison de Plaisance, 231. Il y oublie les dangers qui le menacent; fait de riches presens à une charmante amazone; veut se faire renuoltre empereur d'Orient, roi de Naples et de Jerusalem; fait une entrée solenneile dans Naples, y est couronne; fait chevaliers les jeunes fils des dames napolitaines. 333

Nouvelles alarmantes que lui envoie Comines, son ambassadeur à Venise; elles le déterminent à reve-nir en France; il laisse une partie de ses forces à Naples; désordre où se trouve ce royaume, 233. Prend la route de l'Etat romain, 234. Emporte de vive force la ville de Toscanella; sa conduite généreuse envers une jeune fille de la plus grande beauté qui vient se jeter a ses pieds, 235. Malgre les conseils de Comines, il laisse des garnisons à Sienne et à l'ise, 236. Arrive à l'ietra-Santa, où il apprend que l'armée vénitienne l'attend au-delà des Apennins, 237. Vient devant Fornoue, se décide à livrer bataille; noms de sept chevaliers qui se chargent de veiller spécialement sur la personne du Roi, et prennent les memes vêtemens que lui pour recevoir les coups qui lui seront destinés, 238. Discours du Roi à ses généraux, 239. Fait des prodiges de valeur; gagne la victoire, mais perd son bagage; arrive à Asti à travers mille dangers, 240. Négocie avec Ludovic ; conditions du traité conclu avec ce prince, 241. Repasse les Alpes et s'arrête à Lyon; les tristes nouvelles qu'il recoit de Naples lui inspirent le désir de reconquerir ce royaume, mais il est retenu par les parlemens, 2/2. Conclut une treve avec Ferdinand d'Espagne; confirme les derniers traités faits avec Maximilien et Henri vii; s'occupe uniquement des soins du gouvernement; ordonne la rédaction des coutumes des diverses provinces, 243. Rend le grand conseil sedentaire à Paris; se livre à des exercices violens; projette de faire rebâtir le château d'Amboise, 244. Relègne le duc d'Orleans à Blois; son état de langueur et de foiblesse ; quelle fet la cause de sa mort , 245. (Tabl. au regn. de Ch. r iii. — Airive à Rome, d'où le duc de Calabre venoit de sortir avec sou armée, 256. Assiège Mont-S.-Jean, qu'il met à feu et à sang, 259. Se porte sur Naples, d'où le duc de Calabre et on oncle Frédéric se retirent pour passer en 8cile; y est couronné en grande & lennité; restitue les terres, ville. scigneuries, rentes et revenus au princes, ducs, comtes et barons qu en avoient été privés ; décharge k peuple d'une comme de 200,000 de cats, 260. Fait de grands biens a oblations aux eglises; est averu, après un long sejour dans Na-ples, de la ligue formée contre la par le Pape, le roi d'Espagne, k duc de Milan et la seigneurie de Venise, 261. Prend le parti de retouuer en France; repasse par Rome. rencontre ses ennemis en grand nombre, leur livre combat, 262. Y court de grands dangers; en set victorieux, 263. (Mém. de l'Ille-neuve.) — Du règne et des explost de ce prince; son caractere. l'auteur des Mém. de Bayard, XV. 196 et suiv.

CHARLES IX MONTE SUR le trône a dix ans, XX, 93. Prête à Lyon senient d'exécuter les conditions de la paix faite avec l'Angleterre; y fait batir une citadelle, 117. Veut s'clancer contre les troupes du prince de Condé; est retenu par le connétable; se dirige au grand ga lop vers Paris avec une foible escorte, et y est reçu aux applaudissemens du peuple, 126. Va joindre à S.-Jean-d'Angely le due d'Anjes. dont il envic la gloire, 137. Est marie avec Isabelle, seconcie fille de Maximilien 11, 140. Ses defauts et ses qualités, 141. Il semble prendre du gout pour les entretiens de l'a miral, et prêter l'orcille à ses dis-cours séduisans, 143. Tient un conseil où sont admis le duc d'Anjou . Tavanues et Coli, nv, 145. La guerre à faire en Flandre en est l'objet; le Roi Isdance à se décider, 146. Se livre aux plus horribles emporte mens en apprenant l'assassin**at d**e Coligny; se rend chez lui avec toute sa cour, 151. Déclare dans un conseil secret qual consent à la mort de Coligny, mais qu'i**l ve**nt que tous les protestans soient massacres; le conseil décide que le roi

de Navarre et le prince de Conde seront epargués, 153. Dissimulation profonde du Roi; mesures prises pour rendre le massacre plus facile et plus sur, 154. Ses remords apres la Saint-Barthelemy; il negocie avec La Noue, l'un des chefs les plus renommes du parti prote-tant; lui donne le gouvernement de La Roche le, 164. Assiste au siège de cette vule, 163. Signe un traite de paix avec les protestans, 164. Presse le depart du duc d'Anjou pour la Pologne; motify qui l'an ment; son existence triste et languissante depuis la S.-Bacthelemy, il tombe sei ieusement malade à Vitry, 167. Va s'etabler a St.-Germann, où il espère en vain trouver le rep a qui le fuit, 168. Ordonne au duc de Guise d'etrangler La Mole, amant de Marguerite de Valois, 160 Se retire a Paris, protege par les Soisses, 170. Est transporte a Vincennes, on il moutre le desir de soulager ses peuples, 1-2. Près de mourir, il appelle auprès de lui le roi de Navarre, lui recommande sa femme et an fille, et meurt dans ses bras, 173 Introd ) — Visite les provin-ces , XXIV, 412. Ordonne aux Guise et aux Châtillon de sortir de Paris, 114 Eponse Elis, d'Antriche, fille de Maximilien XXV , 185 Avone au p-rlement le massa re de Li S. Barthelemy, 30 . Mem. de Lacanner. \ - Son discours a l'ouverture day offoque de Poissy, XXXPI, 17. Public des lettres parentes pour declarer qu'il est bloc a Paris, et que les protestans ne doivent se revolter of prendie les armes, sous prefexte que lui et ses freres sont prisenniers du duc de Guise et du connetable, 180 A fresse and princes d'Alemagne one declaration pour leur foire entendre qu'il est libre, aussi que sa mere et ses freres, et pour les engager a retirer du royaume les tronpes qu'ils y ont a la solde des protestans; remplace Vicilleville dans le commandement de Rouen par Brisse, 258 Accorde aux cerle-

sinstiques de racheter les terres et immeubles par eux vendus, 319. Se rend à Fontainebleau, où il reçoit les ambassadeurs du Pape, de l'Empercar, du rot d'Espagne, du duc de Savoie et autres princes catholiques, qui le prient de faire observer les decrets du concile de Trente, et l'exhortent à demenrer ferme dans la religion catholique, 320. Reponse qu'il leur fait, 321. Fêter et divertissemens qui ont lieu a Fontainchleau, 322. Il fait son entrée à Sens; va à Troyes, où la paix avec l'Angleterre est conclue et publice, 326. Prend sous sa protection la reine de Navatre Jeanne d'Albret, et prie le Pape de mettre au neant la sentence qu'il a rendue contre elle, 334. Se rend à Nancy, on il repond aux ambassadeurs des princes catholiques qu'il ne peut casser l'edit de pacification nouvellement fait , 3 15. Continue la visite de ses provinces, 336. Valà Lyon, où la Reme me e ordonne de construire une bonne citadelle, 338. Se rend en Roussillon; y public un édit concernant l'exercice du culte protestint, 350. Ordres qu'il envoie aux gouverneurs des provinces relativement aux huzu nots, 3 jr. Tient a Monlins une assemblee des grands du royaume, dans laquelle il récoucilie la venve da doc de Guise et le cardinal de Lorraine avec l'amiral et avec le marech, de Montmorency, 365. Instruct du complot des protestans, fait venir les Saisses à Meaux, 341. Se rend avec cux a Paris. 384. Mande de tous côtes ses serviten, si, et se met en état de debinse . 381. Se decide a sortir de Paris pour aller a S. Deuis, après avoir ingulement tente tous les moyens de paralication, 393. Apres la barolle de S. Dems, offic au prince de Conde de faire publier l'édit de pacification par tous les parlemens. s'il vent deposer les armes, 401 Fait la paix avec lui, 415. Motilqui déterminent les deux partis à la faire , \$16. Révoque les edits en fa veur des protestans; suspend de

leurs charges tous ceux qui font profession de la religion nouvelle, 433. Entre dans S.-Jean-d'Angely, 490. (Mem. de Castelnau.) - Fait son entrée à Montpellier, y assiste à une procession générale, XXXIV, 266. ( Mem. de Philippi.) — Se marie avec la fille de l'Empereur; passe l'hiver à Villers - Coterets; jeux auxquels il se livre, XXXV 71. Détails sur le cérémonial suivi lors de ce mariage, XXXVI, 45 (note). Défend au duc d'Alençon et au roi de Navarre de sortir du château de Vincennes, dont il fait garder les portes; fait arrêter les marechaux de Montmorency et de Cossé, 59. Détails sur sa mort, 60. (Mém. de Bouillon.) - N'assiste oint au conseil tenu pour la S.-Barthelemy; a beaucoup de peine à y consentir; XXXVII, 49. Vent faire arrêter le duc de Guise, pour l'assassinat commis sur l'amiral, 50. En est détourné par le maréchal de Retz, 51. Se réunit à sa mère et se conforme à sa volonté, 52. Tombe malade à S.-Germain, 58. Vient à Vincennes, où il fait garder à vue le roi de Navarre et le duc d'Alençon; fait mourir La Mole et Coconas, 59. (Marguer. de Valois.) -Comble de caresses la reine de Navarre; flatte les huguenots, XLV, 72. Propos tenu à l'amiral sur la guerre de Flandre et sur le caractère de la Reine mère, 73. A Teligny, sur sa cour et son conseil, 74. Va voir avec sa mère le corps de l'amiral pendu au gibet de Montfaucon; ses paroles sur la S.-Bartheleny et sur le mariage de sa sœur, faire étrangler La Mole; veut le faire etiangler au Louvre, 82. Témoignage qu'il rend à la mémoire de Coconas; détails sur sa mort, 85. Ses rigrets d'avoir tant fait répan-dre de sang, 86. Vers sur lui, 87. Ses funérailles, 99. Dispute entre messieurs du parlement et des évéques et seigneurs sur le rang qu'ils doivent tenir, 100 (Mêm. de L'Estoile.)

Charles-le - Téméraire, co de Charolais, depuis duc de Bou-gogne, fils de Philippe-le-Bon, a distingue des son enfance dans la joûtes et les tournois; expose ple sieurs fois sa vie contre les révolts de Gand; aime la danse, la me que; sa galanterie ; sa pitié pour le pauvres; se remplit l'esprit d'ides heroiques et de projets gigantesque. Louis xi aigrit son caractère par su contradictions, IX, 52. Entre dans la ligue du Bien public; se met à la tête de l'armée; accueille avec hanteur le prélat que lui envoie Loss x1, 55. Fait des prodiges de valeur à la hataille de Montlibery; assign la ville de Dinant et la prend d'asaut, 56. Va se jeter aux pieds de son père mourant, et lui demande sa bénédiction; son impétuosité et son ambition détruisent l'ouvrage de Philippe, 57. Epouse en troisièmes noces Marguerite d'Yorck, sour d'Edouard Iv; fêtes brillantes à l'occasion de ce mariage, 58. Fait de préparatifs contre le roi de France; entrevue de Peronne, 59. Force ce prince à marcher avec lui contre les Liégeois; achète de Sigismond, duc d'Autriche, l'Alsuce, le Brisgaw et le comté de Ferette, 60. Recoit avec de grandes démonstrations d'amitié et de zèle le roi Edouard, réfugié en Flandre; le met en eut de reconquerir son royaume, 61. Fait une invasion en France; se soumet à des conditions désavantageuses; se lie avec Ferdin. d'Arragon; entre en Picardie; est force de lever le siège de Béauvais ; pense à obtenir le titre de roi, 62. Force le duc de Gueldre à mettre son père en liberté; achète son duché, 64. Va à Trèves en faire hommage à l'Empereur ; sollicite de lui le titre de roi; refuse de rendre aux Suisses le comté de Ferette; se ligue avec le roi d'Augleterre, avec la duchesse de Savoie, 65. Ne remplit pas ses engagemens avec Edonard; court au secours de l'électeur de Cologne, chassé de ses Etats; reste dix mois au siége de Nuitz; fait enlever Re-

## CHA

CHA

125

ne 11, duc de Lorraine, et ne le relache qu'à condition qu'il se liera avec lui contre le Roi; fait une trève de 9 ans avec ce prince, auquel il abandonne le connetable de S.-Paul, 66. S'empare de la Lorraine, marche contre les Suisses, prend d'as aut la ville de Granson, est defait devant cette ville; se retire en Franche-Comté, livie au plus sombre desespoir, 67. Ses terreurs, ses deliances; fait arrêter la duchesse de Savoie; reparoit en Suince; est battu à Morat, et se sauve avec peine, 68. Marche contre Nancy; est abandonne par le comte Campobasso; livre bataille; y est tue par un chevalier lorrain, 69. Est enterre dans l'eglise de S.-Georges de Nancy, 70. (Précis sur la deux. maison de Hourg.) — Son portrait, son caractere, 179. Accompagne on père dans les guerres de Flandre, se lie avec le duc de Berri, 180. Perd la bataille de Montlhery, y est blesse, et en dauger d'être pris; fait la paix avec le Roi, et regagne toutes les terres que Louis xi avoit rachetees de l'hilippe, 181. Fait un accommodement avec les Liegeois; relourne en Brabant, ou il est reçu avec joie par son pere, 18a. Assie e Dinant, preud et brûle cette ville, devient le conseil de son pere, et lai porte toujours honneur et respect, apres sa mort, soumet les rebelles de Gand, leur ôte quelques-uns de leurs privilèges ; marche contre les Liegeots; assiège S-Tron, 183 Defait les rebeller, et recoit ensuite la ville a composition; prend Tongres, entre dans Liege, en fait abattre les portes et les mars, punit quelques rebelles; retablit son cousin germain Louis de Baviere , tient une cour brillante; donne audience aux riches et aux pauvres, 184 Fétes a l'occasion de son tromieme mariage avec Marguer. d'Angleterre; marche de nouveau contre les lacgeous; fait la paix avec le roi de France à Peronne; assiège la ville de Liege, 185. La prend d'assent, la pille et la brûle, hors les

eglises; ravage tout le pays; donne des secours au roi d'Angleterre chassé de ses États; retourne en France, met le siege devant Amiens, 186. Fait de nouveau la paix avec le Roi; tient ses pays en crainte et en paix , les fait prosperer; etablit un parlement a Malines, 187. La paix etant rompue, Charles preud de force Roye et Nesle; met le siège devant Beauvais; s'empare de la ville et du comte d'Eu; marche sur Rouen; revient contre la cité d'Amiens; prend plus eurs places, 188. Conclut une treve de 9 ans; vient à Valenciennes; change les robes et manteaux des chevaliers de la Toison d'Or, 189. Se rend dans le duche de Gueldre; assiege et prend Nunegue, et gagne tout le duche et le comte de Zutphen; se rend à Treves pour y traiter avec l'Empereur du mariage du duc Maximilien avec sa tille Mirie, mère de Philippele-Beau, 190. Fait transporter les corps de son père et de sa mère aux Chartreux de Dijon; porte du secours à Bernard de Bavière, archevêque de Cologne ; fait le siège de Nuitz; detourne le cours des rivieres, 191. Traverse le Rhin à cheval, se bat avec l'empereur l'rederie, venu au secours de la ville, 192. Conclut la paix avec lui; fait ravitailler la ville de Lintz; récoit dans son camp le roi de Danemarck et plusieurs princes d'Allemagne, 193 Entre en Lorraine ; porte du secours à la duchesse de Savote contre les Suisses; assiege et prend Granson, est battu devant cette ville, 194 Repusse les montagnes, assiège Morat, est de nouveau hattu; se retire à Jayes , 195. Assemble les Etats de Bourgogne en la ville de Salms, reunit de nouvelles troupes ; marche en Lorrame; met le siège devant Naucy, 146 Est tue an con bat hyresous les murs de cette ville, 197. Quel fut le but de toutes ses entreprises, suivant l'auteur des Memoires, 199 Sea tros mariages, 200. (Introd.)

A l'àge de 17 ans joûte à Bruxelles contre Jacques de Lalain, X, 60. Rompt plusieurs lances; reçoit le prix des mains de deux princesses, 61. Son caractère; ses exercices et passe-temps durant son enfance, 62. Jure d'accompagner son père pour le venger de ses sujets rebelles, 68. Commande avec son pere l'arrière-garde à la bataille de Gavre, 144. Est blessé dans le combat, 149. Ses occupations pendant son sejour à Lille; se fait une grande réputation dans les exercices militaires, 156. Pric le Dauphin de tenir sur les sonts de baptême sa sille Marie; fêtes à l'occasion de ce bapteme, 220. Se brouille avec les seigneurs de Croy; à quelle occasion, 222; ct avec son pere, 223. Se retire à Termonde, 225. Reutre en grace auprès du duc en cedant à sa volouté, 226. Revient à Bruxelles, 227. Accompagne Louis xi à Reims, à Paris, 229. Y célébre des joûtes et des tournois; se rend à Tours auprès du Roi, 230. Retourne en Flandre auprès de son père, 231. Se lie avec le comte de S.-Paul, le duc de Bretagne, le duc de Boarbon, contre Louis x1, 234. Commencement de la ligue dite du Bien public; avertit son père de cette alliance; leve des troupes de toutes parts, 235. Rencontre l'armee du Roi à Monthery; livre combat, 236. Est en danger d'être pris; est blessé, 237. Pa-se la nu-t sur le champ de bataille, 238. Tient consed le lendemain sur une pièce de bois abattue, 239. Se loge a Montlhery, 2 jo. Se joint avec le duc de Berri pour aller au devant du duc de Calabre; est d'avis de retourner sur Paris, > 43. Fait jeter un pont sur la Seine du côte de Conflans, 245. Se retire au pays de Liege après la paix; puis revient a Bruxelles, où se continuent entre lui et le Rorles negociations relatives à son maria a avec Anne de Bourbon, 25 v. Lait le siège de Dinant, 257. Entre dans cette ville, qui est pillee et brûlee; exemple de ustice envers trois archers, 258. Arrive devant Liege; y jette une telle epouvante que les habitans lui

grace, 260. Marche contre les Liegeois révoltés, 273. Leur livre ba-taille près de S. Tron, dont ils s'etoient emparés, et les met en deroute, 274. Marche sur Lie, e; s'es fait ouvrir les portes, 276. Euvor une grosse armée par mer au secours du roi d'Angleterre, 277. Vient a la tête de ses troupes devant Amicas, plusieurs entreprises d'armes s'executent pendant le siège de cette ville. noms des champions, 278. Trère conclue, 279. Son mariage aver Marguer. d'Yorck arrêté. 281. Se rend maitre de Roye et de Néolle. vient attaquer Beauvais, 282. Entre en Normandie, y prend plusieurs petites villes, 283. Revient devant Beauvais; se reure à Peronne, 284. Forme un camp appelé le camp d'honneur; présente en vain la betaille au Roi, 285. Tient à Peronne un parlement; annonce à tous se chevaliers que Louis x1 lui a promede l'accompagner pour delivrer le seign. d'Imbercourt et l'evéque de Liege, 286. Se présente devant Louis xi; lui fait jurer la paix, et la jure avec lui ; tous deux mar chent sur Liege, 287. Le duclivre assaut à cette ville; s'en rend maitre, 288. Fait faire justice des plus mutius ; accorde au Roi la liberte de se retirer danson royaume, 289 Va au secours de l'acheveque de Cologne son cousin; met le siège devant Nuitz, 290. Se rend maitre d'une île vois ne en comb ant de terre un bras du Rhin, 29 . Apaise un débat eleve entre les Anglais et les Italiens, 295. Details sur le siege de Nuitz, 296. Le duc attaque le camp de l'Empereur, et y met le desordre, 297. Arrangement conclu entre lui et l'Empereur; tous deux se retirent, 298 Lêtes a l'occasion de son mariage avec Marguer, d'Yorck, 299 Longs et curieux details sur ces fetes, 300 Joutes qui curent heu, 317. Il joute lui-même contre Adolphe de Clèves, 380. Tournoi; noms des chevaliers qui le fournment, 385. Le duc y paroit, et met fin aux jeux, 384 Fait

arrêter le jeune duc de Gueldre, et le force à rendre la liberte à sou pere Arnoul; fait mourir publiquement, de concert avec Louis xi. le connetable S.-Paul, 3gr. Celebre a Valenciennes la fête de la Toison d'Or ; no sa deceux qui y furent faits chevaliers, 392. Devient duc de Gueldre; se rend maître du comte de Zutphen, 393 Fait prendre le conte de Wittemberg; gagne tont le pays de Larraine, 397. Va au secours du comte de Rouont; fait prisonniers, plusieurs Saisses, qu'il lait pendre ; est force de se retirer avec ses troupes, 395. Feed la bataille de Gran on , 396. Va metire le sæge devant Morat; est battu devant cette place; se retire du côle de Liege, 397. Marche en Lorrame au ser aus de son heutenant J. de Rub inpre, 398. Fait une treve de quans avec le roi de France, texte de cette treve, 399 Ordonne a Ohy. de La Muche de prendre motarne de Savoie et ses ent no, 417. Met le siege devant Nancy: livre ha a fie rt la pendavec la vic., (20 -- l'ixi DE LA MASON DE CE PRINCE FOREstastiques qui desservent sa cliapede, 4-9. Lonctions de ses aucobmers, 180 Membres de son conseil deposite, lears functions, 481 Au atiencia donneca par le princi ; de la safle ou il les donne, (5). Du provot des marchaux, 184. Da con-seil de guerre, 485. Pes finances, e in pent elles sont admiret ces, 4.5 De l'état de la maison civile, of operational cliese compact, 187 Da premier ctat de cette icacció, an comprend to paracteries (15). Details current a ceterord, prost surv Discounds at que imposad Lechansonnerie, details, 5 spet nix Diti reme etal, que mijend Leavene, 413 Pecuver transhint peare tory my dans las latacles le jon a des armes da priace, postera (1, 5, 4. Ses autres form Cous, 716. Des convers de custine, leurs foncs tions, Sig. Des saussiers, 5-3. Des fruitiers, 524. Du quatriene cint, qui comprind l'ecure ; des conseis

d course, 517. Des qualites requises pour être premier ecuver d'ecune . 558. De l'étendard du prince qu'il dort porter, 529. Sa juridiction sur les autres cenyers, 530. Du palfremer du prince; des valets d'écurie. 532. Des marcchaux, des hotteleurs, des chevaucheurs, 5/3. Des rois d'armes, des berauts d'armes, des poursoi aus, 534. Du roi d'armes de la l'oison, 536. Des trompettes de guerre, 537. Des ar-chers gardes du corps, 538. De la garde du prince ; du capitaine de la garde, 53q. Dans quel ordre la maison do prince l'accompagne à la guerre, 5 pr. Du marcelial du logis de l'hôtel. 5 ja Du fourrier du logis, 543. Des portiers et d's aidespertiers; des sergens d'armes, 545, Do nombre des hossmes d'armes du due en ses ordonnauces, 547. Des conducteurs de ses ordonnances, 5 [8. Desgens de pied, 55 t. Du maître de l'artifierre ; son autorité, 553. Du marech I de Bourgogne, il est egal a un marcehal de France. Du marcen d de Larnace, da 18 quil cas e**n en** nomine att, 755 A quelle somme annoul se montent les depenses de l'etat de la massa da due", 556. Ol v. de La Marche - Il va trou verde na Louis voa Fours, XI, ge. Acsue t su'il en recoit, s'egore a la chasse, gs. Prend conge du Ror, homears ou on bu rend partout on il pa se cioo. Ordonne des prières palitiones dans tontes les eglises pair le rétileissement de la sante de son peri, ses soms peri lucpen-dont se malele , act. Se detend e La vie blie des trois I tats, tenue a Langes, de cenx qui ont aid sposi s a percecutio la crist Lemerco local states deal tate reunica Gand de cata e contiquils out montre, Dopres lea priere, le comte vactioners a perc. La presente humble out a course, it ser compare averaging and Assiste a sedermeis montens, obticut sa benediction, 118. Mem. de Du Cierca : - Convoque tous les vas-aux du due de Bourgoane, chasse les sei

gneurs de Croy, et devient tout puissant à la cour de son père, 272. Fait partir Jacques de Luxembourg avec 300 genulsh. pour assister au mariage du roi d'Angleterre avec Elisabeth de Grey, 273. Entre en Picardie avec une armee; prometau nom du duc de Berri l'abolition des tailles et la réforme de tous les desordres de l'Etat, 285. (Introd.) -Sa réponse au chancelier de Morvillier sur son alliance avec le duc de Bretagne, 339. Ses paroles à l'archevêque de Narbonne, rapportées au Roi, font naître la haine entre eux; son mécontentement a l'occasion du rachat des villes de la Somme, 340. Tient une graude assemblée, où il déclare les seigneurs de Croy ennemis mortels de son père et de lui, 343. Lève des troupes; noms des seigneurs qui comman-dent sous ses ordres, 344. Nombre de ces troupes, 345. Prospérite des Etats de Bourgogne à l'époque de la guerre du Bien public, 346. Le comte de Charolais assiege et prend le château de Nesle; arrive à 5.-Denis, 347. Se présente devant Paris, 348. Revient à Saint-Denis; tient un conseil, où il est décidé qu'on passera la Seine, 349. Marche au de-vant du Roi, 353. Est blesse à Monthery; danger qu'il y court, 365. Pa se la nuit sur le champ de bataille, 370. Tient conseil sur ce qu'il doit faire ; se décide pour l'avis du seigneur de Contay, qu'il faut demeurer et attaquer le Roi, 371. Reste tout le jour suivant sur le champ de bataille, se regardant comme victorieux, 372. Sa patience a supporter les fatignes de la guerre; sa hardiesse ; il marche du côté d'Etampes pour se joindre aux Bretons, 373. Rencontre les princes ligues, renouvelle avec eux leur traité, 374. On décide de se porter sur Paris, 377. Le comte fait jeter un pont de bateaux sur la Seine pour le passage de l'armée, 381. Va loger au château de Conflans, 385. Assiste, armé de toutes pièces, aux conferences tenues entre l'évêque

l'ait jeter un nouveau pont de ha-teaux, 398. Sa seconde entreve avec le Roi; entre dans Paris san s'en apercevoir, 420. Joie dans tout son camp a son retour, 422. Après la paix conclue, se retire en Picardie, 425; puis au pays de Liège. 426. Met le siège devant Dinant. revoltée contre son père; s'en enpare, la brûle et la rase, 435. Va su devant des Liégeois, traite ave eux, et en obtient des otages, 437. Annonce au Roi la mort de sun père, 438. Marche contre les Liegeois, qui ont rompu le traité malgre les instances du comte de S-Paul, 441. Assiège la ville de S.-Tron, 412. Détails sur le combat livré aux Liégeois, qui sont défaits, 445. Ecrit au comte de S.-Paul pour lui annoncer cette victoire, et lui demander qu'on n'entreprenne rien contre la Bretague, 448. Reçoit S.-Tron et Tongres à composition, 449. Marche sur Liége, reçoit cette ville à discretion, et envoie le seign. d'Imbercourt en prendre possession, 451. Y fait cosuite lui-même son entree. 457. Accorde de force aux Gantois des bannières et des priviléges qu'il revoque ensuite, 459. Sollicite en vain Lauis xi de cesser la guerre en Bretagne; marche sur Péronne avec ses troupes, 463. Y reçoit le cardinal La Ballue de la part de Roi, et la nouvelle que les ducs de Normandie et de Bretagne ont fait la paix avec Louis x1, 164. Va au devant de ce prince et le mene à Peronne, 468. Nom- des princes du parti du duc qui se trouvent alors dans cette ville, 469. Colère du duc en apprenant ce qui vient de se passer à l'iége; fait fermer les pories de l'eronne; tient le Roi prisonnier au château, 476. Réflexious de Comines sur ce que les entrevues de deux grands princes sont plus souvent dommageables que profitables; plusieurs exemples cités, 477. Le duc tient plusicurs conseils ; opinions qui y sont émises pour ou contre le Roi, 485. Trouble et agi-

ic; il se rend aupres de 86; lui propose de tenir paix, et de venir avec l'évêque de Liege; sa joie Roi consentir à ces deux s, 487. Tous deux jute sur la croix de saint ne, 488, et partent pour . Le duc se loge dans un e cette ville, 498. Details s'y pase, 500. Danger 1, ainsi que le Roi, de la bitaus du pays de Fran-503. Se rend maitre de est pillée, 510. Consent tir le Ror, 511. Fait brûhors les églises; se rend Franchemont, qu'il raet retourne en Brabant, ourne au parlement de . 7. Passe la mer et se lin, 8. Fait saisir les tere de S.-Paul, 9. Se rend ime avec une armee, et envirous d'Amieus, 16. es Etats pour en obtenir es, 20. Qualites qui lui pour être un prince pars negociations avec pluces relatives au mariage 55. Signe une trève avec dans le même temps un le duc de Calabre con-. Rassemble une armee w. 61. Conclut une paix i; a quelles e aditions, mleur en apprenant la c de Gavenue ; manifeste il accuse le Roi de cette Marche sur Nesle en Ver-Prend cette place; ally exerce, Op. Sa poera le Roi en traitant de en instructions accretes ie de Breiagne, 70. Fait musais, détails sur ce is femins se distinguent elle detense . 📬 🛂 lujjuer la place, 77 Leve le e vers la Normandie, 78. sitre des places d'hui, de ravage iont le pays de · presente devant Rourn, t une trève d'on an avec le Roi, 83. Fait le siège de Nuitz, 101. Signe un traité avec le roi d'Angleterre contre la France; dispositions de ce traité, 102. Difficultes qu'il éprouve devant Nuitz, 107. S'obstine à prendre cette place, 109. Resiste aux sollicitations des ambassadeurs de l'Empereur et du roi de Danemarck, qui l'engagent à faire la paix, 110. Refuse de prelonger sa trève avec le Roi, 113. Fait la paix avec l'Empereur, et remet la ville de Nuitz dans les mains du legat du Pape, 123. Envoie des bateaux plats au roi d'Angleterre pour faire passer son armee à Ca-lais, 125. Se rend lui-même vers cette ville, 129. Revient avec le roi d'Angleterre a Peronne, 130. Prend conge de lui, et se reure en Brabant, 133. Informe des negociations entre le roi de France et le roi d'Angleterre, se rend auprès de celui-ci; details sur cette entrevue, 145. Accorde une lettre de sûreté au connetable de S.-Paul, 171. Envoie l'ordre au seigneur d'Aimeries d'empécher ledit connétable desorur de Mons, 173 Le fait arrêter et condone a Peronne, 174. I con à son chanceher et au seign, d'Imbercourt de le livrer au Roi, 155. Réflexions de Commes sur la conduite de Charles dans cette occasion, 170 li reface de suivre le conseil que le Roi lui donne d'abandonner son projet contre les Suisses; rejette eg dement les offres que ces dermers lui font par leurs ambassideurs, 192. Va metire le siège devant Granson, 194. Fast une ligne of tensive et défensive avec le due de Milan, reçoit la place de Granson a composition, et fat pendre toute la garnison, 105. Marche au de sant des Suisses, perd tont son camp et son actillerie, 156 Cause de cette guerre si fineste an duc, 197. l'uvoie le seign de Contay au prés du Roi **pour l**ui porter des pas roles humbles et gracieuses, 190 Les depouilles de son armée eurichissent les Suisses, 201. Ses pierreries vendues à très-has pris , 205 Il rassemble ses troupes, 206. Va mettre le siége devant Morat, 208. Est battu et mis en fuite, 209. Se retire en Bourgogne , 211. Fait conduire de force la duchesse de Savoie au château de Rouvre près de Dijon, 212. Reste solitaire pendant six semaines, et perd durant ce temps plusieurs places, entre autres la ville de Nancy, qui se rend au duc de Lorraine, 218. Vient mettre le siège devant cette place, 221. Refuse d'entendre les déclarations de Cifron, qu'il fait pendre, 223. S'obstine, contre les sages conseils qu'on lui donne, à livrer bataille, 236. Y est tué et dépouille ; digression de Ph. de Comines sur ce prince, et sur la grandeur et la décadence de sa maison, 237. (Mém. de Co-nuines.) — Villes et pays qu'il ob-tient par le traité de Conflans, XIII, 319. Assiège, prend et brûle la ville de Dinant, 346. Rassemble des troupes et se dispose à marcher vers S.-Quentin, 369. Se plaint, par lettres adressées au parlement, de ce que le Roi favorise et accueille Warwick et ceux de son parti, 397. Equipe une flotte qui va sur les côtes de Normandie pour surprendre Warwick, et revient sans avoir rien fait, 399. Eutre dans la ville de Nesle, qu'il fait ru-er et brûler; se rend maître de Roye, 417. Va assiéger Brauvais, 418. Après 26 jours d'assaut s'cloigne de cette ville, 424. Se rend maître de S.- Valery - le-Crotoy, de la ville d'Eu, et de Neufchastel de Nicourt; brûle plusieurs villages du pays de Caux, 425. Se porte sur Rouen, d'où il est repousse; retourne vers Abbeville, 426. Sa defaite à Gran-son, XIV, 32. Resolu de poursuivre les Allemands, envoie demander en Flaudre des secours d'hommes et d'argent qui lui sont refuses, 35. Est defait à Morat par le duc de Lorraine et les Suisses, 38. Va assicger Nancy, 42. I)étails sur la bataille de Nancy, on le duc est tue, 49 et suiv. (J. de Traves.)

CHARLES IV, empereur d'Allema-

gne, désire voir Charles v; voyage de ce prince en France; comment il y est reçu, VI, 64 et suiv. Nosme le Dauphiu son lieutenant et vicaire général au royaume d'Arles,

97. Sa mort, 114. Charles-Quint,

archiduc d'Artriche, puis roi d'Espagne, est che empereur d'Allemagne, XVI, 341 Se rend en Angleterre; commentil est accueilli par le Roi; leur entrevue à Calais; passe en Flandre, et arrive à Aix-la-Chapelle, 354. Il y est couronné, 355. Envoie contre les seigneurs de La Marck le come de Nussau, 359. (Mem. de Flearunge.) — Caractère de ce prince dans sa jeunesse; à la mort de Ferdinand resserre par un traité les liens qui l'unissent à la France, XVII, 23. Est élu empereur, et prend le nom de Charles-Quint; ferme les yeux sur les troubles religieux de la Saxe, 42. Va en Angleterre, et met dans ses intérêts le cardinal Volsey, 44. Entame une négociation avec le connétable de Bourbon, 59. Offres séduisantes qu'il lui fait faire; quel prix il y met, 60. Se décide à visiter enfin le roi de France son pri-ounier; sa corduite dément les paroles consolestes qu'il lui adresse, 82. La crainte, plus que les réclamations qu'on lu fait, le décide à proposer des cosditions moins dures que celles qu'il a mises en avant, 88; mais il les execute avec plus de rigueur que n'es a le traité même, 89. Convoque une diète à Spire , où il e**st défenda de** recevoir et d'enseigner les dogmes de Luther; remet des pleins pouvoirs à Marguer, d'Autriche sa taute pour traiter avec la duch. d'Angue-lème, 103. Reprime Barberousse, amiral de Soliman, 130. Amuse Francois 1 par des negociations. 132. Fait une entrée triomphante à Rome; paroit en plein consistoire avec tout l'appareil de sa puissance; y prononce une diatribe sanglante contre le roi de Frauce, 133. Envaluit la Provence, 134. Reconnott son imprudence, et ordonne à son



armee de se retirer; s'embarque pour l'Espagne, où il va encher sa honte, 136. Se rend a Ville franche pour traiter de la paix avec Francois i. Danger qu'il court en revoyant sa sœur Eléonore; conclut une treve de dix ans, 141. Son entrevne avec le Roi à Aigues-Mort a, 142. Obtient du Roi de passer en I rance; vient a Paris; craintes qu'il v rprouve, 154. Cherche a se concilier la duchesse d'Etampes, 156. Arrivé dans les Pays-Bas, revoque toutes les promesses qu'il a faites; essaie de brouiller le Roi avec les Venitiens et Soliman, 157. Fait assassiner ses ambavadeurs près de Cantalone, 158. Se rapproche de Henri viii; accable le duc de Cléves, le force à renoncer a l'alliance de la France, 166. Assiege Landrecies, 167. Se rend maitre de S -Dinier par une perfidie, 171. Prend Epernay et Château-Thierry; se determine a entrer en négociation, conclut le traite de Crepy, 173 (Introd )

Apresl'entrevue des rois de Franee et d'Angleterre, Charles va trouver Henri viti à Cantorbeit; comment il v est recu, 285. Se rend avec son armee a Valenciennes; n ose attaquer l'armee francaise. 336. Se reure en Flandre, 357, hefuse de signer le traité de paix con-· lu par la mediation du roi d'Angleterre, 328. Essue de rompre la ligue entre le Roi, les Venitieus et les Suisses; recherche l'alliance de Léon x , 333. Envoie a Francisco, t, prisonnier a Pissequeton, le seigueur Du Ru son grand-maitre, pour lui proposer des articles deraisonn ibles, XVIII, 7. Visite le Roi a Madrid, le fait conduire jusqu'a Bayonne, 15. Envoie des ambassadeurs aupres du Roi pour savoir la reponse que les Etats de Bourgogne ont faite a sa proposition de les 470ir sous son obeissance, 17. Quelle est cette reponse, 18. Fait arrêter les ambassadeurs des puissances liguees contre lui, 35. Recherche l'alliapce du Pape; se rend à Génia, of E-t couronne empereur a Bolo-

gue, remet François Sforce dans ses Etats, 99 Fait marcher son armée sur l'Iurence; fait faire le siège de cette ville, 100. Reponse de Charles au defi de François i, 109. Prie François : de s'unir à lui pour faire la guerre aux Turcs, 121. Cherche a donuer une couleur odieuse à la reponse que le Roi loi fait a cet egard, 130. Son entrevue a Bologne avec le Pape ; objet de cette entrevue, 143. Ses pretentions à l'egard de Genes, 1 14. Details sur ce sujet, 145. Comment l'entrevue se termine, 155. Interpretation que donne l'Empereur a la reponse que lui fait François i au sujet de la convocation d'un concile general, 165. Ses instances auprès du l'ape pour qu'il se prononce contre la dissolution du mariage du roi d'Angleterre, 178. Ses efforts pour empécher l'entrevue proposce entre le Pape et le 10. de l'rance, 179. Sollicite le Pape de faire rendre justice a Catherine d'Arragon, 181. Comment il recoit les plaintes de François i au sujet de la mort de son ambassadeur Merveilles, décapite à Milan, 199. Temoigne a l'ambas-adeur du Roi le desit de faire une aihance plus etroite avec lui pour faire la guerre aux Turca, 271. Veritable motif de l'Empereur en faisant cette demande, 275. Propositions de mariage faites pour amuser le Roi, 276. Sa conduce equivoque et dissimulee dans ses neco-tations, 315. Ses preparatifs de guerre en l'spagne et en Allemagne, 316. Il entre a Rome, 320. Ses conferences avec l'ambas-Meleur Velly, 325. Son discours dans le conclave contre le roi de France, 315. Refuse d'entendre la replique des ambassadeurs trançais, 35 a Donne le lendemani des explications aut son diacoura de la vente. 354 Sa reponse embarraisce a l'ambassadent Veily, 359, Comment il leve l'audience pour eviter de nouvelles repliques, 361. Sa lettre au roi d'Angleterre communiquee au 101 de France; objet de cette lettre. ion. Repouse obseure mid fait a

'ambassadeur Velly, 405. Projette de passer en Provence, 502. Les raisons sur lesquelles il appuie ce projet, 508. Discours à son armée, 514. Est accusé par quelques-uns de la mort du Dauphin, 5:8. Partage son armée en trois corps, et marche vers Nice, XIX, 3. Arrive à S.-Laurent, ville de France, 6. Harangue son armée, 7. Envoie au Pape et à tous les princes d'Italie le seigneur Ascagne Colonne avec des instructions pour les engager à se lier avec lui contre la France, 97. Pertes que lui font éprouver les paysans des environs d'Aix, 103. Sévérité qu'il exerce envers eux, 104. Fait demander aux habitans d'Anvers une prolongation d'un an pour le remboursement des deniers qu'ils lui ont avancés, 105. Projette de livrer bataille, 106. Se rend avec une troupe choisie devant Marseille, 107. Se retire hors de la portée du canon; donne ordre au marquis Du Guast et au capitaine l'aul Saxe d'aller reconnoître la ville d'Arles, rog. Comment une partie de son armée est défaite et battue, 112. Il lève son camp, et se retire d'Aix à Préjus, en laissant sur les routes près de 2,000 morts, 157. Vient à Nice pour traiter avec le Pape et le roi de France d'une paix générale, 292. Conclut une trève de dix ans, 293. Demande au Roi un passage sur à travers ses Etats, 295. Persuade au Roi d'envoyer de concert avec lui des ambassadeurs à Venise pour empêcher cette république de traiter avec Soliman; quel est en cela le but de l'Empereur, 297. Comment il est accueilli en France et par le Roi, 298. Son entrée à Paris, 299. Arrive en sûreté dans les Pays-Bas, soumet les rebelles, 300. Somme de tenir la parole qu'il a donnée au Roi, declare qu'il n'a rien promis, 301. Son entreprise contre Alger; son entrevue avec le l'ape à Lucques, 319. Réponse frivole qu'il fait au roi de France sur l'assassinat de Frégose et Rincon, 320. Ses motifs secrets en annoncant une entreprise

contre les Turcs, 362. Fait la par avec le duc de Cleves, qui se somet à lui et abandonne l'alliance de la France, 454. Rejoint ses troupes réunies devant Landrecies, 45 Commence le siège de cette place. 461. Essaie de l'affamer, 464. Se retire à Cambray, où il fait construire une citadelle; enleve à cette ville sa liberté, 476 Médite une nouvelle invasion en France; comment il gagne tous les Etats d'Alkmagne, même les protestans et k roi d'Angleterre, 521. Vient ass ger Ligny en Barrois, 524. S'es rend maître par capitulation; attaque S.-Dizier, 526. Essaie de deleger la cavalerie française de Vitry. 532. Ce qu'il exécute, 535. Details sur le siège de S.-Dizier, 537. Comment la ville est rendue à l'Empereur d'après l'agrement du Roi. 540. L'Empereur entre en négocistions de paix, 545. Vient camper pres de Châlons, 546. Puis à Châ-teau-Thierry, où il trouve des vivres en ahondance, 548. Se replie sur Soissons, 549. Conclut la paix, et se retire à Bruxelles, emmenant avec lui des otages; leurs noms, 552. (Mem. de Du Bellay.)

Charles rassemble une armée de 100,000 hommes pour assiéger Metz, XX, 53. Fait investir cette place, 54. Vient lui-même au siege, quoique dans un état de santé déplorable, 55. Cherche à ranimer le zèle de son armée ; se retire au château de Horgue; ses fanfaronnades; pourquoi il est force à lever le siège ; son dépit, 56. Fait attaquer Terouenne, qui est prise d'assaut et rasée; a'empere de Hesdin, 59. Lairse les Français ravager le territoire de Cambray, dans le dessein de leur livrer ensuite une bataille; est vaincu par Henri n. et se retire vers S .- Omer, 61. Abdique en faveur de son fils Philippe. au milieu des Etats des Pay-Bas; fait donner à son frère Ferdinand le titre de roi des Romains, 67. (Introd.) - Fait la guerre aux Lu-thériens, XXIV, 8. S'empare de Donawert, 9. Fait prisonnier le

landgrave; tient une diéte à Ausbourg, 10. Sa fausse politique après an victoire, 16. Apaise la revolte du Perou, 43. Assiege Metz contre l'avia de ses capitaines, 87. Est forcé de se retirer avec beaucoup de perte, 88. Fait assiéger Térouenne, qui est emportee d'assaut, 109. Vient au secours de Renti assiégé; son armee y est battue, 138. Abdique à Bruxelles en faveur de son fils Philippe; laise l'Empire à son frère, 162. Cette abdication est louce par les uns, blàmee par les autres, 163. Rellevions morales à cette occasion, 168. Sa mort, 224. Son caractère, are belles actions, 233. ( Mem. de Tavannes.) - Il consulte à Rome un devin pour savoir s'il vaincra le roi de France dans une bataille. XXVI, 120. Mem. de Vieilleville.) — Charge le vice roi de Naples et son ambassadeur pres du l'ape d'attirer a son parti Sa Saintete et ses neveux, instructions qu'il leur don-ne a cet effet, XXVIII, 368 Uniteuent lienri ii de belles promesses, et ne cesse d'agir secretement coutre Im. 380 Sea projeta pour tentr en sujetion l'Italie, la France et l'Allemagne, XXIX, 27. Essate de decontract les Suisses de l'alliance de la France, 31. Abdique l'Empire; acte de la cession et demission que fait ce prince en faveur de son fils, 518. ( Mein de Du Fellors ) l'endant qu'il assure a l'ambassadear de France qu'il veut persevérer dans l'amitié du Roi, il ordonne partout et secrétement des preparatifa de guerre contre lui , XXXI , 3. Ses efforts pour detourner les Supere et Grissia de leur alliance avec la France; comment il veut empécher le retour en ce pays de S.-Andre, qui vient de concluie un traite avec l'Angleterre, 25. l'ait trancher la tête à Schastien de Volgeberg pour avoir servi le roi de France; veut se saint de la Lorraine par le moyen de la duche-se dousirière sa nièce, 26; et des villes neutres de Metz, Toul et Verdun, 37 Pait misir tous les biens meu-

bles et immenbles des Français qui sont dans ses Etats, et leur ordonne d'en sortir dans un court délai, 28. Renvoie l'ambassadeur Marillac; rappelle et recherche tous ceux des Allemands qu'il avoit déclares ses ennemis, 29. Ses efforts pour faire élire son fils Philippe empereur, et anéantir la bulle d'or ; il force les princes d'Allemagne à recourir a la protection du roi de France, 50. Comment il les apaise et se réconcilie avec eux; son projet de re-prendre Meta, 126. Forces qu'il reunit autour de cette place, 127. Contre les avis de ses capitaines, il se décide à en faire le siego, 140. Vains efforts qu'il fait pour la prendre, 168. S'éloigne, laissant au duc d'Albe le soin de départir son armee et d'ordonner la retraite, 175. Leve des impôts vezatoires pour recommencer la guerre, 186. Fait anieger Terouenne, 188. Détails sur ce siège, 190. Fait raser et démolir cette place, 199. Fait aussi raser le château de Hesdin, 206. Se dispose a livrer bataille aux Français devant le château de Renti; noms des seigneurs qui commandent son armée, 286 Details sur cette bataille, 288. Nombre des Imperiaus qui y sont tues, 202. L'Empereur se retire à S.-Omer, 296. Comment il est frustré des accours qu'il attendoit des Anglais, 313. Ses protentions et ses en treprises empéchent la conclusion de la paix, 319. Raisons qui ont pu le porter à abdiquer, 407. Conseils qu'il doune a son tils l'inlippe, pro Ceremonie de son abdication, in. Ses lettres aux electeurs et praires d'Allemagne, 414. Details sur son depart pour l'Espagne, 433. Comm. de Rubutin. - Arrive à win camp devant Metz; passe son armee ou revue, etat de sea forces, XXXII , 334 Se retire a Thiouville, 385. Liat deplorable dans lequel il lai-se son camp, 388. (Siege de Metz.)

CHARLES II, fils de Charles-le-Manvais, no ressembla point à son perc; il renonce, moyeunant une indempité, à ses droits sur les comtés de Champagne et d'Evreux, VI, 208.

CHARLES, frère de Louis 1x, épouse Béatrix, héritière de Raymond-Bérenger, et devient comte de Provence, d'Anjou et du Maine, II, 88. Est arrêté avec le Roi, et conduit à la Massoure, 111. Prend parti pour les Dampierre, 119. Refuse d'abord la couronne de Sicile, 120. Est nommé sénateur de Rome; envoie dans cette ville un lieutenant pour le représenter, 137. Accepte les conditions auxquelles la couronne de Sicile lui est offerte; quelles étoient ces conditions, 138. Part de Marseille avec son épouse; arrive à Rome; est couronné dans l'église de S.-Pierre; marche sur Naples, 139. Bat les Sarrasius près de San-Germano; prend Capoue; livre bataille à Mainfroy dans les plaines de Bénévent; met son armée en déroute; soumet tout le royaume de Naples, mais se livre à des vengeances qui lui font beaucoup d'ennemis, 140. Prend la croix, 144. Raisons qui le décident à appuyer le plan de Louis 1x, qui étoit de se diriger sur Tunis, 149. En arrivant au port de Carthage apprend la mort de son frère; sa douleur, 152. Obtient que le roi de Tunis lui paie un tribut, 153. (Tabl. du règ. de saint Louis.) -Se croise avec le Roi, 203. Est chargé de la garde du camp du côté du Caire; va au devant des Sarrasins, qui veulent le surprendre ; court les plus grands dangers, et met en faite les ennemis, 234. Est délivré et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois, 304. Vn faire le siège de Belinas, 363. (Mém. de Joinville.)

CHARLES, duc de Berri, frère de Louis XI, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. Se met en marche pour aller joindre à S.-Denis le comte de Charolais, 236. Se retire en Normandie après la paix, 249; puis en Bretagne, 251. Refuse le comté de Champagne et de Brie; demandé le duché de Guyenne et l'obtient, 290. (Mém. de La Marche.) — Se declare le chef de la ligue du

Bien public, XI, 278. Promesses qui Py déterminent; quitte secrétement le Roi et va joindre les ambassadeus du duc de Bretague, 279. Se retin à Bourges; écrit au duc de Bourge gne, dont il réclame l'intervention, publie un manifeste contre le sovernement du Roi, 280. Est condui en Bretagne; son hésitation; ses une sommation à tous les Frances de prendre les armes contre le Ru. 285. (Introd.)—Noms des seignem qui l'accompagnent, 353. S'avance avec le duc de Bretagne contre le troupes du Roi, 354. Regrets qu'il temoigne au conseil tenu à Etampe sur ce que les choses avoient été portées si loin, 377. Préside aux cosférences tenues entre l'évêque de Paris et le comte de Dunois, 300 Par le traité de Conflans reçoit le duché de Normandie, 418. Le perd bientôt après, et veut se retirer en Flandre, 428. Se reconcilie avec le duc de Bretagne, et se rend anpres de lui ; ambassades de ces deux princes au Roi, et du Roi à ces deux princes, 430. Réflexions de Comines à cette occasion, 431. Le duc consent à accepter le duché de Guvenne, 518. Son entrevue avec le Rui, 520. Recherche en mariage la fille du dec de Bourgogne, XII, 12. Tombe malade, 60. Sa mort fait rompre la paix conclue avec le Roi et le duc de Bourgogne, 63. (Mem. de Comines. · Est emmené en grande bâte en Bretagne par les ambassadeurs du duc, XIII, 266. Envoie à Paris des hérauts d'armes chargés de lettres par lesquelles il demande qu'on lus envoie six notables pour conférer avec cux; noms des personnes qui furent choisies à cet effet, 298. Est introduit dans la ville de Rouen per le seigneur J. de Lorraine, 333. Promet aux habitans de cette ville de garder leurs franchises et libertés; reçoit de leur part la promesse de lui être fideles, 335. Sort de cette ville avec plusieurs de ses gens, et se retire à Caen, 338. Se réconcilie avec le Roi, qui lui d**onne le duché** 

de Guyenne pour apanage, 391. Se

rend auprès de S. M. à Tours avec une belle escorte, 392. Appelle près de lui le comte d'Armagnac, et lui rend, contre la volonte du Roi, la plupart de ses terres, 411. Assemble des troupes pour faire la guerre au Roi; meurt à Bordeaux, 412. (J. de

Troyes.)

CHARLES, duc d'Angoulème, troisième lils de François 1; son courage boullant, ra figure douce, XVII, 117. Marche à la tête d'une armér sur le Luxembourg; y obtient des succes; se rend en Roussillon pour partager la gloire de son frère aine, 163. Sa mort, 176. (Introd)
—Se rend maltre de Damvilliers, au pays de Laxembourg; rase et brûle cette place, XIX, 371. Assiege la ville d'Yvoi et la reçoit à composition, 372. Campe devant Ailon, 374. Entre dans Luxembourg; va trouver le Roi à Montpellier, 3-5. Vient comper devant Luxembourg; situation de cette place, 448. Elle se rend per composition, 450. Le prince propose d'aller assieger Thionville : delibération des capitaines à ce sujet, \$51. Il mourt à Forest-Mouuer, 586. (Mem. de Du Bellay.)

CHARLES, file aine du duc d'Or-Jeans, epouse Isabelle, fille de Charles vi, et veuve de Richard ii, roi d'Angleterre, VI, 263. Embra-se le parti du duc de Bretagne, 289. Se marie en secondes noces a Bonne, fille du comte d'Armagnac, 290. Occupe Gentilly avec hes troupes, 201. Publie un cartel injurieux contre le duc de Bourgogne, 203. S'oppose à ce qu'en negocie avec les Anglais, 321 Est fait prisonnier à la bataille d'Azincourt; passe une grande partie de sa vie dans la captivité, 322. Charme ses loisirs forcés par l'etude, 323 (Tubl. du reg. de Ch. ri) - Attire a son parti plusieurs seigneurs de France pour l'aider a venger la mort de son pere, VII. 255. Met garmison dans la ville de Ham-sur-Somme, 247, Envoie defier le duc de Bourgogne, 258. Passe le pont de S.-Cloud, et se ed dame le Berri, 251. Pardonne

au duc de Bourgogne la mort de son pere, 254. Envoie chercher du secours en Angleterre, et le comte d'Angoulème sou frère pour otage, 256. Fait avec beaucoup de peine serment d'entretenir la paix, 269. Mein. de Fenin.) - Obtient sa liberté; se réconcilie avec le duc de Bourgogne; se ligue avec les princes mécontens, VIII, 69. (Tabl du régne de Ch. ru.) — Lève en Bourgogue une armée à la hâte, et l'euvoie en Piemont, IX, 453. Prend le titte et les armes de duc de Milan , 454. Revient en France sans succès, 🕽, 26. (Méni. de I.a Marche.)

Charles d'Anjou, comte du Maine, entre dans la lique dite du Bien public, X, 235. Préside les conferences qui se tiennent près de Confilans entre Louis xi et les princes liques, 255. (Mem. de La Marche.) — Envoie signifier au Dauphin la mort de son père Charles vii, XI,

94. (Mem. de Du Clercq )

CHARLES - LE - MAUVAIS, fils de Jeanne d'Evreux, et petit-fils de Louis-le-Husin, est couronné roi de Navarre après la mort de sa mère ; épouse la fille du Roi; tait assassiner Charles de La Cerda, connetable de France, IV, 122. Se fait un parti dans le royaume ; obtient une amnistie et la cession de plusieurs seigneuries ; forme de nouvelles ligues avec les grands et l'Augleterre, remplit le royaume de troubles et de confusion, 123. Trompe lo danphin Charles, qu'il fait entrer dans ses complots, 124. Let fait prisonnier par le Roi, 130. Est delisté par les factieux, 135. Occupe S.-Denus avec une armee d'Anglais et de Navarrois, 137 Leve des troupes; traite avec les chefs des compagnies, 146. Entre en negociation avec le Roi, et obtient la paix, 1 (8. (Précis des guerr. entre la Fr. et l'Anglet ) --Mort terrible de ce prince, VI, 207. Il meurt dans de grands sentimenă de religion, suivant une lettre de l'evèque de Dan, 208. (Tabl. du règ. de Ch. 21.)

CHARLES DE VALOIS, frère de

Philippe-le-Bel, dirige avec sagesse Louis-le-Hutin dans la conduite des affaires, IV, 72. Fait la guerre en Guienne, et soumet cette province, 78.

78. CHARLES DE VALOIS, duc d'Angoulème, fils naturel de Charles IX.

goulème, fils naturel de Charles 1x. Ses Mémoires sont intéressans par les faits importans qu'ils présentent, et par le style, qui se ressent des progrès que fait la langue à l'époque où ils sont écrits, XX, 36.

Charles de Duras, adopté par Jeanne de Naples pour héritier, se révolte contre elle, VI, 176. Se fait couronner par Urbain vit; marche sur Naples, s'en empare; fait dépouiller la Reine de ses habits royaux; l'enferme dans le château d'Aversa; puis la fait étrangler, 200. Conduite habile qu'il tient à l'égard du duc d'Anjou, 201. Lui livre bataille à Barletta, 202. Est massacré à la cour de Hongrie, 221.

Charles de La Ramée, se disant fils de Charles ix, est convaincu d'imposture et condamné à être pen-

du, XLIII, 298.

CHARLES, cardinal de Lorraine et evêque de Metz, est élu évêque de Strasbourg par les chanoines catholiques; léve une armée pour sontenir cette élection; détails à ce sujet, XLI, 185 et suiv.

Charles de Bourbou, frère du prince de Condé et archevêque de Rouen, est fait cardinal, XI.V, 270.

CHARLES III, duc de Savoie, garde la neutralité entre François 1 et les Suisses; par sa médiation il est conclu entre eux un traité dont le cardinal de Sion empêche l'exécution, XVI, 299. (Mém. de Fleurange.) — Refuse au Roi le passage de ses troupes à travers ses Etats, XVIII, 272. Les Suisses du canton de Berne lui enlèvent Genève et une partie de son duché, 273. (Du Bellay)

CHARLES-ENWARUEL, due de Savoie, vient à Paris dans l'intention de tromper le Roi par ses artifices, XXVI, 428. Ses intrigues et ses mences à Paris, 435. Demande au Roi et obtient la grace d'une femore

condamnée à mort pour adultere 437. Difficultés qu'il élève sur la retitution du marquisat de Saluces. 438. Accord qu'il conclut avec k Roi à cet égard; il s'en retourne ca Piémont, 441. Il recherche l'appe d'Espagne, 455. Ses menées s découvertes, 457. (Mém. de Pou-levoy.) — Il s'empare par surprise du marquisat de Saluces, XXXVIII. 445. Reponse hautaine qu'il fait a M. de Poigny, chargé par le Roi de réclamer la restitution du marquisat, 446. Comment il colore son usurpation supres du Pape, du res d'Espagne et des princes d'Itslie, 447. Récit de ses demêlés avec le-Suisses et de ses tentativos sur Genève, XXXIX, 303. Envoie des ambassideurs au parlement de Grenoble pour demander la couronne de France, 306. Veut rétablir pour lui le royaume d'Arles, 308. Entre en Provence, d'ou il est repouse par les sieurs de La Valette et Les diguières, XL, 159. Recoit des députes d'Aix qui vienneut réclamer sa protection; il fait son entrée à Draguignan, 160. Arrive à Aix. honneurs qui lui sont rendus, 161. Entre dans Marseille, où on lui jure obeissance et fidélité; se décide à aller en Espagne demander des recours d'hommes et d'argent, 200 Arrive à Madrid, 201. Rentre en Provence, XLI, 101. Investit Autibes, se saisit du château de Cannes; bat la ville, d'où il est repouse, 102. Revient à la charge, s'empare de la place par composition, et la livre au pillage, 103. Retourne en toute hâte dans son pays; réunit des forces à Saluces, 108. Va loger à Villefranche avec son armée, 109. Assiege et prend le château d'Eschilles, le fort de Mireboue; bățit le fort Saint-Benoît; s'empure de la ville de Cavours; accepte la trève genérale, et congedie ses troupes italiennes, XI.II, 16. Assiege et se rend maitre de la ville de Briqueras. 396. Livre assaut à la citadelle; la recoit à composition, 397. Reprend le fort de S.-Benoit, 398. S'avance

avec une armée près de Montmeliant, livre bataille aux Français, est battu, XLIII, 346. Apres un nouveau combat où il est encore defait, va se loger aux Barreaux, 347. (Mein. de Cayet.) - Vient a Fontamebleau trouver le Roi, XLVII, 258. Details dur son voyage, 259. Son sejour à Fontainebleau et l'aria, 260. Grands presens qu'il fait à la cour, 261. En recoit du Roi, atia. Conférences tenues au sujet du marqui at de Saluces que le Roi reclame de lui, 264. Traité conclu sur ce sujet, 266. Le duc quitte le Ror et se rend dans ses Etats, 267. Refuse de restituer le marquisat de Saluces, 285. Son entreprise sur Genève échoue, 367. (Mem. de I. I. stode.) - Entre a main armee dans le Montferrat, apres la mort du duc de Mantoue, L, 211. Ses pretentions sur ce pays, 213. Sur les ordres donnés par l'Espagne, il fait un traite et reutre dans ses Etate, 218. Essaie en vain d'arrêter le Roi, qui va au secours de Casal, LI, 129. S'oblige par un traite a lui livrer passage, et à fournir des vivres à on itmee, 136. Va voir le Rot à Sue , 143. Sa conduite equivoque, : if Recort et traite à Veillane plusieurs saigneurs français qui vont à l'urm visiter le saint maire, 152. Fortenay- Mareul.)

GHABLES, prince de Galles, vient incognito à Paris, accompagne du duc de Buckingham, L., 553. Motif de son voyage, 554. Va à Madrid, 555. Comment il y est reen par le Roi, 556. Peu de success de son voyage dans ce pays; il retourne en

Angleterre , 557.

CHARTES III, due de Lorrame, envoie le comte de Vaudemont son his avec le due de Mayenne pour entendre les propositions dont le roi d'Espagne a charge le due de Parme, XLIV, 230.

CHARLES IV., prince de Lorraine, envoie par toute la Lorraine exciter la mobleme et le peuple à faire un souldvament général contre les Français, LI, 213. Retourne en Alsace après la défaite de ses troupes près de Monthelliard, 214. Est force de se retirer de la Bourgogne, où il ne peut rien faire, 271.

CHABLOTTE de Savoie, épouse de Louis XI, fait son entrée à Paris; détails sur cette entrée, XIII, 35¢. Accouche d'un fils qui est nommé Charles, et haptisé par l'archevèque

de Lyon, 398.

CHARRACÉ (le baron de) revient d'Allemagne, et annonce su Roi et au cardinal les bonnes dispositions où il a trouvé le roi de Suède en faveur de la France, I.I.,76. Est envoyé en Hollande pour disposer les Etats et le prince d'Orange à la rupture de la France avec l'Espagne, 202. Revient avec la réponse qu'on déssire, 203.

CHARRY (le sire de) décharge un coup de hache sur la tête de Marcel, et le renverse mourant, IV, 139-

CHARRY (P de Bauffremont, seigneur de), public une entreprise d'armes où il doit, lui treizième chevalier, garder un pas contre tous gentilshommes qui s'y rendront, IX, 317. Conditions proposées pour cette entreprise, 318. Joûtes celébrees à Dijon pendant les preparatifs du pas d'aimes; nons des chevaliers qui y ligurérent, 319. Détails sur les préparatifs du pas d'armes exécute près de D jon, mi lieu nommé l'Arbre Charlemagne, 323. Céremonies préliminaires, 328. Le seigneur de Charny combat contre un chevalier espagnol, 331. Epouse la fille naturelle du duc de Bourgogne, \$5a.

CHARRY (le comte de) est tuc a la bataille de Droux, XXIV, 379.

CHARTSTIFR, avocat, porteur de piquets d'Espogne pour le duc de Mercour, est pendu avec un jeune avocat de Beauvais son complice, XLIII, 337.

CHARTISTIR Jacq \( \), lecteur et medecin dans l'université de Paris, est mis sur la roueen place de Grève avec un courrier nommé des Loges; leurs crimes, XLVII, 199 Son besupère en meurt de chagrin, 2022.

CMARRI (Jacq. Prevost, sieur de), porte-enseigne de Montluc, fait entrer par son ordre un convoi de munitions dans la place de S.-Damian; détails sur ce sujet, XXI, 123. Son éloge, 128. En fait entrer un second, 130. Est blessé et fait prisonnier après la levée du siège de S.-Damian, 134. Se distingue dans la défense de Sienne, 222. Contribue à la prise de Montségur, XXII, 92. Est blessé à la prise du château de Pène, 100. (Comm. de Montluc.) — Attre dans une embuscade un parti d'Allemands, le défait, et blesse à mort le capitaine, XXIX, 143. Est commis à la garde de la citadelle de Casal. 368. (Mém. de Du Villars)

Casal, 368. (Mém. de Du Villars.)
CHARROX (Jean), prevôt des marchands de la ville de Paris, et Marcel qui en avoit exerce les fonctions, sont mandés au Louvre la veille de la S.-Barthelemy, XX, 154. Ordre qu'ilsy recoivent; comment ils l'executent, 155.

CHARRON, homme d'Eglise et savant, meurt d'une apoplexie dans

la rue, XLVII, 416.
CHARTIER (Guill.), évêque de Paris, est envoyé de la part de cette ville pour conférer avec les princes

ligués, XI, 390.
CHARTIER (Mathurin) s'entretient
avec Jacq. de Thou des dépositions
de Salcède, XXXVIII, 328. Aventure qui lui arrive sur la route de
Pezenas, 329. Fait lui-mêmeson histoire, 330.

CHARTIER, doyen de la cour du parlement, obtient, à la faveur de M. Mole son gendre, de n'être point proscrit, XIVI, 134. Est nommé président, 155

CHARTNES (Guillaume, vidame de', se rend en Syrie avec Regnaud de Montmirail, I. 164.

CHARTRES (le vidame de) occasione une mutinerie des soldats dans l'armée du Piemont, XXX, 123. Il fait manquer un assaut à Coni, 127. Il se retire de l'armée, 129. Rentre en grâce, 134. Prend le château de Carail; ravage la campague de Coni, 135. Brûle les deux moulins de cette ville, et fait plusieurs prisonnien, 137. Livre aux Impériaux, devest le château de Liscars, un combat qui dure tout un jour, et d'où il son vainqueur, 236. (Mém. de Du Vilurs.)—Forme une entreprise surs. Omer, laquelle réussit mal, XXXII, 214. (Comm. de Rabutin.)—Execute une belle sortie devant Mets. 375. Comment il dépouille et fait prisonniers un grand mombre de soldats du duc d'Albe, 393. (Siège de Metz.)—Est arrêté et conduits la Bastille pour une lettre qu'il écrit au prince de Condé, à qui il promet de prendre son parti envers et contre tous; meurt en prison, XXXIII, 98. (Mém. de Castelnau.) XLV, 54

Chassa (Jean de) soutient une entreprise d'armes contre un écuya gascon au service du seigneur d'Escalles, X, 266 Joûte au mariage de duc de Bourgogne, 346. (Mém. de La Marche.)—Pour se justifier d'avoir quitté le service de Charles de Bourgogne, publie contre lui une lettre injurieuse. XI, 128. (Notice. Chassaigne (Odart de La) se distingue au combat naval livre près de Modon, VII, 79.

CHASTEAUGUTON (le seign. de), frère du prince d'Orange, joûte au mariage du duc de Bourgogne, X, 331. Est tué à la bataille de Granson, 395; XII, 196. Selou les Chroniques de J. de Troyes (XIV, 61: le seign. de Chasteauguyon est batta par le seign. de Craon deux ans après la bataille de Granson.

CHASTEIGNERAYE (La), gentilhomme de la Reine, la sauve du danger d'être noyée, XLVII, 535. (Méis. de L'Estoile.) — Est nomme commadant de ses gardes après la mort du Roi; comment il compose ce corps, L., 105. (Mém. de Fontanay-Mareuil.)

CHASTÉL (Jean), fils d'un marchand drapier de Paris, tente d'assassiner le Roi et le blesse à la lèvre, XXXVI, 287. Son procès, son supplice, 289. Le parlement condamne son père au bannissement, à de grandes auendes, et sa maison à Atre rasce, 291. (Mém. de Cheverny.) XIII, 377 et suiv. Le père de Jean Chastel est banni pour neuf ans de France, et à perpétuité de Paris; sa maison est démolie, 387. (Mém. de Cayet.) XLVII, 101 et 111.

CHASTELET (Paul Hay Da), gentilhom:ne breton, avocat general au parlement de Rennes, auteur d'une listoire de Duguesclin où il a mélé indistinctement le vrai et le faux, IV, 17. Jugement sur cet ouvrage, 18. Comment il fut accueilli du public; jugement qu'en a portele Journal des savans, 20. Critique qu'en a faite le genéalogiste d'Hozier, 21. Parti que Lefebyre en a tiré pour composer ses Mémoires, 22.

CHASTELLER (Jacq. Du) est tué à la bataille de Montlhery, X, 2 jo.

CHASTILLON : le seign, de ), frère du marechal de Loheac, est nomme grand-maître des caux et forèts, XIII, 343; puis commandant de la

Champigne, 348.

CHASTRE (La). Sur quoi roulenten particulier ses Memoires, XX, 33. (Introd.) - Il se distingue au sièze de Thionville et à la bataille de Dreux; est nomme gouverneur du Berri; est charge de l'aire le sièze de Sancerre, XXXII, 471. Se montre un des plus ardens ligueurs; est nomme marchal de France par le duc de Mayenne; fait la guerre à Henrist; se sonnet a lui et e inserve ses gouvernemens, 472. Reprend la ville de Juliers; meurt en 1614; à quelle epoque ses Memoires turent publies, 473. Autres ouvrages faits par lui, 474. (Notice.) — Il est hatiu en Berri par Chaullon, XXXVI, 193 ( Mem. de Cheverny.) - Perd un grand proces contre madame de Senueterre, par le credit de Maugi-ron et de S. Leon, mignons de Henri iii, XXXVIII, 1 ja. Est mene à la Bastille comme atta-he au service du due d'Alençon, 150. Est mes en liberte, 154. (Marg. de Valois.) -Trompe Henri iir sur ses sentimens da fidelite, XXXIX, §3. Son discours aux habitans de Bourges pour les engager dans le parti de la Ligne,

75. Entreprend le siege d'Aubigny, AL, 181. Est force de le lever ; s'empare de Sangoing; lève le siège du château de Chastelet, 183. Se retire à Bourges, après avoir séparé son armée, 184. Se rend à Orléaus pour secourir Chartres, 188. Deux cents hommes qu'il y envoie sont taillés en pieces ou faits prisonniers, 189. Prend Châteauneuf-sur-Loire; marie son fils avec la fille du comte de Montalier, XLI, 168. Est force par les royalistes des villes voisines de Chateaudun de se retirer à Orleans, 169. Obtient du Roi une trève de trois mois, XLII, 126 Se déclare contre les ligueurs, 127 Di-cours qu'il tient aux principaux habitaus de la ville, 128. Il reprend le collier du S. Esprit, et assiste au Te Deum chante pour la réduction de la ville à l'autorité du Roi ; articles accordés pir S. M. aux Orléinais, 141. Articles particuliers accordés au Berri, 1 12. ( Mom. de Cayet.) - Vient a Paris; fait serment au parlement; siège auprès des présidens l'épèe au cote, XIVI, 246. Prête serment au parlement en qualite de maréchal de France nomme par le duc de Mayenne, 129. Ecrit à un de ses amis à Paris que s'étant enrôlé le premier dans la Ligne, il sera le dernier qui en sortira, 553. Rend la ville d'Or-leans au Roi, 601. Est reçu bailli de Berri au parlement, XLVII, 77. Conduit 10,000 hommes dans le du che de Clèves, malgré les remontrances que lui font les jésuites. XLIX, 58. Mém, de L'Estode.) -Il conduit son armée à Juliers, et contribue puissamment à la prise de cette place, L., 122 Sauve Aubigny et quelques autres places du Berri. où M. le prince a des intelligences, 308 [Fonterar - Mareud]

Chastar Claude de La), après la mort du duc de Guyenne se retire dans ses terres; est arrèté par ordre du Ru; amene devant lui, promet de le servir; léve une compagnie de too gentishommes pour la garde du prince; c'est la prem.compagnie francise des gardes du corps, XII, 80.

CHASTRE (le baron de La), fils du maréchal de ce nom, est sait prisonnier à Yvetot, XXXVI, 210.

XLVI, 252.

CHATEAUBRIANT ( la comtesse de), maîtresse de François 1, prend une grande part aux affaires, XVII, 24. Fait rappeler de Milan le connétable de Bourbon pour y envoyer son frère Lautrec; est flattée des vœux que le connetable lui adresse, 25. Obtient pour son frère Thomas de Lescun le hâton de maréchal laissé par Trivulce, ...8. Se joint à Louise de Savoie pour pousser le Roi à la guerre, 43. Perd la fuveur de ce prince; comment elle supporte sa disgrace; sa fermeté en lui renvoyant des bijoux qu'il lui redemande, 91. Ses longs chagrins; sa mort; son epitaphe par Marot, 92.

CHATEAUGAILLARD (le capitaine), du parti de la Ligue, est fait prisonnier dans une rencontre, XLIII,

3íı.

CHATEAUMORANT est envoyé avec le seign. de Vergy auprès de Bajazet pour lui faire de riches presens, et payer la rançon du comte de Nevers et de ses compagnons d'armes, VI, 475. Est charge par Boucicaut de la garde de Constantinople, 497. Preserve cette ville de la famine, 198. Attaque des troupes de Bajazet, 503. Entre de force dans le port de Lescandelour, et coutribue à la prise de cette place, VII, 42. Com-mande un corps de bataille contre les Sarrasins de Tripoli, 54. Se rend maître d'un vaisseau sarrasin, 58. Se distingue au combat naval livré près de Modou, 79. Est fait prisonnier, 82. Conduit a Venise avec les autres prisonniers, console ses compagnons d'infortune, 83.

CHATEAUNEUP (le seign. de) accepte un combat de 20 contre 20, propose par Boucicaut, le refuse en-

suite , VI , 418.

CHATEAUNEUF (Michel de Rieux, seign de), tue son oncle et son tuteur à raison d'un proces pour sa tutele, XLV, 186.

CHATRAUREUF (mademoiselle de)

est donnée pour maîtreme au jeux vicomte de Turenne par le marc-chal d'Amville; note historique es cette demoiselle, XXXV, 64. (Men. de Bouillon.) — Elle tue son man Antinotti, qu'elle a surpris infidèle. XLV, 157. (L'Estoile.)

CHATEAU-PERS ( Franc. Hurault. sieur de), est blessé dans une rescontre près d'Orléans; meurt de ses blessures, XXXVI, 151.

CHATEIGNERATE (de La), jeune gentilhomme comblé des faveurs de Henri 11, se bat en duel contre Jarnac, beau-frère de la duchesse d'Etampes; est vaineu, et meut dans des accès de rage et de déserpoir, XX, 41; XXVI, 198.
CHATEL (Pierre Du), savant ce-

lèbre, est donné pour précepteurs

François 1, XVII , 13.

CHATELARD (le seign. de) est ue à la prise de Verceil, XXIX, 257. CHATILLON (Gaucher de), l'un des plus braves chevaliers, est tue Casal en défendant presque seul la rue où étoit loge Louis 1x, II, 111.

CHATILLON (J. de) demande et reçoit le commandement de l'arrie-

re-garde, II, 251.

CHATILLON (le seign. de), prevôt de Paris, chargé de veiller à la sireté du concile de Pise, est blesse dans une émeute, en voulaut retablir l'ordre dans cette ville, XV. 110. (Tabl. du règn. de Louis x11. - Est blessé au premier assaut livré à la ville de Ravennes, XVI, 27. (Mem. de Bayard.)

CHATILLON (Henri, comte de), fils de François de Coligny, est tue à la fleur de l'âge au siége d'Osten-

de, XLVII, 320.

CHATILLON, fils de l'amiral de Coligny, contribue principalement a la prise de la ville de Chartres par Henri IV, XXXVI, 190. (Mem. de Cheverny ) - Refuse de traiter avec le roi Henri 111, après la deroute des reitres qu'il a accompagnés en France; opère courageusement sa retraite à Aubenas, où il se rafraichit après avoir fait en quatre mois une partie du circuit de la France, XXXVIII.



342. Bat le sieur de Saveuse prés de Chartres, et le fait prisonnier, XXXIX, 165. Satisfaction qu'éprouve Henri III en approuent sa victoire, 166. Se distingue au siège de Chartres par un pont couvert de son invention, XL, 189. Meurt de maladie; sou cloge, 191. (Mem. de Cayet.) - Sur les promesses que lui font les habitans de Milhaud, il entreprend le siège de Compeyre, XLIII, 459. Details sur ce siege, 400. Est obligé de le lever, 466. Va au secours de Marvejols, 467. Son voyage en France, 472 et suiv. (Mein. de S.-Auban.) — Il termine la bataille d'Arques par une action d'eclat, XLIV, 576. (Mem. du due d'Angoulème. - Sa reponse aux troupes du duc de Mayenne devant lours, XLV, 401. Defait les troupes de Saveuse et de Forceville, 403. Combat vailiamment à la journee d'Arques, XLVI, 12. Chasse les lansquenets d'un faubourg de Dieppe, 13. Meurt peu apres la reduction de Chartres, où il a etc blesse; regrets que le Roi donne a sa mort, 224 , Vem. de L'Estoule.)

CHATILLOS (M. de) est fait marechal de France pour être toujours demeure dans le devoir, L., 536. Entre dans le Luxembourg; assege et prend Damvilliers, LI, 279.

CHAUDIATAS (Guille de) defend un pas d'armes près de Dijon con-tre Jasse de S. Jore, 1X, 343.

Custures (le seign, de) est fait prisonnier pres de Gravelines, kor, IIZZX

CHAULRES (M. de) est envoyé en imbasside en Angleterre pour empécher le roi de ce pays de prendre part dans tout ce qu'on a à demêler en France avec les huguenots, L,

CHAUME J. de Lab, celebre ministre de Genève, vient a Montpellier, où son cloquence fougueuse et entrainante iui attire un grand nombre de partisans, XX, 100.

CHAUMERGIS (J. de) defend un

pes d'armes près de Dijon contre

un chevalier du Dauphine, IX, 347; et contre Martin Ballard, 351.

CHAUMONT (Hugues de) manque aux promesses qu'il avoit faites aux chels croises, 1, 132.

CHAUVEAU, ancien cure de S .-Gervais, préche publiquement que le Pape est l'antechrist, XLVI, 444. Le cardinal de Bourbon veut l'empêcher de prêcher; il fait des excuses au legat, 415. Abus contre lequel il préche, 440.

CHAUVEAU ( le petit ), curé de S.-Gervais, meurt aux Cordeliers de Senlis d'une fievre chaude causée par un bouillon que lui ont donné les cordetiers. Ponrquoi ceux-ci le haisoient, XLVII, 79.

CHAUVET, avocat, meurt victime de son avarice, laissant 310,000 livres, XLVIII, 374 CHAUVIGAT, le seign, de) se rend

à Sully auprès du Rot, VIII, 183. Chaux (le capit, est blesse et fait

prisonnier à l'attaque d'un fort dans la terre d'Oye, XXI, 73.

CHAVAGNAC, cure de S.-Sulnice a Paris, preche librement contre les faux cathologues; il traite d'héretiques ceux qui refusent l'instruetion à un beretique qui veut bien se convertir, XLVI, 111.

CHAVIGHY , le se gu de est envoye à Meta pour commander pendant la maladie de M. de Vieilleville, et bientôt rappele pour sa mauvaise conduite, XXVII, 305. La porte de la chambre du Roi lui est refusée . 309.

CHAVIGHT (le sieur de) est nomme tuteur du jeune vicomte de l'urenne, XXXV, 55.

CHAVIGNY , le seign. de ; fait împrimer un livre intitule les Pleiuder, dans lequel il promet au Roi la monarchie du wonde, XIAII, 388.

CHARFRON , le sieur de) commande l'avant-garde de l'armee royale a la bataille o'Issoire, XL, 17.

CHARLLE et DUBOURG, gentilshommes lyonnais, sont accuses, dans un billet seine dans les appartemens du Roi, de vouloir attenter aux jours de S. M. Le Roi leur témoigne une pleine confiance dans leur fidélité, XLVII, 297.

CHEGERET-EDDUR, sultane clave favorite de Nedjm - Eddin, tient secrète la mort de son mari, et envoie des courriers à son fils Touran-Chah, III, 21, 40, 51, 57. A l'arrivée de son fils se dépouille de l'autorité, 26. Implore la protection des esclaves baharites contre l'ingratitude de Touran-Chah, 32. Est déclarée souveraine de l'Egypte après l'assassinat de ce prince, 33, 49, 54, 58. Après trois mois de règne abdique en faveur d'Aibegh, qu'elle avoit épousé; le fait ensuite etrangler par vengeance et par jalousie, 55. Est elle-même assomnée par ses propres esclaves, corrompus a force d'argent par Noureddin, fils d'Aibegh, 56.

Chéméraut, gentilhomme du Poitou, est dépêché en Pologne pour annoncer au Roi la mort de Charles 1x, XX, 175. Arrivé à Cracovie, il salue Henri roi de France, 176. (Introd.) — Engage M. de Villeroy à voir les sieurs d'Antragues et de Dunes pour les gagner au Roi, XLIV, 59. (Mem. de Villeroy.) — Fait raser les forts et la tour de Lusignan, par ordre du duc de Montpensier, XLV, 112. (Mem. de

L'Estoile.)
CHENU (Guill.), après la prise de
Pontoise, est nommé capitaine de

cette ville, VIII, 524.

CHEPT, enseigne de Montluc, est fait prisonnier lors de la retraite des Espagnols du siège de S.-Damian, XXIX, 242.

Chesne (Le), enseigne du capit. Lalande, est blesse au siège de Vireton, et meurt de ses blessures, XXXI, 144.

Chessé (Robert', cordelier, prédicateur de la Lique, est pendu lors de la prise de Vendôme, XXXVII,

456.

CHEVALFRIE (l'ordre de): quelle a été son origine, V, 328. Pourquoi il fut établi, 330. Quatre vertus necessaires au titre de chevalier, 333. A quoi l'ordre de chevalerie peut

être comparé, 334. Pourquoi le sen d'ordre a été donné à la chevalene, 335. Honneurs et respects dus se chevalier, 336.

CHEVALIER (Et.) est chargé d'ustructions relatives au rachat des villes de la rivière de Somme; teste de ces instructions rapporté jet l'abbé Legrand, XI, 302.

CHEVALIER (le présid.) achète la charge de premier président de la cour des aides 60,000 écus, sesse compter 10,000 écus d'épingles.

XLVIII, 379.

CHEVALIERS (Ics), second degre de la noblesse en France, étoient aussi appelés bacheliers; en Béara cavers, en Aragon cavalleros, Ill. 177. Par les auteurs, nuilites secundi ordinis, ou minores, ou mediæ nobilitatis, 178. Quelle étoit l'ensei-

gne du chevalier, 186.

CHEVERRY (le chanc. de); pourquoi ses Mémoires ne sont pas an instructifs qu'ils devroient l'être; comment Cheverny devient chancelier, XX, 18, et le confident des secrets de Henri ni et de Cather.de Medicis; dans sa disgrâce il continue d'entretenir des intelligences avec les deux partis; mérite la confiance d'Henri iv ; idee de son caractère et de ses Mémoires, 19. N'étant encore que simple maître des requêtes, il est chargé de négocier le rapprochement entre les deux maisons de Guise et de Montmorency, 118. Est nomme chancelier du duc d'Anjou, 121. Par l'avis qu'il donne à ce prince, le décide à livrer bataille. 133. Joue un rôle important lors du mariage du Roi, 140. Est renvove du ministère, 213. Prévoit la conduite que Henri in tiendra à l'egard du duc de Guise, 215. Recoit indifféremment les royalistes et les protestans dans son château d'Esclimont; vient trouver Henri 1v a Aubervilliers, 242. Recoit les scesux des mains du Roi; obtient que le service divin, suivant le rit catholique, soit célébré au quartier du monarque, 243. Réhabilite solen-nellement le parlement de Paris;

fait prêter un nouveau serment aux rungistrats qui le composent, et leur adresse les admonitions et commandemens du Roi, 278. (Introd.) — Sa famille; il fait ses études à Poitiers, les perfectionne à Padoue, XXXVI, 3. Accompagne Henri 11 dans sa campagned'Allemagne; achète une charge de conseiller au parlemeut; parvient à la grand'chambre, 4. Est nommé maltre des requêtes de l'hôtel du Roi; est chargé par Cath. de Medicus de plusieurs missions delicates; accompagne cette princesse dans la visite qu'elle fait faire au Roi des provinces du royaume, 5. Reussit dans tontes les negociations dont il est chargé; est nommé chancelier du duc d'Anjou; épouse la tille du premier president de Thou; accompagne et dirige le duc d'Anjou dans sa campagne contre les protestins; reçoit un brevet de conseiller d'Etat, 6. Est chargé de veiller aux interêts du duc d'Anjou pendant son sejour en Pologue; parvient à dissiper d'avance les obstacles qui s'opposeroient aux droits de ce prince, 7. Va le joindre à Turin lorsqu'il revient en France; est nomme chancelier de l'ordre de S.-Michel; charge de la garde des sceaux, puis fait chanceller, 8. As-sure au Roi une retraite a Chartres; reçoit or lee de se retirer dans ses terres, 9. Fixe sa résidence su château d'Eschmont; comment il y vit, 10. hat suppele aux affaires par Henri 1v, 11. Est nomme lieutenant general du pays Chartrain, 12. S'atia he à la nar joise de Sourdis, 13 Sa mort, 14. Lerit lui-même ses Memoires, 15. Idee qu'on doit en avoir, 16. Hs ont ete recueillis par son tils, abbé de Pontlevoy; jugement qu'en ont porte l'abbe Legendre et le conseiller Salo, 17. Editions qu'ils out eurs, 18. 'Notice ;

Ancienne famille des Harault, doù sont descendues les trois maisons de Cheverny, Vibray et Henriel; lignée des Cheverny, 26. Il suit l'archevêque de Tours son cousin, qui accompagne Henri ii en Alle-

magne; achète de Michel de L'Hô pital sa charge de conseiller clerc au parlement, 27. Entre dans la grand'chambre, 28. Obtient un etat de maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi ; est introduit auprès de Catherine de Medicis par le cardinal de Lorraine; est employe pour reduire les habitans de Paris a l'obéissance du Roi, relativement aux edits de pac fication; succès qu'il obtient dans cette negociation, 31. Accompagne Charles ix dans les provinces; y pacific et compose une infinite de querelles et différends; préside les Etats du Dauphine à Montelimart, 32. Est pourvu de l'état de chancelier du duc d'Orléans; travaille dans l'assemblee de Moulins à regler les apanages de Monsieur et du duc d'Alençon son frère, 33. Est marié à Aune de Thou, fille du premier president, 35 Instruit la Reme mère et le Roi du projet forme par les huguenots de se sai-sir de leurs personnes, 36. Reçoit l'ordre d'expedier au duc d'Au jou, nomme lieutenant general, de pleins pouvoirs qu'il fait verifier et publier dans tous les parlemens du royaume, 38. Sur ce qu'il rapporte à ce prince de la part de la Reine mère, et de l'opinion que l'on prend qu'il veut trainer la guerre en longueur pour se continuer dans le commandement, le duc d'Anjou livie aux protestans la listaille de Jaruae, 39. Après la bataille, Cheverny se trouve seul avec le prince dans son cabinet, on il est temoin de sa devotion et de son humilité, 40 Recort de la part du Roi la provision de consciller d'Et a. 41. Obtient de l'evêque electeur qui amène en France la princesse Elisabeth, fille de l'Empereur, pour la marier au Roi, on'il codera la main droite au duc d'Anjon, envoye au devant d'elle, ji le due d'Anjou, le rot de Navarre et madame la duchesse de Lorraine tienment sur les fonts de haptôme le premier né de Cheverny, 19. Il est charge par le duc d'Anjou de traiter avec les ambassa-

deurs de Pologne relativement à son élection au trône de ce pays; leur répond en son nom, 50. Est laissé en France pour veiller aux intérêts de ce prince, 52. Accompagne le Roi jusqu'à Saverne, 55. Vient à bout de rompre plusieurs mauvais desseins formes contre ses intérêts, 58. Son entretien avec la Reine mère sur la maladie de Charles ix, et sur les précautions a prendre pour assu-rer le trône au duc d'Anjon, 60. Autre entretien avec le duc d'Alençon et le roi de Navarre sur le droit de succession du duc d'Anjou; il leur fait promettre d'y rester lidéles, 62. Depêche au roi de Pologne le sieur de La Roche-Chemerault pour lui aunoncer la nouvelle de la mort du Roi et hater sou depart; lui fait expédier des lettres de change pour Vienne, Ausbourg et Venise, 63. Va au devant de lui à Turin, 64. Temoignage que rend la Reine mère à Henri in de la diligence que Cheverny a apportee à son service pendant son absence, 65. Est admis au conseil secret du Roi et de sa mère à Lvon, et chargé d'y amener le cardinal de Bourbon et le duc de Montpensier, 66. Est nommé chancelier de l'ordre de S.-Michel, 67. Reçoit du Roi la confidence de son inclination pour madem. de Vaudemont; est chargé de faire agréer a la Reine mère le mariage qu'il veut contracter avec elle, 69. Est envoyé pour négocier ce mariage, 70. Est dépêché vers la Reine mere à Châtellerault pour l'assurer du respect et de la parfaite amitie du Roi pour elle; echappe aux soldats envoyes par le duc d'Alençon pour l'arrêter ou le tu-r en chemin, 72. Est un des principaux auteurs de l'acte d'association qui proserit la religion protestante, 74. Est nomme garde des sceaux. 77. et chancelier de l'ordre du S.-Esprit, 79. Recoit le gouvernement d'Orleans, pays Chartrain, Blaisois, Danois, Amboise et Loudanois, 82. Fait nommer le president de Harlay premier président, en remplace-

ment de son beau-père de Thon, décédé, 83. Hérite des terres et sugneuries d'Esclimont, Bertaucour. Le Tremblay et Chaufreau, 84. Est revêtu de la charge de chanceller. qu'il garde avec les sceaux, Mort de sa femme, 88. Sa fille, la marquise de Nesle, est déclarée de me d'honneur des deux Reines, 89. Il fait au parlement un discour-dans lequel il justifie l'édit de réunion, 93. Fait mettre en état de de-fense la ville de Chartres, 100, et conduire dans cette ville plusieur. pièces d'artillerie cachées par le Allemands dans leur retraite, 101 Part de Paris avec le Roi, et par son ordre se rend à Chartres pour lui assurer cette ville, 110. D'apres l'ordre du Roi, lui renvoie les sceaus. 115, et se retire dans sa terre d'Eclimont, 116. Plusieurs fois sollicite par Henri iv de se rendre auprode lui , va le trou**ver à Aubervilliers** . 171. Comment il en est accueilit, 172. Le Roi lui remet les sceaux, et s'entretient long-temps avec lui. 173. Il fait rappeler auprès du koi presque tous ceux que Henri m avoit éloignes, 174. Remet tout sur l'ancien pied, et rend à l'antorne royale toute sa dignité, 175. Fat tous les frais du siège de Chartres, en est récompense par Henri 17. 191. Fait accorder par le lloi de lettres patentes portant retablissement des officiers de la Ligue qui veulent rentrer sous l'obéissance du Roi, 200. Marie sa seconde fiile Anne avec le marquis de Royan, 217; et sa fille aînce avec le sieur de Givry, 226. Fait embrasser l'etat ecclesiastique à son second fils Philippe Hurault, baron d Uriel, 246. last avec M. de Rhodes tous les preparatifs necessaires au couronnement et au sacre du Roi dans l'eglise de Chartres, 262. Est charge de faire enregistrer dans toutes les cours la déclaration du Roi sur la réduction de Paris, 275. Comment il pourvoit son second fils de quatre abbayes, 312. Son discours à l'assemblée des notables convoquée à

Rouen, 320. Autre discours qu'il prononce dans un conseil tenu a l'occasion de la prise d'Amieus par les Espignols, 326. Comment il obtient l'évêche de Chartres pour son fils, 368. Est nommé par le Roi pour regler les conditions de mariage de tather de Navarre avec le duc de Bor, 371. Se rend à Orleans d'après Fordre du Roi; projette de remettr**e** Legar le des sceaux, 3c6. Alem. de Cheverny .: - Desolation dans sa passon au moment de as most, ing. Details sur les coremonies lunebres faites en son honneur a Cheverny et a Paris, §18 et saiv. Pontlowny .. - Il fait lire au Palus l'edet et declaration du Roi sur la reduction de Paris, et les lettres de retablissement de la cour du parlement; recont le serment de fidelite de tous les conseillers et officiers. XIII, 2005. Mém de Caret. « Oavre au Palais la chaudu r avale table pour faire le proces aux tre-oriers. XIA, 277. Est appele au-ores de Henri iv, qui lui remet les sceaux XIAI, 101. Samort XIAII, 14 M. n. de l'Estoile

Curvierse Made agrandel enbellen, paise la veuve du du de Luvies; comment de trengage a

tier commune, Lydin.

Convey Indiane ement à 21 au , aines avoir epouse trois maris, tous trois présidens, XLIX, 117.

Cutyaviont Franc, do , command out de Montinchant pour le sur de Savoie, rend cette place par capitulation, et passe au service du corde France, XVIII, 352

Charve, or poude probable that the Circle, the new townstee the 2 4x Greek, III, may Therefore dependent on structure and one tentinople, provided Improviseme, between steem, pour Treatment de regar, description que Commerce of etc., 168. Commerce of the Mary process of the description of the Commerce of the Mary process of the Commerce of the Mary process of the Commerce of the

raj port au jeu de la chole, encore en usage parmi les paysans de certaines provinces de France, 173. Paroît tirer son origine du jeu de mail, encore usité dans le Languedoc; les Français faisoient à pied et avec de petits maillets ce q e les Grecs faisoient à cheval avec des raquettes, 174. Le terme de chieme, employé pour exprimer les detours des plaideurs, paroît dérivé du jeu de la chicane des Grecs, 176.

Crittor, fou de la conr, rassure le cardinal de Guise sur la santé du Boi, M.V., 307. l'ait prisonnier au siège de Rouen le courte de Chaligoy; est blesse par lui et meurt de sa blessure, M.A.I., 248. Quelques-

unes de ses folies, 279.

Chri normer, heutenant du prince de Transylvanie, assige Lippe, place ferte sur les confins de la Hongere; s'en rend maitre, et y passe tont au fil de l'epec, XIIII, 178.

Carf vin s. The seign, det, donne pour corateur de Charles d'Autriche par Louis xit, met ce prince su contant de tonics les affaires; mot debut a cet egard au seign, de Geulis, XVII, seri.

Cu way [le ] e. m. de ] e. t. blesse en e prior de Eup Linende, X., 107. I efait les Gantois pres il Most, et cultoe un grand nombre, 133. Comnoarde rayant-gard a la bataille de Gayr, 144. Conclut une trève de reur acs en re le rei de France et le ranc de Bonegogne, 108. Est fait pri onmer a la bitaille de Nai ex,

Curve de baren de la mestre de campa de parte l'11 et en de la fortraise di Vuigan, que avoir detait de l'Espagnele, XXI, 335, Comment de il vidar — Let facpres unes des Carros, XXIX, 89. Es cerange pour Alphone Pincutel, 128 et de la consegue de Cec, 183. Est tre par derroce en montanta cassant de Cene, XXX, 12.

Mon. de Du Fillars

Chornes répond, au nom de la chambre imperiale de Spire, au discours de M. de Vieilloyille, et lui fait connoître la résolution de la chambre, XXVI, 432.

Сповяв, licutenant général de Chartres, fait obtenir par sa dili-gence la survivance de president à mortier pour J. - A. de Thou, XXXVII, 367.

Choisnin, secrétaire de l'ambassade qui eut pour but de faire obtenir le trône de Pologne au duc d'Anjou; ses Mémoires contiennent le récit des négociations qui eurent lieu à ce sujet, XX, 24. Ils font connoitre le caractère et les talens de J. de Montluc, évêque de Valence, 25. Renferment des apercus politiques tres-justes, et une peinture vraie des mœurs et du pays de la Pologne, 26. (Introd.) — Sa naissauce, son excellente éducation; il vient à la cour de Cath. de Médicis, et devient le principal secrétaire de J. de Montluc, XXXVIII, 3. Il est choisi pour aller en Pologne disposer les esprits en faveur du duc d'Anjou, 4. Lie des relations avec plusieurs seigneurs de ce pays, 8. Est chargé de faire imprimer le discours de l'évêque de Valence en faveur de l'élection de ce prince, 10. A son retour en France, il rédige la relation de cette célèbre ambassade; il y peint les mœurs et le caractère des Polonais du seizième siècle, 15. Epoque où parut cette relation; incertitude sur la mort de Choisnin, 16. Il expose dans sa dédicace à la reine Cath. de Medicis les raisons qui ont donne lieu à la publication de sa relation, 17. ( Notice.)

CHOIST (Jean de) est hattu et tué

par les Comans, I, 300.

Choisy (le comte de). Sa brave repartie à la reine Marguerite, XLVIII, 104.

CHOUGHT, avocat au parlement, sort de l'aris à cause d'une peur qu'on lui fait, ainsi que plusieurs autres bourgeois, XLVI, 552.

CHOULUR, un des Seize, dit que ce sont les Seize qui ont fait le duc de Mayenne 🥴 qu'il est, et qu'ils sauront bien le défaire quand ils voudront, XLVI, 205. Donne un coup d'épée à un marchand nommé

Danes, l'appelant politique; est su en prison avec un de ses confrères nommé Dupont, 497. Est délivre, contre les formes de la justice, per arrêt du conseil d'Etat, 501.

CHRÉTIEN (Florent) est nome précepteur du prince de Navarre, depuis Henri IV, et l'instruit dans la reforme, XXXIX, 249. (Men. de Cayet.)—Sa mort, XLVII, 189. de Cayet.) — (L'Estoile.)

CHRISTIAN, prince d'Anhalt, est elu par les princes allemands pour conduire l'armée qui doit aller a secours d'Henri IV, XL, 232. Resnit à Fraucfort-sur-le-Mein 6,800 reitres et 10,000 lansqueuets, 233. (Mém. de Cayet.) — Est depute vers le Roi par l'électeur palats et le duc de Wirtemberg; accueil qu'il en reçoit, N.L.VIII, 365. (L'Estoik.

CHRISTINE DE LORRAINE, Promise au grand duc de Toscane, s'embaque à Marseille, XXXIX, 61. Details sur son voyage, 62, et sur son

mariage, 64.

CHRISTINE DE PISAN D'est guere connuc que par ce qu'elle a dit d'elle même; la notice que l'abbé Boivina donnee sur cette f: mme célébre d'aprésses écrits a servi à tous ceux qui ont parlé d'elle depuis 1717, V, 203; mais l'abbé l'oivin a trop souvent partagé l'enthousiasme qui anime Christine lorsqu'elle parle de sa famille; à quel âge Christine fut amence en France, 204. Education qu'elle y reçut, 205. Demandée en mariage pur deriches partis, éponse Et. Du Castel, 206. Après la mort de son père se crée des ressources par ses talens, pour suppléer aux gages de l'emploi de son mari; ses succes dans les ballades et les roudeaux la décident à entreprendre des ouvrages plus importans, 212. Se cousscre plusieurs annees à l'étude des meilleurs auteurs anciens et modernes ; idée sur ses études , 213. L'ope nion de l'abbé Sallier sur l'époque où elle composa son épitre d'*Other* à llector ne peut se soutenir, 214 La mort d'Et. Du Castel augmente ses embarras en diminuant ses resCHR

sources, 215. Dédie tour-n-tour ses ouvrages aux princes qui se disputoieut alors le pouvoir; est chargee par le duc de Bourgogne d'écrire la vie de Charles v, 216. Division de cet ouvrage; jugement qu'on doit en porter; il n'avoit été publie jusqu'ici que d'une manière très-imparfaite, 217. Comparé aux autres ouvrages du temps, il leur est supérieur par le style, qui convient a l'histoire; la mort du duc de Bourgogne enlève à Christine un protecteur, et la plonge dans la détresse, 220. Elle vent conserver les debors de l'aisance, 221. Reçuit quelques secours, mais ne trouve guere de consolations que dans la philosoplue, et de distraction à ses chagrins que dans le travail; le roi d'Angleterre l'engage inutilement à venir a sa cour, 222. Le duc de Milan essaie sussi de l'attirer en Italie, 223. Ses hallades amourcuses firent attaquer sa réputation, mais sa vertu fut irréprochable; son portrait d'apres elle-meme, 224. Que devinrent ses trois cufans, 225. Ouvrages de Christine; ses poemes sont en vers de 10, de 8, de 7 et même de 5 syllabes, 226. La rime etoit alors une richese, mais non une entrave; liberte que prenoient les poêtes de ce temps; sujets des bailades de Christine; leur caractère; règles de ce genre de composition, 227. Exemple des ballades de Christine, 228. Ses rondea ix inferieurs à ses ballades, 229. Ses lais et virelais ne sont pas meilleurs, caractère de ce genre de poesie. Ses Jeux à vendre ne meritaient pas d'être conservés; son Debut des deux amous office de la grace et da nouvement; son Epftre un dien d'Amour, apologie des t-mines; le livre des trois Jugemens reproduit les mêmes idees, alo Le Dit de la pastoure, eglogie qui manque de verite, défaut general de tous res poemes, le Dire des vrais amans, an ou nouvelle en vers, où plunieurs genres sont meles; les Dits oraux, ouvrage en quatrains dont la morale est excellente, et dont le

sty le a de la force et de la précision, 231. L'Epttre d'Othea, mélange de prose et de vers; la morale en est bonne, les allégories en sont obscures, 232. Le livre de la Mutation de fortune, tableau général des révolutions de l'univers, suppose dans l'auteur une immensité de connoissances, 233. Le Chemin de longue estude, plein d'imagination et de descriptions brillantes; quel en est le plan et le hut, 234. Le livre des Faits et bonnes mœurs du sage roi Charles v; il y a des longueurs et trop de digressions; pourquoi on les a conservees dans cette edition, 236. La Cité des dames, à quelle occasion il fut compose; moins interessant que les précédens, 237. Le Livre des trois Vertus : on y trouve des conseils aux femmes de toutes les conditions, et des détails sur les mœurs et usages des différentes classes de la societé ; le Corps de policie, cours de morale pour les hommes, divise en 3 parties, 238. Le Livre de La Vision : plan et but de cet ouvrage, où la philosophie apprend a supporter les malheurs avec constauce, 239, et à chercher des consolations dans l'etude, 240. Le Livre des Faits d'armes et de chevalerie. divise en a parties, traite complet sur le droitet sur la manière de faire la guerre ; quoique sans intérêt aujourd'hui, il prouve l'éteudne et la variété des connoissances de l'auteur : le Traité de la paix; on y parle des bienfaits de la paix, de la necessite de la maintenir, 211. Le luve de Prudence et l'enseignement de bien rore se rapproche beaucoup de l'es pltre d'Othea; la morale y est mê-Eptires des debats sur le roman de la Rose, quetelle littéraire à l'incasion de ce roman, qui cat un monument precieux pour la litterature et les mieurs des treixième et que torzieme siecles, 252. Christin maintient dans ses epitres les critiques qu'elle avoit saites de ce roman, a quelle occasion elles surent com posées, 243. A qui elles sont dédices.

244. (Notice.)-Christine prie Dieu d'éclairer son esprit pour raconter les faits qu'elle va dire à l'édification des bonnes mœurs, 245. C'est pour satisfaire au commandement du duc de Bourgogne, et pour l'honneur de la couronne de France, qu'elle écrit, 246. Division de son ouvrage; à quelle occasion il fut compose, 247. Comment Christine fut présentée au duc de Bourgogne, qui lui expliqua la manière dont il desiroit qu'elle y travaillat, 248. Pourquoi elle divise son ouvrage en 3 parties , 249. (Mem. de Christ. de Pisan.)

Chronique du régne de Philippele-llardi, fils de saint Louis, etc., ouvrage anonyme dont la sécheresse et l'aprete de style n'officent aucuns détails pour une collection de Mé-

moires, IV, 6.

CHRONIQUE du roi Jehan, ouvrage anonyme, precieux pour les dates, mais stérile pour les détails; preuves qu'on en donne; insuffisant par consequent pour tenir lieu de Memoires, IV. 7.

CHRONIQUES DE J. DE TROYES: différentes éditions de ces chroniques, XIII, 239. Opinions diverses eur l'anteur, 240, et sur le titre de Chronique scandaleuse qu'on a donne à cet ouvrage, 2/3. Titre mal à propos imaginé, 2/4. En quoi les Chroniques de J. de Troyes différent des Mémoires de Comines; en quoi elles sont précieuses, 2/5. Impossibilité de donner une notice sur cet auteur; quelle édition on a suivie pour la Collect. des Memoires, 2/6.

Chuppin, imprimeur de Genéve, rapporte à P. de L'Estoile un propos offensant tenu par un archer du Roi sur madame de l'iancourt, et en sa présence, XLVII, 100.

CICALA de bacha", avec 160 vaisscaux, médite sur Saragoza cu Sicile une entreprise qui ne reussit point, XLII, 402. Se porte sur Reggio, qu'il ruine, 404. Met le feu à plusieurs petites villes d'Italie, 405. Cicco ou Creco, secretaire de la

duchesse Bonne, fille de Savoie, ban-

nit tons les frères du duc Gales. XIII, 9. Est enlevé et conduit à Pavie, où il meurt en prison, 10.

CIFRON-VACHIÈRE, maitre d'hôtel du duc de Lorraine, ayant essaye d'entrer dans Nancy, est arrêté per les gens du duc de Bourgogne, et pendu par son ordre, XII, 224. Cimien, favori du duc d'Alençon.

fait tuer le chevalier de Multe son frère, à cause du commerce qu'il •

eu avec sa femme, XLV, 172. Сіятвет, gentilh, hourguiguen, emprisonne a Moulins par ordre de Roi, est delivié par quelques gen-tilshommes, XLV, 185.

Cipienne (le sieur de), enseigne. est tué au siège de Thiom ille, XXI.

435.

Civille, gentilli normand, fat imprimer un livre où il pretend prouver qu'il a été mort et est resuscité, XLVIII, 1. Opinion de Sca-

liger sur ce livre , 6.

CLARENCE (le duc de) ravage le Normandie, l'Anjon, le Maine et l'Orléanais; se retire en Guyenne » force d'argent, VI, 303. Fait une invasion en Anjou; est tué près de Beauge par le comte de Buckam, 359. (Tabl. du regn. de Ch. r.). Est nomme pour gouverner la Normandie pendant l'absence de Henri v son frère, VII, 338. Marche contre les troupes du Dauphin en Anjou; leur livre combat, 339. Est tué sur la place , 340. (*Mem. de Fe*nin.) — Est abattu d'un coup de hache à la bataille d'Azincouri, et sauve par le Roi son frèr<mark>e, qui reçoit</mark> lui-même un coup sur sa conronne, VIII, 417. (Hist. de Richemont.)

CLARIT (Pierre), maltre d'hôtel de Louis XI, est envoyé au prés du chancelier d'Angleterre, XII, 325 Lui présente 2 000 écus en or de la part du Roi; en réclame quittance et ne peut l'obtenir, ce dont le Rot est fort courroucé, 326.

CLARIS, jurisconsulte, fait imprimer quatre livres intitules Philippiques contre les bulles et autres factions d'Espagne; conseil qu'il donne dans sa troisieme, XL, 262.

CLAUDE de France, fille de Louis au et femme de François 1, meurt à l'àge de 25 ans; son éloge, XVII, 67.

Caarning, femme d'Autoine Piat, devenue folle de la misère qui règne à Paris, court les rues, chantant des peaumes et faisant les plus ardentes prières à Dieu; crie après les uniues et le légat; revient a son hon sens un pen avant de mourir, XLVI, 111.

CLAUGEL (Du) est envoyé en Espagne par le duc de Rohan pour en obtenir des secours qui lui sont pro-

mis, LI, 162.

CLAVEL (le capit.), chef de protestans, s'empare par surprise de Presuls et de Ssint-Jure, dont il pille les églises et tue ou hlesse presque tous les habitans, XXXIV, 318.

CLAVIÈRES, soldat de la compagnie du capitaine Balnez, est arrêté comme coupable d'intelligences avec l'Empereur, XXXII, 213.

CLATITE (le capit.) surprend avec le chevalier Bayard le capitaine Mallevêche, disperse sa troupe et fait grand nombre de prisonniers, XV, 293.

CLEMENCEAU, ministre protestant, public un livre sur la question si on peut faire son salut en l'Eglise 10-

maine, XLVIII, 339.

CLUMENCIA (Nicolas de), docteur de l'université, fait au nom de cette compagnie des representations au Roi pour qu'il prenne des mesures propres a latre ceaser le sclasme de

Eglise, VI, 236.

CLIMINT IV succede au pape Urbain iv; a'assure que Charles d'Anporaccepte l'investiture du royaume de Sieile; artive en Italie deguise en mendiant; est couronne a Peronse, II, 137. Delegue a Rome cinq cardinaux pour couronner Charles d'Anjou, 139. Conseile mutilement a ce prince de pardonner aux partisans de Mainfroy, 130. Blàme en vain les executions sanglantes qu'il ordonne, 143.

CLEMENT VII, pape, traverse l'election de Boniface 1x, et prie le Roi de faire un armement en faveur de Louis d'Anjou, VI, 221 Recoit

le Roi a Avignon, et couronne Louis d'Aujou 101 de Naples, 222. Sa mort n'éteint pas le schisme, 235. (Tabl. du regn. de Ch. rs.) - Dans quelle situation il se trouvé à l'égard des rois de France et d'Angleterre, et de l'empereur Chirles-Quint, XVII, 118. Comment il se conduit envers eux. 119. Conduit lui-même sa niece en France; vient à Marseille, où le marrage de Catherine de Medicis avec le jeune Henri est celebre, 120. Declare dans un conaistoire que le premier mariage de Henri viii ne pouvoit être dissous, 121. (Introd.) — Après avoir fait un traite avec la maison des Colonne, il est tout-à-coup attaqué par le cardinal Colonne et le seign. Ascagne Colonne, XVIII, 22. Se retire au château S.-Auge, est contraint de capituler, 23. Averti que le duc de bourbon marche sur Rome, ne fait rien pour defendre cette ville; se retire au château S .- Ange, 27. Capitule avec le prince d'Orange, et reste prisonnier avec ceux de son parti dans ce château, 29. Se sauve au château d'Orviette, 52 Ses objections à la proposition faite par l'Empereur de convoquer un concile general, 157. Ses ruisons pour proceder contre le rei d'Angleterre an sujet de la dissolution de son mariage, 178. Fait part en consistoire secret de la requête que lui a faite le roi de France de se reunir ensemble pour traiter des choses concernant la religion et la guerre contre les Tures, 179 Designe la ville de Nice pour hen de l'entrevue, pourquoi la ville de Maiseille est, preferee, 181. Prononce les censures contre le roi d'Angleterie à Loccasion de son marrage avec Anne de lioulen; lettre du cardinal de Tournon sur l'embarras ou se trouve le Pape , 18 i. Preparatifs pour l'entrevue annoucce, 185. Arrivee du Souveram Pontife à Marseille; details à ceaujet, 204. Son entres dans cette ville, 206. Marie sa miece ducheme d'Urbin avec le second file du Roi, tient un consistoire, où il erce quatre

cardinaux français; leurs noms, 208. (Mém. de Du Bellay.)

CLÉMENT VIII, pape, accorde l'absolution de Henri IV aux conditions promises au nom de S. M. par les sieurs Du Perron et d'Ossat, XXXVI, 300. Travaille à rétablir la paix entre les rois de France et d'Espagne, 337. Somme César d'Est de lui rendre hommage pour le duché de Ferrare; sur son refus, l'excommunie; remporte sur lui une victoire pres de Bologne, 360. Accorde à César des conditions avantageuses; est mis en possession du duché de Perrare, 361. Entre dans la ville de ce nom; y reçoit la princesse Mar-guerite d'Autriche et l'archiduc Albert, 362. Détails sur cette réception, 363. Célébre leur mariage avec le Roi et l'infante d'Espagne, 365. (Mém. de Cheverny.) — Prononce la dis olution du mariage du Roi, 433. (Pontlevoy.) — Embrasse la cause de la Ligue, à laquelle îl envoie l'évêque de Viterbe, XII, 5. Cérémonies observées à Rome pour l'absolution du roi de France, XLIII, 112 et suiv. Le Pape détache les Transylvains, les Moldaves et les Valaques de l'alliance des Turcs, et les fait allier avec l'Empereur, 142. Son discours au collège des cardinaux sur l'ambassade du duc de Nevers, XLVI, 313. Refuse de recevoir le duc de Nevers comme ambassadeur du Roi, 568. Lui donne audience comme duc; ses conferences avec lui, 569. Se plaint de ce que les prelats de sa suite ne veulent aller trouver le cardinal chef de l'inquisition, 504. Déclare, par un long discours qu'il fait dans un consis-toire, qu'il ne peut recevoir le duc de Nevers pour ambas-adeur, ni admettre le Navarrois dans l'Eglise, 595. Sa mort, sa tolerance pour les huguenots, XLVII, [87. L'Estode.]

CLEMENT (Jacques), jacobin, assine Henri III, XXXVI, 139; XXXIX, 194, 204 et 206.

CLERGO (Jacques Du) Date de sa nausance; incertitude sur celle de sa mort; fut conseiller du duc de Bourgogne; sa famille illustre dans la magistrature, XI, 3. Extrait de la préface de ses Mémoires, on l'on voit dans quel esprit il les a composés, 7.

CLEREMBAUD prend la croix, I. 102. Se montre contraire au relablissement d'Alexis, 174. Est nomme du ciuquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, 108.

tre l'empereur Alexis, 198.
CLERIEUX (Guillaume de Poitien.
seign. de), gouverneur de Paris, est
envoyé en ambassade auprès du ru
de Castille pour traiter de la paix.
XIII, 212 Le peu de succès qu'il y
obtient oblige le Roi de lui adjousdre le seign. Dubouchage, 214.

CLERMORT (Charles, comte de, accusé de la défaite de la journe des harengs, quitte Orléans avec un corps de 2,000 hommes, VIII. 38. (Tubl. du règn. de Ch. ru.)-Part de Blois avec une grande trospe, et va au devant d'un convoi que le duc de Bedfort envoyoit a Orléans, 146. Reuni au bâtard d'Orléans et aux barons de l'Asvergne et du Bourbonnais, il autque les Anglais pres de Rouvray-S.-Denis, 147. En tue un grand nombre, ainsi que des marchands de Paris, 148. Se retire à Orleans: promet en partant de secourir cette ville d'hommes et de vivres, 149. (Mem. conc. la Puc. d'Orl.) - Fait échouer l'entreprise formée sur Soissons, 285. (Suppl. aux Mem. sur Je nne d'Arc.) - Joint ses troupes a celles du connétable de Richemont, et defait les Anglais à S.-LA. 546. (Hist. de Richemont.) - Assiste au siege de Caen, 551. Est nommé capitame de la ville de Bordeaux, XI, 26. (Jacq. Du Clercy.)

CLERMONT d'Anjou (le seign. de) est fait prisonnier à la bataille de Guinevaste XVII 261

Guinegaste, XVII, 241.
CLERMONT (le baron de contribue
da prise de Montrégur, XXII, 92.
Se distingue a la prise du château
de Pêne, 99.

CLERMONT (le seign, de) est blesse dans une escarmonche devant Metz, XXXII, 348.

Crèves (duché de). Prétendans à ce duché vecant par la mort du duc Guillaume, XLVIII, 365. Hostilités des princes allemands préteudans; leur manifeste, 366.

CLICK (le comte de), lieutenant général pour le duc de Saxe, diffère d'accepter le combat que le duc de Bourgogne lui fait offrir, IX, 387. Lors de la prize de Luxembourg, se retire au château de cette ville, 392. Se sauve la nuit pendant une sortie qu'il fait faire, et se rend à Thionville, 396. Fait dire aux Luxembourgeois de rendre ce château, 397.

CLIPORT (Thomas de) est vaincu en champ clos par Boucieaut, VI, 415.

CLISSETON (Thomas), chevalier anglais, est fait prisonnier à la bataille de la Brossinière, VIII, 98. (Mém. conc. la Pus. d'Orl.) — L'est encore au siège de Pontoise, 524.

( Hist. de Richemont.)

CLISSON (Olivier de) modère l'ardeur du comte de Montfort, IV, 291. Leve l'etendard de Bretagne, et se met à la tête des plus braves de l'armee, 293. S'avance, la hache à la main, au milieu des rangs français, 201. Vole au secours du pa-rent de Montfort que Ch. de Blois vient de renverser, 296. Fait tomber sous la violence de ses coups tous ceux qui lui résistent, 298. Parle au prince de Galles en faveur de Duguesclin, 447. Se rend à Caen aupres du connetable, V. 72. Appele par les Anglais le Boucher de Clusson, 75. Attaque et taille en pièces 1100 Anglass qui veulent repasser la mer, 100 Recoit des mains de Dugueschin mourant son épée de connétable, que Charles y lui con-serve, 139. (Mém. sur Duguesclin ) Pait construire près du port de L'Ecluse une ville de bois destince à être transportée en Angleterre, VI. 205 Commentilechoue dans le siège de Brest, 206. Est plonge dans un cachot per Montfort, duc de Breta-gne, 20g. Comment il est seuve de la mort que ce duc avoit ordonnée, 210. A quelles conditions le Roi obtient sa liberté; défie Montfort; «e

réconcilie momentanement avec lui, 211. Est mis à la tête des affaires, 216. Est assassiné par Pierre de Craon, 226. Se retire en Bretagne, et tient tête à Montfort; est prive de la charge de connétable, 230. Sa noble conduite à la mort du duc de Bretagne ; est accusé de plusieurs crimes dans une assemblée tenue à Ploërmel, et décrété de prise de corps, 250. S'enferme dans le château de Josselin; y est assiégé; avant de mourir, charge Robert de Beaumanoir de remettre au Roi l'épée de connétable qu'il tenoit de Duguesclin, 251. (Tabl. du règn. de Ch. r1.)

CLOCHE (Henri de La), procureur du Roi au Châtelet de Paris, est chargé par le Roi de conduire à Roye et Montdidier une troupe d'ouvriers pour y faire des fortilications,

XIII, 407.

CLOTILDE, fille de (hildéric, roi de Bourgogne, et nièce de Gondebaud, est mariée à Clovis; fait déclarer la guerre à son oncle, IX, 123. Convertit son mari à la foi chretienne, 124.

CLOUSEL (le sieur de) se rend maltre du premier retranchement du duc de Joyeuse devant Villemur.

XLI, 128.

Clovis, roi de France, épouse Clotilde, nièce de Gondebaut, roi de Bourgogne; fait la guerre à ce prince, lui ôte le titre de roi, IX, 123. Comment il se convertit à la foi chretienne, 124. Change ses armoiries, qui étoient trois crapauds, en trois fleurs de lis, 126.

CLUGHET de Brabant, amiral de France, suit le duc de Bourgogne

pour l'arrêter, VII, 239. CLUSEAUX (François Blanchard, sieur des), est tue à la prise de Ham, XLVII, 138.

COCHELET, l'un des predicateurs des Seise, declame en chaire contre le duc de Mayenne, qui a refusé la nomination d'un roi par les Espagauls, XLI, 451.

Cocute, conseiller d'Egl la cour du parlement, et chu de Notre-Dame de Paris, est député de la part du chapitre pour aller se plaindre au légat de ce qu'il excommunie avant de remoutrer, et de ce que les chanoines avoient moins de priviléges que les cardinaux pour leurs mains-levées, XLVI, 540.

COCONAS, seigneur italien, est un des agens les plus actifs des princes mécontens; son caractère, X.X., 169. Est mis en prison, puis décapite, 171. (Introd.) — Est exécuté en place de Grève pour conspiration contre l'Etat, XLV, 83. Témoignage rendu par le Roi à sa mémoire, 85. (Mém. de L'Estoile.)

COLTIVY (le seign. de) est tué au siège de Beuvron, VIII, 433.

COETIVY (Olivier de) est blessé à l'assaut de l'île du marché de Meaux, VIII, 511. Coetivy (l'amiral de) est tué d'un

COETIVY (l'amiral de) est tué d'un coup de canon au siège de Cherbourg, VIII, 553.

COETQUENT (le seign. de) se déclare pour Blanche de Castille, II, 45.

Coguitar (Jacques), curé de S.-Germ.-l'Auxerrois, gagné par argent, sauve un huguenot nommé Sponde, in déclarant faussement qu'il l'a confessé et communié, XLVI, 21. Dans un de ses sermons il abaudonne les crocheteurs au sac et au pillage des maisons des politiques de Paris, 269. Les crocheteurs offensés lui répondent par une affiche placardée à toutes les portes de son église, 270. Prêche qu'il y a des gens de bien qui reçoivent de l'argent du roi d'Espagne, et qu'on espère que les colonels et capitaines de Paris en prendront aussi, 356. Prêche sur la conférence et sur les placards affichés contre, 371.

Cour (Jacques) prête 200,000 écus d'or au Roi pour la conquête de la Normandie; ses immenses richesses, VHI, 78. Est accusé d'avoir empoisonné Agués Sorel; se justifie de cette accusation; est jugé pour d'autres ctimes, et condamné, le Roi commue sa peine en un bannissement perpétuel et en une amende, 87. (Tabl. du règn. de Ch.

vii.)— Sa naissance, sa fortune acquise par le commerce; sa devie, XI, 43. Est arrêté, se sauve de a prison, va à Rome, 44. (Du Clero,

COEUVRES (le marquis de), envoye par le Roi à Bruxelles pour pure l'archiduc de ne point donner retraite à M. le prince de Conde, imagine un moyen de voir la princesse, et flatte le Roi de l'espoir qu'il la lui raménera, L, 21. Pourqui ce moyen ne peut s'exècuter, 22.

COIMBRE (le duc de), oncle de roi de Portugal, gouverne le royseme pendant la minorité de ce prise. IX, 470. Est accusé auprès du Roi de partialité et d'ambition, 471. Lève des troupes contre ses emenis; s'avance vers le Roi, qui de son côté lui oppose des forces; est trié d'un coun d'arbalète.

son côté lui oppose des forces; est tué d'un coup d'arbalète, 472. Coiseaux (Pierre) se montre contraire au rétablissement d'Alexis, I,

174.
COITTIER (Jacques), médecia de Louis XI, gagne en cinq mois 54,000 écus; obtient l'évêché d'Amiens pour son neveu; traite fort durement le Roi, qui n'ose l'éloigner de lui, XII, 401.

COLAS (la vache à). Origine de œ dicton, XLVII, 499.

Cours, vice-senechal de Montelimart, est accusé par J. A. de Thou, et défendu par la famille de ce magistrat, XXXVII, 337. (Mém. de J. A. de Thou.) — Se donne tout à l'Espagnol; se saisit par trahison de La Fère, et massacre inhumainement le marquis de Maignelay qui y commandoit, XLIX, 313. (Mém. de Groulard.)

COLEMY (Hugues de) se croise à Citeaux, I, 128. Accompagne le jeune Alexis, parti de Constantinople pour soumettre le reste de l'Empire, 238. Accompagne le marquis de Montferrat allant au devant des députés envoyes de Constantinople, 302. Est tué dans la ville de Serres, 378.

Colema (François de) prend la croix, I, 104.

COLICHART (Jean), capitaine,

gonverneur du château de Valsimont, est fait prisonnier par le duc de Nevers, XXXI, 248.

Coulour (Gaspard de), seign. de Chatillon, est envoye avec 200 hommes d'armes pour prendre posses-sion de la ville de Tournay, XVII, 282. Comment il y est recu, 283. Est blesse à un assaut livre à la ville de Bains, XIX, 434. (Min. de Du Belloy.) - Entreprend le siege de Hesdin; est fait amiral, XX, 55. Fortifie Saint - Quentin, retarde la prise de cette ville; est contraint à se rendre prisonnier, 71. Devient, avec ses deux frères d'An lelot et le cardinal de Châtillon, un des principaux chets du parti mecontent, 85. Il suit la cour à Amboise dans l'espoir d'aider les connues, 88. Demande, à l'assemblee des notables tenue a Fontamebleau, le liberte pour les protestans d'avoir des temples publics, et que la garde du Roi soit licenciee, 91. Est force de prendre la fuite a la bataille de Dreny, 110. Apres la bataille de Jarnae se retire a Cognac, et devient chef unique des protestans, 13 ¡ Prie Jeanne d'Albret de lui amener le jeune prince de Navatre, 135. Asso ge Poitras, r 36. Livre malgre luc la barable de Montcontour, la perd, et se retire en Gascog ie. 137. Est declate cr.minel de le semigeste par le parlement de Pares, 138. Se fait gaiter du Rot, 143. Le presse vivement de faire la guerre en Flandre; concost la hane la plus violente contre Lavanues, qui soppo e a ce projet; sa rencontre avec lui, 146. Paroit face chaque jour des progres dans l'intimité da Rat, 157. Seloune plem de conhance de l'écour, y revient avec la mome se unite, 148, Conseille au Roi de lever les obstacles que la cour de lione apporte au mariage du roi de Navarre avec Margorite de Volois, a jo. Ses pa-stes dans leguse de Notre-Dame,

rapporte s par de Thou; se fic en-tierement à la sincerite du Roi, 150. Est assassine en sortant du Louvre, 151 Estassaille dans semaison au

milieu de la nuit; son courage trauquille ctonne ses assassius; sa mort, 157. (Introd.) — Il manque de preudre Douay; pille Laux en Artois, XXIV, 200. Se met a la tête des mecontens, et s'appue des ministres huguenois, a61. Seconde de la Reine mère, il présente à l'assemblee des notables la requête des hugaenots, 284. Est elu chef de l'armee protestante après la bataille de Dreux; se retire vers Orleans, 379. Essaie d'enlever le Roi a Menux, \$59. Est défait à la bataille de Jarnac. XXV, ja. Vent aller au devant du duc de Deux-Ponts; en est empêche par M. d'Alencon, 95. Assiege Poitiers, 10-. Fautes qu'il commet à la bataille de Montcontour, 143. Y est blesse, 145. Va joindre Montgommery en Gascagne, 148. Désire la paix, et l'obtient; se retire à La Rochelle avec les princes, 150. Vient a la cour, ou il decide le Roi a faire la guerre à l'Espagne; fait faire un embarquement de 6,000 hommes. 199. Se rapproche des Montmorency, 100. Veut tuer Gaspard de Tavannes, 257. Soutient dans le consed la projestion de la guerre à l'Espagne; con a ille au Roi de limiter le pouvoir de la Reine; propose d'envoyer le duc d'Anjou en Pologue, 200 Est is issue par Morveron Maurevel, 2017 et tué au massacre de la S.-Barthelemy, 297. Son corps est penda a Montfaucon, 350. Mem. de Tavanues. - Let nomme amiral a la place du seur d'Annebout, et charge d'aller reprendre Hesdur. XXXI, 159. Encourage les soldats a l'assint de Din ant, et monte le premier a la breche, (53. Est envoye à Bruxelles aupres de l'hilippe ir et de l'Eupereur on pere, (20, Pourquoi il manque de s'emparer de Donas, ito Latre dans Leus, qu'il pille et sacia e. 140 D'après les ardres da connetable va se jeter dans Saint-Quentin, XXXII, 18 Sev dispositions pour la defense de cette place, 2). Details sur le siège qu'il y sou-tient, 3). Difficultés qu'il éprouve après la bataille de S. Quentin, 7).

Pourquoi les secours qu'il demande a messicurs de Nevers et de Bourdillon ne peuvent entrer dans la place, 79. Moyens qu'il emploie pour forcer les habitans à travailler aux fortifications, 82. Noms des capitaines qui défendent les brèches de S .-Quentin, 91. Comment la ville est prise et l'amiral fait prisonnier, 94. Noms des capitaines qui sont tués ou prisonniers, 97. (Comment. de Rabutin.) - Naissance de Coligny; ses deux frères, 409. A 22 ans il quitte les études sérieuses, et paroit à la cour de François 1; se lie avec le duc de Gui-e; est blessé au siège de Montmedy et a celui de Bains; est armé chevalier par le comte d'Enghien sur le champ de bataille de Cerisolles; seit en Champagne sous le Dauphin; introduit la discipline parmi l'infanterie, 410. En est nonimé colonel général; est fait amiral, 411. Dispute au duc de Guise l'honneur de la victoire de Renti; embrasse la réforme, 412. Défend la ville de S.-Quentin, 413. Est fait prisonnier, et renfermé au château de L'Ecluse; essaie de former des colonies de protestans dans le Nouveau-Monde; se met avec ses frères à la tête des sectaires, 414. Périt à 55 ans dans la matinée de la S.-Barthelemy; la relation du siège de S .- Quentin est la seule production qui nous reste de lui; qualités qu'on y remarque; époque où elle parut, \$15. Il composa des Mémoires qui furent brûlés, 416. ( Votice.) -Motifs qui ont porté l'amiral à écrire la relation du siège de S.-Quentin, 417. Il part de Pierrepont, et d'après l'ordre du connétable se met en chemin pour se rendre dans cette ville, 319. Noms des capitaines qui l'accompagnent, 420. Détails sur sa marche, 421. Il entre à une heure du matin dans la place, 424. Prend des mesures pour la défense du faubonrg d'Isle, 425; pour celle de la ville, pour l'approvisionnement et les munitions, 427. Fait couper une gran le quantité d'arbres qui bordent les fossés, \$29. Fait faire en

grande diligence une tranchee a faubourg d'Isle, 431. Fait fan dans la ville une recherche esser des vivres, et en trouve pour tros mois, 435. Comment il fait respe rer une bréch<mark>e causée par le feu d</mark>o poudres, 437. Soins qu'il donne an travaux, au bou ordre et à la prepreté de la ville, 439. Moyens avères qu'il emploie pour faire tr-vailler aux réparations les gens de villages qui se sont retirés dans le ville, 440. Peines et difficultés qu'il éprouve pour y faire entrer de se cours et pour la garantir des auques de l'ennemi, 443. Il recoit esfin des secours, et surtout son frere d'Andelot, 446. De couragement dans la ville à la nouvelle de la perte de la bataille de S.-Quentin, 447. Comment l'amiral est seconde par son frere, 448. Ses efforts pour souteur le courage de la garnison , 455. Fat arrêter le feu qui s'est mis à plusieur maisons, 457. Son entre tien avecase frère d'Andelot et le seigneur de S. Remy, sur sa résolution à défendre la place, 460. Nombre des compsgnies qui la défendent, 462. Nom des capitaines présens, 463. Enveloppe d'ennemis, l'amiral se renda un Espagnol , 465. Est conduit da la tente du duc de Savoie, 466. (Siège de S.-Quentin.) - Conseil que donne l'amiral à Catherine de Médicis, après la découverte de la conjuration d'Amboise, XXXIII, 58. Présente une requête au nom des protestans dans le grand conseil des princes, 100. Se rend à Orléans, 172 Est forcé à la retraite à la bataille de Dreux, 247. Veut retourner au combat le lendemain, mais les reltres s'y opposent et se retirent à Gallardon, 250. Est elu chef de l'armee des huguenots, en l'absence du prince de Condé ; se porte dans le Berri, où il prend plusieurs villes, 253 Revient dans l'Orleannis; se rend maître de Jargeau et de Sully; prend la resolution de passer en Normandie, 256. Ecrit a l'empereur Ferdinand et aux princes d'Allemagne pour détourner l'effet des lettres que le Rui leur a adressées, 258. Cousent a traiter de la paix ; assiège Caen et s'en rend maltre, 259. Fait occuper plusieurs autres places par ses capitaines; reçoit de l'argent de l'Angleterre, 260. S'est lonjours voulu purger de l'assassinat du duc de Guise, 277. Diverses apologies publices par lui, 281. Il se rend à Orleans pour s'opposer au traite de paix, 293. Gague par les raisons du prince de Condé et celles de la Reme n'ère, il le signe, 29%. Conseille au Roi de faire une levce de six mille Suisses et de quelques reltres et lamquenets, et de renforcer les compagnies françaises pour se mettre en garde contre le duc d'Albe; envoie en Allemagne, aux l'ays-Bus, et vers ses amis et conféderes, pour se fortilier dans le besoin, 366. Echoue dans son projet d'enlever le Roi à Monceaux, 382. Se loge à Saint-Denis, d'ou il fait la guerre autour de Paris, 383. Va joindre le prince de Conde à la Rochelle; danger qu'il court près de Saumur; s'empare de Thousis, 432. Après la bataille de Junac, se retire à Coignac, 447 Joint l'armée du duc de Deux-Ponts, qu'il trouve mort a Escars, 458. Distribue aux principairs de l'armée des chaînes d'or et des medailles au nom de la reine de Navarre; envoie au Roi une requête pour demander le libre exerrice du culte protestant, offrant à cette condition de deposer les armes, 450 Reponse qu'il recoit du marechal de Montmorency; ecrit une nouvelle lettre dans laquelle il deplore la desolation de la France, et prote-te de ses intentions pour la pacification des troubles, (60 Fait des dispositions pour asseger Poitiers, après s'être rendu maltre de pluseurs petites places, 464 De-tails sur ce siege, 466. Essate en vain d'attirer le duc d'Anjou à une hataille genérale, 476. Se rettre vers Montountour, 477. Dispuse son ar-nice pour le combat, 480. Y est blessé, 481. Est forcé de se rettrer, 182. Se rend à Niort; envoie de-

mander des secours d'honimes et d'argent à la reine d'Augleterre, 484. Ses motifs pour faire voyager son armée à travers différentes provinces, 496. Il rejette les proposi-tions de paix qui lui sont faites de la part du Roi, 500. Evite le combat que lui presente le maréchal de Cosse, 501. Reçuit avec juie le traité de paix conclu a Saint-Germain-en-Laye, 503. (Mem. de Castelnau.) - Est blesse d'une arquebusade en sortant du Louvre, XXXIV, 65. Est tue dans sa chambre, 70. ( Mdm. de Mergey. ) - Après la bataille de Dreux, fait sa retraite sur Jargeau et se porte en Normandie, 180. Se rend maître de la ville et du châ-teau de Caen, 185. Force à la retraite le capitaine La Valette, qui est venu attaquer le camp protestant, 216. Consent à regret à la paix de Longjumeau, 218. Tente une entreprise contre le corps de bataille du duc d'Anjou; pourquoi elle échoue, 244. Est blesse a la botaille de Montcontour, 273. Son armee fuit pres de 300 lieues en France, 282. Il tombe malade à S. Etienne-en-Fo-1ez., 286. Soutient a Arney-le-Duc le choc du marechal de Cosse, 287. Son cloge, 288. ( Vem. de La. Noue. — Est assassine par Maurevel, XXXV, 77. ( Hem. de Bouillon.) — Une paysanne de Châtillon veut l'empecher d'aller à Paris, en lui predisant qu'il y mourra, lui et 10,000 autres, XLV, 70. Vers faits sur lui après sa mort, 77. (Mem. de L'Estoile.

Coment Odet de ;, frère de l'amical de ce nom, entre malgré lui dans l'E lise, XXXII, 409. Devient evêque de Beauvais et cardinal; embrasse avec ardeur la réforme; epouse pendant la guerre civile I habeth d Hauteville, 413. Envoye en Angleterre pour négocier su nom de son parti, il meurt empononne a Hampton, 415. ( No-tice.) — Vient en habit laic avec plusieurs seigneurs protestans à Mont-pellier, où on leur fait une réception magnifique, XXXV, ofio (Philippa)

Coligny (Louise de), princesse d'Orange, ne veut pas se trouver avec la duchesse de Montpensier, qu'elle regarde comme la cause de la mort du feu Roi, XLVII, 83.

COLINE, imprimeur célèbre, rémprime en petit format, et au nombre de 24,000 exemplaires, les Dialo-

gues d'Erasme, XVII, 96.

Collignon, imprimeur du Roi et juré de la ville de Metz, publie en 1665 une seconde édition du Siege de Metz, par Salignac de Fenélon, et la fait précéder d'une épitre aux échevins de la ville, XXXII, 245 et

COLOMBIÈRES (de) lève des troupes, fortilie Saint-Lo pour le parti protestant, XXXV, 113. Est tue sur

la breche, 114; XLV, 91

Colonels (les) de la ville de Paris refusent les récompenses pecuniaires qui leur sont offertes par le duc de Mayenne au nom du roi d'Espagne, XIAI, 354.

COLONNE (le cardinal), légat du Pape, accompagne Pierre de Courtenai au siege de Durazzo, I, 463. Ouvre une négociation avec Theodore Lascaris, 464. Est arrête par ce prince; est reciamé inutilement par le Pape, 465. Rendu entin a la liberté, va à Constantinople, 466. Fait valoir sons la regence les droits de l'Eglise, 469.

Colonne (Ascagne), est fait prisonnier dans un combat naval livié prés de Naples, XVIII, 64.

COLONNE (Tabrice de Case), scigneur romain, est blessé dans une embuscade à Pont-à-Mousson, XXVII, 51, et envoyé prisonnier à Toul, 52.

COLONNE (Fabrice', gouverneur de Capone, defend cette place avec courage, et se voit enfin reduit à

capituler, XV, 46.
COLONIE (Marc-Antoine) soutient vaillamment le siege de Ravennes contre l'armee française, XVI, 28. Se retire dans la citadelle de cette ville, 54. (Mem. de Bayard.) — Defend Verone contre Lautrec, 365. Mem. de Fleurange.

- Est blessé par un boulet de cnon, et meurt peu de jours spra. XVII, 368. (Mém. de Du Belley. Colonne (Prosper), surpris je les seigneurs d'Imbercourt et de La Palice, est fait prisonuier et condet Chev. sans repr.) — Est nomae chef de la ligue entre Léon 1 a Charles-Quint, XVII, 345. Asseg Parme, 317. Passe le Pô, 349; pus l'Adda, 352. S'approche de Miln. 353. Entre dans Alexandrie à la faveur des gibelins, 358. Licencie les Suisses à sa solde, 360. Fortifie k château de Milan, 366. Fait ses dipositions pour se mettre en é.at de défence contre l'armée française, 307. Marche sur l'avie pour empe-cher les Français d'en faire le siege, 375. Part pour Gênes, 387. Se porte sur le Tesin pour empêcher l'armee française de le passer ; fait conduire le marechal de Foix, avec toute su artillerie, jusqu'en decà du l'as de Suse, 300. Se ligue contre la France avec les Vénitiens et toutes les puis sances de l'Italie; fortifie tous les passages du Tesin, 407. Se fait joi-ter malade sur les bords de cette rivière , 126. Se retire à Milan , puis à Laudes; abandonne tout le duche. excepte Milan, Crémone et Pavie, 427. Donne la conduite de la guerre au seigneur Alarçon, 439. Conclut

est rompu par le vice-roi de Naples, 410. (Du Bellay.) COMARS (Jacqueline Le Vover. dite de), accuse le duc d'Epernon et la marquise de Verneuil d'avoir fait assassiner Henri iv; details sur son proces, XLIX, 170 et suiv. Le jugement est remis à un autre temps, 181. Est condamnée à tenir prison perpetuelle entre quatre murailles.

avec le duc de Ferrare un traite

pour rendre Modéne, lequel traite

218.

Comba et l'aubonnit, soldate de la garmson de Metzi, forment le projet de livier cette place au comte de Mesgue, XXVII , 282 et suiv. Ha sont tires à quatre chevaux avec 15 de leurs complices, 301.

Country, premier maitred hôtel du Ror, vend sa charge a Adjacet; se marie avec la demoiselle La Rouet; vers sur ce mariage, XLV, 194.

Cosne (La , gentilhomme servant du roi de Navarre, avertit ce pri ce du danger qu'il court de tomber dans les mants du duc de Mayenne, et se souve avec lui de Caumont pendant la mut, XXXVIII, 298.

COMBERGE (Hugnes), eveque, veleve dans l'assemblée des Etats tenus à Meliunsint-Vevre contre les pilleries, et demande qu'on n'accorde de l'argent au Roi qu'a la condition qu'on les fera cesser, VIII, 118.

Comoth (le cheval et de) est fait prisonmer pres de Vigneul par le due de Bourgogne, VIII, (1). Est tue a la bataille d'Azmeourt, (17.

Conressis prend la croix, I, 164. Se retire de l'armée qui marchoit contre Johannice, 410.

Contil apparition, en 1007, d'une l'a longue et large queue, NIATH, 78.

Philippe de Courses gartte ctorr la famille ; incertitude sur la date precise de sa naissance, XI, (25 Ogel fut son tut ur, son portrait, son goot pour les byres, sa mimoire, ses regiets de ne pas savou le latin , 176. Est presents à Charles, comte de Charolats, qui fe prend a son service; accompagne ce prince dans la guerre dite du Birn public, parquard for sornomine Tete lett e. 15 Sattache a Legis Me, sa e ordinte diversement jugor par les hororens, 128, Lots que peavent acter e tixer l'opinem acceegand, iso let but consider et chambel'an du Bor, lettes petentes qui foi accordent la principarte de l'almont et autres terres, ib. Autres d'insigniful sort talts en argent, 133, Le Roi for tat retituer 6,000 livres, le duc Charles de Bourgogne, apres son traite avec Louis El en 1475, maintient l'aconharation des hiens de Comines, ce-

lui-ci devient seigneur d'Argenson par son mariage avec la fille du sergneur de Montsoreau, 134. Gratifi Cations considerables qu'il reçoit de Louis x1; est initie a tous les secrets de sa politique, 135. Ne peut ên e considere comme ctranger aux m justices commises par ce prince, conserve son credit jusqu'après sa mort; est envoye ambassadeur anprés du duc de Bretagne ; s'attache au parti du duc d'Orleans; est cloigue des allaires, 106. Est detenu prisonnier pendant trois ans au château de Loches; est juge et condamne par le parlement à perdre le quart de ses biens, 137. Est charge plus tard de missions importantes; Louis xir lai conserve ses pensions, mais ne l'emploie pas, 1-8. Survit onze ans a sa nouvelle distrace; sa mort, 130 Son aptitude aux affaires; activité de son esprit, aucun historien du quinzieme et même du seizième accle ne peut lui étre comparé, 140. Nettete et mavete de sou recit ; ses Memoires ent un eachet qui n'appartient qualtur; jugo ens divers que les les oriens en ont porte, 149 La proches qu'on peut faire a comi ms, (3 Sextalens superieurs comme la forien ne penyent écre conteste , r 🙀 Descalatons diverses de ses Menacre : la meilleure et la plus complete est celle de Lei g'et-Dir fresney a j-. Il onto te traduits dans toutes les langues, 149 Note: -Philippe de Commés, trouve a la bataille de Montlhery, any edote sur s in chevar, 3-1. Accompagned clare de Benrangne a Fercitavia, de Peronne, avis men d'inne a Lines xi, job 1 st envoys a Colos aupres du Samon de Van Jera e come**ntal en** estricu. XII. ja Pose au service du Reis, tos, A este a Cutrevue de Perquant, 1 4. Est presente au rot d Angleterre, our Let envoye par le Ba, a des la mort du duc de lonig que, pour raiger sous sai obeissance les villes de la Picardie. 215. I some de faire rendre Arras, 217. Est envoye en l'oitou, 260, puis en Italie, 3jo Cause et but de

cette mission, 351. Recoit pour le Roi l'hommage de la commune de Génes, 354. Revient auprès da Roi; comment il en est traité, 355. Est envoyé en Savoie contre les seigneurs de Miolans et de Bresse, 370. Va à Grenoble recevoir le duc de Savoic, 371. Se rend auprès du duc de Lorraine; accueil qu'il en reçoit, XIII, 7. Est envoyé en ambassade à Venise, 35. Description de cette ville; quelques détails sur son gouvernement, 80. But de cette ambassade; comment il se conduit avec la seigneurie de Venise; politique des Vénitiens, 86. Instruit le Roi et le duc d'Orléans de la ligue qui se forme contre lui, 93. Est mandé au palais du doge, où il apprend quel est le but de cette ligue, 94. Fête à cette occasion, 96. Quitte Venise, 98. Va trouver le Roi à Sienne; s'informe des intentions des Venitiens et du duc de Milan, 104. Lui conseille de rendre leurs places aux Florentins, 105. Va parlementer seul avec les ennemis, 146. Est envoyé à Casal pour traiter de la paix, 164. Difficultés qu'il éprouve dans cette mission, 166. Details sur les négociations qui ont lieu; noms de ceux qui sont chargés de négocier de part et d'autre, 170. Après la paix conclue, Comines est envoye à Venise pour la faire accepter, 181. Retourne vers le Roi avec le refus des Venitiens, et chargé de propositions differentes, 182. Passe à Milan, où il est honorablement traité par le duc, 183. Difficultés qu'il eprouve de la part de ce prince pour l'execution du traité de paix, 184. Fausse promesse qu'il recoit en le quittant, 185. Arrive à Lyon auprès du Rot, auquel il rend compte de samission, 186. (Mem. de Comines.) - Est arrêté et mis dans une cage de fer, XIV, 165 Le parlement confisque le quart de ses biens, et le relègue pour dix ans dans une de ses terres, 179. (Tabl. du règ. de Ch.

COMMENDON (le cardinal), nonce du Pape en Pologne, prononce à la diéte générale un discours en fans de l'elect on de l'archiduc Eras XXXVIII, 107 et 125.

COMMURCY (le damoiseau de) se prend les troupes bretonnes camandées par de Malestroit, Gef de Couvran, Geoff. Morillon, Alas Giron et P. d'Augy; les bat, et a tue plusieurs, VIII, 505. (Hist & Richem.)—Tient les places de Vibet de Chavaney pour le duc à Saxe contre la duchesse de Lance bourg, IX, 374. Se porte sur tente de Philebert de Vaudrey, saitre de l'artillerie du duc de Bougogne; y éprouve une forte restance; perd beaucoup de monde et est obligé de s'enfuir, 383. (Mea de La Marche.)

COMMINGE (M. de), commandat du fort Louis, essaie de rameuer le Rochellois à l'obéissance qu'ils duvent au Roi; est autorisé par le cus mandant de l'armée fi ançaise à asister à une assemblée de la ville, et il renouvelle ses exhortations, il. 43. Est fait capitaine au régiment des Gardes, 164.

COMMOLET, prédicateur de la Ligue, trépigne de joie en chaire su la fausse nouvelle d'un secours estré dans Chartres, XLVI, 135. Préche qu'il faut encore une fois caprisonner les politiques de la cour. 178; et contre les partisans de Bearnais, 3.6 Crie en chaire qui faut un Ahod, un Jéhu, fût-il baguen it, 338. Se rétracte de ce qu'il a dit en chaire en faveur du Béarnais, 365. Dit qu'il est Français, qu'il voudroit un bon roi trançais. mais qu'on n'aura qu'un roi ctranger, vu la division qui règ**ne en**tre les grands, 459. Prêche avec fureur contre les religieuses que les gentibhommes promènent tous les jours a Paris sous le bras , 536. Dit en chaire que si on lui donne l'assurance que le Roi maintiendra la religion catholique, il montrera qu'il n'est point Espagnol, 514. Recommande en chaire la personne du Roi, dont il fait l'éloge, XLVII, 43.

Compène (le sieur Dragues de ...

couverneur pour la ligue de La Ferte-Bernard, défend vaillamment cette place, XL, 67. Obtient une capitulation honorable du prince de Conti, 71. Est mis en déroute près d'Orleans par les sieurs d'Entragues et de Montigny, 294. Par sa conduite envers les politiques et ceux de la Ligue, il maintient la tranquillité publique dans Orléans, XLI, 166. Son exemple est imité par les gouverneurs des places de la Ligue, 167.

COMPAGNIE BLANCHE, nom douné aux bandes que Duguesclin conduit en Espigne; d'où leur vient ce nom, IV, 336.

COMPAIR et GIRARD, l'un conseiller au parlement, l'autre prevôt de l'hôtel, sont adjoints pour commissaires à Montluc, envoyé en Guyenne pour empécher les troubles, XXII, 10. Favorisent le parti des protestans, 27. Leur conduite à Cahora dans l'affaire de l'archidiacre de Viole ou Bicule; comment Montluc s'oppose a leur projet, 33. Menaces pir lui, prennent la fuite. jo.

Compan, echevin de la Ligue, meurt fort regrette de ceux de son

parti, XIAI. 97

Courars Jean de ; vient de la Savoie disputer un pas d'armes prés de Dijon, IX, 338. Jaite une seconde fois contre Ant, de Vaudrey, 359. Guerre qu'il soutient contre plusieursseigneurs de Savoie, X. 64.

COMTES PALATIRS de France. Sous la première et deuxième race, les comtes faisoient d'ins les provinces la fonction de gouverneurs et de juges; pour les affaires d'import mee, les rois avoient dans leurs palats des comtes qui en avoient la connoissance, et qu'on nommod comtes du palais on palatins, III, 262. Ces comtes jugeoient soit par appel, soit en première instance, les affaires qu'ils jugeoient s'appeloient caurer palatines, et leurs audiences de même, 264. Les affaires civiles et criminelles étoient de leur ressort, mais non les affaires ecclesiastiques, ils jugeoient souverniuement dans celles qui intéressorent le Roi on le

bien de sou Etat, 266. Attribution du comte palatin du Rhin et du comte de Chester en Angleterre, fondées sur celles des comies palatins de France, 267. Le comte du palais avoit des conscillers ou echevins choisis par le Roi, 268. Il y a eu quelquefois en même temps plusieurs comtes du palais, 269. Souvent les rois assistoient en personne aux assises des comtes du palais, et jugeoient cux - memes ou confirmoient ce qu'ils avoient jugé, 270. Pourquoi les rois augmenterent le nombre des comtes du palais, 271. Les empereurs en envoyoient en Italie pour exercer la justice en leur nom, 272. Ces comtes ont eu par la suite le titre de vicaires de l'Einpire, 273. Les comtes du palais commettoient quelquefois des lieutenans aux lieux où ils etoient envoyes, lesquels s'appeloient viconter du palais; quelquefois aussi ils chargeoient les comtes des lienx mêmes pour juger en leur place. 274. Il y a cu des comtes du palais qui réuni-soient a cette dignité celle de leurs comtés on gouvernemenparticuliers, pour juger en dernier ressort dans l'étendue de ces gouvernemens, 275. Les deux dignates de cointe du palais et de comte provincial n'etorent pas tellement attachees l'une à l'autre que le Roi ne pût les separer, 276. Usage des empercurs d'Allemagne à cet égaid , les rois de Bourgogne ont ca leurs comtes palatins, 277. Denombrement des comtes palatins sons les differens rois de France, 278 Les comtes de Toulouse ont pris cette qualite, 280. Cent de Guvenne paroissent l'avoir eue aussi, mais non ceux de l'ottiers, 281. Les comtes de Champagne Lont possedecjusqu'a la reunion de ce comte a la contonne, 232. Ceux de Flan dre out ete egalement qualifies com tes palauns, offe

Cover de baron de), du parti de hel igue, est fait prisonnier par les royalistes dans une sortie qu'il fait de la ville de Soissons, XLIII, 15.

Concurs (le seign. de ), du parti du duc de Bourgogne, est tué prés de Château-Chinon, XIV, 6.

Concile national provoque par l'université de Paris, où il est décide que la France sera soustraite à l'obédience de Benoît xin, et se gouvernera selon ses lois et usages ecclésiastiques jusqu'à l'extinction du schisme, VI, 238.

Coxc we va au I alais, où il est assailli par les cleres, LLVIII, 440. Est recu conseiller d'Etat, et prête serment au Louvre en cette qualité, XLIX, 105. Bruit public sur sa gé-néalogie et sur celle de sa fema e, 177. Perd au jeu 120,000 pistoles, 219. (Mem. de L'Estoile.) — Son differend avec don Juan de Medicis; le Roi le fait maître d'hôtel ordinaire de la Reine, puis son premier conyer, L, 104. Achète le marquisat d'Ancre, 134. Excessives li-béralités de la Reme envers lui; son différend avec le grand écuyer Bellegarde, 135. La Reine parvient a l'apaiser, 136. Il empêche que le president Seguier soit nomme premier president du parlement; raison de son opposition, 1 5. Obtient la citadelle d'Antiens et la licutenance de roi de Picardie, 210. Jalousie qu'il excite contre luc. 211. Cherche à s'appuyer de M. de Villeroy; accorde sa fille an petit-fils de ce seigneur, 225. Lst lait marechal; nouveau motif de jalousie, 231. Appuie fortement M. de Luynes, 269. Obtient le commandement de l'armee de Picardie, 191. Bloque Corb e et prend Ciermont. 322. Vient à Pare : dou il est oblige de sortir à cause de la baine qu'on y a pour lui, 3.3. Forme avec sa femme le dessein de charger le conseil da Roi: tente de l'âre renvover Sauveterre : rait chasser le frere du chanceller, 396. Lat le trace de Loudin, il obtient la licutem nec de roi de Normandie, 33 f. Par les conseils de M. de Montmorency, il travaille à faire rendre la liberte au comte d'Auvergne et y réussit, 337. Représente à la Reine la nécessité d'arrêter la trop grande faveur e M. de Luynes, et de l'éloigner de Roi, 339. Il s'attache M. de Blassville par les services qu'il lui resc a la cour. 343. Fait nommer M. Mazgot secretaire du Roi; fait ente au conseil l'évêque de Lucon, 34. Son hôtel est pillé par la popular après la détention de M. le prince de Condé, 353. Fait divers vovago en Normandie; obtient le gouvenement du château de Caen, 37: Est tue en entrant au Louvre, 3: Il est enterré pendant la nuit; es corps est exhumé par la populeo. trainé dans les rues de Paris et jet dans la rivière, 380. ( Fontena-Marcuil.)

Conné (le prince), frère d'As-toine de Bourbon, roi de Navarre. suit la cour à Amboise dans l'espor d'aider les conjurés, XX, 88. Charge par quelques uns, il ose rester a a cour ; sa déclaration dans le conset du Roi, 89. Il quitte Amboise sara être arrêle, 90. Refuse de se resdre à l'assemblée des notables, gi-Est arrêté à Orléans; congédie derement un prêtre qu'on lui envoe pour dire la messe dans so chambre. 99. Traduit devant une comma-sion, il declare qu'il ne repondra que devant la cour des pairs, 93. Sort de prison; veut que sa cause soit plaidee devant le parlement, obtient une justification complète: feint de se réconcilier avec le dec de Guise, 91. Se cantonne au faub. S. Jacques, d'oitil part bientôt pour culever le Loi, qui est à Fontaincbicau, 103. Public un manifeste contre les triun virs, 105. Offre de quitter le royannie și les triumvirs ser! écertes des aliaires, 106. Marche sor Paris ave Pennial, 108. Est oblige de se retirer vers la Normande, rog. Est fait prisonner à la bataile de Dicux, 110. Latre dans la Bin à la tête d'une armée, 124. Essie deux tois en vain d'enfoncer avec sa cavalerie les Suisses qui conduisent le Roi à Paris, 126. Se décide à faire le siège de cette capitale ; est vainen dans les plaines de S.-Denis,



127. Se retire en Lorraine, 128. Sa g. tete dans les plus grands perils, 129. Revient avec les secours que lui amene le duc Casimir; essaie de s'emparer de Chartres; est obligé de ceder au vœu de ses troupes, qui veulent la paix, 130. Prévenu qu'il va être arrête, il part pour Li liochelle avec l'amiral, 132. Est ussassme après la bataille de Jarnac, 133. Son cloge, 134. ( Votice.) - Se met a la tête des mecontens, et s'appuie des ministres huguenots, XXIV, atit. Reste à la cour après le mauvais succès de la conjuration d'Ambouc, 281. Feint ensuite d'aller en Picardie, et se retire en Béarn, 282. Entreprend avec le roi de Navarre, l'amual de Chatillon et la Reine mere, de se rendre maître de Lyon; pourquoi cette entreprise échoue, aS3. Est mande par le Roi pour venit se justifier, 289. Se rend a Orleans, ou d'est retenu prisonnier; les États instrument son procès ; acutence portee contre lui par le couseil des Giuse, 2011. La mort du Roi en empéche l'execution, 292. List elargi, et declare innocent, 315. Vient à Paris, appelle les huguenots pour l'aider a s'en rendre maitre; est contra ut d'en sorter, 326, S'eloigne de la cour, reunit ses forces a Orleans, 327. Public un manifeste contre les Guise et le connetable, 332 Se met sur la defensive en attendant les etrangers, et renvoie les mecoutens faire la guerre pres de chez cux, 364 Recont des renterts et marche sur Paris; se decide a aller en Normandie, 376. Est fait prisonnier a la batadie de Dreux, 379. Devient houtenant general du royaume apres l'assassinat du duc de Guise, 30% Est tue a la bataille de Jarnae ; details sur cette bataille , XXV, 42 et suiv. Mem. de Tavanner . - Defait les Imperioux dans nue rencontre aux environs de Dourlens, XXXI, 209 (Comm. de Rabuten.) — l'ourquot il s'attire la baine des Guise, XXXIII, 55. Accuse d'être le chef de la conjuration d'Amboise, il donne en plem conseil

un dementi sur cette accusation, 56. Averti que le Roi a le projet de l'arrêter prisonnier, il se retire en Bearn, 91. Ecrit à tous ses amis pour les prier de ne pis l'abandonner, 97. Malgré les avis qu'on lui donne, il se rend à la cour, 109; puis à Orleaus, où il est constitué prisonuler, 112. Refuse de repondre à la commission chargée de le juger; en appelle à la cour des pairs, 115. Est condamné à mort par un conseil composé de chevaliers de l'ordre, de quelques pairs de France, et de plusieurs conseillers du conseil privé, 116. Incompetence des juges prouvee par les lois et us iges du royaume, 117. Est remis en liberté à la mort de François 21 , 132. Obtient du nouveau roi Charles ix des lettres adressees au parlement pour être purge du crime dont il ctoit accusé, et un arrêt d'innoceuce, 133. Sort de Paris par ordre da Roi, se rend à Orleans; y est clu chef des protestans; écrit au connetable pour le prier de faire executer les celits ren lus en leur faveur, 173. Envoie a la cour une pretestation dans laquelle ceux de son parti declarent les motifs qui leur tont proudic les armes, 176. So plant a la Reine mère do massacio de Sens, 178 Tem ague son mecot tentement des exces commis par ceux de son parti, 179. List invite par le parlement à se rem tire avec le Roi, 182. Fait une nouvelle declaration remplie de doleanois; ecrit à l'empercur Ferdin ind., an due de Savoie et au cointe palatin pour les prier de s'interposer dans les affatres deveathologies et des protestant, 18; Dispositions de ces princes. 185 Est somme par le Boi de poser les armes, conditions qu'il propose, 190. Sin intrevue avec la Reme mere a Beaugency; 193. Pourquor elle devient mutile, 195. Reprend cette ville sur les troupes du Roi, 197. Pait publier une reponse a l'arret du parlement de Paris, par lequel il eat excepte du numbre des buguenots que cette cour a déclarés rebe!les, 22ti. Marche sur Parus avec son armée, 230. Négociations entamées avec lui; ses propositions, 231. Il se retire vers la Normandie, 233. Sa marche, 234. Il veut retourner à Paris, l'amiral l'en empêche, 235. Il se dirige vers Dreux; prend Gallardon, 236. Est blessé, et remet son épée à M. d'Anville, à la bataille de Dreux, 246. Est conduit à M. de Guise, avec lequel il passe la nuit, 250. Est mené au château d'Ouzin, d'où il tente de se sauver, 254. Se rend utile au siège du Havre, 305. Echoue dans son projet d'enlever le Roi à Mouceaux, 382. Se loge à Saint-Denis avec l'amiral, d'où is font la guerre autour de Paris, 383. Demande au Roi l'éloignement des Guise, 394. Fait sortir son armée de Saint-Denis; son ordre de bataille; noms des capitaines qui la commandent, 306. Part de Noyers pour se rendre à La Rochelle, où les chefs protestans viennent le joindre, 430. Est blessé à la bataille de Jarnac, puis tué par Montesquiou, 446. (Mém. de Castelnau.) - Details sur son entrée à Orleans, XXXIV, 46. (Mem. de Mergey.) — A la nouvelle du massacre de Vassy, il avertit les églises protestantes de France de se tenir sur leurs gardes, 122. Se retire à Meaux; appelle auprès de lui l'amiral et d'Andelot; dans quel dessein il quitte Meaux, 123. S'achemine vers S .- Cloud; marche sur Orleans, où il entre, 124. Efforts du prince pour introduire dans Paris la religion nouvelle, 127. Obstacles qui se rencontrent dans ce dessein, 128. Le prince fit-il une faute de ne pas se rendre maitre d'abord de la capitale, 129. Il va avec l'amiral à la conférence de Toury ; dispositions des troupes qui de part et d'autre sont présentes pendant cette conférence, 135. Lettre du prince à Catherine de Médicis après son retour à Orléans, 137. D'après le con-seil de l'evêque de Valence, il offre à la Reine de sortir lui - même de France, comme un moyen d'y rétablir la paix, 140. Pourquoi cette of-fre n'a pas de suite, 143. Le prince

tente de surprendre les catholique. comment l'entreprise échoue, if Bonne discipline de ses troupes per dant deux mois, 150. Premier deordre de ces troupes à la prise de Beaugency, 152. Le prince se met a marche pour Paris après avoir pri Etampes, 166. Fait d'inutiles tent-tives sur les faubourgs de cettevile. 169. Se porte en Normandie, 171. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, 176. Traite de la paix avec le counétable, 184. Vient se loger à S.-Denis, 196. Ce qu'il se propo d'y faire, 198. Après la bataille de S.-Denis se retire vers Monteren, 203; puis en Lorraine, 205. Comment il pourvoit à la solde des retres, 208. Comment il pourvoit a l'entretien et au logement de l'armée protestante, 210. Ses dispositions pour attaquer Chartres, 214. Cossent à la paix de Longjumeau, 218. Se retire à La Rochelle avec l'amiral pour éviter d'être enveloppé des sa maison, 221. Se rend maltre de plusieurs villes du Poitou et de la Saintonge, 228. S'approche de Lasignan, où se trouve aussi l'armée du duc d'Anjou, 231. Escarmouche entre les deux partis, 233. Est tué à Jarnac ; éloge de ce prince, 253. (Mém. de La Noue.) XLV, 66. Vers faits sur sa mort et sur ceile de ses frères, 66. La veille de la bataille de Dreux, il fait un rêve prophétique dont il fait part à Théodore de Beze, 67. (L'Estoile.)
Conné (Henri de Bourbon, prince

CONDÉ (Henri de Bourbon, prince de ), parolt à l'armée de l'amiral de Coligny avec le prince de Navarre. XX, 136. Est forcé de changer de religion, 160. Est arrêté; réussit à s'échapper, et prend la route d'Allemagne, 170. Rentre en France à la tête d'une armée de reltres; pénètre dans le Bourbonnais, 183 Nommé gouverneur de Picardie, il ne peut s'y faire recevoir, 183. Meut à la fleur de l'àge à S.-Jean-d'Angely, 204. (Introd.) — Rassemble des troupes; manque d'être enleve dans un parlement, XXXIV, 76 (Mém. de Mergey.)—S'empare de

La Fère, XXXV, 185. S'en excuse aupres du Roi; essaie de détourner le roi de Navarre de prendre les armes, 186. Est mécontent des arucles de la conference de Fleix, 197. Assemble des forces dans le Poitou et la Sainton, e; assiége le Brounge, 214. Quitte ce siege pour aller faire celui du château d'Angers; passe en Angleterre, 215. (Mém. de Bouillon.)—Son opinion contre les duels, XXXVII, 332. (J.-A. de Thou.) - Est pris par une garnison du duc de Savoie, et sauvé par un soldat; honoré et bien reçu par le seigneur de Lesdiguières; se rend à Nismes, XXXVIII, 221. (Mem. de Merle.) Chasse le duc de Mercœur du Poitou; a siege la ville de Brouage, passe dans l'Anjou, 269. Se sauve vers la Normandie; passe en Augleterre, d'où il revient à La Rochelle, 270. Eponse à Taillebourg mademouelle de La Trémouille, 299. (Mém. de Cayet.) — Revirat de la Hochelle à Paris, malgre l'avis qu'ou lui donne que le Roi veut le faire mourir, XLV, 82. Se retire en Allemagne; triste ctat où il y est reduit, 102. Met la ville de Dijon à contribution, ainsi que la Chartreuse, 128. Refuse d'entrer à Bourges avec le duc d'Alençon, de peur d'y être tué, 137. Charge près de Saintes le regiment du capitaine Tiercelin, et eprouve une grande perte, 311. Meurt a S - Jean-d'Angely empoisonne, selon le bruit commun, 357. ( Main. de L'Estoile.)

Conné (le prince de) épouse à Chanully madem, de Montmorency, XI.VIII, 257. Demande au Roi la permission des éloigner, laquelle lui est refusée, 267. Se retire à Valery, 283. Enlève lui-même sa femme, et la porte en croupe, 305. Se retire avec elle en Flandre, 343. Ecrit au Roi pour lui exprimer le regret qu'il a d'avoir été oblige de quitter la France, et proteste de sa lidelite et de son dévoucement, 349. Ecrit a la primosse sa mère, après avoir appris la mort du Roi; lui envoie deux lettres, l'une pour le jeune Roi, l'autre

pour la Reine mère, XLIX, 50. Revient à l'aris; va à S.-Denis jeter de l'eau benite au feu Roi, 86. Comment il est reçu au Louvre, 87. Va au coucher du jeune Roi, 88. faire sentinelle et corps-de-garde en son logis; causes de ses meliances, 94. Son opinion sur l'autorité du l'ape, 113. Se retire à Valery, sans prendre congé de la Reine, 163. Revient à la cour, 166. (Mem. de L'Estoile.) — Emmene sa femme en Picardie pour l'éloigner du Roi, qui en est amoureux, L, 15. Se retire avec elle en l'landre, 18. Envoie prier l'archiduc de le recevoir, ce qui lui est refusé; se rend à Cologne, et fait partir la princes e pour Bruxelles, 20. Obtient ensuite de venir lui-même dans cette ville ; refuse de rentrer en France, 21. Y revient après la mort du Roi , sur un ordre de la Reine, 108. Comment il est reçu à Paris, 109. S'cloigne du parti de la Reine; pourquoi, 227. Tient des assemblées secrétes; prend congé du Roi et de la Reine, 228. On lui envoie pour le ramener deux députes, qu'il évite de recevoir; se renda Mezières, 232. Fait des levées d'hommes, publie un manifeste, 236. Demande le rappel du chevalier de Vendôme, 237. Traite avec les commissaires du Roi; ses demandes, 251. Se rend à Ste.-Menchould, qui lui ouvre ses portes, 213. Traite de cet endroit avec la cour ; conditions du traité, 214. Obtient le gouvernement d'Amboise, 256. Essaie de faire nommer à l'oitiers un maire à sa devotion, 249 Se presente devant cette ville, qui lui refuse ses portes, 250. Recent froidement les assurances que lui fait faire la Reine de sa bonne volonté, 251. Le depart du Roi pour la Bretagne lui fait changer de langage; il se retire du Poitou, 252. Renouvelle ses meuers, et se met en état de recommencer la guerre, 265. Donne un ballet qui est danse devant la Reme, 266, Remet le château d'Amboise aux mains du Rot, 568. Se retire à Clermont sans prendre conge du Roi, 284. Refuse d'accompagner

le Roi à Bordeaux, avant qu'on ait donné satisfaction au parlement sur ses remontrances, 285. Se retire à Coucy, d'où il renouvelle ses plaintes, 286. Publie un manifeste, 289. l'ait des levées à la hâte; se porte sur Clermont; passe ensuite à Noyon, puis à Soissons, 293. Prend Epernay, 295; Meri, 300. Entre en Poitou; reçoit un secours de 500 reltres; y fait un traité avec La Trémouille, 320. Conclut une trève avec les commissaires du Roi, 325. Assiste aux conférences de Loudau; discours qu'il y tient, 332. Avantages qu'il retire du traité, 333. Tombe dangercusement malade; se rend trespuissant dans le conseil du Roi, 336. Se retire quelque temps à S .- Valery, 318. Revient à Paris contre l'avis des siens, 349. Est arrêté au Louvre, 351. Est transféré de la Bastille au bois de Vincennes, où la princesse obtient de s'enfermer avec lui, 403. Est remis en liberté par le crédit de Luynes, qui le mêne lui-même au Roi, 453. Conseille au ministère de faire suivre M. du Maine dans son gouvernement, et de le contraindre à en sortir, 466. Fait rejeter les propositions offertes par la Reine mere, 4-8. Doune le conseil d'aller attaquer le pont de Cé, et d'en forcer les retranchemens si la reponse de la Reine n'est pas telle qu'on se le promet, 480. Approuve que Luynes soit nomme connétable; pourquoi, 503. Prend Sancerre et quelques autres villes du Berri, 522. Service important qu'il rend au Roi en causant la ruine de l'infanterie de M. de Soubise, 533. Motif qui le porte à poursuivre les protestans avec cha-leur, 531. Mécontent du traité qui se negocie à Montpellier, il va voyager en Italie, 546. (Fontena) - Mureuil.

CONFÍNENCES pour la paix tenues entre le président Jeannin, le sieur de Villerey et le sieur de Bellosane, secrétaire du cardinal de Bourbon; à quelles conditions le duc de Mayenne consent de traiter, XLV1, 232. Les conférences reprenuent entre MM. de Villeroy, Du Plessis, le president Jeannin et Fleury, 259. Arteles proposés, 260 et 262.

cles proposés, 260 et 262.
CONFLARS (Guy de) se croises Citeaux, I, 128. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174. Es tué par les Comans, 390.

CONFLANS (Eustache de) presd la croix, I, 102. Va delivrer 20,000 prisonniers, 418. Revient de Squse à Constantinople, 428. Monte use des galères qui vont au seconts de cette ville, 440. Est battu dans la défliés du mont Hémus, 450. (Ville-Hardouin.)— Sa mort, 458. (Décadde l'Emp. latin.)

Conforcien (le baron de) es blesse au combat livré aux protestans prés du bourg d'Issurulle, XXXV, 342. (Mém. de Tavannes.)

— Va au secours des Genevois; leur fait remporter une victoire sur les Savoyards, XL, 154. (Mém. de Cayet.)

Conon de Béthune est en voyé avec Ville-Hardouin auprès des emper. Isaac et Alexis pour les sommer d'executer le traité conclu avec les princes croisés; son discours énergique en cette occasion, I. 42. Commande la ville de Constantinople lorsqu'on y apprend la nouvelle de la captivite de l'emp. Baudouiu. Ses efforts pour calmer les esprits, 81. (Notice) -Prend la croix, 102. Est nommé par le comte Baudouin pour aller à Venise, 106. Réponse qu'il fait à l'ambassadeur d'Alexis, 194. Est en-voyé auprès du jeune Alexis pour le sommer de tenir ses engagemens envers les princes croisés, 241. Dicours qu'il lui tient à cette occasion, 246. Garde Constantinople pendant l'expédition de l'empereur Baudonin, 200. Reçoit à Constantnople la triste nouvelle de la bataille d'Andrinople, 360. Conduit le se-cond corps de bataille contre Johannice, 406. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 110. Est nomme regent de l'Empire à la mort de Henri, 458. (Velle-Hardouin.) - Son administration,



de l'Emp. lat) Conorascui (Sylviano), polaque, vient demander au Roi de l'argent ui est dû à ceux de sa maison,

XLVIII, 151.

Connan, fils alné de l'emp. Fréderic u, s'empresse de recueillir la succession de son père, remporte de grands avantages sur Innocent iv, s'empare de Naples, et meurt subitement, II, 120. CORRADIN, fils de Conrad, suc-

cède à son père à l'àge de deux ans, passe sous la tutele du marquis d'Hombrouck, puis sous celle de Mainfroy, frère naturel de son père, II, 120. Malgre les conseils de sa mère, débarque en Italie avec Prédéric, duc d'Autriche; marche contre Charles d'Anjou; se fait couronner empereur à Rome; rencontre Charles près du lac Celano, lui livre combat; se croit un moment vainqueur ; mais battu, se sauve dans un château voisin de la mer; est arrété avec Frederic et conduit à Charles, 141. Est condamné a mort; son courage en mourant; il n'avoit que 16 aus, 142.

Conseils (Conulus) Espèce de jugement qui accordoit des délais aux parties pour matruire leurs affaires; d'ou vient la forme de prononcer les appointes au conseil,

euc., III, 65

CORSTAIN (Jean), valet de cliambre du duc de Bourgagne, accusé d'avoir fait acheter du poison pour faire mourir le comte de Charolais, est decapite; détails sur cette affaire, XI, 105.

Constantia, cunuque, grand tresorier, trahit l'usurpateur Alexis, 1, 33. Trahit de nouveau le jeune Alexus, bls d'Isaac l'Ange, et le livre a Murtzuphle, 45.

Constantinoper: description de cette ville, 1, 230. Est prise par les Laues, 272.

Contant (Rineldo), capitaine

venitien, est fait prisonnier par Bayard, XV, 298. Contay (le seign. de), premier

maltre d'hôtel du comte de Charolais, est d'avis que le comte garde le champ de bataille de Montihery, X , 239. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 372. (Mem. de La Marche.) - Sage conseil qu'il donne au comite de Charolais, XI, 415. (Mém. de Comines.)

CONTAY (le seign. de), fils du premier maître d'hôtel du duc de Bourgogne, est pris au combat d'Arras, XII, 115. Est témoin de l'audience que Louis de Créville, envoyé du connétable de S.-Paul, obtient du Roi, et va sur-le-champ la rapporter au duc de Bourgogne, 141.

CONTES (Louis de) est nomme page de Jeanne d'Arc, VIII, 268.

Conti (le prince de) est nomme ar le Roi, après la bataille d'Ivry, licutenant géneral des pays d'Anjou, Tournine, Poitou, etc., XI., 64. Assiège La Ferté-Bernard, 67. Fait battre deux fois la place, 70. Accorde au gouverneur et aux habitans une capitulation, 71. Pait investir Châteaudun; embrasement de cette ville, 72. La reprend par ca-pitulation, 73. Attaque Savigny et s'en reud maitre; investit la ville et le château de Lavardin, 162. Les recoit à composition, ainsi que les châteaux de Montoire et de Sarigny, 163. Assiège et prend Mauléon et Chemillé, 184. Va au secours de Belac, 185. Investit Montmorillon, s'en empare d'assaut; fait pendre quelques soldats par représailles des cruautes exercées par le vicomte de La Guierche, 186. Se rend maître de plusieurs places, 187. Fait le siège de Mirebeau, qu'il emporte de force; assiege le château, qui se rend par composition, 298. Tente une entreprise sur Poitiers, à laquelle il renonce; va assieger Selles en Berri, 300. Bat cette place, et la force a capituler, 347. Se rend maitre de la ville et du château de Menethou; va assiéger Craon., 350. Est forcé de lever le siège, XII, 68.

-Il se retire à Château-Gontier, puis à Augers, 69. Assiége en vain le fort de Rochefort près d'Angers, 183. (Mem. de Caret.) - Se marie au Louvre avec la comtesse de Montalie, XLV, 223. Revient à la cour, moyennant la somme de 50 mille écus que lui promet la Reine régente, XLIX, 104. (L'Estoile.) Contr (le seign. de), capitaine de

cent hommes d'armes, est blessé dans une excursion coutre les Suis-

ses, et meurt à Milan, XV, 376. Сомуватном faites entre le Roi et les chevaliers qui devoient aller outre mer avec lui, II, 435. Liste des noms desdits chevaliers, 438.

Conversau (le comte de), frère de Jean de Luxembourg, continue le siège du château d'Alibaudière; le reçoit à composition, VII, 324.

CONZAZE (le seign. de) est blessé à l'assaut du boulevart d'Orléans, VIII, 142.

Corresolle (Jenn), chaussetier de Gand, reçoit du roi de France 600 francs de pension pour entretenir le trouble dans cette ville, X, 444. S'enfuit en France, 447. Re-vient à Bruges soutenir la révolte de cette ville, 453. Est tué par un artisan dans la ville de Gand, 464.

Coquenez, général des monnoies, public un discours sur le changement qu'on se propose d'y faire; toutes les copies en sont saisies, XIVIII, 293.

Coqueville fait des levées en Normandie pour le compte de l'amiral; il est arrêté et supplicié; l'amiral le désavoue, XXV, 35; XXXIII,

Cooriette (La), gouverneur de Stenwick pour le roi d'Espagne, se voyantas-iégé par le comte Maurice, harangue les capitaines de sa garnison, XLI, 85. S'assure de leur fidélité, 86. Soutient courageusement l'attaque, 87. Est force de rendre la place après avoir été blessé, 90.

Conste (Guill. de), consciller au parlement de Paris, est nommé par Louis za premier président du Dau-phiné, XIII, 263.

CORBIE et LA CAPELLE. Ces deu villes sont prises par les Espegad. détails à ce sujet , LI , 241 et suiv. 1 quelles conditions Corbie est render par les Espagnols, 267.

CORDIES (Regnaut), principal a collège de Chaumont en Bessey. publie quatre bons discours de de-

votion, XLVIII, 410.

CORDIGNAC (le sieur) se range de parti du roi d'Espagne, par cest de ce que le roi de France l'a vo priver de la charge de son agent à la Porte Ottomane, XXX, 241.

Connon, jeune et belle feume. mordue par une petite chienne, de vient enragée; elle meurt d'une pedecine empoisonnée que lui dome son mari, ne voulant pos être étouf-fée, XI.VII, 437. Connerr (Hugues et Geoffroy de

Prenuent la croix, 1, 102.
CORNAT (le capit.) est blesse se siège de Metz, et meurt de ses blessures, XXXII, 328.

Corne (Ascagne de La), neves du Pape, est envoyé auprés du roi de France pour le détourner de la protection qu'il a déclaré accorder au duc de Parme et au comte de La Mirandole, XXVIII, 401. Réponse qui lui est faite de la part du Roi, 402. Est envoyé avec les forces de l'Eglise pour assiéger La Mirandol: comment il est force de se retirer, 405.

Connelio (le seign.) se distingue à la défense de Sienne, XXI, 219.

Cornet (le capit.) est tué dans une escarmouche devant Cambray. XXXI, 222.

CORNILLE, bâtard de Bourgogne. se distingue à une joûte exécutée s Dijon, IX, 320. Déploie l'étendard de guerre; assemble 100 laures, 366. Est nommé gouverneur de Luxembourg pour le duc de Bo**urgogne, 400**. Est tué par un Gantois après avoir abattu plusieurs rebelles, X, 106.

CORNILLE, ministre de Nismes, vient voir P. de L'Estoile; son zele pour la réunion des deux communions, XLVIII, 134. Il fait un livre

sur ce sujet, 137.



Connusson (le capit.) defait la troupe du baron de Vatau, du parti de Mayenne, et le fait prisonnier, XXXV, 322.

Coasi. (le cipit. Philippe) est tué au s'ege de Boulogne, XIX, 553.

Cossé-Gornoz (le marechal de) livre prés d'Arnay-le-Duc une bataille aux protestans, dont le succès est indecis, XX, 138. Est arrêté comme soapçonué d'intelligences avec les mecontens, 171, (Introd.) - Est nomme gouverneur de Metz par le crédit du connétable de Montmorency, XXVI. 411. (Mem. de Vieilleville.) - Il faitentrer heurensement un convoi de munitions dans Santia, 516 Defait dins la plaine de Cerrsolles une petite armée volante, XXX, 213. Du Villars.) -Defait à Valery les troupes de Coqueville, et fait trancher la tête à ce chef, XXXIII, 429- Présente la bataille a l'amiral près du Mont-S.-Jean, 500. Prend la route de Sens pour assurer Paris, 502. Mem. de Castelnau. XXXIV, 286. - Est arrete pour cause d'intelligence avec les protestans, XXXV, 116 ( Mem. de Bouillon.) - Menrt au château de Gonnor, XLV, 224. (L'Estotle.) Costano, seigu, d'Ifa, traduit en

Costano, seign, d'Ifa, traduit en vers les poesies latines renfermées dans les Memoires de Jacq de Thou,

XXXVII, 212.

COTESTAU (Robert), fils du médecin du comte de Charolais, delivre ce prime du danger qu'il court à la bataille de Montlhery; est fait chevalier par lui, et pourvu de l'office de lieutenant des ficfs en Bra-

bant, N. 237.

Corroy le pèrel, jésuite, prèche devant le Roi. XI/MI, 301, 407. Est blesse d'un coup d'èpec, le Roi euvoie ses medecins et chirurgiens pour le soigner, 419. Quatrain fait contre lair, à quelle oreason, 420. Poursuit et obtient la demolition de la pyramide clevec contre la memoire de Jean Châtel, 400. I ublic un petit livre intitulé Intérieure eccupation d'une Ama dévote, XLVIII, 111. Après s'être échauffe

en chaire, il va demander une chem'se à l'hérétique Casaubon, 194. Public un nouveau livret de dévotion, 283. Va voir Ravaillac en prison, XLIX, 18. Dispute entre lui et M. de Loménie en plein conseil, 37. Demande au procureur général la permission de faire imprimer une apologie de sa société, 64. Louanges outrees qu'il doune au jeune duc d'Orleans; à quelle occasion, 71. Fuit publier une lettre déclaratoire de la doctrine des jésuites, 82. Plaisante conference avec l'abbe Dubois, ordonnée par la Reine pour les accorder, 96. Presente à M. de Bouillon son Instruction catholique, 123. Va à Troyes pour y faire ses menées en faveur de ceux de sa compagnie, 213. ( Méin. de L'Estoile.) - Détermine le roi Henri iv a publier son edit contre les duels, L, 35. ( Fontenay-Marcuil)

Coucars (le baron de) est tué à la bataille du Moustier, et enterré dans l'eglise de Naucy, XXXI, 154.

Coucy (Raoul, sire de), est tue avec le conte d'Artois dans les rues de la Massoure, II, 241.

Court (le seign. de) va en Hongrie contre Bajazet, VI, 445. Son courage à la bataille de Nicopolis, 460. Y est tue, 463.

Gounta (Denne', femme de Jacq Charpentier, maître pécheur, accouche de deux filles junelles jointes ensemble depuis le milien de la potrine jusqu'au nombril, XLVII, 483.

Covicurs (Ch. de Montagu, seig. de', vient de Bourgogne au secours du duc de Bourhon avec d'autres seigneurs, MI, 350

Coccos , écumeur de mer, s'empare de 80 navires flam inds charges

de sei de et de barengs, XIV, 91. Cova (tableau de la) sous Marie de Medies et Louis xiii, XXIV, 230.

Cot a n'Augletenne (etat present de la'. Memoire adresse à M. de Chavigny, secretaire d'Etat, par le marq. de Fontenay-Mareuil, I.I., 358 et suiv

Cova pes Pains; d'où elle peroit tirer son origine, III, 87.

COURANT DE BELLE-VAL, chevalier allemand, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 34 r.

COURBARON (le seign. de), un des gentilshommes de la chambre de l'Empereur, vient en France et travaille avec la Reine à ménager une entrevue entre le Roi et Charles-Quint, XVIII, 119.

COUNCELLES, lieutenant du capit. Fort, est fait prisonnier dans une escarmouche qui a lieu devant le château de Renti, XXXI, 286.

COURCILLON (Guill.), grand fauconnier du dauphin Louis, est chargé de remettre au Roi la lettre de soumission de ce prince, XI, 196. Est appelé au conseil pour entendre la réponse que lui fait le chancelier; reçoit l'ordre de se retirer, 197.

Cours et fêtes solennelles des rois de France. Aux principales fê-tes de l'année, les rois de France se faisoient voir aux peuples et aux étrangers avec pompe et magnificence, III, 89. Richesse de leurs vêtemens dans ces occasions, 90. Forme qu'ils avoient, 91. S. Louis, quoique modeste dans ses habits, se montroit à ces fêtes avec toute la pompe royale, 93. Les rois y mon-troient encore leur magnificeuce par le nombre des seigneurs et des prélats qui se rendoient à leur cour, par les festins splendides, par les largesses et libéralités, par les grandes cérémonies, surtout celles des chevaleries; d'on vint à ces as-semblecs le nom de cours plénières, solennelles, publiques, générales, ouvertes, 95. Les rois y faisoient distribuer des habits qu'on appeloit keréer, 96. Cette conaux empereurs d'Orient, 98. Dans ces grandes fêtes, les rois mangeoient en presence de toute leur suite, et etoient servis par les grands officiers de la couronne et de l'hatel; il v avoit anssi des divertissemens de menestrels ou menestriers, des farceurs, des jongleurs, des plaisantins, og. Ces fêtes tiroient principalement leur éclat des la - gesses ou libéralités que les renfaisoient à leure grands officire 100. En quoi consistoient ces legesses, et comment elles se publioient, 101. L'usage de ces fête royales s'introduisit en Angleten sous les rois normands, 103. Astrités qui le confirment, 105. A Pexemple du souverain, les grandseigneurs tinrent leurs cours solenelles aux grandes fêtes de l'anne-106. Ils obligeoient leurs vassan à s'y trouver, et ceux-ci y étoist tenus à quelques devoirs particuliers, 108.

COURTENEUSE (Guill. de), sa des assassins du duc d'Orléans, reçoit de grandes rentes du dac de Bourgogne, VII, 240.

COUNTENAY (messire Pierre de ... chevalier anglais, est vaincu en champ clos par Boucicaut, VI, 41.

COURTENAY (Gabriel de Boulanvilliers de), gentilhomme protetant, viole une fille, tomhe dans lemains des Parisiens; est puni de mort pour d'autres crimes, XXXIV. 146.

COURTOIS (Simon), procurear général du Roi pour la province d'Artois, est décapité pour avoir prêté serment à Marie de Bourgogne, XIV, 91.

COURVILLE (le seign. de) est tue à la bataille de Cerisolles, XIX, 500

Cousisor, avocat général, requiert dans un grand couseil que Jean-saus-Peur soit tenu de demander pardon à Valentine; que ses bètels soient rasés, et qu'il aille passer 20 aus dans la Terre Sainte, VI, 279.

COUTRAS (bataille de), livrée en 1587 et gagnée par le 101 de Navarie sur l'armée commandée par le duc de Joycuse, qui v est tue avec son frère et prés de 400 gentilshommes, XXXVI, 97. COUFFER (le général) est en-

COLPEIR (le général) est envoyé au Roi par le maréchal de Russac pour lui porter la nouvelle de la prise de Casal, et diverses demandes et remontrances son les affaires du l'icmont, XXIX, 368. Est renCRE

CRE

169

maréchal avec les ordres 328.

u (Pierre de ), seigu. angenergé pur le duc d'Anjou n France solliciter des seargent, les dissipe tous à VI, 201. Ose reparoitre à est protégé par le jeune i Roi, 202. Est chatse de la ur une imprudence; medite inger, 225. Fait assassiner le ble de Clisson, 226. Se ré-Bretagne, 227. Obtient sa mt rappele, 240. Plein de de son crime, fait elever toù il amoit dù perir sur ad; obtient que par la suite obles allant au supplice auin confesseur, 241.

# (Georges de La Tremoudm de ), est charge de ré-Bourgogne, XII, 320. Aide ice d'Orange Jean de Chàse rend maître de Dijon et ié de Bourgogne; ne veut teane des promesses faites à ce, 3 at. Assiege la ville de t perd une partie de son aret de ses gens, ses pilleties, emporte quelques avantages. Allemands et les Bourg nfait pri-onmer le seigneur isteaugny in , fils du prince ge; perd le gouvernement rgogne, 144 Mem. de Co-- Let envoye en Lorraine lite de bentenant general, 3-. Fait la guerre en Bourm prince d'Orange Jean de «¿ defait en bataille rangee nenr de Chasteauguvon son MIV, to J. de Times. ) юки Jean , gentilli, poloomble de beut ats par Cath liers, retourne dans son pays Tenthousiene pour le due u. XXXVIII. 21 MCL le conte de

u, XXXIII, 21
ARGI, le conte de est tue
unp de pierce a la tranchee
ipian, XXI, 335, XXXI, 183,
CT, village de Picardie ou se
use fameuse bataille entre Phide Valois et Edouard, roi

d'Angleterre, IV, 110. Details sur cette bataille, 111. Ce fut la première fois, selon quelques historieus, qu'on fit usage de l'artillerie, 112.

CRENÉ (Bertrand de Foissy, seign, de ), part de l'abbaye de Bouhourie pour aller au secours du capit. Bedaigne surpris à Bouhain, XIX, 443.

Caroui (le sieur de), gentilhomme de Picardie, se bat deux tois en duel avec don Philippin, bâtard de Savoie, et le blesse à mort, XXXVI. 391. (Cheverny.) — Bat et fait prisonnier le comte de Carraval, lieutenant du duc de Savoie, XLIII, 350. (Mém. de Cayet.) — Est fait prisonnier par le duc de Savoie, XLVII, 221. Tue en du 1 don Philippin, bâtard de Savoie, 253. Surprend la ville de Montmeliant, 388 (L'Esteile.)

Carour (M. de) arrive au Mans avec les troupes du Roi, et les loge dans les villages voisins, L. 475. Est fait marechal de France à la mort du maréchal de Brissac, 524. Est envoyé auprès de M. de Lesdiguières pour l'engager a se faire cathologie. 538.

tholoque, 538.

Carsat [le comte de' toe en duel le baron de S.-Georges, M.VII, 335]

CARSSET : le sieur de) est fait prisonnier par les protestans au combat livré prés du bourg d'Issurtille, XXXV, 342.

Cressonval, du parti anglais, est détache par Thomas Granson pour aller tirer des sold its des garmons voisines de Poutvallan, V. 55 Refuse de rendre S. Mauresur Loure a Dugueschu, son entrevue avec lui, 95 Met le feu a la ville, apres en avoir tait sortir tous les habitans et le garnison, 98.

Carvey Gull, de est nomme crieur pul·lo du butin fait a Luven hourg, et le ven-l sur un et d. 18, 355. Devenu g aiverneur de ee du che, il parvient a ramener a l'obcesance du due de Bourgogne plu sieurs habitans qui s'eloieut revoltes, N. 135.

Canvecoura Ph. de Lseign des

Cordes, joûte au mariage du duc de Bourgogue, X, 360. Tient pour le parti de l'h. de Clèves; assiége Nieuport; est blessé, 461. Est forcé de lever le siege, 462. (Mem. de I.a Marche.) — Après la mort de Charles-le-Teméraire, passe au service de Louis xi; sa réponse à ce prince qui lui demande des comptes, XI, 358. Livre un assaut à la ville de Beauvais, XII, 74. Livre Arras au Roi, et lui prête serment de fidelité, 270. Est battu à Guinegaste, 357. Reçoit à Hesdin Marguerite, fille de l'archiduc, destinée au Dauphin, 386. (Comines) — Défait l'avantgarde du duc devant la ville d'Aire, XIV, 89. Assiège cette ville, et la reçoit à composition, 105. (J. de Troyes ) - Remporte une victoire complète sur Maximilien près de Béthune, 183. Opine dans le conseil du Roi pour qu'on attaque le Milanais, et meurt quelques jours après, 210. (Tabl. du reg. de Ch. riii.)

Caèville (Louis de), gentilh. au service du connétable de S.-Paul, est envoyé par lui auprès du Roi, XII, 141. Détails singuliers sur l'audience que le Roi lui donne, 142.

CRI D'ARMES (le) appartenoit à l'aine des familles, III, 213. N'est autre chose qu'une clameur conçue en deux ou trois mots, et prononcée au commencement ou au fort du combat; est diversement designé par les auteurs latins, 214. Imaginé pour augmenter l'effici des eunemis, 215. Etoit quelquesois melé d'exhortations, 216. D'autres fois de chants à l'honneur de rois ou de guerriers, 217. Les chrétiens le changérent en invocations à Dieu, 218. Exemples qui le prouvent, 219. Les rois et princes inventerent des cris d'armes qui leur étoient particuliers, 222. Quels étoient les cris d'armes des croses, 223. Quels furent ceux des paladins français après la conquête de Jérusalem, 224. Les papes curent aus-i le leur, 226. D'où vient le cri de Montjoie S.-Denis, 227. Dissiculté à ce sujet, 229. Solution qu'on en donne, 233. Diffé-

rens cris d'armes des rois chréties. 234. Des seigneurs ou princes, 236 Il y en avoit qui étoient tires à quelque épithète d'honneur attr buce aux familles, 241. Les son de capitales furent aussi des en d'armes, 243. Le plus souvent les d'armes étoit le nom de la maion ou famille, 244. Tous les noble » l'avoient pas; il n'appartenoit qu'an chefs de troupes qui avoient benière à l'armée, 245. Outre les ca d'armes particuliers, il y en avoitu général; quel il étoit d'ordinair. 246. C'étoit quelquefois celui de prince, quoique absent, 247. Parqu et quand le cri général étoit pro-noncé, 248. Servoit aux soldats, ainsi que le cri particulier, à se reconnoître dans la mélée, 250. Quand le cri particulier étoit prononce, 251. Servoit aux chefs pour appeler du secours, 252. S'appeloit alors en à la recousse, 254. Quand chaque soldat crioit le cri de son capitan et chaque cavalier celui de son besneret, 255. Dans les tournois, on crioit le cri des chevaliers, 256. La puinés ne pouvoient prendre le ca de la famille qu'en y ajoutant ou ca ôtant quelque mot, 257. Le cri d'ames différent du mot d'ordre des Grecs et des Latins, et du mot de

guet des Français, 261.
CRITTON (G.) fait l'oraison funchre de Henri IV à Chambéry.
XI.IV, 26.

CRITTON fait imprimer des theses qui sont censurées, et sur lesquelles le premier président refuse de l'entendre, XLVIII, 93.

CROISADES (les): réflexions sur ces entreprises, contre lesquelles on a tant déclamé dans nos temps modernes. II. 02.

dernes, II, 92.
CROMÉ, l'un des Seize, auteur du livre intitulé le Manant et le Maheustre, XXXVIII, 272. Il s'élève dans une assemblée des Seize contre l'arrêt du parlement qui absout Brigard, XI., 363. Fait imprimer, malgré le procureur général, un ouvrage sur son procès, 364. Se sauve en Flandre après le meutre du pré-

CRO

CRU

171

isson , auquel il a participé, dm. de Cuyet.) - Dit à n, oncle de Pierre de L'Esl'une S.-Barthelemy seroit zessaire par le temps qui LVI, 185. Est juge du préisson, de Larcher et Turl fait pendre; conduit enrs corps à la Greve, 196. **le.**)

(le capit. Du) est envoyé de ses 400 arquebusiers Hagues de Montcade,

ARS (les), ou les tardom donne à un soulèvetéral des peuples du Liu Périgord, de l'Agenois, cy et paya circonvoisins, 2. Quel en est l'objet, 223. assemblees qui ont heu; as qui y sout prises, 224. on euvoyée nu Roi, 228. t le soulevement est apaise, VII, 68.

le seign, des) est tué à la le Cerisolles, XXI, 31. le sieur de ), qui a livre le 🗷 Anglais , est pendu aprés de Rouen par le duc de [XXIII, 213.

(le capit. La) surprend rard le capit. Malleveche, t grand nombre de prison-, 29). Est nomme comde laguago; tombe dangeit malade, 335. Pense mousuleur en appronant comr partie de sa garnischa etc rune embuscade, 3/2.

(Jean, seign de , est ena pour suite des Gantois re-X, 83. En toe un grand 84. Attaque un boulevart l, 91 Repeu se les Gantois ans la ville, 92. Reprend i places du Laxembourg, une trève aux liabitans de le, 155. Remet certe ville sance du duc, 156. Mails Jean à la tille du comte mi; haine entre les deux fal'occasion de ce mariage, tache au Dauph n et se separe du comte de Charolais, 222; XI, 342.

CROUT (Phil. de), fils du comte de Cimay, cat blessé au siège d'A-

miens, X, 279.
CROUT (le seign. de), membre du conseil du Roi, est arrêté par le parti des armagnacs comme complice de l'assassinat du duc d'Orléans, VI, 293.

CROUT (le seign. de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogne contre les Liégeois et le comte de Peruvez, VII, 243. Est fait prisonnier par les gens du duc d'Orléans; comment il est delivre, 251. Comment il délivre lui-même son fils prisonuier à Montlhéry, 259.

CROUERTTE (Jean de Nadal, seign. de La), guidon des gendarmes de d'Amville, est reçu à Montpellier pour gouverneur, et y retablit la messe, XXXIV, 373.

Carci, procureur au Châtelet de Paris, l'un des Scize, et auteur d'une première émente, fait armer le quartier de l'Université, et devient la cause de la journée des Barricades, XXXVIII, 352. Il fait retirer les gardes du Roi, et s'empare du petit Châtelet , 354. ( Mém. de ('aret.) - Se joint à une troupe de ligueurs pour s'opposer à l'en-trée du Roi, XLVII, 23. (L'Estoile.) Causson (le seign. de) va au se-

cours de la ville de Brauvais avec plusicurs autres seigneurs; leurs

noms, XIII. (18.

Causson (le comte de ). Comme chef des eglises protestantes du Languedoc, il envoie son lieutenaut S -Martin prendie la ville d'Annonay et la mettre en etit de defense, XXXIV, 308. Men. de Ganon.) Nommé par le llot pour pacifier le Dauphine, la l'r vence et le Languedoc, signific aux principaux des villes de Numes, Uzes et Montpellier, que le Roi ne veut pas que les mini-tres préchent dans les eglises, 347. Assemble à Montpel-lier les principoux des deux reli-gions, et les fait convenir de vivre en paix et de rétablir la messe . 348. Cet accord est mal tenu par les protestans, 349. Est nommé, par les états des villes et dioceses protestans tenus à Ni-mes, chef et pro-tecteur du pays jusqu'à la majorité du Roi; fait arrêter le baron des Adrets, qui est mené au château de Nismes, 36o. Prend Orange et Serignan, 361. (Mem. de Philippi.)

Caussot (Jacques de), duc d Uzes. Voyez l'art. Baron d'Acier.

Cueur (Barthelemy de) vient à Paris de la part de l'empereur Mahomet; objet de son ambassade, XLV II, 310.

CUAS (Jacq.) meurt à Bourges en 1590, XLVI, 102. CULM (Louis de) défend avec valeur et succès le passage qui conduisoit à la ville de Lescandelour, VII, 41. Attaque les Sarrasins de Tripoli à la tête de l'avantgarde, 56. Se distingue au combat naval livré près de Modon, 79.

Culan (Louis de), amiral de France, se fait jour à travers l'armée anglaise et entre dans Orléans, VIII, 36. (Tabl. du règ. de Ch. 🕶 11.) - Assiste au siège de Jargeau, 181. (Mem. conc. la Pucelle.)

CULANT (Philippe de), seign. de Jallagnes, maréchal de France, met le siège devant Castillon avec le sieur de Loheac; noms des seigneurs présens à ce siège, XI, 40. (Mem. de Du Clercq. ) - Est arrêté et mis dans une cage de fer, XIV, 165. (Tabl. du règn. de Ch. r 111.)

CULDOE (Jean), prevôt des mechands, parvient à apaiser les tru-les de Paris causes par l'etablise ment de nouveaux impôts, VI, 181

CUMBERLAND (le comte de la deux navires espagnols pres de Tecère; en brûle un, et emmène la tre en Angleterre, XL, 424.

Cuné (Jean), tisserand, apper l'Aveugle de Charenton, se reim en Saintonge par nécessité, les protestans lui ayant retiré la penace qu'ils lui faisoient, XLVIII, 231.

CURIAL (le capit. Damian), sepolitain, offre de livrer au seige de Burie une des portes de la ville de Casal, XIX, 199. Comment cette entreprise échoue, 200.

Curton (le marq. de), géneral de l'armée royale à la bataille d'Isoire gagnée sur les ligueurs, XL.

CUSANT (Marc-Ant., seign. de'. prend d'assaut un château voisin de Savillan, dans le Piémont, XIX. 88. Pille les faubourgs de cette ville, 89. Bat et met en déroute la troupe du capitaine Scalenge, 90 Est blesse en se retirant avec le betin qu'il a fait, 92. Meurt à Pigne roł, 93.

CYRE (l'abbé), envoyé par l'Empereur en Pologne, est désavour par ce prince; arrêté prisonnier a Mariembourg, il est réclame pa lui, puis conduit à Varsovie apres l'election du Roi, XXXVIII, isi

D

Danon (Nicolas), ancien recteur de l'université, est pendu et brûlé pour cause de sodomie, XLV, 309.

Dannoeus (Jean), docteur en théologie et penitencier de Rouen, à la suite d'une procession générale faite dans cette ville, prêche le peu-ple, et lui fait jurer de mourir plutôt que de reconnoître Henri de Bourbon roi de Navarre, XLVI, 231.

Daire (Jean), cousin d'Eustache de S.-Pierre, se sacrifie généreusement avec lui pour ses concitoyens. IV, 115.

Daisné, gentilh, du Bourbounas. abjure publiquement la religion pretendue reformee, XLVII, 429.

Daliboust, premier medecia da Roi, meurt pour une parole trop li-bre qu'il a dite à Sa Majesté, XLVII.

DALLINCOURT, sils du secrétaire Villeroy, fait le serment de prevôt de Paris, XLVI, 257.

Dampaie, excellent graveur, meurt de la peste avec plusieurs autres personnes, XLVII, 536.

DAMIZTEE (le capit ) charge à l'improviste les pronuers et mineurs alternands près de la grosse tour du château de Peronne, en tue un grand nontre, et fait que lques prisonniers, XIX, 171.

DAMILITE, ville d'Egypte. Description de cette ville; combien de tos elle fut assiegee par les chretiens, III, 16. Les Français offrent de la rendre au sultan Touran-Chah, observations historiques à ce

sujet, 78. Travaux que fait faire Bibarsa la nouvelle Damiette, lorsqu'il appren I que Louis ix projette une nouvelle expedițion en Egypte, 35.

DAMMARTIA (Autoine de Chabannes, comte de , depose devant le chanceher de l'rance contre le Dauphin. XI, 183. Soutient son accuration devant lui-même en presence du Roi, 184. Recoit ordre d'entrer en Dauphine et de se suisir de ce prince; ne peut l'atteindre, 202. hat pouranivi par le Dauphin, devenu roi, 229 Est introduit devant lai et lai demande justice; est banni du royaume; y rentre, et se remet lui-même dans les mains du bailli de Macon, est enferme au Louvre, de-· Lire une seconde fois criminel de lese-majeste, exile dans l'de de Rhodes, texte de l'arrêt qui le concerne, allo. Est mis a la Bastille; parvient à se sauver; comment il rentra depuis en grace, devint maître de l'hôtel et heutenaut general du Boi en Champagne, tableau des traitemens et pensions dont il jouit, 25t. Se fait livrer la ville d'Amiens; sa réponse an due de Bourgogue, XII, io. , Introd.; — Est mis a la Bistille, d'on il s'echappe, et se rend aupres des dues de l'ourbou et de Berri, XIII, 267. Prend sur Geof-troy Cour, fils de Jacq. Coeur, les places de S.-Fargeau et S.-Morice, et le fait lui-actue prisonnier, 268. Par le traite de Conllans, obtient de grands dons et la restitution de toules ses terres, 319. (J. de Troves.)

DAMMARTIN (le comte) seconde le seign. de Pontdormy attaque près de Térouenne, et tous deux delont les Espagnols et les Allemands, XVII, 472. Est tué au siège de Peronne, XIX, 173.

Danouns (le ministre) est mandé au conseil du Roi a Chartres pour avoir osé précher pendant l'absence du Roi; parole de M. de Nevers à ce sujet; comment il l'explique au Roi, qui en est offensé, XLVI, 329. Menace le Roi, présent au préche, du jugement de Dicu s'il se convertit, 391.

Dampirane (Eudes de) se croise à Giteaux, I, 128. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174.

DAMPIERRE (Renaud de) prend la croix, I, 102. Se rend dans la Pouille, 134. Est fait prisonnier par les Tures pres d'Antioche, 260.

Dampifane (Richard de) se croiseà Citeaux, 1, 128. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174.

DAMPIERRE (le comte de) assiste Henri de Transtamare au siège de Tolede, IV, §45.

Damiteau (le hâtard de) est tué sous le château de Luxembourg par une coulevrine, IX, 396.

Dampirane, de soign, de', lieutenant du lloi a Ardres, est tue dans une entreprise tentee contre la garnison de Calais, NIX, 587.

DAMPORT (le bătard) est tué dans une affaire qui a lieu prés de Dourlans, XVII, 362.

Dannoto, doge de Venise. Son caractère, sa prudence, sa valeur; il offre de prendre part a la croisa le, et d'equiper 50 galeres, L. 14. Propose aux Francais de se joindre aux Venitiens pour recouvier la ville de Zara en Dalmat e, 11. Exhorte dans l'eglise de S. Marc le peuple de Venine a prendre la croixe à le suivre, 22. Parvient par son autorité à mettre lin au combat que se livrent les Français et les Venitiens dans les murs de Zara, 23. Premunit les chefs croisès contre les pieges que leur tendent les Grecs, 31. Empêche que l'armée alliée ne saive tout

entière Alexis en Asie, 38. Pense à faire la conquête de l'Empire grec, 48. Entre en conférence avec Murt. zuphle, 49. Issue de cette conférence, 50. Est dispense du serment que font les seigneurs latins de prêter foi et hommage au prince qui seroit nomme empereur, 57. Declare qu'il ne veut point de l'empire, 58. Combat en Asie contre Theodore Lascaris, 75. Meurt à la suite de cette expédition; son courage et sa fermeté, 82. (Notice.) -Son caractère, 106. Réponse qu'il fait aux députés des seigneurs français , 108. Autre réponse qu'il leur fait en plein conseil, 110. Son discours dans l'église de S.-Marc; il notific aux députés la résolution du sénat et du peuple, 116. Propose aux Vénitiens de prendre Zara alin de subvenir aux dépenses des croisés, 138. Fait la même proposition aux croisés eux-mêmes, 139. Consulte les seigneurs croisés sur la capitulation offerte par la ville de Zara, 150. Leur propose de passer l'hiver dans cette ville, et de se la partager. 154. Débarque à l'abbaye de S.-Etienne à 3 lieues de Constantinople avec les comtes et barons, 182. Son discours au conseil, 184. Monte sur une galere avec le jeune Alexis, et vogue le long des murs de Constantinople pour le faire voir aux habitans, 194. Attaque cette ville par mer; son courage et ses exploits, 214. Se rend maitre de 25 tours, 216. Quitte ces tours et va au secours du camp, 220. Envoie dans la ville savoir ce qui s'y passe, et requiert l'empereur Isanc de ratifier les traites faits par son tils, 224. Assemble les princes croisés pour del bérer sur la conduite du jeune Alexis, 244. Garde Constantinople pendant l'expédition de l'empereur Baudouin, 290. Prie Ville-Hardouin d'aller à Audrinople apaiser le differend survenu entre le marquis de Montserrat et l'empereur Baudouin, 302. Réconcilie ces deux princes, 310. Se rend auprés de l'empereur Baudouin devant Andrinople, 350. Se joint à Ville-Har-

douin après la bataille livre après de cette ville, et se retire à ldosto, 360. Meurt à Constantine, et est enterré à Ste.-Sophie, 36 (Ville-Hardouin.)

DARÈS (P.) est nommé par Fraçois 1 professeur de grec, XVII, 55

DARIEL (le père), prieur des àgu-tins de Montargia, reçoit en 160 une lettre qui l'avertit qu'un nome Ravaillac doit tuer le Roi dans tru

ans, XLIX, 106 et suiv.

DARIOT et TURQUART, juils, conseillers intimes de Pierre-le-Crud auteurs de la mort de la reise Blanche, IV, 367. Bannis de la cor de ce prince, prenuent le chem de Lisbonne, 369. Arrêtés per Mathieu de Gournay, lui donneat le moyens de faire entrer Henri & Transtamare dans Séville, 37e. Turquant entre secrètement de la ville, et décide les juifs à seconder Henri, 371. Daniot et Turque reçoivent, pour récompense du service qu'ils ont rendu à Henri, use autorité presque souveraine sur les bourgeois de Séville, 388. Tre ensuite devant ce prince com auteurs du meurtre de la reise Blanche, ils rejettent ce crime l'us sur l'autre, 389. Out ordre de # battre en champ clos; Turquat perce le bras à Daniot, 390. Pesdant qu'ils sont aux prises, la fosdre du ciel tombe sur eux et les brûle, 391. Effet que cet événement produit sur les spectateurs, 392.

DANTHAM, un des Seize, est arrêté à Melun; tout le parti s'interesse à lui; il est condamné à la roue, XI.VI, 350. Est exécuté, 599.

DASSERAC (le marquis) et le his du capitaine Marchant s'entre-tuest en duel pour une légère querelle, XLVII, 130.

DAURAT présente à Kenri 11, à son entrée à Paris, des odes en grec et

en latin, XX, 46.

DAVID, avocat, est envoyé a Rome par les chefs de la Ligue pour en faire approuver les articles por le Pape, et tué en chemin, XXXVIII. 260. vin, bachelier en théologie, : supplier la Reine de lui faire ze de l'évêque de l'aris, XLIX,

LAGRANT, secretaire du Roi, dei un des principaux confidens L de Luynes, L., 363.

man, du parti boarguignon, 1 Juvenal des Ursins et sa fa-, VI, 338.

BCLCSEAUX, commandant de m pour la Ligue, fait sa souau Roi, et lui remet cette XI.II, 328.

icatrales; ce que c'étoit; sur i principes elles reposoient, o. L'etat ou se trouvoit l'Eules rendit en quelque sorte néáres; elles sauvérent la société, Doinion de Hume et de M. Ann à ce sujet, 62.

scaose, gentilhomme protes-, est pendu à Rouen après la de cette ville, XXXIV, 162. BL-CAMP [le seign, Stephe), fade don Fernand de Gonzagne, ué pres de Brigueles en Pro-

e, XIX, 65. graf (Guill ', chevalier croise, lans une sortie, 1, 210.

tutrants, accord his de Theod'Epire, succède à son frère , mort peu de temps aprés sou ; se plonge dans la debauche; vre a Vatace par le peuple de nalonique, et relegue dans une теме, 1, 503.

émérait s, fils du marquis de tferrat et de Marguerite de Honest mis par le Pape sous la le de Guill de Moniferrat son r miné, I, 462. Gouverne avec sère le royaume de Themaloni-; recoit des secours du Pape ire le despote d'Epire, 471. Part

pour secoutir l'emper. Robert; ne peut suivre les projets de Guillaume. qui meurt en chemin, et revient presque seul auprès de sa mère; sa mort, 576.

DFS

Démétrius, grand duc de Moscovie, est cruellement tué par ses

sujets, XLVIII, 25.

Deniselle, femme de mauvaise vie d'Arras, est arrêtée comme vaudoise, XI, 62. E t mise à la torture, dénonce un nommé Jean Levitte, vaudois comme elle; Levitte désigne un grand nombre de compli-ces, 64. Details sur la vauderie et sur le procès des vaudois, 66. Les accusés avouent les crimes qu'on lear impute; tous sont condamnes à être bibles, 71. Au moment de l'exécution, tous protestent de leur innocence, et disent que c'est la torture qui leur a arrache leurs déclarations; tous meurent en bons chrétiens, 🤈 2.

DENE GH (le comte de), beaufrère du duc de Buckingham, conduit une flotte anglaise devant La Rochelle, LI, 96. S'en retourne sans avoir rien pu faire pour les Ro-

chellois, 98.

DERISET, de Chaumont, conduit avec Caboche les bandes de Paris aux ordres du duc de l'ourgogue, VII, 257

Denay 'le comte de' remporte de grands avantages sur les troupes françaises dans la Guyenne, IV,

Drang [le comte de], depuis roi d'Angleterre sous le nom de Honri , joute avec Boucicant entre Boulogne et Calais, VI, (30.

DERMITTORVILLE P. L'Orfévre, seign.), livre pour argent la place de Pont-Saint-Maixance aux Bourguignons, XIII, 273.

DESAVERELLES, bourgeois de Blois, depositaire du secret de La Renaudie, va le confier a un secretaire du cardinal de Lorraine, XX, 88; XXVII, \$26; XXXIII, \$8.

DESBARREAUX (le sieur), trésorier de Prance, est envoyé à Orléans : son frère Guill. de Montferrat auprès du sieur d'Antragues pour le gagner au parti du Roi; mauvais auccès de sa mission, XLIV, 61.

Desnontes (le chevalier) est tué à la bataille de Ravennes, XVI, 45.

DESCHAMPS, gentilli. de la maison da Roi, est tue sur le môle du port a Naples, XIV, 266.

DESCHAPELLES, gouverneur Sirk, est condamne à avoir la tête tranchée pour s'être rendu mal à propos, LI, 211.

DESCONTRANS (le seign.), nommé Cohem par Commes, livre la ville d'Aire aux gens du Roi, et reçoit pour récompense la charge de 100 lances et 30,000 écus d'or, XIV, 105.

Descurans, gentille, est tué en duel après avoir prié Dieu pendant deux heures, XLVIII, 24.

Desessarts (le chev.) se met à la poursuite de Marcel et de ses

complices, IV, 139.

Desessarts (P.) remplace Tignonville dans la charge de prevôt de Paris, VI, 276. Arrête Montagu, et préside la commission qui le condamne, 285. Ose contrarier le duc de Bourgogne; menace terrible qu'il en reçoit; est nommé surintendant des finances ; son portrait par le moine de S.-Denis, 286. Perd sa charge, et suit en Flandre le duc de Bourgogne, 293. Revient à Paris; y excite un soulévement, et redevient prevot, 294. Avertit le duc d'Orleans du danger qu'il couroit de la part du duc de Bonrgogne, 302. Traite avec le Dauphin retiré à Melun, 303. Fait avertir les princes qu'ils seront égorgés s'ils se rendent aux Etats, 304. Accuse, prend la faite, et devient un des plus zéles partisans du Dauphin, auquel il conseille de rentrer dans Paris; y rentre lui-même, et s'empare de la Bastille, 305. Trompé par les promesses du duc de Bourgogne, rend ce château, est arrête, jugé et execute, 307.

Desgais on D'Esquaix, gentilli. huguen, du pays Chartrain, compose des vers contre le Roi, dont il s'avoue auteur au Roi lui-même; il est pendu en Greve, et son corps,

ainsi que ses écrits, sont brile. XLV, 284. Destagues (le baron) tue ca de

un écuyer du duc d'Éperson, a meurt lui-même d'une blasse. XLVIII, 36.

Deslandes, jacobin, fait, à l'e casion de la mort d'Henri w. r. plus chrétien et le plus édifim de tous les scrmons faits sur le mise

sujet, XLIX, 63.

DESMARAIS (le chev.) se hat a duel avec M. de Dunes, et est m avec un de ses frères, XLIX, ik

Desmarers, avocat général, des une grande assemblée de prélauseigneurs et magistrats, fait value les dernières volontés de Charles 1. proclame le résultat des délibertions des quatre arbitres nomes pour accorder les prétentions de princes, VI, 180. Est chargé d'ass mediation qui le perd, 187. Vient. à la tête des principaux bourges de Paris, solliciter du Roi le pardon de la ville; comment il est reca par le duc d'Anjou, 188. Parvient a contenir une seconde fois les bourgeois de Paris, mais ne peut obtenir qu'ils déposent leurs armes, 190 Arrangement qu'il parvient à co clure entre le gouvernement et le habitans de la capitale, 191. Beste à l'aris pour réprimer l'impétuoile du peuple et prévenir la guerre civile, 194 Est arrêté, jugé, condamné à mort ; ses paroles avant de mourir, 195.

DESNITRE (Roger) se rend à Ve-

nise, I, 146.

Despesse (le présid.) meurt à Senlis de déplaisir de savoir le siege de Paris leve, XLVI, 97.
Despeuille, gouvern. de S.-Jean-

de-Losne, est tue en voulant entret dans la ville de Seurre, XXXV, 373.

Despontes (Phil.), poëte, sert d'intermédiaire entre Villars-Brancas, gouverneur de Rouen pour la Ligue, et le cardinal de Bourbon. du conseil du Roi, XL, 352. (Mem. de Cayet.) — Prèche les frères hieronimites. XLV, 302. (L'Estoile.)
Desroates (l'abbé) est envoye

par Villars, gouverneur de Rouen, pour traiter avec le Roi de la sonnission de la Normandie, XLII, 231. Reçoit plusieurs bienfaits du Roi pour avoir travaille à cet acourd, 231.

DESPORTES - BEUVILLIERS, muni d'un passe-port du Roi, enlève tout ce que le duc de Mayenne a à Pa-

XLVI, 629

DESVIGNES (Pierre), chancel. de l'emper. Frédéric 11, est envoyé aupres de roi de France pour lui demander sa mediation, II, 86. Est accusé d'avoir corrompu le médecin de l'Empereur pour servir les projets de Mainfroy; son supplice; il se donne la mort en prison, 95.

DESTVETADE est nommé par le Roi gouverneur du Dauphin malgré

la Reine, XLVIII, 279.

DEUX-PORTS (Wolfgand de Bavière, duc de), catre en France pour seconder les protestans; traverse la Bourgogne, se rend maître de La Charite-sur-Loire, XXXIII, 253. Meurt à Escars de maladie, 458. ( Wém. de Custelnau.) XXXIV, 256. - Vers à sa louange, XLV, 68. ( L'Estoile.)

DETMER (Jean), gentilh. au service du comte d'Armagnac, est ecartelé comme traitre envers le Roi,

XIII, \$19.

DGEMAL-EDNEY - BEN- TAGMOUR, gouverneur de Danias, envoie au hultan deux vers en reponse à la lettre que ce prince las avoit adressee sur sa victoire contre les Français, III., §3.

DIACETTE (le comtr.) est tur par Pierre Choesel de La Meuse, à la suite d'une querelle; son derouement a la cause du Roi, XXXVII,

445.

DIAGO DE VALIÈRE, chevalice espagnol, jouic avec le seign. Thibaut de Rougemont au pas d'armes execute pres de Dijon, IX, 336. Joute une seconde fois contre Jacq. de Chellent, 361.

DIARE d'Angoulème, fille naturelle de Henri II, entame avec le duc d'Epernon une négociation entre Henri iii et le roi de Navarre, XX, 225.

DIANE de Poitiers, fille du comte de S.-Vallier, et mariée au seign. de Brezé, vient à la cour solliciter la gràce de son père, XVII, 63. Après la mort de son mari reparoit à la cour ; sure de l'ascendant qu'elle a pris sur l'esprit du jeune duc d'Orleuns. veut lui faire jouer un rôle important. dans la politique; se déclare zélée catholique, 117. (Introd.) - Fait exi-ler la duchesse d'Etampes, sa rivale d'ambition, XX, 38. Est faite duchesse de Valentinois, 40. Fait donner le gouvernement de Piemont au duc de Brissac, 48. Prodigue les soins les plus empressés à la Reine, dangereusement malade, 52. (In:rod.) -Se retire de la cour à l'avenement de François 11; send les pierreries de la couronne, XXIV, 256. (Tavannes.)-Engage le prince de Melphe à se démettre du gouvernement de Piemont, XXVIII, 38 (. Faitnommer le duc de Brissac à sa place, 385. ( Du Villars. )

Ditco b'Isanna (don) est crpour résider auprès du duc de Mayenne, XLIV, 234. Cherche à excuser le meurtre du président Bris-on et des trois antres conseil-

lers du parlement, 241.

Dicco (don) de Castille est fait prisonnier près de Fécamp par l'armée du Roi, XLVI, 252.

Dirst (Thierry de ; se rend à Venise, I, 146. Diran (Ch. de) aide Dugueschn,

renverse à la batuille d'Auray, à se remettre sur pied, IV, 298. Se rend prisonner à Chandos, 301.

Dinne (Janin , ecuyer, maitre d'hôtel du comte d'Etampes, est tue par les Gantois, X, 96.

Diot (le command. de), envoye à Rome par le duc de Mayenne et les ligueurs, trompe le l'ape par de faux capports contre Benci in et Henri IV, XXXIX, 313.

Dieserts de Paris pendant le siège fait par Honri 17, XXXVI, 156. Le légat du Pape et l'ambassadeur d'Es-

pagne vendent jusqu'à leur vaisselle pour nourrir les Parisiens; le dernier fait battre des demi-sols aux armes d'Espagne, qu'il fait jeter au peuple, 158. (Mem. de Cheverny.) XL, 103; XLVI, 55 et suiv. Une visite est ordonnée dans toutes les maisons des ecclésiastiques, séculières et régulières, 57. Le conseil des Seize ordonne que les ecclésiastiques donneront à manger une fois le jour aux pauvres qui leur seront désigués; les chiens et les chats sont tous tués pour servir de nourriture; on a recours au tresor de S.-Denis, 58. La ville de Paris fait un voen à Notre-Dame-de-Lorette pour la délivrance du siége; en quoi consiste ce vœu, 59. On étale au coin des rues des marmitées de chair de cheval, ane et mulet, qui est le manger ordinaire du peuple; le pauvre mange du pain d'avoine et de son, des chiens, des herbes crues, 62. Les prédicateurs l'entretiennent de mensonges, 63. Un grand nombre de pauvres se nourrissent d'oing; les bourgeois de Paris, pressés par la faim, vont couper la moisson, an risque d'avoir les jambes on les bras mutilés, 64. Du pain blanc se vend un écu la livre, un minot de bled huit écus, 65. Les principaux prédicateurs précheut le matin et le soir pour exhorter les pauvres à la patience, leur promettant le paradis s'ils viennent à mourir pendant la famme; noms de ces prédicateurs, 66. Plusieurs habitans se jettent pendant la nuit dans les fosses, et vont demander du pain au Roi : une dame riche de 30,000 écus, ne trouvant pas de quoi vivre avec son argent, se nourrit, elle et sa servante, de la chair salée de ses petits enfans morts de faim, 67. Grand nombre de pauvres, sortis pour aller couper des bles, sont presque tous blessés ou tués par les royalistes; attroupement de bour-geois armes au Palais pour demander du pain ou la paix , 69. Prix du beurre salé et du beurre frais, 72. Placard affiché contre l'ambassadent

d'Espague, 73. Vers faits contre le ligueurs, qui se nourrissent d'ann et de chevaux ; attroupement sue d'un grand nombre des meillem bourgeois de Paris, qui desirent ver le Roi dans la ville ; il est dissipeper M. de Nemours, 74. Plusieurs ant arrêtes, quelques-uns rachetes, 🐔 Une pauvre femme mange la p d'un chien, 78. On publie qu'il et permis à toutes personnes de sorte de la ville; la disette augmenust. on mange du pain fait d'es paverisés; ceux qui en mangent a meurent, 79. Le setier de blé « vend cent écus, le beurre six et «pt francs la livre, 82. Le pauvre per ple mange les chiens morts tout eru dans les rues, les tripes, les ratiles souris, les peaux et cuirs; les lansquenets vont à la chasse de enfans, et en mangent trois; enfa le siége de Paris est levé, 84. On row vre la boucherie de chair de cheval 111. Grande mortalité dans Paris, causée par suite de la famine; la m ladic emporte un plus grand nombre de ligueurs, 113. (L'Escoile.) Disimisu, gentilh. du Dauphise,

Dismiru, gentilh. du Dauphine, commandant de Vienne et du chiteau de Pippet pour la Ligue, sessemet au Roi, et rend ces places se connétable de Montmorency, XLII. 34. Appelé en duel, il est blesse d'un coup d'épée et d'un coup de pognard; guérit de ses blessures, 88.

Donox (Martin), parent da pelatiu de Lubellin, va trouver à Conninl'évêque de Valence; l'entretient de l'élection du roi de Pologne, et se rend en France pour voir le dec d'Anjou, XXXVIII, 89. Revient en Pologne faire au sénat un rect fidèle de l'état de la France, 144.

Docuoxologie de Sonnomme (la nouvelle): écrit contre les précheme et docteurs de la Ligue; propositions séditieuses et régicides qui y sust contenues et combattues, XLVI, 511.

Doné, avocat, plaide au parlement contre les jesuites en favour des curés de Paris, XXXVI, 284.

Dozon (Jean) est donné pour écuyer à Jeanne d'Arc, VIII, 157.

Downs (Henri de Bourbon, prince de), vient à la cour; de Thou lui presente sa traduction en vers latins de l'Ecclesiaste de Salomon; le prinde l'honore de son amitié, XXXVII, 41 î. (J.-A. de Thou.) — Il va assièger Graon avec le prince de Couti, XII, 63. Est forcè de se retirer, 68. Retourne à Vitré, 70. (Mém. de Cayet.)

Donn (J.) se distingue au combat naval livré prés de Modon, VII,

79.

Donia (André) part de Marseille avec i j galères, et fait la guerre aux Genois; pourquoi il est force de se retirerà Savone, XVIII, 46. Retient à Génes le marquis Do Guast prisonnier, qui devoit être mene en France, 64. Est envove en Siede à la tête d'une armee navale; torce de prendre terre en Sardaigne, emporte d'assaut la ville de Sussari; rentre dans Genes, 65. Comment il quitte le service da Roi pour celui de l'Empereur, et envoie des rafralchissemensa Naples, 66 et 68. Pourauit sur mer les galères commandees par Barbezieux; souléve Génes contre les Français, et s'en fait le seigueur, 80. Espuipe une aconce de mer pour le service de l'Empereur, 301. Arrive en Provence au camp de l'Empereur avec des vivres et de Pargent, XIX, (50)

Don's Anta, cousin d'André Doria, passe au service de l'Empereur, comen un les galères qu'il commande au nom du Roi, NVIII, 69

Data Jan the prend quater goleres frame assequ'il emmené au port de Villefranche, XIX, (19).

Doce Praippin, neveu d'Andre Doca, gape une lataille navale près de Capodors courte Hugues de Moncade et le mar jure Du Guart, géneraux de l'Empereur, envoie ses prisonners a trênes, XX, 36; (Comm de Monthe —Renvoie lus rancon a M de Vieilleville les prisonnières faits devant Nice, XXVI, 118. (Vieilleville)

Donors (P.), chancelier de France après la mort de Guill. Juvénal des Ursins, est envoyé auprès du duc de Bourgogne pour traiter de la paix avec lui, XII, 6s. Conseille au duc de ne point di soudre son armée, pour obtenir plustôt la confirmation de la paix, 63. (Mém. de Comines.) —Est long-temps retenu à Moulins, puis delivré, XIII, 267. (J. de Troyes.)

Donne (Henri) se rend à Venise,

I, 146.

Donny (Cl.), évêque de Boulogne, est mis à la Bastille avec deux dames pour charmes et surcelleries, puisrelàché faute de preuves, XLVII, 470.

Dossan (Jacq.), maître de l'artillerie du duc de Bourgogue, est tué au siège de Beauvais, X, 282.

Pot areas, ville de Preardie, prise en 1595 par les Espagnols, qui y font un horrible carnige; noms des capitaines qui y sont tués, NLHI, 58,

Douarair (Gasp. Je), conyer bourguignon, offre de disputer le pus d'armes tenu à Châlons-sur-Saône par Jacq. de Lalain, X, 29.

Dorac, gouvern, de la province d'Auvergne, recoit du Roi une certaine quantité de harnais venant de Milan pour le duc de Bretagne, et sai is par les gens et commis de co gouverneur, XIV, 98. Darck, France, amiral anglais, est envoye à S.-Domingue pour se

Davek Franc , amiral anglais, est envoye a S. Domingue pour se rendre maître de la petite lle S-Jean, et y attendre la flotte e-pagnole a son retour du Perou; peu de succes de cette entryprise, XLIII,

19".
DEACCT-BET, commandant une flotte turque, assige S.-Bomface dans l'tle de Corse, partage avec le capit Termes l'artid erie et les mamuois de la place, XXIX, 249

Derey 10. Bratasia prend la croix, I, 104. Se retire de l'armée qui marchoat contre Johannice, 408.

Direx, P. de', comte de Bretztie, se croise en faveur du jeune Baudonin, I, 493.

DREUR DE CETSEORFSSART Prend la croix, I, 102. Se rend auprès du roi de Hongrie avec Simon de Montfort, 170. Dazua (de), archidiacre de Paris, harangue Henri IV à la cathédrale le jour de son entrée à Paris, XX, 176; XLII, 198.

DREUX DE STRUEN, tué au siège

de Corinthe, I, 336.

DREUX (le comte de), neveu du comte d'Essex, est tué devant Rouen,

XL, 353.

Dagux (la ville de) est assiégée et prise par Henri IV; détails à ce sujet; reproches que se font les ducs de Mayenne et de Féria sur cet évé-

nement, XLVI, 487.

DREUN (bataille de), livrée en 1562 entre les catholiques et les protestans; le connetable de Montmorency y est fait prisonnier, ainsi que le prince de Condé; le duc de Guise reste vainqueur, XXVIII, 61. (Mém. de Virilleville.) XXXIII, 240 et suiv. Noms des seigneurs qui y furent blessés ou tués; nombre des morts, 249. (Castelnau.) XXXIV, 49 et suiv., 172 et suiv.

Dros (le capit. Ch. de), piémontais, force de rendre Montdevi au marquis Du Guast, se retire à Roque-de-Bau, qu'il répare et fortifie, XIX, 479. (Mém. de Du Bellay.) XX, 436. — Est tué à la hata lle de Cerisolles, 437. (Mém. de Mont-

luc.)

Dunois (Jean), jeune chevalier, fait serment de porter l'étendard de Duguesclin sur la tour de Bressière, V, 104. Tient sa promesse, 105.

Dunois (J.), seign. de Hannequin, est blessé au siège de Schendelbeke,

X, 136.

Dubois (Jacq.), docteur en théologie et doyen de Notre-Dame d'Arrus, interroge les vaudois, X, 63. Est d'avis qu'ils soient brûlés, 67. Tombe malade, et perd la raison; sa maladie est regardee par quelquesuns comme une punition de Dien; sa mort, 91.

Dunois (l'abbé), de l'ordre de Citeaux, prèche à S.-Eustache avec beaucoup de violence contre les jesuites; le jacobin Anselme Cochu préche de même à S.-Gervaia, XLIX, 42. L'abbé Dubois traite les jémite plus doucement que de coutume; en l'accuse d'avoir chanté la palindie ce dont il se défend, 62.

Dusois (le capit.), du parti de la Ligue, surprend Selles en Berri, « l'enlève su parti du Roi, XL, 35

DUBOUCHAGE (le seign.) est envoyé en Rousillon avec des instractions doubles, les unes publiques, les autres secrètes, XII, 183 et suiv. Correspondance entre lui et le Bo, 186. Est envoyé auprès du roi de Castille pour traiter de la paix; cocclut une trève de deux mois, XIII.

Dusouac (Anne), conseiller as parlement de Paris, poussant jusqu'au fanatisme sou enthoussame pour les nouvelles doctrines, eat arrêté par ordre du Roi, XX, 83. Quelques détails sur sou procès; il périt sur l'échafaud avec intrépidie.

87. XXXIII, 27.

DUNOUNG, gentilhomme du duc de Mayenne, reçoit le gouvernement de la Rastille, XLVI, 215. Rend la Bastille, et en sort avec l'écharps noire; refuse de reconnoître le Boi, et menace M. de Brissac, XLVII, 15 et 28.

Dusousc (Ant.) succède à Deprat dans la charge de chancelier; est plus connu par son neveu Anne

Dubourg, XVII, 130.

Duraguir, peintre du Roi, meurt en moins de 24 heures de la colique appelée miserere, XLVII, 362.

DUCAURROI (Eustache), maître de musique de Charles IX, Henri III et Henri IV, est cuterre dans l'eglise des Augustins; son épitaphe faite par M. Formé son successeur, XLVIII. 304.

DUCHATEL /Jacq.), évêque de Soissons, se precit ite seul au milieu des Turcs, et est tué par eux, II,

3od.

Dugnés, contés; ce qu'ils étoient au commencement de la monarchie; comment ils ont été multipliés par l'autorite des rois, XXIV, 301 et suiv.

Duchesur est rompu en place de

Greve pour un meurtre commis 20 ans auparavant, XLVII, 170.

Dubicouat, conseiller au parlement, perd tout son bien au jeu, XLVIII, 241.

Duzza: moyens proposes pour les prévenir et les arrêter, XXIV, 29. Duzar (le bàtard), guidon de Bayard, le déberrasse de la foule des eunemis qui l'enveloppeut, XV, 315.

Duvoux, conseiller en la grand'chambre, meurt à l'âge de 80 ans et plus; son caractère, XLVII, 405.

Duglas (Jaoq.), frere du comte de ce nom, seigneur écossais, soutient une entreprise d'armes contre Jacq. de Lalain, IX, 446 et suiv.

Duguescus Bertrand) prend parti pour Charles de Blois, IV, 146. Soumet les places de Charlesle-Mauvais; est fait prisonne r à Auray, 147. Est envoye en Espague avec les grandes compagnies, 148. Est rappele en France; reçoit l'epre de connetable; vend ses meubles it sa vansselle pour lever des gens de guerre; disperse partout les Auglass, 153. Poursuit ses conquêtes dans le Poitou, 154. Delivre l'Aunis et la Saintonge, soumet la Bretagne, 155 Est envoye en Guyenne; meart de maladie devant Chateauncuf-de-Randon, dont le commandant anglas vient deposer les clefs sur son cercueil; cette reddition de Chateauneuf-de-Randon autrement racontee par une chronique, 161.

Pree e des guerr, ent la l'r et l'Angl'— l'it voir dans son eufance le coût qu'il avoit pour la guerre, 166. Sa naisance, sa famille; son extérieur de agreable le fait reliuter par ses parens, 167. Il en est maltraite, et devient plus sombre et plus melancolique; ue peut supporter la prefereure qu'on donne a ses frères; comment il en témoigne un jour son indignation, 168. Une juive l'apaise et lui predit une haute fortune, 169. Sa recommissance envers elle fait un pou revenir sa mère de la mauvaise agission qu'elle avoit de lui, 170. Son humour bouillante le met

aux mains avec tout le monde; il n'aime qu'à se colleter et à se battre avec les ensans de son age, 171. Fait son apprentissage de la guerre avec les petits villageois; est renferme quatre mois dans une chambre, 172. Manière dont il en sort; comment il va è Rennes se refugier chez une de ses tantes, et comment il y est reçu, 173. Temoigne un plaisir incroyable pour tous les exercices que son oucle lui fait faire; se dérobe secrétement pour aller disputer le prix de la lutte , 174. Le remporte ; est griévement blesse, 175. Faitsa paix avec son pere; court tous les tournois; fait pressentir qu'il se distinguera un jour dans la profession des armes, 176. Ancienne coutume en France de courre la lance; ce qu'elle avoit d'avantageux, 177. Duguesclin se reproche intericurement sa mauvaise mue, et se plaint de la négligence de son père pour lui; comment il s'y prend pour aller rompre une lance à un tournois qui a lieu à Reunes, 178. Comment il y triomphet et quelle surprise il y cause, 179. Juie de son pere et de sa mère; il prend parti pour le comte Charles de Blois, 180. Surprend et enlève le chateau de Fougeray, 181. Danger qu'il court dans cette occasion, 182. La reputation de sa bravoure se répand partout, 183. Il epie tous les mouvemen des ennemis; leur donne toutes les nuits de nouvelles alarmes, 184. Met le feu aux tentes des Anglais , 185. Les surpreud endormis, et en fait une cruelle boucherie; comment il fait entrer dans Rennes 100 charrettes chargees de vivres destines pour le camp ennemi, 191. Sa generosite envers les charretiers, 192 Les renvoie au duc de Lancastre, 193. Comment il reçoit le héraut que ce duc lui adresse, 194. Se rend au camp des Auglais; son entrevue avec le duc de Lancastre. 196. Refuse de prendre parti dans son armée, 197. Accepte le défi de Brambroc, 198. Reçoit en présent un besu coursier du duc de Lancostre, et retourne à Bennes, 199. Va entendre la messe, et se recommande à Dieu avant de partir pour le combat, 200. Résiste aux instances de sa tante, qui veut l'en détourner, 201. Triomphe de Brambroc, lui laisse la vie; sa galanterie en cette occasion, 202. Rentre dans Rennes au milieu des applaudissemens, 203. Fait une sortie contre les Anglais; brûle une de leurs machines, 204. Propose au duc de Lancastre un moyen de lever le siège sans paroitre trabir le serment que ce prince avoit fait, 205. Lui verse à boirc, et lui demande où se doit continuer la guerre, 206. Court à la défense de Dinan, 208. Description d'un combat qu'il soutint contre un chevalier anglais avant d'aller défendre Dinan, 209. Instruit que son frère Olivier a été fait prisonnier pendant la trève, va trouver le duc de Lancastre dans sa tente, 212. Lui demande justice et l'obtient, 213. Ramasse le gant que lui jette Thomas de Cantorbie, 214. Se hat dans Dinan en champ clos avec lui, après avoir résisté à toutes les instances qu'on lui a faites de renoncer à ce combat, 219. Le renverse, en triomphe completement, 221. Benedictions qu'il reçoit de sa tante, 222. Félicitations des habitans de Dinan et des seigneurs anglais, 223. Après la levée du siège de Dinan, prend soin des interêts et commande les troupes de Ch. de Blois, 224. Vole avec plusieurs seigneurs auprès de lui, 226. Est livré comme otage du traité qui se conclut; conjure son ardien Felleton de lui dire pourquoi le comte de Montfort le fait garder plus étroitement que les autres, 227. Instruit de la cause injuste de cette rigueur, médite son évasion, l'exécute, et se rend à Guingamp, 229. Comment il se voit force de rester dans cette ville pour en secourir les habitans, 230. Donne la chasse à tous les coureurs anglais; se rend maître de trois places; debarrasse tout le pays; va trouver Charles de Blois, qui le marie à une héritière fort riche, la demoiselle Tiphaine; faveur que lui

fait la comtesse de Blois, 231. Se rend auprès de Charles, det de Normandie; lui offre son bras et 📭 épée contre les Anglais et les Navarrois, 232. Situation de la France. embarras du duc de Normandie . cette époque, 233. Duguescha se ce prince à Melun, 234. Se trons à l'attaque du château; encourage les assiégeans par son exemple n par ses conseils, 236. Monte lu-même à l'assaut, 238. Est renters dans un fossé plein d'eau; rappes la vie, retourne au combat, a force les assiégés à se renfermer dans la place, 239. Reçoit en re-compense de sa bravoure le gouvernement de Pontorson, 240. Atte-que Roulehoise, 241. Entre dans Mantes, dont il force les habitans se soumettre au duc de Normandie. 244. Attaque de nouveau Rouleboise, 245. Effraie le gouverneur par ses préparatifs, et l'oblige à capituler, 246. Se porte aussitot sur Meulan, 217. Attaque cette place, en eusonce les portes, y pénètre, 249. Fait miner la tour, 250, qui se rend par composition, 251. Reçuit du duc de Normandie, devant le Roi, le commandement de toutes en troupes, 252. Tient à Rouen un conseil composé des officiers de son armée; noms des principaux offi-ciers, 253. Va droit au pont de l'Arche, 254. Y fait la revue de ses troupes et les exhorte à bieu faire, 255. Se rend à Cocherel, 257. Se met en état de combattre, 259. Envoie inviter le captal de Buc à choisir un terrain égal pour en venir aux mains, 261. Moyen qu'il ca-ploie pour l'attirer à un combat. 262. Ses dispositions, 263. Sa ré-ponse au héraut que le captal de Buc lui envoie, 265. Se distingue à la bataille de Cocherel, 266. Relève le courage des siens par sa présence et ses discours, 267. Abat à ses pieds le baron de Marcuil, 268. Stratageme qui lui procure la viotoire, 270. Taille en pièces les recrues qui arrivent aux Anglais, 271. Fait rendre les derniers devoirs

aux officiers français tues dans le combat, 272. Envoie à Vernon, puis à Rouen , les prisonniers anglais , et rend compte au Roi du succes de la bataille; en recoit pour recompense le comte de Longueville, 273. Part de Rouen avec ses troupes, 274. Investit le château de Valornes; invite le gouverneur à se rendre, 275. Livre des assauts inutiles, 276. Persiste, contre l'avis de son conseil, a battre la place, 277. Refuse de l'acheter pour de l'argent, et la recoit par capitulation, 278. Oblige de la prendre de force parce que des chevaliers anglais y ecoient rentrés apres la capitulation, il leur fait abattie la tête à tous, 280. Comment il se rend maître de la dermère place de la Normandie; traite avec douceur la garnison anglaise, et comme rebelles tous les Notmandaquis'y trouvent, 282. Promet a Charles de Blois d'aller a son secours, 283. Se rend auprès de luc à Guingamp, 181. Le deteurne de souscrire and propositions du comte de Montfort, 286 Vient se placer prés des ennemis devant Auray, 201 Fait un cienage horrible de to it ce qui se presute sous si man, marche droit a Cheson, 20% Reside a Cameray, qui est vinu taltaquer pur dercière, 197. Se defend avec un con cemarepide, 200 Apprenant la mort de Charles de Blos, se rens prisonnier a Chan-dos, 30 r. Est conduit a Niori, 303. Est remusen liberte, va a Paris offrir ses services au Rot, 30j. Conpure le roi de Navarre d'être a l'avente plus religieux objervateur des traites, 305. Desire se crosser pour combittie les Intideles, 306 Propose au Roi de le delivrer des bandes qui desolutent la l'rance, en les envoyant en Espagne, pour venger la mort de la terne Blauche; effre de se mettre lui-même a leur tête, 322. Est envoye auprès des chefs de ces bandes; comment il en est reçu, 3:3. Leur fait part de son projet, qui est goûte de tous, 325. Re-tourne à Paris faire part au Roi du

aucces de sa mission, 326. Assemble à Châlona les chefs de bandes, se met à leur tête, et se dirige vers Avignon, 327. Accueil qu'il fait au cardinal que le Pape envoie au devant de lui, 328. Lui declare nettement qu'il lui faut l'argent demande, 329. Apprenant que le Pape a fait sur les habitans d'Avignon une levce de deniers pour satisfaire à cette demande, refuse l'argent, exige qu'il leur soit rendu, et que le l'ape paie de sou propre tresor, 332. Promet au duc d'Anjou de tout faire pour enlever la couronne à Pierre-le-Cruel et la mettre sur la tête de Henri; fait la même pro-messe à Henri lui-même, 333. Va camper devant Maguelon, 337. Assiege cette place, 338. S'en empare, et partage le butin à ses troupes, 339 Attaque la ville de Borgues. 340. Y entre de force, 341. Investit la forteresse de Bervesque, 342. Souvre l'entree de cette place à grands coups de huche, 3 j3. En fait brûler les portes, 3 j4. Conseille à Henri de s'emparer de Burgos, 3 j8. Y conduit l'armere-garde, 349. Entre avec Henri dans Burgos, Na au devant de la femme de ce prince, 355. Entretien curieux des sur ira de cette princesse sur la personne de Dugueschin, 358. Pense a tourner ses armes contre les Sarrasins de Grenade, 361. Se laisse entrainer a l'avis du Besque de Vilaines, qui propose de marcher sur Tolede, 36 a l'intre avec sa compagnie dans Seville, 355, qui n'est princ qu'apies un siège opinitre, 376. Conseille a Henri de depecher en Portugal quelque chevalier pour savoir quelles sont les dispositions du Rot a l'egard de l'ierre-le-Cruel, 358, Propose de faire combuttre en champ clos les deux juifs Daniot et Turquant; est prepose pour veiller à ce que tout se passe dans l'ordre en ce combatsingulier, 390 Rassure Henri, et dissipe ses craintes au sujet du prince de Galles, foi. Envoie des espions à l'armée de ce prin-ce, fot. Sa défiance et son opinion à

l'egard des troupes espagnoles, 405. Se met en embuscade, 406. Tombe sur l'avant-garde anglaise et la taille en pieces; retourne à Navarrette avec ses prisonniers et son butin; conseille à Henri de ne rien hasarder, la famine pouvant elle seule faire périr l'armée ennemie, 408. Pique du reproche que le comte d'Aine lui fait d'avoir peur, se décide a livrer combat, 409. Comment il reçoit le héraut que le prince de Galles lui envoie, 413. Fait ses dispositions; témoigne de nouveau sa défiance à l'égard des Espagnols, 414. Donne le signal du combat, 415. Vole pour dégager Henri de Transtamare, et l'exhorte à ne pas hasarder sa vie comme un simple soldat; vole au secours des Espagnols, dont les rangs s'ouvroient dejà, abattant tout ce qui se trouve aur son passage, 4:6. Voyant l'armée espagnole dissipée, fend la presse à grands coups d'épée, et tire de la mèlée Henri de Transtamare, 419. Admire le courage et la valeur de ce prince, qui se sauve à travers un escadron d'Anglais, 420. Dispute le terrain pied à pied, refuse de se rendre et se bat toujours, 421. Décharge un grand coup de sabre sur le casque de don l'édre; est saisi au cou par un cavalier, et se rend enfin au prince de Galles, 422. Comment il est traité par ce prince, 423. Recoit dans sa pri ou a Bordeaux la visite de Henri de Transtamare, 439. Sa conduite envers son geolier, qui veut aller le dénoncer au prince de Galles, après avoir reçu cent florins pour lui garder le secret, 440. Reçuit des députes envoyes aupres de lui par le prince de Galles; les régale; sa conversation avec eux; se rend auprés du prince, 448. Details sur cette entrevue; se taxe lui-même à 100,000 flor., puis à 60,000, 451. Reçoit 30,000 flo-rins de la princesse de Galles pour sa rançon, et les emploie à payer celle de plusieurs Bretons qui out été ris avec lui, 453. Fait donner 200 livres à un pauvre soldat qui retournoit à Bordeaux en prison, se pouvant se racheter, 455. Va trusver le duc d'Aujou auprés de Tarascon; en reçoit 30,000 livres, 450. L'aide au siège de cette ville, 458 Harangue les assiéges, les enga Harangue les assiégés, les engrés à se rendre, 459. S'intéresse en les faveur auprès du prince, qui le laise maître de la capitulation, 400. Vi planter l'étendard du duc sur k donjon de la ville, et en fait ouvrir les portes au vainqueur, 461. Presi congé du duc, retourne à Bordesse. 462. Dépense sur sa route l'argent qu'il a reçu pour sa rançon, en sequittant celle de tous les soldes qu'il rencontre, 463. Su générosite envers dix prisouniers qu'il trouve dans une hôtellerie, et envers l'hetellier lui-meme, 465. Incident aquel elle donne lieu, 466. Va en Bretagne, revient avec sa rancon. qu'il donne tout entière à de pasvres chevaliers mal vêtus et prisenniers, V, 1. Se présente les mains vides au prince de Galles, qui lui fait des reproches; sort enfin de Bordeaux sans y laisser la moindre dette, 2. Se rend devant Tolede avec ses compagnons d'armes, qu'il appelle auprès de lui, 3. Se mei ca embuscade pour couper Pierre-le-Cruel dans son chemin, 7. Vole au secours des troupes de Henri, resverse celles de Pierre-le-Cruel, 8. Met ce prince en fuite, et l'oblige à se sauver dans les bois, 14. Detruit une armée de Sarrasins, 26. Conseil qu'il donne à Henri pour faire tête aux troupes de Pierre et du roi de Belmarin, 28. Envoie des courcurs au devant de ces troupes, 29. Combat singulier qu'un d'eux livre à trois Sarrasins, 30. Vient au secours du Besque de Vilaines, 35. Conseille a Henri de proposer un ac-commodement à Pierre-le-Cruel, 42. Detourne ce prince d'abandonner le sièce de Montiel, 44. Vient dé-gager Henri aux prises avec Pierrele-Cruel, 49. Conseille à ce prince d'assieger Tolède; reçoit ordre du roi de France de se rendre au plus tht as cour, 51. Conseil qu'il donne lleuri pour se rendre maitre e Tolède, 53. Ce conseil n'ayant as reussi, Duguesclin imagine un ntre expédient qui a plus de succès, 4. Prend conge de Henri, 56. Reoit des ordres plus pressans du roi e France, 57. Se rend maitre de 1 forteresse de Soria; congedie les apagnola qu'il avoit dans ses troues, et les comble de présens, 59. raite magnifiquement le marechal Andreghem, envoye auprès de lui ar le lior; est comble de caresses ar le comte de Foix; disculpe son rère Olivier auprès de lui, 61. Lui fire sa mediation pour l'accommoer avec le comte d'Armaguac; empare de la citadelle de Brenonne, de la ville de S.-Yves et du bâteau de Mansenay, 62. Assiège ne abbaye, monte lui-même à l'asant; tranche la tête au gouverneur, t se rend maître de la place, 66. on entree dans Paris, 68. Va desendre à l'hôtel de S.-Paul, où le Roi attendoit; sa reponse plome de ens à Charles v, qui lui presente épée de connetable, 69. Comment reçoit cette epée au milieu d'une ssemblee illustre, 71. Se rend a laen, rendez-vous des troupes; end toute sa vaisselle et ses hip ux our fournir a leur solde , 72. Came auprès de Vire, 74. Comment il raite le beraut qui vient de la part es Anglais demander bataille, 78. 'ert au milieu de la muit et de l'oage pour aller au devant d'eux, 70. létails sur cette marche, 80 Surrend les Anglais, les tue et les diserse, 84. Les poursuit sans relàhe, 86. Abat le general Grandson, t lui accorde genereisement la vie, g. Après la victoire de Pontvalin, va assieger Baux, qo. Exhorte commandant de cette place a se indre, 91. S'en rend maitre, 93. svestit S -Maur-sur-Loire, 94 Inite a un repas le commandant de ette ville, 95. Essaie de l'engager lui remettre la place, 96 Fat ompe per lui, 99. Se porte sur renière; ce qui arrive devant cette lace, 100. Tombe sur les Anglais

qui vouloient y entrer, 101. Les masacre tous, 102. En age le com-mandant de Bressière à se rendre, 103. Fait monter à l'assaut, 105. S'empare de la ville, 107. Recoit la citadelle à composition; va se reposer à Saumur, où il fait célébrer de pompeuses funérailles au maréchal d'Andreghem, 108. Reçoit du roi d'Espagne Henri deux mulets chargés d'or, d'argent et de pierreries, au moment où le roi de France, ne pouvant payer ses troupes, lui envoyoit l'ordre de les licencier, 111. Distribue tous ces dons aux capitaines qui avoient servi sous lui, 113. Se rend a Paris, 114. Est pré-senté au Roi; acqueil qu'il en reçoit; conseils qu'il lui donne pour se procurer de l'argent , 117. Se rend maitre de S.-Jean-d'Angely, de Saintes, de Montreuil-Mauny, 124. Serre de pres Lusignan, assiege Cisay, 125. Rassure ses gens effrayes de la préseuce des Anglais, 129. Blesse à l'œit l'Anglais Jaconnel; ordonne de passer au fil de l'epée tous les prisonniers faits à la bataille de Cisay, 131. Entre dans Niort à l'aule d'un stratagème ; enlève aux Anglais plusieurs, places, qui rentrent seus l'oheissance du duc d'Aujon, 135. Retourne a Paris; est renvove en Auvergne assieger le château de Randan; invite le gouverneur à se rendre, 136. Est repousse par les assieges; tombe malade de chagrin; details aur ses derniers momens, 137. Envoie sommer le gouverneur de Randan de se rendre, sous peine d'être penda, 138 Recoit les cless de la place et meurt, 139. Est inhume à S. Denis par ordre de Charles v. 150 ( Hem. sur Duguesc.)

Les chroniques ne sont pas d'accord sur l'origine ni sur le véritable nom de Dugueschn; diverses opinions à ce sujet, 141. Details sur sa famille, 151. Incertitude aur l'époque de sa naissance, 143. Quel etoit son extérieur; à 21 ans il se distingue au siège de Van-nes, 144. Réponse qu'il fait au roi Edouard, 145. Est arme chevaliet

en 1342, au combat de Montauran; vend les joyaux de sa mère, à son in-u, pour lever des troupes; noms des principaux seigneurs bretons qui s'attachérent à lui et le suivirent dans toutes ses expéditions, 146 Difficulté de classer les événemens de la vie de Duguesclin, et de fixer l'époque de son entrée au service de France, 147. Conjecture à cet égard, 148. Même incertitude sur la date de son mariage avec Tiphaine Raguenel, 149. Comment l'affaire de son duel avec Felton, chevalier anglai, fut jugée par le parlement, 151. Lettre de Duguesclin à ce sujet, 177. Variété de ré-cits sur la bataille de Cocherel, 151. Acte du captal de Buc, qui reconnoît avoir été fait prisonnier par Rollan Bodin; lois auxquelles étoient soumis les prisonniers de guerre, 179. Lettres patentes de Charles v. qui donnent à Duguesclin le comté de Longueville, 152. Condition qui est portée; Dagueselin y est qualifié de chambellan, 153. Discussion et faits qui prouvent que ce fut le roi Charles qui jeta les yeux sur lui pour faire sortir de France les grandes compagnies qui la desoloient, 154. Conjectures sur le prétexte dont on se servit pour les faire partir, 157. Cantiques latins qu'on chantoit en France sur leurs ravages, 181. Preuve qui démontre que Centrevue de Henri de Transtamare avec Duguesclin, à Bordeaux, ne peut avoir eu lieu, 160. Duguesclin nommé due de Transtamare, renonce ensuite à ce duché; lettres du roi de Castille, où sont rapportées les terres qui lui furent données, 161. Traité de fraternite d'armes entre Duguesclin et Olivier de Clisson, 162 et 182. Est nomme deuxième patrain de Louis, duc d'Orléans, second fils du Roi; paroles qu'il adresse à l'enfant en niettant l'épée de connétable dans ses mains, 162 Beaucoup de fables ont été ajoutées aux faits d'armes du connétable, 163. Lettres du Roi qui lui accordent la vicomté de Pontorson; vers qui prouvent quak étoit son opinion sur les affaires de Bretagne, 164. Sa diagrâce, sa demission de la charge de conscible, et son départ pour la Castile. démontrés faux par le testames: et le codicile de Dugueschin, 16. 185 et 190. Service magnifique que la ville du Puy fait au corps de connetable, 167. Céremonies or donnees par le Roi d**ans toutes** 🗠 viller par où devoient passer so restes mortels, 168. Pompe de obsèques qui eurent lieu à S.-Denis, 169 et 193. Vers faits à l'ocission des nouveaux honneurs qui la furent rendus neuf ans apres a mort, 169. Comment Charles v re-compensa les importans services que Duguesclin avoit rendus à l'Etat , 171. Acte par lequel le coustable donna au duc d'Anjon le chiteau et les terres de Cachamp, qu'i avoit reçus du duc de Berri, 1-3 a 197. Fils naturels de Duguescha. ses biens devinrent par la suite l'apanage de Louis , fils de Charles v. 173. On lui donnoit quelquefou le titre de prince; comment les hete riens l'ont peint lorsqu'il étoit pleavance en âge , 174. l'Ortrait qu'es a fait d'Argentie, 175. Lettre qu'il ecrivit au duc d'Anjou , 198. (Mi sur l'Hist. de Duguesc.) — S'exerce malgré ses parens au métier des armes, 38g. Fait connetable, il bat les Anglais; fat prisonnier Thomas Grandson, 390. Batailles qu'il leur livre en plusieurs parties de la France, 392. Prend de force le château de Soubise, et envoie k captal de Buc prisonnier à Paris. 397. (Christ. de Pisan.)

397. (Christ. de Pisan.)
Duduesclin (Olivier), frère de
Beitrand, va avec lui defendre Innan, IV, 208. Rencontré par un
chevalier anglais, en est rudement
traité, 210. Est forcé de le suivre
prisonnier à sa tente, 211. Est renda
à son frère, 221. Se rend à Caen auprès de lui, V. 72. (Anc. Mém. sur
Dugueschn.) — Hérite de ses biens,
qu'il vend ensuite au Roi, en s'en
réservant l'usufruit; succède à sur

frère dans la dignité de connétable de Castille, 173. (Obs. sur l'hist. de Duguesclin.)

Dugur-schin (Julienne), sœur de Bertrand, abbe-se de S.-Georges à Reunes, V. 143. Arrête Felton, prisonuier de son frère, et fait manquer son projet d'evasion, 150.

De Las, nom donne aux chaus du père de Jeanne d'Arc; il existe encore à Nancy et à Strasbourg des personnes de ce nom, qui prouvent être issues des frères de la Pucelle, VIII, 3:5.

Demevia, gentilla gascon, accompagne de deux sol·lats, coupe la gorge à un courrier allant en Italie, et a son postillou; lui enlève 30,000 ecus, XLV, 266. Est condamué à ètre roué; le Roi, après l'avoir entendu, l'envoce à la Bastille, avec ordre de lui faire bon traitement, 267. Il essaie de se sauver; est repris, et garde plus etroitement, 269.

Dungsut-Basine, avocat, public les Memoires de Villeroy; il les dedic au premier president du parlement de Normandie, XLIV, 14 et 15.

Duwost (Claude), orfevre et protestant, manque d'être tue pour n'avoir pas voulu se decouvrir en voyant passer le saint-sacrement, MAM, 24

Di NZ. Ch. de Italzac de', commandant de la citadelle d'Orleans, se plaint à J.-A. de Thou des intrigues du duc de Guise p sur se rendre matre de cette citadelle, et du peu de secours qu'on lui donne pour la defendre, XXXVII, (o. (J-A de Thou.) — Sa rep onse aux propositions que le Roi lui a fait faire par M. de Schomberg, XLIV, 65. Sa lettre de remerchmens à M. de Villeroy, 82. (Mein. de l'illeroy)

Dunes (M. de'se hat en duel avec le chevalier Desmarais, et est tue, XLIX, 130.

Deno (le capit.) est blesse à l'attaque de Vulpian, et meurt deux jours après, XXIX, 533.

jours après, XXIX, 533.
Dunois, bhiard de Louis, duc d'Orléans, se distingue pour la première fois un siège de Montargis, ob

les Anglais sont mis en pleine dé-route, VIII, 28. Entre dans Orléans avec un secours de 800 hommes, 34. Parvient à ranimer les esprits abattus, et repous-e les attaques des Anglais, 38. Reuni aux princes mécontens, se repent de sa faute, et rentre dans les honnes graces du Roi, 68. Force avec le Dauphin les Anglais à lever le siège de Dieppe, 71. Entre dans la ville de Rouen, qui se soumet au Roi, et chasse les Anglais, 80. (Tabl. du règn de Charles ru.) – Attaque les troupes de Salisbury, qui viennent mettre le siège devant Orleans, 140, Est gr évement blesse a l'attaque du pare des Anglais, 148. Fait redemander à Talbot ses hérauts faits prisonniers, le menaçaut de faire pendre les siens et les Anglais qu'il a en son pouvoir s'il leur arrive mal, 166. ( Mem. conc. la Puc. d'(hl.) - Assiste au siège de Caen, 551. (Richemont.)

Dunois, fils du fameux Dunois, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (La Marche.) - Entre dans la ville de Rouen, qui se remet sous l'obe sance du Roi, XI, 13. Est recu dans Bordeaux commelieutenant du roi de France, 53. pendre les trois frères de Guill. de Hany, 24 Met le siège devant Bayonne, fait plusieurs chevoliers; leurs nome, 27. Entre dans cette ville, 28 (J. Du Clercq.) — Se rend auprès du duc de Bretane, XIII. 266 Par le traté de Camans, retient tout ce qui lui avoit ete Até, 319 Preside un conseil nommé par le Rospont la réforme de l'administration , 344. Querelle qui s'elève entre les pages du palais et ceux des membres de ce conseil, 345. (J. de Troves - Lat nonme gouverneur du Dauphine, XIV, 134 Quitte se-crétement le Dauphine; vient à Parthenay pour soutenir les droits de la princesse Anne de Bretagne; cherche a s'y fortifier, 164. Se retire à Nantes, 167. Let déclaré par le parlement criminel de lese-majesté, 179. Devient principal ministre d'Anne de Bretague, 184. Promet au marcchal de Rieux que la sujet, 274 et suiv. (Mem. de L'Es-princesse se rendra volontairement tode.) — Est elu président de l'aà Nantes, et donne pour otage de sa promesse Jean de Louhaus, serviteur dévoué du duc d'Orléans; conduit Anne à Vaunes, puis à Redon, 185. L'engage à céder aux vœux de Charles viii, 195. Meurt subitement quelques jours après le mariage du Roi, 196. (Tabl. du règ. de Ch. rui.)

DUPESCHER (le cheval.) defait la garnison de Cambray, XLVII, 208.

Duplessis (Guill. de) présente requête contre Boniface vin dans une as emblée de barons et de prélats; l'accuse des plus grands cri-mes, et demande qu'il soit mis en prison, IV, 65.

Durlessis (le seign.) charge les Anglais prés de Boulogne; est blessé à mort d'un coup de slèche, XVI, 252.

Duplessis - Greffier (le sieur) est envoyé au Roi par M. de Vieilleville pour informer S. M. de la journée des embuscades entre Metz et Thionville, XXVII, 227. Est présenté au Roi; comment il s'acquitte de sa commission, 237. Est fait échanson, 239. Retourne à Metz. 240.

Duplessis-Mornat est chargé d'entamer une négociation avec Villeroy; pourquoi ils ne peuvent s'entendre, XX, 239. (Introd.) - Publie un livre intitule l'Institution de la sainte Eucharistie, pour la refutation duquel le Roi ordonne une contence à Fontainebleau, XXXVI, 443. Il vient à la confé-rence, où il est convaincu de fausseté dans ses citations; n'ose plus reparoître à une seconde; pretexte une maladie et retourne à Saumur, 145. (Pontlevoy.) -- Est batta en pleine rue à Angers par un gentilhomme; se plaint au Roi de cet on-trage, NLVII, 217. Ecrits publies contre son livre de la sainte Institution de l'Eucharistie, 261. Defie ceux qui ont accusé ce livre de faux, et supplie le Roi de nommer des commissaires pour en vérifier les passages, 269. Détails sur la conférence ordonnée par le Roi à ce

semblée des protestans de Sous et contraint par sa bonne condin les séditieux à se soumettre, L, 1/6 (Fontenay-Mareuil.)

DUFORT (Thibaut), chevier français, se distingue à la batile de de la batile de la coupa terribo qu'il porte aux Anglais, IV, 26. S'attache au captal de Buc, et

force à se rendre, 270.

DUPORT, un des Seize, désona un soldat napolitain comme herroque et politique; pourquoi, XLVI. 159. Attaque avec ses compagnos un royaliste, et ne pouvant le ter. le recommande aux garnisons de faubourgs, qui abattent et ruinest ses maisons, 553.

Duprat (Antoine), avocat cdsbre, est nommé chancelier, XVII, 15. Comment il introduit la venalte de tous les offices, 17. Quelles ferent les suites de cette introduction. reste à Bologne après l'entrevue de pape Léon x et François 1, pour y terminer l'affaire du concorda, 18. Refute victorieusement les remontrances du parlement an sejet de cette affaire, 31. Détermine le parlement à ordonner le séquestre sur tous les biens du connétable de Bourbon, 50. Est décrété d'ajournement persounel par le parlement, 79. Son zele contre les protestans le fait hair de la duchesse d'Etampes, qui le dessert auprès du Roi; a mort, 129.

I) UPRAT (le cheval.) est envoye es Allemagne par Charles-Quint pour faire une levée de lansquenets contre le roi de France, XVIII, 301.

DUPRAT (la dame), femme de prevot de Paris, est assassinée dans sa maison; opinion sur cet assami-nat, XLV, 374.

Durand (Marie), compositest

des ballets du Roi, est condamne à mort avec les deux frères Siti de Florence, pour une diatribe contre M. de Luynes, L, 418.

DURANT, ministre protestant, préchant à Charenton, fait l'éloge

DUBARTI, premier président du parlement de Toulouse, est assassiné avec Michel d'Affis, avocat général, par les partisans de la Lague, XXXVI, 129; XXXIX, 65; et XLV, 307.

Dunas (le seign. de), chef des protestans, tente de se rendre maitre du châten Trompette; échoue dans son entreprise, XXII, 67. Est battu su combat de Targon, 81; et se retire vers la Dordogne, 88;

XXXIV, 163.

Duart, medecin du Roi, est disgràcie, et reçoit defense de rentrer au Louvre, XLIX, 76.

DURET, avocat, plaide au parlement en faveur des jesuites, XLVII,

70.

Dunton, écuyer du baron de Lux, est chargé par le fils de ce seigneur de porter un cartel au chevalier de Guse; sert de second dans le combat, où il blesse le chevalier de Grignan, sexond du chevalier de Guise, L., 207 et 208.

DUSOLET (le sieur) tente une entreprise sur Roueu, dans laquelle it est trahi et fait prisonnier, XLIX, 200

DUVAL (P.), fameux médecin, traite le president Christ. de Thou dans sa dernière maladie; fait l'eloge de ce magistrat et de son épouse, XXXVII, 345. Parle d'une procession qui se faisoit la nuit, et qui avoit plutôt l'air d'une réjouis-ance publique que d'un acte de piete, 352.

DUVAL, grand prevot, meurt apres avoir fait un grand diner,

XLVII, 410.

Duvau, ministre protestant, est enlevé par des archers du prevôt de l'hôtel en sortaut de faire son pré-

che, XLVII, 471.

Duval, docteur de Sorbonne, dispute avec plusieurs autres docteurs contre Tilène et autres minitres de la religion reformée, à l'occasion du mariage de Madame, sœur du Roi, promise au prince de Lorraine, XLVII, 247. Est assigné au parlement pour predications séditieuses, 250. Publie un livre intitule Feu d'Hélie, 394.

E

Eccusiastiques; quels ils sont, XXIII, 439. Leurs fonctions diverses, 430. Necessité d'introduire une reforme parmi les religieux, 431, et parmi les ordres mendians, 433. Projet d'un nouvel ordre dans lequel ces ordres pourroient se réformer, 434.

EGRERAR, emper du Mozol, se convertit au christianisme, XLI,

4-11.

ECHENETS le seign d' fait une sortie sur l'armée du baron de Polleville qui menace Bourg-en-Bresse, et la disperse, XXXII, (35.

Ecnary-Hagi, deinier sultan des esclaves Baharites, est chase par non tuteur; remonte sur le trône, et abdique ensuite volontairement, III, 56.

Econemeurs. Nom donne aux compagnies qui desoloient la France avant et depuis la paix d'Arras, IX, 289 No : a des principaux chefs

de ces compagnies, 200

Ecaura antifiques publies en 1587; leura differens titres, NLV, 346 et aux. Autres écrits et libelles diffamatoires publiés après le mort du Roi par les liqueurs, imprunes avec privilège de la sainte Union, agnes Senaut, et approuvés par les docteurs en theologie, XLVI, 4. Titres de ces ecrits, 5. Autres libelles pour et contre les deux partis, 301. Ecrits publiés sur la fin de 1598 pour soutenir le parti de la Ligue, 561.

princesse se rendra voluntairement à Nantes, et donne pour otage de sa promesse Jean de Louhaus, serviteur dévoué du duc d'Orléans; conduit Anne à Vaunes, puis à Redon, 185. L'engage à céder aux vœux de Charles viii, 195. Meurt subitement quelques jonrs après le mariage du Roi, 196. (Tabl. du règ. de Ch. F111.)

DUPESCHER (le cheval.) défait la garnison de Cambray, XLVII, 208. DUPLESSIS (Guill. de) présente requête contre Bouiface viit dans une as emblée de barons et de prélats; l'accuse des plus grands crimes, et demande qu'il soit mis en prison, IV, 65.

Duplessis (le seign.) charge les Anglais prés de Boulogne; est blessé nort d'un coup de flèche, XVI, 252.

Duplessis - Greffier (le sieur) est envoyé au Roi par M. de Vieilleville pour informer S. M. de la journée des embuscades entre Metz et Thionville, XXVII, 227. Est présenté au Roi; comment il s'acquitte de sa commission, 237. Est fait échanson, 239. Retourne à Metz, 240.

DUPLESSIS-MORBAT est charge d'entamer une négociation avec Villeroy; pourquoi ils ne peuvent s'entendre, XX, 239. (Introd.) - Publie un livre intitule l'Institution de la sainte Eucharistie, pour la réfutation duquel le Roi ordonne une contence à Fontainebleau, XXXVI, 443. Il vient à la confé-rence, où il est convaincu de fausarté dans ses citations; n'ose plus reparoltre à une seconde; prétexte une maladie et retourne à Saumur, 145. (Pontlevoy.) -- Est battu en pleine rue à Augers par un gentilhomme; se plaint au Roi de cet on-trage, XLVII, 217. Ecrits publiés contre son livre de la sainte Institution de l'Eucharistie, 261. Defie ceux qui ont accusé ce livre de faux, rt supplie le Roi de nommer des commissaires pour en vérifier les passages, 269. Détails sur la conférence ordonnée par le Roi à ce

met au marechal de Rieux que la sujet, 274 et suiv. ( Mem. de L'Estoile.) - Est elu président de l'asemblée des protestans de Sau et contraint par sa bonne condain les séditieux à se soumettre , L, 148. (Fontenay-Mareuil.)

Durout (Thibaut), chevalier français, se distingue à la betaile de locherel par les coups terrible qu'il porte aux Anglais, IV, 266. S'attache au captal de Buc, et k

force à se rendre, 270. Duront, un des Seize, dénoses un soldat napolitain comme heretque et politique; pourquoi, XLVI, 159. Attaque avec ses compagnos un royaliste, et ne pouvant le ter, le recommande aux garnisons des faubourgs, qui abattent et ruinest ses maisons, 553.

Durrat (Antoine), avocat cele bre, est nomme chancelier, XVII, 15. Comment il introduit la vénalité de tous les offices, 17. Quelles farent les suites de cette introduction; reste à Bologne après l'entrevue da pape Léon x et François 1, pour y terminer l'affaire du concordat, 18. Refute victorieusement les remontrances du parlement an sujet de cette affaire, 31. Détermine le parlement à ordonner le séquestre sur tous les biens du connétable de Bourbon, 59. Est décrété d'ajournement personnel par le parlement, 79. Son zele contre les protestans le fait hair de la duchesse d'Etampes, qui le dessert auprès du Roi; sa mort, 129.

DUPHAT (le cheval.) est envoyé en Allemagne par Charles-Quint poor faire une levée de lansquenets contre le roi de France, XVIII, 301.

DUPRAT (la dame), semme da prevot de Paris, est assassinée dans sa maison; opinion sur cet assessi-

nat, XLV, 374. DURAND (Marie), compositeur des ballets du Roi, est condamné à mort avec les deux frères Siti de Florence, pour une diatribe contre M. de Luynes, L, 418.

DURANT, ministre protestant, préchant à Charenton, fait l'éloge

du feu Roi, et exhorte le peuple à l'union; son exemple est imité par un capucin préchant dans l'église de S.-André-des-Arcs, XLIV, 27.

DURARTI, premier président du parlement de Toulouse, est assassiné avec Michel d'Affis, avocat général, par les partisans de la Lague, XXXVI, 129; XXXIX, 65; et λLV, 397.

DURAS (le seign. de), chef des protestans, tente de se rendre maltre du château Trompette; échoue dans son entreprise, XXII, 67. Est batta au combat de Targon, 8;; et se retire vers la Dordogne, 85; XXXIV, 163.

DURLT, medecin du Roi, est dis-

gràcie, et reçoit defense de rentrer au Louvre, XLIX, 76.

DURET, avocat, plaide au parlement en faveur des jesuites, XLVII,

70.

DURIOL, écuver du baron de Lux, est chargé par le fils de ce seigneur de porter un cartel au chevalier de Guise; sert de second dans le combat, où il blesse le chevalier de Grigman, second du chevalier de Guisé, I., 207, et 208.

DUROLET (le sieur) tente une entreprise sur Rouen, dans laquelle it est trahi et fait prisonnier, XLIX, 200.

299.
DUVAL (P.), fameux médecin, traite le president Christ. de Thou dans sa dernière maladie; fait l'eloge de ce magistrat et de son épouse, XXXVII, 345. Parle d'une processiou qui se faisoit la nuit, et qui avoit plutôt l'air d'une réjouis ance publique que d'un acte de piété, 352.

DUVAL, grand prevot, meurt après avoir fait un grand diner,

XLVII, 410.

Duvar, ministre protestant, est enlevé par des archers du prevôt de l'hôtel en sortaut de faire son pré-

che, XLVII, 471.

Duval, docteur de Sorbonne, dispute avec plusieurs autres docteurs contre l'idène et autres minitres de la religion reformée, à l'occasion du mariage de Madaine, sœur du Roi, promise au prince de Lorraine, XLVII, 241. Est assigné au parlement pour predications séditieures, 250. Publie un livre intitule Feu d'Hélie, 394.

E

Ecc. Estastiques, quels ils sont, XXIII, 449. Leurs fonctions diverses, 430. Necessite d'introduire une reforme parmi les religieux, 431, et parmi les ordres mendians, 433. Projet d'un nouvel ordre dans lequel ces ordres pourroient se reformer, 434.

ECHERAR, emper da Mozol, se convertit au christianisme, XLI,

A-1-1

ECHERETS le seign d'fait une sortie sur l'armée du baron de Polleville qui menace Bourg-en-Bresse, et la disperse, XXXII, (35.

ECHRET-HAGI, deimer sultan des esclaves Baharites, est chase par son tuteur; ressonte sur le trône, et abdique ensuite voloutairement. III., 56.

Econenturs. Nom donne aux compagnies qui desoloient la France avant et depuis la paix d'Arras, 1X, 289 No. s des principaux chefs de ces compagnies, 1901.

Ecairs satiriques publics en 1587; leurs differens titres, NLV, 346 et suiv. Autres cerits et tibelles diffamintoires publics après le mort du Roi par les liqueurs, imprimés avec privilège de la sainte Union, signes Senaut, et approuvés par les docteurs en theologie, XLVI, 4. Titres de ces ecrits, 5. Autres libelles pour et contre les deux partis, 301. Ecrits publiés sur la fin de 1598 pour soutenir le parti de la Ligue, 561.

ECUYER BATELEUR. Un Italien se disant avoir été esclave des Turcs, vient à Paris, où, pendant quelques mois, il gagne beaucoup d'argent par les tours de force et d'adresse qu'il fait sur son cheval, XLV, 238. Vers faits sur lui, 240.

Ecurers (les), troisième degré de la noblesse en France, appelés dommangers ou damoiseaux en Bearn, infançons en Arragon, III, 177.

Eder (Guillanme) est tué au siège

de Beuvron, VIII, 433. Edmond, l'un des fils d'Henri III, roi d'Angleterre, reçoit l'investiture du royaume de Sicile, mais ne passe point en Italie, II, 120. Renonce à ce royaume, 136. Arrive avec son frère Richard au port de Carthage, après la conclusion du traite de paix, 153.

Edmond, duc de Lancastre, frère du roi Edouard, envoyé à Paris pour offrir satisfaction au sujet de vaisseaux pilles pendant la paix, se laisse tromper, et signe un traite par lequel la Guyenne est cédée à la France, IV, 57. Meurt de maladie en faisant la guerre dans la Guyenne, 58

Edmond, comte de Kent, frère d'Edouard ir, roi d'Angleterre, fait la guerre en Guyenne, et est forcé d'implorer la genérosité du comte Charles de Valois son vainqueur, IV, 78. Est condamné par Mortimer, favori de la reine Isabelle, qui avoit le pouvoir en main, 80.

EDOUARD, fils siné de Henri III, roi d'Angleterre, lève des troupes, gagne la bataille d'Evesham, et délivie son pere, II, 135. Prend la croix, 144. Artive à Carthage après la conclusion du traité de paix ; refuse d'y adhérer, et se retire à Acre, 153. (Tabl. du reg. de S. Louis.) -Succède à son père sur le trône d'Angleterre; vient à Paris rendre hommage à Philippe; se soumet, pour un démèlé avec un de ses vasseux, au jugement des pairs de France, IV, 54. Vient à Paris rendre hommage à Philippe-le-Bel; se rend mediateur entre la couronne de France et celle

d'Arragon; abuse de la confi des Ecossais pour s'emparer de le pays, 56. Envoie son frère Edmond à Paris pour offrir satisfaction se sujet de vuisseaux pilles pendant la paix, 57. Fait déclarer à Philippe qu'il ne le reconnoît plus pour son seigneur; se ménage des allissers sur le continent; fait faire la guerre en Guyenne, 58. Soumet les Gelois; porte des secours su comte de Flandre; entre en négociation; = gne une paix définitive, 59. Bestre en possession de la Guyenne; w combattre les Ecossais; résuit le pays de Galles à sa couronne, et par sa politique assure à l'As terre des avantages durables, 60.

EDOUARD 11, roi d'Angleterre, n'eut pas les grandes qualités de son père; mandé en France, se rend à Poissy auprès du Roi, IV. 69. Renouvelle les anciens trates, 70. Incapable de soutenir la guerre. envoic sa femme Isabette en France pour négocier la paix; la rappelle inutilement, 79. Abandonné par ses soldats, s'enferme dans Bristol avec son favori; y est arrêté, puis se siné en prison, 80. (Précis des guer res entre la Fr. et l'Angl.)

EDOUARD III, 10i d'Angleterre, fils d'Edouard 11, devient rui à l'age de 15 ans; à 18 enlève le favori Mortimer, et le fait condenner au supplice; relègue se mère dans une prison, IV, 80. Pretend à la régence du royaume de France. 81. Envoie à Paris des ambassadeurs pour faire valoir ses prétentions; elles sont rejetées par les pairs et les barons, 82. En élève de nouvelles sur la Navarre, 85. Refuse de venir rendre hommage **au Boi pour** la Guvenne, 86. S'y décide ensuite; comparoit devant le Roi dans l'église cathédrale d'Amiens; pretend ne devoir que l'hommage simple, et non l'hommage lige; retourne 🕶 Angleterre; cherche de nouvess a éluder le serment qu'on lui demasde, 87. Quelle étoit la formule de ce seiment, 88. Le remet cufin dans les mains du Roi, 89: mois obtient des modifications avantageuses; demande une fille de France pour son tils le prince de Galles; tait la guerre aux Ecossais; forme une ligue contre la France; eugage sa couronne et celle de la Reine pour payer ses confédérés, Meudie l'appui de Jacques d'Artevelle; obtient du parlement un don de 20,000 sacs de laine pour ce chef de revoltés, et se décide à rompre ouverte neut avec Philippe, Q1. Cette détermination est attribuée, selon quelques historiens, à un bannı français, 92. Edouard publie un manifeste, saisit tous les biens appartenant aux Françus; la guerro cat suspendue par l'intervention du pape Benoît xii, 93. Pait prolonger la trève et renoue la confedération, 94. Va trouver Louis de Bavière à Cologne; est nommé vicare général de l'Empire; s'indime de la proposition que lui fait l'Empereur de lui baiser les pieds, 95. Echoue d'abord dans ses entrerises contre la France; abandonne r alege de Cambray; penêtre en Picardie, 96. Fatt demauder a Philippe une bataille decisive, et se retire tout-à-coup sur la Flandre; dépenses qu'il avoit fates pour cette guerre, 97. Promet aux Flam ands de leur envoyer des préties qui leur chanteroient la messe malgre le Pape; passe en Angleterre, s'y prepare a une nouvelle invasion; défait la flotte française pres de L'Ecluse; debarque en Flandre, assiege Toutnay, 98. Eurose un cartel a l'hilippe, 99. Se sert de Jeanne de Va-lois, sa belle-mère, pour obtenir une suspension d'armes; s'oppose à ce qu'elle soit convertie en une paix définitive, 100. Retourne fur-Livement dans ers Etats, sa conducte habile avec le pirlement d'Angleterre, 102. Conclut un traite secret avec Jean de Montfort, quatrieme file du duc de Bretagne Jean III, 103. Envoie une armee en Bretagne; s'y rend lui-même; fait le siège de Vannes, 105. Negocie, obtient des conditions honorables, et une pro-

longation de trève de trois ans, 106. Trouve des pretextes de renouveler la guerre, la commence en Guyenne; equipe une flotte, debarque en Normandte; ravage cette province, 107. Marche sur Rouen, puis sur Poissy; trompe Philippe par une fau-se marche, 108. Arrive sur la Somme, essaie de forcer quelques passages, traverse cette riviere a gue, 109. Va s'établir dans un terrain avantageux près du village de Crecy, 110. Ne se laisse point eblouir par la victoire qu'il y iemporte; investit la ville de Ca-lais, 113. Refuse de livrer un combat général; exige que tous les Calaisiens se rendent à discrétion; se borne eusuite à demander que six des principant bourgeois viennent, la corde au cou et la tête nue, lui apporter les clefs de la ville, 114. Ordonne qu'on les conduise au supplice; fléchi par les prières de la Reine, lui remet les prisonniers, 115. Chasse tous les habitans de Calais, qu'il peuple d'Anglais; à la sollieutation du Pape, suspend les hostilites pour un au, 116. Institue l'ordre de la Jarretière ; anecdote à ce sujet, 120. Consent au renouvellement de la trève; s'empire neinmoins de la ville de Guines, 121. Prosite des desordres qui regnoient en France, 133 Se rend à Calais, ravage l'Artois ; refuse la bataille, et retourne en Angleterre, charge d'un immense butin, 124 Envoie des se-cours à Philippe de Navarre, 129-Consent à une trève, 134. Impose de dures conditions au Rot, 139. Descond a Calica avec 100,000 hommes; assiège Reims, pille la Champagne; se présente devaut l'aris ; ravage la Beauce et le Maine, 1 jo. Retourne en Angleterre et signe le traite de Bretigny, qui est approuvé par les États; conditions de ce traite, 141. Son peu de bonue fot a les executer, 1 (2. Se donne le vain titre de roi de France, fait debarquer une armee à Calass, excite les comtes de Gueldre et de Juliers à déclarer la guerre à La France, 151. Part avec une nonvelle flotte, et est force de rentrer dans ses ports, 155. Survit peu a son fils le prince de Galles; ses derniers revers l'avoient abattu; carac-

tere de ce prince, 157.

EDOUARD IV, roi d'Angleterre, se résugie en Hollande, XII, 36. Se rend auprès du duc de Bourgogne, 45. En obtient des secours; repasse en Angleterre, 46. Est reçu à Londres, 47. Livre bataille au comte de Warwick, 49. Demeure victorieux, 50. S'oppo-e au mariage de la fille du duc de Bourgogne avec le duc de Guyenne; engage ce duc à se réunir aux autres princes pour démembrer la France, 58. Conclut un traité avec le duc de Bourgogne dans le même dessein, 102. Leve des subsides et des troupes; len-teur dans ses préparatifs, 103. Sol-licite le duc de Bourgogne d'abandonner le siège de Nuitz, 109. Se rend à Douvres, où se trouve réunie une brillante armée, 122. Envoie défier le roi de France par un héraut, et le sonime de lui rendre le royaume, 126. Débarque à Calais, 129. Trompé par une lettre du connétable de S.-l'aul, il se présente avec le duc de Bourgogue devant S.-Quentin, dans l'espoir d'y être reçu; est obligé de se retirer, 132. Arrête une trêve de 7 ans avec le Roi, 139. Entrevue des deux princes à Pequigny, 150. Jure la trève, 156. Repasse la mer; comment il parvint à remplir ses intentions, 161. L'espoir qu'il nourrit sans cesse de marier sa fille avec le dauphin de France l'empêche de s'opposer à la prise de possession des places de la Bourgogne par Louis x1, 329. Averti par ce roi que le duc de Clarence son frere recherche l'alliance de Marie de Bourgogne, il le fait arrêter, 33o. (note.) La douleur que lui cause la conclusion du mariage du Pauphin avec la fille de l'archiduc abrège ses jours, 387. Mém. de Comines. — Fait mourir son frère le duc de Clarence dans un tenneau de Malvoi ie, XIV, 68. J de Troyes

Erle (d'), Allemand, cheval. & l'ordre, est pendu pour avoir fat des levées en Allemagne pour le protestaus, XLV, 205.

EGENBIRG (Robert d'), lieuten du marquis de Burgaw, avec 6,000 hommes defait 30,000 Tures conmandés par le bacha de Bosnie. XLII, 97. Met le siège devant le château de Pétrine ; est force de a

lever, 99.

EGNORT OU AIGURMONT (le comb d') passe en Angleterre, où il cosclut le mariage de la reine Marravec Philippe, fils de Charles-Quint, XXIX, 279. (Mém. de Da Villars.) - Est chargé d'aller faire le siège de Toul, qu'il somme de se rendre, XXXI, 170. (Comment de Habutin.) - Se retire sams executer une scule de ses menaces, 174. XXXII, 345.

EISEMBEISSE (Jean), du bourg de Wortland en Danemarck, tue a femme enceinte, six enfans, et m chambrière; son supplice, XLVII,

528.

ELBERE (le sieur d'), lieutenant de la compagnie de chevau-léger. de Monsieur, cet chargé de cooperer à l'emprisonnement du prince de Coudé, L, 350. Exécute cet ordre. 352.

ELBOEUP (M. d') assiège Tonneins, et reçoit cette place à composition, quand il sait que M. le prince de Condé est euvoyé pour la rédaire, L, 533.

ELBORUP (René de Lorraine, marquis d'), repousse un grand corps d'ennemis devant Metz, XXXII, 317. (Siege de Metz.) - Rend le château de Caen à l'amiral Coligny, XXXIV, 55. (Mem. de Mergey.)

Elnogur (le duc d') enlève de Paris le partisan Zamet, pour quelque argent qui lui est dù; arrêt de la Sorbonne à cette occasion, XLVI,

ELECTION du duc d'Aujou su trane de Pologue. ( Vou l'art. de Bl. de Montluc.)

Eleners de Seningaun, venant da royaume de Norone, va trouver Louis 1x à Césarée; notions qu'il donne sur le pays de Norone, II, 339.

ELLORORE, sœur de l'empereur Charles-Quint, montre son aversion pour le connétable de Bourbon qu'on veut lui faire épouser, XVII, 83. Est destinée ensuite à François 1, 89. Tient lieu de mère aux deux fils de ce roi retenus en otage en Espagne, 90. Se reunit a son époux; son caractère, 104. Ne pouvant inspirer au Roi les sentimens qu'il lui doit, elle cherche dans la pratique des devoirs d'épouse et de sœur les consolations qui convienment à sa situation, 105. Accompagne le Roi à Villeneuve; danger qu'elle court en revoyant Charles-Quint, 141. Après la mort de François 1 se retire a Talavera, 182. (Introd.) - Fait tous ses efforts auprès du Roi pour l'entretenir en paix avec l'Empereur, XVIII, 118. Menage une entrevue entre ces deux prin-ces, 119. (Mém. de Du Bellay.) — Se montre disposée à suivre son frère dans sa retraite, XX, 67.(In-

ELISABETH, veuve de Conrad et mère de Couradin, veut detourner son fils d'aller en Italie. En appresant sa détention, court precipitamment solliciter sa grâce et sa rançon; apprend sa mort en route, II, 142. Obtient pour toute faveur qu'il sera enterre dans une église, 143.

ELISABETH, reine d'Angleterre, se ligue avec tous les huguenots d'Allemagne, de France et de l'andre; fait prisonnière la reine d'Ecose; fait condamner le duc de Norfolck, XXV, 150. Cherche les moyens de faire mourir la reine d'Ecose; dans quel but, 151. (Men. de Turannes.) — Ses droits à la couronne d'Angleterre, XXXIII, 6; et suiv. Elle refuse de se marier avec l'hitippe u, 75. Retablit la religion protestante, 77. Fomente les troubles d'Ecose, 81. Se déclare pour les protestante écossais, et commence la guerre à la France, 82. Fait faire des plaintes à la cour de Français m, 63. Concint un traité avec

les Ecossais, 85. Envole complimenter Marie Stuart sur son arrivée en Ecosse, 126. Eloge de son admi-nistration, 127. Elle est disculpre du reproche d'avarice, 128, et d'amour, 129. Son application aux sciences et aux langues etrangères, 130. Ne veut durant sa vie déclarer aucun successeur à sa couronne, 131. (Mem. de Castelnau.) - Accepte la protection des Pays-Bas, où elle envoie le comte de Leicestre, XXXIX, 154. Par quels événemens elle est forcée de renoncer ensuite à cette protection, 155 ct suiv. Lêve une armée contre le roi d'Espagne, XLIII, 284. Redemande aux États de Hollande partie des sommes dont elle les a secourus depuis dix ans, 292. (.Mem. de Cayet.) - Sa reponse à l'ambassadeur Bellièvre, qui vient au nom du roi de France la prier de surseoir à l'exécution de l'arret rendu contre la reine d'Ecosse, XLV, 321. Détails sur la mort d'Elisabeth, XLVII, 379. (L'Estoile.) ELISABETH de France, sœur de

ELISABETH de France, sœur de Henri II, est mariée au roi d'Espagne; ses regrets de quitter la France, XXXIX, 241. (Mém. de Cayet.)—Sa mort sert de prétexte pour renouveler la guerreen Flandre, XLV, 69. (Mém. de L'Estoile.)

ELISABETH, venve de Charles IX, fonde à Vienne en Autriche le convent de Ste-Claire; sa picté, sa charité; sa mort, XII, 1.

Eur., du parti auglais, assiste à la bataille de Pontvallain, V, 74. Eurairs (le seign.) est fait prison-

Ements (le seign ) est fait prisonnier après la bataille de Moutlhéry, X, 237.

EMMANTEL-PHILINTAT de Savoie, gouverneur des Pays-Bas, fait une fausse attaque sur Rocroy; assiège S-Quentin, NN, 70. (Introd.)—Gagne la bataille de ce nom; miprise leconseil d'alter à Paris, NXIV, 202. (Mém. de Tavannes.) NXIII, 18 et suiv.—Se marie avec Marguerite, sour de Henri 11, et est remisen see Elate, XXXIII, 20. (Mém. de Castelaeu.)—Le lendemain de la prise de S.-Quentin, donne à di-

ner aux seigneurs français prisonniers; affecte de ne faire aucune attention à l'amiral Coligny, XXXIV, 32. (Mém. de Mergey.)

Emmonot, procureur au parlement, tue un bon catholique sous prétexte qu'il est politique, et lui vole 400 écus; autres meurtres semblables commis par des Scize, et laissés impunis, XLVI, 25. Il est laissés impunis, XLVI, 25. Il est la meurtre du président Brisson, 216. Il n'en est cependant pas com-

plice; pourquoi il est exécuté, 219. Enguien (François de Bourbon, comte d'), à la tête d'une flotte française s'empare de Nice avec l'amiral Barberousse, XVII, 167. Se rend dans les Pays-Bas; est chargé du commandement de l'armée d'Italie; gagne la bataille de Cerisolles; s'empare de presque tout le Montferrat, 168. Est rappele en France, 169. Sa mort répand la désolation à la cour, 180. (Introd.) — Assiège la petite ville d'Arlon, et la force à se rendre, XIX, 374. Trompé par trois soldats savoisieus, entreprend de se rendre maître du château de Nice, 428. Sa prudence dans cette entreprise; il échappe à Janetin Doria et se retire à Toulon, 429. Se rend maître de la ville de Nice avec Barberousse, et revient trouver le Roi à Cateau-Cambresis, 478. Est envoye en Piemont à la place du seigneur de Boutières, 485. Se porte sur Carignum et fait ses dispositions pour l'affamer, 486. Comment il empêche les ennemis de rafraichir cette place, 487. Vient camper à Carmagnole, 488. Envoie demanderau Roi des secours et de l'argent, 489 Noms des jeunes seigneurs français qui se rendent auprès de lui dans l'espoir d'assister à une bataille, 490. Moyen dont il se sert pour cacher aux soldats la pénurie d'argent où il se trouve, et les engager cependant à livrer combat, 493. Ses dispositions nour la bataille ; nous des seigneurs qui y commandent, 496. Délibérations qui précèdent cette bataille, 500. Détails sur la journée de Cerisolles, 504. Comment le coute avec un petit nombre vient à bost d'enfoncer les Espagnols, et gage la victoire, 508. Retourne à Cern gnole, 513. Reçoit ordre du Roi de se borner à affamer Carignan, et de garder ses forces pour la défense de royaume, 515. Accorde une capitalation à la garnison de Cari qui lui remet la place, 517. Entreprend de surprendre Albe et de scourir le seigneur Pierre Strom. qui vient se joindre à lui, 528. Con ment il vient à bout de cette do-ble entreprise, malgré les obstachs qu'il rencontre de la part des Suises, 530. Accident qui cause sa mort, 605. (Mem. de Du Bellay.)

ENGHIEN (François de Bourbon, duc d'), est tué à La Roche-Guyon par le seign. Bentivoglio, XLV, 51

Enguire (J. de Bourbon, comit d'), est tué à la bateille de S.-Questin, XX, 71. (Introd.) — Recoit avec grande joie la permission de Roi de livrer combat ; investit Carignan, XXI, 15. Fait ses dispositions pour livrer bataille dans la plaine de Cerisolles, 16. Retourne à Car-magnole sans avoir combattu, 18. Prend la ferme résolution de combattre le lendemain, malgré l'avis de quelques opposans, 20. Son désespoir en voyant la défaite de ses gens de pied, 31. Gagne la bataille. et poursuit les ennemis dans les fuite, 34. A quoi servit le min de cette bataille, 40. (Comment. de Montluc.) — Est tué à la bataille de S .- Quentin, XXIV, 201. (Tevesnes.) — Est envoyé en Provence; comment il y est reçu, XXVI, 108 Il tente sur le château de Nice une entreprise qui ne reussit pas, 123. Pardonne à M. de Grignan de la lui avoir proposée, 117. Assiege la ville de Nice avec Barberousse, et s'en rend maltre, 118. Rentre dons le port de Marseille, et va rejoindre le Roi à Cateau-Cambresis, 120. Envoyé en Piémont, il écrit à M. de Vieilleville de venir le joindre, 122. Arrive à Chivas; son entrevue avec M. de Boutières, 123. Prend plusieurs places; ses dispositions militaires auprès de Carignan, 124. Dépeche au Roi pour lui demander la ermission de livrer combat, 125. Noms des principaux seigneurs français qui vicanent se réunir à lai, i 26. Il livre la hataille de Cerisolles, 130, et la gague, 135. (Mém. de Vicilleville.) — Est tué à la bataille de S.-Quentin, XXXII, 56 (Comm. de Rubutin.) XLV, 52.

ENGUERRAND D'EUDIN PRISE LE Seine à la nige pour joindre l'armée de Duguesclin, IV, 250. Se distingue à la bataille de Cocherel, 268. Se distingue à la bataille de Pontvallain, V, 86.

ENGUERRANDE, présid. de Nautes; il paroit sons son nom une lettre ecrite au prince de Conde retire à Bruxelles, XLVIII, 357. Esguranaut, caré de Lorgeries

près de Gisors, auparavant ministre protestant, fait de nouveau profession de sa foi à Charenton , XLVIII , 355.

ENTRACHE (Gauthier d') court seul contre les Sarrasius; est renversé de cheval, 11, 223. Assommé de coups de massue par les ennemis, meurt des suites de ses blessures,

ENTRECHAUX (le seign, d') est envoyé par le prince de Condé pour mander aux quatre diocéses de Viviers, Uzes, Nismes et Montpellier, 50,000 livres destinces à renvoyer hors du royaume les soldats etrangers, XXXIV, 373.

Entreprises à la guerre. Comment elles doivent être faites; ce qui les fait manquer; comment elles pouvent reussir, NXV, 16> et suiv. Erzanos (le duc d') est fait ami-

ral, et reçoit le gouvernement de Normandie, XX, 201. Entame une négociation entre llenri 111 et le roi de Navarre, 225 (Introd.) - Danger qu'il court d'être tue à Angou-lème, XXXVI, 144. (Mém. de Cheverny.) — Chasse les huguenots e la Provence; en fait pendre malgues-ans après la prise de Sa-unnes, XXXVIII, 301. Il est fait amiral de Prance et gouverneur de Normandie, 345. Est envoyé en Guyenne, 380. Publie une apologie en réponse à la requête des princes de la Ligue, 385. Défait la cavalerie qui fait partie de la garnison de Montreuil; assiège le châtean de Pierrefons, où il est blessé, XL, 245. Rassemble une armée en Provence; assiége et reprend Antibes, XLI, 119. Assiege Aix; est renversé par terre et cru mort; retourne en Guyenne; revient à Brignoles, XLIII, 203. Faillit y être assassine, 204. Quitte la Provence, qu'il laisse au duc de Guise, 218. (Mem. de Cayet.) - Il s'oppose au mariage de mademoiselle de Maure avec le fils de Villeroy, XLIV, 43. Rivalité entre lin et le duc de Joyeuse, 44. Son inimitié contre M. de Villeroy, 45; et contre les ducs de Guise et de Mayenne, \$6. Il injurie et menace en présence du Roi M. de Villeroy, 50. Il va trouver le Roi à Chartres, et avant d'en partir le dissuade tant qu'il peut de la paix, blamant ceux qui la lui conscillent, 54. Son mécontentement envers M. de Villeroy depuis qu'il a négocié la paix avec le duc de Guise , 75. (Mem. de Villeroy.) - Il remet au Roi un don de 20,000 ecus qu'il en a recu, provenant des états des procureurs de la chambre des comptes, XLV, 198. Est blessé au siege de La Fère, 202. Vient au parlement faire entériner les lettres d'érection de la châtellenie d'Epernon en duche-pairie, 222. Est envoyé par le Roi avec plus de cent gentilshommes aupres du roi de Navarre pour le prier de venir à la cour, 255. Prête serment au parlement en qualite de colonel général de l'infanterie française, 286. Se marie à petit bruit au château de Vincennes, 336. Donne un festin magnifique où le Roi, les Reines et la cour assistent, 337. Recoit du Ros 400,000 ccus, 338. l'ait un rude af-front a M. de Villeroy, secretaire du Roi, 330. Est reçu amiral au parle-ment, 353. Vers faits à cette occasion, 354. Il lève des troujes pour Henri IV, et lui envoie offrir ses services en lui demandant de l'argent, XLVI, 43. Se rend au parlement après la mort du Roi, et demande que la Reine soit sur-le-champ déclarée régente, XLVIII, 452. Se porte pour défenseur des jésuites, XLIX, 44. Va à Compiègne chercher le corps de Henri m, et le conduit à S.-Denis, 54. Enterrement de ce prince fait sans pompe ni solennité, 56. Appuyé de l'autorité du comte de Soissons, le duc contrecarre les desseins du prince de Conti, 68. Va au devant du prince de Condé avec cent chevaux, 86. Affecte de se montrer aux dévotions populaires, 91. Outrage un archer des gardes; pourquoi, 162. (Mém. de L'Estotle.) — Prétend avoir l'entrée en carro-se et à cheval dans le logis du Roi; comment il l'obtient, L, 127. Fait donner des coups de baton au capitaine de la porte qui lui a refusé l'entrée; comment cette affaire est étouffée, 128. Revient à Paris quelque temps après la mort du maréchal d'Ancre, 404. Descend chez le Roi à la tête de 500 chevaux, puis va chez M. de Luynes, 405. Sa mésintelligence avec lui, 426. Il se retire a Metz sans prendre congé du Roi, 427. Reçoit de la Reine mère une lettre qui le prie de la servir dans le recouvrement de sa liberte; sa réponse, 429. Sur les assurances qu'on lui donne, consent à y travailler; reçoit chez lui l'abbé Ruccelai, 430. Ils conviennent ensemble des moyens d'exécution, 431. Part de Metz pour se rendre à Loches; détails sur ce voyage, 433. Recoit la Reine mère, 436. Ecrit au Roi pour excuser sa conduite, 438. Sa mésintelligence avec Ruccelar, 440. Fait de grandes excuses au Roi de ce qu'il a foit, et proteste de n'y retourner jamais, 491. Chasse M. de La Force du Bearn, 503. Obtient le gouvernement de Guyenne pour dédommagement de la charge de connétable à laquelle il avoit toujours aspire, 542. Refuse de se met-

tre du parti de Monsicur et de M. k comte de Soissons, LI, 276. (Font-Mareuil.)

Eri (le seign. d') est blessé a premier assaut livré à la ville de Ra-vennes, XVI, 27.

EPINAI (le marquis d'), marié à la fille de M. de Vieilleville, se bet devant Boulogne contre le fils da lord Dudlay, le renverse à terre et le fait prisonnier, XXVI, 3:5. Il est fait chevalier par le Roi , 316. Il read la liberté à son prisonnier sans voeloir de rançon, 319. Reçoit de son beau-père la commission de capitaine d'une compagnie de chevau-légen que le Roi lui a envoyée, XXVII, 166. Reçoit le brevet de commandant de Metz pour succéder à son besu-père en cas de mort, 308. Est blesse au siége de Thionville, 362. Sa cosduite à Rouen lors de la guerelle entre M. de Villebon et le marechal de Vieilleville, XXVIII, 115. Il remporte le prix et l'honneur sux joûtes célébrées dans cette ville,

EPIRE (Pierre de L') est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

Ervisac (le seign. d') surprend les Italiens dans une embuscade, en

tue un grand nombre, fait plusieurs prisonniers, XIV, 285. ERARD (Guillaume) prêche la Pe-celle sur la place du cimetière de l'abbaye de S.-Ouen, VIII, 301. La presse de signer la formule de retractation qu'on lui présente, 303.

Erard, jeune homme du poys de Vernoux, se jette dans les tours de Munas et d'Oriol; fait des courses dans les environs, et met tout à contribution, XXXIV, 3:5. Se jette dans la ville de Tence, qu'il forufie; est assiégé et fait prisonnier, puis relâché; laisse mourir de fain plusieurs prisonniers, pour savoir combien de jours un homme peut vivre sans nourriture, 317. Est fait prisonnier et pendu, 329.

ERASME, de Roterdam, étudie à Paris au collége de Montaigu; pa en Angloterre; dirige les études du prince de Galles, depuis Heuri vin; accueil qu'il recoit dans ce pays; éloge qu'il en fait à ses amis des Pays-Bas, XVII, 36. Rappelé par Marguerite d'Autriche, est revêtu d'une charge de conseiller honoraire; refuse la direction du collége royal de France, 37. Ose écrire à Charles-Quint une lettre éloquente en faveur de François 1, son prisonnier, 87. Sa mort, son éloge, 142. Il fut loue et recherché des princes; son indécision à l'égard de certains points de doctrine, 143.

ERREST, archiduc d'Autriche, marche avec une armée contre le bacha de Bosnie; arrête les progrès des Turcs, XLI, 197. Est nommé gouverneur des Pays-Bas par le roi

d'Espagne; fait son entrée à Bruxelles; tous les seigneurs et Etats lui jurent fidélité et obéissance, XLII, 220. Peu de succès qu'il obtient dans co pays, 221. Publie deux déclarations de guerre contre la France, en repouse à celle du Roi, XLHI, 12. Sa mort, 16. Diverses causes auxquelles elle est attribuée, 27. Il est faussement accusé d'avoir voulu faire attenter aux jours du

prince Maurier, 18.

ERRART DE VALERT, pris par les
Turcs, est aussitôt délivré par son

frere Jean de Valery, II, 272.

ERRART D'EMERAT reçuit plusieurs blessures au visage; a le nez tranché, II, 243; et court dans cet état demander au comte d'Aujou du secours pour debarraser Joinwille et ses compagnons, 265

ville et ses compagnons, 244.
Escantes (le seign. d'), frère de la reine d'Angleterre, defend une entreprise d'armes en présence du Boi, contre Antoine, bâtard de Bourgogne, X, 261. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 363.

ESCASCELLE et BOURNON (de l'). Ils ont toujours eté la marque particulière des pelerins; ceux qui partoient pour la Terre Sainte alloient les recevoir des mains des prétres dans l'Eglise, III, 289. Les rois eux-mêmes ont pratique cet usage, ago. L'escarcelle et le bourdon etoient beuis par les prêtres, 292.

Les hérétiques albigeois se railloient des croisés en les appelant bourdonniers; d'où vient le nom de bourdon, 293. Les pélerins de la Terre Sainte, en revenant de leur voyage, rapportoient une branche de palmier pour preuve de l'accomplissement de leur vœu, 294, et la présentoient aux prêtres, qui la déposoient sur l'autel, 295.

ESCARS (le seign. d'), impliqué dans la conspiration du connétable de Bourbou, est condamné à deux ans d'exil, XVII, 63.

Escaurours (le capit.) est tué au siège de Mont-de-Marsan, XXII, 368.

ESCORMAT (Gauthier d') conduit l'arrière-garde de l'armée contre Johannice, I, 406. Est hattu dans les déliés du mont Hémus, 450.

Escossé (Hugues d') reçoit trois grandes blessures au visage en se défendant près de la Massoure, II, 243.

Escunton, amiral de Théodore Lascaris, monte le canal, et va assièger la ville de Squise par mer, I, 438. Se retire à l'approche des vaisseaux français et s'enfuit, 440.

Espagne (cour d'): usages et coutumes de cette cour; officiers de la maison royale, L, 170. Compagnies des gardes; dames du palais, 171. Gouvernement, 172. Sa politique, 173. Des consultes, 175. Des ordres de chevalerie; avantages que le Roi en retire, 177. Des gouvernemens et autres charges, 178. De l'antorité des Castillans, 179. De l'aversion des Portugais pour les Castillans, 181. Avis de Charles-Quint à son fils Philippe, concernant la manière de traiter les Flamands, 182. Con-duite de l'Hangne à l'égard de l'I-telle, 183. Les rois d'Espagne catholiques plutôt par intérêt que par zele de religion, 189. De la ferti-lité des deux Casulles, 191. Des villes; du peuple d'Espague, l'Escurial, 192. Des femmes ; des tapadės, 193.

Espanon de Pattiènes (bataille d'), livrée aux Savoyards, et ga-

guée par les sieurs de Lesdiguières et La Valette en 1591, XL, 201 et suiv.

ESPARRE (le sieur de L') passe avec plusieurs bourgeois de Bordeaux en Augleterre, où ils traitent avec le Roi des moyens de remettre cette ville sous son obéissance, XI, 37.

Espencieu (le seigneur d') est chargé par le roi de France de porter à son ambassadeur auprès de Charles-Quint la réponse définitive aux propositions faites par cet empereur, XVIII, 292. Termes de

cette réponse, 293. Espesses (d'), avocat général, est nommé provisoirement premier président du parlement formé à

Tours par Henri III, XX, 225. Espinac (le sieur d'), archevêque de Lyon, député pour la Ligue aux conferences de Suresne, y tient un discours sur la nécessité de la paix et sur les moyens d'y parvenir, XLI, 315. Autres discours contre la soumission qu'on demande à un roi hérétique, 323. Réplique au discours de l'archevêque de Bourges sur l'obéissance due aux rois, 343. Voit avec regret la ville de Lyon rentrer sous l'obéissance du Roi, XLII, 125. ( Mém. de Cayet.) - Demande aux Etats de Blois que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique, XLV, 147. Est arrêté par ordre de Henri in avec le cardinal de Guise, 378. Va trouver les officiers de police pour leur remoutrer la nécessité de pourvoir aux besoins du peuple, XLVI, 56. Fait rapport aux Etats des entrevues de Suresne, 4:3. Retourne dans son diocèse, 519. Sa mort res qualités, XIVII, 2/2. (L'Estat.)

Espinar (le marquis d'), du parti du Roi, est tué au siège de Rouen, XLI, 50.

Espinette (les jeux de l'), usités a Lille en Flandre, ctoient des espéces de tournois ou joûtes, où les grands seigneurs ne faisoient pas disticulté de se trouver, III, 156.

Espinor (le comte d'), seign des

Pays-Bas, est tué dans une rescontre aux environs de Dourles, XXXI, 209.

Essanib-Giénal-Edden-Bes-Maraoua, poëte arabe, fait des ven à l'occasion du départ du roi de France se rendant d'Egypte à Acre, III, 34.

Essants (Philippe des) passe sa service de Louis xr après la mort du duc de Guyenne, devient beili de Meaux, maître des eaux et fo-rêts, etc., XII, 83; XIII, 445. Essé (d') est fait gentilhouse de la chambre en récompense de sa génereuse résistance dans la ville

de Landrecies, XVII, 167. (Introd) Est blessé au siège de cette ville, XIX, 463. (Mein. de Du Belley.)

Essex (le comte d'), gouverne d'Irlande, est jugé et condamné à mort; cause de sa condamnation, XXXVI, 489. (Pontlevoy.) — Améne à Henri IV un secours de 4,000 Anglais; magnificence de ce seigneur, XL, 284. Sa lettre de défi au gouverneur de Rouen Villars-Brances, 356. Fait une déclaration des causes q ont porté la reine d'Angleterre à l ver une armée contre le roi d'Esp gne, XIIII, 284. Fait voile vers l'Es pagne avec l'amiral Haward; assège Cadix, 286. S'en rend maître par force; reçoit le château à compo tion, 287. Retourne, coutre son avis, en Angleterre, 288. Essaie inutile-ment de brûler la flotte espagnole stationnée au Férol, 440. (Mein. de Cayet.) - Amène à Henri IV un secours de 3,000 hommes, XLVI, 179. Son jugement et son exécution XIVII, 308. (L'Estoile.)

Est (Franc. d'), frère du duc de Ferrare, est lait prisonnier près de Landrecies, XIX, 457. Est (Hippolyte d'), cardinal de

Ferrare, legat du Pape en France, détermine le roi de Navarre à quitter le parti protestant et à se récou-

cilier avec les Guisc, XXXIII, 160. ESTAMPES (le sieur d'), capit. da parti du Roi, est surpris et tué das une embuscade par le comte de Caracs, XXXIX, 347.

ESTANCES, jeune gentille, est tue clans une escarmouche devant Montmedy, XXXI, 104.

ESTRANAY (le seign. d'), du parti du duc de Berri, est arrêté en sortant de Rouen, déguisé en cordelier, XIII, 334. Est noyé dans la rivière d'Eure, 336.

Estissac (Amsuri d') est nommé gouverneur du dauphin Louis, fils de Charles VII, XI, 151. Puis devient un de ses conseillers, 160.

Estoczs (le vicomte d') se distingue au siège de Ravennes, XVI, 28.

Estoile (Pierre de L') reste fidèle aux deux rois dont il écrit l'histoire; rend justice aux grands hommes des deux partis, XX, 31. Deux parties distinctes de sou Journal on de ses Mémoires; en quoi elles différent et intéressent, 32. (Introd. aux Mem. de la sec. moitie du scis. siècle.) — Sa famille, XLV, 3. Sa naissance; les dernières paroles de son pere mourant frappent vivement son unagination; il etudie à l'université de Bourges sous le savant Arbuthuot, 4. Ses préventions contre l'Eglise romaine fortifices par une foule de circonstances, 5. Son mariage; il devient audiencier de la chancellerie de Paris; il reste etranger a tous les partis, et se con-tente de consigner dans ses Regutres son indignation, ses craintes ou ses esperances; portrait qu'il fait de lui-même, 6. Il se voit comme forcé de faire partir son fils alne pour l'armée de la Ligue, 7. Sa liberté est plusieurs fois menacee, 8. Pourquoi il denigre dans son Journal le perlement de Tours et relève celui de Paris, 9. Sous quel rapport son Journal est plus instructif que beaucoup de Memoires, 10. Ami de la litterature, il est lie avec beaucoup d'hommes qui la cultivent; son gout pour les curiontes et les medailles; ce gout dérange ses affaires, un long proces qu'il soutient les ruine et trouble sa tranquillité, 11. De graves infirmités aigrissent son humeur; il flotte sons cesse en-

tre le catholicisme et les sectes nouvelles, 12. Son second mariage, 13. Ses enfans; son peu de sensibilité pour sa femme et ses enfans, 14. Caractère particulier de ses Mémoires; rapport qu'ils ont avec les Chroniques de Jean de Troyes, 15. Style de L'Estoile; défaut qu'on lui reproche, 16. Ses idées indépendantes en politique et en matière de religion, 17. Ses exagerations tienneut à son caractère frondeur; néanmoins il peint fidèlement les opinions d'une classe d'hommes considerables de son temps; il est diversement jugé par les critiques, 18. Editions de la première partie de ses Memoires, 19. Différences entre la première édition et les autres, 20. Préférence donnée à la dernière, 22. Différentes pièces relatives aux affaires du temps placées à la suite du Journal de Henri III; choix qu'on a dù faire parmi ces pieces, 23. Journal de Henri IV; editions de ce Journal; lacunes qu'elles présentent, 24. Opinions des journaux litteraires aur ces éditions, 25. Examen des manuscrits acquis par la bibliothèque du Roi, lesquels ont servi à compléter le Journal de Henri IV, 30 et suiv. Comment on est parvenu à former une houne edition des Mémoires de L'Estoile sur Henri IV, jo. (Notice.) - Pendant la disette de Paris, il donne un pain à un pauvre homme mourant de faim, qui tient un enfant de cinq ans entre ses bras, le-quel expire de besoiu, XLVI, 78. Donne du pain à un homme savant et aue qui mouroit de faim, et reçoit de lui des sonnets qu'il a composes sur la famine, 79. Perd plu-sieurs personnes de sa famille et un de ses amis, 102, 104 et suiv. Autres pertes semblables, 114. Accidens qui lui arrivent dans sa maison. 304. Autre accident, 330. Quelle part il prend à la réduction de Paris ; details sur cette reduction, 63a. Son jugement sur l'Histoire laune du president de Thou, XLVII, 125. Liste des livres qu'il emporte

avec lui dans son voyage & Gland, XLVIII, 10. Revient à Paris; tempête qu'il essuie en route, 16. Son opinion sur l'ouvrage des jésuites intitulé Amphiteatrum Honoris, et sur un autre d'une demoiselle, intitulé le Petit Nain combattant le monde, 21. Consigne aux mains de M. Despinelle son gros Registre-journal in-folio, 22. Reçoit de sa taute Du Thil une obligation de seu son fils qu'elle lui abandonne, 37. Sa visite chez messieurs Dupui; ce qu'il y remarque de curieux, 61. Visite la bibliothèque du Roi; manuscrits curieux; reçoit le modèle en papier d'une pièce d'or battue en Angleterre lors de la réunion des deux royaumes d'Ecosse et d'Angleterre, 80. Prête à M. Dupui son Registre-journal de ce qui s'est pa se de plus mémorable depuis la mort du feu Roi jusqu'à la réduction de Paris, 83. On lui donne avis d'un emblême sur le traité de paix des Pays-Bas, 85. Recoit une visite du neveu du docteur Arbuthnot, 87. Donne à un marchand orfevre la tête antique d'une Faustine de marbre, 97. Fait faire l'inventaire de tous ses papiers-nouvelles, qui montent à deux mille deux cent dix, 100. Quatre seigneurs allemands vont par curiosité voir son étude et son cabinet, 101. Reçoit de M. Peirese la médaille en cuivre de madame la duchesse de Valentinois, 111. Sa depense pour la transcription de ses papiers journaux et mémoires, 126 Remet a M. Courtin tous ses jetons d'argent pour en trier les devises et les nnnées, 139. Prête au même quelques pièces rares et curieuses, 118. Est vole par un de ses amis, 149. Va saluer l'ambassadeur d'Angleterre; assiste à un prêche; ce qu'il y remarque, 153. Achète diverses nouveautés, 156; entre autre« une drôlerie contre le Pape, 159. Il raconte plusieurs actes execrables commis à Paris au mois d'août 1608, 160. Achète un portrait en taille-douce d'Iguace Loyola, et autres fadaises semblables, 164. Re-coit la visite de l'ambassadeur d'Asgleterre et celle de M. Turquet, a teur de l'Histoire d'Espagne, 167. Il fait l'épitaphe de son tombess, 173. Veut vendre son cabinet et m bibliothèque, 174. Ecrit en lain sa dernière volonté et sa confession de foi, 175. Achète quelques or vrages de dévotion dont il se moque, 178. Prend connoissance d'un manuscrit intitulé de la Traduon et croyance des Chrétiens d'Asse, d'Europe et d'Afrique, etc.; son opinion, 179. Achète quelques livres de disputes théologiques, 183. Un livre nouveau intitulé l'Injutics terrassée aux pieds du Rai, 193. Vend un grand nombre de ses jetons d'argent, 196. Achète deux figures de monstres nés l'un en Bohême, l'autre en Piémont , 210. Sort d'une affaire épineuse qu'il svoit avec un des plus grands trompeurs de Paris, 233. Est accusé de persdie par un nommé Lécuyer; pourquoi, 236. Va voir un pretendu astiquaire, 237. Fait marché avec Lécuyer de son registre manuscrit, 245. Possede un pistolet du pape Jules it. pièce rare et curieuse, 246. Prête à un marchand épicier trente livres tournois sur une gondole de nacre de perle, 254. Reçoit la visite de sa tante Du Thil ; espérances qu'elle lui fait concevoir pour son fils, 261. Sa maladie; prière particulière qu'il adresse à Dieu, 263. Visite son cousin La Guierche; à quelle occasion, 268. Ses plaintes et ses consolations à la fin de l'année 1609, 350. Recoit la visite de M. de Bérule, avec lequel il dispute sur la religion, 362. Emharras pécuniaire, 373. Somme reçue après dix ans de poursuite, 383. Sa maladie, sa picté et résignation, 410. Il se confesse à un jacobin, XLIX, 139. Conseille à un de ses amis de la religion reformée de se point publier un livre sur lequel il l'a consulté, 147. Son petit Claude se brûle le visage, 165. Il vend la plupart de ses petites médailles d'or, 201. (Mem. de L'Estoile.)

Estoria (Claude de L'), un des tils de Pierre de L'Estoile, est membre de l'Académie française à sa première formation; est employé par le cardinal de Richelieu à composer

des pièces de theatre, XLV, 14.
Estoile (Louis de L'), sils de P. de L'Estoile, part de Paris pour aller à l'armée de la Ligue, XLVI, 17. Est tué devant la ville de Dour-

lens, XLVII, 139.

Estoile (Pierre de L'), fils ainé de l'auteur des Mémoires ou Journal, plaide sa première cause à la Tournelle à l'âge de 24 ans, et la agne, XLVIII, 210. Devient agent du cardinal de La Rochefoucauld, 38ı.

Estournet (le seign. Jean d') vient dans Peronne avec sa femme et ses enfans, apportant tous les blés du voisinage et de l'argent pour payer la garnison, et empêche ainsi le ville de se rendre au comte de Nassau, XIX, 163. Comment le Roi récompense son dévouement, 164.

ESTOUTEVILLE ( le card. d' ) redige par ordre du Roi les réglemens auxquels l'université de l'aris est sou-

misc , VIII, 85.

ESTOUTEVILLE (Jean d'), seign. de Torcy, reçoit pour le Roi la ville d'Abbeville après la mort du duc de

Bourgogne, XII, 2/6.

ESTOUTEVILLE (Robert d'), prevot de Paris, est mis à la Bastille, puis au Louvre, pour injustices et abus dans l'exercice de son autorité, XIII, 253. Est remis dans son office de prevot de Paris, 328. Defend vaillamment la ville de Beauvais contre le duc de Bourgogne, 420. Sort de cette ville; va reprendre les villes d'Eu, de S - Valery, et le chàteau de Rambures, 427.

ESTOUTEVILLE (Jacq. d'), fils de Robert d'Estouteville, succède à son père dans l'office de prevôt de

Paris, XIV, 86.

ESTOUTEVILLE (Jean d'), seign. de Vernon-sur-Seine. ( Foyes l'art.

Menard.)

Estannots (les) defont so cavalers de l'armée du maréchal de Gie; caractère et manière de vivre de ce peuple; lear origine, XIII, 121.

Estates (le seign. d'), commandant de Dourlens, attaque les lans-quenets et les défait, XVII, 362. Repousse les ennemis qui viennent

assiéger cette ville, 363. Estratas (Gabrielle d'), duchesse de Beaufort', maîtresse de Henri IV, meurt subitement au moment où le Roi peuse à l'épouser; détails sur cette mort, XXXVI, 382 et suiv.; XLVII, 248; XLIX, 380. Estatus (Antoine d') est envoyé

par le duc d'Alençon auprès du roi de Pologne pour le féliciter, et le prier de revenir promptement en

France, XLV, 93

ETAMPES (Richard, comte d'), de concert avec le batard de Bourgogne, décide de faire une attaque sur Luxembourg, IX, 388. Entre dans cette ville avec plusieurs seigneurs, 391. Se porte à Waterloo avec ses troupes contre les Gantois rebelles, X, 76. Les tue et les dis-perse, 77. Est fait chevalier par le seigneur de Haubourdin, et fait à son tour plusieurs chevaliers; leurs noms, 78. Achève la défaite des Gantois, leur fait lever le siège d'Oudenarde, 81. Entre dans cette ville, 82. Emporte le village de Nevele, 94. Y met le feu; retourne à Oudenarde, 96. Empêche les Gan-tois de rompre une digue, en tue et fait plusieurs prisonniers, 101. Détails sur un banquet donné à Lille par le comte, 162. Vers adressés au duc de Bourgogne en cette occasion, 163. Le comte est envoyé à Louvain au devant du dauphin de France, 219.

Etat de la France en 1591 (discours sur l'): passages remarquables

sur cet ouvrage, XL, 268.

ETATS et OPPICES. L'ambition de les posseder cause de grands maux; l'Angleterre en offre beaucoup d'exemples, XI, 386.

ETATS GÉNÉRAUX. Anciennete de ces assemblées en France, XXIV, 206. Charlemagne les consulta toujours, 207. Danger qu'il y auroit à les rendre permanens ou périodiques, 298.

ETATS GÉNÉRAUX tenus sous Jean 11 : en quoi ils diffèrent de ceux assemblés par Philippe-le-Bel, IV, 125. Position respective des trois ordres entre eux, 126. Décisions des Etats relatives à l'administration publique, 127. Réformes utiles qu'ils auroient pu faire; maux qu'ils cause-

rent, 128.

ETATS GÉNÉRAUX assemblés par le duc de Mayenne : ouverture de cette assemblee, XLVI, 333. Leur résolution au sujet des conférences proposees par les catholiques royaux, 349 et 360. Ecrivent au duc de Mayenne pour le prier d'envoyer de prompts secours à la ville d'Orleans, 350. Se plaignent à lui des impositions qu'on lève aux passages des villes, ponts, rivieres, etc., et le prient de les faire cesser; écrivent à tous les députés nommés et non présens, entre autres au duc de Guise, de se rendre à l'assemblée, 361. Exhortent les Orléanais à la constance, leur promettant des secours, et pressent leurs députés de venir aux Etats, 362. Les Etats reçoivent la réponse des catholiques royalistes relative aux conferences, 363. Décident que le duc de Mayenne sera invité à revenir, 364. Requierent qu'on fasse justice des placards affiches contre la tenue des conferences pour la paix, menacant de se retirer si elle n'est faite, 370. Félicitent le duc de Mayenne sur la prise de Neyon; le supplient de revenir au plus tôt pour l'election d'un roi, 375. Nomment des députés pour la conférence de Suresne, 382. Décident qu'on fera désense aux politiques de s'assembler, 428. Sur la proposition du duc de Féria pour l'Infante, les Etats déclarent qu'ils ne peuvent renverser la loi fondamentale du royaume; quant au prince Ernest, ils ne penvent élire un étranger, 432. Débats au aujet de la declaration faite par les députes nommés pour assister aux conférences de Suresne, 450, et sur

la trève qui a été proposée, 451. Reçoivent purement et simplement le concile de Trente, 500.

ETATS GÉNÉRAUX de 1014 : priscipales matieres qui y somt traites.

L, 258.

ETIENNE DU PERCHE, frère de comte Geoffroy, se croise, I, 104. Arrive à Constantinople venant de la Terre Sainte, et reçoit de l'espereur Baudouin le duché de Philedelphie, 324. Est repousse par les Grecs devant le château Pentace, 350. Est tué à la bataille d'Andri-

nople, 356. Etiena, roi d'Angleterre, petit-fils de Guillaume-le-Conquérant, se rend maître de la couronne au détriment de sa consine Mathilde, fille de Henri 1, et femme du comte d'Anjou; est fait prisonnier, pui replace sur le trône, IV, 34.

ETIENNE (frère), minime, con-fesseur de la demoiselle Aurillet, appelée la dévote, fait une oraison funebre de cette demoiselle, avec plusieurs épîtres, révélations, illaminations, extases, etc., pour l'édification de ceux de la Ligue, XLVI,

Етини (Henri), venu de Genève à Paris, reçoit du Roi un brevet de mille écus pour son livre de la Préexcellence du langage françois; refuse 600 écus comptant qu'un trésorier lui offre sur son brevet, et finit par perdre tout, étant force de retourner à Genève, XLV,

ETRENUES, présens annuels que les rois de France recevoient des leurs assemblées générales; d'où

vient ce nom, III, 79.
Eu (le comte d') vient trouver
le Roi à Jaffa, et est fait chevalier. II, 347. Amusemens de ce seigneur.

Ev (le comte d'), connétable de France, est envoye à Caen, où il se laisse forcer et se rend prisonnier, IV, 108. Vient à Paris traiter de sa rançon, y est arrêté et décapité pour cause de trahison, 119

Er (Philippe d'Artois, comte d'),

Clisson, VI, 230. Est chargé de di-riger le comte de Nevers dans l'expedition de Hongrie, 246. Est fait prisonnier à la bataille de Nicopo-lis; meurt en prison, 247, 445, 450,

452 et 474. Eυ (Charles d'Artois, comte d'), rince du sang, est fort aimé de Louis XI; lui reste fidèle; menage un traité entre ce roi et le duc de Bretagne; meurt sans enfans, XI, 336. (Mdm. de Comines.) — Est nommé lieutenant du Roi pour la ville de Paris, XIII, 294. Envoie aux princes ligues le seigneur de Rambures pour négocier un accord, 296. (J. de Troyes.)

Eudes 14, duc de Bourgogne, épouse l'ainée des filles de Philippele-Long et de Jeanne, comtesse de Bourgogue, et réunit ainsi le duché et le comté de ce nom, IX, 23. Euseciz, tille de Théodore Las-

caris, promise à Robert de Courtenay, Î, 470, épouse Auseau de Ca-hieu, régent de l'Empire, 483. Eurasoine, femme de l'usurpa-

teur Alexis l'Ange, essaie en vain de retenir son époux, qui s'enfuit à Zegora; ses efforts pour conserver

et nommé connétable à la place de le pouvoir; offre à ses parens et amis une de ses filles avec le trône; est arrêtée et jetée en prison, I, 34. Reparoit un moment à la cour de l'usurpateur Murtzuphle, 45. S'enfuit avec lui, 52. Va retrouver son mari à Messinople, 68.

EUSTACHE DE SAINT-PIERRE, IMBIFE de Calais, se sacrifie généreusement pour ses concitoyens, IV, 115. Evazux (Jean d') un des chefs

de bandes qui désoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, 323. Seconde le duc de Lancastre, dans le premier corps d'armée, à la bataille de Navarette, 410. S'oppose à ce que les Anglais attaquent Duguesclin de nuit, pour avoir la gloire de le défaire au grand jour, V, 128. Est fait prisonnier à la bataille de Cisay , 134.

Evazon (le bailli d') traite avec la Pucelle d'Orléans pour la remise du château de Beaugency, VIII, 186.

Exesten (le duc d') est nommé gouverneur de Paris, VI, 358. (Tabl. du règ. de Ch. ri.) - Fait arrêter L'Isle-Adam de la part du roi d'Asgleterre; sa conduite ferme et adroite dans cette occasion, VII, 341. ( Mém. de Fenin.)

F

FARIAN (le grand), capitaine, t tué à la bataille de Ravennes, XVI, 215.

Pacanon, général expérimenté, reçoit le commendement de l'arée des Sarrasins après la mort du sultan Meleck-Sala, II, 106. Veut mettre ses troupes en bataille; est tué, 107. (Tabl. du règ. de saint Louis.) — Pait chevalier par l'emereur Prederic, est éla chef des Sarrasins après la mort du Soudan, 232. Quelles étoient ses bannières : se vante de manger bientôt dans la tente de mint Louis, 233. (Joinville )- Nomme Fakreddin par les Arabes; prend sur les Francs Tibériade et Ascalon, III, 12. Regoit

ordre de s'opposer à la descente des Français devant Damiette, 13, 39, 47. Décampe avec son armée, et passe sur la rive orientale du Nil, 15, 39, 47. Arrète les émirs qui vouloient massacrer le Sultan, 18. Ecrit aux habitans du Caire our leur annoncer l'approche des Prançais, et les exhorter à la dé-fense de la patrie, 22. Tombe percé de coups dans le combat qui suivit le passage de l'Achmoun, 25, 48 (Extr. des Aut. ar.)

PACULTÉ DE PARIS. Sa réponse à la requête présentée au nom des bourgeois de Paris sur la question de savoir a l'on doit obéissance à un roi hérétique, XI., 80. Cette réponse est imprimée et répandue par les ligueurs, 82.

FARREDIN. (Voy. l'art. Facardin.) FALERANS (Jacques de) monté le premier à l'assaut de la tour de Schendelbeke, X, 134.

FALLOT ( Jean ), capitaine an-glais au service des Gantois révoltés, engage sa compagnie à passer du côte du duc de Bourgogue; comment il execute ce dessein, X, 124.

FALSTOL, général anglais, escorte un convoi et défait les troupes du Roi à la journée des harengs; différens avis sur les causes de cette defaite, VIII, 37. Est battu à Rouvray, 47. ( Tabl du règ. de Charles ru.) — Assiége Taunie dans le Maine, et s'en rend maître par composition, 107. Il attaque et prend le château de Saint-Ouen appartenant au seigneur de Laval, 129. Assiége le château de La Gravelle, le met à composition; est force de l'abandonner malgre l'arrivée du duc de Bedfort, 130. Escorte un convoi pour l'armée auglaise devant Orleans; l'y amène à la vue des Français, après le combat de Rouvray, 149. Part de Paris avec des vivres et des provisions qu'il laisse à Etampes, et se rend à Yenville auprès de Talbot, 184. ( Mém. conc. la Pucelle. )

FAMA (le seigneur de), gouver-neur espagnol de la citadelle de Cambray, est fait prisonnier par le prince de La Roche-sur-Yon, XXXI,

264. FAMAS (le sieur de), général de Visas de Hollande, l'artillerie des Etats de Hollande, est tué au siége de Dotmarson,

XLI, 92.

FARACATAIE, un des officiers du soudan Almoadan, lui fend le ventre après sa mort, et lui arrache le cœur, II, 295. Vient trouver le Roi, et lui demande le prix de son crime, 296.

FARGIS (Phil. d'Angennes de), envoyé par le maréchal d'Aumont contre la milice qui vient de Paris pour secourir la ville d'Orléans et en assièger la citadelle, la met en

fuite près de Nemours, et lai enler sa poudre et ses bagages, XXXVII, 403. (J. A. de Thou.) — Envoye pour investir le Mans, il sauve des ilammes une grande partie du fa-bourg de la Couture, XXXIX, 338. Est nommé gouverneur de cette ville après la soumission qu'elle fait a Roi, 34o. Va au secours de Sable, XL, 59. Est blessé, et se retire se Mans, 60. Est blessé de nouveau au siége de Lavardin, et meurt a Mans des suites de sa blessure, 162. (Mém. de Cayet.)

FARGUES (Jacq. de), marches apothicaire de Montpellier, est as en prison comme protestant; a maison est pillée par le peuple, qui exige des consuls qu'il soit mis à

mort, XXXIV, 375.

Farines (la journée des) : poerquoi ainsi appelée; on en fait me fête solennelle à Paris, XLVI, 120. Détails sur cette journée, 122. Fanscour en Egypte, où se livre

un combat dans lequel les Français sont défaits et mis en fuite, III, 20. 41, 49, 52.

FARRESE (Alex.), doyen du sacre collège, est élu pape, et prend le nom de Paul 111, XVIII, 291.

(Voyez ce nom.)

FARNESE (Horace), duc de Cas-tres, se jette dans le château de Hesdin pour le désendre, XXXI. 201. Y est tué d'un boulet de canon avec plusieurs seigneurs, 205. Leurs noms, 206.

FARNESE (Octave) essaie de re-couvrer le duché de Parme, occupe par les troupes de l'Empereur, XX, 48. (Introd.) -Traite avec Henrist, qui le prend sous sa protection, XXI, 78. (Comm. de Montine.) XXIV, 25. Se réconcilie avec le roi d'Espagne; reçoit Plaisance et le re-venu de Novarre, 184. ( Mém. de Tavannes.) — Abandonné par la pape Jules III , il implore et obtient la protection du roi de France, XXXI, 20. (Rabutin.)

FARRÈSE (Pierre-Louis de), duc de Parme, favorise Jean-Louis de Fiesque à l'entreprise de Génes;

est tué par Augustin, Palvoisin, et le comte de Popoli, XXIV, 24. (Mem. de Tavannes.) — Se forti-fie dans ses duches, XXXI, 17. Pait construire un château à Plaisance, dans lequel il est tuć, 18. (Rabutin.)

PAUCONNERIE du roi de France. Voyez les Mém. de Fleurange, XVI , 159.)

FAUDOAS (Antoine de Rochechouart, seign. de), sénéchal de Toulouse, reçoit le commandement d'une légion de mille hommes, XX, 385.

l'augènes (le baron de) est pris et tue par les catholiques; sa tête est portée à Lodève, XXXIV, 390.

FAUR (Pierre Du), president à mortier au parlement de Toulouse, reçoit à Saint Jorry Jacq. de Thou et Pithou; publie des commentaires sur les règles du droit, qu'il dédie à Cujas, XXXVII, 324.

Fausta (la signora Livia), dame de Sienne, commande les jeunes dames qui travaillent aux fortifications de cette ville, XX, 64.

PAUSTUS, seign. d'Autun et de Saulzlicu, tige des seigneurs de Saulx de Tavannes, fait baptiser son fils Phorien et sa sœur Léouine par mint Benigne, XXIII, 137.

Paustus, seigneur de Langres et de Saulalieu, successeur du precedent, sortifie et retranche des rochers contre les Vandales, et se réfugie avec ses parens et amis dans un lieu appelé depuis Saulx-le-Duc, XXIII, 139. Meurt dans une bataille livrée entre les Français et les Bourguignons; ses enfans trai-tent avec les rois de France et d'Austrasie, et érigent le château de Saulz en duche, 141. Une fille de Saulz épouse sous Charlemagne un roi de Bohême nomme Léopold, après la mort duquel ceux de Sault possédent quelque temps la cou-ronne de Bohéme, 142. PAVA (Pranc.), soi-disent méde-ein et marchand de diamans, ca-

formé pour vol, impostures et au-ares crimes, se donne la mort par

le poison; son corps est traîné à la voierie, XLVIII, 114. Histoire de ses friponneries, 115.

FAVARS (le capit.), mestre de camp, meurt des blessures qu'il a reçues sur le rempart de Metz, XXXII, 360.

FAVAS (M. de) sort de Castel-Jaloux avec une troupe pour empécher le passage de la jeune Reine, qui se rend d'Espagne à Bordeaux; mais M. de Guise le force à rentrer dans la ville, L, 318. Député général des protestans auprès du Roi, fait de frequens voyages à La Rochelle, soi-disant pour porter les esprits à l'accommodement; mais il travaille plutôt à les aigrir qu'à les ramener. **500.** 

Far (Michel Hurault, sieur de), auteur de l'Excellent Discours, meurt à Quillebœuf; il ordonne qu'on l'expose après sa mort trois jours sur les remparts de la ville, XLVI, 310.

FATE (Ermite de La) est envoyé auprès du roi de Chypre de la part du gouverneur de Gènes, VII, 27.

FATE (le capit. La) repousse un grand corps d'ennemis devant Metz, XXXII, 327. Est fait prisonnier dans une sortie, 363.

FATE (Jacq.), avocat au parle-ment de Paris, remontre au Roi le tort qu'il fera à son royaume s'il y reçoit les decrets du concile de Trente; division dans le clergé à ce sujet, XLV, 306.

FATE (La), ministre protestant, exprime au Roi les craintes des protestans sur l'intention où il est de se faire instruire dans la religion catholique, XX, 266. Reponse que le Roi lui fait, 267. (Introd.) - Sa réponse à M. d'O, qui se plaint qu'on fait des prèches a Paris, XLVII, 77. (Mem. de L'Estoile.)
FATOLLES (le capit.) est blessé

dans une sortie au siège de Mets, et meurt de ses blessures, XXXII. 333.

Filix (le comte), commandant de lansquenets sons les ordres du courte de Nassau, assiège MossenFELLETON (Guill.), affidé du comte de Montfort, est chargé de garder étroitement Duguescliu, IV, 227. Cédaut aux instances de son prisonnier, il lui dit la cause de cette rigueur, 228. Se rend avec ses frères Aimery et Jean auprès du prince de Galles pour marcher contre Henri de Transiamare, 400. Fait de grands ravages en Navarre à la tête de l'avant-garde anglaise, 404. Livre combat à un corps espagnol, 407. Est tué par la troupe de Duguescliu, 408.

FEMESTRANGES (le seign. de), maréchal de Lorraine, est choisi aux conférences tenues à Florehenges pour servir d'interprête entre les Français et les Saxons, IX, 378.

FERIN, auteur de Mémoires, n'a pas toute l'impartialité qu'on exige d'un historien, VI, 168. Fut d'abord artificier, prevôt de la ville d'Arras, puis écuyer et pannetier de Charles v1; en quoi ses Mémoires sont curieux, 170.

Féaat (le bacha) est envoyé général en Hongrie, XLIII, 147. Y est peu respecté des gens de guerre, et n'obtient aucun succès, 152. Instruit du dessein formé par Mahomet in de se défaire de lui, il essaie d'échapper à la mort, 157. Est pris et etranglé, 159.

Est pris et etrangle, 159.
FERROURG, capit. breton, chasse les Anglais de la place de Bonsmolins, et en reçoit la capitainerie du duc d'Alençon, VIII, 217.

FERDINAND-LE-CATHOLIQUE, roi de Castille, conclut une trève avec le roi de France, XIII, 214. Deud général dans toute l'Espagne à la mort de son fils, prince de Castille, 216. Reçoit du Pape le titre de Très-Catholique pour avoir chasse les Maures de Grenade, 217. Malheurs arrivés au Roi et à la Reine lorsqu'ils etoient au plus haut degré de prospérité, 218. Reflexions de l'auteur à ce sujet, tirées des infortunes arrivées aux autres rois de

son temps, 220. (Ph. de Comines' — Conclut avec Louis xir un arrangement pour le partage de royaume de Naples, et traite secretement avec Frédéric, XV, \$5 Piege qu'il tend au roi de France. 55. Offre à Frédéric de lui readre la partie de son royaume qui lai et échue, si Louis xit vent en faire autant; nouvelle intrigue qui na pas de suite, 68. Il se rapproche de Louis XII, promet de réparerse anciens torts; conclut son marage avec Germaine de Foix, aceur 🖎 roi de France, 70. Ne peut enpi-cher l'archiduc Philippe de predre possession de la Castille; trouve moyen de faire revenir Gonnie en Arragon; part pour Naples avec sa jeune épouse, 71. Cherche à detacher Maximilien de son allisse avec les Français; lui propose d'uvrir à Mantoue un congrès où tostes les puissances enverroient leus ministres, 106. (Tabl. du regn. & Louis x11.)

FERDINARD, cardinal, frère de duc de Mantoue, se met en possession du Montferrat après la mort de son frère, L, 212.

FERDINARD, duc de Calabre, Sis d'Alphonse roi de Naples, commande en Romanie l'armée leve coutre le roi Charles vin, XIII, 29. Sort de Rome pendant la mit, et se retire à Naples, 57. Est conronné roi par son père, et reunit des forces pour résister aux Français, 67. Abandonne à Charles viu la ville de Saint-Germain, et retourne à Naples, 71. Voyant cette ville révoltée, se retire dans l'He d'Ischia, 72. Rentre dans Naples. 159. Conclutavec les généraux français le truité d'Atelle, 196. Meurt peu après sou mariage avec sa tante, 198. (Mém. de Comines.)-S'avance au devant des Français; s'enferme dans S.-Germain; es pendant la mnit, et se rend à Capoue; ne pouvant ranimer les courages abattus, il abandonne cette ville au vainqueut, et vole à Naples, XIV, 227. Réunit les princigistrate de cette ville; abdis leurs mains une couronne a possedée que vingt-six a discours en cette occasion, erti qu'on vent le vendre au nr, il se sauve dans l'île d'Is-9. (Tubl. du règ. de Charles Entretient des intelligences s; débarque à Reggio avec e de Cordone; baitu pres nara, repasse en Sicile pour ie nouvelles troupes, 250. vec une flotte pres de l'ile ; effectue un débarquement ; ans Naples au milieu des tions, 251. Marche contre e de Montpensier, à qui il une capitulation qu'il ne s, 252. (Nouce.) - Latre sples, où tous les Fransont rencontres sont mis 265. Danger qu'il court s combat pres de Semerant d'être maître de Nao6. Sauve la garnison du de Loue de la fureur des sins, 309. Donne trois villes es de la Pouille aux Venisur gage des sommes qu'ils at; epouse l'infante d'Ari tonte, 311. Prend la ville t-Severin par composition, stenu d'assaut, 317. Contre ositions du traité d'Atelle, i terre le seigneur Virgile, nor le comte de Montpenmeurent tous denx de chale mauvais traitemens, 318. de Villoneuve.)

(le duc de), ambassadeur ppa 11, tient un discours semblre des Etats tenue à se les ligueurs, X X . 363. Il ne par une fettre flatteuse maltre; son discours n'est i que par les Seize, 264. de marier l'infante Claire-à l'archidue Albert d'Aunai deviendroit roi de Franfaction; cette propositiou à tous les partis, 267. Ruse sique qui excite la joie des sais qui est repoussée par la i des Etats, 268. (Introd.)

- XXXVI, 230. Il fait entrer dans Paris quelques compegnies d'Espa-gnols, Wallons, Italiens, etc., 257. (Cheverny.) - Entre dans Paris; son discours dans l'assemblee des Etats de la Ligue, XII, 267. Il y fait lire les lettres du roi d'Espagne dont il est porteur, 272. Ecrit à ce roi contre le duc de Mayenne, XLII, 345. (Mem. de Cayet.) -Entre à l'aris; comment il est vu par le peuple, XLVI, 252. Répond au prevôt des marchands, qui vient se plaindre de l'insolence de ses gens aux environs de Paris, qu'il fera faire justice, 353. Vient aux Etats présenter ses lettres de créance; offre trois pains bénits à S.-Germain - l'Auxerrois, 363. Va aux Etats; y prononce un discours dans lequel il rappelle les services que son maître n'a cessé de rendre à la France depuis le commencement de l'hérésie; invite l'assemblée à élire un roi zelé pour la religion, 377. Travaille auprès des députés de son parti à empècher la conference de Suresne, 379. Propose au conseil de faire l'infante d'Espagne reine de France, 392. Dans une assem-ble tenue chez le legat, il renouvelle cette proposition, 414. Le euple le voyant passer, lui tire la langue et se moque de lui, 427. Est repris publiquement par le cure de S.-Eustache a une procession, parce qu'il parle trop avec le duc de Mayenne, 428. Propose aux Etats que le Roi son multre nomme dans deux mois un prince catholique francas pour roi, auquel il donnera sa fille l'Infante en mariage, 433. Propose le mariage du duc de Guise avec l'Infante en l'elsant roi, 457. Du consentement du duc de Mayenne, il fait entrer dans Paris quelques compagnies espagnoles avec une grande quantite de doublons. 591 Son optuion sur le duc de Bris sac, 625. Fait arrêter le capitaine Wallon de S.-Quentin, our le rapport qu'on lui a fait qu'il ne parloit que de paix, 626. Sort de l'aris per ordre du Roi, XLVII, 6 (L'Estale.)

Féria (le duc de), fils du précédent, vient à Paris en qualité d'ambassadeur du roi d'Espagne, pour faire ses complimens de condoleance sur la mort du feu Roi, XLIX, 134.

FÉRIER (Jean), avocat et ancien capit. de la rue S.-Antoine, grand massacreur de huguenots, est envoyé prisonnier à Loches par ordre du Roi, XLV, 178.

FERRAND, comte de Flandre, fait prisonnier par Philippe-Auguste, est reuserme à Peronne, II, 25.

FERRAND, conseiller au Châtelet, effrayé des bruits qui courent dans Paris, se retire à S.-Denis aupres du Roi, XLVI, 552.

FERRARE (le marq. de) joûte au maringe du duc de Bourgogne, X, 373. Ferrières (le seign. de ) est tué dans un combat livré près du Ques-

noy, XXXI, 233.

FERTÉ-IMBAUT (le sieur de La) cat tué dans la ville d'Avalon, XXXV, 386.

FERVAQUES (le scign. de) est blessé à la bataille de Cerisolles, XIX, 509.

FERVAQUES (le maréch. de), soutenu par la Reine, dispute au comte de Soissons le gouvernement de Quilkbouf, L, 143.

FESSON, habile au jeu de paume, valet de chambre du cardinal de Guise, fait sauver J. A. de Thou de Paris, XXXVII, 408.

FETANDIA (Henri), capitaine anglais, est sait prisonnier au siege de Pontoise, VIII, 524.

FEU-ARDERT, cordelier, preche oubliquement que le monstre né à la sœur du curé de S.-Jacques est le Béarnais, qui n'a ni bras ni jambes, ni force ni puissance, XLVI, 338. Autres injures grossières vomies par lui contre le Roi, 418.

Feu gregeois : per qui il fut invente; manières dont ou s'en servoit, II, 235. Ravages que les Sarrasins causoient dens l'armée des croises à l'aide de ce feu, 236.

FEUR S.-Siméon (les), bluettes de feu qui paroissent dans la chanelle de Saulx-le-Duc à la mort de ceux du nom de Saulz, XXIII, 1/e FIERRE (le seign. de), neven de comte de S.-Paul, joûte au marine

du duc de Bourgogne, X, 333.
Figuraoa, général des Impérimen en Italie, après le départ de Fernand Gonzagues est hattu et repousé près de Villefranche, XXIX, 26; Se jette en chemise dans la forteresse de Casal, lors de la prise de cette ville, 353. Se sauve enseite pendant la nuit, 354.

Filidia (Franç.) essaie en Alemagne de faire renaltre les erreus de Pelage; il fait imprimer un livre à cet effet, XLI, 193.

FILLES REPERTIES. Anecdote sur une maison de ces filles, XLVIII,

FILLIEUL (Simon), prieur des Carmes, appelle dans un sermon le Roi coquin; traite le duc de Mayenne de faineant, XLVI, 357. Dit que les filles de Geneve peuvent se marier à 18 ans à qui bon leur semble, sans consentement de personne; prèche contre le premier président de Harlay, qu'il accuse d'être hére-tique et de n'avoir jamais rien valu, 358. Se déchaine contre les conférences qui doivent avoir lies, et contre le Béarnais, 367.

FILVASTRE, seign. anglais, delle que dans le Hainaut avec 3,000 con battans, VIII, 121. Après un rade combat que lui livre le duc de Bourgogne, il est forcé de se retirer avec

une grande perte, 122.

FINANCES (état général des) : recettes et dépenses, XLVIII, 132. Taxes sur les diocèses ; pensions que fait le Roi , 133.

FIOUBERT se bat en duel avec un nommé Billart, pour l'homneur de la marquise de Verneuil; suites de ce duel, XLVIII, 192.

FLANY (Guill. de) est tué par l'instigation de sa femme; sa tyran-

nie et ses excès, XI, 25. FLAVY (Guill. de), gentilh. de Picardie, est nommé par le Roi gouverneur de Compiègne, VIII, 213. (Mem. concern. la Pacelle.)— Est soup conné d'avoir vendu Jeanne

d'Arcaux Bourguignons, 287. (Supp. www. Mein. sur J. d'Arc.)

Part a , religieux dominicain , préche à Arras l'oraison funèbre de Jean-sans-Peur, et fait tous ses efforts pour calmer le ressentiment de Philippe son file , IX. 36.

de Philippe son file, IX, 36. Figurance (Robert in de La Marck, seign, de), fils de Robert II, dit le grand sangher des Ardennes, est accueilli par François 1, et devient son serviteur le plus devoué, XVI. 141. Est déshérite par son pere pour n'avoir pas voulu trahir ses sermens; est charge de gagner les · lecteurs d'Allemagne pour procurer la couronne imperiale au roi de France; repouse toutes les avances de Charle-Quint, 142. Est retabli dans sa fortune par son pere; soutient avec courage la guerre contre l'Empereur; s'attache plus fortement que jamais à François 1; est fait prisonnier avec ce prince a la bataille de Pavie; compose ses Memoires dans sa prison, 143. Après le traité de Ma lad, reçoit les recompenses dues à sa valeur et à sa fidelite; defend et sauve la ville de Peronne, assiegee par le prince de Nassau ; meurt à Longjumeau d'une fièvre violente; son arriere-petitefille epouse Henri de La Tour-d'Auvergne, due de Bouillon, si counu sous les régnes de Henri IV et de Louis xen, 144. Conduite generense de Fleurange envers sa consine, 145. ( Nouce.) - Motife qui lui out fait ecrire ses Memoires; sa naissance; origine de sa fimille, 147. A l'age de 9 ans, il va a la cour du roi de France, 148. Lat présente au Ror. qui lui fait bon accueil et l'envoie vers M. d'Angoulème, 140. Est bien reça par ce prince, qui s'attache à lut, 150. Jeny anyquels il s'exerce avec M. d'Angouleme, 151. Est marie avec la nièce du cardinal d'Amboue, 187. Se rend en Italie, 191. Arrive & Milan, de la a Verone, pour y servir l'Empereur, 192. Prise du château de Montcelle et de la petite ville de luguare, 193. Il va a l'arme on il est tem un de deux com-

bats singuliers entre deux chevaliers tenant le parti du Pape, et deux autres tenant le parti de la France. 196; et d'un tournoi à pelettes de neige, ou le grand-maître Chaumont d'Amboise est blesse au nez, 197. Suit l'armée à La Mirandole, 199. Prise de cette place par le pape Jules, 200. Va au siege de la place de La Concorde, qui est emportée d'assaut, 201. Fait prisonnier Jonn-Paul de Maufron, 202. Assiege que cassine occupée par un commandeur de Rhodes, et sen rend maitre, 203. Passe a pied une petite riviere en poursuivant les Venitiens, 206. Defait grand nombre d'ennemis à la journée des Asniers, 207. Bologne et son château pris par les Francais sont gendus aux Bentivoglio, 208. Après la bisulle de Ravennes et la retraite de l'armée française, Fleurange se rend dans le pays de Gueldre où il retient pour le service du Roi 5,000 lansquenets, 226. Les congedie ensuite par ordre du Roi. 228. En rappelle 2,000 par un nouvel ordre, 229. Accompagne en Italie le seigneur de la Trémouille, avec son frère Jamets, 234. Est envoye avec ses lansquencts pour prendre Alexandrie; s'en empare, 236. Arrête le pillage de cette ville, 237. Passe trois jours et trois nuits au sièze du château de Novarre, sous le seu de l'artillerie de cette place, 240. Details sur ce siege, 241. Comment il oblige la troupe des aventuriers a monter la montagne de Trecas, 2/2. Danger qu'il court sur cette montagne, 243 Recoit 46 blessures a la hataille de Trecas, 216. Ramene en Picardie le reste des lansquenets, 248. Amene du secoura aux Français à la bataille de Gumegaste, 255. S'opp se à ce que l'ar mee se retire pendant la nuit, 256. Recort 100 hommes d'armes du Roi, 257. Est appele aupres de la Reine, 261. Assiste aux noces du comte d'Angoulème, celebrees à S-Germain-en Laye, 264 Prend part aux joutes et tour nois faits à l'aris à l'oce ision du mariage du Rot, 270 Re-

çoit de François 1 la ville de Chàteau-Thierry, 276. Conduit 200 hommes d'armes dans l'expédition d'Italie, 280. Et envoyé sur Turin, qui se rend; puis à Chivas pour le défendre, 285. Poursuit les Suisses dans la plaine, 286. Va rejoindre le Roi, 287. Euvoyé à Milan, revient dire au Roi qu'il n'y a point d'espoir de traiter avec les Suisses, 290. Est renvoyé pour observer les eunemis, 291. Commence à atta-quer les Suisses; a son cheval tué sous lui, 293. Rallie les lansqueuets auprès du Roi, 295. Est renversé de son cheval, 297. Est fait chevalier par le Roi après la bataille, 298. Est envoyé à Crémone et autres villes pour les reprendre au nom du Roi, 300. Fait les tranchées autour de la ville et du château de Crémone, qui se rendent au Roi, 301. Est renvoyé en France, 308. Marche sur Metz à la tête de 6,000 lansquenets; à quelle occasion, 309. Obtient des magistrats de la ville ce qu'it leur demande; recoit d'eux des chevaux en présens, 310. Bâtit une maison nommée Messencourt, qu'il fortifie, 314. Est chargé de gagner les électeurs d'Allemagne pour donner l'empire à François 1, 315. Accepte l'alliance du seigneur de Sikingen, 316. Assiège avec son père la place de Vireton, appartenant a l'Empereur, 358. Leve ce siège, 359. Dresse une embuscade à la garnison d'Ivoy, et tue un grand nom-bre de Namurois, 361. Entre dans Jamets, qu'il répare et fortilie, 363. Comment il parvient à ravitailler Jamets et Sedan, milgré l'armée du comte de Nassau, 369. Ne veut point être compris dans la trêve conclue entre son père et l'Empereur, 379. (Fleurange.) XVII, 298 et suiv. - Marche à la défense de S .- Quentin, XIX, 93. Entre dans Peronne avant l'arrivée de l'ennemi, 94. Vient trouver le Rei à Amboise, qui lui fait un grand accueil pour sa déteuse de l'éronne; tombe malade et meurt à Longjumeau, 198. (Du Bellay.)

FLEURY, conseiller de la grandchambre et doyen du parlemest, meurt à l'âge de 80 ans passe. XLVIII, 340. Exemple de son ava-

rice, 347.

FLEURY (le sieur de) est charge par le Roi de voir le duc de Mayerne au sujet des lettres de convoction d'une assemblée générale de parti expédiées par ce duc, XIIV. 215. Détails à cet égard ; propostions faites au duc de la part de Roi, 216.

Fliéveres (le seign. de) est blese

au siége de Hesdin , XIX, 211. Fusco (Breto de) commande sou les ordres du prince Frédéric la-mée navale de Naples, XIII. 20. FLOQUET (Jacq. de), bailli d'E-yreux, est tué à la bataille de Mon-

lhery, XI, 369; XII, 284.

FLORAT (le sieur de), capitaise du parti du Roi, se distingue à la bataille d'Issoire, XL, 47 et suv. FLORENCE: ce qui s'y passa à l'occasion des Médicis et des Passi,

XII, 351.

FLORIMOND de Chailly ( le capit.) est tué à l'assaut de Payie, XVIII.

FLORON (P.) et LA Réole, pelerins venant de Jerusalem , instru sent la gouvernante de la citadelle de Montfusain des préparatifs qui se font à Belmarin contre Henri, V, 21.

FLUXAS (mad. de) fait connoissance, étant demoiselle, du chevalier Bayard lorsqu'il est à **la cour du duc** de Savoie; conçoit pour lui de l'amour et lui en inspire; épouse en-suite le seigneur de Fluxas, XV, 203. Retrouve le bon chevaher; doux accueil qu'elle lui fait; lui propose d'annoncer un tournoi. 201. Lui fait présent d'un manchon qu'il lui demande, 205. Est price par lui de distribuer le prix du tour-noi, 207. Comment elle le distribue; ils s'envoient tous les ans l'un à l'autre des presens, 208.

Focton (le seign. de) est blesse dans une escarmouche devant Metz. et meurt de ses bleesures, XXXII,

348.

Poissons (Jean de) prend la croix, I, 102. Est nomme du cinqu'é.ne corps de bataille contre l'empereur Alexis, 198.

Foix (le comte de) met le siège devant Bayonne avec le comte de Dunois, XI, 26. Conditions auxquelles il recoit cette ville à comosition; noins des seigneurs avec

lesquels il y fait son entree an nom du Roi, 2

Foix (Paul de), de l'ancienne maison de Foix, est destine à l'E-glise; son aptitude pour les sciences; il recherche les savans, s'attache aux negociations; sa manière d'étudier, XXXVII, 235. Ses vertus, ses qualites, 236. Est presque toujours employédans les ambassades, 237. Se fait expliquer Platon par Arnau I d'Ossat; explique luimême les sommaires de Cujas sur le Digeste, 238. S'entretieut à Fer-rare avec François Patrici de Dalmatie, interprete d'Ari tote, 212. Va saluer à Florence le grand duc Cosme de Médicis; état dans lequel il le trouve, 246. Visite Alexandre Piccolomini, qui retouche ses commentaires sur Aristote, 250. Entre à Rome, ou il est reçu du Pape en andience secrète; comment il de-vient dans cette ville dape de sa bonue foi ; avis salutaire que lui donne le cardinal Prosper de Sainte-Croix, 251. Quitte Rome, et va au devant de Henri in revenant de Pologne, 260. Retourne à Rome, 262. Revient en France; exprimeson chagrin de ce que la guerre est ré-

solue contre les protestans, 263.

Poix (l'abbé de) est conduit à la Bastille; pourquoi, IA, 183.

Folisser ! l'homelin', redoutable

par sa manière de combattre, se jette aux genoux de Clusion, et se

rend prisonnier, V, 89.

Posseca (Autoine), a nbassadeur d'Espagne prés Alexandre vi, vient déclarer à Charles viii que son maître n'entend pas qu'il s'etablisse près de la Sicile; declure insolemment le traite de Barcelonne que le Roi lui presente, XIV, 226. FORTAIRE, geatilb., et fils du prevot de Bouillon, est donné pour gouverneur au jeune Fleurange allant à la cour du roi de France, XVI, 148.

FORTAINE - FRANÇAISE (bataille de), gagues en 1595 par Henri iv sur l'armée espagnole et le duc de Mayenne, XLİİİ, 39 et suiv. Noma des seigneurs qui s'y trouvent, 44, et de ceux qui sont auprès du Roi pendant tout le combat, 45.

FORTAIRE (Franc.). Histoire merveilleuse et incroyable de cette fille,

XL, 320 à 342.

PONTAINES (Charlot de) se dis-tingue au comhat naval livré près

de Modon, VII, 79.

FORTAIRES (le sieur de) défait les Anglais près de Neuville-la-Haiz dans le Maine, VIII, 93. Est tue à la hataille de Crevant, 95.

FONTANGES (le batard de), soldat de la compagnie du capit. Bahuz, est mis à mort pour cause d'intelligences avec l'Empercur, XXXII., 213.

Fostivov, un des avocats des Seize, meurt d'une fievre chaude; c'etoit un des grands ennemis de P. de L'Estoile, qui ne le commissoit pas même de visage, XLVI, 83.

FONTENAY (le baton de), colonel allemand, est fait prisonnier a la batuille de Renti, XXXI, 203.

FORTERAY - MAREUIL (François Du Val, marquis de'; sa naissance, sa famille; il est admis auprès du Dauphin, et elevé à la cour comme enfant d'honneur; affection que lui porte le maréchal de Souvré, L. 3. Il previent ce marechal d'une intrigue dir gée par M. de V try pour capter la faveur du Roi; accompagne le duc de Mavenue en Espagne ; se rend en Italie; accompagne le due de Nevers à Rati-bonne, 🕻 Passe en Holland et en Angleterre; fait ses premières armes sous le maréchal de Bos-Dauphin; vend la cipitamerie du Touvre à M. de Luynes; commence la liaisón de ce dernier avec M. de Vitry ; traite avec M. de Richelien de la charge de mestre do

camp du régiment de Piémont, 5. Assiste à l'affaire du Pont-de-Cé; contribue à la prise de S.-Jean-d'Angely; se trouve au siège de La Rochelle; va porter la nouvelle de la prise de cette ville aux ducs de Savoie et de Mantoue; est chargé de conduire à la cour mademoiselle de Montpensier, puis de négocier avec le duc de Rohan; devenu lieutenant général et conseiller d'Etat, il remplit plusieurs missions diplomatiques importantes, 6. Est envoyé a Rome par le cardinal Mazarin pour solliciter le chapeau en faveur de son frère, 7. Ses connoissances; son admiration pour le car-dinal de Richelieu; son expérience et son bon sens, 8. Ses Mémoires, jusqu'à présent inédits, se divisent en deux parties; quel en est le sujet; la seconde partie se compose de morceaux détachés, 9. Autres Mémoires relatifs à des pégociations, 10. ( Notice.) - Avertit le fils ainé et le neveu de M. de Souvré du projet conçu par M. de Vitry et La Curee de faire nommer un fauconnier du Roi, 138. Obtient la permission d'aller en Italie, 218. Se rend à Mantouc; bonheur dont le prince et ses sujets jouissent dans ce pays, 219. Va à Venise, puis à Inspruck, 220. Assiste à la diéte de Ratisbonne, 221. Va à Heidelberg, 223. Est visité par l'électeur palatin; détails sur Heidelberg, 224. Tente une attaque sur S .- Jean-d'Angély, où il court grand danger, 505. Cette tentative devient une déclaration de guerre entre le Roi et les protestans, 506. Fait l'attaque du faubourg de Taillebourg; emporte le portail et les barricade, 508. Est blessé au siège de Royan, 536. Est envoyé à Paris pour amener à Blois mademoiselle de Montpensier, LI, 15. Comment il execute cette commission, 17. Est envoyé à Montpellier pour écouter les propositions de M. de Rohan, 161. Chasse des Forrains de Radouvilliers, 227. Met le feu au village de Bray pour emp. cher les ennem s d'y loger, 248. Est

envoyé par le Roi pour défendre S.-Quentin, menace par les cancmis, 257; puis à Besuvais, 258 Es laissé devant Corbie pour empicher qu'il n'y entre du secours; travan qu'il y fait, 261. Envoie à M. le marechal de Châtillon un tambour qui lui est adressé de la part du conmandant de Corbie pour demander une capitulation, 264. Il apprend des otages restés dans Corbie pour quoi les Espagnola ont sitôt rende cette place, 269. Avertit le cardinal Barberin du projet formé par l'am-bassadeur d'Espagne à Rome d'es-lever l'évêque de Lamego, ambassdeur du Portugal, 282. Pread lumême des précautions pour garantir la personne de l'évêque qui est vens chez lui, 285. Le fait escorter par ses gens, 286. Combat livré entre eux et la suite de l'ambassadeur d'Epagne, 287. Fait auprès du cardinal Antoine, camerlingue, d'inutika instances pour qu'on laisse l'ambasadeur portugais retourner librement chez lui, 289. Demande invtilement audience à Sa Sainteté pour lui faire connoître ce qui a'est pase. 290. Déclare au cardinal Barberia que si l'on fait quelque chose au déavantage de l'ambassadeur de Portugal dans la congrégation extraordinaire qui doit s'assembler, il se conduira comme il convient à un ministre d'un roi puissant et victorieux, 292. Est reçu en audience par le Pape; y déclare qu'il n'abandonnera point l'ambassadeur de Portugal si les Espagnols l'attaquent, 296. Est envoyé à Rome afin d'apaiser le différend élevé entre le duc de Parme et le cardinal Barberia; fait au Pape plusieurs propositions à cet égard, lesquelles ne sont point rcoutces, 299. Propose une trève de quelques annees, 300. Ses efferts pour amener un traité de paix entre les puissances liguees d'Italie et le Pape, 304. Succes qu'ils obtiennent. 307. Est envoyé a Rome par le cardinal Mazarin pour demander le chapeau de cardinal pour le frère de ce ministre ; difficultés qu'il éprouve

dans cette négociation, 323 et suiv. Permeté de sa conduite envers le cardinal Savelli, 354. Sa lettre au cardinal Mazarin en lui envoyant des observations sur princes qui ne sont pas du sang royal, 365. Mémoire sur le rang des princes, 367. (Mein. de Font.-Mareuil.)

FORTENELLES (le baron de) est rompu en place de Grévo pour être convenu avec l'Espagnol de lui livrer quelques places en Bretagne; ses autres crimes, XLVII, 350.

FORTER: fait imprimer pour la reine Marguerite des anagrammes de « façon, XLVIII, 25.

PONTENILES (le seign. de) se distingue à la bataille de Ver, XXII, 137. Met en fuite à Miremout les protestans commandés par le seign. de Pilles, 287.

FORTERAILLES, sénéchal et gouverneur du château de Lectoure, remet avec peine ce château à Mont luc; son entretien avec lui, XXII, 192. Est à la tête d'un complot forme par les protestans contre la ville de Lectoure et contre Montluc, 201.

PONTRAILLES (le seign. de), capit. géneral des Albausis, ravitaille Téroueune par le moyen que lui indique le seign. de Piennes, XVII, 239.

Porce (M. de La) mande en Béarn à tous ses amis de s'opposer à l'exécution de l'arrêt du conseil portant rétablissement de la religion catholique et des ecclésusstiques dims tous leurs biens, L, 396. Va en Bearn dans l'intention de maintenir la résolution des Etats de ce pays contre l'arret du conseil, 397. Porte tous les protestans de ce pays à tout ce qu'il veut, et leur fait résoudre de s'assembler à Castel-Jaloux, 416. Erreur dans laquelle il tombe en se conduisant avec manvaise foi avec M. de Luynes et les ministres, 404. Refuse de se rendre à l'ordre de desarmer que lui a euroyé le Roi; perd son gouvernement, 503. Remet au Roi la ville de Sainte-Poy, aux conditions qu'il sera fait maréchal de France, etc., 536. Entre à Montbellierd, dont il fortifie la garnison, LI, 214. Force le chàtean de Montjoye à capituler, amai que la ville et le chàteau de Porentru, 216. Obtient des habitans de Luxeul et autres petites villes du comté des provisions, 218. Arrive en Lorraine; se loge à Lunéville, 223.

Forger, sieur de Fresne, scerétaire d'Etut, m: urt riche de 300,000 écus, malgré sa grande dépeuse, XLVIII, 413.

Forms (Cl.), natif de Montpellier, fait le premier prêche dans l'église Notre-Dame-des-Tables de cette ville, XXXIV, 344.

FORMAR (Bapt.), capit. génois, gouverneur de la ville d'Albe, est blessé et fait prisonnier à la prise de cette place, XXIX, 150. Entre au service du Roi, et est nommé gouverneur de Castres, 192.

Fonseville (le sieur de), capitde la Ligue, est fait prisonnier dans un combat livré près de Chartres, XXXIX, 166.

Fort (le capit.) est fait prisonnier par les Impériaux dans une escarmouche qui a lieu devant le château de Renti, XXXI, 286.

FORTROURRA (la signora), dame de Sienne, commande la troupe des dames àgées qui travaillent aux fortilications de cette ville, XX, 64.

FUNTIFICATIONS (des): principes et règles sur l'art de fortifier les places, XXIV, 434 et suiv.

FORTURE, le capitalue La), grand volcur et meurtrier, est roue à Pa-

ris XLVIII, 44.

Fosats (M. de), charge de sommer le gouverneur de Sainte-Menelould de rendre cette place aux gens du Roi, exécute cette commission, I, 36: En obtient le gouvernement, 36<sub>2</sub>.

Fosset at (Franç de Montmorency-) est aimée du roi de Navarre, XXXVII, 168. Devenue gro se, elle reud toutes sortes de manyais offices à la Beine.

offices à la Reine, 179.
Fossitus (Jean de), partisan du duc de Bourgugne, occupe avec ses

gens le pays de Vimeu et de Santerre, VII, 282. Est reçu dans Beauvais, 283. Pénètre dans le faubourg de Saint-Marcel de Paris, où se livrent plusieurs combats, 285. Force le roi Charles à lever le siège de Senlis, 292.
FOUCAUD (les filles de Jacques),

procureur en parlement, sont pendues et brûlées comme huguenotes

obstinées, XLV, 367.

FOUCAUT D'ARICART OU D'ARCHIAC seconde le captal de Luc à la ba-

taille de Navarette, IV, 410. Fouzz (le comte de) vient à Paris, où il s'épreud d'Étiennette de Besançon, femme d'un marchand de cette ville, et la séduit, au point qu'elle abandonne son mari, ses enfans, etc., pour le suivre, XIII, 385.

Fougents (Raoul de) se déclare pour la régente Blanche de Castille,

II, 45.

Fougeres, ville de Bretagne, prise par les Anglais pendant la trève qui existoit entre Charles vii et Henri vi, X, 9.

Forzon (Joseph), abbé de Ste.-Geneviève, se retire par ordre du duc de Mayenue dans sa maison d'Anteuil pour remettre sa santé affoiblie par les persecutions qu'il a scuffertes de la part des Scize, du légat et de ses propres religieux, XLVI, 519. Va à Melun auprès du Roi , 552.

Foreques, curé de Neuilly. Son éloquence, ses prédications, ses succes, I, 10. Se rend à la coor du comte de Flandre, et détermine ce prince et sa femme à tout quitter pour la guerre sunte, 14 (Notice.)
- Foulques annonce la parole de Dieu dans la l'rance et les pays voisius, 98. Préche la croisade à CIteaux, 128. Sa mort, 146. (Ville-Hardouin.)

FOUQUARMONT (Gaston de Brezé, prince de), est envoyé au secours da roi de Danemarck avec 2,000 hommes de pied, XVII, 279.

For ourssoles (le seign, de) est tud à Boulogne, dont il croyout se rendre mattre, X!X, 557.

FOURELAVILLE, gentilh. normand. est décapité en place de Grère avec sa sœur pour cause d'increte conmis eusemble, XLVII, 416.

Fourar (le sieur Du), mestre de camp du parti du Roi, est tue a

sié se de Noyon, XL, 283. Fourquevaux (le baron de) ot blessé et fait prisonnier à la bateille de Marciano, XXI, 201. (Comm. se Montluc.) XXIX, 298. - Chef de catholiques, il vient se retrancher devant Montpellier, qu'il vent assièger, XXXIV, 355. (Mein. de Philippi.)

FAADIN (Ant.), de l'ordre des cordeliers, est banni du royaume a cause de ses prédications et des se semblées qu'elles occasionent, XIV

FRANC (Du), lieuten. au sieje de Condom, donne avis à Montluc de la conspiration des protestans, XXII. 18. Meurt empoisonne par eux, 19

FRANCIO, sils d'Hector, sils de Priam, fonde la cité de Cicambre: ses descendans résistent aux Ro-

mains, V, 252.

François i succède à Louis 211. il entreprend de r**ecouvrer le duc**la de Milan, occupe par Maximilien. fils de Ludovie Sforce: passe ave son armée et son artillerie par un chemin difficile, dont les ennem: ne se doutent point, XIV, 493. Entre dans Novarre; traite avec ks Suisses, qui, à l'instigntion du cardinal de Sion, viennent l'attaquer. 494. Bataille de Marig**nan; le** Rot passe la nuit sur le 11mon d'une charrette, 495. Le lendemain, exhorte ses troupes au combat, 496. Defait les Suisses et les met en deroute, 198. Apprend lui-même à Louis de La Trémoulle la mort de son fils Charles, prince de Talmon. 500. S'approche de Milan ; en reçoit les cless des principaux habitaus; discours qu'ils lui adressent en le lui remettant, 502. Reponse qu'il leur fait, 504. Entre en triomphe dans la ville, 505. But les Allemands et les Anglais en Picardie, 529 Tait assieger Fontarabie, dont Guillaum.



Gouffier se rend maître, 53o. Lêve une grande armée pour aller recouvier Milan; apprenant les projets du connetable de Bourbon, envoie des gens pour le prendre, 532. Charge Gu l'aume Gouffier du commandement de l'armee d Italic, 533. Entreprend d'aller faire lever le siege de Marseille au connétable de Bourbon, 538. Se rend à Aix et se decide à entrer en Italie, 539. Arrive a Biagras, il apprend que l'armee du roi d'Espagne et le connetable sont a Milan; y envoie le mar-quis de Saluces, qui s'empare de cette ville; va assieger Pavie, 540. Veille à tout, pourvoit à tout pendant le aiege, 54a Ses exhortations à ses troupes, 545. Bataille de Pavie, 550. Le Roi est fait prisonuier, 552. (Puneg. du Cheval. sans repr.) -N'etant que comte d'Augoulème, il est charge par Louis xii de defendre les frontières du nord de la France; preserve la Picardie de la rumeet du pillage , XV, 126. (Tabl. du regn. de Louis xii.; - Est envoye en Guyenne contre les Espagnols, XVI, 230. Reprend S. Jean-Pied de-Port; renvoie en France une partie de son armee, 231. Est sacre a Reims et confonné a S.-Denis, 276. Son entree a Paris; fêtes et tournois qui s'y font, 277. Live nue belle armee pour l'Italie, 278. Denembrement de cette armee; noms des principans chefs, 279 Part de Lyon lassant sa mère regente du royannie, 280. Se rend maître de Novarre et de sin château; Sarrète a Marianan, 585. Envoie des ambassadeurs aux Suisses pour trater avec enx, 138. Vest être armechevalier par les norms de Bavard avant la loi alle de Marianan, 291. Town and the Mem de Larurd, qui disent que cel esclit ej res la hatance, rogers are vol. Charge Fennem avec 5 hommes d'armes, et veille contamellement sur son actillet e, 194 Passe la nuit sur ur e charrett , 295. L'en aussi, méme vol , le Journal de Louise de Navoie, 398. Preud Baparme, Metroams-Cons-

ture; defait les conemis pies de Valenciennes, (06.) Envoie prendre Milan et assieger le château, 300 Rend Bresse aux Venitiens, 301. Fait son entrée dans Milau; fêtes et tourn is qui s'y font, 304. Se rend à Bologne pour conferer avec le Paje, 306 Details sur cette entrevue, 307. Retourne en France, 310 Fêtes données à Amboise à l'occasion du baptême de son tils aine, 326. Ville en bois contre laquelle on fait un siege; nom- des seigneurs qui y figurent, plusieurs personnes y sont tuée ou blessées , 328. A la nouvelle de la mort de l'empereur Maximilien, le Roi envoie les seign. de Bounivet, d'Orval et de Fleurange en Allemagne pour gagner les electeurs, 330. Details curieux sur cette ambassade , 371. Comment le Roi reco t les ambas adeurs du roi d'Angleterre, 340. Entrevue artêtée entre les deux princes dans la ville d'Ardres, 341. Reteur des ambas sadeurs français après l'élection de Fempereur Charles-Quint, 34 v. Detals sor l'entrevue du rei de France et du roi d'Angleterre : 355. Joûtes, tournos et festins, 351. / Lou le Journal de Louise de Savoie, 403.) Le mariage entre le Daugh n'et la fille du roi d'Angleterre y est concla, 353. Le Roi envoie l'anural de Connivet dans la Guvenne pour reconquerir la Navarre, Rio. : Wein. de Flewange ; - Louis xii le fait etudier au collège de Navarre, XVII, 13. E. t. averne par in mire Louise de Savoier, se plait dans la societe de sa roor Morgio rite, duches e d'Alei con , compara vin de ces dony princesses, af Intrigue ses crete de Francois ravec Anne de Pruten, 15. Es aic de détarber Ch d'Autrobe et Leon x de la ligne forn ce contre la France, 16. Pense a ture la compose du du he de Milan, 17. Erice en faveur de sa mere le conte d'Angenlème en duelle, lardonne la re, ence, et part parc Halie, 18 Triemphe d'a Susses i Marignan, 19 Sa lettre a sa mere sur cette bataille, 184 Son entrevee

avec Léon x; revient triomphant en France, laissant le gouvernement du Milanais au connétable de Bourbon, 20. Donne une face nouvelle à sa cour; y appelle toutes les femmes aimables, 21. Remarque la comtesse de Chateaubr.ant, sœur de Lautrec, 22. Signe une paix perpetuelle avec les Suisses, 23. S'occupe du soin d'embellir et de policer son royaume, 24. Les préventions que la comtesse de Châteaubriant lui a fait concevoir contre le connetable de Bourbon augmentent quand il voit l'interêt qu'elle prend ensuite au connétable, 25. Sa conduite ferme dans l'affaire du concordat, 31. Il en ordonnel'enregistrement au parlement, 32. Appelle auprès de lui Léonard de Vinci et les plus célèbres architectes d Italie, 34. Sa conception facile, son gout exquis; comment il traite un charlatan nomme Jules Camille, 35. Essaie d'attirer en France le célebre Erasme, et Injoffre la direction du collège royal, 36 Se met sur les rangs pour obtenir la couronne imperiale, 39. Jette les premiers fondemens du Louvre, 43. Son entrevue à Ardres avec Henri viii n'a aucun résultat, 44. Fait fuir devant lui Charles-Quint an-dela de l'Escaut; irrite le counétable de Bourbon, 47. Crée vingt nonvelles charges de conseiller au parlement; convertit en monnoic la grille d'argent de S.-Martin de Tours; ouvre un emprunt de 200,000 livres sur la ville de Paris, innovation qui réussit mieux qu'on ne l'espercit, 51. Origine des rentes sur l'hotel-de-ville, 52. l'onde deux chaires d'hébreu et deux de grec; appointemens qu'il y affecte, 55. Envoie à Venise Jean de Lascaris pour foire venir de la Gréce un certam nombre de jeunes gens destinés à être eleves avec la jeunesse franç ise, et à repandre parmi leurs camarades le goût du gree; charge Clément Marot, son valet de chambre, de retoucher le roman de la Rose et autres productions, 56. Prét a passer en Italie, il forme le pro-

jet de réconcilier le connétable avec sa mère, et de le nommer lieutenas: général du royaume, 60. Convauxe de sa trahison, il essaie de le renner; va le trouver à Moulins; per de succès de cette demarche, or Charge Bonnivet du commandement de l'Italie, 62. Traduit devast le parlement les complices du connétable, 63. Court au secours de Marseille; repousse les ennemis: passe en Italie, 65. Entre dans Mr lan; fait le siège de Pavie; divise imprudemment son armée, 66. Livre bataille, est blessé, et se rend à Lannoy, vice-roi de Naples; est conduit au château de P zzighitoze. son billet à sa mète, 68. Reçoit la visite de l'escuire et du connetable: quel accueil il fait à l'un et à l'autre, 69. Comment on le decide : re laisser conduire en Espague, 70. Sa lettre aux différens ordres de l'Etat, 71. Est conduit à Gênes, pus a Barcelone, 72. Ensuite à Valence, d'où Lamuoy le mêne dans une mason de campagne où il peut jouir du plaisir de la chasse; est enfin conduit selon ses désirs à Madrid , 73. Comment les femmes du plus haut rang s'empressent d'adoucir sa prison; ordre de Charles-Quint pour In interduce toute distraction , 75. François, ne pouvant obteuir de l'Empereur des condicions raisonnables, dresse un acte d'abdication en faveur du Dauphin son fils, et l'envoie a Charles-Quint, 84. Signe un traité, contre lequel il proteste en secret, 89. Est échangé coutre ses deux fils aines, go. Sa conduite envers madame de Châteaubriant ; il s'attache à mademoiselle d'Heilly. 91. Offic aux ambassadeurs de Charles Quint 2,000,000 pour la rançon de ses fils, 93. Marie la duchesse d'Alençon au jeune Henri d'Albret, roi de Navarre, 95. Convoque à Paris une grande assemblee, on il demande des secours, soit pour continuer la guerre, soit pour ra-cheter ses fils, 98. Va sur les frontières d'Espagne recevoir son epouse et ses enfans, 10; Ses egards

pour Eléonore, 105. Ses vers à mademoiselle d'Heilly; il la fait duchesse d'Etampes, 106. La conformité de goûts qu'il trouve en elle avec les siens augmente son penchant pour la culture des lettres, 107. Il contribue à donner une bonne direction à l'étude de l'histoire naturelle, 108. Met sou grand au-mônier à la tête du collége royal de France; accorde des sommes considerables à plusieurs hommes instruits pour acheter des manuscrits en Italie, en Grèce et en Asie, 109. Encourage les travaux de Robert Etieune, qu'il place à la tête de l'imprimerie royale, 110. La poluique le détermine à marier son second fils Henri avant ses deux autres fils, 117. Il entretient des relations avec les protestans d'Allemagne, 1 18. Consent à marier Henri à Catherine de Médicis, nièce de Clé-ment vii; se reud à Marseille; son entrevue avec le l'ape; conseils qu'il lui donne, 120. Entretient des agens secrets auprès de plusieurs princes d'Italie, 121. Menace François Siorce d'entrer dans le Milanais s il n'obtient pas réparation du supplice de son agent Merveille; etablit une chaire d'eloqueuce latine, 122. Charge Guillaume Du Bellay d'ouvrir une négociation avec Melanchton, l'un des disciples de Luther; suite de cette démarche, 193. Pourquoi il devient ennemi implacable des novateurs, 124. Assiste au supplice qu'on fait subir à quelques-uns d'entre eux, 125. Sa réponse au duc de Montmorency, qui accuse la reme de Navarre d'avoir adopté les doctrines nouvelles, 126. Publie un edit qui proscrit les sectaires; contradictions dans la conduste du Roi; à quoi il fant les attribuer, 117. Favorise l'insurrection' de Genéve, 131. Fait envahir les Ltats du duc de Savoie, 132. Rappelle l'amiral Brion; adopte un syté ne de defense pour son royaume, 134 Ordonne la devastation de la l'rovence envahie par Charles-Quint, 135. Sa douleur et sa résignation à

la mort du Dauphin, 137. Il tient un lit de justice à l'aris, et s'y fait déclarer suzerain de la Flandre et de l'Artois; se met à la tête de son armée; obtient des succès divers dans ce pays; signe une trève de dix mois; se décide à passer en Italie, 138. Conclut une trève de trois mois pour le Piémont, 139. Se rend à Villeneuve pour traiter de la paix avec Charles-Quint; signe une trève de dix ans avec lui, 141. Entrevue de ces deux princes à Aigues-Mortes, 142. Situation de la cour pendant la paix; rivalite entre la du-chesse d'Etampes et Diane de Poitiers, 145. Liaison du Roi avec la belle Ferronière; suites terribles de cette linison pour l'un et pour l'autre, 1 {9. Changement qui s'opère dans l humeur du Roi, 151. Il établit les loteries; rend un édit pour qu'on rédige tous les actes publics dans l'idiome national; fait un réglement relatif aux registres de baptême, 152. Avertit généreusement l'Empereur des des cins des rebelles de Gand. 153. Accorde à ce prince le passage par la France; le comble d'atten-tions et de soins à Paris, 154. Repousse toutes les propositions qui lui sont faites contre l'Empereur, 155. Intrigues qui lui font abandonner Anne de Montmorency et l'amiral Brion, 159 Se refroidit pour la mai on de Lorraine, 161. Remet la direction des affaires au maréchal d'Annebaut et au cardinal de Tournon, 162. Part pour La Rochelle, qui s'est révoltée et se soumet à son approche, 165. Envahit le Luxembourg, 166. Delivre Landrecies, et recompense magnifiquement la gatnison de cette place, 167. Sa douleur en apprenant la reddition de S. Dizier, 171. Il calme l'elfroi general, 172. Conclut le traite de Crepy, 173. Complète et perfec-tionne le collège royal de France, 177. Protege les arts comme les lettres, noms des savans qui fleurisseut sous son régne, 178 Il tombe dangereusement malade, 181. Details our ses deruiers momens; ses

conseils au Dauphin, 182. Réflexions sur son règne, 183. (Introd.)

Il maintient dans leurs Etats tous les serviteurs du feu Roi; se fait :acrer à Reims, fait son entrée à Paris, 253. Nomme Ant. Duprat son chancelier; fait le duc de Bourbon connétable, le comte de Vendôme gouverneur de l'Île de France, Lau-tree gouverneur de Guyenne, La Palice maréchal de France, M. de Boissy grand-maître d'artillerie et surintendant, Robertet secrétaire principal; a pour favoris Anne de Montmorency et Ph. Chahot, seigneur de Brion; renouvelle les al-liances du feu Roi avec les princes voisins, 254. Se rend à Lyon pour passer en Italie; noms des seigneurs qui commandent les divers corps de son armée, 257. Laisse à Louise de Savoie l'administration de son royaume; suit le duc de Bourbon à Embrun, 258. Passe les Alpes, en-tre dans Coni, 260. Est reçu avec magnificence dans Turin; entre dans Novarre; se dirige vers Marignan; conclut un traité avec les Suisses par le moyen du duc de Savoie et du bâtard de Savoie, 261. Clauses de ce traité, qui ne fut point observé, 262. Bataille de Mariguan; François de Bourbon, le seigneur d'Imbercourt, le comte de Sancerre, v sont tués; le Roi passe la nuit sur l'affit d'un canon; le lendemain le combat recommence; noms de ceux qui y périrent ou furent blessés, 264. Le Roi envoie le duc de Bourbon assiéger le château de Milan, et se rend a Pavie, qui lui ouvre ses portes, 268. Conclut un traité avec les Suis-es et avec Maximilien Sforce, qui lui abandonne le duché de Milan, 569. Entre dans Milan avec tous les princes de son sang; se retire à Vigève; prend jour avec le Pape pour une entrevue à Bologne, 270. Traités conclus dans cette entrevue, 271. Rend aux Milanais leur scuat; nomme le duc de Bourbon son lieutenant general pour tout le duche; revient en France, 272. Létes à l'occasion du l'aptême de sen

fils aine, et du mariage de Laurest de Médicis avec l'héritière de Bologne, 278. Menées et pratique pour l'élection d'un empereur, 38, Entrevue des rois de France et d'Angleterre entre Ardres et Guine. 283. Fêtes et tournois qui s'y cekbrent, 284. Accident qui arrive as Rui le jour de la fête des Rois, 200 Source et origine des guerres entre François 1 et Charles - Quint, 28 Le Roi commence à lever une armée, 300. Noms des seigneurs qu'il charge de cette levée, 301. Partage son Etat en quatre gouvernemen. donne la Champagne au duc d'Alencon, la Picardie au duc de Ven-dôme, le duché de Milan à Lautrec. la Guyenne à Bonnivet, 303. Rassemble à Reims les princes de sen sang et autres capitaines , 304. Pour voit à la sûreté de Mou: on, menscée par les Impériaux; noma des copitaines charges de défendre cette place, 307. Envoie des secours à la ville de Mézières, 315. Réunit son armée à Fervaques; décore Bayard de son ordre de S.-Michel, 3 9 Jette un pont sur l'Escaut, au-dessous de Bouchain, 326. Comment l'armée française manque l'occasion de hattre l'Empereur, contre l'ario de La Trémouille et de Chabanne, 327. Le Roi envoie prendre Bonchain; par la médiation du red'Angleterre, fuit un traité avec l'Empereur; pourquoi ce traite et rompu, 328. Charge les dues de Bourbon et de Vendôme, et k comte de S.-Paul, d'attaquer liesdin, qui est emporté d'assaut, 33a. Noms des autres places qui se soumettent; revenu à Amieus, le Roi licencie son armée; liste des seigu. auxquels il donne charge d'hommes d'armes, 331. Envoie a Champe-roux, commandant de Tournay, la permission de capituler aux con :tions les plus honorables possibles. 33a. Envoie en Italie, au accourde Lautrec, le bâtard de Savoic. le marcchal de Chabannes, Galeas de S.-Severin et le seign, de Montmorency, 361. l'ait de nouvelles

dispositions pour entrer lui-même out été tués à Pavie, 16. Conclut cu Italie, 406. Averti des projets une ligue avec le l'ape, le roi d'Anvoit aux affaires du royaume, 410. Va trouver le connétable à Moulins, 411. Envoie le bâtard de Savoie et Chabannes pour l'arrêter, 413. Pourvoit à la sureté des frontières de Champagne, 421. Envoie en toute hâte à Paris le duc de Vendome pour y commander, et pourvoir à tout contre les entreprises des Anglais et des Allemands, 437. Va an secours de Marseille, 454. Forme le projet de passer en lulie; noms des seigneurs qui le suivent, 455, et des gouverneurs de province qu'il laisse en France, 456. Marche sur Milan, 457. Se rend devant Pavie; disposition de son armée, 459. Siège de cette ville, 460. Refuse une trève de 5 ans proposée par le Pape; fait alliance avec lui, et consent à former une entreprise sur Naples; noms des seigneurs chargés de cette entreprise, 462. Appelle auprès de lui La Trémouille, et se prepare au combat, 479. Reçoit avis du Pape de ne point livrer de combat, 483. Circonstances qui le déterminent à aller attaquer l'ennemi, 484. Commeucement de la batuille de Pavie , 486. Le Roi a un cheval tué sous lui; il est blessé, 487. Il se rend au vice-roi de Naples; est conduit dans l'église des Chartreux, 488. Noms de ceux qui moururent ou furent faits prisonniers dans cette bataille, 489. Le Roi refuse les articles que l'Emperent lui fait proposer à l'issequeton, XVIII, 8. Consent a être conduit en Espagne, 9. Comment il y arrive après plusieurs difficultes, 10. Tom-be malade à Madri I, 11. Envoie en France son abdication en faveur de son fils, et les seigneurs de Montmorency et de Brion pour le servir, 13. Conditions auxquelles il souscrit, 14. Epouse la sœur de l'Empercur, se rend à l'ontarable; est echange contre ses deux his, 15. Comment if pourvoit aux charges yacantes por la mort de ceux qui

du connétable de Bourbon, pour- gleterre, les Vénitiens, les Suisses et les Florentins, pour mettre l'Italie en liberté, 17. Fait arrêter les ambassadeurs de Charles-Quint, et l'envoie delier, 32. Texte de ce défi, 101. Son discours au seigneur de Granvelle, 34. Service qu'il fait faire à Notre-Dame de Paris pour honorer la memoire de Lautrec, 75. Va au devant de ses enfans et de la reine Eléonore, qui fait son entrée à Paris, et est couronnée à S.-Denis, 97. Le Roi fait rompre les uégociations entamées par la Reine pour amener une entrevue entre lui et l'Empereur, 120. Consent à s'unir avec ce prince pour faire la guerre aux Turcs; envoie à cet ef-fet auprès du Pape le duc d'Albanie avec de pleins pouvoirs, 121. Sa conduite envers les princes d'Allemagne qui réclament son appui, 125. Accorde des secours d'argent au roi Jean de Hongrie, 128. Refuse d'envoyer des troupes en Allemagne contre les Turcs, mais offie de defendre l'Italie de leur invasion, 129. Fait un nouveau traité avec le roi d'Angleterre ; articles de ce traité, 131. Réunit pour toujours le duchi de Bretagne à la couronne, 132. Son entrevue à Boulogne avec le roi d'Angleterre, 133. Lettre sur l'ordre et les carémonies observées dans cette entrevue, 277. Traité qui y est conclu, 134. Reponse que François i fait a i roi d'Augleterre sur ses plaintes a l'égard de la cour de Rome, et sur les propositions qui y sont relatives, 1 6. Instructions données par les deux rois aux cardinaux de Tournon et de Gramont, charges de se rendre auprès du l'ape à l'entrevue qu'il doit avoir avec l'Empereur, 139. Le Roi ob-Lent un subside des prelats du royaume, 1/3. Envere nox cardinaux de Tournon et de Gramont pouvoir de conclure le maria<sub>n</sub>e du duc d'Orleans avec Catherine de Medicis, méce du Pape, 155. Sa reponte aux objections faites par le l'ape, e u-

cernant la convocation d'un concile général, 162. Sa réplique à l'Empereur sur le même sujet, 167. Ses efforts auprès du Pape pour qu'il use de modération envers le roi d'Angleterre à l'occasion de la dissolution de son mariage, 177. Essaie inutilement de retenir auprès de lui le duc de Norfolck, ambassadeur du roi d'Angleterre, pour le mener avec lui à l'entrevue qu'il doit avoir avec le Pape, 185. Comment il accueille Bonacurse-Gryne, député vers lui par les ducs de Bavière, 186. Sa lettre au duc de Milan pour se plaindre de la mort de Merveille, et en demander repara-tion, 195. Sa lettre à l'Empercur sur le même sujet, 196. Va à Marseille pour s'y entretenir avec le Pape, 200. Se rend au palais du poutife, 207. Objets traites dans cette entrevue, 208. Ordonne par chaque province la levée d'une légion de 6,000 hommes, 268. Fait la revue des légions de la Normandie et de la Picardie; noms des capitaines de ces légions, 269. Fait marcher la légion de Champague contre une maison fortiliée du seign. de Burancy, qui s'est soustrait à son obéissance; retablit ce seigneur dans sa maison après sa soumission; demande passage au duc de Savoie, qui le lui refuse, 271. Reitère sa demande jusqu'à trois fois sans avoir de réponse, 274. Envoie au seign. de Velly, son ambassadeur aupres de Charles-Quint, une requête pour ce prince au sujet du duché de Milan, 297. Notifie cette même requête à Liquerques, ambassadeur de l'Empereur aupres de lui, 299. Instruit des menees secrétes de Charles et de sa mauvai-e foi dans les negociation», se décide à pousser la guerre en Savoie, 305. Envoie ordre à l'amiral de Buzançès de marcher'sur Verceil, 318. Envoie le cardinal de Lorraine auprès de l'Empercur, et le charge de donner en passant ordre à l'amiral de suspendre les operations de la guerre, 36 a. Sa repouse au discours tenu à Rome

par l'Empereur, 378. François en voie le double de cette réponse se roi d'Angleterre; pourquoi, 300 Refuse d'attaquer Charles - Quint avant qu'il se soit déclaré en eus de guerre, 397. Veut épuiser toutes les voies de négociation qu'il propose, 400. Envoie à ses lieutenment lusie, Picardie et Champagne. des ordres pour qu'ils se mettent en état de defense, 401. Donne au marquis de Saluces dix-sept place du Piemont, 402. Discours qu'il tient dans son conseil sur l'inutible de ses tentatives auprès de l'Empereur pour conserver la paix, 419. Plan de défense qu'il y propose. 426. Ses dispositions pour la garde et la sûreté de ces provinces. 431 Mesures qu'il prend après la défection de François de Saluces, 474 Rappelle l'ambassadeur Velly, et renvoie celui de l'Empereur, 496. Pourvoit à la défense de la Provence, 499. Son entretien avec Anne de Montmorency sur la conduite à tenir envers l'ennemi, XIX, 19. Se rend à Valence qu'il fortifie, et d'on il pourvoit à tout, 75. Comment il recoit la nouvelle de la mort du Dauphin, 80. Sa constance; dis-cours qu'il adresse au nouveau dauphin Henri, duc d'Orléans, 82. Tient conseil sur les affaires de la guerre; envoie des ordres à tous ses lieutenans généraux, 84. Envoie Henri commander l'armée sous la conduite du connét. Montmorency: conseils qu'il lui donne en partant, 136. Investit du marquisat de Saluces Jean-Louis, frère de François de Saluces, 151. Malgré l'avis de son conseil, et celui du conseil de Montmorency établi à Avignou, le Roi part de Valence et se rend à son armee, 157. Veut suivre l'Empereur dans su retraite; est detour-ne de ce dessein par les nouvelles qui lui arrivent de Peronne; envoie de grands secours vers cette ville. 160. Instruit de la retraite du comte de Nassau de devant cette place, fait dans son camp une procession générale pour en remercier Dieu.



tient conseil sur ce qu'il doit faire, 175. Va visiter et soulager le pays abandonné par l'ennemi; fait fortifier les principales places de la Provence et du Languedoc, 176. Visite la ville d'Arles, 177. Retourne à Lyon; est instruit du faux rapport fait au roi d'Angleterre sur la retraite de l'Empereur par les ambassadeurs de ce roi, 178. Convoque une grande assemblée où on lit les procès-verbaux, interrogatoires, confessions, etc., de celui qui est accuse d'avoir empoisonné le Dauphin, 193. Condamnation et exécution du coupable, 194. Part de Lyon; rencontre sur sa route le roi d'Ecosse; accueil qu'il lui fait, 195. Recoit divers messages, 196. Apprend que l'Empereur est retourné en Espagne, 197. Conclut à Blois le mariage de sa tille Madelaine avec le roi d'Ecosse, 198. Ecrit des lettres aux Etats de l'Empire et à Rome sur ses droits au duché de Milan, 199. Renforce les garnisons de la Picardie; noms des capitaines qu'il y envoie, 201. Convoque la cour des pairs et celle du parlement, et y fait assigner l'Empereur a comparoitre par procureur, comme coupable de rebellion et de felonie; confisque et reunit à la couronne les cointes de Flandre, d'Artois, de Charolais, etc., 202. Delibere de lever une puissante armée pour exécuter cet arrêt, 203. Assége la ville de Hesdin et s'en rend maître, 207. Assiege le château; noms des capitaines employes à ce siege, 208. Details sur les operations, 209. Le chateau se rend par capitulation, 212. Le Roi envoie le seigneur d'Annebaut soumettre la ville et le chàtoau de S.-Paul, qui se rendent, 213. Visite cette place, qu'il fait fortilier; noms des capitaines qu'il y met pour la garder, 222. Se rend a Dourless ou il met aussi une garnison; noms des chefs, 223. Delibere de marcher en personne en Italie, 267. Ses dispositions a cet egard, 208. Fait rassembler toutes les betes de somme des provinces voisines

des Alpes, pour transporter les vivres nécessaires à son armée; pourvoit à la sûreté du royaume ; envoie devant lui le Dauphin et Montmorency avec l'armée, 274. Se rend à Briançon; passe les monts sous l'escorte de Martin Du Bellay; arrive à Carignan, où il trouve le Dauphin et le connétable, 285. Conclut une trève générale avec l'Empereur, tant pour le Piemont que pour la Picardie, 287. Requit à Carmignolle le marquis Du Guast, 288. Nomme le seign, de Montejeau gouverneur et lieutenant général du Piemont; licencie les Suisses; revient à Lyon; envoie à Leucate, pour traiter d'une paix génerale, le cardinal de Lorraine et le grand-maltre de Montmorency, 289. Termine la querelle qui existoit depuis long-temps entre quatre gen ilshommes du Berri : sujet de cette querelle, 290. Se rend a Nice, où se trouvent le pape Paul et l'Empereur, 292. Conclut une trève de dix ans; voit de nouveau l'Empereur à Aignes Mortes, 293. Fait fortifier les places de Piémont. 291. Refuse de seconder les révoltes de Gaud, et fait averter l'Empereur de ce qui se passe dans les Pays-Bas, 295. Accorde à ce prince un passage sur par la France; envoie ses deux fils au devant de lui jusqu'a Bavonne, 206. Celébre les noces du duc de Cleves avec la fille de sa sœur Marguerite, reine de Navarre: settes à cette occasion, 301. Appelle aupres de lui Annebaut, et le charge des affaires, 302. Ne pouvant obtenir satisfaction da meurtre de ses ambassadeurs, se decide à recourir à la voie des armes; sa declaration à ce sujet, 353 Raisons qui le determinent a une guerre ouverte, et a la faire en même temps du côte de l'Espagne et dans le pays de Luxembourg, 364. Envoie de ce dernier côte son tils Charles, due d'Orleans, à la tête d'une armee, sous la conduite du duc de Guise, 366; et en Roussillon le Dauphin, sous la condute du marechal d'Annebant, 365

Charge le seigneur de Longueval de faire une levée d'hommes dans le duché de Gueldre, 370. Marche contre les rebelles de La Rochelle, 398. Discours qu'il leur adresse, 400. I cur pardonne en faveur de leur repentir, 403. Réunit son armée à Catillon; noms des seigneurs qui s'y trouvent, 426. l'ait fortifier Landrecies, 427. Pourvoit à la dé-fense de la Picardie; se retire à Guise, 438. Rappelle les seigneurs français qui se sont jetés dans Landrecies, 439. Décide d'attaquer Luxembourg pour secourir le duc de Clèves; dispositions qu'il fait à cet égard, 440. Se décide à garder et à fortifier Luxembourg; raisons qui l'y déterminent; il se rend luimême dans cette ville, 453. Délibére d'aller devant Landrecies pour y rencontrer l'Empereur, 454. Noms des capitaines qu'il laisse à la garde de Luxembourg , 455. Instruit de la disette de Landrecies, marche luimême au secours de cette place, 165. Résolutions prises dans son conseil pour faire entrer des vivres dans Landrecies, 466. Renouvelle la garnison de cette place, et accor 'e des récompenses à celle qu'il en fait sortir, 468. Leve son camp, et opère sa retraite sur Guise, 472. Pourvoit à la sûrcté de ses places, et se retire à La Fère-sur-Oise, 476. Fait faire des levées pour aller au secours du Piemont, 481. Envoie le prince de Melphe au secours de Luxembourg, 482. Envoic Martin Du Bellay en Piemont porter de l'argent au comte d'Enghien, et le charge de s'en procurer par tous les movens possibles, 491. Mande au comte d'Enghien de lui envoyer 6.000 soldats français et 6.000 Itaheus, pour resister à l'Empereur, 521. Donne le commandement de son armee en Picardie au Dauphin et an duc d'Orleans, sous la direc-tion de l'amiral d'Annebaut, 525. Baisons qui le determinent à traiter de la paix, 550. Conditions auxquelles elle est conclue, 551. Le Roi envoie des secours en Leosse, 559.

Lève une armée de terre et de me pour reprendre Boulogne, 561. & rend lui-même à Touques en Normandie, 562. Donne ordre au maréchal Du Biez de marcher sur Boulogne, 563. Après la mort de dec d'Orléans son fils, se retire su vilage nommé L'Hôpital, et de la cavoie plusieurs seigneurs visiter k fort élevé devant Boulogne, 587 D'après leur rapport, se retire à S. Fuscien, 588. Précautions prises pour empêcher une descente des Anglais au pays de Tiérache et environs, 591; et pour arrêter les Allemands sur les frontières de la Lorraine, 595. Le Roi envoie saprès de l'Empereur d'Annebaut et le chancel. Olivier pour faire de nouveaux traités, 597. Sur leur rapport, prend des mesures pour la desense de ses frontières, 598. Ordonne de faire une place qui fit nommée Villefranche-sur-Meuse. 599. Fortifications ordonnées à Ste-Menchould, à S.-Dizier, à Chau-mont, à Coissi et à Ligny, 600. Esvoie l'amiral d'Annebaut et le présid. Raymond pour traiter de la paix avec les députés du roi d'Angleterre; motifs qui l'y déterminent; conditions de cette paix, 604. Le Roi visite ses places fortes, 606. Meurt à Rambouillet, 608. Son éloge, 609. (Mém. de Du Bellay.)-Anecdote sur ce prince chez un charbonnier, XXII, 508, mote. charbonnier, XXII, (Comm. de Montluc.)

Précis de ses opérations militaires; tableau de son règne, XXIII, 179 et suiv. Pourquoi ce prince a été appelé grand, 200. Commeut il est fait prisonnier à Pavie; description de cette bataille, 202. Captivité du Roi; comment il en est délivré, 204. Faute que fait l'Empereur en cette occasion, 213. Etat de l'Europe après la délivrance du Roi; guerres en Italic, 214. Causes des pertes des Français dans ce pays, 223. Comment ils auroient pu y réussir, 224. Le Roi soutient en secret les luthériens d'Allemagne, et se lie avec le Ture, 230. Réflexions

sur les légionnaires créés par le Roi, 251. François 1 sauve Landrecies, 322. Rappelle ses troupes du Piémont en France; se défend, sans secours etrangers, contre l'Empereur, qui, au lieu d'assièger Paris, assiège S.-Dizier, 372. Force ce prince à se retirer par Soissons; traite de la paix, 373. Las de la guerre, consent à être trompé, 374. Réflexions sur les fautes commises par le Roi, par l'Empereur et les Anglais, dans cette dernière guerre, 378. Le Roi prepare u le grande armée navale qui, sous la conduite d'Annebaut, ne fait rien, 385. Après la mort du duc d'Orleans conclut une paix honteuse, 391. Sa mort, son caractère, joz. (Mem. de Tavannes.)

Conclut avec l'Empereur une trève de dix ans, XXVI, 70. Se brouille avec le Dauphin; causes de cette brouillerie, 71. Sa mort, 136. Son éloge, 137. Comparaison de ce prince avec Charlemagne, 141. Eu quoi ces princes différent et se ressemblent, 142. Ce que François 1 a fait pour les lettres, 143. Ses dernières paroles au Dauphin au sujet de M. de Vicilleville, 146. (Mém. de Vicilleville).— Est sacré à Reims; triomphe des Suisses à Marignan; conclut le concordat avec Léon x, XLV, 47. Ses paroles à ce sujet; après de grandes menaces et jussions, il le fait enregistrer au parlement, 48. Comparaison de Louis xii et de François 1.51. (L'Estole.) Faançois, dauphin, fils de Fran-

François, dauphin, fils de Francois I, fait des vœux pour que la guerre se rallume; s'attache à mademoiselle de L'Estrange, XVII, 116. Cause de sa mort prematurée, 136. Craintes et esperances que cette mort fait concevoir à la cour, 137.

Farrois ii monte sur le trône à l'âge de 16 ans, XX, 85. Il declare aux députés du parlement qu'il a donne la charge de toutes choses au cardinal de Lorraine et au duc de Guise, 86. Sa mort, 93. (Introd) — Met les Guise en credit; annonce au connétable la perte de

sa faveur, XXIV, 256. Sa mort imprevue change tout le gouvernement, 292. (Tavannes.) — Il commande qu'on fasse le procès aux conseillers du parlement de Paris arrètés par Henri 11; publie des édits contre les assemblees secrètes des protestans, XXXIII, 27. Pait son entrée à Orleans, où doivent se tenir les Etats, 111. Sa mort, 120. Le dessein des Guise échoue par cette mort, 121. (Mém. de Castelnau.) — Meurt à Orleans d'un mal d'oreille, XLV, 53. Vers faits sur lui, 54. (L'Estoile.)

François 1, duc de Bretague, contribue, avec le duc de Bourgogne, à la rançon de son frère Arthur de Richemont, VIII, 112. Détails sur la querelle élevée entre lui et son frère Gilles, 536. Fait mou-

rir ce seigneur, 550.

FRANÇOIS II, duc de Bretagne, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. Se met en marche pour aller, à S.-Denis, joindre le comte de Charolais, 236. Se retire en Normandie apres la paix, 249; puis en Bretagne, 251. (Mem. de La Marche.) — Se lie avec le comte de Charolais; vient à la cour avec une brillante escorte, mais n'y trouve plus le comte; son caractère, XI, 238. Ses vues en s'unissant avec la maison de Bourgogne, 239. Es-aio on vain de détourner Louis xi d'aller en Bretagne, 2/2. Fait manquer l'entreprise formée contre Françoise d'Amboise, veuve de Pierre ii, duc de Bretagne, 243. Menace d'une invasion subite par Louis XI, le trompe par de fausses promesses; refuse ensuite de reconnoltre le comte du Maine comme juge de ses differends avec le Roi, 260. Pait refuser l'entree de Nantes à ceux qui viennent lui notifier la sentence des commissaires du Roi; met tout en usage pour susciter des ennemis au Roi, 261. Negocie avec le comte de Charolais, et lui fait connoltre la lique qui se prépare en France; noms des seigneurs qui conduisent toutes ces intrigues, 262. Signe un traité avec le

abandonne, III, 7. Sont défait : Gaza, 10. FRANCET OU FRAUGET (le capit est dégradé de noblesse sur un echa-

fand pour avoir rendu sans resetance la ville de Fontarabie aux E-

Calabre, qui lui garantissent l'intégrité de ses Etats, 271. Après le traité de Conflans, se rend à Rouen avec le duc de Berri; la division s'étant mise entre eux, il est force de prendre le chemin de la Bretagne; son entrevue à Caen avec le Roi, 427. Traité qui y est conclu entre eux, 428. Signe à Angers un traité avec le Roi, et trois jours après un autre avec le duc de Bourgogne contre lui, 518. A quelles conditions avantageuses il fait sa paix avec le Roi, XII, 82. (Introd.) - Par le traité de Conflans, recouvre le comté de Montfort et autres, XIII, 325. ( J. de Troyes.) - Est obligé de livrer son favori Landais à ses ennemis, XIV, 160. De concert avec le duc d'Orléans, forme une ligue avec Maximilien contre Madame, 162. Tombe dangereusement malade, 164. Implore les secours des rois d'Angleterre, d'Espagne et des Romains; offre sa fille ainée à ce dernier, 168. Envoie Lescun négocier auprès de Madame, 170. Demande la paix au Roi, et l'obtient malgre les représentations de Madame; conditions de cette paix; meurt quelques jours après de chagrin, laissant la tutele de ses filles au seigneur de Rieux, 178. (Tabl. du res. de Ch.

pagnols, XVII, 426. (Du Beller.)

— Détails sur sa dégradation, XX. 352, note. (Mein. de Montine.) l'anaquet, capit. au service de Bourgogne, est fait prisonnier per Jeanne d'Arc, qui veut qu'il soit échangé contre un prisonnier français; il est jugé, et a la tête tran chée; les Bourguignons accusent la

FRANCOIS DE LORRAINE, frère du duc de Guise, grand prieur de France, general des galères, com-mande l'armée navale destince pour l'Ecosse; relache en Portugal, XXXIII, 87. Danger que court sa florte dans une tempête, 88. Il ramène ses galères à Nantes , 89.

Pucelle de sa mort, VIII, 284. FRA-PAOLO, moine venitien, est cité par les inquisiteurs de Rome pour avoir écrit pour les Vénitiens, XLVIII, 13. Manque d'être assa-

FRANÇOIS DE SALLES, evêque, prononce l'oraison funcbre du duc de Mercueur, NLVII, 331. Mem. de L'Estode à — Accompagne le prince de Piemont et madame à Lyon, et y meurt, L, 552. (Fentenay - Marcuil.)

siné, 83. Frénéric II, empereur d'Allemgne, fait un traite d'alliance avec la regente Blanche de Castille, II, 33. Son portrait, 62. Son ambition; protégé d'abord par la cour de Rome, parvient à l'Empire; prend la croix ; ne tient aucun de ses esgagemens; donne le trône de Naples à son fils; est couronne dans l'église de Saint-Pierre, 63. Distri-bue les évêches et bénéfices ecclesiastiques dans le royaume de Naples, contre le droit des papes; epouse la fille de Jean de Brienne. roi de Jerusalem, qu'il déposille plus tard de son royaume; se soumet à l'excommunication, s'il ne part pas dans deux ans pour la Terre Sainte; se rend à Otrante; revient aussitôt sur ses pas ; est excommunie par Gregoire ix, 64. Ecrit à ce Pape une lettre violente; soulève contre lui les seigneurs romains; part pour la Terre Sante, malgre le Pape, qui vouloit qu'il se fit absoudre auparavant, 65. Se couronne lui-nième roi de Jérusalem; revient en Italie, 66. Demande la paix ; va trouver Grégoire à Agnani, et se met à ses genoux; cherche à soulever les seigneurs romains; refuse d'entreprendre une nouvelle expedition dans la Terre

Francs (les) de Syrie surprennent Napeulous; prennent possession de Jérusalem, Tiberiade, Ascalon, que le sultan de Damas leur

Sainte; veut épouser en secondes noces la fille du roi de Bolième, 67. Se declare roi de Sardaigne ; est de nouveau excommuné; repond au Pape, qu'il accuse d'être indigne du rang qu'il occupe; oppose une profession de foi catholique à l'accusation moustrueuse portre coutre lui par Grégoire, 69. Ne tient aucun compte des ounseils que Louis ix lui fait donner par ses amd'un concile géneral qu'il avoit demande d'abord ; écrit au roi de France qu'il ac donners aucune sitrete aux evéques français qui traverseront ses Etats pour aller à Rome, 70. Tient les cardenaux prisonniers; les empêche pendant dix-huit mois d'élire un successeur au pape Célestin 1v. 77. Intimide par les menaces du roi de France, met enfin les cardinaux en liberté; envoie des députés au nouveau Pape; parolt vouloir sincerement la paix; l'obtient, 78; mais, peu fidèle à ses promesses, refuse d'exécuter le traite, et tend des pieges au Souverain Pontife, 79. Soliicite l'alliance de Louis 18, 81. Est defendu nu concile de Lyon par Tadre de Surse, un de ses conseillers; y est declare prive de tout honneur et dignité, 85. Sa fureur en recevant le décret du concile; envoie son chanceher Pierre des Vignes aupres du roi de France, pour lui demander sa mediation, 86. Abattu par les revers, il implore de nouvenu la mediation de Louis 1x; est attaque d'une maladie grave, 94. Toutes les especes d'infortunes semblent se reunir pour l'accabler; son caractere s'aigrit; il accable les peuples d'impôts, tombe de nouveau malade, est etoulle, dit-on, per Mainfroy, son his naturel; est enterre a Montreal, sous l'escorte de 200 Sarrasins, 95. Ses qualites, sea cuanous ances, gú.

FRENERIC, duc d'Autriche, parent et ami du jeune Conradin, suit ce prince en Italie, II, 141. Partage son malheureux sort, 142.

Faguéaic iv, duc d'Antriche, elu roi des Romains, vient à Besançon, où il est reçu avec grande pompe par le duc de Bourgogne; details our cette reception; noms des seigneurs qui se rendirent dans cette ville, IX, 307 et suiv. Sou entrée à Besaucon, 312. Affaires qui surent traitées entre les deux princes, 313. Frédéric va au devant de la duchesse de Bourgogne, qui fuit son entrée dans la ville, 3:4. Fêtes et festins à cette occasion; départ du Roi ; présens qu'il fait et reçoit, 315. Marche en Flandre pour délivrer son fils Maximilien, X, 458. Noms des princes al-lemands qui l'aucompagnent, 459. Fagogaic, frère d'Alphonse, roi

de Naples, commande l'armée de mer levée contre Charles viii, XIΠ, 29. Il est repoussé de Génes par la duc Louis d'Orléans, 30. ( Mem. de Comines.) — Entre pont le roi Ferdinand dans le château Neuf de Naples, lequel se rend par composition, XIV, 304. Renvoie au comte de Montpensier les otages qu'il en a regus; noms de ces otages, 305. Vient à Naples renforcer l'armée de mer, 31 (. (Villeneuve. ) - Succède à son neveu Ferdinand, roi de Naples, XV, 25. Refuse sa fille atnee Charlotte à Cesar Borgia, 29. Tombe dins le desespoir en apprenant que le Pape a donné l'investiture de son royanme aux deux rois de l'eance et d'Espagne, ff. Se renferme dans le château Neuf, capitule, et obtient de passer six mois dans l'île d'Ischia; vient en France, où il obtient le cointe du Maine, 47. (Tabl. du règ. de Louis XII. )

Fafaraic, prince de Tarente, fils de Ferrand d'Arragon, depuis rui de Naples, recherche l'alliance de la fille du duc de Bourgogne; fatigue des delais du duc, envoie prier Louis xi de lui accorder le passage dans ara Etats pour retourner auprès de son père, XII, 207.

Fatotaia, duc de Saze, surnommé le Sage, refuse la couronne impériale, et plaide en faveur de Charles, roi d'Espagne, XVII, 42. FRÉDÉRIC - GUILLAUME de Saxe, élu tuteur de Christian, duc et électeur de Saxe, chasse les calvinistes, XL, 425.

Fagnéaic, électeur et comte palatin après la mort de son oncle Jean-Casimir, se met en armes contre son grand oncle Richard, duc de Simmer; il obtient la remise du Palatinat, XLI, 3.

FRÉDEVILLE, commissaire d'artillerie, se distingue par sa diligence au château de Rabastens, XXII, 453.

Frédeville (le sieur de), commandant d'Issoire pour le Roi, est forcé de rendre la tour de cette ville par composition, XXXIX, 351. Est tué à la bataille d'Issoire, XL, 51.

Frégose (César), seign. génois, envoyé en ambassade avec Antoine Rincon auprès des Vénitiens par François 1, est assassiné près de Cantaloue par une troupe d'hommes déguisés, XVII, 158. (Introd.) -Est envoye par Lautrec pour faire la guerre aux Génois, XVIII, 46. Entre dans Genes au nom du Roi, 47. Ses démêlés avec Gaguin de Gonzague, XIX, 250. Est envoyé par le Roi vers la seigneurie de Venisc, 308. Contre l'avis de Langey, s'obstine à s'y rendre par eau, 310. Est tué à la plage de Cantaloue, 311. (Du Bellay.)

Fregosz (Jean), fils naturel du cardinal de Genes, est fait prisonnier par les Frauçais, XIII, 30. (Mem. de Comines.) - Est nommé doge, XV, 119. Est chassé de Gènes, 124. Y rentre, 125. ( Tubl. du règ. de Louis XII.)

Fregose (Octave), gouvern. de Genes pour le roi de France, se rend prisonnier entre les mains du

marquis de Pescaire, XVII, 389. Fazcose (Paul-Baptiste), lieute-nant de M. Damville, est tué d'un coup de canon dans une sortie de la garnison de Fossan, XXX, 138. ( Mcm. du Du Villars. ) — Défait dans une embuscade prés de Givet le bailli d'Avesnes et le seigneur de Trelon, XXXI, 403. (Comm. de Rabutin.) — Passe la Moselle à la naçe à la tête de 15 ou 20 chevanz, pour aller attaquer les ennemis, XXXII. 262. Fait une sortie, et sauve le seigueur de Navailles et ses coureurs enveloppes par les ennemis, 3:5. Tombe sur un parti de fourrageurs, et met le feu à leurs charrettes, 322. Fait une sortie sur la troupe da

marquis d'Aremberg, brahason, 329. (Siège de Metz.) Fazze (Julien) est tué en por-tant au parlement des mémoires et papiers concernant le procès de pla-sieurs protestans, XXXIII, 34. Edit rendu a cette occasion, 35.

FREMIOT (André), archevêque de Bourges, harangue le Roi au non de l'assemblée du clergé; lui remontre les abus des pensions laiques, XLVIII, 164.

Frequentie, homme de bien et lettre, se noie en passant l'ess a Choisy, XLVII, 406.

FRESEE (Charles de) est bain par les Comans, I, 300; et taé, 392. Fazzaz (Julien de), un des juges qui ont condamné Anne Dubo est assassiné au Palais même, XX,

FRETEL (Robinet) se distin au combat naval livré près de Mo-

don, VII, 79.
Falaise (Jean de) prend la croix, I, 102. Est nommé par le comte de Blois pour aller à Venise, 106. Est envoyé à Rome après la prise de Zara, 166. A la bataille d'Andrinople, descend de son cheval, et place dessus le comte de Blois blessé, 354. Est tué à cette bataille, 356.

FROIEVILLE ( P. de ) prend la croix, I, 102. Se rend en Syrie avec Regnaud de Montmirail, 164.

FROIEVILLE (Robert de ) prend

la croix, I, 102.

FROIEVILLE (Jean de) se rend en Syrie avec Regnaud de Montmirail , I , 164.

FRONSBERG (Georges de) lève à ses frais 15,000 lansquenets, et va au secours de Milan occupé par les tronpes de l'Empereur, XVIII, 23. FRORTENAC (le sieur de) est charge par Henri 17 de porter son portrait à Marie de Médicis; devient pre-mier maître d'hôtel de la Reine,

XXXVI, 448.
FUENTÈS (le comte de), général espagnol, s'empare de plusieurs places importantes de la Picardie par la négligence des capitaines fran-çais, XXXVI, 295. (Mém. de Cheverny.) — Est envoyé par le roi d'Espagne pour remplacer le duc de Parme, XLI, 174. Fait rechercher ceux qui ont manic les finances, et en punit plusieurs, 177. Sur-prend la ville de Huy, qu'il emporte d'assaut, XLIII, 20. Fait trancher la tête au sieur de Gommeron; prend le Castelet par composition, 50. Fait le siège de Dour-lens, 56. S'empare de la ville et du châtean, où il fait un horrible carnage, 58. Investit Cambray, 68. Fait battre cette place; tient conseil pour savoir s'il continuera le siège, 96. Prend la ville par capitulation, 90. (Cayet.) — XLVII, 141 et 146. Sa mort, XLIX, 109. (L'Estoile.)

FULGENCE (le père), cordelier, est exécuté à Rome pour avoir écrit

contre le Pape dans la cause des Vénitiens, XLIX, 110. Fontes (Martin ), petit-file d'A-dam Fumés, médecin de Louis xt et maître des requêtes, rend un siugulier jugement au sujet de la distance de Sainte-Marie à Ageu, XXXVII, 314.

Fuastemaras (le counte de ) vient à Paris de la part de l'Empereur demander du secours au Roi contre l'électeur palatin, élu roi de Bobé-

me, L, 454.

Fusik (Marie-Antoine), curé de S.-Barthelemy à Paris, est poursuivi en justice sur trois chefs d'accusation, XLVIII, 343. Exhorte ses paroissiens à la paix et à l'union, XIIX, 92. Préche hardiment con-

tre les jésuites, 175.

Pretenneag (Guill. de ) rétablit la ducipline parmi les lansquenets, XVIII, 319. Assiege la ville de Luxembourg, puis se retire en Al-lemagne, 482. Force Luxembourg à capituler, ainsi que la ville de Commercy, 524. Se rend maltre de Vitry, 535. Est fait prisonnier, et con-duit à Paris à la Bastille, 548.

G

GARASTOR, lieuten. du capit. du guet, est condamne à mort et exécute, comme partisan des hugue-nots, XXXIII, 222.

Garaire, seigneur de Pise, vient demander du secours au marechal Boucicaut contre ses sujets révoltes, VII, 119. Veut vendre Piee et tout son comié aux Florentius, 127. Traite qu'il conclut avec eax, d'après les conditions proposées par Houcicaut, 133. Les Pisans sont forcés de se soumettre aux Florentins, 138. Gabriel va demeurer a Milan, où il se moutre traftre et parjure envers le duc son frère, 176. Projette avec Pacin-Kan d'enlever au Itoi la seigneurie de Génes; vient dans la ville pour exécuter son projet, 177. Comment le complot est decouvert, 178. Ses lettres à Pacin-Kan interceptées, 179. Il a la tête tranchée, 180. GARTAN. Voy. Part. Castan.

GAGUIR (le seign.) de Gonzague se rend maître du château de Cariguan par composition, XIX, 191. Cette composition devient une occasion de différends entre lai et Gay de Rangon, 248. Le Roi lui permet de se retirer chez lui, 253.

GAIAS (le comte de) se distingue à la défense de Sienne, XXI, 219.

GAILLARD (le capitaine), cunemi jure d'un gentilh. de ses voisins, qu'il accuse d'avoir tue son frère, va l'attaquer la muit dans son chàteau avec une troupe de bandits, le tue, lui, sa femme et tous ses domestiques; comment ces bandits sont aussitôt punis; Gaillard est arrête et conduit à Bordeaux, XXXVII, 309. Il avoue hardiment son crime devant ses juges; reçoit la mort avec fermeté, 310.

GAJASSE (le comte de) rend làchement Cazelle aux Impériaux, XXIX, 300.

GALAND (Pierre) est nommé par François 1 à la chaire d'éloquence latine fondée par ce roi, XVII, 122.

GALAS (le comte de) force le cardinal de La Valette et le duc de Weimar à se retirer sur Metz, LI, 227. Prend Saverne, 228. Se loge à Marimont, où il se retranche et brave l'armée française, 230. Se retire en Alsace, puis en Allemagne, 234. Est forcé de se retirer de la Bourgogne, où il ne peut rien faire, 271.

GALATHA, château sur le port de Constautinople, enlevé et pris par les princes croisés, I, 204.

GALÉAS de S.-Severin, frère du comte de Cajasse, lieuten. de Ludovic Sforce, se rend à Lyon auprès du Roi avec une belle escorte; comment il y est reçu. XIII, 25. Conseille aux Pisans de se révolter contre les Florentins, 43. Ce qu'ils font en effet, 45.

Galicai (Léonora). Sa naissance; par quel moyen elle devient femme de chambre de Marie de Médicis; crédit qu'elle obtient sur son esprit, L, 103. Devient dame d'atour de la Reine, 104. Est condamnée par arrêt du parlement à avoir la tête tranchée; feu son mari, le maréchal d'Ancre, est déclaré comme elle criminel de lèse-majesté, et teus leurs biens sont confisqués, 389. Elle souffre la mort avec constance, après avoir demandé pardon du mal qu'elle a fait à certaines personnes, 390.

Galigai (EL), frère de la femme de Concini, est pourvu de l'abbaye de Marmoutier; pourquoi on l'appelle le magot de la cour, XLIX, 65.

GALLATT (le sieur de) sauve le Roi et l'Etat à la bataille d'Arques, par une action remarquable, XLIV, 573 GALLERAN, frère du comte de Perigord, va au devant de Dugueclin, V, 63. Monte avec lui à l'asaut d'une abbaye, 65.

GALLES (le prince de), consu sous le nom du prince Noir, fils du roi Edouard in, charge, à la tête du corps qu'il commandoit à Crecy, la cavalerie française, et rend l'action générale, IV, 111. Descend en Guyenne, ravage la Gascogne, 124. Pénètre dans le Berri, 129. () fre d'abandonner ses conquêtes ; déclare que jamais l'Angleterre n'aura à payer sa rançon, et se prépare à la bataille, 130. Sa conduite généreuse envers le Roi et les seigneurs français prisonniers, 131. Somme de paroitre devant la cour des pairs, refuse avec fierté de s'y rendre, 150. Affoibli par une maladie cruelle, est obligé de quitter la Guyenne, 154. Succombe à sa maladie; son caractère, 157. (Précis des guerres entre la I'r. et l'Angl.) — Est touche du pitoyable sort de Pierre-le-Cruel; envoie au devant de lui Jean Chandos, 3ç4. Le reçoit, l'écoute, lut promet des secours, 396. Sa joie ca recevant en présent la table d'er. 397. Son étonnement en apprenant que la princesse de Galles n'en est aucunement satisfaite, et désap-prouve la protection qu'il accorde à Pierre-le-Cruel, 398. Pait sea préparatifs pour se mettre en campegne; sa jalousie contre Duguesclin entre pour besucoup dans ses réso-lutions, 399. Ecrit à tous les seigneurs qui dependoient de lui de venir le joindre; envoie un cartel à Henri, 400. Demande passage au roi de Navarre, qui n'ose le lui refuser, 404. Se décide à livier betaille, 410. Commande le corps de réserve; court de rang en rang. exhortant les siens à ne faire aucun quartier aux Espagnols, 412. Envoie un héraut dénoncer le combat. 413. Se porte sur la cavalerie espagnole, la fait poursuivre la lance dans les reins, 418. Fait un dernier effort pour obliger Duguesclin à se rendre, 401. Refuse de le livrer a

don Pédre, qui vont se venger sur les prisonniers français; confie Duguesclin à la garde du captal de Buc, 422. Fait apporter sa table au milieu du champ de bataille, 423. Soupçonne la fidélité de don Pèdre, 425. Lui fait promettre qu'il n'aura aucun ressentiment contre les bourgeois de Burgos, 426. Trompe par ce prince, se retire avec son armée du côte de la Navarre, 428. Refuse de délivrer Duguesclin, 429. Vent aller punir la pertidie de don Pédre, 430. Accorde la liberté, moyennant rançon, au Besque de Vilaines et au maréchal d'Andreghem, 444. (Mem. sur Duguesclin.)

GALLES (la princ. de) fait diner Duquesclin avec elle à Angoulème, et lui donne 30,000 florins pour

payer sa rançon, IV, 453.
GALLIOT (Jacq.), commandant de l'armee royale sous les ordres de La Tremouille, est tué à la bataille de S.-Aubin, XIV, 408.

GAMACRE (le sire de) fait lever le siege de S.-Martiu-le-Gaillard, attuque par les Anglais, VII, 308. ( Mein. de Fenin.) — Defait les Bourguignous vers Blanquetaque en Picardie, VIII, 92. Est fait prisonnier a la bataille de Crevaut, 94. ( Mein. conc. la Puc. )

GANACHE (le marq. de) est tué dans une embuscade, après s'être vaillamment défendu, LI, 219

GARIN, march. de la rue S.-Demis, marie sa tille au tils du presid. de Hacqueville; les ecus font ce ma-riage, XLVI, 293.

Ğanon (Achille), avocat et consel d'Annonay. Ses Mémoires renferment des détails sur les Etats de Languedoc de 1560, et sur les troubles qui les suvirent, XX, 34. (Introd, aux Mem, de la sec. moitié du 26 siècle.) — lle renforment aussi des details sur les horreurs auxquelles la ville d'Annonay fut en proie pendant les premieres guerres civiles. Le style de Gamon offre quelquesous de la précision et de l'energie, XXXIV, Juo. (Notice.)

GARBORVILLE (Gautier de) prend

la croix, I, 102. Est nommé par le comte de Blois pour aller à Venise.

GARGES (le baron de) est tué à Sumène avec 180 des siens par les protestans, XXXIV, 372. GARRAY (le présid de) est nom-me chancelier du royaume de Na-

ples, XIV, 234.

GARTOIS (les) pendent et étranlent le valet d'un héraut envoyé à Gand par les ambassadeurs du roi de France, XI, 33. Sous le nom de compagnons de la verde tente, pillent et brûlent le village de Hultz, 34.

Garcie (don), fils du vice-roi de Naples, essaie inutilement de repreudre Sienne, qui a secone le joug de l'Empereur, XXIX, 210.

Ganne (le haron de La), général des galères du Roi, enlève 15 navi-res espagnols, XXVIII, 421. Attaque et preud deux navires de la même nation, XXIX, 280. En prend trois autres devant S.-Florent, 557.

GARDES du roi de France. Voy. les Mem. de Fleurange, XVI, 161.

GARDES des rois : en quel nom-bre ils doiveut être, XXIV, 319. GARRET (Heuri), provincial des jesuites en Angleterre, est exécute à mort comme complice de la con-

juration des poudres, XLVII. 523. GARRIER (Leurent), pendu au gibet de Paris pour cause de meurtre, reçoit au bout d'un an et demi les honneurs de la sépulture,

XIV. 83. GARRISORS de ceux de la religion (ctat des) pour l'année 1606, XLV III, 139.

GARRIGUE (le capit. La) prend e escalade le fort La Piova, XXIX, 118. Se retire ensuite avec

son butin et sans perte, 119. Gazats (don), géneral de l'armee espagnole, est blessé au siege d Ostende, XLVII, 320.

d Ostende, XLVII, 320. Gazaut (le capit.), commandent de Cosme pour le Roi, défend cette place contre un seigneur milaneis nomme Maintroy, XVII, 33p Le force à la retraite, 340. Le poursuit et le fait prisonnier, 341. Est tué au siège de S.-Germain, XIX, 484. Gas (le capit Le) vend l'évêché

Gas (le capit. Le) vend l'évéché d'Amiens à une dame galante de la cour pour 30,000 livres, XLV, 107.

GASCON (Bernard), connu sous le nom du Petit Feuillant, se fait admirer par ses prédications, XLV, 334. Apostrophe daus un sermon madame de Nemours, mère du duc de Guise, après la mort de ce prince, 383.

Gassion (le capit.) range la ville de Nantes au parti de la Ligue et sous le commandement du duc de

Mercœur, XXXIX, 71.

Gast (Du), favori du Roi, est

tué dans sa maison par des hommes

masqués, XLV, 123.

GAST (Du), beau-frère de L'Estoile et conseiller du Roi, reçoit, la veille de sa mort, des dépêches du chancelier pour les sceaux de la reine d'Ecosse; l'ambassadeur d'Espagne assiste à son convoi,

XLV, 288.

GASTON DE FOIX, duc de Nomours, se rend secrétement à Mi-lan, où il devient lieutenant général pour le Roi, après la mort du seign. de Chaulmont; enlève Bologne au Pape, Bresse et Bergame aux Venitiens, XIV, 460. Resiste avec gloire aux armées ennemies; est tué à la bataille de Ravennes, 461. (Paneg. du Chev. sans repr.) - Est envoyé par le Roi pour fuire ses premières armes sous Jean-Jacques Trivulce, XV, 106. Est nomme lieutenant général en Italie; son caractère; projet formé par Louis xit de lui donner un trone; il force les Suisses à rentrer dans leur pays, 111. Marche au fort de l'hiver au secours de Bologne; entre dans cette ville, et force Raymond de Cardonne à en lever le siège, 112. Pait en neuf jours une route de 50 lieues à travers tous les obstacles imaginables; entre dans le château de Bresse, 113. Ordonne le lendemain d'attaquer les Véuniens; sou discours à ses

soldats; s'empare de la ville, qui est livrée au pillage, 114. Court at-taquer Ravennes; triomphe, et toube frappé d'un coup mortel, 115. Ses funérailles; tombeau qui lui fut élevé à Milan quelques années apres sa mort, 116. (Tubl. du règ. de Louis xII.) — Est envoyé en Ilale avec Louis d'Ars, 327. Succède an seigneur de Longueville dans la charge de lieutenant général pour le Roi dans le Milanais, 376. Il rassemble son armée à Final près de Ferrare; entre dans Carpi, où il interroge un astrologue celèbre, qui fait plusieurs prédictions sur la bataille qui doit se livrer entre les Espagnols et les Français; predictions qui se vérifient bientot, 378. Marche au secours du château de Bresse, où il fait son entree, 392. Assemble tous ses capitaines, qui décident de livrer assaut à la ville; dispositions prises, XVI, 2. Envoie un trompette sommer Andre Gritty de rendre la place, 4 Sur son refus, donne le signal de l'assaut, 5. Encourage les siens à veuger la mort de Bayard, qu'il croit tué; fait fuir les Vénitiens, 8. Pait cesser le pillage de la ville, ct ramener dans leurs maisons les dames qui se sont enfuies; fait trancher la tête au capitaine Avogare, qui a livré d'abord la ville aux Vénitiens, 12. Console le chevalier Bayard, et lui fait force presens, 13. Assemble tous ses capitaines, et marche sur Bologne; rencontre l'armée ennemie su Castel Saint-Pedro; description de cette armée; quel en est le nombre, 14. La veille de la bataille de Ravennes, de l'avis de Bayard, Gaston fait l'or-donnance de la bataille; noms des chefs des corps, 36. Conversation entre Gaston, le chevalier Bayard. et le capitaine Pedro de Pas, ches des genetaires espagnols, 39. Détails sur la bataille de Ravennes, 40. Comment il y est tué, 47. Desil que sa mort répand dans l'armée, 50. Est enterré à Milan avec de grands honneurs, 54. (Alem. de

Bayard.) - Marche sur Bresse, s'en empare ; détails sur la prise de cette place et de sou châtesu, 211. Va faire le siège de Ravennes, 213. Decide qu'il faut livrer bataille aux Vénitiens, 214. Détails sur cette bataille; noms de ceux qui y furent ou tués ou blesses, 215. (Fleurange.)

Gaston, troisième fils de Henri 1v, naît à Foutainebleau le 25 avril 1608; il est appelé duc d'Anjou, XLVIII, 127. (Mem. de L'Estoile.) Est inconsolable de la prison de M. d'Ornano; fait ses plaintes au chancelier d'Aligre, I.I., 9, et au cardinal de Richelieu, 10. Témoigne hautement son déplaisir de la prison de M. de Chalais; consent à épouser madem, de Montpensier; avantages que le Roi lui fait par ce mariage, il prend le nom de duc d'Orléans, 21. Cerémonies du ma-riage, 22. Va au siège de La Rochelle; sa passion pour la princesse Marie; son mecontentement contre la Reine mère à cette occasion, 109. Contredit dans sa pa-sion pour la princesse Marie, il se plaint de Richelieu, 159. Econte les proposi-tions qui lui sont faites pour sortir de la cour, 160. Se rend à Lyon auprès du Roi qui est malade, 169. Va trouver le cardinal pour lui déclarer qu'il renonce à son amitié; s'en va a Orleans, 179. Refuse de revenir à la cour, 185. Se retire en Bourgogne, puis en Franche-Comte, 186. Est envoyé pour commander l'armée qui est sous les ordres de M. le comte de Soissons; se raccommode avec lui, 200. Reçoit ordre de commencer le siege de Corbie, 262. Ses propos piquans à M. le marquis de Fontenay; à quelle occasion, 263. Prend la résolution avec M. le comie de Soissons de tuer le cardinal de Richeheu; change ensuite de desseiu, 268. Se retire a Blois , 273. Raisous qui le determinent a retourner à la cour, 275. (Fonten.-. Marcuel.)

Gancura, soldat de fortune, forme une entreprise sur Villefranche en Champagne; échoue, et laisse 2 ou 300 des siens sur la place, XXXVI, 332; XLIII, 351.

GAUCHER-DINTEVILLE, seigu. de Vaulay, est envoyé en Italie pour faire une levée de 10 à 12,000 hommes de pied, et de 600 chevaulégers; opère cette levée en quinze jours, XIX, 183.

GAUCHERIE (le sieur de La) est donné pour précepteur au prince de Navarre, depuis Henri 1v,

XXXIX, 246.

GAUCOUR (le seign. de), fait pri-sonuier par le comte de S.-Paul, est envoyé en Artois, puis délivre moyennant finances, VII, 255.

Gaucourt (le seigu. de), lieutenant du Roi, est envoyé pour remettre le siège devant Perpignan, XIII, 435. Meurt à Paris, dont il étoit lieutenant pour le Roi, d'une maladie qui enlève plusieurs personnes de distinction, XIV, 102.

GAULTIER DE CUREL CONSEIlle aux croisés, pour éviter le feu grégeois, de se jeter à terre sur les coudes et à genouv, et de crier mer-

ci à Dieu , II , 235.

GAULTIER DE LA HORGER, portehaunière du comte d'Aspremont, fait preuve de grande bravoure, II,

GAULTIER DE CRATILLOR, CDvoye par le Roi pour défendre les machines que les Sarrasins vouloient enlever, 11, 256. Repousse vioureusement l'ennemi, 261. Trait de sa brayoure; sa mort, 308.

Gausic (Luc), célebre mathématicien, fait une prediction sur le regne de Henri II., XLV. 57.

Gaunt (les comtes de), d'une des grandes familles d'Ecose, projettent d'assassiner le roi de ce pays pour venger leur père, décapite comme coupable du crime de lése-majeste, XXXVI, \$53. Comment ils échouent dans leur projet, \$5 Leur punition , 455 ; XLVII , 289 CL SHIY.

GATTHIER DE S.-DERIS MANQUE aux promesers qu'il avoit faites aux chefs croisés, 1, 132. GAUTHIER, archev. de Sens, est envoyé par la reine Blanche pour demander Marguer. de Provence en mariage pour Louis 1x, II, 53.

GAUTIER (le chev.), du parti anglais, commandant la ville de Beaux, refuse de se rendre à Duguesclin,

٦, 92.

GAUTIER (le pere), jesuite, pu-blie un livre intitule Table chronoraphique de l'état du christianisme,

XLVIII, 252.

GAUVAIN-QUERET, seigneur de Dreul, est chargé de porter des lettres de pacification sux habitans de Gand, X, 151. Comment ces lettres sont reques, 152.

GAUVAIN-LE-ROT s'engage à remettre dans les mains du connetable Marcoussis, Chevreuse et Mont-

lhery, VIII, 489. GAUVAIR-MAUNIEL, lieut. général du bailli de Rouen, est fait prisonnier, et décapité au Pont-de-l'Arche pour crimes à lui imputés, XIII, . 339

GATMACHES (J. de), béraut du Roi, est assailli de grosses pierres

par les Turcs, II, 250.

GAZAL-UDDIN, cadi, voyant que la victoire se déclaroit pour les Francais parce que le vent souffloit dans le visage des Musulmans, et élevoit contre eux la poussière, adressa la parole au vent et le fit changer; ce qui fut cause que le roi de France fut fait prisonnier, III, 58.

GEFFROT DE LA CHAPELLE porte à Thibaut de Champagne une lettre du Roi qui lui défend d'épouser la tille du comte de Bretagne, II, 194.

GELOSI ( li ), comediens italiens, commencent à jouer leurs comédies dans la salle des Etats à Blois, XLV, 149. Puis à l'hôtel de Bourbou à Paris, 151. Ils reçoivent défense de jouer, 153. Obtiennent un ordre du Roi pour représenter leurs comé-

Gerus, archev. d'Embrun, se prononce en faveur de Jeanne d'Arc,

VIII, 267.

GEMELEDDIN-ABOULMOASEN-IOU-SEF, historien arabe. Voir son Extrait au tom. III, 38. Beau portiat qu'il fait de Louis 1x, 43. Gruentard, préchant à Note-

Dame sur l'ouverture des Eure. fait tous ses efforts pour pruner que la loi salique pent être chance et corrigée par la nation, XLV I,332

GÉBÉRAL : qualités que doit avoir un général en guerre civile, XXIV.

347. Gênes (la ville de ), déchirée p les factions, se donne librement à b France; discours des ambassadeur génois au Roi, VI, 248. ( Tabl. da règ. de Ch. r.) — Sa puissance anéantie par l'effet de la haine beréditaire entre les guelfes et les p-belins, VII, 5. La prospérité de tie nes réveille l'ancienne jalouse de Venise, 30. (*Boucicaut.*)

Genié (M. de ) est condamne avoir la tête tranchée pour aver faussement accusé M. de Vendôme de vouloir entreprendre sur la per-

sonne du Roi, L, 398. Genissac (le sieur de), attache au roi de Navarre, est tue dans une escarmouche près de Pons, XXXV,

Genus, envoyé par Coligny avec 3,000 hommes pour secourie h est battu par les Espagnols, XXV. 283. ( Mem. de Tavannes. ) — Est tué dans un combat livré près do Quesnoy, XXXI, 232. (Comm. & Rabutin.)

Gentil, commis du surintendant Sambiançay, est pendu pour avoir soustrait une somme de 400,000 écus qu'il a livrée à la ducherse d'An-

goulême, XVII, 53.

Gentil (le présid.) est pendu au gibet de Montfaucon, XLV, 51.

GENTILSHOMMES de nom et d'armes : diverses opinions sur les qualités qui constituoient ces gentilshommes, III, 200. La plus proba-ble est qu'ils devoient justifier quatre lignes de noblesse, 203; ce qui se prouve par divers statuts d'ordre de chevalerie, 204. Il n'étoit pas ermis aux gentilsh. de prendre alliance ailleurs que dans les familles nobles, à peine de dechoir des

prerogatives qui appartencient aux mobles, 205. Sur quelles raisous étoit fondée cette défense; les Juis, les Samaritains et les lbères ne permettoient point d'alliances étran-gères, 206. Théodose et les lois des Visigoths les défendirent, 207. Les nobles mésalliés ne pouvoient aspirer aux dignités éminentes, ni se trouver dans les assemblées des chevaliers aux tournois, 208. Les lois civiles et politiques ont établi des peines pour empêcher les misalliances, 211. Pensee du roi Eumênes à cet égard; expressions de l'historiographe Georges Chastellain, qui appuie l'opinion qu'on avoit en France de la noblesse de nom et d'armes, 212.

GEOFFROY D'HARCOURT, frère d'un des seigneurs bretons décapités pour leurs liaisons avec Edouard, et réfugié auprès de ce prince, lui conseille de débarquer en Norman-

die, IV, 107.

GEOFFROY, seign. de Preuilly, passe pour être l'inventeur des tour-nois, III, 112. Ducange pense qu'il fut seulement le premier qui en dressa les lois et les règles, 113. Georgaor, comis du Perche,

prend la croix, I, 104. Sa mort;

son portrait, 128.

George, evêque de Waradin, est tue par ordre de Ferdinand, roi de Hongrie; son elevation; cause de sa mort, XXIV, 26.

Génano (le grand), capit. du fort de Jadine, est fait prisonnier par le duc de Nevers, XXXI, 248.

Gezan (Balthazar), de Dole, tue

à Delft le prince d'Orange; ses de-clarations, son supplice, XLV, 279. Grason (Jean Charlier, connu depais sous le nom de), commence se carrière dans une assemblee du clerge, où il fut decide que Be-nolt zur devoit abdiquer, VI, 238. Cherche à rétablir la paix dans l'Eglise et dans l'Etat, 264. Sermon pathetique qu'il prononce à cette occasion, 265. Se rélugie dans les voûtes de Notre-Dame, 309. Tient devant le Dauphin un discours fort

d'éloquence et de rasson, 311. Devenu chancelier de l'université, refute la doctrine de Jean Le Petit, 314. Est envoyé au concile de Constance, où il fait condamner cette doctrine, 316. (Tabl. du règ. de Ch. r.) — Sun livre de l'Autorité des Conciles est saisi par le nonce du Pape, XLVIII, 1. (L'Estoile.)

Ganzá (le sieur de ), mestre de camp, est tué à la prise du faub. de Saint-Symphorien près de Tours, XXXIX, 133.

GESSARS ( le sieur de ) évente une mine que le Roi fait jouer sous le mont Sainte-Catherine, au siège de

Rouen, XLVI, 232.

GIAC (P. de) cat fait chancelier par le duc de Bourgogne; harangue les Parisiens sur la place de l'hôtel de S.-Paul, et leur annonce que l'indignation du Roi n'est pas cal-mée, VI, 196. Se distingue à la cour d'Isabelle à Vincennes, 329.

GIAC (la dame de ) acquiert un grand pouvoir sur le duc de Bourgogne; parvient à lui persuader de traiter directement avec le Dau-phin, VI, 349. Ses artifices dissipent ses inquietudes au sujet de l'en-

trevue de Montereau, 350.

GIAC, favori de Charles VII, est place auprès de ce prince par le ministre Louvet, VIII, 22. Effrayé des succès du comte de Richemont, le met hors d'état de continuer ses opérations, 23. Est enlevé de la cour, jugé et exécuté, 24. (Tebl. du reg. de Ch. r11.) - Est mis auprés du Roi par le président de Provence, 111. Conseille de jeter dans la rivière l'évêque Comberel pour avoir parlé contre une levée de tailles dans l'assemblee des Etats, 118. Ses démêles avec La Trémouille ; est enlevé à Issoudun dans l'hôtel du Roi; conduit à Bourges, puis à Dun-le-Roi, où il est juge, 119 Confesse tout or dont il est accuse; est jeté dans la rivière, et remplace auprès du Roi per Le Comus de Beau-lieu, 120. (Mém. conc. la Puc.) - Ecarte du Roi tous les seigneurs, excepté ceux de Clermont et de

Foix; fait empoisonner sa femme, 434. Comment il est enlevé à Issoudun, 435. Est conduit à Dun; confesse tous ses crimes; offre au connétable de Richemont 100,000 écus, sa seconde femme, ses enfans, ses places, pour garans de sa promesse de n'approcher du Roi de 20 lieues, 436. (Richemont.)

GIBERCOURT (le sire de), maire de la ville de S.-Quentin, seconde puissamment Coligny dans la défense de cette place, XXXII, 37. (Voir aussi, même tome, Siège de

S. Quentin, 439.)
Gir (le maréchal de) est envoyé avec J.-J. Trivulce à Pontremoli, où il s'établit; ne peut empêcher la destruction de cette ville, XIII, 115. Mande au Roi qu'il a passé les Apennins, 121. Est envoyé à Novarre pour aider le duc d'Orléans à en sortir, 172. (Mém. de Comines.)
— Accusé par Anne de Bretagne, épouse de Louis XII, il succombe; détails sur ce proces; il perd tontes ses places et ses dignites, XV, 63 et suiv. (Tabl. durèg. de Louis XII.)

et suiv. (Tabl. durèg. de Louis x11.) Gizgza (Nicolas), syndic de la ville de Nuremberg, est exécuté à mort pour inceste, XLVII, 513.

Gilles, frère du comte de Richemont, tient pour le parti du duc de Bourgogne, VIII, 411. Est arrêté par ordre du Roi, 536. Conduit au château de Dinaut, 537. Sa mort racontée par Jean Chartier, 550.

Gillot (Jacq.), conseiller d'E-glise à la grand'chambre du parlement de Paris. Sa naissance, sa famille; est admis conseiller-clerc au parlement; assiste aux obséques de Charles ix; est emmené dans les cachots de la Bastille par Bussy-le-Clerc, XLIX, 241. Se réunit au parlement de Tours; son goût pour les lettres; sa liaison avec les beaux esprits de son temps, 242. Il tra-vaille à la satire Ménippée; sa mort, 243. Ses ouvrages; il publie une relation de ce qui s'est passé au parlement de Paris touchant la régence de Marie de Médicis, 244. (Notice.)—Publie le recueil des priviléges

de l'Eglise gallicane, XLVIII, 243 (Mém. de L'Estoile.)

GIRESHE (Nicole de) est blesse a l'assaut du boulevard d'Orlésse, VIII, 142.

Givar (le sieur de) se signale dans l'attaque des faubourgs de Paris. XXXVI, 154. S'acquiert un grad honneur par la reprise de Corbeil, 183. Est forcé de rendre Neufchâtel aux ducs de Parme et de Mayeme, 206. Est tué d'un coup de mousquet au siège de Laon, 281. (Més. de Cheverny.) — Après la bataille d'Ivry, il laisse passer, moyennant une certaine somme, une grande quantité de vivres pour Paris, XL, 53 Reprend Corbeil par surprise, 13 Est forcé de remettre Neufchâtel au duc de Parme, XLJ, 41. Poursait la cavalerie espagnole jusqu'aux portes de La Fére, 243. Est tué au siège de Laon, 244. (Mém. de Cayet.)—Vient braver les Parisiens; est repoussé, XLVI, 54. Reprend Corbeil, 106. Est forcé de rendre par composition la ville de Neufchâtel, 239. Est tué au siège de Laon, et fort regretté de toute la noblese, XLVII, 69. (L'Estoile.)

GLACIDAS, capitaine anglais, est chargé de la garde et de la défense des tournelles d'Orléans, VIII, 143. Menace de faire tuer tous les habitans quand il entrera dans la ville; invite le comte de Salisbury à venir voir la fermeture et l'enceinte du siège, 144. Est noyé dans la Loire avec les seign. de Ponvains et de Commus, en voulant se sauver par le pont-levis des tournelles, 175.

GLAIVE (le seign. de) est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 509. GLAND, beau-frère de l'. de L'Es-

GLAND, beau-frère de P. de L'Estoile, est blessé d'un boulet tiré de l'armée du Roi, XLVI, 63. GLENAY (le capit.). Le sergent de

GLENAT (le capit.). Le sergent de ce capitaine est tué sur les tranchées des ennemis; courage d'un des goujats valets, qui va au milieu de Parquehuscrie chercher le curps de son maître, et l'apporte dans la ville de Metz pour lui faire donner la séputture, XXXII, 358. Le capit. Glenay

est fait mestre de camp à la place du capitaine Favars, mort de ses blessures, 360.

GLESEL (le cardinal), favori de l'Empereur, est arrêté à Vienne par le roi de Hongrie et l'archiduc Ferdinand, L, 422.

GLOCESTER (le duc de) reçoit de Henri v mourant la régence d'Angleterre, VI, 360. (Tubl. du règ. de Ch. ri.) — Eponse Jacqueline de Hainaut, femme du duc de Brabant, VIII, 20. (Tabl. du règ. de Ch. rii.)

VIII, 20. (Tabl. du règ. de Ch. rii.)
Gonia Agace, séduit par l'appat
de l'or, indique à Edouard un endroit où la Somme étoit guéable
pendant la marée basse, IV, 109.

GODEFROT (Denis), historiographe de France, public les Mémoires concernant la Pucelle d'Orleans en 1661, VIII, 3. Sou opinion sur ces Memoires est difficile à adopter, 4. Il en a rajeuni le style, 5. A fait reimprimer aussi les Mémoires sur le comte de Richemont, et en a de même rajeuni le style, qui présente trop souvent un melange desagreable des formes antiques et modermes, 408. Sa collection des histoires contemporaines de Charles vu seroit très-precieuse si elle etoit comlète; ce qu'on doit y regretter; l'article auquel il a donne le plus de développement est celui qui concerne Fiorent d'Ilhers; cette consideration a décide les éditeurs à le conserver dans leur Collection, 570.

Godernor (Théodore) public en 1630 les Memoires sur Boucieaut, VI, 169. Public en 1612 les Mémoi res relatifs au comte de Richemont; de qui il les tenoit; pourquoi les nouveaux editeurs ont prefere sa version à celle de Denis Godefroy, VIII, 408.

Gostraor (Denis', lils de Theodore, publie eu 1653 les Memoires de Feuin, VI, 170.

Gonzant, anteur d'un livre intitule Maintenne des Souverains, XLVIII, 66.

Gonzanor, directeur de la chembre des comptes de Lille, public en 1719 une première edition du

Journal de Henri IV par L'Estoile, XLV, 24. Réflexions critiques sur son travail, 35.

GOUEMAR DE FATE n'oppose aucune résistance à l'armée auglaise après son passage de la Somme, IV, 109.

GODONAR, roi de Bourgogne : la première maison de Bourgogne est détruite sous son règne, IX, 21.

Gonos, gantier, un des Seize, appele le chapelain de Guarinus, sort de Paris, XLVII, 13.

Gois (le capit.), du parti de la Ligue, est blessé d'un coup d'épée par le peuple de Paris, et mourt de sa blessure, XI., 105.

Goix (Le), houcher de Paris, un des chefs de la milice royale, s'empare du château de Vicestre, et le brûle; perte irréparable causée par cet incendie, VI, 298. Est blessé dans une expédition, et meurt quelques jours après; magnifiques funerailles qu'on lui fait, 300.

Gonzz (Ruy), seigu espagnol, vient au camp du Roi à Amiens fairedes propositions de paix, XXVII,

GONDENAUT, frère de Childèric, roi de Bourgogne, enferme son frère, fait mourir sa belle-sœur, et usurpe le trône, IN, 122. Marie sa mièce Clotilde à Clovis; comment il perd le titre de roi, 123.

Gonneauc, fils de Gondicaire, reunit plusieurs provinces au royaume de Bourgogne, IX, 21.

GORDICAIRE, premier roi des Bourguignons, fonde un royaume dans la partie orientale des Gaules, IX. 21.

Gondon, maréchal de camp, bloque la ville d'Espaguac, XXXVIII, 221, et le château de Quezac, 222. Tient celui de Bedouesc assiege; le force à se rendre, aide de Mattheu Merle, 223.

GORDEN le capit. La Mothe )
pille les faubourgs de Bains et les
vullages voisins, XIX, 432. Est renverse et blesse près de Vitry, 533.
(Du Belley.) — Defait imprudemment à Valence ce que le sieur de
Tavannes a fait; est pendu par le

peuple à une fenêtre, XXIV, 283. Mem. de Tavannes.) — Assiège Passeran dans le Piémont et s'en rend maître, XXIX, 58. Est blâmé par le maréchal de Brissac d'avoir entrepris d'attirer les ennemis dans Villeneuve d'Ast, dont il étoit gouverneur, 115. Se rend maître de Tone, 126, et de la ville d'Albe, 149. Est blessé dans un combat livre pres d'Ast, 344. Entre dans Cu-352. Repousse les Impériaux qui viennent recouncitre la place de Montcalve, XXX, 239. Promet au Roi de la défendre jusqu'à la mort, 240. Dresse une embuscade aux ennemis pres de Casal, 260. (Du Villars.) — Poursuit les protestans révoltes du Dauphine, commandés par Mouvaus et Monthrun, et les force à se retirer de France, XXXIII, 107. Est tué par les protestans, 181. (Meih. de Castelnau.)

Gonor, seigneur du Peron, banquier florentin de Lyon, épouse une Italienne qui passe au service de Cath. de Médicis; élévation et fortune de sa famille, XLV, 95. Meurt à l'âge de 80 aus; est enterré aux Augustins de Paris, laissant 400,000 écus, 199.

Gondy (le cardinal de ), évêque de Paris, sort de cette ville avec ses grands vicaires, et va à Fontainebleau reconn lire Henri IV, XX, 272. (Introduc.) — Est envoyé par les Parisiens pour traiter d'un accommodement avec le Roi, XXXVI, 161. (Mem. de Cheverny.) - Cherche tous les moyens de réconcilier les ligueurs et les royalistes, XL, 102. Est envoyé vers le Roi avec l'archev. de Lyon, pour traiter de paix, 106. Détails sur leur conférence avec S. M., 107. Ils vont trouver à Meaux le duc de Mayenne, qui les trompe, 115. Le cardinal est envoyé à Rome par le Roi; avec quelle peine il fait ce voyage, XLI, 170. Comment il parvient a obtenir audience du Pape, 172. (Castelnau.) - Obtient de Henri in la permission de prendre pour coad-

juteur le docteur Saint-Germain,

XLV, 258. Il revient de Bo avoir obtenu pour le Bei l'al tion de 100,000 écus de rente; ren faits à cette occasion, 311. Est ch gé avec l'archevêque de Lyon, p une assemblée générale tenue es la salle S. Louis, d'aller vers le roi és Navarre proposer quelques moyen d'accommodement, et vers le de de Mayenne pour le même objet XLVI, 71. Demande au Rei m passe-port pour aller à S.-Der communiquer avec lui, 88. Se re avec l'archev. de Lyon à S.-Ans ne-des-Champs, où cet le Rei; d tails sur leur entrevue, 89. Est de ensé par un bref du Pape de ji l'union pour le présent, 183. Sent de Paris dans la crainte des Sens, qui se défient de lui, 184. Est de puté à Rome per le Roi, pour la témoigner l'intention où est S. M de se faire instruire, 272. Est bien reçu du duc de Toscane; il la est descendu par le Pape d'entre dans les terres de l'Eglise; pour quoi; réponse qu'il fait à cette defense, 286. Bruits à Paris sur l'accueil qui lui est fait, 308. (L'Estoile) Gondy (le sieur de), chevalie d'honneur de Marie de Médicis, loge chez lui le Roi et la Reine s leur arrivec à Paris, XXXVI, 490 GONDY (Ch. de), seign.

GONDY (Ch. de), seigm. de la Tour, meurt de chagrin d'avoir éte privé des meubles et accountemendu feu Roi, qu'il devoit avoir en a qualité de maître de la garde-rale; origine et élevation de sa famille. XI.V, 95.

GONSALÈS DE CORDODA (don), gouverneur de Milan, va, par ordre de sa cour, assièger Casal, LI, 91.

Gorsalve de Coznous (don Fernand de), à la tête d'une armée espaguole, débarque à Reggio avec le jeune roi Ferdinand; est hatta per les Français, que commande d'asbigny, XIV, 250. (Notice.) — Assiège Tarente, qui se rend par composition; fait partir contre la fet donnée le fils alné du roi de Naples pour l'Espague, XV, 47. Profite des divisions élevées dans l'armée fran-

ì

çaise pour s'emparer de la Capitanate; surprend Melti et Troja, 53. Defait les Français à la bataille de Cerignoles, 57. (Tabl. du règne de Louis xII.) — S'avance vers Grasse en Provence, et se retire sans com-bat, XIX, 12. Vient à Brignoles après la défaite des seign. de Mon-tejean et de Boisy, 66. Vient mettre le siege devant Goise, qu'il abandonne pour se retirer devant Landrecies, 456. Eprouve un échec daus sa retraite, 457. Essaie d'in-quieter l'armée du Roi dans sa retraite sur Guise; est repousse avec perte, 474. (Du Bellay.) - Faussement accuse devant l'Empereur, se justifie et se retire des affaires, XXIV, 157. (Mem. de Tavannes.) - Fait arrêter, tuer et massacrer tous les soldats des baudes italieuues qui se rendent d'ins le Parme-san, XXVIII, 396. Vient à Alexandere, et fait demander au marechal de Brisac la delivrance des prisonmiera hongrois et du capitaine Palvotsin, 455. Réponse qui lui est faite, 456. Prend la resolution de ravager le l'iemont, 457. Attaque et prend Ville-de-Dia, 455. Comment il cchoue dans ses autres entreprises, XXIX, 70. Repreud le fort de Bra, 13a, Dromer, Versol, Saluces et Carde, 133 Assiege) Saint-Martin et l'emporte d'assaut, 147. Attaque la ville d'Albe, et est force de s'eloigner, 180. Leve le siège de 5 - Damian le même jour que l'Empereur leve celui de Meta, 241. Signe une capitulation avec le marechal de Bris ac pour la liberte des prisonniers de guerre, 241. Texte de cette capitulation, 243. Prend la resolution de fortifier Valfenières, 252 Est revoque du commandement de l'armee d'Îtalie, 281. (Du Fullars.) - Aussitot après le meurtre de Louis Farnése, s'empare au nom de l'Empereur de la ville et du chàteau de Plaisauce, XXXI, 18 Ravage le territoire l'armesan avec J. B. del Monte, et assiège l'arme et La Mirandole, 21. Est forcé de lever le siège pour retourner secourir

le duché de Milan, 28. (Comm. de Rabutin.)

Gonteri (le père), jésuite, publie un livre intitule la vraie Procédure pour terminer le différend en matière de religion, XLVIII, 36.

GONTIER (le pere), jesuite, apostrophe le Roi present dans un de ses sermons, XIVII, 433. Preche encore devant le Roi avec beaucoup de hardiesse, XLVIII, 348. Prêche au petit S.-Antoine contre l'arrêt qui a condamné le livre de Mariana à être brûle, XLIX, 47. Réponse hardie qu'il fait au Rot, 80. Fait à S.-Etienne-du-Mont un sermon séditieux et scandaleux, 91. Autre sermon seditieux pour lequel il est réprimande par M. le premier présideut, 198.

GONZAGUE (Vincent de), duc de Mantoue, se rend à Prague aupres de l'Empereur, XIIII, 188. Fait porter devant lui, dans un vase d'or, quelques gouttes du sang de J.-C., conserve a Mantoue; arrive au camp de l'archiduc Matthias, 189. Eutre avec lui dans Visgrade, 191. Est temoin à Prague de la reception faite por l'Empereur aux ambassa-

dents de Moscovie, 193.

Gonzagurs (le seign. Ch. de) est fait prisonnier à la bataille de Ceri-

solles, XXI, 37.

Gunzagres (Scipion de), cordelier de la case mantouane, est nomme general de son ordre dans un chapitre general des cordeliers tenu à Paris, XLV, 188.

Goanns (le capit.), charge d'attaquer Cairas, se voit force de s'eloiguer de cette place, XXVIII. 14. Taille en pieces 80 chevaux et 60 arquebusiers espagnols, 452.

Gossetten, gardien de la libraine du Roi, meurt a l'àge de prés de cent ans, brûle aupres de son feu,

XLVII, 478.

Got anti, ex ambassadeur a Rome. demande une conference avec le legat pour traiter de la paix, rapporte au ros de Navarre la condition de se faire catholique, XLVI, 53.
Govanav (le capit.) a 11 jambe

emportée d'un coup de canon au siège de Calais, XXXII, 489.

GOURDES (le capit.) est tue dans une embuscade près de Maubert-Fontaine, XXXI, 42.

Gournon (le vicomte de), gouverneur de Seviglan, fait pendre deux soldats qui sont d'intelligence avec La Trinité, XXIX, 86.

Gounduzs (le capit.) est fait prisonnier par les Espagnols; sa destinée extraordinaire, XXI, 378.

GOURNAY (Matthieu de), un des chefs de handes qui désoloient la France sous Charles-le-Sage, IV, 323. Arrête les juis Daniot et Turquant qui se retiroient en Portugal, 363. Conduit le dernier à Henri, 370. Est envoyé à Lisbonne pour sonder le roi de Portugal, 378. Comment il est reçu par ce roi, 380. Son entrevue avec lui, 381. Détails sur une fête à laquelle il assiste; ce qu'il pense des musiciens qu'il entend, 382. Paroît dans un tournoi, 383. Y renverse plusieurs chevaliers, 384. Est lui-même renversé par un Breton nommé Labarre; a le bras cassé, 385. Reçoit le prix promis au vainqueur; retourne à Séville rendre compte de sa mission, 386.

GOURREAU, prevôt des maréchaux d'Angers, est pendu pour plusieurs assassinats et voleries, XLV, 198.

Gouvienon (Henri de), chevalier du Dauphine, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 347.

d'armes près de Dijon, IX, 347.
Goux (Pierre, seign. de), principal conseiller du duc de Bourgogne, rédige les lettres par lesquelles ce prince offre la paix aux rebelles de Gand, X, 151. Persuade au duc de Bourgogne de jurer la paix arrêtée entre lui et le roi de France, 286.

GRAIEL (P. de) se distingue en plusicurs occasions, I, 212.

GRAILLY (Archambault de). Voy.

l'art. Captal de Buc.
GRANNONT (Ant., comte de), offensé de ce que le curé de S.-Germain avoit dit en chaire contre lui

pendant qu'il étoit dans Chartres,

le fait venir, et considérant la form de sa tête, le renvoie sans voile entendre ses excuses, XLVI, 14

GRAMMONT (Philibert, comts de cst blessé au siège de La Fère, a meurt des suites de sa blessa, XLV, 203.

GRAMMONT (Théophile-Roger de ... Paroles remarquables qu'il adrese au comte d'Auvergne la veille de l'assassinat de Henri III, XLIV, 51).

GRAN (siège de la ville et chiten de) en 1595. Détails sur es sies mémorable; les Turcs obtiennent une capitulation, et rendent la pice aux Impériaux et Italiens résus, XLIII, 166 et suiv.

GRANDMONT (le baron de) resi le fort de Basque, et meurt primenier à Naples, XVIII, 79.

GRAND-PIERRE (Le) projette un entreprise sur la ville de Rossa. VIII, 221.

GRAND-PRÉ (Robert de Joyese, comte de), remporte à Châloss se victoire à la suite de Jaquelle il est tué, XXXVII, 446.

GRANDRUE (Jean de) est rece consciller par faveur, seus rice repondre; vers faits sur son alesce, XLV, 309.

GRARDSON (Thomas de), seign.
anglais, engage Daguesclin à resoucer au comhat que lui a proposi
Th. de Cantorbie, IV, 218. Nonmé lieutenant du connétable d'Angleterre, consulte les officiers de
son armée pour savoir s'il doit livrer combat au connétable Daguesclin, V, 74.

Gannoson (messire de), seiga de Pesmes, est cité devant la cour du duc de Bourgogne par Jacq. de Chabannes, pour avoir pillé une de ses maisons et fait prisonnier soa fils depuis la paix d'Arras, IX, 595 Détails sur ce procès, 296. Comment et par qui il fut terminé, 596

GRAND-VILLIERS (le colosel), du comté de Ferette, commandant 10,000 lansquenets pour les bagaenots, est tué à la bataille de Montcontour, XXV, 145.



GRARDZAI (le seign. de) est tué à l'assant de Pavie, XVIII, 73.

GRANGE (Jean de La), cardinal d'Amiens, ministre des finances sous Charles v. prend la fuite sous Charles v., VI, 184.

GRANUCHIN, marchand français

ctabli à Barges en Italie, livre cette ville aux Prançais; détails curieux sur cette affaire, XX, 460 et suiv. Granvelle (Nicolas Perrenot,

seign, de), ambassadeur de Charles-Quint auprès du roi de France, paroit devant le conseil du Roi, demande son congé, et se plaint de l'inexecution du traite de Madrid, XVIII, 33. Deux opinions contraires sur son origine, XX, 408.

GRAS (le comte ) de Lombardie repousse les Grees dans une pre-miere rencontre, I, 190. Se hate de porter à Constantinople la triste nouvelle de la bataille d'Audrino-

ple, 36o.

GRASSAY (P. de) reçoit des mains du marechal Boucicaut la bannière

de Notre-Dame, VI, 485. GRAVILLE (Guill. dr.), seign. nor-mand, du parti anglais, est fait prisonnier à la bataille de Coche-

rel, IV, 272.

GRAVILLE, partisan de Charles vii, attaque dans Meulan, demande du accours au Roi, VIII, 12. N'en recevant point, s'engage avec sa garmison sous les drapeaux des Anglais, 13. (Tabl. du regn. de Ch. ru.) - Accompagne La Ilire dans son entreprise contre les Auglais au siege de Montargis, 126. Se comporte vaillamment, 128. Assiste au siege de Jurgeau, 181. (Mein. conc. la Pucelle.)

GRAVILLE (Louis Mallet, seign. de), chambellan de Charles viii, jouit d'un grand credit aupres du dur et de la duchesse de Bourbon, XIII, 5. Devient amiral, est opposé à l'entreprise d'Italie, 202

GRAVILLE (le seign. de) est tue à la bataille de La Bicocque, XVII,

379. Gaar (lord), gouvern de Guine,

capitulation, XXXII, 156. Eat re-

tenu prisonnier, 157.

Gaecs (les) : portrait de ce peuple, I, 24. (Notice.) - Mettent le ieu à la flotte des Latins, 248. Se preparent à défendre Constantino-

ple, 260. (Ville-Hardouin.)

Grécoire ix, pape, succède à Honorius III; se montre zélé pour l'Empire latin, I, 480. Reçoit à Rome l'empereur Robert; lui donne des consolutions et des conseils, 482. Déploie un grand zèle pour la defense de Constantinople, 490. Prend intérêt au jeune Baudouin, public en sa faveur une croisade, et negocie avec Vatace, 492. Sa mort, 500. (Décad. de l'Empire latin.) -S'interesse pour le comte Thibuut. II ,55. S'efforce en vain de faire revenir Louis 1x sur l'ordonnance qui réprimoit les prétentions exagérées du clergé; blame la persécution exercée contre les juifs, 56. Son caractère austère et inflexible; excommunie Frédéric, 64. Lui repro-che d'avoir trompé les espérances des chrétiens de la Palestine; sur la reponse de l'Empereur, l'excommunie de nouveau; est force de quitter Rome, 65. Ecrit au cardinal Pelage, son legat, pour blamer les cruautés que les troupes de Jean de Brienne exerçoient en Sicile et dans le royaume de Naples; ses sentimens de douceur et d'hu-manité, 66. Donne le baiser de paix à l'Empereur dans la ville d'Agnani; maintient la ligue des villes de Lombardie; presse Fréderic d'entreprendre une nouvelle croisade ; empêche le mariage de ce prince avec la fille du roi de Bohême, 67. L'excommunie de nouveau, en rappelant ses anciens griefs contre lui, 68. Accuse Frederic d'avoir dit que le monde avoit éte trompé par trois imposteurs, Moise, Mahomet et J -C.; s'efforce de soulever tous les princes chrétiens contre lui, envoie en France l'évêque de Palestrine publier l'excommunication contre Frédéric et assembler un concile national, 69. Meurt à

Rome, où il étoit bloqué par les troupes de Frédéric, 77. (Tabl. du règn. de S. Louis.)

Gaégoiae XI, pape, fait des efforts pour ménager un accommodement entre Charles v et Edouard II, IV, 156. (Precis des guerres ent. la Fr. et l'Angl.) — Meurt en 1377; sa naissance, son nom; rétablit à Rome le Saint-Siége, VI, 102. (Christ. de Pisan.) — Devient odieux aux Romains, 174. (Tabl. du règn. de

Ch. r.)

Grégoire xir, pape de Rome, parolt faire quelques efforts pour éteindre le schisme, VI, 264.

GRÉGOIRE XIII, pape, refuse d'approuver l'acte de la Ligue, XXXVIII, 261; XLV, 291.

GRÉGOIRE XIV, pape, partisan déclaré des Espagnols, leve des troupes contre Henri IV, et leur donne pour chef son neveu Her-cule Sfondrate; envoie en France, comme nonce extraordinaire, un évêque milanais, sujet de Philippe 11, XX, 247. (Introd.) — Renouvelle la bulle d'excommunication lancée par Sixte v contre Henri IV et ses adhérens; envoie au secours de la Ligue des troupes suisses et italiennes, XXXVI, 188. (Cheverny.) -Détails sur son intronisation, XL, 151. Bannit son parent Alphonse Piccolomini, 213. Marie Hercule Sfondrate avec la fille du prince de Massa; se range du parti espagnol; envoie en France un nonce pour faire publier un monitoire contre les princes, se gneurs, etc., qui suivent le parti du Roi, 216. Promet des secours d'hommes et d'argeut à la Ligue, 217. Comment il est trompé par ses ministres, 218. Sa réponse a la lettre que lui ont adressée les ligueurs, 219. Il nomme son neveu général de l'armee qui doit aller en Frauce, 230. Met toute l'Italie en armes, 231. (Mém. de Cayet.) Vour au si pour plus de détails, XI.V, 148. Il place solennellement la couronne ducale sur la tête de son neveu Sfondrate, et lui remet le baton de genéral de l'armée qu'il envoie contre le roi de Navarre, 166. Sa mort; il est grandement less par les prédicateurs de la Ligue, 184. (L'Estoile.)

GREMIAN (le capit.), des environs de Montpellier, est tué su siege de cette ville, attaquée par le catholiques, XXXIV, 357.

GREMOSVILLE-L'ARGMANT (Nicolas de), capit. des gardes du cops. est tué au siége de Rouen, XVI. 241. Epitaphe sur son mansolée, dressé par sa femme, 268.

GREREVELT (Richard), vice-amral anglais, soutient seul pendant quinze heures un combat coatre le lotte espagnole qui revient des Isdes occidentales, XI., 423. Meut des blessures qu'il y reçoit, 424.

GRIGHAN (M. de), gouvern de Provence, reçoit le comte d'Enghien dans son gouvernement, XXVI, 108. Lui propose uns entreprise sur Nice, 110. Chagrin qu'il conçoit du mauvais succès de cette entreprise; il appelle auprès de lui Vieilleville, et le prie de le faire excuser auprès de M. le comte d'Enghien, 115.

GRIGNAN (le chev. de), servast de second dans le duel livré entre le chevalier de Guise et le fils du baron de Lux, est blessé, L, 207. Détails curieux sur ce duel, 208.

Gaille (le capit.) entre dans Térouenne avec cent arquebasiers à cheval, malgré les ennemis qui l'assiègent, XXXI, 193.

GRILLE (le capit.), protestant, bat les catholiques devant S.-Gilles; est défait par eux aux Arensses, XXXIV, 358.

GRILLON (Louis Breton de), colonel du régiment des Gardes, s'excuse avec brutalité en présence du Roi sur la sortie meurtrière des assiègés de Neufchâtel, XXXVII, 469. Mudération du Roi à son égard, 470. (J. A. de Thou.) — Est blesse à la prise du faubourg de Saint-Symphorien près de Tours. XXXIX, 132. Rend la place de Honfleur par capitulation au duc de Montpensier, XL, 3. (Mem. de Cayet.) — Conseille à Henri in de faire tuer Henri de Guise à l'entrée de son cabinet, XLIX, 288. (Mém. de Groulard.)

GRILLON, gouvern. de Boulognesur-mer, manque d'être tué par un soldat de la Ligue, XLV, 336.

Gairri (André), général véni-tien, fait une invasion en terre ferme, et s'empare presque saus resistance de Trevise et de Padoue, XV, 87. (Tabl. du reg. de Louis x11.) — Détails sur les moyens qu'il emploie pour se rendre maltre de cette ville, 273. Comment il diesse une embuscade à une partie de la garnison de Lignago, 330. Succès qu'il y obtient, 340. Comment une partie de sa troupe est repoussée de cette place, 3 il. Se rend maitre de Bresse par la trahison du comte Avogare, 388. Envoie demander à Venise des secours pour garder cette place, 3go. Refuse d'en sortir, 392. Encourage les siens à se bien defendre, XVI, 6 Essaie de se sauver, 8. Se jette dans une maison, où il est fait prisonnier; la ville est livree au pillage, 9. (Vémoires de Bay ard.)

Gaosaois (le sieur de) meurt à 75 ans, riche de 80,000 écus, laissant au president Mole ses medailles et antiques, XLVII, {11.

Gaose ou Gause (le capit.), sergent-major-général des bandes françaises, conduit avec succès toutes les entreprises faites par la garnison de Metz, XXVII, 153.

Gnostor, banh de la ville d'Orléans, chaud partisan des protestans, est constitue prisonnier, XXXIII, 112.

GROSSETIÈRE: [Le], gentille, cherchant à emouvoir les esprits dans les provinces et a faire des soulevemens pour obliger le Roi à lever le siège de La Rochelle, est arrête, LI, 104.

GROCLARO (Claude), seigneur de La Court. Sa naissance, sa famille; il etudie à Genève; se lie avec Joseph Scaliger; abjure le calvinisme. ALIX, 277. Est nomme premier president du parlement de Rouen: retablit l'usage des mercuriales; son dévouement au Roi; il contribue au rétabli-sement de l'autorite legitime, 278. Recoit chez lui Henii iv apres le combat d'Aumale; assiste a l'abjuration de ce prince, 279. Assiste à l'assemblée des notables tenue à Rouen; desend auprès du Roi les droits des sujets, 280. Cultive et protège les lettres ; 281. Contribue a la reformation de la coutume de Normandie; est élu rince de l'academie de l'Immaculée Conception ; fonde le premier prix des stunces, 282. Fonde l'hôpital-général de Rouen ; **ses maria**ges, sa mort; mausolée en son honneur, 283. Ses fils et ses filles, 284. Ses Vorages en cour; quel en est le sujet, 285. Quel en est le style, 206. (Vouce) — Est deputé par le parlement de Rouen avec d'autres conseillers auprès du Roi à Vernon, pour lui faire offie de services, 201. Conseille au Roi de faire son entree dans le jour à Rouen, 202. Engage le sieur de La Verane, commandant de Caen, à livrer au Roi toutes ses munitions; ce qui est execute, 294. Va trouver le Roi d'après son ordre, 295. Bon accueil qu'il en reçoit, 200. Reçoit ordre d'aller aupres du Roi au camp de Daructal, 200. Le chancelier Cheverny lui fait proposer de traiter avec lai pour les sceaux; le Roi lui fait plusieurs fois instance pour le conduire aux tranchees; comment il s'en excuse, 300. Avertit le Roi des discours dangereux que tient le cardual de Bourbon, 301. Retourne i Caen avec une escorte du Roi. 355. Va saluer le Bot, qui s'est retire chez liu a S. Aubin, 303, Est députe par le parlement pour assis ter a la conversion du Roit, 306, Sa conversation avec le cardinal de lionrhou sur ce sujet, 307, Le Roi se plaint a lui de M. d'O., gouverneur de Paris, et du cardonal de Bourbon, 358. Est maude a Dieppe auprès du Rot, pour quel objet,

311. Est chargé, ainsi que plusieurs autres, d'aviser à ce que le Roi peut faire touchant le mariage de Madame avec M. le comte de Suissons, 312. Est appelé auprès du Roi, qui lui fait councitre que son intention est que M. de Bellegarde jouisse du gouvernement de Rouen, 3:5. Rapport que fait le président Groulard aux chambres du parlement sur la situation où se trouve le Roi, 316. Va saluer la marquise de Mouceaux à Saint-Ouen, et le connétable; assiste plusieurs fois au conseil du Roi, 317. Est chargé de conférer avec M. de Montpensier touchant la lieutenance générale du bailliage de Rouen, la destitution des capitaines de cette ville, et son mariage, 320. Se rend à S.-Ouen avec plusieurs membres du parlement; est admis dans la galerie; harangue le Roi, 322. Désend le droit de préscance du parlement de Rouen, 323. Donne au Roi son avis sur le mariage projeté de M. de Villars avec mademois. de Sancy, 335. Est consulté par le Roi sur le projet de bàtir la ville de S.-Sever, 344. Harangue le cardinal légat au nom de sa compagnie, 346. Reçoit plusieurs témoignages de la contiance du Roi dans sa fidelité, 352 ct 364. Est envoyé par sa compagnie auprès du Roi, pour la justifier de l'arrêt qu'elle a rendu contre certains commissaires de la cour des aides, 367. Son discours au Roi, 369. Rapport de sa mission au parlement, 370. Sa conversation avec M. de Bellièvre sur un projet d'érection de hautes justices, 373. Est appelé auprès du Roi; pour quel sujet; discours que lui tient S. M. sur le projet qu'elle a de faire dissondre son mariage, 374 et suiv. Témoignages de bonté qu'il en reçoit, 378. Il perd sa femme; éloge qu'il en fait, 379. Se rend auprès du Roi a S.-Germainen-Laye, 381. Cherche à le consoler sur la perte de la duchesse de Beaufort; lui conseille de se marier pour assurer le repos du royaume, 382. Entretien sur ce sujet, 383.

Tombe malade à som retour, 385. Est député par le parlement pour faire des remontrances au Roi se l'édit de Nantes, 389. Détails ser cette mission, 390. Ses entreties avec le Roi, 392. Est appelé à Pars par le Roi pour obtenir du parkment des subsides, afin de faire h guerre en Savoie, 394. Son entretien avec S. M. sur ce sujet, 395. Est appelé de nouveau auprès de Roi pour délibérer des moyens de tirer raison des indignités commises er les Espagnols; est présente per le Roi à la Reine ; discours de bi veillance que lui tient S. M., 397. Il assiste à un conseil solemnel ou le Roi préside, 398. Assiste à la coar du parlement de Paris et au conseil privé, où l'on statue sur le fait des Espagnols et des Anglais, foi. Acte de bienveillance du Roi en feveur de son fils de Torcy, 402. Va féliciter le Roi sur la naissance de Dauphin; accueil gracieux que la fait S. M., 403. Le Roi le même dans son carrosse voir des manufactures qu'il a établies, 404. Se rend à Fontainebleau pour voir le Dan-phin, 405. Malheurs qui arrivest sur sa route ; accueil gracieux que lui fait la Reine, 406. Assiste à u conseil où le Roi, après s'être plaist de la conduite des Espagnols, pro-pose et dispose en meme temps et qui lui convient, 409. Son entre-tien avec le chancelier, qui se plaint que les parlemens donnent séance et voix à ceux qui out servi vingt ans sans lettres du Roi, 410. vingt ans sans seures un mos, que est envoyé à Caen pour la répara-tion de l'abbaye de Saint-Etienne, 411. Visite l'université de cette ville, 412. Invite ceux du corps de ville à rendre leur rivière navigable , 413. Est appelé à S.-Germai auprès du Roi, qui l'entretient d'abord de la conspi**ration de Biren,** 414. Discussion au sujet de de que porte la sœur de Biron, 416. Le Roi lui recommande de vivre en bonne intelligence avec mess. de Fervaques et de Ste.-Marie, lieutenans en Normandie, et de déférer

tous au duc de Montpensier, 4:8. Va trouver le Roi à Caen, d'après son ordre, 421. Se justifie des re-proches qu'il lui fait, 424. Va à Paris pour voir le Roi, et ce que deviendra l'emprisonnement du comte d'Auvergne, 428. Détails sur les causes de cet emprisonnement, 429. ( Mem. de Groulerd.)

Gauet, auteur des Mémoires sur le conte de Richemont, suit ce connetable dans toutes ses expeditions; est charge de plusieurs missions de confince, VIII, 405. La position dan-laquelle il se trouva influe trop sur ses récits; il sacrifie toujours les autres capitaines au connétable. et les soldats français aux guerriers bretons; peint Charles vii et ses généraux comme jaloux de Richemont et de ses troupes, 406. La justice qu'il faut rendre à ce prince n'empêche pas de la rendre aussi aux autres capitaines qui contribuérent également à la délivrance du royaume; le temps où Gruel écrivit explique sa partialité; il faut se mettre en garde contre ses récits, qui d'ailleurs renferment des particularites curieuses et intéressantes,

Gauet (Raoul), autre gentilh, au service du connetable, armé chevalier en 1446, est chargé de traiter du maringe du comte de Richemont avec l'une des sœurs de Philippe-

le-Bon, VIII, 405. Gauze Eustache) se distingue nu mége de Nemours en 1 / 17, VIII, (05.

Gauppy 'le seign de) prend la ville et le château de Vic dans le pays de Naples, et y fait un butin immeuse, XVIII, 60.

GUARINUS tient chez lui sux Cordeliers une assemblée de quelques prêtres de la Ligue, où il est resolu qu'on ne reconnoltra jamais le Roi, selque profe-sion de religion qu'il fasse; cette résolution est approu-vée par le duc de Mayenne, XLVI, 294. Prèche que la ville de Paris est vendue, qu'elle doit être livrée ; exrite le pruple à la sedition. 351. Déclame contre les Etats, qu'il ap-

pelle la cour du roi Petaud, 366. Compare la maison de Bourbon à la maison d'Achab, disant qu'il la faut exterminer, 405. Prêche contre le duc de Mayenne, le traite de pourceau, 434. Accuse ce duc de favo-riser les politiques; appelle le Roi pendard et coquin, 537. Excite le euple à tuer, pendre et noyer tous les politiques; crie surtout contre la justice, à laquelle il reproche de ne pas faire le procès à celui qui a rendu Meaux au Roi, 557. Dit dans un sermon qu'il faut pendre à Montfaucon tous ceux qui soutiennent tant soit peu le Bearnais, 573. Crie a la trahison, et veut qu'on pende tous ceux de la justice, 574. Prêche trois heures et demie contre le Bearuais et les politiques, excitant le peuple à la sédition, 601. Prêche contre l'archev. de Lyon, contre mess. de Vitry et La Châtre, 604; contre le parlement, contre le Bearnais et l'archev. de Bourges, 605. Déclame contre le sacre du Roi; invective contre le Bearnais, 614. Arme tous les moines de Paris; anime le peuple à se défaire des politiques; est secondé par les curés de S.-Cosme et de S -André, 616. Prêche sur le péché contre le S.-Esprit, qu'il dit être celui du Béarnais et des politiques, 617. Crie aux armes! veut qu'on commence à se jeter sur les politiques; accuse le Béarnais d'avoir couché avec deux sœurs, 619. Corrige un peu ses sermons touchant ceux de la justice; se dechalne plus que jamais contre le Bearnais; exhorte à le tuer, 622. L'accuse de manger tous les jours de la chair tout publiquement, 629 Sort de Paris après l'entree du Roi; sa frayeur le jour de la reduction de cette ville, XLVII, 18.

Guast (le capit. (hristophe) est tue dans la ville de Casal par les Impériaux, XIX, 200.

GUAST (Louis Bérenger Du ), favori du Roi et tout devoué à la Reine mère, adresse ses vœux à la reine de Navarre; repousse par cette princesse, il conçoit contre elle la lisine

la plus violente; tente de faire assassiner Bussy d'Amboise son amant; rend publique leur intrigue, XX, 179. Est tue dans le palais; sa mort est attribuée sans fondement à Marguerite de Valois, 180. (Introd.) - Favori du duc d'Anjou, détourne ce prince de la confiance qu'il a accordee à sa sœur, XXXVII, 41. Ses efforts auprès de ce prince pour brouiller le Roi, la reine de Navarre et le roi de Navarre, avec le duc d'Alencon, 60. Se sert de madame de Sauve pour exciter de la jalousie entre eux, 70. Tache de persuader au roi de Navarre que Bussy d'Amboise est l'amant de la Reine sa femme, 72. Fait assassiner ce seign. par une troupe de gentilshommes, 74. Par ses artifices, il obtient du Roi de faire renvoyer une fille que la Reine simoit beaucoup, et mademoiselle de Torigny, attachée à Marguerite de Valois, 78. Sa mort, 95. (Marg. de Valois.)

Guast (Franc.-Ferdin. d'Avalon, marquis de Pescaire), est fait prisonnier à la bataille de Ravennes, et obligé d'assister aux funérailles de Gaston, AV, 116. (Tabl. du règn. de Louis xII.) - Gouvern. du Milanais pour Charles-Quint, il fait assassiner par son ordre les ambassadeurs de François 1, XVII, 158. Résiste à Guillaume Du Bellay et au maréchal d'Annebaut, 164. (Introd.) — Entre dans Milan, 354. Se rend maître de Pissequeton, 386. Somme la ville de Génes de se rendre, 388. Entre dans cette ville, qui est saccagée, 389. Attaque Bayard à Rebec, et le force à se retirer, 414. Assiege et prend Cassan, 464. Harangue les Espagnols pour les engager à combattie l'armee trancaise, 477. Essaie en vain de recou-vrer la ville de Laudes, XVIII, 20. Est fait prisonnier dans un con bat naval livré près de Guaples, 64. Court danger d'être tue en voulant reconnoitre la ville d'Arles, XIX, 125. Reprend le chemin de Marseille, 127. Entre de nonveau dans Casal, et se retire à Ast, 200. Assiège

le château de Carmignolles, 256; k reçoit par composition, 257. Coupe les communications de Turin en France, 267. Assiége, prend et pilk la ville de Quiers; entre par composition dans Albe, 270. Asser Quiers, s'en rend maître aussi par composition, 271. Essaie de prendre Pignerolle par famine, 272. Leve son camp et se retire à Rivole. 278; puis à Moncalier, 279. Repasse le Pô avec perte, 282. Envoie au seigneur de Langey temoigner ses regrets de l'assassinat des ambassadeurs Frégose et Rincon, premettant de faire rechercher et panir les auteurs de cet attentat, 313 Envoie auprès du roi de France k comte de Landriauz, pour l'a-struire de la diligence qu'il fait pour en connoitre les auteurs et complices, 315. Envoie à la diète de l'Érpire des lettres pour se justifier. texte de ces lettres, 320. S'empare de Villeneuve-d'Ast, de Poirin et Cambiau, 384. Renonce à passer le Po, 385. Se rend maitre du chiteau de Carignan, 386, lequel est bientot rendu aux Français; assic Chivas et se retire à Casal, 38-Reprend Barges et rafraichit la plce, 389. Assiège Montdevi, 478. S'en rend maitre par capitulation. 479. Entre dans Carignan, qu'd trouve abandonne; met cette vile en état de défeuse, 480. Pourvoit la sûrete de ces places et se retire à Ast, 481. Rassemble des forces pour secourir Carignan, 488. Se dispose à livrer combat aux Français; noms des capitaines de son armée, 503. Voyant ses Allemands rompus pendant la bataille, se retire sans coup férir, 508. Se rend a Ast, où les portes lui sont refusers, pertes qu'il éprouve en hommes. argent et argenterie, 512. Es-aie en vain de secourir Albe, 530. Obtient une suspension d'armes de trois mois, 531. (Du Bellay.) - Gagne l'esprit d'Andre Dorin, qui se rend a l'Empereur avec douze galères. XX, 360. (Comm. de Montluc.) Guébriant (M. de) force les Es-



Guinon, avocat d'Augers, est pendu à Paris pour dessein de tuer le Roi, XLVII, 150.

GUELFES et GIBLENS, La haine entre eux se perpétue comme un héritage dans les villes d' l'Italie, VII, 2. Effets de cette haine, 3.

GUENADEUC, homme qualific en Bretagne, a la tête tranchée pour

plusieurs crimes, L., 397.

GUIRET (le père), jesuite, est banni à perpetuite, comme complice de Jean Chastel, XIII, 386. (Mem. de Cayet. — Est mis à la question, qu'il supporte avec constance, XLVII, 113. (L'Estode.)

Guinn, eveque de Senhs, vicechanceher de Philippe-Auguste, chanceher de Louis virr, recoit les secaux de Blanche de Castule, II, 28. Sa mort; on lui doit la première idee du tresor des chartes, 52.

Gurano (Augustin), affide du pape Jules ii, est envoye auprés du duc de l'errare pour le gaguer et le detacher des Français, XV, 361. Se laisse gagner lui-même par le duc pour empoisonner le l'ape, 364.

GUEROUT 'P. de's est' ceartele, comme espion des princes ligues,

MIII, 290.

GUERRES CIVILIS : par quoi elles sont causees en general; cause particuliere de celles de France, XXXIII, 43.

GUERRES DE RELIGION : malheurs arrives en France a l'occasion de

ces guerres , XXXIII, 41

Germers raivies, et droit de guerre par continue. Iten de plos commun dans nos histories que les guerres qui se fais uent entre les barons et les gentilshommes, aus la participation du souverain. III, \(\xi\) (fir Ces guerres venoient d'un usage reen parini les Germanis de tirer vengeance des injures particalières par la voie des armes, et d'y interesser toute une parente, \(\xi\) (if Tous les gentilsh, avoient le droit de faire la guerre; quels etoient ceux à qui elle etoit interdite, \(\xi\)

Toute sorte d'injure ne pouvoit pas être vengée par la voie des armes; il falloit que ce fut un crime atro-ce, capital et public, 445. Diverses manières de declarer les guerres privées, 147. Tous les parens de celui qui declaroit la guerre s'y trouvoient engages souvent malgré eux. 419. Jusqu'a quel degre de parenté cette obligation s'etendoit, 450. Délai dans lequel les parens devoient entrer dans la guorre, après qu'elle avoit été déclarce, 451. Ce délai, appelé quarantaine, fut fixé par une ordonnance de saint Louis, 453. Les parens eloignes qui n'etoient pas tenus de fuire la guerre pouvoient s'y engager de leur propre mouve-ment, 455. Les coelesiastiques, religieux, femmes, enfans mineurs, et batards de la parenté, quoique exceptes , pouvoient aussi a'y enga ger, 456. Les vassaux ou aujets des chefs de guerre y étoient compris, 458. Les gentilshommes ne pouvoient attaquer le seigneur de qui ils relevoient, ni le defice, 459. Il y avoit trois manieres de finir les guerres privées; quelles étoient ces manieres, (60. L'a-surement en etoit nne; ce que c'etoit, 462. Il devoit être reciproque, 466. Etoit une dépendance de la houte justice, 467. Le violation de l'as urement etoit un crime de trahison, 468. Efforts de nos rois pour abolir la coutume des guerres privées, 473. Decrets des conciles à ce sujet, 176 S. Louis l'interdit catierement par une o rdonnance, 478. Philippe-le Bel-renouvela plus d'une tois les defeuses à cet egard, 470 Restriction qu'il fat oblige d'y apporter, 🖓 o. Defenses plus rigoureuses du roi Jean, 481. Arreis du parlement a ce sujet, 489

GUERRITA Vinc.), capit. mantonan, est fait prisonmer dans Casal avec sa garnison, XMIX, 355. GUESTE (Franc de La., archev. de Fours, president de l'assemblee du clerge, vieut presenter au Rot les doleanees de cette assemblee, XLAM, 235.

Gurane de presid. Le), son tils

et les conseillers de la cour, députés vers le Roi à Chartres pour recevoir ses commandemens, reviennent à Paris annoncer que son intention est que la cour et autres juridictions continuent l'exercice de la justice; entretien du Roi avec ces députés, XLV, 364.

Gueste (M. de La), procureur général du Roi au parlement, se rend dans une chaise, malade et incommodé, au parlement, après la nouvelle de la mort du Roi; discours

qu'il y tient, XLIX, 253.

Gueux (la révolte des) ; d'où leur vient ce nom, XLV, 60.

GEEVARA OU GUIBARRE (don Juan de), capit. espagnol, est battu et

mis en fuite près de Marennes par Montluc, XX, 483. Guzvara (dou Francesco), ca-pit. espagnol de chevau-lègers, est tué devant Noyon, XL, 279.

GUICHART DE LA JAILLE combat vaillamment au siège du château de Rivedroiet; entre un des premiers dans la place, VI, 491.

GUICHART DE MAGE se distingue au comhat naval livré près de Mo-

don, VII, 79.

GUICHAUMONT tire le premier coup de pistolet qui abat le maré-chal d'Ancre sur le pont du Louvre, L. 375.

Guienne est nommé héraut d'armes de Jeanne d'Arc, VIII, 268.

Guienne (mad. de), veuve du dauphin Louis, et femme en sec. noces du connétable de Richemont, refuse les offres que lui fait le Roi de rester à Chinon, et se rend auprés deson mari à Parthenay, VIII, 416.

Guizacuz de Recanat (le capit.), commandant de S.-Martin, est pris au siége de cette place, et pendu un

pain au cou, XXIX, 147.

Guierche (le vicomte de La), gouverneur pour la Ligue du haut Poitou et de la Marche, est battu par les royalistes, et se noie dans la Creuse avec une partie de son infauterie et de sa cavalerie, la plupart Espagnols, XI., 297.

GUIFFARS (Gilbert), chevalier as glais, est fait prisonnier à la betaik

de Pontvallain, V, 80.
Guicharn (Jean), jésaite, et condemné par arrêt du parlement à être pendu, comme ayant encegné le régicide, et comme com-plice de J. Chastel, XXVI, 291;

XLII, 383; XLVII, 109 et sur. Guigurs, comie de Forest, se croise à Citcaux, I, 128. Manque aux promesses qu'il avoit faites aux chefs croisés, 130.

Guillaume, duc de Hollande. substitué au landgrave de Thuringe pour remplacer Prédérie is dépoau concile de Lyon, se maintient long-temps contre Conrad et Fredéric, II, 88.

Guillaune, duc de Hollande, assemble des troupes pour accourir l'évêque de Liege, VII, 242. Livre combat au comte de Peruvez, 2/3 Soumet le pays de Liège, 244.

Guillaume, évêque de Paris, esaie de détourner le Roi de son projet de croisade; raisons qu'il fait va-

loir, II , 91.

GUILLAUME, comte de Flandre, se croise avec le Roi, II, 203. Repousse vigourensement les Turcs et en tue un grand nombre, 263. Est conduit dans une galère avec d'antres seigneurs prisonniers pour être conduit à Damiette, 292. Va parler aux émirs pour savoir d'enx les nouvelles conditions du traite, 297. Retourne en France, 305.

GUILLAUME, duc de Juliers, meurt le 31 mars 1609, sams lai ser de successeur, XLVIII, 242. Anna lais-

GUILLIUNE, duc de Saze, second fils de Jean-Fredéric, électeur, vient se jo ndre à l'armée du Roi avec 2,000 reltres, XXXII, 203.

GUILLAUME-LE-BATARD Obtient l'investiture de la Normandie; son caractère : est désigné par Edouard, roi d'Angleterre, pour lui succeder; favorise par le Pape et plusieurs sei-gneurs français, descend en Angleterre, IV. 27. Defait Harold, beenfrère d'Edouard, et devient maitre absolu d'Angleterre ; refuse de ce-



GUILLAUME-LE-ROUX, second fils de Guillaume-le-Bàtard: son caractère; succède à son père; s'empare de la Normandie en l'absence de son frère Robert; veut envahir la Franco, IV, 29. Est tué à la chasse, 30.

Guillenné (le capil.), du parti de la Ligue, est blessé lors de la réduction de Beaune, et meurt de sa blessure, XIIII. 35

sa blessure, XLIII, 24.
GUILLERY. Lev fameux voleurs
de ce nom sont pris par M. Parabelle, gouverneur de Niort, et rompus vife, XLVIII, 171.

GUILLET, receveur pour le Roi en Brouage, est pendu par ordre de la reine de Navarre, XXII, 233.

Guillon, contrôleur, meurt à l'àge de 80 ans, laissant de grands biens, XLVIII, 172.

GULLOR (le substitut), s'étant presenté pour être reçu conseiller, est reavoyé par insuffisance, XLVIII, 37. Est reçu quelque temps après, 15 i.

GULLOTIÈRE (La), excellent cosmographe, meurt sans biens; son talent pour les cartes, XLVII.94.

Guion d'Englin, connétable de Chypre, est envoyé de la part des prisonniers chretiens auprès du Rospour connoître le traité qui venoit d'être couclu avec le Soudan, est conduit dans une galère avec d'autres seigneurs pour être couduit à Damiette, II, 280. Se confesse à Joinville, 296.

Guion, frère de Guillaume, comte de Flandre, se croise avec le Roi, II, 203. Se distingue à la hataille de la Massoure, 253.

botaille de la Massoure, 253.
GUIONVELER (le sieur), chef de protestans, s'empare de Verduu dans l'absence du commandant de la place; défait le comte de Crusille, XXXV, 366. (Mém. de Turistanses.) — Enlève le sieur de Brion dans an meison, et y met tout en pillage, XL, 211. (Mém. de Cayet.)

Guisz (le comte de), plus connu sous le nom de duc de Nemours, est tué à Cerisolles, XIV, 444.

Guisz (Claude de Lorraine, seign. de), contribue à la déroute des Suisses à la hataille de Marignan, XVI, 100. (Mem. de Bayard.) - Ses richesses, son ambition, XVII, 161. Prédiction de François 1 à son sujet , 162. (*Introd*.) — Epouse à Paris Antoinette de Bourbon, sœur de Charles, comte de Vendôme, 232. Passe la rivière de Behaubie, et met les Espagnols en fuite, 322. Attaque les Anglais dans un jardin, et les défait tous, 397. Rassemble des troupes en Clumpagne, 431. Se met à la poursuite des lansquenets, 432. Taille en pièces leur arrière-gards, 133. Avec 6,000 hommes defait et taille en pièces, près de Savernes, 15,000 paysans soulevés par Mun-cer, XVIII, 6. Comment il fait entrer de la poudre dans la ville de Peronne, assiègee par le comte de Nassau, XIX, 171. Reprend Montmédy, 376. (Du Bellay.) — Est rappele à la cour, XX, 38. Sacrilie tout à l'élévation de son fils ainé, 39. (Introd.) - Obtient le gouvernement de Bourgogne; marie sa fille sinée su comte d'Aumale, XXIII, 409; son tils alne à la tille du duc de l'errare, 410. ( Mém. de Tavannes.)

Guisz (François, duc de \, est envoyé en Guyenne avec Anne de Montmorency pour apaiser la révolte qui s'y est élevee, XX, 45. Montre quelques sentimens d'humanité envers les rebelles qu'on punit criu llement, 46. A la mort de son père prend le titre de duc de Guise; son devoûment à la duchesse de Valentinois; ses plans ambitieux; il fait ôter les sceaux au chancel. Olivier, et le fait resiplacer par Bertrandi, 47. Est chargé de défendre Metz, 53. Fortifie cette ville; y établit une police admirable, 54. Sa reponse à don Louis d'Avila, genéral de l'armée un de ses esclaves réfugié dans Metz, 55. Il harcelle l'armée de l'Empareur, qui se retire

près de Thionville, et lui fait un grand nombre de prisonniers; soins généreux qu'il preud des ennemis malades ou mourans; il donne aux catholiques une preuve de l'ardeur qu'il mettra à défendre leur cause, 57. Part pour l'Italie, laissant au cardinal son frère le soin des intérêts de sa maison, 70. Se croyant trahi par le cardinal Caraffe, il s'oublic jusqu'à le frapper; rappelé en France, il se hate d'y venir prendre la première place du royanne, 74. Propose dans le conseil du Roi de faire le siège de Calais, 75. S'empare de deux forts de cette place; se rend maître de la ville par capitulation, et y établit une colonie toute française, 76. Fait conclure le mariage de sa nièce Marie Stuart avec le Dauphin; assiége Thionville, 77, qui se rend comme Calais, et d'où l'on fait sortir toute la population, 78. Il porte les desis les plus violens à l'amiral de Coligny dans l'assemblée des notables tenue à Fontainebleau, 92. Retiré à Joinville, il est rappelé par le connétable et le roi de Navarre, 101. Est blessé à Vassy en se rendant à l'aris; le massacre qui a lieu dans cet endroit devient le signal de la guerre civile, 102. Le duc est reçu à Paris aux acclamations du peuple, 103. Ramène les catholiques au combat, et gagne la victoire à la bataille de Dreux; use noblement de la victoire; traite le prince de Condé son prisonnier comme un ami malheurenx, 110. Propose de faire le siège d'Orléans; marche sur cette ville; s'empare des ouvrages exterieurs de la place; est assassine, 112. (Introd.) Fait le siège de Thionville; details sur ce siège et sur la conduite du duc, XXI, 128 et suiv. Fait assièger Arlon, qui est prise, 462. De-mande au Roi de l'argent pour faire de la vaisselle à Montluc, 471. (Comm. de Montluc.) - Est envoyé en Italie par Henri ir, XXIV, 186. Arrive à Turin , 188. Prend Palvoisi, marche vers Rome; n'ose s'engager dans le royaume de Naples;

frappe le marquis Antoine Carali avec un plat d'argent, 189. Offre le bataille au duc d'Albe, qui la refuse; avertit le Roi des pourparles de paix du Pape avec le roi d'Epagne, 190. Permet un duel entr. un l'rançais et un Italien, 191. Seharque à Ostie avec une partie de ses forces pour revenir en France. 203. Obtient par la faveur de la dechesse de Valentinois la lieutenance générale, 212. Projette une entreprise contre Calais, 214. L'execute après s'être rendu maître des forts de Niculay et de Richeban, 215. Investit Thionville, qui se rend par capitulation, 222. Est mis en grand crédit par François 11, 256. Revoque le cardinal de Tournon; retablit le chancel. Olivier; gagne les maréchaux S.-André et Brissac; fait éloigner les princes du sang en leur domant des commissions ; érige des chambres ardentes contre les ha-guenots; fait sacrer le Roi à Reims, exécute les articles du traité de pair, 258. Reproches faits aux Guise, 259. Ils conseillent au Roi d'assembler les Etats, 288. Se proposent de faire faire le proces au prince de Conde; promettent au Pape et au roi d'Espagne de chasser les huguenous de royaume, 291. Tout le pouvoir ton-he dans les mains du duc; par politique il se retire de la cour, laissant en apparence le maniement des affaires au roi de Navarre et au connetable, 325. Instruit des projets du prince de Condé, revient à Paris, d'où il chasse les Châtillon; massacre de Vassy, 326. Fait un accord avec le prince de Condé près de Fontainebleau; amène le Roi à Paris , 327. Essaie de gagner la Reine mere; conference de Beaugency, 333. Fait le siege de Bourges, qui se rend par composition; et de Rouen, qu'il emporte d'assaut, 375. Gagne la bataille de Dreux, 379. Assiége Orleans ; est assassiné per Poltrot, 393. ( Mem. de Tavannes.) - Il fait canonner le camp du marq. Albert de Prandebourg, et l'oblige à s'eloigner de Metz, XXVII, 98. Fait prêter

serment de lidélité au Roi, aux chanoines et échevins de la ville, 100. Vient au siège de Thionville , 350. Après des attaques mutiles, il remet à Vicilleville la conduite du siège, 354. S'oppose à ce que la ville soit rasce, 307. Fait raser Arlon, 369. A la mort de François 11, se retire à Paris, où il forme une ligue pour abattre le parti des huguenots, 461. Gagne la bataille de Dreux, XXVIII, 61. Sa lettre au Roi pour lui demander a être autorise à nommer un marechal de France à la place de S.-André, 84. Reponse du Roi, qui lui aunonce qu'il a nomme Vieilleville, 87. Lettre de felicitation qu'il ecrit au marech. de Viedleville, 91. Il est declare heatenant general du royaume, et se dispose à faire le siége d'Orleans , 92. ( Fieilleville. ) -Est nommé par le maréchal de Brissac, n'etant encore que duc d'Aumale, pour commander à sa place, XXIV, 530. Assege Vulpian, qui capitule, 540. Assege Moutcalve, qui se rend, 545. Son depart pour l'Italie, XXX, 75. Belles paroles au Roi sur le traite de paix de Cateau-Cambrens, 267. Pouvoir donne a M. de Guise après la bataille de S.-Quentin, 477 et suiv. (Du Fillars.) - Il est envoye a Metz pour la defendre, XXM, 125. Observe la marche de Charles-Quint, 111. Fait fortifier Verdun, 142 Son humanite envers les soldats de l'Empereur aj res. la levee du siège de Metz, 178. Il fait rendre a Dieu de sotennelles actions de grâces de la retraite de l'Empereur et de son armee, 181. Nous des seigneurs qui imitent son exemple, 181. Est envove en Italie, ou il prend d'assaut Valence sur le l'esin', 430. Revenu aupres du Ror, d'torme le projet de reprendre Calais; marche en Picardie, XXXII, e.g. Comment il trompe les eunemis; attaque et prend le petit fort de Niculay, 1 fo. Fait at-Laquer en même temps les deux forts de Nieulay et Risbau, et en rend maitre, 1/2. Assege et prend le chateau de Calais, 146 Reent la

ville a composition; articles de la capitulation, 147. Description de la place de Calais, 149. Investit la place de Guines, 151. Emporte la ville d'assaut, 155. Reçoit le château par capitulation; articles de cette capitulation, 156. Fait raser et demolir la place, 157. Prend le château de Hames, 158. Commande une partie de l'armée au siege de Thionville, 178. Se rend maître d'Arlon, qui est ruinée et demantelee, 195. Eprouve une grande perte par le feu, 197. (Comm. de Rabutin.)

pour détendre Meiz, il Envoye passe par Toul, où il établit le meilleur ordre possible, 257. Comment il est reçu a Metz, 258. Fait faire des ouvrages pour la défeuse de la place, 250. Met lui-même la main à l'œuvre, amai que les acigneurs qui l'accompagnent, 260. Pourvoit par diverses ordonuances à l'approvisionnement, 261. Exerce les soldats de la garnison; prend des mesures pour y maintenir le bon ordre et l'union; details sur les travaux qu'il ordonne, 264 Fait transferer dans des eglises de la ville les reliques et cercueils des princes enacyclis dans l'abbaye de S.-Arnoul qu'il fait abattre, big. Fait enlever tous les bles et abattre tous les moulins qui sout sur le chemin de l'Empercur, 256. Fournit la ville de provisions pour un an, 279. Fait revenir a Metz le capit. La l'inde et la garnison de Rodembach qu'il commande, 185. Envoie plusieurs fois faire recont âtre l'armée de l'Empereur, qui s'approche de Metz, a87. Lait sortii de la ville toutes les personnes mutiles a sa defense, 300. Prend des mesures pour la tranquillite et la propoete de la ville, 301. Distribue les pouces et capitaines dans les différens quartiers, 302. Danma, ex qu'eprouvent chaque jour les canenits par les sorties qu'il ordonne, Joj. Le une envoie le «rign-Thomas Delveche intormer le loude l'état de la place, et les fait donnes le conseil d'attaquer la place de lles-diu, 317. Se trouve en danger d'être

emporté d'un coup de canon, 319. Ordonne de nouvelles dispositions pour la défense de la ville, après l'arrivée de l'Empereur à son camp, 338. Son activité et ses soius à faire réparer les brêches faites par les batteries ennemies, 342. Il preud de nouvelles mesures pour assurer l'approvisionnement de la place tout le temps que pourra durer le siége, 355. Fait battre de la monnoie au nom du Roi pour la solde des troupes, 357. Retient prisonnier un trompette envoyé par le marq. Al-bert, qui a retenu le premier un de ses trompettes, 367. Comment il pourvoit à la sûreté d'une tour de la ville appelée la tour d'Enfer, 373. Son humanité envers les soldats ennemis malades, et envers le seign. espagnol Roumero, 389. Fait faire une procession générale pour rendre grace à Dieu de la levee du siège ; il y assiste avec tous les princes et seigneurs présens, 400. Fait brûler des livres contenant une doctrine réprouvée; fait rentrer les habitans qui ont eu ordre de sortir; rétablit l'ancienne police de la ville; fait faire la montre générale aux gens de guerre, 401. Etablit pour gouverneur le seign. de Gonnor, et s'en retourne auprès du Roi, 402. (Siège de Metz.) - Il est envoyé au secours du pape Paul IV; état des for-ces qu'il conduit, 475. Manquant de tout et ne pouvant faire la guerre, depart son armée dans les garnisons et dans les terres de l'Eglise; tombe malade, 177. Revenu aupres du Roi, il est chargé de la conduite des affaires de la guerre, 488. Supplie S. M. de lui permettre de tenter une entreprise sur Calais; prend de force le pont de Niculay , 489. Se rend maître du château de Calais, 490. Après la reddition de Calais, prend Guines, assiege Thionville, 491. Emporte une tour de la ville; recoit la place à composition, 492. (Mém. de La Chastre.) — Après la mort de Henri 11, il dispose des affaires avec son frère le cardinal, XXXIII, 20 Son éloge,

21. Est pourvu de l'état de grandmaitre : ce qui déplait au consetble, et devient la cause des inmitiés entre les Guise et les Montrorency, 23. Sa prudence pour prevenir le complot des conjures d'Amboise, 49. Il est nomme lieutenant général; lettres patentes publiées a cet effet par le Roi, 52. Envoie k comte Rhingrave en Allemagne pour entretenir les princes dans l'allance du Roi, et faire des levées de lanquenets, 98. Répond au discours de l'amiral touchant la garde nouvelk du Roi, 103. Fait changer le lieu designé pour la tenue des Etats, et le fait fixer à Orléans, 110. Motifs de ce changement, 111. Vient à Paris. joie du peuple à son entrée, 168 Prend la ville de Rouen, qui, contre ses ordres et ceux du Roi, est pillee et saccagée, 211. Décide lui seul du succès de la bataille de Dreux. 245. Va trouver le Roi et la cour Rambouillet; rend compte de la bataille, 251. Donne des éloges aux seneraux amis et ennemis; parle pes de lui-même, 252. Est nommé her-tenant général de l'armée en l'absence du connétable, 253. Presd Etampes et Pluviers, 254. Se di-pose a faire le siège d'Orléans, 261. Se rend maitre du faubourg de Portercau, 267. Assemble un conseil pour délibérer sur les propositions envoyees par le maréch. de Brissar, 268. Discours qu'il y tient pour les combattre, 269. Envoie au Roi s resolution, 274. Est assassiné par Jean de Mere, dit Poltrot, 276 Meurt de ses blessures, 277. La ville de Paris lui fait des funérailles fort honorables, 279. ( Castelnau.) — Se rend mattre de Rouen, XXXIV, 161. Après la bataille de Dreux, vient comper devant Orléans, 180. Est tué par Poltrot, 184. (La Noue.) -Vers faits par les protestaus et par les catholiques à son occasion. XLV, 58. (L'Estoile.) — Voyet l'art. Aumale : Franç. de Lorrenc. duc d').

Guisz (Henri, duc de), fils de Frauçoi se renferme dans Poitier,

GUI et désend cette ville contre l'amiral de Coligny, XX, 136. Irrite de ce que les conseils de l'amiral lui ont enleve sa maîtresse, il aposte un meurtrier pour l'assassiner, 150. Excite les assassins de Coligny à consommer leur crime, 157. Remporte une victoire près de Dormans sur le duc d'Alençon; reçoit au visage une blessure qui lui fait donner le uo u de Bulafre, 180. Se sert du mecontentement des peuples pour former une lique formidable contre les protestaus, 183. Profite habilement des circonstances; ses qualites, 196. Surprend les etrangers près de Chartres, et les disperse; est appelé le libérateur de la France, 203. Se reud à Nancy, on se reunit toute la maison de Lorrame; résolutions violentes prises contre le Roi dans cette reunion, 204. Appele par les Seize, il s'avance jusqu'à Soissons, où il reçoit defense de paroltre à l'aris; entre dans la capitale malgré cette desense; comment il y est reça par les Seise et par le peuple, 205. Descend chez la Reine meie, qui le conduit au Louvre; s'avance birdiment vers le Roi, qui lui reproche sa desobeissaure; comment il echappe andanger qu'il court; donne ses ordres aux Seize; prend des precautions pour sa sure te; demande an Roi l'eloi nement de d'Epernon, qui lut est refuse, 206. Se declare le protecteur des Susses, et les renvoie organilleusement au Roi; va voir le president Achille de Harlay, le presse d'assembler le parlement; frappe d'admiration pour sa fermete, il n'ose attenter a sa liberte, 208. Eleve ses pretentions; demaude la lieutenance generale du royanme, et la convocation des litats gepermix à Paris, 2013. Exprime dans les termes les plus offensaus le regret et le depit d'avoir ete trompe per la Reine mère, 210 Est nonie generalissime des armees, 212. Reçoit de toutes parts des avis alarmans, 216. Y reste sourd, amiste a un conseil extraordinaire; fait pa-roltre quelque emotion, appele chex

le Rui, est assassiné dans son antichambre, 217. (Introd.)—Est blessé à Dormans, XXV, 172. Est envoyé pour tuer l'amiral, 297. Poursuit en vain Montgommery au massacre de la S.-Barthelemy, 298. (Mem. de Tavannes.) - Est envoye à Poitiers par le duc d'Anjon pour défendre cette ville contre les huguenots; repou-se le capit. l'îles, deja maltre d un faubourg, XXXIII, 465. Ranime par sa bonne conduite la valeur des assiégés, 400. Après la levee du sie e, va trouver le Roi à Tours, 474. (Castelnau.) - Sa conduite dans la journee de la Saint-Barthelemy, XXXIV, 72. (Mem. de Mergey.) - Defend la ville de Poitiers avec beaucoup de gloire, 267. Mein. de La Noue.) - Frappe et renverse le jeune Vantabran dans le palais du Roi ; quelques details sur cet evenement, XXXV, 99. (Mem. de Bouillon.) - Demande au duc d'Anjou la permission d'aller à la guerre, ce que le prince lui accorde à regret; va se jeter dans Poitiers, qu'il defend, 200. Defait 2.000 reitres à Dormons, 300. Prend les armes contre le Roi; a'empare de Chalons en Champagne, 316. Obtient du Roi la ville et le château d'Auxonne, 325. S'attribue tont. l'honneur de la victoire de Chartres, et s'en fait un mérite aupres des Parisiens, 329. Di fait et bat les reitres, commandes par le baron d'Aune, au bourg d'Escury près de Dourdan, XXXVI, 99. Poursuit les Suisses dans leur retraite; brûle et pille plusieurs villages de feurs frontières, 101. Vient à Paris tronver le Rot; details curieux sur cette arrivee, 104. Livette une grande fermentation dans la ville, 107. Y commande en maitre, 111. Va rejoindre le Rot a Chartres après la conclusion du nouvel edit de reunion; comment il en est reçu, 113. (Tavannes ) — Sa conduite aux Etats de Blois, XXXVII, 397 Il essaie de se rendre maître de la citadelle d'Orleans, 401. (J. A. de Thou.,-Fait la guerre à Sedan et à Jametz,

puis une trève avec le duc de Bouillon, XXXVIII, 317. Vient trouver le Roi à Meaux pour se plaindre de plusieurs choses qu'il dit avoir été faites contre l'édit et l'accord de Nemours, 318. De concert avec le duc de Mayenne, il attaque les reitres à Vimory, les bat, mais perd beaucoup de monde, 338. Tente contre eux une double entreprise qui ne réussit point, 339. En tente une nouvelle qui reussit et releve son courage, 340. Il poursuit les reitres jusqu'aux montagnes de S .-Claude, 342. Vient à Paris malgré le Roi; comment il y est reçu par la Reine et par le peuple, 351. Refuse d'apaiser le trouble causé par les barricades; sa reponse à la Reine mère, 356. Après la sortie du Roi de Paris, il se rend au Palais, fait cesser le trouble; est ohéi des Seize et du peuple, 357. Publie des lettres dans lesquelles il se justifie de la journée des Barricades, 361. En adresse une particulière au Roi. 362. Jugemens portés dans le public sur ces lettres, 378. Il assemble des forces à Paris, 380. Signe avec les deux Reines et le cardinal de Bourbon un traité en 32 articles, connu sons le nom d'édit de réunion, 396. Favorise les prétentions de Balagny sur la principauté du Cambresis; conclut un traité avec lui, 420. Fait supprimer a l'impression un passage du discours du Roi à l'ouverture des États de Biois, dans lequel lui et les princes de la Ligue etoient accuses, 440. Detourne le Roi de faire la guerre au duc de Savoie, qui s'est emparé du marquisat de Saluces, 448. Sa mort; divers récits à ce sujet, 463. Ses qualités, 476. (Weim. de Carct.) remercie le Roi du pouvoir qu'il lui donne, ne lui demandant que l'assurance de sa bonne grâce, XLIV, 3. Sa modération à l'egard du duc d'Epernon, 75. (Villeroy.) — Est blessé près de l'ismes dans un combat que lui livre Thoré de Montmorency, XLV. 122. Prend hautement la défense du jeune d'Entragues,

menace de la mort pour son combi avec Quélus et Maugiron, 169. Demande à messieurs de la Sorbone s'ils sont assez forts avec la plum. sinon qu'il le faut être avec l'eper, 285. S'empare de Châlons-sur-Ma-ne, 289. Sort de Paris pour aller Chalons, où il s'occupe de ruse l'autorité du Roi, 311. Délat les reitres à Vimory et au bourg d'Auneau; épitaphe sur cette vicione dans l'église de Saint-Claude, 3; Fait un voyage à Rome deguie. reçuit du Pape une épée graves de ilammes, et les armes du prince de Parme, 346. Vient à Paris conire l'ordre du Roi, 359. Traverse la rues aux cris de vive Guise! 360 Etablit pour gouverneur de la Ba-tille J. Leclerc, procureur au parlement; offre une sauve-garde a l'ambassadeur d'Angleterre; curieu entretien du comte de Brisse et de l'ambassadeur à ce sujet, 361. Vers faits sur le jeu de prime, atquel le duc jouoit souvent, 362. Et tue par ordre du Roi, 376. Son corps est mis en pièces, puis brik et reduit en cendres, 378. Désais donnés sur cette mort par Mires, medecin du Roi, 448 etsuiv. (Mende L'Estoile.) — Vient à Ports malgré la défense du Roi; comment à est recu par le peuple, par la Re-ne mère et par le Roi, XLIX, 284. Prend la resolution de faire faire des barricades, 290. (Growlard.)

Guise (Ch. de Lorraine, duc de, fils de Henri de Guise, gardé avec soin dans le château de Tours depuis la mort de son père le Balafre, pavientàs'echapper; par quel moyes. XX, 251. Se rend à l'armée de 2 Ligue, 252. (Introd.) — XXXVI. 196. Se soumet à Henri iv ; réduit h Provence; en est nomme gouverneur, 283. Reçoit à Marseille Marguerite d'Autriche et l'archiduc Albert allant en Espagne, 366. (Cheverny.) — Détails sur son évasion du château de Tours, XL, 285 et suiv. Il est reçu à Bourges par Le Chastre, 288. Fait sa soumission au Roi, et lui remet la ville de Reissa.

XLII, 336. Rétablit la paix en Provence, XLIII, sor. Commentil devient maître de Marseille, et la range sous l'obcissauce du Roi, 207 et suiv. (Mem. de Caret.) -S'echappe du château de Tours, XLIV, 235. Villeroy.; - XLVI, 175. Il cerit aux Etats qu'il va se joindre a eux apres qu'il auta livre combat a M. de Nevers, 380, Les Espagnols, les predicateurs et les Seize favorisent son election an irdne , 459. Il menace de faire mourr le premier qui l'appellera roi , 463. Fait son accord avec Henri iv, et vient a Paris, XUVII, 115. Accueil que lui fait le Roi, 110. Redoit la ville de Marseille sous l'obeis-ance de S. M., 165. Vers futs contre lui a l'occasion de la prise de Calais par le cardinal d'Autri he, 165. Lue a coups d'arquebuse une honne qui a etrangle un de ses la pans, XLVIII, 112. Fait de solennelles protestations devant le parlement de son affection ameere au bien de l'Etat, NLIN, 5. Conseille a la Reine de donner ordre a la porte S.-Antoine, afin qu'il n'y advienne quelque tumulte, 9. Paroles que lui adresse une femme du peuple sur ses sa'utations, 60 Epouse madame de Montpensier, fille de Henri de Joyeuse, 163. L'Estode - Vient au parlement, apres la mort du Roi, protester de son devouement au service de l'Etat, 251. (Relat. de Gillot.) - Se declare du parti da Roi, et conscive un gran l'ére lit, etant aide par M. et mad, de Contr. L. 119 Epaise mid. de Montpensier, 129. Comment les dafficultes qui se presentent a ce marige sont aplances, 130, Let no one pour commander tarmer qui dont survice le Roi a Bordeaux, 489 Lipouse au nom da Ka l'intante d'Espagne a burgos, 315. L'amene en Trauce, 316. Contraint M. le prince a se retiier dans les villes huguen stes, 322. Danger qu'il court par l'ecroulement d'un plancher, 339. Va joindre les princes retires a Soissons après la détention de

M. le prince de Conde, 354. Revient à la cour avec le prince de Joinville, 358. Prend plusieurs places du Rethelois, et s'avance sur la Meuse pour s'opposer au passage de 1,200 reitres, 372. Bat l'armee navale des Rochellois, et reste maitre du champ de bataille, 5 i8. Se declare ouvertement contre le cardinal de Richchen, pourquoi, I.I.

168. (Fontenay - Marcuit.)

Guisz (Jean), cardin il de Lor raine, frère du duc Claude, est eloigne de la cour; il prep**are l'el**evation de sa fa cilie par ses libéralites excessi es; ses nombreux beneaces, XVII, (6), (Introd. - Est envoye en Italie auprés de l'Emperene, XVIII, 365. Accord qu'il fait avec Ant. de Léve, commandant des troupes aliemandes, 367. Arrive auprès de l'Empereur, 370. Propositions qu'il lui fait au nomda Roi; co unient elles sont reçues par l'Empereur, 371. Seconde conference; comment elle se termine, 374. Renontrances du cardinal au Samt-Père sur la conduite de Charles-Quint, 505. Nouvelle et der mele conference avec l'Empereur, 416. Revient en France reudre compte au Roi de l'instilité de sa negociation, 478. Est chora pour annoncer au Roi la nouvelle de la nort du Dauphin, XIX, 80. (Du Beller

Guise Alex.', fils positione du duc Henri de Guise, est tena sur les fonts par la vide de Pacis et par la dachesse d'Aumale, megnitique ectemonie a cette eccasion, XIV, 6,1. Hem de L'Estole — Tuc en duel le baron de l'ax, L. 204, et son fils dans on autre combat on il est lunaré ne leger ment blesse. -o-, Detalse arieny sur ce duck, 208, La lo me la donne la neutenance de roi de Provence, 200 Meurt d'un eclat de canon, 218. (Fontena) Marcul. \

Guer madem de tombe malade d'une maladie de galanterie; vers faits our elle, XLVII, 174. Guisz (madame de ) dit au cure de S.-André que la plupart des prédicateurs ne sont que des séditieux, qui, au lieu de prêcher l'Evangile, prêchent le meurtre et le sang; se vaute à lui d'avoir été à la messe du roi de Navarre, et de l'avoir baisé plusieurs fois, XLVI, 504.

Guise (Louis, cardinal de), meurt à l'âge de 48 ans; pourquoi on l'appela le cardinal des bouteilles,

XLV, 166.

Guisz (le cardin. de), frère de Henri et du duc de Mayenne : son influence sur le clergé, son ambition, ses qualites, XX, 196. Est fait prisonnier après l'assassinat de son frère, 217. Périt lui-même le lendemain, 218. (Introd.) - Fait bruler en sa présence le château de Brème, appartenant au duc de Bouillon, pour se venger du brûlement de l'abbaye de S.-Urbain, XLV, 340. Est assassiné par ordre du Roi; son corps est mis en pièces, puis brûlé et réduit en cendres, 3,8. Détails sur cette mort par Miron, medecin du Roi, 448 et suiv. (L'Estoile.)

Guiton, maire de La Rochelle, prend des mesures rigoureuses pour ménager les vivres à la garnison de cette place, LI, 99. Detourne les Rochellois de se rendre, 106. Harangue mess. d'Angoulème et Schom-berg, et leur remet les clefs de la

ville, 117.

Guitar (le seign. de) est blessé à l'assaut du boulevard d'Orléans,

VIII, 142.

GUITAY-BERTICHÈRES, envoyé par La Noue aux protestans de dela la Loire pour prendre les armes, avance de dix jours l'époque fixée pour recommencer la guerre, XXXV, 101. Danger auquel il les expose par cette précipitation; détails sur ce sujet tirés des Mémoires de la femme de Duplessis-Mornay, 102. Se rend à Mantes, où il est engagé par ordre du Roi à mettre bas les armes, 107. Obtient par le moyen du vicomte de Turenne un saufconduit pour aller trouver le Roi, 110. Il parolt devant S. M., et cherche à justifier la prise d'armes des

protestans, 111. Est renvoye, 112 (Mém. de Bouillon.) — - Bet u parti de ligueurs devant Neufchitel; soumet cette place, XXXIX. 265. (Mém. de Cayet.) GUITRY, huguenot, se bat en duel contre M. Pleuri, catholique.

tous deux sont blesses, XLVIII, 256.

GURON (le capit.), chef protestant, assiége et prend Lougue.

XXXIII, 464.

Gunou (M. de) est envoyé par le Roi en Italie pour exhorter k Pape et les Vénitiens à empêche que les Espagnols ne se rendest maîtres de Casal, et gagner M. de Savoie; ses démarches devenant inutiles, il se jette dans Casal, LI, 63

GUY, comte de Forest, est resversé et a la jambe brisée dans le combat que le comte d'Anjou inn aux Sarrasius sur les bords du The-

pis, 11, 234.

Guy, patriarche de Jérusalen. couseille au Roi de retenir dans Damiette tous les vivres, et de faire transporter tous les meubles chet

le légat, II, 220.

Gur, seign. de Saulz, prend les nrmes avec d'autres seigneurs de Bourgogne contre Eudes in, XXIII. 144. Se laisse gagner par ce dat, mais n'obtient rien de lui; averti qu'Eudes veut sa ruine, il a recous à saint Louis ; le c**hàteau de Saulz es**t mis en dépôt dans les mains de Roi; Philippe-le-Bel le donne à En-des IV, et l'enlève à la famille de Saulx, 145; ainsi que la moitie du bourg de même nom qui lui étoit restée; lettres d'échanges qui pron-vent que le château de Saulz-le-Duc appartenoit à ceux de Saulz. 146. Armoiries de Guy de Saulz et

de ses descendans, 149. Guy, chatelain de Coucy, prend la croix, I, 102. Se montre contraire au retablissement d'Alexis, 174. Meurtenmer à la vue d'Andros, 180.

GUY DE BRIMEUR, seign. d'Imbercourt, licutenant du duc de Bourgogne à Liège, est fait prisonnier par les Liègeois, X, 285. Assiste à l'assaut livré à cette ville, 288. (La

) - Conseille an duc de ne de renvoyer les otages cois, XI, 443. Comment il à entrer dans Liége, 451. risonnier dans cette ville, im. de Conunes.) B-BOUTZILLER, un des chefs mison de Rouen, prête serfidélité à Henri; reçoit de La Roche-Guyon et autres ies; trabit le secret de quelrgeois de Rouen, VII, 304. DE GUIVELIES et son frère w, réunis à Gauthier de 1, repoussent vigoureuse-Turcs, II, 261.

GUT MALVOISIR est blesse en se défendant vaillamment contre les Turcs, II, 262. Au nom des barons conseille au Roi de retourner en France, 315.

GUYFAAT, chevalier du Dauphine, ramène les Français au pont du Garillan, et délivre le chevalier Bayard, que les Espagnols emmenoient prisonnier, XV, 254.

GUYFAAT (Guigo), fils du seign. de Boutières, âgé de 17 ans, renverse l'enseigne des arbaletriers de Rinaldo Contarin, et le fait prisonnier, XV, 300.

Н

rampac (P. de), maître de e du duc de Bourgogne, le Dinant, X, 257.

IEVILE. (de), gentilh. de i décapite aux halles pour i sa femue, et un gentilu'il accusoit d'abuser d'elle, ao.

PEVILLE (d'), du parti du tué à la bataille d'Yvetot, 211; XLVI, 252.

JEVILLE, commandant de demer, rend cette ville par sion à M. de Villars, XLVI,

PEVILLE (le présid. de ) hae parlement à sa rentrée, pour la continuation des are la guerre, XLVI, 293. Se au Roi après son entrée à cueil qu'il en reçoit, XLVII,

macs (P. de), gouvern du 1 Ferette pour le duc de 10 te, convaincu de violences Cousions, est mis à mort nisses, XII, 111 et 193. 25 assat (l'évêque d') se reud 11, 146.

ncount, picard, homme la seign. d'Imbercourt, eml deuxième les babitans de sobs de fermer leurs portes, et pénètre dans cette ville, XVII,

HALLEWIN (Ant. de ), chevalier flamand, joûte au mariage du duc

de Bourgogne, X, 342.

HALLIER (M. Du), capit des gardes, arrête par ordre du Roi le marechal d'Oruano, LI, 9; et mess. de Vendôme, 12.

HALLOT (Franç. de Montmorency Du ] est assassine traitreusement et de sang froid par le marq. d'Alègre, XLV1, 274.

HALLUIN, sieur de Piennes, est declare duc, XLV, 356.

HALOT (Michel Bourrouge Du) est roué à Angers pour svoir livré, d'après l'ordre verbal du Roi, le château d'Angers aux huguenots, XLV, 301.

HAM (Eudes de ) prend la croix, I, 104.

Hau (Hugues de), seign. du Vermandois, se hate de porter à Constantinople la triste nouvelle de la bataille d'Andrinople, I, 360.

Haurs (le seign. de ) est tué à la bataille de Monthéry, X, 240.

Hansclaun, espion de M. de Vieilleville, est tué au siège de Thionville, entrepris d'après le rapport que lui-même a fait de l'etat de cette place, XXVII, 330 et 360

HAR HARAUCOURT, seign. de Lorraine, est blessé au siège de Hesdin, XIX, 210

HARAUCOURT (Guill. de ), évêque de Verdun, invente des cages de fer de la hauteur d'un homme, et est enferme pendant 14 ans dans la première qui int faite, XII, 402.

HARCHIES (Jacq., seign. de), est fait chevalier banneret par le duc de Bourgogne, X, 105. Est charge du commandement d'Abbeville, 280. Jonte au mariage du duc de Bour-

go;ne, 368.

HARCOURT (Jacq. de) rend par composition le Crotoy; désire se rendre maître de la place de Parthenay, appartenant au seigneur de ce nom, dont il etoit neveu; comment il s'y prend pour executer son projet, VIII, 135. Comment il y echoue et trouve la mort, 136.

HARDY (Jean), accuse d'avoir tente de faire empoisonner le Roi à la sollicitation du duc de l'ourgogne, est arrêté et conduit à Paris, XIII, 439. Est condamne à être

écartele, 113.

HARECOUR (messire Jacq. d') fait prisonnier le comte de Harecour son parent, et le retient à Crotoy, VII, 302. Abandonne le parti du due de Bourgogne et embrasse celui

da Daophin, 338.

HARLAY ( Achille de ), premier president du parlement de Paris : sa résistance h roque au duc de Cuise, XX, 208 Sort de la Battille moyennant une rancon de 10,000 écus; va presider le parlement de Tours, 230. (Introd.) — Revieut a Paris avec le parlement de Tours, XLVII, 58. Lait l'ouverture du parlement de l'aris dans la maniere accoutumée, 59. Sa réponse a 50 ou 60 femmes qui viennent se plaindre de ce qu'on fait des préches dans la maison de Madame, 209. Va faire ses complimens à M. le prince de Conde, et lui donne des conseils sur le maintien de l'Etat et de la religion, XLIX, 91. Ses re-ponses a la Reine et a M. d'Epernon sur les denonciations de la Coman.

170 et suiv. Se démet de sa chuz 185. Prix qu'il en tire de se siècesseur, 190. [ L'Estode. ] L, 144

Hassan, bacha de Bonne, is. des courses en Hongrie, Alli, a Assiege le château de Treseq. 9. Est tue dans un combat sur in bords de la Save, 98.

liastingues (le seign. d', gran. chambellan d'Augicterre, comepond avec le duc de Bourgogne, a recoit en même temps une penso de ce duc et du roi de France, XII, 106.

HATTE, notaire, impudent l gueur, accuse d'être l'auteur d'un sedition, évite d'être fait prise nier; menace hantement de tuer « lientenant Seguier, XLV, 338.

Haulequa (les gens de la), no lice des Sarrasins, prepuser a ... garde du Souden; comment el-

ctoit former, II, 267.

HALLTGUR (le seigneur de), ¿ouverneur d'Ivoy, se rend maitre do châteaux de Rossignol, Villemet et Chigny, dans le Luxemburg. XXXII, 196.

HAUTEBELLE, capit. d'une barque italienne, est fait prisonnier per de Mosafia, XIV, 285.

HALTEFORT (le seigneur de) es ble-se dans une escarmouche devant Ivoy, XXXI, 109.

HAUTIFORT (le sieur d'), sedisant lieutenant général pour la L-gue, fait lever le siège de Meysur-reine, XXXIX, 106. Sousset plusieur, villes de la Champagne. 107. Est tué dans l'église de l'ontoise, 186.

HATTIPANNE (le seigneur de), de Liege, est tué à l'assaut de ceuc ville, X, 288.

HAVART (le seign. de) est laisse en otage à Louis xi par le roi d'Angleterce après le traite de l'ecquiny, XIV, 12. Honneurs que le Roi lui fait rendre , 13. Est renvoye avec de riches présens, 14. Revient en France pour le maintien de la trève, et récoit du Roi de l'or et de la vaisselle d'argent, 91.

Hay (milord), depuis comte de

Carlisle, ambassadeur d'Augleterre en France, favorise secrétement les

prétentions de M. le prince, L. 338. Harus (le père Alexandre), jésuite, echappe heureusement eu gi-bet, pour propos méchaus et sédi-tieux, XIVII, 113.

HEBERT (Joun), évêque de Contances, est constitué prisonnier à la Conciergerie; tous ses biens sont mis dans la main du Roi, XIV, 92.

HEBERT, secrétaire du marechal de Biron, obtient du Roi sa liberté, XLVII, 360.

lifanos (le colonel), maréchal de camp, charge si brusquement les Lorrains suprés de Montbelliard, qu'il les force à se retirer, L1, 214.

Est tue au siège de Saverne, 239. HECTOR DE BOURNON, frère batard du duc de Bourbon, livre un assaut à la ville de Compiègue; a son cheval tue sous lui; force en-tin la ville à se rendre, VII, 261. Est bles-é à mort au siège de Sois-1025, 2G2.

HEEMSKERK ( Jacob ), commandant de la flotte hollandaise, defait dens le port de Gibrultar la flotte

espagnole, XI.VIII, 50.

Hinter (madem. d'suit la cour, qui va à Bayonne pour recevoir Prançois 1, prisonnier en Espagne; son caractère, sa heauté, son adresse, XVII, 9 ». Elle captive le cieur du Roi; exige de lui qu'il demande a madame de Châteaubriant des bijoux qu'il lui avoit autrefou donnes, 91. A l'arrivee en France de la princesse Eleonore, redouble de soins pour s'assurer du cœar de son amant; son gout delicat, son esprit, ses charmes, inspirent ou Roi des vers dignes de Marot; elle est faite ducheise d'Etampes, 106. Est celébrée par les poêtes et flattée par les novateurs, dont elle adopte secrétement les opinions, 107 Persunde au Roi d'emmener avec lui en Italia Henri, devenu dauphin, 138. S'attache au duc d'Orleans Charles, et l'oppose constamment à Hen-ri, 13g. Son indulgence pour les foiblesses du Roi; soins qu'elle lui donne dans sa maladic, 150. Préside aux négociations du traité de Crepy, 172. Survit 30 aus au Roi son amant, et pratique sans contrainte la religion nouvelle, 183. Házkaz, femme de Mainfroy,

meurt prisonnière dans le chiteau de l'OEuf, II, 142.

HELLY (le seign. de ) conduit la cavalorie du duc de Bourgogne contre les Liégeois et le comte de Peruven, VII, 253.

HELLY (le seign. de) est blessé au siège de Hesdin, XIX, 207.

HEMESSE, ville ancienne de Syrie; sa situation, III, 9

HENAULT ( le sénéchal de ) est fuit prisonnier au siège de Térouenne, et échangé pour le seign, de Pienues, XIX, 246.

HENNEQUIN, chevalier anglais, est fait prisonnier à la bataille de l'ontvallain, V, 89.

HERREQUIR (P.), sivieme président de la grand'chambre, créature des Guise, prête à Charles 13. 60,000 livres; pas qu'il fait à son occasion, XLV, 153.

Hennequin (Aimar), évêque de Rennes, un des plus zeles ligueurs, tait le service celebre à Paris pour le duc et le cardinal de Guise, XLV, 390.

HENNEQUIN, sieur de Bermainville, meurt a l'àge de 30 ans de jehnes et de macérations, XI.VII, 154.

HERRI, landgrave de Thuringe. elu empereur à la place de Frede-ric ii, remporte d'abord une victoire sur Conrad son fils, ret dre Romains; hientôt après est vaincu et meurt de chagrin, II, 88.

HEARINE LUSIGNES, rot de Chypre, conseille à Louis ix de faire une invasion en Egypte, 11, 102.

Hanni, ponce de Castille, revolte contre son roi, se refugie à Tunis, puis se rend à Naples auprés de Charles d'Anjou; se he secréte ment avec la maison de Souabe, et par ses intrigues fait venir dans le royaume de Naples le jeune Coura-din, II, 150. Après la défaite de ce prince, est épargné, quoique le plus coupable, à cause de sa parenté avec le Roi, 142.

Henni, fils de Henri, dit le Large ou Généreux, comte de Champague, et de Marie, sœur du roi de France et de Richard d'Angleterre, va à la Terre Sainte avec Philippe, roi de France, et ce même Richard; assiége et prend avec eux la ville d'Acre, II, 192. Est marié par Ri-chard à la reine de Jerusalem; en a deux filles, l'une qui devint reine de Chypre, Pautre qui épousa Ayrart de Brienne, 193. Fonde plusieurs églises, entre autres celle de S.-Etienne de Troyes; y fait de grands dons; oblige un riche bourgeois, nommé Arthaut, à venir au secours d'un pauvre chevalier, 198. C'est de lui que provenoient les fiels que Thibaut iv vendit à Louis 1x pour payer les 40,000 livres qu'il donna à la reine de Chypre,

190-Henri, prieur de l'hôpital de Ronnay, passe la rivière, et vient dire au Roi avec quel courage le comte d'Artois a combattu, II, 252.

HENRI DE COME vole au secours du seigneur de Brançon, et le débarrasse des onnemis, II, 265.

HERRI DE VILLIERS, archev. de Lyon, un des évêques qui levèrent le corps de saint Louis pour le porter à la Ste.-Chapelle, où il devoit être canouise, II, 407.

HENRY, dit le Grand, frère de Hugues Capet, devient duc proprietaire de la Bourgogne, IX, 22.

HERRI II, comte de Champagne, se ligue vainement avec le comte de Flandre contre Philippe-Auguste, I. 8. Se rend en Palestine, où il devient roi de Jerusalem, et meurt bientôt après, 9.

HERRI, frère de Baudonin, comte de Flandre, prend la croix, I, 14. Commence avec son frère le siège de Constantinople, 3a. Est regardé comme l'héritier présomptif du trâne grec, GG. Se rend à Andrinople pour combattre Murtuphle, GS. Passe le détroit, et mache contre Theodore Lascaris, 75. Revient au

secours de l'armée de son frère, qui étoit poursuivie par les Balga-res, 80. La régence de l'Empire in est confiée; son caractère, 81. Elog de son administration , 83. Est co ronné empereur après la mon de son frère ; arrête les progrès de l'esnemi, délivre une multitude innenbrable de prisonniers, et ép Agues, fille du marquis de Monferrat, 87. Epouse en secondes noces la sœur de Phrorilas, nièce de celui qui avoit assessiné Bendouiu: heureux résultat de cette union, 91. Protége le jeune roi de Thessalo que, et fait la paix avec le despote d'Epire et avec Théodore Lacris, 92. Son gouvernement does a modéré; ses réglemens pleins de segesse; sa conduite epvers les chetiens grecs, 94. Sa mort; conjectsres sur cette mort, 95. (Notice.) -Prend la croix, 102. Envoie des sevires charges de vivres à Jean de Néelle, 130. Est nommé pour condure le second corps d'armée contre l'emp. Alexis, 196. Livre un acc ville de Constantinople, 212. Se prepare à résister à Alexis, 218. Accompagne le jeune Alexis, parti de Cos tantinople pour soumettre le restede l'Empire, 238. Après le couronne-ment de Murtzuphle, va s'empire de la ville de Philée, 256. Campe devant le palais Blaquerne, 272 S'en rend maître, 276. Va de ville en ville soumettre les habitans a l'obeissance, et se rend à Andrisople, 290. Pr**end la ville d'Abyde, e**t fait la guerre aux Grecs, 320. Merche vers Andrinople, et, apprenent en chemin la défaite de l'armée, se porte sur Rodosto, 370. Est déclere régent de l'Empire, 372. Retourse à Constantinople avec le doge de Venise et le maréchal Ville-Hardouin, 374. Sort de cette ville, et va sonmettre plusieurs places voin-nes, 3,6. Assiège inutilement Andrinople, 382. Fortifie Rusium, Vr soi, Apre, et retourne à Constantinople, 386. Accorde à Branes les villes d'Andrinople et de Didymothique, soo. Va au secours de cette



## HEN

derniere, 404. Se dispose a livrer batalle à Johannice, 406. Arrive devant Andrinople; y est reçu, et poursuit le roi bulgare, 408. Envoie au secours de Renier de Tribt, 410. Revient à Constantimople, ou il est couronne empereur dans l'eglise de Ste.-Sophie, 414. Marche au secours d'Andrinople, menacée par Johannice; se met à la poursuite de ce roi ; entrdans Veroi, et fait faire des courses dans le pays, 416. Campe devant Blisne; envoie délivrer 20,000 captifs qui etoient conduits en Bulgarie, 418. Passe quelques jours a Andrinople, et va visiter les ruines de Didymothique, reçoit une amlassade du marquis de Montterrat; arrête son mariage avec la tille de ce prince, et se porte en liulgirie, 120. S'empare d'une ville appelee La Ferme, et y fait un grand butin; retourne a Constantinople, lassant la garde d'Andranople aux Grees et a un de ses chevaders, 422. Envoie à Abyde Ville-Hardoum. marechal de Romanie, et Miles de Brabant, recevoir la fille da marq. de Montierrat, et se mar e avec else dans l'eglise de Ste-Sojdne, (26. Apprend que l'Empire est attaque de tous coles, 448. Va un secours du chateau de Civotos, le deburasse, 422, et disperse sur mer la flotte enneme, jij Arme en toute hate rà galères pour allerace orrir la ville de Squise, 440. Envoie des forces pour netendre Nicome lie, et retourne a Constantino; le, 442 il episso le caual, et va lui-mane, sur le smouvarses nonvelles qual teroit, au ser surs de la Natolie , 444. Lait lever le siège de Nicomedie, traite avec Lascous, 46 Rend Spinse et Ste-Sephie & 6. prince, se porte vers Audranople, ou a segouine, arrive as pied Li mont Bours, campe devint la rile d'Ealer, 435, Lat le présent tre tourne a Ambinopée, pios Aonce cutrevue avec le marques de Montterral prea d'une ville appeac Capsella, et regot l'hommige de ce prince , 452

Hanar, trois, fils de Guillaume-le-Bâtard, s'empare de la couronne d'Angleterre, qui devoit appartenir à Robert son frère; le fait prisonnier à la batuille de Tinchebray, IV, 30. Obtient par le crédit de Bertrade l'investiture de la Normandie; entretient les troubles en France, 31. Decide Henri v a declarer la guerre à la France, 32. Donne sa fille Mathilde en mariage au comte d'Anjou; refuse ensuite de donner à ce prince la Normandie, qu'il lui avoit promise; causes de sa mort. 33

Havatir, roi d'Augleterre, lils de Matinide et de Plantagenet, devient duc de Normandie; est place sur le tidue d'Augleterre par le testament du roi Étienne, IV, 35. Demande la parx à Louis-le-Jeune, dont il avoit epouse la temme après le divorce de cette princesse , maitre de plusieurs provinces de France, aspire à de nouvelles possessions; marie son tils aine l'eurs à la tille unique du comte de Bretagne; obtient d'Adrien in une bulle qui lai donne l'Irlande, dont le trône n'etoit pas vacant, 36 Fact valoir de pretendus droits au le coute de Touloise; refuse de continuer le siège d'une ville on se troisvoit le roi de l'rance; causes qui l'emperbérent de faire de nouvelles conquêtes, 3º Prête hommage pour la Normandie : le fast préter a soutils eine Heurr pour la Bretagne, I Aujor et le Maine, et a sou second his luchar t poor l'Aquitaine; fait face a la lique forme contre lu entre ses his et le ror de France, Jud deux fas la paix, 38. Est oblice den saner metrotseine humbaute, ct no ort de chagrar, avec quels ad-

dats if ht beginner, Jo.

Herse me, nord Augleterre, so ligue aver les se gueurs frauen-contre bianche de Castille, H., 20. Conelet une tress d'un an avec cette
princesse, de Poune de le bles secours uny cortaleres (p. Debarque
S. Maio, et se rend a Nautes, 45

Ne fait ancun mouvement pour secourr la ville d'Ondon, et ne soccupe que de têtes et de festius, 46

, .

Traverse l'Anjon et le Poiton, et se rend en Guyenne auprès de son frère Richard; conclut une trève de trois ans avec la régente, et y fait comprendre Mauclerc, 47. Appelé en France par Isabelle, debarque à Royon avec une foible armée; trompe sur sa position, rejette les proositions pacifiques de Louis 1x, 73. Est sur le point d'être pris à Tuillebourg; se réfugie dan Saintes, 74. Eclate en reproches contre le conste et la comtesse de La Marche; est battu près de cette ville, et se retire précipitamment à Blaye, 75. Vient en Guyenne pour apaiser une ré-volte, 127. Est reçu à Paris au mi-lieu des fêtes; redemande la Normandie, 128. Obtient d'autres provinces en dédommagement; revient en France rendre hommage-lige au Roi, 131. Le prend pour arbitre entre les seigneurs anglais et lui; re-vient encore en France, 134. Est delivre par son fils Edouard, 135. (Tabl. du reg. de S. Louis.) - Est reconnu par tous les Anglais après la mort de son père, IV, 50. Réclame vainement la restitution de la Normandie; équipe une flotte que commande son frère Richard; obtient le renouvellement de la trève de cinq ans, 52. (Précis des guer-res ent. la Fr. et l'Angl.) HENRI VI, emper. d'Allemagne,

HENRI VI, emper. d'Allemagne, achète de Léopold, duc d'Autriche, le roi Richard prisonnier, et le plonge dans un cachot, IV, 41. Consent a lui rendre la liberté moyennant rançon; se lique avec lui contre la France, 42. Avant sa mort fait élire empereur Frédérie n son lils, qui

n'avoit que 4 ans, 47.

Hynni de Transtamant, frère naturel de Pierre-le-Cruel, se fait aimer par ses manières; fait une haute profession de la religion catholique; cache de son mieux son ambition, IV, 308. Est prié par les seigneurs d'Espagne d'engager Pierre-le-Cruel à changer de conduite, 309. S'acquitte avic respect de cette commission, 310. Comment ses avis sont recus; perce de sa dague le cœur

du juif Jacob, 312 Prend la fuite. 312. Va chercher un asyle aupro du roi d'Arragon, 318. Se voit obbgé de quitter les États de ce prince, 320. Rassemble auprès de lui tout ce qu'il a d'amis et de créatures; va trouver Dugue-clin, à qui il confe le soin de ses intérêts, 333. Le reçoit dans son château, où il le trate magnifiquement, 334. Essaie d'engger le gouverneur de Maguelon a lui remettre cette pluce, 337. Fat la même tentative auprès du gouverneur de Borgues, 339. Acoude la vie sauve et la jouissance de kurs biens aux habitans de Borgues, etcepté les juifs et Sarrasins, auxquels il ne fait aucun quartier; donne a Bertrand, pour récompense de ses services, le comté de Molina, 341. Fait sonder les dispositions de la forteresse de Bervesque, 342. L'attaque en personne avec ses gens, 343. Marche sur Burgos avec Degursclin, se promettant de grands sous les enseignes de ce géneral, 349 Fait assurer les habitans de Burgos de toute sa bienveillance, 354. Con ment il est reçu dans cette ville, 355. Temoigne publiquement qu'il est redevable de ses succes à Dagasclin, 356. Fait venir sa femm Burgos; comment elle y entre, 35. Tous deux sont couronnes le jour de Paques, 359. Henri conjure De clin et sa compagnie d'achever ce qu'ils ont si bien commencé, 361. Marche sur Tolede, 363. Fait sonder les dispositions de cette ville, 364. Y est reçu comme à Burgos; s'avance vers Cardonne, 365. Bejette les propositions de Pierre-le-Crud; offre d'autres conditions, 367. Est reçu dans Cardonne, 368. Fait son entrée dans Séville, 375. Amemble son conseil, où assistent Dugueselin et les autres chefs; les consulte sur les moyens d'empêcher le roi de Portugul de secourir Pierre-le-Cruel, 378. Reçoit un deli du prince de Galles, 400. Son abattement en cette occasion, 401. Supporte le mieut qu'il pent le depart des chevaliers anglais, 402. Prend conseil de Da.

guescim; assemble des troupes de tous côtes, 403. Exhorte à se bien battre 20,000 arbalétriers génois qui servoient dans ses troupes, 414. Charge le corps d'armée commandé par le captal de Buc; s'enfonce dans les rangs ennemis avec une intrépidite surprenante, 415. Sa répouse à Duguesclin, qui l'exhorte à ue pas s'exposer temerairement, 416. Tire de la môlée par Duguesclin, fait sa retraite en passant sur le corps d'un escaciron anglais, et en voie dire aussitôt à sa femme d'aller se mettre à couvert dans son château, 430. Se travestit en pélerin, et se rend à Perpignan sans être reconnu, 432. Son entretien avec un chevalier espagnol qui l'introduit dans le polais du roi d'Arragon, 433. Se fait connoltre à ce rui; implore son secours, 434. Arrive à Bordeaux, 435. S'informe de Duquesclin; se découvre à un chevalier de sa suite, 436. Comment il est introduit auprès de Bertrand, 438. Lui fait part de son projet d'aller trouver le duc d'Anjou, 439. Se rend à Avignou; son entrevue avre ce due, 441. Présent magnifique qu'il en recoit; honneurs que le Pape lui rend, 452. Se présente devant Salamanque, qui se rend à lui, 444 Assiege Tolède, 445 Reproche ux hourgeois de cette ville leur fé-Ionie, V. 4. Reçoit l'avis que Pierrele-Cruel s'avance contre lui avec 20,000 Sarrasins, 6. Va à sa rencontre, 7. Perce de sa lance l'émir de Belmariu, 8. Se rend maltre de Monteschire, qu'il donne au Besque de Vilaines, 10. Est informé par la gouvernante de la citadelle de Mont-fusain des preparatifs qui se font contre lui dans le royaume de Belmarin, 25. Exhorte ses troupes au combat, 31 Cherche Pierre-le-Cruel, le rencontre, 36. Combat de ces deux princes, 37. Fait un grand carnage des Sarrasins, 38. Assege le château de Montiel, 40. Envoie faire des propositions à l'ierre-le-Cruel, §3. Sa joie en apprenant que l'ierrele-Cruel est pris, 47. Veut poignarder ce prince; est retenu par le Bes-

que de Vilaines, qui le les livre moyennant la promesse d'une ran-con, 48. Taillade le visage de l'ierre, et est renversé sous lui; est dégage ; lui fait trancher la tôte, 49. Assiege Tolede, 52. Resistance qu'il éprou ve de la part du commandant de cette place, 53. Y fait enfin sou entrée; sa reconnoissance envers Duguesclin, 55. Obtient de lui que le Besque de Vilaines et sou fils resteront auprès de lui, 56. Envoie à Duuesclin deux mulets chargés d'or, d'argent et de pierreries, 111. Donne au Besque de Vilaines, en recommoissance de ses servires, le comté de Ribedieu; fait équiper une flotte de 22 voiles, qu'il envoie au secours de la France, 116.

HERRI V, roi d'Angleterre, fils de Henri Iv, excite l'enthousiesme de ses sujets par des projets de conquête en France, VI, 305. Traite secrétement avec le duc de Bourgogne, et publiquement avec les prin-ces; demande l'exécution rigoureuse du traité de Bretigny, et la main de la princesse Catherine, fille du Roi, 315. Envoie demander la consonne de France; se rédait à réclomer les provinces cédées par le traite de Bretigny, toutes propositions reje-tées avec hauteur, 318. Descend en Normaudie à la tête d'une armée formidable; prend Harfleur, veut conduire son armée à Calais; essaie vainement de passer la Somme, 319. Déploie de grands talens; se rend à Miremont; fait des propositions qui sont rejetées, 320. En fait de nouvelles, qui le sont encore; remplit ses soldats d'ardeur et d'espérauce; met en liberte tous ses prisonniers; harangue ses troupes, 321. Attaque les Français; comhat. corps à corps le duc d'Alencon; triomphe; ordoune le massacre des prisonulers, 322. Continue sa re-traite sur Calau, 323. Pait de nonveaux preparatifs; met sa couronne et ses pierreries en gage, 330. Demande la main de la princesse Ca-theriue, et pour sa dot la couronne de France, 312. S'empare de a

Normandie ; est arrêté sous les murs de Rouen, 335. Fait dresser des potences autour de cette ville, y fait attacher ses prisonniers de guerre; refuse de négocier; se rend maître de la ville, après en avoir fait pendre le maire, 347. Poursuit ses conquêtes, s'approche de Paris; indique une plaine entre Meulan et Pontoise pour une entrevue avec le Dauphin et le duc de Bourgogne, 348. Ouvre un congrès à Arras pour negocier avec la Reine et le nouveau duc de Bourgogne, 353. Y reçoit les deputés d'un grand nombre de villes; dicte un traité portant qu'il épousera la prince-se Catherine, que Charles vi continuera d'être roi, et que lui gouvernera sous le titre de régent; les partisans du Dauphin exclus du traité, 354. Epouse Catherine; se rend maître de Sens, Montereau et Melon; fait une entrée triomphante a Paris, 355. S'établit au Louvre, convoque les Etats; v parle en conquérant et agit en maître ; ne place auprès de Charles vi que des hommes sur lesquels il comptoit, 356. l'ait arrêter le maréchal L'Isle-Adam, 357. Part pour l'Angleterre avec son epouse, laissant le gouvernement de Paris à son oncle le comte d'Exester, 358. Revient précipitamment en France, y fait revenir son epouse; vole au secours du duc de Bourgogue; est obligé, pour cause de maladie, de s'arrêter à Melun, 359. Diete ses dernières volontés; meurt en déclarant qu'il avoit eu le projet d'aller délivrer la Terre Sainte ; qualités de ce prince ; son défant de justice et de moderation, 360.

Tabl. da règn. de Ch. 11.)—Assemble de grandes troupes, descend a ffarfleur, dont il s'empare; se dirige vers Calais, VII, 273. Sa marche dans la Picardie, 274. Lata.lle d'Azmeourt, 275. Apres sa victoire, va se rafrachiu a Calass; retourne en Angleterre, 276. Revient en Normandie, 301. S'avance jusqu'au Pontdee-l'Arche, 302. Assiège Rouen, torce cette ville a capituler, 303. S'umet toute la Normandie, 305.

Vient à Meulan ; a une entrevue aver le duc de Bourgogne et le conci du Roi, 306. Vient à Troyes, où d épouse Catherine, fille du Roi, et confirme la paix projetée entre Charles v1, le duc de Bourgogne et lui , 327. Conditions de cette par, 328. Va mettre le siège devant Sens avec ces deux princes; entre dus cette ville par capitulation, 330 Assiége Montereau, s'en rend maitre; les gens du duc de Bourgo; se déterrent le corps du seu du Jean-sans-Peur, et lui font un service funèbre, 330. Henri envoie sonmer le seign. de Guitery de rendre le château; sur son refus, fait pendre devant la place onze prisonnier-faits lors de la prise de la ville, 331. Reçoit le château à composition, assiége Melun avec le duc de Bourgogne, 332. Détails sur ce sièce, s'en rend maître, 334. Fait arrê-ter L'Isle-Adam, 335. Entre à Pa-ris avec le roi Charles et le duc de Bourgogne; résolutions qui y sent prises contre le Dauphin ; nouveaux offices crees, 337. Retourne en Angleterre, laissant le duc de Glocester à Paris, et le duc de Clarence en Normandie, 338. Repasse en France; s'avance jusque dans le Perche, 340. Assiege la ville de Meaux, 352. Fait pendre des gens de la ville qui s'étoient moques de lui; s'empare de la place, 353. Becoit à discrétion les Dauphinob. qui defendicent long-temps le marche de Meaux; fait pendre à un arbie le liatard de Vauru pour le punir de ses insultes, 354. Se rend à l'aris avec sa femme Catherine. 356. S'attache les habitans de caue ville par sa justice, 360. Tombe malade, ses dernières paroles, 363 Samort, son caractère, 364. (Mem. de Fenin.,

HENRI, duc d'Heresford, fils du duc de Lancastre, proscrit, se refugie en France; est accueilli avec empressement à la cour; seduit par les promesses de l'archevêque de Cantorbéri, quitte Paris, se rend en Bretague; debarque sur les côtes



note d'or nommer saluts, VII, 369 HESKEVIII, rold Angleteric, donne des recours à Charles-Quait contre Francois 1, XVII, 168. Entre en Preardie, Sarrète devant Bou-logne, 169. Sen rend maitre, refuse d'être compris dans le trate de Crepy, sighe la parx d'Ardres et rend Boulogue, 173. Introd. -Descend on France avec one ormee de 30 a o hommes, 100. Il court risque d'éde reucentre en se readant devant Teremente : et retire a S. Omer. of emperon Maxi imben vient le joudre, 15) l'ait raser la ville de l'erouenne, afr. S'empare de l'ournay, 243. Se retire en Angleterre, (1). Desnant avoir l'approbation des universités de France pour la dissolution de son mariago, fait remise au Rai des ommes que las zont dues. XVIII. Sp. Se read a Boulogue, en il a uni entrevue avec le rot de France , 133 Traite qu'il y conclut; plantes qu'il fait au Roi du Pape et de la cour de Rome, 134. Se separe de l'Eilise romaine, et se déclare chef de l'Eglise gallicane, 268. Euvoie des troupes à Charles-Quint; ses griefs contre François 1, XIX, 458. Descend à Calais; envoie assièger Montreud, et lui-même assiège Boulogne, 522. S'entreud maltre par capitulation, 554. Se retire à Calais, 555. Fait la paix avec le roi de France , 604. Sa mort , 607. ( Du Bellay.) - Histoire de ses amours avec Anne de Boulen , et de son divorce d'avec Catherine d'Espagne, XXXIII, 68. Il fait mourir Anne de Boulen et Thomas Morus; ses differens manages, 72. ( Mém. de Castelnau.)

HENRI II, due d'Orleans, second fils de François 1, montre dans ses gouls une tenacité et une constance très-rares dans un jenne homme, devient eperdument amoureux de Diane de Poitiers, XVII, 146. Devenu dauj hin par la mort, de son frère, est envoye a ce des forces considerables en Italie; force le pas de Suse, 139. Se dinge vers le Roussillon a la tête d'une armee, e Coblige de lever le siège de Perpignan, 163. Harvelle sans cese l'armée de l'Empereur répaidue dans la Champagne, 172. Proteste secrétement contre le traite de Crepy. 173. (Introd.) - Impatience qu'il timoigne de se rendre aupredu Roi peur combattre centre l'Éau percur, XIX, 133. Est envoye pour e minauder l'armee, sous la colo daite du connetable de Montue renev, 136 Malgre le desir qu'il a de combattre l'enneme, se range a Lavis du connetable, qui est de temperiser, rás. Envere a Bommy trois deputes peur traiter d'une sus pension d'armes, 147. Se rend a la tete dame amer desent Perpunan, 3ng. S'eleigne en bou ordre de cemville, 38). Se rend maître du château d'Entery, pres de Marelles. 1993 de la ville de Maubeuge (13) Livie un a sant a la place de l'anna. \$34 S'eloigne par ordre du Rot, re tire la garnisen de Maubeuge, de

truit les sortifications et brûle les maisons de cette ville, 435. Fêtes à l'occasion de la naissance de son premier fils, que le Roi tient sur les fonts, 477. Pourvoit à la sûreté de Paris, 549. Marche sur Boulogne, 556. Tentative malheureuse qu'il fait sur cette place, 557. Licencie les Suisses et les Grisons; revient à S.-Germain aupres du Roi, 558. (Du Bellay.) — Parvenu au trône, il rappelle aussitôt tous ceux que son pere avoit disgracies, XX, 37. Caractère de ce prince, 39. Se fait sacrer à Reims; somme Charles-Quint de se trouver à son sacre, comme comte de Flandre, 42. Pense à recouvrer le Boulonais, et à profiter des troubles d'Allemagne pour agrandir son royaume de ce côté; fait venir en France Marie Stuart d'Ecosse, et la fiance au dauphin François; linnce également Antoine de Bomben avec Jeanne d'Albret, 43. Visite la Champagne et la Bourgogne; entre en Savoie, arrive en Piémont; accorde des récompenses à ceux qui y sont encore en état de servir; permet à François de Guise de demander la main d'Anne d'Est, 44. Confie à Montmorency et à François de Guise le soin d'apaiser la revolte de Guyenne, en leur recommandant de n'employer que les rigueurs de la justice, 15. Affligé des maux qu'ont soufferts les provinces rebelles, il leur rend leurs priviléges; revient à Paris, où il fait une entrée triomphante , 46. Entre dans le Boulonais; est défie par l'Empereur; sa reponse au defi; est force de lever le siège de Boulogne, qui lui est renduc ensuite moyennant 100,000 ccus, 47. Tient un conseil pour delibérer sur les propositions qui lui sont faites par les princes d'Allemague; opinions émises dans ce conseil; Henri se décide pour la guerre, 49. Donne un festin magnifique aux ambas adeurs des princes d'Allemagne ; se met en marche avec une armee nombreuse; se rend facilement maître des villes imperiales pe Metz, Toul et Verdun, 50. Rennit les Trois-Evêchés en roya 51. S'empere de la Lorraine, de pouille la duchesse Christine de la régence, et emmêne à sa cour so. fils Charles 111; marche sur l'Alece, 52. Résistance qu'il y éprouve; pourquoi il est forcé de se retire. force les troupes flamandes à emcuer la Champagne; conserve les Trois.Evêchés; sur un faux beut de la mort de l'Empereur, disperse son armée dans les garnisons, 53. Essaie en vain d'occuper Cambray; emporte la petite ville de Cateur-Cambresis, 59. Pait dévaster le Hainaut, 60. Attaque le château de Renti; remporte sur l'Empereur une victoire qui n'a aucun résultat; donne son propre collier de l'ordre à Gaspard de Tavannes pour réconpenser son brillant courage, 61. Il se décide à envoyer le duc de Guise en Italie, 70. Aidé des conseils du cardinal de Lorraine, il prend d'excellentes mesures pour la défense du royaume, dont la sureté est me-nacée après la bataille de S.-Queztin, 72. Pappelle le duc de Guise, qu'il fait lieutenant genéral des armées; sa conduite aussi sage qu'he-roique inspire le plus vif enthossiasme, 73. Il convoque à Paris les Etats généraux, où la magistrature forma un quatrième ordre; aubsides qui y sont accordés, 76. Sa resolution d'augmenter son royaume du côté de l'Allemagne, et de recouvrer les places que les Anglais conservoient encore en France, 79. Il autorise Villars, homme de consiance du duc de Brissac, à assister aux conférences de Cateau-Cambresis, où la paix est signée malgre l'opposition de Villars; conditions de cette paix, 80. Mariages qui la cimentent, 81. Conventions secrétes entre les rois de France et d'Espagne au sujet de la religion; progres de la reforme parmi les bastes classes de la société, 82. Henn public un édit qu**i ordonne aux par**lemeus de condamner à mor**t lou**te personne convaincue d'avoir embrassé la religion nouvelle; se rend

nu parlement, où il fait arrêter six conseillers dénoncés comme chefs de l'opposition; terreur que ce coup d'autorité répand parmi les protestans, 83. Il est blesse mortellement dans un tournoi célébré à l'occasion des noces de sa fille Elisabeth avec Philippe ir, et de sa sœur Marguerite avec Emmanuel-Philibert de Savoie; meurt au bout de 10 jours; ses qualites, ses defauts; sa complaisance pour sa maltresse et ses ministres, 84. Son indulgence pour les mœurs de ses courtisans ; ses prodigalités, 85. (Introd.) - Rappelle en arrivant au trône le connétable de Montmorency; renvoie mess. d'Annebaut et de Tournon, XXIII, 408. Son té-gne est celui de deux maisons qui se partagent les emplois, les honneurs et les gouvernemens, 410. S'allie au Ture et aux Luthériens contre l'Empereur, 422. Suites funestes de cette alhance, 423. Envoie une armee en Ecosse au secours de la Rome; sa lettre à M. de Selves, son ambassadeuren Angleterre, sur la delivrance de Marie Stuart; visite son royaume, XXIV, 11. Marche dans le Boulonais avec une armee; se fut rendre Bodlogne, 23. Pousse par le connetable et par le duc de Guse, entrepren l'de fare la guerre à l'Empereur, 24 Prend Damvilliers par composition; entre dans Verdou; pand le titre de vicaire de l'Empire, 67 Tombe malade à Sedan, rompt son armee, 68. Force l'armée commandée par le due de Savoie à repasser la Sam-bre; brû'e Bom, Mormont, 124. Accepte la trève que Philippe ii lui propose, 183 Consent a secourir le pape Paul 1v ; euvoie le duc de Giuse en Italie, 186. Rassure les l'arisiens après la bataille de Saint-Quentin ; rappelle le duc de Guise, 20.3 Marie Liteabethile France avec Philippe ir, et Marguerite sa sœur avec le duc de Savoie, conditiens de ces mariages, 237. Est blesse dans un tournoi par Montg mmery; meurt deux jours apres, 251. Voulant étoufier l'hérèsie en l'rauce en

brûlant les hérétiques, il empêcha qu'elle fut extirpée en Allemagne en donnant des secours au duc de Saxe, au landgrave et au prince Maurice; cette fausse politique causa la ruine des Valois, 252. Caractère de ce prince; ce qu'il fit pendant son regne, 254. Les princes ne doivent point lutter avec leurs sujets, ni les sujets avec leur prince, 255. (Mem. de Tavannes.) — Etat de la cour de Henri ii au commencement de son régue, XXVI, 185. Il fait célébrer les obséques de François 1, du Dauphin et du duc d'Orfeans, 190 Consolations que lui donne M. de Vicilleville, 193. Anecdote concernant le seu duc d'Orleans, 194. Entretien du Roi avec le premier president Lizet et trois autres presidens sur le procès du marechal Du Bicz et du sieur de Vervins, 202. Envoie sommer l'Empereur d'assister à son sacre en sa qualité de comte de Flandre, 229. Est sacré à Reims, 230. Difficultes survenues au sujet des bannières des quatre barons otages de la sainte ampoule, pendant le sacre, 231. Comment elles sont levees par ordre du Roi, 236. Henri fait sa neuvaine à Saint-Marcoul, 237. Prend la résolution de visiter ses provinces, 238 Se rend à Chambery, 248. Entre à Saint-Jean-de-Maurienne, honneurs qu'on lui rend; compaguie de cent hommes vétus en ours, 251 Le Roi fait son entree a Turin; ses largesses à l'armée et aux Piemontais, 953. Sur la nouvelle de la sed non de Gavenne, il revient en France, 261 Fait son cutric à Paris, details sur cette magnifique entree, 302. Lorme le projet de reprendre Boulogue, 305 Veut faire donner les etrivieres au beraut que lui envoie l'Empereur, 307. Fait pendre a des arbres douze soldats du bătard de La Mirandole, 310 Prend tous les for**ts des environ**- de Boulogne, 3+1. Est oblige de lever son camp, 318. Fait la paix avec l'Angleterre; à quelles condinons; 324. Recoit à Angers une audie-

sade du roi d'Angleterre; détails sur cette ambassade, 333. Envoie le rhingrave au devant des ambassadeurs des princes d'Allemagne, 351. Leur donne audience, 370. Tient conseil sur leurs propositions, 371. Remercie M. de Vieilleville de l'avis qu'il lui donne, 386. Déclare à son conseil qu'il est resolu à le suivre, et dispose de l'état de son armée, 387. Donne à diner aux amhassadeurs; détails sur ce diner, 396. Leur fait distribuer de riches présens à leur départ, 399. Assemble une grande armée, 400. Entre dans Metz, 405; puis en Alsace, 412. Se décide, d'après l'avis de M. de Vieilleville, de ne pas entrer dans Strasbourg, comme le lui a conseillé le counctable, 421. Campe devant Haguenau, 422. Y est reçu avec honneur, 423, ainsi qu'à Wissembourg, 424. Donne mille écus aux tilles de cinq de ses capitaines livrés à l'Empereur, qui les a fait mourir à Aushourg, 425. D'après la lettre du duc Maurice qui lui annonce qu'il s'est accommodé avec l'Empereur, le Roi repreud le chemin de la France, 438. Accorde à M. de Vicilleville la moitie des présens envoyes par la chambre de Spice, 442. Se rend maître de Damvilliers, 454. Recoit la ville d'Ivoy à composition, 457. Apaise une mutine-rie excitée à l'occasion du pillage exerce dans cette ville, 460. Tombe malade à Sedan; s'empare de plusieurs forts, 469. Licencie son armée, 472. Sur les instances du cardinal de Lorraine se rend au parlement, où il fait arrêter six conseillers connus par leur attachement à la doctrine de Luther, XXVII, jo5. Entre en lice dans un tournoi, et rompt plusieurs lances, 411. Est blesse par Montgommery, 415. Fait celebrer le mariage de sa sœur, et signer à la Reine le brevet de maréchal de France de M. de Vieilleville, 116. Sa mort, 417. Denil à la cour, 418. (Vieilleville.)

Il prend sous sa protection le duc de Parme; à quelles conditions,

XXVIII, 382. Envoie le seguere de Lansac et le président Du Ferier protester contre l'assemble: es concile de Trente, 425. Percue la desseins de l'Empereur, et les sa échouer en les publiant, XXIX. 3a Obtient malgré tous ses efforts test ce qu'il demande des Suisses, 32 Fm publier en Angleterre, en Allemgne et en Italie la justice de sa ca se, et l'injuste aggression de l'Espereur et du Pape, 35. Il commu faire la paix avec le Souveran Pontife; particularités sur cete paix, 123. Etat des forces qu'i reunit pour aller en Allemagne au recours des princes confédéres, 215. Mauvais succès de cette entrepræ cause par l'ahandon des princes. k Roi fait fortifier la ville de Netz. rentre en France, 225. Soumet plesieurs places du duché de Bouiléa. 226. (Ďu Villars.) — Prend som sa protection Octave Farnese, XXM, 20. Defend d'envoyer à Rome oraargent mounoye ou non monnose pour bulles, dispenses, etc., 21 Esvoie le sieur de Montluc aupres de Pape; puis le duc Horace Farnée et les sieurs de Termes, d'Andekt et Cipierre avec des troupes pour secourir le due Octave; commande au maréchal de Brissac de marcher contre Fernand de Gonzague pour le forcer à lever le siège de Parme et de La Mirandle, 22. Envoc l'ordre à tous les gouverneurs et capitaines de ses forteresses de se rendre à leurs places, 29. Recoit k titre de protecteur du Saini-Frepire; et après avoir tout regle dans son royaume, il part pour aller au secouis des princes d'Allemagne. 53. Etat des forces qu'il réunit en Champagne, 54. Le Roi se rend a Joinville, où il reçoit la duchem douairière de Lorraine et son fil. 57. Fait son entrée à Toul, accompagne d'une suite brillante et non-breuse, 61. Y établit pour genverneur le chevalier d'Esclavolles, 62 Se tend à Nancy, où il est recu par le jeune duc de Lorraine; etablit le comte de Vaudemont gouverneur

HEN

du pays; fait conduire le jeune duc a Reims, 63. Arrive près de Metz, où l'armée le reçoit en ordre de bataille; ordre de cette armée, 64. Fait son entrée dans Metz; détails sur cette entrée, 69. Donne des ordres pour le reglement de cette ville et pour ses fortifications; en nomme gouverneur M. de Cossé-Gonnor, 72. Son depart de Metz; marche de l'armee, 73. Détails sur les divers campemens de cette arnice, 75. Description des villes par où elle passe, 80. Sur la nouvelle que le duc Maurice ne peut accomplir ses promesses, le Roi revient en France avec son armee, qu'il partage en trois corps., 88. De l'avis de son conseil, projette de reunir le duche de Luxembourg à la couronne, gi. buit assieger le château de Rodembach, qui est pris d'assaut, 97. En fait don au comite Rhingrave, colonel allemand; saccage et in ule la petite ville de Mont-Saint-Jean, 100. Recoit a discretion la place de Dainvilliers, 103. Lasporte d'assaut le chateau de Trelon, 121; et la ville et le chateau de Chinay, qui sont brûles, 122. Envoie le duc de Guise pour detendre Metz, 125. Rassemble les principaux chafs de con armie pour reconvict le chateau de liesdin, 158. Fait tendre a Dieu de solennelles actions de gràces de la levee du siège de Metz, 181. Sa douleur en apprenant la pruse de Terouenne par les limperiaux, 200. Public l'arriere-ban dans tout le royaume; rassemble uue armee a Amiens, 201. Passe en revue cette armée près de Corbie, noms des seigneurs qui en sont les chets, 219. Fait sommer deux fois la ville de Cambray, de se rendre, 119 Escarmonches livrees devant cette place, 222 Le Roi va loger pres de Cateau-Cambresis, dans une nar-on de plan-me appartenant à leveque de Cambray, 226. Ordre de batalle au-desous du Quesnoy, 228. Details d'un combat qui s'y levre par ordre du connetable, 232. Le Roi réunit de nouveau son ar-

mée en Picardie, où il la partage en trois corps, 241. Marche de ces trois corps d'armée, 242. Il les passe en revue prés de Givet, 254. Prend d'assaut la place de Bouvines, 255. Sauve les filles et les enfans de la fureur du soldat, 256. Assiège Dinant, 257. Fait rendre les femmes de cette ville enlevces par les soldats allemands, 260. Se décide à entrer dans le Hainaut, 266. Son armée passe la Sambre, 267. Ruine le pays; le Roi tient sur les fonts de baptême l'enfant d'une pauvre femme du village de Jametz, 268. Campe autour de la ville de Bains , 260. Detruit la magnifique hubitation de Marimont et le château de Trageny, 270. S'empare de la ville de Bam»; fait mettre le feu au chiteau de Reux, 271. Campe en deca du Quesnoy, 273. L'asse la revue de son armee cutre Creveceur et Cambray, 278. Suite de la marche de l'armée, 280. Siege du château de Benti, 282. Dispositions faites pour livrer bataille a l'armee de l'Émpereur, 285. Details sur cette bataille, noms des ser, neurs et capitaines quis y distinguent, on qui y sont thes ou blesses, 188. La victoire reste aux Français ; le Bor recompense les dues de Guise, de Nevers, de Loudlon, et le sieur de l'avanue : 292. Se retire près de Montreud , 295, Part de nouveaux preparatifs de guerre , 33 (. S'avance avec toute sa maison jusques a Villers-Cottereis, 36%. Canclut une treve de cinq ans avec I Empereur ct Philippe it son file, 419. Promet au cardinal Caraffe de porter des secours au Pape, 426 l'etit au tor l'hilippe ir eu sa faveur, 427 Sin les nouvelles qu'il reçoit d'Italie des entreprises des ducs d'Albe et de Florence, il leve une armee qu'il cuvoic a lionie sous le commandement de M. de Guise, 429. Des principales causes de la rupture de la treve, ¡30. Ordres envoyes par le Roi dana toutes les provinces apres la bataille de S. Quentin, XXXII, 67. Convoque les Etats à Paris, son discours a cette assemblee; deman-

des d'argent qu'il y fait, 164. Details à ce sujet, 167. Le Roi se rend à Calais; en nomme gouverneur M. de Thermes, 171. Fait faire secretement en Allemagne une grande levee de pistoliers, 173, et de gens de guerre dans la Guyenne et autres provinces cloiguées, 174. Celebre a Paris le mariage du Dauphin avec Marie Stuart d'Ecosse; noms des prélats et seigneurs du royaume qui y assistent, 175. Passe la revue de son armée à Pierrepont, 205. Célèbre à Paris le mariage de Charles, duc de Lorraine, avec madame Claude, sa seconde fille, 225. Fètes a cette occasion, 226. (Comm. de Rabutin.) - Mesures que prend le Roi, après la bataille de Saint-Quentin, pour la surete du royaume, 479. Tieut un conseil, dans lequel il se décide à rester à l'aris, 486. Fait la paix avec le roi d'Espagne; meurt d'un coup reçu dans un tournoi, 493. (La Chastre.) - Permet au commencement de son règne le duel entre Jarnac et La Chasteigneraye; ce qu'on interprête à sinistre presage, XLV, 52. Il est tue en courant en lice par Montgommery; vers

faits sur lui, 53. (L. Estoile.)
HENRI III, duc d'Anjou, est nomme lieutenant general, XX, 128. Va camper près de Chartres avec l'armee royale, 130. Mirche vers le Poiliu. 132. Remporte la victoire de Jarnac, 133. Fait lever le sièce de Poitiers; gagne la bataille de Montcontour; au lieu de poursuivre l'ennemi, s'arrête au siege de Saint-Jean-d'Angely, 137. Met le siège devant La Rochelle, 163. Est clu roi de Pologne, 166. Son pea d'empressement pour accepter cette couronne; se met en route, laiss int la condutte de ses affaires à Cheverny son chancelier, 167. Voit eu Loriaine Louise de Vandemont, qui lui fait oublier la princesse de Conde; arrive en Pologue, où il ne s'occupe que de ce qui se passe en France, 168. A la nouvelle de la mort de Charles 1x , il prend le nom de llenri in, quite son palais la muit, et se

rend a Venise, 176. Rend an de de Savoie les places du Pienunt ro tees à la France par le traite de Cateau-Cambresis, se réservant le miquisat de Saluces; repousse la nediation de Montmorency-Danville, sa conduite peu habile inspire lo plus vives inquiétades; il entre a France, comble de bontés le de d Alencon et le roi de Navarre, mais continue de les faire garders vue; mele la mollesse et les plases aux pratiques de dévotion les plu minutieuses; déclare qu'il veut épotser Louise de Vandemont, niece da duc de Lorraine; son mariage etsus sacre ont lieu en même temps, 178 Sa conduite contribue aux succes de la Ligue naissante; il s'entoure de favoris, prodigue ses trésors, n livre à des amusemens puerils et scandaleux, 183. Joint Phypocrise à ses vices; entame sams su negociations avec le roi de Navarre, presse par les Etats réunis à Blon, il signe l'acte de la Ligue ; des une somme énorme pour lever des armées, 184. Flatte le dac d'Aka-çon de l'espoir d'épouser la reme d'Angleterre; lui confie le commadement d'une armée destince à co battre le roi de Navarre; fait avec les protestans un truité moins avaitageux pour eux que celui de l'anne precedente, 185. Fait ember tètes de ses trois favoris S.-Mesgris. Caylus et Mangiron, assnasinės į le fait elever **dei monumens t** ques. 188. Institue l'ordre du S rit pour remplacer celui de So Michel; rend la célèbre ordons de Blois, qui fixe principalement les doctrines relativement à quelque decrets du concile de Trente, 190 Fletrit de la manière la plus od la reputation de sa sœur; écrit s roi de Navarre qu'elle est sessible aux empressemens du vicomte de Turenne, 191. Forme le projet de donner le duc de Joyeuse pour chef à la Ligue, 193. Prend la résolution de combattre la Ligne sans le secon des protestans; formatio a dea o des Scice à Paris; averti per le lice-



tenant du prevôt de l'Île de France, le Roi change de système, 199. Il charge as mère de négocier avec la Lague; conclut la pacification de Namours, declare la guerre au roi de Navarie; appelle an Louvre les magistrats de l'aux, leur demande des sommes considérables d'argent pour faire la guerre, 200. Fait vendre pour 2,000,000 de biens du clerge, entame une negociation secréte avec le roi de Navarre, 201. Declare qu'il ne veut souffrir d'autre religion que la catholique; leve des troupes, fait ventr des Suisses, coulie une armée nombreuse a son tavori le duc de Joyeuse; se reserve le commandement d'une armée d'observation, 203. Rentre dans son mactivite; revient à Paris, 203. Eleve au rang d'amiral le jeune d'Epernon, lui donne le gouvernement de Normandie, 204 Preud des mesures pour reprimer la revolte du duc de Guise et des Seize; fait ocenper les postes les plus importans de la capitale; fermentation et desordre dans Paris, 207. Le Roi me-nace se retire aux Tuderies; envoie sa mere negocier avec le duc de Guise; pendant la negociation se rend a S. Germani, de la a Chartres, d'où il envoie des commissaires dans les provinces, 210. Sa reponse ferme a une deputation des Parimens et du parlement, qui vient le supplier de se joindre a la Ligne et de revemr a l'aris, 211. Renvoie dans leur pays, malgre les instances de l'ambasadour d'Espanse, 200 esclaves tures qui servoient comme forcata sur des vauscaux espagnols echoues à Calais; sur le rapport des commissaires envoyes dans les provinces, le Roi renoue malgre lui des negociations; public l'edit de reunion; se declare de nouveau chet de la Ligne ; nomme le duc de Guise generalissime, convoque les Etats generaux a Blow; relegae d'Epernon en Provence, 213. Change de ministres, 213. Motif de ce changement donne par Cheverny; le Rot est abreuse d houndaneous par les Etats, devoues au dac de Guise; principes de la souverameté du peuple proclamés par quelques orateurs, 214. Henri feint de se résigner, 215. Prend ses mesures avec beaucoup d'adresse; est près de s'ouvrir à de Thou, 216. Pendant un conseil tenu extraordinairement, fait appeler le duc de Guise dans son apparte. ment, où le duc est aussitot assasiné ; ses paroles en le voyant etendu à terre; fait emmener prisonnier le cardinal de Guise et l'aicheveque de Lyon, 217. Fait perir le leudemain le cardinal, 218. Etat de Paris à la nouvelle de ces deux assassinats; un decret de la Sorbonue declare le Roi déchu de la couronne, 219. Henri se trouve à Blois presque abandonne, 224. D'après le conseil de ses serviteurs, il negocie avec le roi de Navarre; conclut une treve indelinie avec lui; entrevue de ces deux princes dans le parc du Plessis-les-Tours, 225. Est assassine a S. Cloud par Jacques Clement; se prepare à la mort en chrétien, 227. Comble le roi de Navarre de mai ques de tendresse; le presse d'embrasser la religion catholique; essale de justifier sa conduite aux États de Blois, 228. Mourt a l'àge de 38 ans, 229. (Introd.) - Sa fausse politique; son amitié pour les sieurs de Joyeuse et d'Epernon, XXV, 384. Fautes qu'il commet au siège de La Rochelle n'etant que duc d'Anjou, 303. Fait la part avec les Rocherlois pour aller prendre possession du royaume de Pologne, 406. Haute destince à laquelle il pouvoit pretendre, \$13. (Mem. de Tavannes) -A la mort du consetable est nomme heutenant general, XXXIII, 400 Part à la tête de l'armee pour se mettre à la poursuite des huguenote, for Va sejourner à Vitry, 403. Se reunt en Poitou au duc de Montpender et autres chefs royalistes, 134 Se retire à Chinon, 136. Prend Ruffee et Meles, se rend maltre de Châteauneuf; marche aur Corgnac, \$\$1. Stratageme qu'il emplute pour ôter aux hugnemots la

des d'argent qu'il y fait, 164. Détails à ce sujet, 167. Le Roi se rend à Calais; en nomme gouverneur M. de Thermes, 171. Fait faire secrete-ment en Allemagne une grande levée de pistoliers, 173, et de gens de guerre dans la Guyenne et autres provinces éloignées, 174. Célèbre a Paris le mariage du Dauphin avec Marie Stuart d'Ecosse; noms des prélats et seigneurs du royaume qui y assistent, 175. Passe la revue de son armée à Pierrepont, 205. Célèbre à Paris le mariage de Charles, duc de Lorraine, avec madame Claude, sa seconde fille, 225. Fêtes à cette occasion, 226. (Comm. de Rabutin.) - Mesures que prend le Roi, après la bataille de Saint-Quentin, pour la sûreté du royaume, 479. Tient un conseil, dans lequel il se décide à rester à Paris, 486. Fait la paix avec le roi d'Espagne; meurt d'un coup reçu dans un tournoi, 493. (La Chastre.) - Permet au commencement de son règne le duel entre Jarnac et La Chasteigneraye; ce qu'on interprête à sinistre présage, XLV, 52. Il est tué en cou-rant en lice par Montgommery; vers faits sur lui, 53. (L'Estoile.) HERRE III, duc d'Anjou, est nom-

me lieutenant général, XX, 128. Va camper près de Chartres avec l'armée royale, 130. Marche vers le Poitou, 132. Remporte la victoire de Jarnac, 133. Fait lever le siége de Poitiers; gagne la bataille de Montcontour; an lieu de poursuivre l'ennemi, s'arrête au siège de Saint-Jean-d'Augely, 137. Met le siège devant La Rochelle, 163. Est élu roi de Pologne, 166. Son pen d'empressement pour accepter cette couronne; se met en route, laissant la conduite de ses affaires à Cheverny son chancelier, 167. Voit en Lorraine Louise de Vandemont, qui lui fait oublier la princesse de Conde; arrive en Pologne, où il ne s'occupe que de ce qui se passe en France, 168. A la nouvelle de la mort de Charles 1x, il prend le nom de Henri iii, quitte son palais la muit, et se

rend à Venise, 176. Rend au du de Savoie les places du Piémont retees à la France par le traité de Cateau-Cambresis, se réservant le marquisat de Saluces; reponse la mé-diation de Montmorency-Damville; en conduite peu habile inspire les plus vives inquiétades; il entre ca France, comble de boutés le dec d'Alençon et le roi de Navarre, 177, mais continue de les faire garder à vue; mêle la mollesse et les plaisin aux pratiques de dévotion les plus minutienses; déclare qu'il vent épouser Louise de Vaudemont, mièce de duc de Lorraine; son mariage et son sacre ont lien en même temps, 178. Sa conduite contribue aux succès de la Ligue naissante; il s'entoure de favoris, prodigue ses trésors, se livre à des amusemens puérils et scandaleux, 183. Joint l'hypocris à ses vices; entame sans succès des négociations avec le roi de Navarre; pressé par les Etats réunis à Blois, il signe l'acte de la Ligue; demande une somme énorme pour lever des armées, 184. Flatte le dac d'Alea-çon de l'espoir d'épouser la reise d'Angleterre; lui confie le commandement d'une armée destinée à combaure le roi de Navarre; fait avec les protestans un traité moins avantageux pour eux que celui de l'année précédente, 185. Fait embaumer les têtes de ses trois favoris S.-Mesgris, Caylus et Mangiron, assassinés ; les fait élever des monumens ma ques, 188. Institue l'ordre du S.-Esprit pour remplacer celui de Saint-Michel; rend la célébre ordonnance de Blois, qui fixe principalement les doctrines relativement à quelques décrets du concile de Trente, Flétrit de la manière la plus odicuse la réputation de sa sœur; écrit su roi de Navarre qu'elle est sensible aux empressemens du vicomte de Tureune, 191. Forme le projet de donner le duc de Joyeuse pour chef à la Ligue, 193. Prend la résolution de combattre la Ligue sans le se cours des protestans; formation du comite des Scize à Patis; averti par le lieu-

enant du prevôt de l'Ile de France, le Roi change de système, 199. Il charge sa mère de négocier avec la pas; conclut la pacification de mours; déclare la guerre au roi de Navarre; appelle au Louvre les magistrats de Paris, leur demande as sommes considérables d'argent par faire la guerre, 200. Fuit venles pour 2,000,000 de biens du irge; entame une négociation se-ite avec le roi de Navarre, 201. Déclare qu'il ne veut souffrir d'au**s religion que** la **enthol**ique; lév**e** es troupes, fait venir des Suisses, sonfie une armée nombreuse à son rori le duc de Joyeuse; se réserve commandement d'une armée Cobservation, 202. Rentre dans son ectivité; revient à Paris, 203. Elève au rang d'amiral le jeune d'Esernon, lui donne le gouvernement le Mormandie, 204. Preud des menures pour réprimer la révolte du e de Guise et des Seize; fait octaper les postes les plus importans le la capitale; fermentation et deardre dans Paris, 207. Le Roi me-nace se retire aux Tuileries; envoie mère négocier avec le duc de luise; pendant la négociation se ma à S.-Germain, de la à Chars. d'où il envoie des commissais dans les provinces, 210. Sa réprisiens et du parlement, qui vient le supplier de se joindre à la Ligne le revenir à Paris, 211. Renvoie fans lour pays, malgre les instances le l'ambassadeur d'Espagne, 200 laves turcs qui servoient comme rents sur des valuseaux espagnols nes à Calais; sur le rapport es commissures envoyes dans les ovinces, le Roi renoue malgre lui s négociations; public l'edit de mion; se déclare de nouveau chef 📤 la Ligne ; nomme le duc de Guise généralisame; convoque les États franz à Blois; relègue d'Epernon n Provence , 212. Change de minisna, 213. Motif de ce changement per Cheverny; le Roi est puve d'humiliations per les Etats,

devoues au duc de Guise; principes de la souveraincté du peuple proclamés par quelques orateurs, 214. Henri foint de se résigner, 215. Preud ses mesures avec beaucoup d'adresse; est près de s'ouvrir à de Thou, 216. Pendant un couseil tenu extraordinairement, fait appeler le duc de Guise dans son appurtement, où le duc est aussitôt assussiné; ses paroles en le voyant etendu à terre; fait emmener prisonnier le cardinal de Guise et l'archeveque de Lyon, 217. Fait perir le leudemain le cardinal, 218. Etat de Paris à la nouvelle de ces deux assassinats; un decret de la Sorbon-ne declare le Roi dechu de la couronne, 219. Henri se trouve à Blois presque abandonné, 224. D'après le conseil de ses serviteurs, il negocie avec le roi de Navarre; conclut une trève indélinie avec lui; entrevue de ces deux princes dans le parc du Pleasis-les-Tours, 225. Est assassine a S.-Cloud par Jacques Clement; se prépare à la mort en chrétien, 227. Comble le roi de Navarre de marques de tendresse; le presse d'em-brasser la religion catholique; essuie de justifier su conduite aux Etats de Blois, 228. Meurt a l'àge de 38 ans, 229. (Introd.) — Sa fausse poli-tique; son amitié pour les sieurs de Joyeuse et d'Epernon, XXV, 384. Fautes qu'il commet au siege de La Rochelle n'etant que duc d'Anjou, 393. Fait la paix avec les Rochellois pour aller prendre possession du royaume de Pologne, 406. Haute destince à laquelle il pouvoit pre-tendre, 413. (Mém. de Tavannes.) -A la mort du connétable est nonme lieutenant general, XXXIII. Soo Part à la tête de l'armée pour se mettre à la poursuite des huguenots, for la sejourner à litry, 403. Se reunit en Poitou an duc de Montpensier et autres chefs royalistes , 134. Se retire à Chinon, 436. Prend Ruffec et Méles; se rend maltre de Châteauneuf; marche sur Coignac, 441. Stratageme qu'il emplote pour ôter aux hugneuois la

connuissance de son passage sur la Charente, 442. Se prepare à livrer combat, 443. Premieres approches, 444. Détails, 445. Après la victoire se retire à Jarnac, 448. Assiége Chàtellerault, 471. Apprenant que les huguenots ont levé le siège de Poitiers comme il l'a espéré, il fait entrer des secours dans cette ville, 474. Evite habilement d'en venir à une bataille avec l'amiral; repasse la Vienne avec de nouveaux renforts, et se rend près de Montcontour, 476. Fait ses dispositions pour livrer combat, 479. Details sur cette bataille, 481. Le duc reste vainqueur, 483. Assiége S.-Jean-d'Angely, 486. (Castelnau.) - Après la bataille de Montcontour, il tient conseil avec les principaux capitaines; avis divers qui y sont ouverts, XXXIV, 275. Se rend maitre par composition de S .- Jean - d'Angely, 277. (La Noue.) — En sa qualité de comte de Forez, il décharge la ville d'Annonay de la garnison du capitaine Praulx, et met à sa place le capitaine Lagarenne, 313. ( Mem. de Gamon.)

Sa répuguance pour aller prendre possession du trone de Pologne, XXXV, 93. Revient en France; uttaque Livrou, 122. ( Mem. de Bouillon.) - Va commander l'armée catholique en Poitou, 250. Détails sur ses opérations militaires jusqu'à la bataille de Jurnac, 252 et suiv. Après la victoire qu'il y remporte, se loge dans cette ville, 288. Assiege et prend Mussidan, 292. Traverse le Limosin pour s'oppo-ser au duc de Deux-Ponts. 294. ( Tavannes. ) - Declare qu'il n'a point d'affection pour le mariage qui lui est proposé avec la reine d'Angleterre, et y fait renoucer le roi Charles ix, XXXVI, 47. Détails sur la cérémonie de son élection au trane de Pologne, 51. Fait son entree solemuelle à Paris; fêtes à cette occasion; part pour la Pologne, 53. Détail sur la réception que la fait l'electeur palitin, 56. Revient en France par l'Italie, 63 Son sejour

à Lyon, 65. Son mariage avec mademoiselle de Vandemont, 70. Tient sur les fonts de baptême avec la Reine sa mère le second fils de Cheverny, 71. Convoque les Etats à Blois: publie l'acte d'association, 74. Institue l'ordre du S.-Esprit, 79. Fat des réglemens pour son conseil, 91. Lève cinq armées en France, 94. Part de Paris pour aller s'opposer aux troupes étrangères, 97. Pourvoit à la sûreté de la capitale, 98. Negocie et opère la retraite des reitres, 100. Revient à Paris, où il est reçu aux applaudissemens du peuple; licencie son armée, 102. Pait entrer dans la ville 4,000 Suisses et le régiment de ses gardes, pour assurer la tranquillité et se mettre en défense contre les projets du duc de Guise, 106. Sort de Paris pour se soustraire à la fureur populaire, 109-Se retire à S.-Germain-en-Laye; envoie Pinard vers la Reine mère pour l'engager à tout pacifier avec le duc de Guise, 110. Arrive à Chartres. où il est reçu avec alégresse, 111. S'assure de Melun, Corbeil, Mantes. et se reud à Rouen; publie un nouvel édit de réunion; retourne à Chartres, où le cardinal de Bourbon et le duc de Guise viennent le trouver, 112. Convoque les Etats géneraux à Blois, et se rend dans cette ville, 113. Ecrit à tous ses ministres de se retirer chacun chez soi, 114. Est force par les Etats de renvoyer les sieurs d'O, de Chenailles et Miron, son premier medecin, 119. Fait tuer le duc de Guise, et arrêter le cardinal de Guise et l'archevêque de Lyon, le cardinal de Bourbon. madame de Nemours, les princes de Joinville, d'Elbœuf et de Nemours, 121. Fait tuer le cardinal de Guise, 123. Appelle apprès de lui le duc de Nevers pour l'opposer au duc de Mayenne, 134. Reuni au roi de Navarre, il prend la route de Paris, et vient camper à Saint-Cloud, 130 Lst assassiné par Jacques Clement; reconnoit avant de mourir le roi de Navacre pour son aucce-seur legitime et naturel ; recommande à tous

inces, seigneurs et officiers armée et de sa maison de iir, 139. Sa mort chrétienne, i **belle c**onduite pendant qu'il stenaut général pour son fréries ix, 141. Comment après tour de Pologne il se lause pru conduire par deux mi-Cheverny. ) - Dans son enil ne peut éviter l'influence moenots; presse sa sœur de r de religion, XXXVII, 31. Imirer son éloquence dans le rs qu'il adresse au Roi au lis-Tours, 36. Son entretien larguerite de Valois; il la prie son appui auprés de la Reine e, 37. Sa colere en apprenant duc d'Alencon son trère est le la cour; il commande aux set seigneurs d'aller à sa pourt de le ramener moit ou vif, suse Marguerite de Valois du , du duc d'Alencon; veut lui r des gardes; en est détourne mère, 84. A la persuasion de mst, il envoie à la maison de ilas des gens charges d'eulesdemoische Torigny et de la , 85. Rend la liberte à Marr de Valois, et lut demande nitie, 92. La prie d'accompaa mère aupres du duc d'Alena de travailler a remettre la Mre cux, 93. A son retour lut mtes sortes de caresses amsi m frère; la retient a la cour, se à ce qu'elle rejoigne son 26. Convoque les Lats a Blois. i son trère a signer la Ligue mi; la acme le premier, 97. ie au roi de Navacre le huguemissac avec des paroles duces meantes; declare le due d'Achef d'une de ses armees, fuse positivement a leteral warre d'aller repondre ou gg. Lucacco, le la permission aux caux de Spa, 103 - 1/2 loss. - It est trampe deax assemblant his List is Blors. mit trouver plus de deputes la pare que pene la merre.

XXXVIII, 261. Ses divers édits de pacification, 262. Il ordonne aux Parisiens de garder les portes de leur ville, 264. Public une declaration en réponse au manifeste de la Ligue, 265. Déclare malgré lui la guerre aux héretiques, 266. Concessions qu'il fait aux chefs de la Ligue, 26-. Commande à tous les huguenots de sortir du royaume dans quinze jours. 271. Obtient de l'assemblee du clerge que ect ordre continuera pendant 10 ans à paver les rentes dues à l'hôtel-de-ville de Paris, 302. Sa reponse aux ambassadeurs des princes d'Allemagne à l'occasion des secours que leur a demandes le roi de Navarre . 303. Il fait verifier au parlement 26 edits portant creation de nouveaux officiers; son discours à ce sujet, 304. Ecrits publies pour et contre cette mesure, 305. Établit la coufrérie des penitens blaucs; costume de ces peniteus, 311. Le Roi se montre fort assidu à en observer les regles; les liguen<del>r</del>s lui en font un crime, et le tournent én ridicule, 314. Fait faire des oratoires et construire des monasteres, 318. Exhorte le duc de Guise a aviser aux moyens de faire la paix, 319. Ordonne a ses troupes de marcher coutre les Allemands qui viennent en France, 320 Comment il les empeche de passer la Loire, 337. Detache 12,000 Suisses de leur armee, en leur permettant de retourner dans leur pays movemnant de l'argent, 3 jo. Remporte aux yeux des gens sonses tont I honneur de la déroute des etrangers, 343. Fait fore de magnifiques fancrailles au duc de Joyense, 345 l'aute qu'il commet en ne punissant pas les auteurs de l'emeute aria vie le pour de Saint-Severin, 3 f6 Il envoie M. de Bellievre au duc de Guise pour la dire de ne point ve me a Paus, 35r. Veut châtier quelques factions des Seize, 355, Fact cutrer des trospes a Paris, 353. Se voit foice de les fine socur, 355 Sort luc-même de l'ais et se tetre Chartres, 356 Public des lettres e l'occasion de la journée des Bitricades; il y fait voir quelle a été la conduite du duc de Guise, et comment il a lui-même été obligé de quitter la capitale, 365. Jugemens portés dans le public sur ces lettres, 371. Il envoie en Guvenne le dans 71. Il envoic en Guyenne le duc d'Epernon, et donne le gouvernement de la Normandie au duc de Montpensier, 380. Reçoit les députés des Seize et répond à leur requête, 382. Reçoit aussi les députés du parlement et répond à leur harangue, 388. Il signe l'édit de réunion; texte de ce traité, 397. Articles secrets, 399. Communique ses saveurs au cardinal de Bourbon, aux ducs de Guise et de Nemours, pour les engager à abandonner leurs ligues et associations; déclare par lettres patentes le cardinal de Bourbon le plus proche parent de son saug ; les fait vérilier au parlement de Paris, 404. Par d'autres lettres patentes, donne au duc de Guise pouvoir de commander en son absence toutes les armées, 405. Cherche à gagner tous les chefs de la Ligue, 406. Nomme le duc de Nevers son licutenant général à l'armée du Poiton, 407. Nonobstant les prières de l'ambasadeur d'Espagne et l'o-pinion des partisans de la Ligue, il rend la liberté aux forçats d'une galère espagnole échouée sur la côte de Dieppe, 400. Malgré les avis qu'on lui donne des contraventions des princes de la Ligue à l'edit de reunion, il change tout son ministère d'après leurs remontrances, 424. Obtient du clergé 500,000 ecus, dont il donne 200 au duc de Mayenne pour l'armée du Dauphiné qu'il doit commander, et les 300 autres à M. de Nevers pour l'armée du Poitou, 426. Fait préparer au châ-teau de Blois la salle ou doivent se tenir les Etats; fait l'ouverture de ces Etats par une procession generale, 431. Détails sur la première seance des trois ordres, 432. Dis-cours du Roi, 435. Dans la seconde seance, il jure et fait jurer aux membres des Etats l'observation de l'édit d'union, 441. Envoie réclamer la restitution du marquisat dont le duc de Savoie s'est emparé par surprise, 445. Répond par écrit aux prétentions des Etats, 454. Mouts qui l'animent contre le duc de Guise, 457. Sur un avis secret il se decide à s'assurer de lui, 458. Entretien qu'il a avec lui à l'issue de vepres, 450. Il se décide à le faire mourir, 461. Divers récits sur l'exécution de ce dessein, 463. Il fait arrêter tous les princes de la Ligue qui sont logés au château, 470; les députés de la ville de Paris, et quelques seigneurs intimes du due, 472. Fait tuer le cardinal son frère, 47 Rend la liberté à la duchesse de Nemours, et l'envoie à Paris, ainsi que les échevins Compan et Cotte-Blanche, pour y apaiser les troubles; publie une déclaration sur la mort du duc et du cardinal de Guise, XXXIX, 6. Fait rendre les derniers devoirs à sa mère Catherine de Médicis, 15. Congédie les Etats; confie à la garde du sieur Du Guast les prisonniers qu'il a faits à Blois. 32. Fait deux voyages à Amboise à leur occasion , 33. Publie deux declarations, l'une contre le duc de Mayenne, l'autre contre la ville de Paris, 35. Reçoit à Blois plusieurs princes et seigneurs qui viennent se ranger auprès de lui, 40. Arrête avec son conseil d'aller à Bourges, et de la à Moulins, 41. Se rend à Tours, 66. Négocie avec le duc de Mayenne et le roi de Navarre, 91. Public l'édit qui transfère à Tours la cour du parlement de Paris et la chambre des comptes, 93. Présages observés à cette occasion par Euenne Pasquier, 94. Le Roi établit à Châlons une section du parlement de Paris transféré à Tours; veut être arbitre des différends élevés entre le duc de Lorraine et mademoiselle de Bouillon, 107. Envoie le légat Morosini auprès du duc de Mayenne, 108. Propositions dont il le charge pour arriver à un accommodement, 109. Accorde au roi de Navarre la ville et le pont de Saumur. 112. Public denz declarations, l'une

portant confiscation des biens du des de Mayenne, 115; l'autre sur la treve qu'il a conclue avec le roi de Navarre, 116. Recoit le roi de Mavarre au Plessis-les-Tours; details sur cette entrevue, 128. Danr qu'il court d'être pris au-dessus de Tours par des cavaliers de la Li-gue, 132. Envoie demander des seers en Angleterre et en Allemane, 137. Refuse de se mèler des Estres des Pays-Bas, 153. Se rend à Poitiers, dont les portes lui sont <del>rrasées; transfére</del> le siege présidial à Niort, 168. Assiège et prend Ger-gean, 183. Emporte Pluviers de force, 184. Pille Etampes; est reçu dans Dourdan, 185. Passe le pont de Poissy; force Pontoise à se ren-dre. 186. Se rend maltre du pont de S.-Cloud; est assassine par un jacobin, 194. Ecrit à tous les prines étrangers et à tous les gouver-seurs des provinces pour les inre de cet assassinat, 195. Deteils sur ses derniers momens, 196. A recommande aux seigneurs présens de reconnoltre le roi de Naverre pour son successeur legitime, **mort,** 200. Opinions et dis**es des calvinistes** et des ligneurs sur cette mort, 201. Apologie de Houri 111 par les royalistes, 214. Occisons funébres prononcees dans toutes les églises cathedrales des villes royales, 218. Le corps du Roi est dépose à Compiègne, 220. ( Mém. Ceret.) - Il change l'ancienne forme des expeditions des dons et mínits; abus de ce changement, XLIV, 28. Motif qui le porte à avancer la conclusion de la part avec le rui de Navarre, en 1577; satisfac-tum qu'il en éprouve, 3 a. Signe, et fait expédier à regret au duc de Gaise, le pouvoir qu'il a resolu d'a-bord de lui donner, 74. Approuve que les imbitans d'Angoulème refusent leurs portes au duc d'Epernon, et les y exhorte même pour le bien de son service, 79. (Vulleroy.) — Il recommande le courte d'Auvern marechal de Biron, 524. Ses poies en comte après qu'il a éte

blessé, 527. Prière qu'il adresse a Dieu pendant la messe qui se dit devant lui, 520. Ses paroles au roi de Navarre, 530. Il ordonne aux seigneurs prèsens de reconnoître le roi de Navarre pour son successeur legitime, et leur fait prêter serment de tidelite, 531. Donne des ordres pour assurer son parti; ses derniers momens, 533. (Mem. du duc d'An-

gouléme.)

Il part secrètement de Pologne, son voyage jusqu'a Lyon, XLV. 100. Promotions qu'il y fait, 101 Conditions auxquelles il veut bien pardonner à ses sujets rebelles, nommément aux huguenots, 102 Il communie à Lyon le jour de la Toussaint, avec le roi de Navarre et le duc d'Alençon, qui lui protestent de leur fidélite; publie un edic pour la vente et l'alienation de 200,000 livres de rente sur le clerge; envoie dire au maréchal de Montmorency, prisonnier à la Bastille, qu'il ait à ecrire au maréchal d'Amville, et à ses deux autres fréres Thoré et Meru, de poser les armes, 105. Se rend à Avignon; disette de la cour dans ce voyage; il ecrit aux Rochellois de poser les armes; conditions qu'il leur offre, 106. Se fait recevoir de la confrerie des penitens avec la Reine mère et le roi de Navarre, 107. Fait donner un .asaut à Liveron: est repousse, 111. Est sacre a Reims; éponse Louise de Lorraine, 112. Passe a S .- Marcoul, où il fait faire sa neuvaine, 113. Arrive à Paris, s'y livre à toutes les pratiques de dévotion, et cherche tous les movens de faire de l'argent, 114. Reçoit les députes du prince de Condé, du marechal d'Amville, de la province de Guyenne et de La Rochelle; fait examiner leurs demandes; propositions qu'il leur fait, 115. Eublit un nouveau ceremontal qui donne lieu à un sonnet fait par derision, 119. Tient un lit. de justice pour gratifier son beaufrère le duc de Lorraine de quelques points concernant le duche de Bar, 130 Fait faire à Paris, le jour

de S.-Denis, une procession générale où il assiste, 122. Se promene par les rues de Paris, prenant les petits chiens damerets et se faisant lire la grammaire, 123. Vers faits à cette occasion, 124. Va aux environs de Paris avec la Reine visiter tous les lieux de plaisir, 125. Fait offrir au duc d'Alençon deux villes, au lieu de celle de Bourges, que les habitans ont refusé de lui livrer, 127. Fait faire une nouvelle croix pour la Sainte-Chapelle, et recommande qu'on aille l'adorer la semaine sainte, comme de coutume; fait un emprunt au parlement pour renvoyer les gens de guerre étrangers, 132. Fait publier des lettres patentes qui déclarent l'innocence du maréchal de Montmorency; tire de grandes sommes des avocats et procureurs du parlement, des ossiciers praticiens et notables bour-geois de Paris, 133. Fait chanter un Te Deum apres la publication de la paix, pour laquelle le peuple ne temoigne aucune joie; augmente l'apanage du duc d'Alencon, 134. Reste sourd aux remontrances qui lui sont faites par les notables bourgeois de Paris pour réclamer des deniers pris sur les rentes de l'hôtel-de-ville ; fait publier l'édit de créauon de la nonvelle chambre appelée mi partie, 135. Fuit publicr au Palais l'edit d'alienation de 200,000 livres de rente accordees par le clerge. 136. Va à pied dans les églises de Paris pour gagner le jubile, tepant de grosses patenôtres, 139. Vers faits sur son hypocrisie; placard dans lequel on lui donne des titres ridicules, 1 fo. Il court la hague, vêtu en amazone, pendant que les catholiques et les protestans s'insultent et s'attaquent à coups de pierres et d'épées, 142. Ouvre les États de Blois par un discours qui est approuvé, 145. Déclare qu'il ne veut dans le royaume d'exercice d'autre religion que de la catholique; révoque à cet egard le dernier edit de pacification, 146. Fait des ballets et tournois où il assiste en

HEN

femme, pendant que les rois de Danemarck, de Suede, les Alle-mands et la reine d'Angleterre entrent dans la contre-ligue des huguenots; ferme les Etats de Blois. 150. Donne au Plessis-les-Tours un grand festin au duc d'Alençon et autres seigneurs qui ont sasiste à la prise de La Charité , dans lequel le dames, en habit d'hommes et à moitié nues, font le service ; ce festin est suivi du banquet de la Reine mère à Chenonceaux, 151. Le Roi décrie les monnoies par des lettres patentes; grande incommodité qu'en souffre le peuple, 152. Pour le sou-lager, il fait remettre dans les mains des dixainiers et des commissaires une certaine quantité de douzaim. vers faits à cette occasion, 158. Ren force sa garde, et entre en défiance des gens de sa suite; pourquoi, 159 Assiste aux noces de la fille de Claude Marcel, surintendant de finances, auxquelles il se commet de grands désordres, 160. Apaise la querelle élevée entre Bussy d'Amboise et Gramont, 161. S'assure de la personne du duc d'Alençon. se raccommode ensuite avec lui par l'intervention de M. de Lorraine, 163. Va souvent chez la présidente de Boullencourt, où il uge kr temps aree mademoiselle d'Assy sa belle-fille, 165. Ses regrets de la perte de ses migno**ns Quélus** et Maugiron ; il leur fait faire de superbes convois, 168. Passe à Ronen, ou il recoit 20,000 écus, qu'il donne « ses mignons, 170. Demande au clerge une décime et demie extraordinaire: va à toutes les fêtes entendre la messe dans diverses paroisses de Paris, 173. Fait homologuer au parlement plusieurs édits bursaux, 175 Au lieu de la décime extraordinaire qu'il a demandée au clergé, envoie aux abbés, prieurs et bénéficiers a: ses des lettres signées de sa main pour qu'ils lui prétent certaine somme, chacum selon son revenu, 176. Etablit et solennise, en l'église des Augustins de Paris, le nouvel ordre de chi valiers du Saint-Esprit, 180

cette institution, 181. Noms gt-sept chevaliers crees, 182. Chartres prendre deux chele Notre-Dame, une pour lui pour la Reine, dans l'espoir un enfant, 183. Réforme l'ém maison; vers à cette occar le seigneur de Riant; perd écus à la prime et aux des , astituer prisonniers quelques s qui se moquent de lui à la .-Germain, 184. Fait faire et à la Sainte-Chapelle une clomarbre et d'airain magnifi-16. Suspend les généraux de ce des aides; pourquoi, 189. aits contre le parlement à seasion, 190. Envoie des letientes de lieutenant general d'Aleucon, 198. Deminde 🚅 deux decimes extraordi-202. Crée un nouveau preit un nouveau trésoriet ge-lans chaque bureau des 17 itės du royaume, 206 Sur aces du roi d'Espagne, manms ses gouverneurs de se saions chefs et conducteurs qui mt ou ménerment gens de es son exprés commandesog. Fait publier neuf edus t portant creation de non-mices et impositions sur le , 210. Fait publier, par un **crit de sa m**an , un edit d'un impôt sur le vin, ni3 Siies envers M. de Jovease, un mignous, arg. Hachete pour me de Lonoux, era Con Peancois d'O, seigneur de ig cause de cette dispuée, scoit deux ambass deurs du **Tur**e, 22 a. Fait sept clieva r**aou** ordre, auxquels il don **s écus a chacuu, 113,** Recort **assad**eurs des troize cantons, la il fact de riches pres n m rendre tradables, va de Chartres a pred on youap stre-Hame de dessons terre ; ire une Notre-Danc clargent sur avon liguee, 104 Marie de Fontenay au batard de wille, august il donne 20,00

ccus et une abbaye, 226. Sa reponse aux plaintes de l'Empereur touchaut la guerre que le due d'Alencon fait aux Pays-Bas, 227. Donne a Notre-Dame de Chartres une lampe d'argent, et 500 livres de rente pour la faire brûler nuit et jour, déclare qu'il ne veut plus vendre les offices de judicature, mais peu apres cree de nouveaux conscillers dans chaque siège presidial, 235. Etend ses faveurs sur les frères du duc de Joyense, 245. Comment il fait traiter à Paris les députés des cantous suisses qui viennent jurer la ligue faite avec lui, 246. Fait payer une taxe extraordinaire à chicun des marchands de vin en gros de Paris; confirme la reformation du calendrier faite par le Pape, 247. Se fait donner par le receveur de la ville de Paris 200,000 francs de taxe que l'hôtel-de ville refusoit de payer, 248. Fait tuer a coaps d'arquebuse les hons, ours et taureaux qu'il faisoit nourrir pour combattre contre les dogues, et cela a l'occasion d'un songe, 2/9 l'out favoriser le duc d'Epernon, il fait epouser sa sœur âgee de 11 à 12 ans au comte de Brienne, de la mais-n de Luxembourg, court en masque avec ses mignons par les rues de Paris, le jour de caréme-prenant, reproche a son predicateur Rose de Lavoir publiquement blance de cet to action . 151. Quelques jours apres lai envoie une assignation de jou constitue une nouvelle confrena de peniteus, marche sans gardes a la processon de cette confrerie, 151 Quatram fait a cette occasion contre le Roc, 153. La Cearcastrei plusieurs cilita barsany omerciny aci prolit desmi\_n in cit des Couse, qui sous main animent le peuple, 254 Lat fouction dans la salle basse da Louvre, cent vingt pages et la quas par out contrefat la proces so n des peintens, fait a 9 louces do soir une nouvelle process, n de pe intensiasee ses miguons, dont quel ques-uns se fouctient, vers contre luc, il va a pied a Chartres avec le

de S.-Denis, une procession générale où il assiste, 122. Se promene par les rues de Paris, prenant les petits chiens damerets et se faisant lire la grammaire, 123. Vers faits à cette occasion, 124. Va aux envi-rons de Paris avec la Reine visiter tous les lieux de plaisir, 125. Fait offrir au duc d'Alençon deux villes, au lieu de celle de Bourges, que les habitans ont refusé de lui livrer, 127. Fait faire une nouvelle croix pour la Sainte-Chapelle, et re-commande qu'on aille l'adorer la semaine sainte, comme de coutume; fait un emprunt au parlement pour renvoyer les gens de guerre étrangers, 132. Fait publier des lettres patentes qui déclarent l'innocence du maréchal de Montmorency; tire de grandes sommes des avocats et procureurs du parlement, des osticiers praticiens et notables bourgeois de Paris, 133. Fait chanter un Te Deum après la publication de la paix, pour laquelle le peuple ne témoigne aucune joie; augmente l'apanage du duc d'Alençon, 134. Reste sourd aux remontrances qui lui sont faites par les notables bourgeois de Paris pour réclamer des deniers pris sur les rentes de l'hôtel-de-ville; fait publier l'édit de création de la nouvelle chambre appelée mi-partie, 135. Fait publier au Palais l'édit d'alienation de 200,000 livres de reute accordées par le clerge, 136. Va à pied dans les églises de Paris pour gagner le jubilé, tenant de grosses patenôtres, 139. Vers faits sur son hypocrisie; placard dans lequel on lui donne des titres ridicules, 140. Il court la bague, vêtu en amazone, pendant que les catholiques et les protestans s'insultent et s'attaquent à coups de pierres et d'epées, 142. Ouvre les Etats de Blois par un discours qui est approuvé, 145. Déclare qu'il ne veut dans le royaume d'exercice d'autre religion que de la catholique; révoque à cet égard le dernier édit de pacification, 146. Fuit des ballets et tournois où il assiste en

femme, pendant que les rois de Danemarck, de Suede, les Alle-mands et la reine d'Angleterre entrent dans la contre-ligue des huguenots; ferme les Etats de Blois. 150. Donne au Plessis-les-Tours un grand festin au duc d'Alençon et autres seigneurs, qui ont assisté à la prise de La Charité, dans lequel les dames, en habit d'hommes et à moitié nues, font le service; ce festin est suivi du banquet de la Reine mère à Chenonceaux, 151. Le Roi décrie les monnoies par des lettres pa-tentes; grande incommodité qu'en souffre le peuple, 152. Pour le sonlager, il fait remettre dans les meins des dixainiers et des commissaires une certaine quantité de douzaine: vers faits à cette occasion, 158. Ren force sa garde, et entre en défiance des gens de sa suite; pourquoi, 150. Assiste aux noces de la fille de Clarde Marcel, surintendant de finasces, auxquelles il se commet de grands désordres, 160. Apaise la querelle élevée entre Bussy d'Amboise et Gramont, 161. de la personne du duc d'Alencon: se raccommode ensuite avec lui par l'intervention de M. de Lorraine, 163. Va souvent chez la président de Boullencourt, où il passe k temps avec mademoiselle d'Assy s belle-fille, 165. Ses regrets de h perte de ses mignons Quélus et Maugiron; il leur fait faire de superbes convois, 168. Passe à Rouen, on il reçoit 20,000 écus, qu'il donne a ses mignons, 170. Demande au clergé une décime et demie extraordnaire; va à toutes les fêtes entendre la messe dans diverses paroisses de Paris, 173. Fait homologuer au parlement plusicurs édits burseux, 1-5 Au lieu de la décime extraordinaire qu'il a demandée au clergé, envoir aux abhés, prieurs et bénéficiers ases des lettres signées de sa main pour qu'ils lui prêtent certaine somme, chacun selon son revenu, 176. Etablit et solennise, en l'église des Augustins de Paris, le nouvel ordre de chevaliers du Saint-Esprit, 180



HEN But de cette institution, 181. Noms wingt-sept chevaliers crees, 182. Il va à Chartres prendre deux cheises de Notre-Dame, une pour lui et une pour la Reine, dans l'espoir devoir un enfant, 183. Réforme l'état de sa maison; vers à cette occasion sur le seigneur de Riant; perd 30,000 écus à la prime et aux des; fait constituer prisonuiers quelques écoliers qui se moquent de lui a la foire S.-Germain, 184. Fait faire et asseoir à la Sainte-Chapelle une clôture de marbre et d'airain magnifique, 186. Suspend les généraux de la justice des aides; pourquoi, 189. Vers faits contre le parlement à cette occasion, 190. Envoie des lettres patentes de lieutenant general an die d'Alençon, 198. Demande su clergé deux décimes extraordiires, 202. Crée un nouveau préident et un nouveau trésorier geiral dans chaque bureau des 1 néralités du royaume, 206. Sur les menaces du roi d'Espagne, mande à tous ses gouverneurs de se sai**r de tous chefs** et conducteurs qui Liveroient ou ménerment gens de perre sans son exprés commande**mt., 209**. Fait publier neuf edits hamanx portant creation de nou**ple, 210. Fait** publier, par un **les écrit de sa** main, un edit d'un urel imp∆t sur le vin , 213. Ses héralités envers M. de Joyeuse, un **e ses mig**no**ns, 215**. Il achète pour lei la terre de Limoux, 119 Conlie Francois d'O, seigneur de Presses; cause de cette disgrace, 230. Recoit deux ambas ideurs du Grand Ture, 222. Fait sept cheva hers de son ordre, auxquels il don e mille écus a chacun , 221. Recort les ambassadeurs des treize cautous, ensquels il fait de riches presen ur les rendre trantables, va de Paris a Chartres a pied en voyage vers Notre-Dame de dessous terre. **it il offre un**e Notre-Dame d'argent fore pour avoir lignee, 224. Marie ur. de Fontesay au batard de Longusville, auquel il donne 20,00 :

ecus et une abbaye, 226. Sa reponse aux plaintes de l'Empereur touchaut la guerre que le duc d'Alencon fait aux Pays-Bas, 227. Donne a Notre-Dame de Chartres une lampe d'argent, et 500 livres de rente pour la faire brûler nuit et jour; déclare qu'il ne veut plus vendre les offices de judicature, mais peu après crée de nouveaux conseillers dans chaque siège présidial, 235. Etend ses faveurs sur les frères du due de Joyense, 245. Comment il fait traiter à Paris les députés des cantons suisses qui viennent jurer la ligue faite avec lui, 246. Fait payer une taxe extraordinaire a chacun des marchauds de vin en gros de Paris; confirme la reformation du calendrier faite par le Pape, 247. Se fait donner par le receveur de la ville de Paris 200,000 francs de tave que l'hôtel-de-ville refusoit de payer, 248. Fait tuer a coups d'arquebuse les hons, ours et taureaux qu'il faisoit nourrir pour combattre contre les dogues, et cela a l'occasion d'un songe, 2/9. l'om favoriser le duc d'Epernon, il fait epou-er sa sœur àgée de 11 à 12 au . au comte de Brienne, de la maison de Luxembourg; court en masque avec ses mignons par les rues de l'aris, le jour de caréme-prenant, reproche a son predicateur Rose de l'avoir publiquement blané de cette action, 251. Quelques jours apres lai envoir une assignation de 400 cens; institue une nouvelle confrerie de penitens, marche sans gardes a la procession de cette confrerie, 251 Quatram fait a cette occasion contre le Roi, 253. Past enregistrer plusieurs edits bursans onerens an profit des mignons et des Guise, qui sous man amment le pruple, 254 Fait fourtier, dans la salle base da Louvre, cont vingt pages et la quals par out contrefait la proces sien des peniteus, fait a 9 heures du soir une nouvelle procession de peuiti us avec ses miguous, dont quel ques-uns se fouettent; vers contre lur, il va à pied a Chartres avec la

Reine pour obtenir lignée, 256. Remet an clergé les décimes extraordinaires qu'il a voulu lui prendre ; fait publier à son de trompe qu'il veut soulager le peuple de tous les impôts qu'il a mis sur lui à son grand regret; va à Mézières, où il se fait apporter des eaux de Spa; son dé-pit contre le maréchal de Montmorency-d'Amville; il donne au duc d'Epernon le gouvernement de Metz, Toul et Verdun, avec toute libre administration, 260. Fait partir de Paris la reine de Navarre pour aller en Gascognerejoindre son mari, 262. Interroge lui-même les personnes de sa maison qu'il a fait arrêter sur les déportemens de sa sœur; écrit au roi de Navarre contre elle; lui écrit une seconde fois en sa faveur, 263. Paroles plaisantes du roi de Navarre sur ces lettres; Henri III fait faire de magnifiques obséques au nonce du Pape mort à Paris; fait bâtir au bois de Boulogne une chapelle pour de nouveaux religieux qu'il nomme biéronimites ; rétablit dans sa cure le prédicateur Poncet, 264. Donne un ordre secret pour mettre au Fort-l'Evêque et autres prisons soixante bourgeoises de Paris qui ont contrevenu à l'édit de la reformation des habits, 268. Tient à Saint-Germain une assemblée pour la réformation de tous les Etats; court les rues de Paris avec ses miguons et le duc d'Aleuçon le jour de carême-prenant, renversant les uns, battant les autres; fait mille insolences à la foire Saint-Germain, 271. Assiste aux processions des pénitens; bat à coups de pied et de poing le chevalier de Sevre, grand prieur de Champagne, 272. Est ar-rêté dans sa colère par le duc d'E-pernon; fait à pied un voyage à Notre-Dame de Chartres, accompagné, de 47 frères pénitens, 273. Fait faire le procès à 25 huguenots qui se sont assemblés pour faire la cène; les fait condamner au bannissement, 274. Va faire pénitence a Vincennes, 275. Va en grande céremonie donner de l'eau bénite sur

le corps du duc d'Alençon son frére, 276. Voit passer la pompe su-nebre à la fenêtre d'une maison devant l'hôtel-Dieu, 277. Réunit à la couronne les apanages du défunt, 278. Se rend à Lyon, dont il donne le gouvernement au comte Du Bouchage, frère du duc de Joyesse. 280. Va à Gaillon; sa conversation avec le cardinal de Bourbon sur la possibilité que la couronne tombe dans sa maison par sa mort, et ser ce que feroit alors le cardinal, 281 Ses paroles à un gentilh. du duc de Guise à l'occasion d'un propos tens par le duc contre lui; il fait un soveau réglement pour les personnes qui sont journellement de service aupres de lui, 285. Renforce sa garde; tire des prisons du Châtelet k fils de la dame de La Garnache, qui se faisoit appeler le duc de Génevois, et l'oblige à payer ses dettes, 286. Envoie au devant des députe des Etats de Flandre; les fait hien recevoir et traiter ; après les avoir reçus lui-même, il les renvoie écondais de leurs demandes; reçoit l'ordre de la Jarretière des mains du comte de Warwick; fêtes et bals donnes par son ordre aux ambassadeurs asglais, 287. Il commence à se mettre en garde contre les entreprises de la Ligue, 288. Se défend d'avon quelque intelligence avec les Guisdans la levée d'armes qu'ils ont fai-te, 289. Fait garder les portes de Paris; envoie et va lui-même épier la contenance de ceux qui les g dent; charge le duc de Montpensier et le marechal d'Aumont d'aller deloger Entragues de la citadelle d'Orleaus; publie, en réponse à un manifeste de la Ligue, un livret portant our titre : *Déclaration de la vo*lanté du Roi sur les nouveaux troubles du royaume, 290. Il accueille avec empressement les députés qui viennent lui annoncer la mauvaisc issue de l'entreprise des ligueurs sur Marseille, 291. Compose avec tous les trésoriers et financiers moyennant 240,000 écus, et leur dous abolition de tous les vols qu'ils ont

igleterre pour empecher l'exe-

📠 de l'arrêt rendu contre la

rd'Ecoise, 319. Fait saisir tous

evenus temporels des benefices medinal Pelleve, 321. Va voit

ame de Senneterre à son lit de

1, 323. Donne 900 ecus a cha-

HEN

cun des chevaliers de son ordre; déclare, dans une assemblée te-nue au Louvre, qu'il veut faire la guerre à outrance aux huguenots; demande à la ville de Paris une subvention de 600,000 écus, et autant sur tout le royaume, 324. Fait retirer de la Conciergerie le partisan Sardini; reuforce sa garde, et fait faire la ronde par les rues de la ville, 325. Renouvelle l'assemblée qui se faisoit les premiers dimanches du mois des capitaines dixainiers de Paris; assiste a la procession avec un grand chapelet de têtes de morts. 328. Sa reponse aux remontrances des présidens et conseillers du parlement sur la resolution qu'il a faite de prendre les deniers destinés au paiement des rentes de l'hôtel-deville pour le quartier échéant au dernier de juin, 330. Apaise un differeud-éleve entre le comte de Saint-Paul et le duc de Nemours; nouvelle réponse aux présidens et conseillers du parlement, qui viennent reiteres leurs remontrances en menaçant de ne plus aller au Palais, 331. Fait construire un couvent dans la rue S.-Honoré pour 62 feuillans arrivés de Toulouse, 334. Fait reconnoltre par les chevaliers de S.-Jean-de-Jerusalem le cointe d'Angoulème pour grand pricur de France, 336. Fait venir au Louvre la cour du parlement et la Faculte de theologie; reproche à cette dernière sa licence effrence à parler contre lui; s'adres-se particulièrement à Boucher, curé de S.-Benoit, 343. Donne ordre à la duchesse de Montpensier de sortir de la ville de l'aris; visite les prisouniers avec deux cures de Paris; essate en vain de convertir les deux lilles de Jacques Foucaud, procureur en parlement, 355. Donne le chapeau de cardinal a l'evéque de l'aris; envoie Ater les armes aux ecohers de l'Université, 356. Sa reponse au cardinal de Bourbon sur la mort du prince de Coude, fait renfor-cer les gardes du Louvre, et venir au faubourg S.-Deurs 4,000 Sumes , 354 Veut faire mourir par la main

du bourreau quelques partisaus du duc de Guise, 359. Envoie à ce duc le maréchal de Biron, pour le prier de sauver ses troupes de la furie du peuple; sort de Paris en jurant de n'y rentrer que par la brèche, 360. Révoque par lettres patentes 35 ou 40 édits publiés les années précédentes, 365. Par autres lettres patentes il déclare le duc de Guise lieutenant général de toutes ses armées; donne au cardinal de Bourbon la faculté de faire un maltre de chaque métier dans chacune des villes du royaume, 370. Arrive à Blois, où il change tous ses ministres, 371. Ouvre les États; sa harangue déplaît à la Ligue; il souffre que le cardinal de Guise la corrige avant de la faire imprimer; jure solennellement l'observation de l'édit de l'Union, 373, et une parfaite réconciliation et amitié avec le duc de Guise, 374. Sur des avis qu'il recoit du duc d'Epernon, du duc du Maine, du duc d'Aumale, d'une conspiration contre sa personne, il décide dans son conseil de se défaire du duc de Guise; en diffère quelques jours l'exécution, 3-5. Le fait a sassiner, 376. Ses mots en le voyant mort, 377. Clôt l'assemblée des Etats; laisse prendre Orleans, 385. Transfère le parle-ment à Tours, 396. Son entrevue dans cette ville avec le roi de Navarre, 398. Propose en son conseil trois moyens de détourner l'excommunication dont il est menace par le Pape, 399. Approche son camp de S.-Cloud, 406. Est assassine par un jacobin, 407. Sa mort, son epitaphe; vers français à la suite, 408. Ses préparatifs pour faire mourir le duc de Guise; détails donnés à ce sujet par son médecin Miron, 448 et suiv. ( E Estoile.) - Donne ordre de faire entrer 3,000 Suisses à l'aris, XLIX, 289. Sort de cette ville, 290. Se rend à Chaitres; révoque tous les édits vérifiés qui fonloient le penple, 291. Fait son entree à Rouen, 293. (Mem. de Groulard.

HERRI IV, prince de Navarie, vient à l'âge de 16 ans a l'armee

commandée par Coligny; son caractère, XX, 135.1Fait ses premieres armes à la hataille d'Arnay-le-Duc; sa valeur et son sang froid étonnent Coligny, 138. A la mort de sa mère, prend le titre de roi de Navarre, 145. Epouse Margner de Valois; détails sur la célébration de ce mariage, 149. Est retenu prisonnier au Louvre et forcé de charger de religion, 160. Est arrêté. 170. Est appelé auprès de Charle ix mourant, et reçuit ses derniers soupirs, 173. Offensé de l'intrigoc de sa femme avec Bussy d'Amboise, il la contraint à chasser la demoiselle de Thorigny, soupcomer de favoriser cette liaison; eloignment des deux époux l'un pour l'antre, 179. Parvient à se dérober ses surveillans; abjure la religion catholique et rentre dans l'eglise protestante, 181. Etablit à Nérac 🗝 sœur Catherine ; déploie à la téu des protestans les plus grands ta-lens militaires, 182. S'empare de presque toute la Guyenne, 184. Excité par sa femme et par les seigneurs dont il est l'idole, il reprend les armes, 191. Surprend Cahors, signe une nouvelle convention à Fleix, 192. Mêne à Nérac la vie la plus molle et la plus dissipée, dans les bras de mademois, de Fosseuse, 193. Se prépare enfin à une guerre terrible, 197. Etudie soigneusement la religion dans laquelle il a été élevé, et montre du penchant à revenir à celle de ses nieux; témoignage de Cayet à ce sujet, 198. Convoque à Bergerac ses principaux partisans; public un manifeste; porte un den an duc de Guise, 200. Refuse de rompre les liens qui l'unissent à Marguerite de Valois, 201. Gague la bataille de Coutras , 202. Met se-troupes en quartier d'hiver , 203. Se réconcilie avec Henri m; entrevue de ces deux princes dans le parc du Plessis-les-Tours, 225. Sa frauchise et son affabilite lui gagnent les comrs des catholiques; il repousse le duc <mark>de Mayenne, qui vie</mark>ut attaquer les deux Rois dans Tours,

ux s'avancent vers Paris, ar-& S.-Cloud, et mettent le sieant la capitale; état de dés-où est cette ville, 226. Res derniers soupirs de Henri quel il donne les regrets les pinereux, 229. Est reconnu na srenée et par les seigneurs mt point abandonné son preour; motifs qui lui font suse le dessein qu'il a conçu rasser la religion catholique; nie à Rome le duc de Luxempour éclairer Sixte-Quint véritable situation de la 1; lie des relations avec Vili Jeanniu; fait prier le prele venir le trouver au bois de pae, 232. Perdant l'espoir de e Paris, il part pour Dieppe, espère recevoir des secours eth ; bat le duc de Mayenne l'Arques; reparoit sous les de Paris, s'empare des faus de cette ville ; separe son ari va à Tours, où sont ses mi-1, 234. Il y apprend par de que le senat de Venise l'a re-, que le duc de Florence te-e le désir de lui donner sa ma mariage; il contie à d'Os-) négociations relatives à sa mion, 235. Charge de Thou **veiller** le *tiers-parti* ; va metsiège devant Dreux, 237. i**te la bat**aille au duc de me dans la plaine d'Ivry; remla victoire; ses paroles au bal de Birou, 238. Pourquoi sut profiter de sa victoire , Duplesos-Mornay d'entance mvelle negociation avec Vil-23g. Se decide a faire le blor Paris, comment cette ville posée à supporter les calamiplus terribles, Go Lamine : éprouve , 1/11. La Roi s'atta chanceller de Cheverny, 2 ja ne et prend les fanbourgs de 244. Accorde des sants-con-Max femones et aux entrus qui A cu sorter, live pour quelespe son séjour a Senlis , don on gonvernement une forme

régulière, 245. Forme sur l'aris une entreprise qui échoue, 248. Assiège Chartres, qui se rend enfin par capitulation; se fixe à Mantes, où il fuit venir le cardinal de Vendôme; remet en vigueur l'édit de tolérance rendu par Henri III, 249. Entreprend le siège de Rouen, 255. Pleure la mort de La Noue, 256. Sa patience envers ses généraux ; est plus maître de sa colère que de ses plaisirs ; est blesse près d'Aumale en combattant le duc de Parme; force la ville d'Epernay à capituler, 257. Intercepte des lettres de Philippe 11, où l'on decouvre le dessein d'ôter à Mayenne la couduite des affaircs, et les fait passer à ce prince, 258. Fait donner avis à l'assemblée de Suresne qu'il ne tardera plus à se faire instruire ; écrit en même temps à tous les prelats du royaume pour les prier de l'aider de leurs conseils, 266. S'empare de la ville de Dreux; fait reprendre les négociations; se rend à S.-Denis, où il fait une abjuration soleunelle, 269. N'oppose aux diatribes des Seize que la patience et la modération, 270. S'etablit à Fontainebleau, on il continue les négociations; declare aux ligueurs qu'au bout d'un mois il soumettra par la force ses sujets rebelles, s'ils ne se soumettent pas d'eux-mêmes, 271. Se fait sacrei à Chartres, 272. Intercepte les lettres de Mayenne à Philippe 11, les envoie au roi d'Espagne dans l'es poir de penetrer ses secrets; il en charge son porte-manteau Lava renne, 273 Parvient a gagner Bris sac, gouverneur de l'aris, 274. Eu tre dans Paris, au milicu des plus vives acclamations; se roud a la cathedrale; ses paroles a l'archidiacre de Dreux, 1-6. Preud possession du Louvre, ou il reçoit les homme ges de tous les corps, visite la duchesse de Montpensier, a laquelle il donne des marques de bonte popreva la rassurer, montre la meme indulgence pour le legat et les am bassadeurs espagnols, 277 (Intivid Rellevions sur le gouvernement

d'Henri Iv, XXIII, 411 et suiv. Eloge et critique de ce prince, XXIV. 166. Pronostic sur son rè-, 166. Pronostic sur son regne, XXV, 378. Son administration; sa politique à l'égard des grands, des huguenots et de l'Es-pagne, 385. (Tuvannes.) — Son mariage avec Marguer. de Valois, XXXIV, 64 (Mem. de Mergey) — Il est arrête, XXXV, 116. Abjure à Saumur la religion catholique, qu'il a embrassée de force à la S.-Bar-thelemy, 153. Tient une assemblée à Auvilar, dans laquelle il est décidé qu'on enverra à l'assemblée de Saumur des députés du corps de la nouvelle religion, 155. Retourne à Agen, 156. Dans son entrevue à Auch avec Cather. de Médicis, il se plaint à cette princesse de la prise de La Réo-le, 176. Invite le prince de Condé, M. de Montmorency et les principaux seigneurs du parti à se réunir à Castres ; opinions diverses qui y sont émises sur la résolution qu'on doit prendre, 210. Il est décidé qu'on attendra ce que le Roi et la Ligue feront, et que chacun se préparera à se mettre en campagne, 211. Inquiétudes du roi de Navarre en apprenant le traité du Roi avec le duc de Guise, 212. Donne des ordres pour faire des levées, 213. (Mém. du duc de Bouillon.) - Prend plusieurs petites places aux environs de Montauban; va en Béarn pour voir la comtesse de Guiche, 222. Met en fuite la cavalerie espagnole à Fontaine-Française, et soumet la Bourgogne, 408. (Mém. de Tavannes.)

Il quite secrètement la cour de Henri III, et se retire en Béarn, XXXVI, 73. Est sommé par le Roi de se conformer à l'acte d'association, 74. Gagne la bataille de Coutras, 97. Vient trouver le Roià Tours, et re lie avec lui contre les ligueurs, 135. Fait transporter le corps de Henri III à Compiègne, 147. Est salué et reconnu par toute l'armée pour roi légitime; va en Normandie, 148. Bat le duc de Mayenne dans les plaines d'Arques; revient

sur Paris, se saisit des faubourgs, tue 7 ou 800 hommes aux Parisiens, 149. S'empare de plusieurs places de la Normandie; ganne la bataile d'Ivry, 150. Se rend à Mantes, qui lui jure obéissance ; faute qu'il commet en ne marchant pas drois à Paris, 152. Assiège la ville de Sens; revient sur Paris, 153. Coupe les communications du côté de la Seine; canonne la ville des hauteurs de Montmartre et de Montfaucon, 154. Entretient des intelligences dans la ville, 159. Brûle tous les moulins des environs, s'empare de tous les fauhourgs, 160. Rompt brusquement la conférence qu'il a accordée su cardinal de Gondi et à l'archeveque de Lyon; ponrquoi; amége Saint-Denis, qui capitule et se sou-met, 162. Ecrit à M. de Cheverny pour le presser de se rendre aupres de lui et de venir l'aider de ses conseils, 163. Donne un sauf-conduit au cardinal de Gondi et à l'archevêque de Lyon pour aller proposer au duc de Mayenne un projet d'accommodement; leve le siège de Pa ris, 177. Envoie demander la bataille aux ducs de Parme et de Mayenne; réponse hautaine du prince de Parme, 178. Tient un conseil de tous les princes, dans lequel il est décidé qu'il séparera son armée, et munira de bonnes garnisons toutes les pla-ces des environs de Paris, 181. Envoie dans différentes provinces les principaux seigneurs de son armée, 182. Harcelle le duc de Parme dans sa retraite vers l'Artois; reprend Corbeil, 183. Fait de nouvelles tentatives sur Paris, 185. Assiège et prend Chartres, après avoir perdu beaucoup de monde, 189. Rend à Mantes un édit qui remet en vigueur les auciens édits de pacification; publie des lettres patentes par lesquelles il déclare qu'il veut maintenir la religion catholique et désendre les priviléges de l'Eglise gallica-ne, 195. Se décide à assiéger Noyon, 196. S'en rend maître par capitulation, 199. Se décide à assiéger Ronen, 203. Somme la place de se rendre;

sur son refus la presse avec vigueur, 205. Livre combat aux ducs de Pare et de Mayenne près d'Aumale; y est légérement blessé; se retire à Dieppe, 207. Averti par Cheverny, al se rend en toute hate à Darnetal our attaquer le duc de Parme, 208. Defait l'avant-garde du duc de Mayenne; bat le prince de Parme à Tvetot, 210. Le poursuit, et le force à se retirer vers l'Artois, 211. Pu-blie une déclaration en réponse à celle du duc de Mayenne, et la fait caregistrer dans toutes les cours aguveraines soumises à son obeismace, 226. Adresse des lettres aux évêques pour les appeler auprès de ni, désirant s'instruire dans la reigion catholique, 233. Fait abjura-ion solennelle à Saint-Denis, 238. Cérémonie de cette abjuration, 239. Le Roi signe une trève avec le duc de Mayenne, 242. Envoie au Pape protester de son obeissant e au Saintiege, 243. Public une declaration pour faire connoltre la sincerite de s conversion, et annoncer qu'il est résolu à soumettre par les armes tous coms qui refuseront encore de le re-connoître, 253. Se fait sacrer à Chartres, 261. Consent à recevoir le duc de Mayenne comme un sujet repennt; comment il cotre dans Paris avec 4,000 hommes, 268. Joic que an presence y came, 271. Le Roi pun de Paris, et la fait enregistrer dans toutes les cours souveraines du royaume, 274. Retablit le parlement Paris dans sa premiere autorite, exigeant des officiers un nouveau serment de fidelite , 276. Fait rendre au parlement ainst retabli et réuni un arrêt solennel portant revocation de tout ce qui a ete dit ou fait pendant les troubles de contraire a l'autorite legitime du Roi, 277. Va amieger Laon en Picardie, 279. La force à capituler, 280. Maintient les jesuites attaques par l'Universi-té et par les cures de Paris, 28%. Remet aux créanciers de l'Etat le tiers des cinq annees passers dans las troubles, 386. Est blesse par Jean

Chastel, 287. Fait une declaration contre le roi d'Espagne, 293. Défait les troupes du connétable de Castille près de Saint-Seine, 295. Emporte La Fère, attaque les ennemis de tous côtes, 317. Convoque une assemblée de notables à Rouen ; fait son entrée dans cette ville; son discours à l'assemblee, 319. Léve une armee pour assieger Amiens, 326. Poursuit le siège commence par Biron, 327. S'empare de la ville par composition; y met une forte garnison et la fortifie, 330. Accorde au duc de Mercœur un edit d'abolition. et donne à sa fille en mariage Crsar Mousieur, son fils naturel, 336. Refuse de ceder aux sollicitations des ambassadeurs de la reine d'Angleterre et des Etats de Hollande, qui veulent le detourner de faire la paix avec l'Espagne, 3/2. Reçoit les ambassadeurs de l'archiduc, et prête devant cux le serment de l'entretien inviolable de la paix conclue à Vervins, 344. Ceremonies à cette occasion, 345. Public une declaration portant défense du port d'armes à feu, 346. Interpose son autorite pour empécher l'effet d'un arrêt du parlement rendu contre le sencchal d'Auver, ne, qui n'a pas voulu chas ser les jésuites de la ville de Tournon, 3/7. Conclut le mariage de Cather, de Navaire sa sœur avec le duc de Bar, 370. Comment il fait celebrer d'autorite ce mariage dans son cabinet, en presence des principaux de « cour, 374. Il persiste daus son édit de Nautes eu faveur des protestans, 377. Le fait enregistrer dans les cours souvermnes, 3-8. Projette de faire casser son mariage pour chouser Gabrielle d'Estrees, que la mort lus enlève substement, 382. Il en porte le deul et le fait porter à sa cour, 386. Essaie en vain d'être mediateur entre l'Angleterre et la Hollande, 392. Forme une nouvelle inclination pour madem. d'Entragues, poursuit auprès de la cour de Rome la dissolution de son marrage, dans le dessem d'éponser Marie

de Médicis, 393. Donne à la demoiselle d'Entragues une promesse siguée qu'il l'épousera si elle a de lui un enfant male, 395. (Cheverny.) -Sur les plaintes de l'ambassadeur d'Espagne, défend, sous peine de confiscation de biens, à ses sujets de servir le prince Maurice dans les l'ays-Bas; cependant sous main les autorise à le faire, 431. Fait donner avis à Marguerite de Valois de la dissolution de son mariage, et lui accorde une augmentation de pension, 433. Refuse de traiter personnellement avec le duc de Savoie de la restitution du marquisat de Saluces, 437. Nomme des commissaires pour en décider, 438. Accord conclu avec le duc sur ce sujet, 441. Assiste à la conférence de l'ontainebleau tenue au sujet du livre de Duplessis - Mornay, 444. Erige la seigneurie de Verneuil en marquisat en faveur de mademois. d'Entragues; va diner avec elle chez l'abbe de Pontlevoy à Royaumont, 450. Part pour Lyon; double but de ce voyage, 455. Publie une déclaration de guerre contre le duc de Savoie; marche sur Chambery et s'en rend maître, ainsi que des villes de Bourg et de Montmeliant, 458. S'empare de Miolans, Coullans, Charbonnières; s'avance jusque dans la Tarentaise, 459. Presse le siége du château de Montméliant; le reçoit à composition; ses soupçons sur la conduite du marcehal de Biron, 462. Va au devant de la marquise de Vernenil; brouilleries, raccommodement, 467. Il la décide à retourner en France, 468. Son entrevue avec le légat du Pape à Chambery, 469. Il communie de ses mains, et touche les cerouelles, 470. Laisse le légat avec son conseil pour traiter de l'accommodement avec le duc de Savoie; marche au devant de ce prince, 172. Ne pouvant le combattre, se decide à lui accorder la paix, 473. Emporte le fort de Sainte-Cathetine, et l'abandonne aux Génevois jour le demolir, 171. l'ait venir

auprès de lui Théodore de Bezr, l'engage à détromper ceux de sa religion; réponse remarquable de Beze, 477. Va trouver Marie de Medicis à Lyon; détails sur leur premie-re entrevue, 482. Sa satisfaction. 484. Fait la paix avec le duc de Savoic; à quelles conditions, 488. Retourne à Paris; se rend aupres de la marquise de Verneuil, qu'il laisse enceinte, 491. La presente à la Reine, et la fait loger au Louvre avec elle, 493. Va à Orléans faire le jubilé; y distribue de grandes aumônes ; donne 10,000 écus pour la construction de l'église de Ste.-Croix, 495. Reçoit un ambassadeur du Grand-Seigneur, qui lui envoie de riches presens, et sollicite sa médiation as-près de l'empereur d'Allemagne; réponse du Roi, 502. Demande su roi d'Espagne réparation de la vio-lence faite dans l'hôtel de sou ambassadeur à Madrid, 504. Se porte sur la frontière de la Picardie, 505. Obtient par la médiation du Pape la réparation qu'il demande, 506. Etablit une cour de justice pour la recherche des malversations des financiers, 508. (Pontlevoy.)

Il quitte la cour de Henri III, peu de temps après le départ du duc d'Alençon, XXXVII, 83. Ecrit a la Reine sa femme pour la prier d'oublier tout ce qui s'est passe en-tre eux, et l'informer de l'état des affaires, 89. Se plaint du maréchal de Biron, 170. Lui fait la guerre, s'empare de Cahors, 172. (Marg. de Valois.) - Fait et publie une déclaration en réponse au manifeste de la Ligue, XXXVIII, 266. Fait une protestation contre l'accord fait entre le Roi et les chefs de la Lique, et se met sur la défensive. 268. Public une déclaration d'après laquelle tous les huguenots s'emparent des dettes, rentes, revenus et biens de ceux qui ne sont pas de leur parti, et les font vendre, 271. Instruit de l'excommunication lancce contre lui par le Pape, il adresse quatre lettres, l'une au clerge, l'autre à la noblesse, la troisième au tiers-

la quatrième aux bourgeois de contre la bulle du pontife ; raiqu'il y fait valoir, 290. Force le i**chai de M**atignon à lever le siège ustels; emmene le sieur de Faqui en est gouverneur, 296. Sa e aux députés que le Roi lui ie pont le presser de se faire **slique** ; il promet de se rendre à **igny a**uprès de la Reine mère, Comment il se sauve de Cau-', et échappe au duc de Mayen-98. Se rend à Cognac pour conavec la Reine mei e, 309. Details s conférences, qui restent saus 310. Nouvelle reponse qu'il fait de Ramboullet, envoye par i pour l'exhorter de nouveau bire catholique; il s'empare de surs places du Poitou, 317. le la bataille de Coutras, mais **et porter** du secours à l'armee Memands, 336 A la nouvelle déroute de cette armee, il sela sienne en trois corps, et se å Montauban; ses regrets dient en apprenant que quelques étrangers avoient l'intentiou **mener** lui-même e**n** Allema-393. Retablit l'ordre dans le 1, 394; dans le Potou et la ouge, 395. Poursuit jusqu'i lieues de Nantes le duc de mur, lui enlève ses drapcaux, ik 450 personners, investit roir, 427 Prend cette place perposition; assiste a La Ro-: à l'assemblee generale des stane, 428 Propose et fait chions les villes qui lui sont sondes chambre (pour regler les nes, les offices, les técom-nes les griges, et la décapline nre, (20 fleste scul protes-de la religion relocance, 30 ion entree a Neat, et recet de : Malicurue le chateau de certi i composition, 483 Source t rars villes du Poiton, XXXIX. imprend la ville d'Argenton rri, adress and tros Litatede ance une declaration sur les arrivees depuis la mort du le Guise, 83. Fast une treve !

avec Henri iii, obtient la ville de Saumur, où il met pour commander Duplessi-Mornay, 112. Public une declaration sur son passage de la Loire, 113; et une autre à ceux de son parti sur l'observation de la trève, 119. Se rend près de Tours, 128. Va trouver le Roi au Plessislés-Tours, 129. Ecrit aux Orléanais pour les ramener à l'obcissance du Roi, 180. Après la mort de Henri 111, public une declaration par laquelle il promet de se faire instruire dans six mois dans la religion catholique, 226. Date de sa nansance; sa genealogie, 227. Details sur sa naissance et son hapteme, 234. Sou education, 237. Il est amone à la cour de France, 239. Y reparoit une seconde fois clant encore en tant, 245. Il accompagne Charles ix dans la visite de ses provinces , 2 [8. Sa mère Jeanne d'Albret l'emmène en Bearn, et le foit instruire dans la reforme, 2/9. Elle le conduit en Saintonge auprés des princes protes tans; il est declare chef de toutes les expéditions de guerre, 251. Sa valeur, sa naivete, son bon jugement dans la guerre, 251. Conseil qu'il donne a la batalle de Montcontour, 233. Il retourne aupres de sa mére, et revient encore en 1 rance , 254. Lat appele aupres de Charles ix mourant, 255. Paroles que lui adresse ce prince, 256 Henri is depose le corps de Henri in a Compiegne, prend Meulan, Gisots et Clermont en Beauvoisis, 262. Separe son armee en trois corps, a quel dessem, 263. Se porte en Normandie, est recu a Diéppe, 564. L'avoie investir Neufchatel : fait mine d'assièger Ionen, 265 Sounet la ville d'Eu : 275. Se loge a Arques, ou il attenu le duc de Mayenio , 256 Ses d'spositious pour oue attaque, 277. Da table d'Arques, ra Le Rordenn de victoricus (184) Prend la ville et le 11. trau de Gamache, reprend la villed Eu, 487. Se pour vers l'apropare une attaque contre les rais bourga de cette ville , 290. S cu rend motre, m: Presente mutilement

bataille au duc de Mayenne; va se loger sous Monthéry, 293. Inves-tit Etampes, s'en rend maître, ainsi que du château, qu'il fait raser, 295. Sur la requête de la Reine douairière, qui demande justice de la mort de son mari, il déclare qu'il ne cessera d'employer ses soins et ses armes à la poursuite de cette vengeance, 297. Soumet Janville; reçoit à Châteaudun les capitaines suisses qui viennent pour lui offrir de nouveaux secours de la part des cantons; investit la ville de Vendôme, 298. Attaque le château, s'en rend maître, pille la ville, 301. Se rend à Tours, où il reçoit les hommages du parlement et autres corps constitués, 337. Donne audience à l'ambassadeur de Venise, qui le félicite sur son avénement à la couronne; rejoint son armée au château du Loir; envoie investir le Mans, 338. Se rend dans un faubourg de cette ville, fait battre la place, 339. La reçoit à soumission et la préserve du pillage, 340. Réduit plusieurs autres villes du Mans, 341. Se rend à Laval, où il reçoit le prince de Dombes et heaucoup de noblesse, 343. S'assure du château de Mayenne; se porte sur Alençon, 344. Somme le château de se rendre, et le reçoit à composition, 345. Assiége et preud Falaise, XL, 2; Lisieux et Pont-Audemer, 3. Entre dans le fort de Meulan, 4. Emporte d'assaut la ville de Poissy et un petit fort, 5. Assiége Dreux; se dis-pose à livrer bataille au duc de Mayenne; son discours aux seigneurs qui l'accompagnent, 18. Son ordre de bataille, 20. Il commence l'attaque, 30; et demeure victorieux à Ivry, 33. Poursuit le duc jusqu'à Mantes, 34. Fait son entrée dans cette ville, 39. Se rend maître de plusieurs places sur la Marne, 56. Renonce au siège de Sens; revient sur Paris, 57; en fait le siége, 73. Accorde des passe-ports aux femmes, filles, enfans et écoliers, aux gens d'Eglise qui viennent dans son

Son discours au cardinal de Gondi et à l'archev. de Lyon, envoyés per les ligueurs pour traiter de la paix, 107. Il leur accorde des passe-ports pour aller trouver M. de Mayenne à Meaux, 114. Va au devant du dec de Parme; se dispose à une bataille, 117. Tente deux entreprises qui ne réussissent point; vient loger à Gonesse; resolution qu'il y prend avec son conseil, 121. Reprend Clermont en Beauvoisis; renvoie une partie de son armée dans les pro-vinces, 124. Poursuit le duc de Parme, qui se retire en Flandre, 135. Taille en pièces une compa-gnie de gens de pied espagnols, 136. Charge et met en fuite l'arriere-garde de l'armée de ce prince; entre dans Saint-Quentin, 138. Tente sur Paris une entrepris ne peut réussir, et que les Parisiens appellent la journée des Farines, 170. Trompe les ligueurs sur ses desseins; fait tout-a-coup investir la mille de Character. ville de Chartres, 188. Entre dans cette ville, 190. Forme une entreprise sur Louviers, 246. Entre dans cette ville, qu'il préserve d'abord du pillage; va à Dieppe recevoir 500 Anglais et des munitions; revient à Chartres, où il réunit tout son conseil, 250. Empêche les ligueurs de rien entreprendre sur le Pont-de-l'Arche, 251. Maintient les derniers édits de pacification concernant ceux de la religion prétendue réformée; en rend un contre le nonce Landriano; texte de cet édit, 252. Fait le siège de Noyon, 276. Reçoit cette place à composition, 282. Y fait son entrée, 283. Va au siège de Pierre-Fonts; reçoit le comte d'Essex avec 60 genuishommes anglais, 284. Se met en route pour Sedan, 310. Loge à la Cassine, maison de M. le duc de Nevers, qui le traite magnifiquement; entre dans Sedan, où il est reçu par mademoiselle de Bouillon, 311. Se rend à Attigny, d'où les ligueurs se sont retirés, 312. Va recevoir l'armée des Allemands dans camp pour avoir des vivres, 104m les plaines de Vandy; état de cette

 mee , 313. Va avec une partie de ette armée auprès de Verdun pres cnter le combat aux Italiens qui y sout loges, 3:4. Pointe lui-même le canon contre le château d'Haumont; tue du coup le capitaine, le lieutenant et l'enseigne, et fait rendre la place, 315. Accorde le mariage de madem. de Bouillou avec le vicomte de Turenne, qu'il fait maréchal de France, et qui prend le nom de Bouillon, 316. Prend la petite ville d'Aubanton, 317. Entre dans Vervins, d'où il chasse les ligueurs, 318. Arrive au iege de Rouen, 357. Va au devant da duc de Parme, enleve le quartier du duc de Guise, XLI, 38. Est légérement blesse à sa retraite d'Aude, 39. Va camper devant Yvetot, où il livre plusieurs petits combatsaux ducs de Parme et de Mayenme, 59. Les tient comme assiègés, et dans la disette de beaucoup de choses, 61. Taille en pièces 600 Espa**nols, 62. Porce les** ducs à se retirer, 63; et à repasser la Seine, 64. Reçoit Epernay à composition, et congedie les reitres, 81. Juge convenable, ainsi que son con eil, de faire deux reponses à la déclaration du duc de Mayenne et a l'exhortation du cardimal-legat concernant la convocation des Etats et l'election d'un roi catholique; texte de ces deux réponses : 1º Proposition des princes, prélats. officiers de la couronne et princimux seigneurs catholiques , faite au duc de Mavenne et aux princes de sa maison, etc., 231 et suiv. ; 2º déclaration du Roi, 235. Il congedie la plupart des princes et seigneurs qui sont aupres de lui, et se rend a Soumer pour voir sa seur, 2/8. Permet aux princes catholiques de faire publier une replique à la re-pouse que le duc de Mayenne a faite a leur proposition, 265. Sa declara-tion à M. d'O sur la resolution qu'il a prise de se faire instruire dans la religion catholique, 200 Son opinion sur le sacrement de l'Eucharistie, 300. Au plus fort de la guerre, il ne cesse de s'entretenir avec les plus doctes sur les principaux points

de sa religión, et ctonne souveia les ministres calvinistes par ses re flexious , 303. Appelle aupres de lieplusieurs prelats et docteurs ecclesiastiques, pour travailler à sa conversion; sa lettre à cet effet est luc aux conférences de Suresne, 366 Sa réponse aux ministres calvinistes, alarmés de sa résolution, 368. Se rend maltre de Dreux par la force. 419. Fait son abjuration à S.-Denis, 454. Détails sur cette ceremonie, 457. Lettre du Roi adressée à tous les parlemens sur son abjuration, 460. Il signe une trève générale par toute la France, 463. Adresse au Pape une lettre sur sa conversion, 479. Ecrits publies pour justifier l'absolution du Roi, XIII, ret suiv. Il accorde une prolongation de tréve pour deux mois, 64. Reçoit à Mantes les députés des protestans, qui lui presentent les cahiers de leurs plaintes; déclaration qu'il leur fait de ses sentimens et de ses intentions pour eux, 67. Permet une conférence entre l'évêque Du Perron et le ministre Rotan sur la religion, 69. Public une déclaration des causes qui le forcent à reprendre les armes, 83. Reçuit à composition La Ferté-Milon, 116. Accorde aux duches d'Orleans et de Berri une treve de trois mois, a condition qu'ils traiteront de la paix et de la reconciliation definitive avec S. M., 121. Rend un édit en faveur de la ville de Lyon, 125. Se rend à Chartres pour s'y faire sacrer; details sur cette ceremonie, 158 et suiv. Le Roi recoit des mains de l'evêque de Chartres le collier de l'ordre du S.-Esprit, 184. Entre dans Paris, 195. Accorde au duc de Feria, et à don Diégo d'Ibarra, un sauf-conduit pour se retirer en Flandre avec les troupes espagnoles, 196. Va rendre graces a Dieu a Notre-Dame, 197-Va a la porte S. Denis voir sortir les garnisons espagnoles, 206. Noms des seigneurs qui accompagnent Henri iv a son entree dans Paris, 208. Edit sur la reduction de cette ville, 209. Procession generale à la-

quelle assiste le Roi, 211. Il récompense cenx qui lui ont facilité l'entrée de Paris, 212. Rappelle le parlement, qui a été transféré à Tours et à Chàlons; détails sur la réntrée de ce corps dans Paris, 218. Le Roi rend un édit sur la réduction de Rouen et autres places de la Normandie; conditions de cet édit, 232. En rend d'autres sur celle de Troyes, 236; de Sens, 237; d'Agen, de Villeneuve, de Marmande, et de quelques villes de la Picardie, 238. Marche contre l'armée espagnole commandée par le comte de Mansfeld; défait quelques troupes qui escortent deux convois, 242. Poursuit ce comte jusque dans l'Artois, 244. Reçoit la ville de Laon à composition; texte de la capitulation, 245. Le Roi rend un édit pour la réduc-tion de Château-Thierry; condi-tions, 256; et pour celle de Poi-tiers, 257. Fait son entrée dans Amiens; détails, 260. Accorde un édit en faveur de cette ville, 262. Comprend dans cet édit la ville de Dourlens, 263. En accorde aussi un à la ville de Beauvais, qui se soumet, 264. Publie un édit sur le paiement des rentes, 269. Fait la paix avec le duc de Lorraine, 329. Conditions de cette paix, 330. Rend un édit sur la réduction de la ville de Reims, faite par le duc de Guise, 336. Un autre sur celle de S.-Malo, 343. Fait son entrée à Cambray, où il est recu fort honorablement par le sieur de Balagny, 372 Adresse aux Etats d'Artois et du Hainaut des lettres pour leur annoncer son intention de déclarer la guerre au roi d'Espagne, s'il ne retire ses troupes de leurs pays , 375. Est blessé par J. Chastel, 377. Recoit magnifiquement en public et en particulier les ambassadeurs de Venisc, 395. Ve rendre grâces à Dieu, dons l'eglise de Ste.-Genevieve, d'avoir été preserve de l'attentat de Jean Chastel, XLIII, r. Recoit plusieurs chevahers de l'ordre du Saint-Esprit; leurs noms, 3. Publie une déclaration de guerre contre le roi d'Espagne, 8. Fait son

entrée à Troyes, 36. Se rend à De jon, 37. Bat les Espagnols et le duc de Mayenne à Fontaine-Française, 43. Reduit la Bourgogne; entre en Franche-Comté, 45. Son entrée magnifique à Lyon; détails sur les ceremonies et présentations qui ont lieu, 69 et suiv. Le Roi conclut une trève avec le duc de Savoie, 78. Accorde une trève générale au duc de Mayenne; texte de cette treve, 90. Entreprend le siège de La Père, 102. Sa lettre au prince de Conti sur sa réconciliation avec le Saint-Siège, 103. Fait lever les défenses d'aller à Rome pour la provision des bénéfices vacans, 119. Fait instrui-re le prince de Condé dans la religiou catholique, 120. Reçoit à Folembray les députés de l'assemblée générale du clerge, qui lui présen-tent le cohier des plaintes de cet ordre; sur quoi portent ces plaintes, 218. Rend plusieurs edits qui y sont relatifs, 230. A quelle occasion l'assemblée générale du clergé se tient à Paris; quel en est le résultat, 232. Edit du Roi sur les articles accordes à M. le duc de Mayenne pour la paix du royaume, 233. Autre édit rendu en faveur du duc de Nemours, auparavant marquis de S.-Sorlin, 249. Reprend La Fère par capitulation, 264. Son discours à l'assemblée des notables de Rouen. 295. Nomme chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit plusieurs seigneurs, 326. Part pour delivrer Amiens, tom-hé au pouvoir des Espagnols, 334. Fait battre la place, 355. Met en fuite les Espagnols qui viennent au secours d'Amiens, 360. Arrête la marche du cardinal Albert, 361; le xour-uit, 364. Accorde une capitalation a la garnison e-paguole d'Amiens, qui lui est rendu, 366. Details sur la sortie de la garnison, 368. Le Roi recoit et embrasse le marquis de Montenegro, qui en est le commandant, 370. Entre dans la ville; vers faits sur la reprise de cette place, 371. Il poursuit le cardinal Albert jusqu'a Arras, et revieut passer l'hiver a Paris, 374. Son entrée dans

valle, 388. Permet aux protesde s'assembler à Châtellerault, Se rend à Nantes pour juger ars plaintes et ranger au devoir c de Merceur, 399. Fait de mux chevahers de l'ordre du -Esprit, 405. Recort la soumisde plusieurs villes du l'oitou, Accorde au duc de Mercœur **let de réduction** ; conditions de dit, 414. Se rend a Rennes; Int l'ordre en Bretsgne; con-Intion des Bretons, 417. Public declaration sur les edits de pation concernant les protestans, Pait la paix avec l'Espagne, (Mem. de Cayet.) - Assiege end Noyon a la vue du duc ayenne, XLIV, 234. Fait abion à S.-Denis, 339. Accorde ic de Mayenne une suspension ses, 340. Se fait sacrer a Char-376. (Villeroy. - Son disi aux seigneurs qui lui ont pare ance apres la mort d Henri 141, Etat de l'armee royale devant , 543. Le Rois assure de Civil, itre dans Clermout, 544. Se à Dieppe, ou il est reçulaved mation, 550. Apare une d a élevee entre le duc de Montier et le marechal de baron. Rend graces a Dieu de la vic qu'il vient de remporter a Ar-, 5,6. Recort un secours d'atet de munitions de la reme gleterre, 578. Triste etat de sances, 579. Comment il de le château d'Arques contre le le Mayenne, 550, Recot un es d'Ecossus, 585; et un autre non Anglais, 550, Il va visiter naseaux anglais, her Comment et reca, by H ve haracan evant des comte de Sousons 😅 de Longueville et a Au sont, penpent l'assurer de leur fole 503. Il retourne a Dappe, en blie letat des neuvelles trox mil a recues, 595 Mem du P Angoul.

m mot de ce prince a un contime qui joue du luth en chontant at la princesse de Con le sa tou-

te, XLV, 116. Se sauve de Paris, se retire en Aujou; reprend la religion reformee, 129. Demande a se retirer dans ses terres du Bearn, et un secours pour recouvrer la Navarre, 130. Fait avec le prince de Condé et le marechal d'Amville une contre-ligue, et recommence les hostili tes, 146. Recoit dans Nerae la Reine mere; ses paroles au cardinal de Bourbon aŭ sujet de la Ligne, 177. Averti d'un complot fait pour le tuer, il se retire à Nerae; diverses tentatives fattes contre sa vie, 196 Se rend maître de Cahors, où il combat en personne, 199 Repond par un mauifeste a la bulle d'excommunication lancce contre lui par le pape Sixte-Quint, 300. Gague la bataille de Coutras , 340. Fait une capitulation avec les ceitres pour les faire retourner dans leurs pays; To Deum a co sujet, 342. On lurattribue le massacre fait dans le pays d'Armagnac d'une compaguie de gentil-ho umes reunis pour entreprendre coutre sa vie , 356. Se rend a Tours par ordre du Roi ; leur entrevue, 398. Est proclame roi de France par l'armée après la mort de Henri m. 408. Il fait tuer a quatre chevaux et brûler le corps mort de Jacq. Clement, 410. Obstacles qu'il a a vannere pour conquerir son royaume, prophetie de Nostradamus verifice a sou egard, MAVI, Leve son comp de S. Cloud, prend Creil, Clermont, s'empare de Maic tes, de Gisors, q. Rego t Dicppe et Pont-de-l'Arche des mans de leurs gouverneurs, fait un decours aux princes et segueurs de son armer, promittant la liberte de conscience er de se faux instruire dans la res haon cath lepie, to Delait For mee de la Ligne a la journée d'Ar ques, 12. Parent devant Paris avec son armee, lorsqu'on le dit mort eo pro, va a Meulan, danger qual v court, 14 Surprend les tablours de Paris, 15. Conche sur un lit de pulle traiche au Petit-Bourbou moute au hout d'i clocher de S Germann-des-Pres avec un monne

appréhension dont il est saisi en se trouvant presque seul avec lui; retire ses troupes des faubourgs, 16. Fait transférer le cardinal de Bourbon de Chinon à Fontenay; motif de cette translation, 18. Reduit les villes de Janville et Vendôme; fait pendre le gouverneur de cette dernière ville et le cordelier Jessé; reçoit à Tours l'ambassadeur de Venise; va faire le siége du Mans, Soumet cette ville; reçoit Falaise des mains de Brissac, auquel il pardonne, 22. Se rend maître d'Alencon, de son château, et de plusieurs autres villes, 25. Force le duc de Mayenne à lever le siège de Meulan, 31. Gagne la bataille d'Ivry; se rafraichit deux jours à Mantes, où il passe son temps a jouer à la paume; des boulangers lui gagnent de l'argent, et refusent de lui donner sa revanche; comment il les y force, 32. Met le siège devant Dreux, 35. Entre dans Corbeil, Melun, Montereau et Lagny, 39. Fait attaquer le faubourg S.-Martin de Paris, 41. Campe devant Paris, depuis la porte S.-Antoine jusqu'à celle de Montmartre; fait brûler tous les moulins des environs, 47. Auaque le château de Vincennes, d'où il est obligé de se retirer avec perte, 53. Fait canonner la ville de Paris sans effet, 55. Sa réponse à des gentilshommes qui se plaignent que les minimes du faubourg S.-Honoré leur ont refusé la communion; accorde un passe-port au légat pour venir conferer avec le marquis de Pisani dans la maison de Gondi, 60. La ville de S.-Denis lui est rendue par composition, 61. Il prend tous les faubourgs de Paris, qu'il fait fortifier avec retranchemens et barricades, 62. Quitte Montmartre pour aller à Longchamp; calem-honr du maréchal de Biron sur ce changement, 65. Attendrijusqu'aux larmes des malheurs des Parisiens, il leur permet de sortir de la ville jusqu'au nombre de 3,000, 67. Recoit avec bouté les députés de Paris, mais n'accorde rien de leurs demandes, 73. Touché de la misère du peuple de Paris, il doune des passe-ports aux femmes, filles, enfans, écoliers, même à ses plu-cruels ennemis; fait passer des vivres aux princes et princesses qui sont dans la ville, 82. Sa lettre à Gabrielle d'Estrées la veille d'une bataille, 85. Contre l'avis de La Noue, il lève le siège de Paris pour aller combattre le prince de Parme, 86. Publie une déclaration par laquelle il promet de conserver la religion catholique, la prenant sous sa protection, ainsi que la ville de Paris; promet en outre l'oubli du passé à ceux qui aideront à remettre cette ville sous son obeissance. 87. Sa réponse au cardinal de Gondi ci à l'archevêque de Lyon, députe de Paris, envoyés pour traiter d'une pacification générale, 90. Il leur montre des lettres interceptées envoyées par Mendoze au roi d'Epague, 91. Ne veut pas croire au avis qu'on lui donne que le duc de Mayenne le trompe, 92. Fait cosstruire deux forts sur la Seine qui bloquent plus étroitement les Parisiens, 93. Envoie demander bataille aux ducs de Parme et de Mayenne, 98. Distribue ses troupes en diverses provinces, 99. Fait ve-nir auprès de lui le chancelier de Cheverny, et lui remet les scennx. 101. Se met à la poursuite du duc de Parme, 107. La musique du Roi est rétablie à la cour de Heari, 108. A la nouvelle de la déroute du chevalier d'Aumale à Saint-Denis, il adresse à Dieu une prière ardente pour le remercier des biens qu'il lui accorde journellement, 119. Essaie de surprendre Paris par un stratageme, 123. Entre victorieux dans Chartres, 143. Fait lacher un grand nombre de pauvres gens que ses soldats tourmentent, parcequ'ils portent des vivres à l'aris; leur donne tout l'argent qu'il a sur lui, 146. S'empare de Dourdan, 156. Entre dans Louviers; comment cette place est prise, 165. Publie une déclaration contre les bulles monito-

Pape; promet de vouloir la religion catholique ses priviléges, et de se mire dans cette religion; mx parlemens de proces Landriano, qui a fait i bulles monitoriales, 170. es édits de pacification, e au clergé assemblé à envoyer des députés au 2. S'empare de Noyou nége d'un mois, 176. Va des troupes allemandes ivent, 179. Dit, en apprecution du président Brisn'a point de meilleurs ser-Paris que les Seize, 201. lit en apprenant l'exécumeurtriers du president 20. Assiège Rouen; adresse n aux échevins de cette r les engager à la lui ren-Irrité de leur réponse, il de l'église de S.-André tre la ville; est force d'en io. Ses troupes sont butporte Caucheise, 231. Ins conférences qui ont lieu eix, il promet de se cont permet qu'on envoie à ter cette nouvelle au l'ape, légérement blesse au commale, 239. Lettre à sa malr cette blessure, 242. Est lever le siège de Rouen; moes de cette lever, 250. sée enarmie prés de Fe-53. Defait un quartier de aduc de Parme, 254. Coni priviléges accordes aux de sa maison par les rois écesseurs, 259. Envoie des an Pape pour lui temoigner 173. Fait batir un fort dans ma qu'il a de se faire inournay, ce qui jette l'alari Paris, 283. Sa reponse a itans de l'aris qui lui disent voulu envoyer devers lui rier de se faire catholi-8. Il se prepare a s'opposer de Parme, 302. Revient a s après la mort de ce duc, blie un édit aux e un édit contre la con-

vocation et la tenue des Etats faites par le duc de Mayenne, 336. Se rend à Saumur, et fait approcher ses troupes d'Orléans, 349. Sa réponse aux ministres protestans qui viennent lui demander s'il est vrai qu'il va se faire catholique, 373. Ses paroles au sujet des divers avis des prédicateurs sur :a conversion, 388. Sa réponse aux protestans, qui se plaignent qu'on leur a défendu de précher à dix lieues aux environs de S.-Denis, 389. Sa reponse au cardinal de Bourbon et à M. d'O, qui se plaignent à lui de la hardiesse du ministre Damours, 391. Autre reponse aux ministres protestans alarmés du bruit de sa conversion, 405. Envoie à plusieurs archevéques et évêques des lettres de cachet pour les prier de se rendre auprès de lui, désirant être instruit par eux de la religion catholique, 413. Recoit avis de deux entreprises faites a l'aris pour le tuer, 420. Prend la tour grise de Dreux, 456. Se rend maitre de cette ville, 459. Vu nt à S.-Denis; cerit à la marquise de Mouceaux, 462. Entre en conférence avec les docteurs sur le fait de sa conversion, 470. Sa lettre à madame de Mouceaux, 471. La formule d'abjuration qu'on lui présente est changer et a loucie, 473. Vers faits par un ligueur aur sa conversion, 474. Le Roi va à la messe à S.-Dems, 476. Apercevant un grand nombre de femmes de Paris qui desirent le voir, il fait retirer ses archers pour leur faire place; embrasse le duc d Elbœuf, et l'entretient long-temps, 481. Paroles a mad, de Guise après la réduction de Dreux, 482. Opinions et écrits sur la conversion du Roi, 485. Commande a son maître d'hôtel de ne plusservir de viandes prohibees par l'Eghse catholique, 492. Ceremonie de sou abjuration, 193. S'a-muse des sermons des predicateurs de la Ligue, 500. Public une declaration sur son absolution, 513. Consent à la prolongation de la tiève, 523. Son ducours aux dépu-

tes des églises protestantes, 533. Nomme des commissaires pour examiner les cahiers de ces députés, 534. Travaille à faire lever le siège de Fécamp; sa réponse à M. de Belin au sujet de ce siège; accorde une prolongation de trève à mad. de Montluc-Belagny pour son mari, 535. Paroles qu'il adresse aux échevins de la ville de Meaux, 545. S'égare un jour à courir le cerf, et arrive seul à deux beures de nuit à Pontcarré, où il se fait connoître; comment il a'y fait traiter, 556. Son discours à une dame de Paris, qui vient lui donner avis de plusieurs affaires qui se pratiquent dans cette ville pour son service, 558. Ses paroles au seign. de Haillan qui vient le saluer à S.-Denis, 561. Accorde au sieur Du Perron d'entrer en conférence avec des ministres protestans; à quelles conditions, 564. Public une déclaration dans laquelle il expose les motifs qui l'empechent de proroger la trève, et accorde un mois à tous ceux du parti contraire pour rentrer dans le devoir, 567. Promet à la veuve d'Henri in qu'il sera fait justice de tous ceux qui seront trouvés cousables de la mort de ce roi, 592. Détresse de Heuri 1v, 597. Ses paroles à un gentilhomme protestant qui va a la messe, 598. Remercie Dieu de la réduction de Lyon; fait chanter un Te Deum en actions de grâce, 599. Se rend à Chartres pour se faire couronner, 6:3. Vient à S .- Denis, 619. Details sur son couronnement, 634. Il entre dans Paris; détails à ce sujet, XLVII, 3. Envoie dire au duc de Féria d'en sortir sans délai, 5. Comment il reçoit les présidens de Nully et d'Hacqueville, 6. Sa reponse à messieurs de la ville, qui viennent lui présenter de l'hypocras, de la dra-gée et des flambeaux, 7. Sa réponse au sujet des prédicateurs de la Ligue, 9. Il va voir madame de Nemours et madame de Montpensier; son entretien avec elles, 10. Temoigne au chancelier son étonne-

ment de se voir à l'aris, 11. Promet à messieurs du parlement de Paris leur retablissement, 12. Sa lette au gouverneur de Pluviers, 13. Impose silence au curé de la Madeleine; rétablit le parlement de Paris et la chambre des comptes, 15. Entre dans Paris par la porte S-Honore; est reçu à Notre-Dame per l'archidiacre Drenx et le reste du clergé, 20 et suiv. Renvoie de Paru les troupes qu'il y a amenées, et ne conserve qu'une simple garde d'honneur, 29. Ordonne que i 20 personnes environ des plus suspectes sortiront de Paris pour un temps, 36. Donne le pain benit à S.-Germainl'Auxerrois le jour de l'àques fleurics; assiste à la procession, le rameau à la main, 44. Assiste à Notre-Dame à l'absoute, le mercredi saint, 45. Fait au Louvre la cérémonie du lavement des pieds; visite les pauvres de l'hôtel-Dieu, puis les prisons, 46. Reçoit le parlement de Tours. 47. Reçoit de la port des Etats de Flandre un monstre marin extraordinaire, 48. Sa réponse à ceuz qui le blament de sa trop grande clemence, 63. Mande à l'aris qu'il s défait près de Laon grand nombre d'Espagnols; écrit au cardinal de Bourbon pour le rassurer sur la crainte où il est de perdre ses bénéfices, 67. Entre dans I aon, 74, et dans Amiens, 78. Mande à M. d'O qu'il ne veut pas qu'à son entrée à Paris on tire des mousquets et arquebuses; va se promener incugnito dans cette ville; y fait une entrée solen-nelle aux flambeaux, 80. Joue à la paume et aux dés, 82. Nomme M. de Villeroy secrétaire d'Etat, malgré les remontrances qu'on lui fait : vers faits à cette occasion, 85. Sa réponse au cardinal de Gondi et à son clergé sur les plaintes qu'ils lui font des préches et des mariages qui ont lieu au Louvre, go. Mande a messieurs de la ville, après la mort de M. d'O, qu'il veut faire honneur à sa bonne ville de Paris d'en être lui-meme gouverneur, 93. S'égare dans la forêt de S.-Germain ; mantre tué par les gens de M. de i, 95. Tient avec madame de urt sur les fonts l'enfant de s de Sourdis, qu'on dit être acelier, d'autres de l'evêque lezais; quatrain sur ce bap-6. Fait pendre huit voleurit venus à S.-Germain-enpur le tuer, 98. Renouvelle e pacification de 1577; ses papet égard; sa réponse a ceux riigion qui demandent dees mi-parties et un protec-"Est blessé par Jean Chastel, édictions faites au Roi sur sement, to5 Sa réponse à e de Balagni, qui se plaint 'istesse, 105. Il assiste à une ion générale; allegre-se du en le voyant; mot du Roi à i, 107. Refuse de chas-er les s de Paris, 108. Solennise des chevalters du S.-Esprit, Evoie aux augustins 6 mou-B demi-bouf et un mud de 1 leur recommandant qu'il oint de l'gueur parmi eux, sclore la guerre au roi d'Es-116. Recoit les on bassadeurs rise, 12\$; et la nouvelle de ite de la garnison de Soisms la plaine de Villers-Cot-126. Sa reponse au presid. r sur les remontrances du ent concernant l'édit des intious, 127. Sa reponse a Boarges sur des predictions a intes un gentilliomme de me; il empéche l'execution de mailsh condamnes a être de-, 128. Empêche une grinde lde qui doit se faire chez e pour le preche, 129 Prie t Dieu, et pleure sur la mi-son peuple, 134 Regat la le de la reldition des villes m et de Nintz, qui ont egorge menisons ligurases, 135. Sa a Madame sur la defaite du 1 Mayenne près de Dijon. écrit au parlement pour le jet, 137. Pait son entree à an donne le gouvernement le La Guiche; accorde une treve à M. de Mayenne, 142. Va au secours de Cambray, 146. Ses repouses plaisantes à plusieurs harangueurs, 147. A semble les Etats de Picardie, assiège La Fère, 148. Retire aupres de lui le jeune prince de Conde pour le faire instruire dans la religion catholique, 149. Accident qui lui arrive en Picardie, 153. Il recoit le duc de Mayenne, qui vient lui baiser les mains, 155. Comment il accueille un maître des requêtes nommé Dubreuil, 157. Rétablit les intendans de ses finances, 160. Reprend le jeune S.-Luc de propos tenus au i la du duc de Mayenne, 161. Etablit à Soissons un bureau de recette genérale de ses linances, un bailliage et un siège présidial, 161. Va au devant du cardinal de Florence, légat du Pape, menant avec lui le duc de Mayenne, auquel il fait faire jusqu'à 25 lieues dans un jour, 175. Son entretien avec un pensionnaire du cardinal d'Autriche paye pour le tuer, 179. Fait son entrée à Rouen, y commande un service solennel en memoire du cardinal de Tolede, qui a decide ic Pape à l'absolution du Roi, 181. Sa harangue aux notables, 184. Sa reponse a la marquise sur cette harangue, 185. Donne une grande fête le pour du bapteme de Catherine-Heuriette, sa fille naturelle, menace de la Bastille le premier qui parlera contre l'edit sur les rentes de la ville, 186. Guerit d'une fièvre quarte en mangeant des hultres, 187. Se rend à la foire S Germain, y marchande beaucoup, achete peu, 189 Les dix Commandement du Roisemes dans le fo ivre; fait une mascarade aux sorcieis, 190. Assiste a la processon générale du jubile, voite Madame malade, chaute sur un psaume, est interrompa par la marquise, 191. Gagne au jen, 191. A la nouvelle de la prise d'Aureus per l'Espagnol, il marche à la tête de ara troupes, 193. Pasquils faits a cette occasion, 19\$ Sa reponse au premier président du parlen eut. qui vient lui faire des remontrance: sur quelques édits bursaux, 201. Se rend lui-même au parlement pour y faire enregistrer ces édits d'autorité, 203. Pardonne au comte d'Auvergne et au vicomte de Tavannes, 204. Donne ordre à tout ce qui est nécessaire au siège d'Amiens; marche en personne, 205. Achète le duché de Beaufort, qu'il donne à la marquise de Mouceaux, qui en prendle nom, 208. Reprend Amiens, 215. Sa lettre à Duplessis-Mornay sur l'outrage qu'il a reçu, 217. Fait plusieurs chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit; leurs noms, 220. Etablit le prince de Conti pour gouverneur de Paris, et le déclare chef de son conseil, 221. En se rendant en Bretagne, il accorde amnistie à plusieurs seigneurs qui viennent se soumettre, 222. Accorde l'amnistie au duc de Mercœur; marie son fils naturel César à la fille de ce duc, 224. Accorde aux religionnaires l'édit de Nantes, 225. Écrit aux gou-verneurs des provinces pour leur annoncer le traité de paix de Vervins, 226. Jure à Notre-Dame l'observation de ce traité, 228. Rend une ordonnance qui défend dans tout le royaume le port d'armes offensives, 233. Sa réponse à la députation du clergé de France, 236. Accorde quelques demandes du clergé relatives à la religion réformée, 237. Ordonne au parlement d'enregistrer l'édit de Nantes, 243. Sa réponse ferme aux députés du parlement sur ce sujet, 244. Va visiter le ca-pucin Joyeuse dans sa cellule, 245. Sa douleur à la mort de la duchesse de Beaufort, 249. Sa réponse au parlement à l'occasion de quelques prédicateurs séditieux, 250. Fait remercier le Pape et les cardinaux à l'occasion de la résolution qu'ils ont prise concernant son mariage, 257. Ecrit à la reine Murguerite pour lui en annoncer la nullité et l'assurer de son amitié, 258. Accorde su duc de Savoie commutation de la prine de mort pour une femme trouvée en adultère avec son domestique, 263. Refuse de faire arrêter le duc de Sivoie, 265. Traité conclu entre est au sujet du marquisat de Salucs, 266. Le Roi accompagne le duc a son départ jusqu'au pout de Cherenton ; crée Henri de Lorraine pair de France et duc d'Aiguillon, so Nomme des commissaires de l'use et de l'autre religion pour assister a la conférence qui doit se tenir pour la vérification des passages cités dans le livre de Duplessis-Mormay; sa repouse au nonce du Pape au sujet de cette conférence, 271. Il préside la conférence, 278. Son contrat de mariage avec Marie de Médicis est passé à Florence au palais Pitti, 281. Sa lettre au duc d'Epernon sur la conférence, 284. Il se rend à Lyon pour attendre la dernière réponse du duc de Savoie, 285. Sa répons aux ambassadeurs du duc, 286. Il publie contre lui une déclaration de guerre, 287. Refuse de consentir a une cessation d'armes; entre dans Chambery, 288. Accorde la vie save aux habitans de Couflans, 289. Envoie à Lyon les drapeaux pris dans le fort de Charbonnières, 296. Se rend à Lyon auprès de Marie de Médicis, 305. Est marié avec elle par le cardinal Aldobrandin, 300. Signe le traité de paix avec le dec de Savoie, 307. Donne des moyens pour rebâtir l'église de Ste.-Croixd'Orléans, 309. Rappelle d'Espagne son ambassadeur, et rompt tout coumerce avec ce pays; pourquoi; cree une nouvelle chambre royale pour la recherche des malversations des financiers, 316. Donne la cruix et le cordon blen au Dauphin nouveenné, 321. Prête le serment pour la paix conclue avec le duc de Savoie, 325. Attire avec beaucoup de peine le maréchal de Biron à la cour, 333. Refuse aux parens et alliés du ma réchal de lui sauver la vie, 336. Adresse au parlement des leurs patentes pour que l'exécution du maréchal se fasse dans la cour de la Bastille, 339. Enjoint au perlement de vérilier son édit sur le surhaussement des monnoies, 348. Reçoit ntés des cantons suisses, 354. lle à Noure-Dame le seralliance avec eux , 356. Les nagnifiquement à l'évêché, enture plaisante qui lui ar-chessant à Grosbois, 364. sous la garde de M. de Guirince de Joinville son frère, ert la bague aux Tuileries, rvient à l'improviste à Paris; · madame de Verneuil, 382. malade d'une rétention d'uon appréhension pendant sa s. 386. Sa convalescence, ; rend au Louvre en passant 4-Neuf non encore achevé, der a Rosny; tempète dont assailli, 405. Tombe malade a, 406. Revient à Saint-Gerarrête le rétablissement des 1, 410. Fait faire la rechern pasquil intitulé les Coméloquel se repand davantage, Mend de trafiquer ni avoir sece avec les pays de l'obeisdu Pape et des archiducs, agrets qu'il donne à la mort ır, 429. Accorde aux jesuicollège de La Flèche, 435. itiment facheux qu'il eprouve mhison de Loute; sa conduite I M. de Villeroy a ce sujet, **erge son** lieutenaut géneral principaux officiers de la ville ns de faire une ju-tice exemdes auteurs de la redition qui lien à l'occasion de la mort les principaux massacreurs de Barthelemy, 468. Annouce a sondeur d'Angleterre la noude la reddition de L'Ecluse, tecorde la vie au comte d'Auet as comte d'Entragues; la peine à la marquise de Ver-485. Vers faits a cette occa-486. S'oppose à ce qu'on propontre le fou qui a voulu le m le Pont-Neuf, 506 Va faire p de Sedan, 523. Reduit cette et s'arrange avec le duc de on; sa leure a la prince se d'Oà ce sujet, 5.5. Rentre à Pase M. de Bouillon , 538. Man-'dere moyé avec la Reine et M.

de Vendôme, 534. Rend un édit en faveur des pauvres gentilshommes, capitaines et soldats vieux ou estro pies, XLVIII, 5. Un autre pour la défense des passemens d'or et d'ar-gent, 26. Plaisante farce jouée de-vant le Roi à l'hôtel de Bourgogne, 27. Le Roi ordonne que les joueurs mis en prison soient relàches, 28. Va à la foire de S.-Germain, où il perd 700 écus au jeu, 33. Défend au prince de Condé et au duc de Nevers de se hettre en duel, 34. Feit ercer la rue Dauphine, en face du Pont-Neuf, 35. Donne le croix et le cordon blen à son fils le duc d'Orleans, 47. Ordonne au parlement qu'il fasse la recherche des financiers, et vérifie l'édit du pied-four-che, 51. Accommode le Pape avec les Vénitiens, 58. Ses visites à la reine Marguerite, 57. Il refuse de composer avec les trésoriers de sa cour, 62. Appointe plaisamment la querelle de M. le garde des sceaux et du duc de Sully, 63. Accorde au frère Amiot, religieux ermite de S.-Augustin, un brevet qui lui permet de recevoir et occuper tous biens, beritages et possessions, et bâtir couvens de son ordre en tous lieux et endroits de son royaume, 64. Fonde l'hôpital S.-Louis, 68. Tombe malade pour avoir mange du melon; cette maladie le rend chagrin, colere et inaccessible; compose avec les financiers par importunité, 70. Ordonne au parlement de faire jus-tice dans l'affaire de Miramion, 71. Fait faire un service à Notre-Dame de Paris pour le repos de l'ame du cardinal Baronius, 72. Accorde la grace à Zamet, qui a tue en duel le neveu du duc d'Epernon, 89. Déclare en presence de sa noblesse qu'il veut et entend que M le duc d'Orleans son second fils épouse la tille de M. de Montpensier, 03. Or-donne, dans un chapitre de l'ordre du S.-Esprit, que les rois, princes et seigneurs étrangers pourront y être admis , 95. Fait un traite avec les Provinces-Unies, 98. Permet per un edit que les jesuites svient adina

et reçus dans le Béara, 104. Sa passion pour le jeu est d'un exemple contagieux, 135. Dissiculté qu'il rencontre pour le mariage de M. de Vendôme de la part de M. de Mer-cœur; il prend sous sa protec ion l'eveque de Verdun, 136. Parole flatteuse pour le duc de Sully, 137. Rend un édit pertant création de deux maltrises jurées de chaque art et métier dans toutes les villes de son royaume, 138. Trait notable et plaisant envers quatre marchands de blé, 143. Casse les lettres de maltrises de tous arts et métiers créées avant son avénement, 150. Rend un édit sur l'union et incorporation au domaine de la couronne de son ancien patrimoine, 166. Fait voir au duc de Mantone tous ses bàtimens de la ville et de la campagne, 176. Ses paroles sur une lettre du prince Maurice; il menace les Pro-vinces-Unics de les abandonner si elles ne veulent s'arranger avec lui, 181. Presse M. de Sully de se faire catholique, 191. Ce qu'il pense du prédicateur Seguiran, 195. Mot plaisant sur les poursuites de mad. de Verdun, qui sollicite la première présidence de l'aris pour son mari, 202. Evoque à son conseil la connoiscance d'une entreprise découverte sur La Rochelle; fait enregistrer à la chambre des comptes l'édit de réunion de l'ancien domaine de Navarre à la couronne de France, 225. Paroles à Bassompierre, qui perd l'argent de S. M. au jeu; hon mot sur les amours du comte de Gramont avec une grosse fille de la Reine, 271, Refuse de pardonner a Du Terrail, 249. Publie un edit contre les banqueroutiers et cessionnaires, 260. l'ublic un édit sur la prohibition et punition des querelles et duels, 264. Refuse la charge de lieutenant civil au frère du seu président Miron, 265. Prévient par ses ordres le trouble qui est près d'éclater à Orleans, 290. Se moque de son président des monnoics, 291, et d'un Périzourdin qui le presse sur un édit concernant

les monnoies; permet aux femmes de ses officiers de porter des perles pourvu qu'elles soient cornnes, 292. Son entretien avec une pauvre fenme qui conduit une vache, 303. Donne audience aux marchands de soie de Paris, 306. Sur les remontrances du maréchal d'Ornano, révoque des édits ruineux pour le peuple, 311. Reçoit l'ambassadeur de l'Empereur, envoyé pour la guerre de Clèves, 314. Envoie au parlement jussion expresse d'enregistrer tous ses édits, 316. Défend par une ordonnance de porter sur soi de etits pistolets; accorde aux jésuites l'hôtel de Mézières pour faire un noviciat; donne l'ordre de S.-Michel au duc de Moldavie et à son fils, ainsi qu'au comte de Schwartzemberg, 324. Publie un édit por tant création et érection d'une lettre de maltrise jurée de chaque art et métier dans tous les bourgs de son royaume, 327. Présent donne риг le Roi à l'ambassadeur d'Angleterre; présens donnés à l'ambassa-drice, 328. Il se fait apporter l'ar-rét rendu en faveur de Voisin, 333. Va voir la princesse de Conde en sa maison de Bretcuil, 341. Revient presque aussitôt à Paris; mot de la marquise de Verneuil à cette occasion; fait courle après le prince de Condé qui se retire en Flandre, 3/2. Sa réponse à M. de Sully au sujet des prédications du père Goutier, 3/9. Il nomme quatre commissaires pour aller visiter les collèges de Treguier et de Cambray, 354. Rend un édit en faveur des réferendaires des chancelleries de France, 356. Révogue la défense qu'il a faite au père Gontier de précher dans les paroisses de Paris, 363. Se moque des présidens La Seure et Chevalier, 379. S'oppose à ce que le parlement mette à neant la censure faite à Rome de son arrêt rendu contre J. Chastel. 380. Revient de Fontaineblesu à Paris mécontent de la Reine; pourquoi, 387. Se moque d'un avocat qui a fait le panegyrique de la vierge

Ass. Paint La regioners producent ctre claerves pendent qual sera a la terr de ses armets. 109. Donne audience aux deputes de Hollaude et de Zelande, 413. Differe l'entres de la Reine, \$16. Son entretien avec le légat sur ses préparatifs de guerre, 417. Sa reonse au sujet de la princesse de Condé, 418. Donne des lettres patentes pour le sacre, couronnement et entree de la Reme, 420. Last passer par les armes deux gardes da Roi qui se sont battus en duel, 122. Est assa sine par flavaillac; details a ce sujet, 425 et surv. Consternation dans Paris, 428. Details sur la situation du Ror, la nuit et la matinée qui préceda sa mort, 43 r. Predictions que la lui out annoncee, 433. Elige du Roi, 131. Autres details sur son assassmat, 419 Son corps est porte du Louvre à Notre-Dame; debats et altercations pour le droit de preseauce dans cette cérémonie, XLIX, 59 Il est tramfère à S.-Denis, 60. Services solennels dans les paroisses de Paris, 61. La vedle de sa mort, Henzi repous-e indement un panvie pavan ; a quelle occasion, reponse prophetique du paysar, 79. Detail sur le depôt du cour de Henri is à La Fleche, 98, et sur le retablissement du monument detruit pendent la revolution françoise, og-Vers latins on la mert du Bor, 195 On celebre a Paris et a S. Denis l'anniversate de sa neort, evememorial tristes et remarquibles arfiftes a rolle op que, potel sun , sa sollicion ir lors de l'acconclament de la Besne et la nacionación Du iphin, 227 et sur. I I stode.

Has rend devant Paris, dont it prend et tatt piller les todoorigs, 263. Prend Vendème, dont it iart decapiter le commandant, e rend in Mais, qui se soumet, gagne Mavenne, Afencon, Vigent in e. Envoir demander des seconis en Angleterie et en Handre, ao leu d'aller assiger Rouen, va faire le sege de Novem pour complant a

Galacelle d I strees, 498, Pst bloom c Algordes, 362. Vara Saint-Aulen chez le president Groulard, retourne a son armer, 303. Envoie fortifier Rue , 304. Discours qu'il tient dans un conseil sur sa prochaîne conversion, 308. Fait abjuration à S.-Denis, 310. Conclut une treve avec les ligueurs de Paris; se rend à Dieppe, 311. Va a Rouen pour y temir l'a.semblee des notables; y fait celebrer un service pour le cardin, de Tolède, 317. Jure alliance avec la reine d'Angleterre; recoit l'ordre de la Jarretière; regle les pretentions touchant la preséance entre le connetable de Montmorency et le duc de Nevers, 318, et entre le même connetable et le duc d'Epernon, 319. Baisons pour lesquelles il s'oppose au mariage de M. de Montpensier avec madem, de Longueville, 320. Fattsa harangue a l'assemblée des notables, 327. Sa réponse au discours de M. de Montpensier, qui a presente a S. M. le calucr de l'assemblee , 353. Accorde a la Reme donarière de faire inhumer le fen Roi, 35 j. Last venu le parlement de Ronen, et lacemoint de de liberer sur la publication de l'edit de 1555, sor le cetablesement du sieur Tancourt, etsur la verificatien des articles accordes au due de Mavenne, 355 et anv. Ordonne le changement des capitaines de Romini, et l'enction de moiveaux, 359 Recort le scrinent de ces nouyeaux capitaines, 366. Sa repense an parlement, qui lucapperte la ve rife ition del edit de 1577, pagnics e qualifict de la diamer aux lugue. neteaucon office accountedepare beneat, its Retainer a Paris, 304 Lating voyage a Cacit, die leichatour de cette ville des reams de M. ab Creverence, pontapiral, (22 Hise t diapporter that la precedure con-cernal the content Auvergne et la manyorse le Vernend, et la fait jeter an fou, 432. Chase de sa presence le samed. Signigues, qui est devena amoureux de Lemanquese (33) Men de terreland - Bette b Da quim desmanos de mail de Most

glat, et lui donne pour gouverneur M. de Souvré, L, 12. Devient amoureux de la princesse de Condé, 14. Après avoir linutilement tenté de ramener le prince à la cour, il imagine et exécute le projet de voir la princesse, 17. Chagrin qu'il ressent à la nouvelle de la retraite de M. le prince à Bruxelles, 19. Fait prier le roi d'Espagne et l'archiduc de ne donner ni assistance ni retraite au prince de Condé, 20. Motifs qui portent le Roi à faire la guerre : la succession de Clèves, 23; et celle de l'Empire, qui ne pent être éloignée, 25. Ses intelligences en Italie, 27. Dispositions favorables des puissances de ce pays, 30. Dispositions de la Na-varre, de l'Angleterre, 32. Projet de mariage de M. le Dauphin avec l'héritière de Lorraine, 33. Le Roi rend un édit contre les duels, 34. Armées destinées à l'exécution de ses grands desseins; par qui elles doivent être commandées, 36 et suiv. Envoie M. de Préaux à Bruxelles avec! des lettres pour madame la princesse, de la part de M. le connétable son père, et de madame d'Angoulème sa tante, 41. Fait demander à l'archiduc qu'il remette la princesse en liberté, 42. Continue ses grands préparatifs, 43. Veut suire la Reine régente; la sait couronner, 44. Les ambassadeurs d'Es-pagne et de Venise s'injurient et se donnent des coups de poing à cette cérémonie, 45. Le Roi est a sassiné, 47. Prédictions sur sa mort, 52.Comment ce prince prend soin lui-même des affaires de l'Etat, 55. Ses maximes en fait de gouvernement, 59. Sa conduite à l'egard des finances, 62; et dans la distribution des emplois, 63. Pensions accordées à ceux qui l'ont servi, 71. Sa conduite envers madame de Montpensier, 72; envers M. de Sigongnes, gouverneur de Dieppe, 73; envers M. de S.-Chaumont, 74. Il reste constamment attaché à ceux qui l'ont servi, 75. Sa bonté et sa douceur pour tous ceux qui l'approchent, 76. Sa conduite envers les grands seigneurs qui prétendent àu titre de prince, 80; et à l'égard du duc de Mercour, désrèté d'ajournement personnel par le parlement pour avoir insulté l'avocat général Servin, 85. Exemples de me clémence et de sa justice; son estime pour les personnes considérables, 86. Son esprit s'étend à tout; manufactures, bâtimens, 88. Sa politique envers les étrangera, 89. Sa prévoyance, 91. Ses fautes, 93. (Fostenay-Marcuil.)

HENRY, religioux du Temple, coupable de meurtre sur la personne d'un autre religieux, est condemne par le grand prieur à rester prisonnier dans un cachot, et à n'y vivre que de pain et d'esu, XIII, 354. HENAUGIÈRE (le sieur de) s'em-

HERAUGIÈRE (le sieur de) s'empare de Breda par surprise pour le comte Maurice, XL, 13 et suiv. En est nommé gouverneur, 16. Surprend la ville de Lire en Brabant, XLIII, 101. Se sauve avec peine de cette place, 102.

HERBASTEIN (le colonel) à la tête d'une armée de 10,000 hommes se porte sur Bakochra, dont il se rend maître, XL/II. 187. Livre bataile au bacha de Bosnie, le défait; se rend maître du fort de Petrine, 188.

HERCULANA (Cather.), semme de Jérôme de Thurny, lieutenant du vidane de Chartres, donne avis au maréchal de Brissac qu'elle est résoluc à désendre le château de Villesranche à la pointe de l'épée, et répond de la place, XXX, 201.

Herin (le seign. de ) est tué per les Gantois au village de Nevele, X, o5.

HERMANVILLE (Ch. de), un des otages donnés par les Anglais lors de la reddition de Caen, VIII, 552.

HERNAND-TEILLE, capit. espagu., gouverneur de Dourlens, s'empare de la ville d'Amiens; details sur cette affaire, XXXVI, 322. Y est assiégé par Henri 19, et tué après une génèreuse désense, 328.

HEROLARD, premier médecin da Dauphin, publie un livre intitulé l'Institution d'un prince, XLVIII, 230.

HEAR (Jean et Ferry de) sont és à la bataille d'Andrinople, 1, 356.

HERTRAY (le sieur de ), gouvern. en fuite l'armée de Lansac, XL, 61 l suiv. Assiste au siège de La Ferté-

ernard, 69. Hesse (le landgrave de) défend la ville de Nuitz contre le duc de

Bourgogne, XII, 101.

HESSE (le landgrave de) favorise la levée de relites faite en Allema-gne per Dandelot, XXXIII, 227. HESSÉ (le capitaine d'), lieutenant pour le Roi dans Térouenne, est

mé au siège de cette place; noms les espitaines qui y perissent avec ei, XXXI, 195.

Hessellu (Denis), pannetier du loi et prevôt des marchands de Paris, rend and ordonnance pour mettre cette ville en état de désense, XIII, 419. Envoie de grands se-cours d'hommes à la ville de Beauvais, 424.

HAUGUEVILLE est fait conseiller da Roi, V, 3-6. (Christ. de Pisan.)

Va en Hongrie contre Bajazet,

VI. 445. (Boucicaut.)

HEUMONT (Eustache et Jean de) omt tues à la bataille d'Andrinople,

1, 356.

Higaguiz, baron de Moldavie, et établi vaivode de Moldavie par e chancelier polonais Zamoscky, XLIII, 176.

HIBABET, cordelier, predicateur additioux, excite le peuple au san; et à la rebellion; ses blasphêmes; il eart à Orleans; epitaphe compoede pour lui, XLVI, 200

Hittiène (Jeau-Denis de La), gouverneur de Bayonne, decouvre un par le gouverneur esparad de Fontarabie, et deux medecias d'intelligenecewec lui, XXXVI, 214 ( Mem. le Cheverny ) - Regult avec beaucoup de politesse J -A. de Thou et ses compagnous de voyage; caractere et manière de vivie de ce capitaine, XXXVII, 308. (J.-A. de Thou.) — Fait pendre publiquement

un médecin et un Espagnol qui ont formé le projet de livrer Bayonne à l'Espagne, XLI, 139. (Mem. de

Cayet.)
HODERAL (Guill.), chevalier auglais, attaqué par un capitaine fran-çais nommé Gnyon Du Coin, se dé-fend vaillamment; tue ou fait pri-sonniers plusieurs Français, et se retire au Mans sans avoir rien perdu, VIII, 123.

HOLLEGRAVE (David) vient au secours de Thomas Grandson, retablit un moment le combat, V, 85; puis se rend prisonnier aux Fran-

çais, 88.

HOLSACZ (les ducs Ernest et Auruste de) sont tués dans une bataille livrée par l'archiduc Maximilien au grand-turc Mahomet 111, XLIII, 322.

HOMMET (le seig. Du), de concert avec Raoul Du Bouchet et Bertrand de La Ferrière, repreunent Laval, et la remettent sous l'obéissance du Roi, VIII, 221.

Hona (le haron d'), un des chefs de l'armée allemande venue en France au secours des protestans, attaque pres de Montargis, est deux fois defait par les troupes de la Ligue,

XLIII, 189.

Hononius in, pape, conseille au roi Andre de refuser l'empire de Constantinople, I, 460. Couronne Pierre de Courtenay ; charge Guillaume de Montferrat de la garde de son jeune frère Démetrius, et le declare protecteur de la reine Marguerite de Hongrie, 462. Réclame auprès de Throdore Lascaris la liberte du cardinal Colonne, et sur son refus public une croisade contre lui, 465. Calme par le retour du legat, menace d'excommunier les deux Courtenay s'ils poursuivent leur entreprise contre Theodore Lascaria, 166 S'adresse inutilement à la reine Blanche de France pour obtenir des secours en faveur de l'emper. Robert ; a plus de succes aupres de Guillaume, marquis de Montferrat, 477. (Décad. de l'Emp. lat.) - Presse Frederic de partir pour la Terre-Sainte, ligne plusieurs villes de Lombardie pour s'opposer à l'ambition de ce prince, II, 64. (Tabl. du règne de S. Louis.)

HONTITON et Cornouaille (le comte de) livre combat aux partisans du Dauphin à trois lieues de Compiè-gne, et les défait, VII, 317. Est fait prisonnier au combat de Baugé, 340.

HORDAL (Jean), un descendant des frères de la Pucelle, publie en 1612 une justification intéressante de cette héroine, VIII, 315. Un autre Hordal de la même famille, et doyen de la cathédrale de Toul, fait ériger un mausolée à la Pucelle

dans son église, 318. Honne (le comte de), général allemand, est tué près de Marseille,

XIX, 113.

Honnes (Philippe de), seign de Gasbecque, envoyé par le duc de Bourgogne contre les Liegeois révoltes, les défait à Montenack, X,

247. Hospens (Guy de) prend la

croix, I, 104. Потец-ре-Ville: la grande salle neuve de cet hôtel est achevée au mois d'août 1608; inscription qui y est gravée, XLVIII, 163. (L'Estoile.) · Assemblée générale de la ville de Paris tenue à cet hôtel le dernier jour d'octobre 1501 pour aviser aux affaires, et remoutrer à M. de Mayenne ce qui seroit jugé plus expedient, XLIX, 472. Heureux résultats qu'elle produit, 477. (Marillac.)

Horroman, avocat, meurt à la fleur de l'âge, fort regretté pour sa probité et doctrine, XLVII, 154. Ноттомая (Ch.-Villiers) travaille

à la réformation et à la reunion des deux religions, XLVIII, 74. Public uu petit traité des libertes de l'Eglise gallicane, 127.

Houssare (Eustache de La) à la tête de 200 lanciers attaque les Anglais par derrière, et décide de la victoire de Cocherel, IV, 270. Court au secours de Duguesclin renversé i terre à la bataille d'Auray, et nide à le remettre sur pied, 298.

Houssave (Alain de La) se distingue à la bataille de Montiel, V, 38. Reçoit en dépôt dans sa tente le roi Pierre-le-Cruel, 47.

HUART D'ANGLE, capit. anglais, se rend prisonnier avec le duc de Pembrock, V, 122.

Husi (Franc.) public un petit écrit intitulé Euphormionis Lan-nini Satyricon, XLVIII, 100.

HUET ( Gauthier ), seign. anglais, est envoyé en Bretagne avec un grand corps de troupes, IV, 225. Est renversé par Dugueschin à la bataille d'Auray, 301. Devient un des chefs de bandes qui désolent la France, 323. Conduit ses gens à l'assaut de Maguelon, 339. Seconde le duc de Lancastre dans le premier corps d'armée à la bataille de Navarette, 410. Tue plus de 30 Espa-gnols dans l'eau en les assommant à coups de hache, 419.

HUGONET, chancelier de Marie, duchesse de Bourgogne, et du conseil particulier de cette princesse, recoit avec mépris Olivier le Diable, envoyé par Louis XI, et le force à se retirer, IX, 74. Est envoyé avec le seign. d'Imbercourt auprés de ce Roi, auquel ils remettent tous deux leurs lettres de créance; écoutent les propositions de Louis sur le mariage du Dauphin et de Marie, 75. Poursuivis par le peuple de Gaud, ils sont plongés dans les cachots, mis à la question, 76; condamnes a mort; exécutés malgré les supplications de Marie, 77. Lettre du chancelier à son épouse avant de mourir, 78.

HUGUENOTS: incertitudes sur l'etymologie de ce nom donne aux protestans, XXII, 4; XXIV, 460, XXXIII, 94.

Hugues, comte de S.-Paul, prend la croix, I, 104. Est député vers le comte de Blois, 132. Donne et enprunte de l'argent pour le passage des croisés, 138. Accepte les propositions faites par Alexis, 162. Est nomme pour conduire le 3º corps de bataille contre l'emper. Alexis, 196. Livre un assaut à la ville de Constantinople, 212. Accompagne le jeune Alexis, parti de Constanti-

e, 238. Fait pendre un de trafiers pour avoir retenu une le betin fait à Constantinolo. Mourt dans cette ville, 338. surs Lebaun et son fils se mt avec le Roi, II, 203. swes, comte de S.-Paul, se

avec le Rui, II, 203.

surs on S.-Denis manque aux es qu'il avoit faites aux chefs s, I, 132.

sues de Tabante acrive de la ne à Constantinople, I , 324. swas IV, duc de Bourgogne, se en faveur du jeune Baudouin, **3.** (Décad. de l'Emp. lat.) – l part aux troubles sous la ré-de Blanche de Castille, II, 41. de reg. de S. Louis.) - Attai ville de Troyes avec les barons stens, 195. Se croise avec le 3. Son caractère, 360. (Join-

BURS DE LANDRICOURT, tué à la le du landi gras; anecdote à **je**t, II , 273.

GUES DE GENES (le comte ) est cisonnier lors de la descente ince de Navarre dans le royau-Naples, XX, 377

**LST** ( siege de la ville de ), aux Bas, celebre par la defense abitans et de la garnison; de-la place est rendue aux Espaper capitulation, XLIII, 266

mazar II, dauphin du Vienvend le Dauphine à Philippe alois, IV, 118 mitaza (Jean de) est fait priier pendant le siège de Bour-VII, 253.

mikars (Jean, seign. d'), enen Dauphine comme lieutegénéral, fait toutes les disposi-Bécessaires pour mettre cette ace en état de defense, XVIII, Arrive avec des troupes devaut erol, XIX, 258. Se porte sur pour l'assieger, 250 Emprunte autes les bourses du camp pour z les lansquenets; entre dans He d'Albe, 260. Pourvoit à la

pour soumettre le reste de défense des places du Piémout, et se retire au marquisat de Saluces, 265. Est force par les lansquenets à se rendre à Pignerol, 266.

Humières, command. d'Estraipagny, est tué au siège de Peronne, XIX, 168.

Homières (le sieur d'), lieuten. général en Picardie , est tué en attaquant la ville de Ham, XXXVI, 296. (Mem. de Cheverny.) XLIII, 48. — Entre dans Amiens pour for-cer les habitans à signer la Ligue, XLV, 149. Est tué à la prise de Ham, XLVII, 138. (L'Estoile.)

HUMIÈRES (M. d'), prem. gentilh. de la chambre, est blesse a mort

au siege de Royan, L. 535. HUNAUDITE (le seign, de La) assiste à la bataille de Pontvallain, V, 80. Se disungue au siege de

Bressières, 106.

HUNAUDATE (le seign. de La ) est tué par les Anglais au siege de Poutorson, avec les chevaliers de Chasteaugiron, Guillaume L'Evêque, Robin de Quiste, Olivier Tomelin et plusieurs autres, VIII, 441.

HURAULT (Phil), abbe de Pontlevoy, troisieme fils du chancelier de Cheverny: epoque de sa naussance; son education, XXXVI, 401. Son père le décide à embrasser l'état ecclesiastique, et lui fait obtenir quatre abbayes à l'age de 13 aus; il compose a cet age un discours latin. qui est envoye à Rome; se perfectionne dans le grec et le latin, 402. Est nomnie à l'évêche de Chartres, presente à la cour, et traite avec bonté par le Roi; après la mort du chancelier, il va porterlesseeauxau Roi, qui promet de lui tenir lieu de pereamsi qu'a ses frères, 403 Donna à diner à Henrity et à mademoiselle d'Entragues dans seu abbaye de Royanniont ; accompagne le Roi dans son vovage à Lyon, est nomme premier aumonier de Maire de Medicia, epoque de sa mort, joj-Quand il commenca a cerite aix Memoires; ce qu'on en a conserve dans la Collection, 405. En quoi ils sont interessans et curieux, fo6 la

style en est lourd et prolize, mais il a le mérite de la naîveté; ils ont été copiés sur le manuscrit de la bibliothèque du Roi, 407. (Notice.) — La douleur de Hurault à la mort de son père, 410. Il se charge d'aller porter les sceaux au Roi, 411. Arrive à Blois; est appelé auprès des membres du conseil, leur raconte la mort de son père, 412. Refuse de remettre les sceaux, voulant les rendre lui-même au Roi, 413. Reçoit de Sa Majesté une lettre très-honorable, et l'ordre de garder les sceaux jusqu'à l'arrivée du Roi à Blois, 414. Détails sur la remise des sceaux; discours de l'abbé de Pontlevoy; promesses flatteuses que lui fait Henri IV, 415. Entretien particulier qu'il a avec ce prince, 417. Il retourne à Cheverny rendre les derniers devoirs à son père, 418. Se détermine à suivre la cour, 425. Re-coit le Roi à son abbaye de Royau-mont, et lui donne à dîner, ainsi qu'à madem. d'Entragues, 450. Reçuit ordre de s'attacher à la personne du Roi, et de l'accompagner dans le voyage qu'il se propose de faire à

Lyon, 451. Est chargé par le Rei d'ondoyer l'enfant ne à madame de Verneuil, 456, puis de le faire enterrer; se dispose à rejoindre le Roi à Lyon, 457. Le joint à Grenoble; est chargé de remplir les fonctions de grand aumônier, 458. Demande au Roi un congé pour aller à Genève, 475. Quelqu-s détails sur cette ville, 476. Reçoit ordre du Roi de faire ondoyer le nouveau fils de la marquise de Verneuil, 509. (Mdm. de Pontlevoy.)

Hunz (Jean La), marchand de la ville de Sens, est enlevé la nuit avec toute sa compagnie par 30 à 40 hommes à cheval, dans une bôtellerie près de Moret en Gàtinois, XIII, 270.

HURRAU DE LA RIVIRAE, grand chambellan de Charles v, est en voyé au devant de Duguesclin pour lui faire houneur, V, 68.

HUSSAM-EDDEN-BER-ALI, émir, est nommé pour traiter avec le roi de France de sa rançon et de la reddition de Damiette, III, 43.

dition de Damiette, III, 43.
HUVART, maître d'hôtel da Roi,
est tué sur le môle du port à Naples, XIV, 266.

1

IACTETES, polonais, est canonisé par Clément viii, et mis au catalogue des saints, XLII, 408 et suiv.

gue des saints, XLII, 408 et suiv. Isanes (don Diego d') est chargé par le prince de Parme de traiter avec le président Jeannin du mariage de l'infante d'Espagne avec un prince français de la Lique, XLI, 6. Extraits de ses lettres au roi d'Espagne, 20 et suiv. Sa politique est de diviser les ligueurs, et de les détourner du duc de Mayenne, 207.

ÎDIAQUES (Alfonse d'), commandant la cavalerie espagnole, est fait prisonnier en Franche-Comté par les troupes du Roi, XLIII, 46.

ILLIERS (Florent d'): ancienneté et noblesse de sa famille; d'où l'on suppose qu'elle tire son nom, VIII, 571. Les seigneurs de ce nom étoient aux premiers rangs de l'ancienne chevalerie de France environ l'an 900, 572. Leur alliance avec la maison de Vendôme; Florent d'Illiers, pet-fils du haut et puissant cheval. Geoffroy d'Illiers, commence à paroitre au temps que Charles vu devient héritier de la couronne, 573. Il est chargé par ce prince d'une compagnie d'ordonnance, et fait gouverneur de Châteaudun, 574. Entretient correspondance avec Dunois, renfermé dans Orléans, 575. Tantôt attaque les Anglais, tantôt coupe leurs communications avec le pays Chartrain et le Perche; erreur de l'auteur des Mémoires relative aux troupes du Roi, 576. Florent rassemble le plus de monde qu'il peut, se joint à la

parmée du Roi, entre dans Oravant la Pucelle; cette entres mentionnée par aucune chroe du temps, 577. Le nom d'Ildonne à une des rues d'Orleans émoire des faits d'armes et des ses rendus à cette ville par mt, 578. Il retourne a Cliàinn renforcer la garnison et zer les bourgeois; est reçu tant de joie et d'applaudisse-, qu'une fête publique est inje et se renouvelle tous les ans sa honneur, 579. Forme une sprise sur la ville de Chartres, cute par le moyen des intellies qu'il a dans cette place, 580. ment il y entre et en chasse les s et les Bourguignous, 581. pis et les seigneurs de Gaucour le Saveuse le secondeut vive-L; plus tard il defend Louviers ormandie, se sign le à la prise ont de Meulan, 582. Assiege la se tour de Verneuil, prend les **sux de Neubou**rg et de Beauil; est nomme gouverneur et i de Chartres; meurt presque nême temps que Charles vir; frère Miles ou Milon est pourvu **'évêche d**e cette ville, 583, et luye en diverses ambassades imantes; preuves de la piete de : famile laissers dans presque ns les eglises de la province; i d'Illiers, le septieme fils de ent, est favorise d'une nomse lignée, 581. Charles de Memesle, son trousième tils, conr avec éclat sa posterite mas-18. qui s'est alliée aux plus poisis maisons de l'rance, et a celles ung royal d'Angleterre et d'Eı, 585.

naza de cire places par les naza sur les autels de Paris et esentant Henri in , lesquelles t piquees, doivent causer la mort toi, XLV, 300.

INNACORT (le seigneur d'), du mil particulier de Marie, dum de Bourgogne. (Voyen l'art pant.)

sensur (Louis de Comtes, det).

est donné pour page à Jeanne d'Arc, VIII, 157.

IMPRIMERIE: quand elle fut inventee, et par qui. Opinions diverses à ce sujet, XII, 1.

INCENDIE cause par une querelle entre les Grecs et les Latins, lequel brûle un quartier de Constantinople, I, 250. Autre incendie, 274. INCEN (Baudouin de Gavres, seign. d'), gouverneur de Cambray, reçoit avec de grands honneurs la recome de Navarre; se plait avec elle, et l'accompague jusqu'à Namur, XXXVII, 106.

Intr (le seign, d') est fait prisonnier après la bataille de Mondhéry, X, 237.

INNOCENT III, pape, aide Frédérie à monter sur le trône de Naples, II, 63.

Innocent iv, pape, offre de donner sati-faction à l'emper. Frederic m, et de s'en rapporter à l'arbitrage des princes chrétiens; conclut un traite favorable à ce prince, II, 78. Fait une dernière tentative pour ob-tenir la paix; informé que 300 chevaliers veulent l'enlever, se rend secrétement à Civita-Vecchia; debarque à Génes, demande un asyle en France, et va trouver le Roi à Citeaux, 70 Se retire à I yon, ville relevant alors de l'Empire; y convoque un concile general, 81, dans lequel il accuse Frederic d'heresie et de sacrilege, d'avoir peuple de Sariasins une ville du royaume de Naples, d'entretenir des concubines de cette nation, et d'avoir manque a toutes ses promesses; le declare privo de tout honneur et dignite, delie ses aujets du serment de fidclité, et ecrit aux electeurs de choisir un autre chef, 85. Rend nul l'etablisse. ment d'une commission nommee par le charone de France pour empécher tout recours a un juge ecclesiastique, hors les cas d'heresie, de maringe ou d'asure, et pour juger méme de la validite d'une excummunication, 89. Offre à Ch. d'Anjou le royaume de Sicile, en donne endu roi d'Angleterre, 120. Meurt de douleur en apprenant la défaite de ses troupes à Nocera, 121.

Innocent viii, pape, envoie deux légats auprès du roi de France pour demander l'élargissement des évéques de Montauban et du Puy; texte de la lettre dont les légats sont

porteurs, XIV, 172.

Innocent ix, pape, témoigne le dessein de renoncer au parti de l'Espagne à des conditions raisonnables; souffre que d'Ossat soit secrétement accrédité auprès de lui, XX, 258. (Introd.) — Favorise la Ligue, pour laquelle il promet 50,000 ecus par mois, XL, 343. Nomme legat en France l'évêque de Plaisance Sega, auquel il envoie le chapeau de cardinal, 344. (Mem. de Cayet.) - Son origine, XLVI, 200. Promet de favoriser la Ligue et le roi d'Espagne; confirme Sega legat en France; lui envoie le chapeau de car-dinal, 214. (L'Estoile.)

Innocent x, auparavant cardinal Pamphile, est élu pape; détails sur cette élection, LI, 310 et suiv. S'étonne des plaintes que fait le cardinal Mazarin sur son élévation; se brouille avec lui, se raccommode ensuite, 317 Se brouille de nou-veau, 318. Conclut avec la France un traité par lequel il donne mainlevée aux Barberin de tous leurs biens, 322. Disficultés et lenteurs qu'il apporte à la promotion du frè-re de Mazarin à la dignité de cardinal, 323 et suiv. Cette promotion se fait au grand étonnement de la cour de Rome et des étran-

gers, 351.

Inondation arrivée à Nîmes, en Languedoc, l'année 1557, causée par un orage extraordinaire; ravaes et autres effets qu'elle produit, XXXII, 120.

Inquisition (tribunal d') établi à Toulouse, II, 38.

Intendans de justice, appelés missi Dominici. Quelles étoient leurs attributions; différence qu'il y avoit entre ces intendans, et les comtes envoyés pour rendre la jus-

tice et décider en dernier resort. III , 62.

Isène, fille de Théodore Lascaris, épouse Jean-Ducas Vatace, I.

ISAAG L'ANGE, prince allié des Comnène, succède à Andronie, et délivre son frère Alexis; son caractére ; il est détrôné, et relègué dans un monastère, I, 25. En est retiré per l'eunuque Constantin, et remu sur le trône, 34. Sa mort, 47. (Nouce.) Est remis sur le trône per les habitans de Constantinople, 222. Réponse qu'il fait aux députés des princes croisés, qui le requierent de ratifier les traités faits par son fils Alexis, 228. Prie les princes croises d'aller prendre leurs logemens au-delà du port vers le Steuon, 230. Meurt de frayeur en apprenant que son fils est arrêté, et que Murtzuphie est proclame empereur, 254. ( Ville-Hardouin.)

LAAC, fils de Théodore Lasceris. refuse de reconnoltre Vatace, et se rend à Constantinople, après avoir inutilement tente d'enlever Eudoxie sa sœur, promise à Robert de Courteuny, I, 470. Marche contre Vatace, tombe en son pouvoir et a les

yeux brûlés, 173.

ISABELLE, fille de Louis IX, mariée au roi de Navarre, accompagne son mari à Tunis, II, 150. Périt à la fleur de l'àge aux îles d'Hières.

ISABELLE DE FRANCE, sœur unique de Louis IX, fonde le couvent de Longchamps, dont elle meurt abbesse, II, 147. Ses vertus, sa pieté: on lui attribue plusieurs miracles. 148.

INABELLE D'ARRIGON, épouse de Philippe, fils de Louis ix, accompagne son mari à Tunis, II, 150. Meurt à Cosenza en Calabre, à son retour en Europe, 153.

INABELLE D'ANGOUL**ÈME épons**e Jean-sans-Terre; après la mort de ce roi, revient en France, se marie à Hugues de Lusignan; son caractère; sa haine contre Blanche de Castille et son fils Louis 17, II, 23. le comte de Bretagne a la ré54. Détermine son fils le roi
nterre à passer de nouveau en
71. Reproche à son mari de
sasé intimider par le Roi; esfaire empoisonner Louis ix,
dépit de n'avoir pu réussir,
donner la mort; tombe dons
ladie grave; devicut en horax Français, qui changent
n en celui de Jezabel; va rele roi d'Angleterre, qui deà Royan; l'encourage et le
par ses couseils, 73 Vient
dene se jeter aux pieds de
x, qui parolt ignorer son
75.

ELE, fille de Philippe-le-Bel, d'Edouard n., roi d'Angleet aœur de Charles-le-Bel, ige les mecontens, que les mavoris du Rotrevoltoient, Passe en France, et obtient frère que la Guyonne sera au jeune Edouard; refuse ment de retourner en Angles refugie dans le Haise refugie dans le Haise refugie dans le Haise refugie dans le Haise refugie dans le Haise refugie dans Bristol; s'empare roir, qu'elle abandonne a son fortumer, 80. Est releguee en merson fils, et y ment 1, 81.

BLE DE BAVIÈSE VICIL À sous pretexte d'un pelerist devient l'épouse du Roi, i. Sa beaute, son caractere; : les prix dans un tournoi, mtre beaucoup de goût pour s-frere, 219. Fast une entree lle a Paris; details sur cette se ceremonie, 220. Sa connvera le Roi malade, 234 , **un** objet de hane et de 235. Continue d'afficher ses a avec le duc d'Orleans, vit **slentin**e dans une intande ite, 252. Fait decider qu'un mased sera charge du gouent de l'État, et que si le irt, l'autorité sera confice a e jusqu'a la majorite de sin . Consterner en apprenaut met du duc d'Orle ins, elle se

fait transporter auprès de son époux; delibère sur les moyens de conserver 🌬 puissance , 209. Prolite d'un accès qui fast craindre pour la vie du Roi, pour s'emparer du pouvoir; ccarte Valentine ; fait declarer dans un lit de justice que si le Roi mouroit, elle seroit à la tête du gouvernement, 272. Aidec du duc de Bretague , enieve le Dauphin et se retire a Melun, 275. Assemble des troupes, 277. Lutre dans Paris; reunit un grand conseil, où il est declare au nom du Roi que l'autorite lui est remise, sinsi qu'an Dauphii , le Roi empéche ou absent, 278. Son decouragement en apprenant la victoire du duc de Bourgogne sur les Liegeois, et les cris des Pari teus qui demandent son retour, 279. Va s'etablir a Tours, où ede lait conduire secretement le Roi, 280. Après la solemnité de Chartres retourne a Paris, 282. Se retue à Melun avec le Dauphin, 283. Lait de foibles elforts pour sauver Montaigu, 285. Offre sa mediation, qui est acceptee, puis meprisce, 201. Veut se mettre à la tête des affaires, mais en est empéchee par le duc de Berri, 293. Irritée de l'enlevement de sou tresor, se rapproche du parti bourguignon, 2003. l'roteste vainement conice la violence que lui font les factions, 308. Lavorise secretement le parti des princes, 312. Se fait transporter a Paris en linere, 353. Instruit les princes du danger qu'ils conrent, 35ti. Prend la resolution de faire revenir le dauphin Jean, 158. Se retire dans le chateau de Vincennes, y tient une cour brillante, se hyre à tous les colfinemens du luxe et de la volupte, 329. Luxe de cette cour decrit par Juvenal des Ursins, elieestreleguee a l'eurs, 330, et delivre e par le duc de llourgogne, vient a Amiena et se declare regente, 334 Declare qu'elle n'entre ra point dans l'aris tant que le connetable et ses partisana existeront; cos paroles de vienneut le signal des massacres. 340. Fait une entree triomphante

dans Paris, 342. Publie un mani-feste contre son fils à l'occasion de l'assassinat du duc de Bourgogne; sollicite l'alliance des Anglais; négocie avec le comte de Charolais, fils et successeur du duc de Bourgogne, 353. Se réunit à Arras avec ce prince, le roi Charles et Henri V; confirme le traité d'Arras, 355. Cherche en vaiu à partager la puissance; devenue odicuse aux Anglais, est reléguée près de son époux; déshonore sa vieillesse par sa haine contre son fils, 361. Meurt chargée de la haine publique; est enterree sans pompe, 362. Détails sur sa mort donnés par le Journal de l'a-

ris, VIII, 477.

TABRELE, fille de Charles VI, veuve de Richard 11, épouse Charles, fils aîné du duc d'Orléans, VI,

263. Sa mort, 286.
ISABELLE D'AUTRICHE, seconde fille de l'empereur Maximilien 11, épouse le roi Charles 1x; son éloge, XX, 140. Après la mort de son mari, elle se retire à Vienne dans un couvent qu'elle fonde; plus tard, elle donne des secours à Marguerite de Valois, 174. (Introd.)— Est remise entre les mains de l'Empe-

reur, XLV, 125. (L'Estoile.)

ISAMBERT (frère), un des assesseurs des juges de la Pucelle, l'accompagne au lieu de son supplice, VIII, 306.

ISHARI, historien arabe. (Voir son Extrait au tom. III, p. 50.)

Isles (Jacq. des), procureur de Senlis et fou, veut tuer le Roi sur le Pont-Neuf, XLVII, 505.

ISMAEL-ERREIAN, poëte arabe,

fait des vers à l'occasion du si de Tunis par le roi de France, III,

Issonaz (bataille d'), livrés le même jour que la bataille d'ivry, en 1590, entre les ligneurs et les royalistes, et gagnée par ces der-niers; détails, XL, 47 et saiv.; noms des morts et des blassis, et prisonniers, 50.

ITALIE : la famine afflige tou les provinces de ce pays, et surteut Rome, en 1591; détails à ce sujet, XL, 212. L'Italie est encore siligée par une foule de bannis et de corsaires , 213.

Ivz (le seign. d'), frère du seign. de Moyencourt, est tué au siège de

Villebon, XIX, 235.

Ives DE LAVALLE prend la croix, I, 104.

IVILLE (le capit.) est fait prisonnier au siege de S.-Paul, XIX, 235.

Ivon, echevin de la Rochelle. un des députés envoyés prés du Roi pour être ouis sur le refus que font les Rochellois de recevoir les jé-suites, parle si librement que S. M. le traite de séditieux, XLVIII, 33.

Ivar (bateille d'), livrée par Henri iv au duc de Mayenne ca 1590; détails sur cette bataille, XL, 29 et suiv. L'infanterie de la Ligue y est taillée en pièces, ou se rend; noms des morts et blessés de part et d'autre, 35.

INAMBERT D'ASINCOURT tombe avec Robert de Bournouville sur les bagages des Anglais pendant la bataille d'Azincourt, et y jette l'ef-

froi, VII, 276.

J

JACOR, juif de nation, un des favoris de Pierre-le-Cruel, est percé d'une dague par Henri de Transta-

mare, IV, 311.

JACOB (le capit.), allemand, ami du chevalier Bayard, lui fait part d'une lettre de l'Empereur qui lai ordonne de retirer de l'armée fran-çaise les troupes allemandes, XVI, 23. Est tué à la bataille de Mavennes, 46.

JACOB, moine augustin, est em-risonné pour des thèses qu'il a publiées sur la pleine puissance et juna du Pape sur les rois, ... 133.

###L, chevalier anglais, jure er an camp Duguesclin mort V, 126. Est blesse à l'œil

, 134. DELINE DE HAINAUT devient r de Hollande et de Hail'age de 16 aus, par la mort pere Guillaume vii; épouse **l le dauphin Jean**, frère de IVII; rejette les voeux de Jean ère, evêque de Liege; mariée IV, duc de Brabaut, le prend **ion ; se sauve** en Angleterre , as er son mariage; épouse le Glocester, frère du duc de i; reparolt dans le Hainaut, ipare, et menace le Brabant, . Est enfermee dans la cita-# Gund par le duc de Bours'échappe de sa prison; réu-foule de partisaus; nomme elle Philippe-le-Bon son mt genéral, et s'engage à ne Premarier; epouse secrèteorselen, amiral de Hollande. ur le sauver de la mort, fait de Bourgogue une cession

plie à 36 ans., 44.

summ, orfévre, est pendu par

e du prevôt de Paris, pour

rs vols et assassinats commus

t les troubles, XLVII, 117.

uranz (la), révolte des pay
atre les seigneurs; ses even
seurs; elle s'étend par toute

es, IV, 136.

de ·es Etats, et meurt de

uns, evêque de Palestrine, llégat de Gregoire ix, vient toe publier l'evecommun antre Frederie, et assembler ale national, propose au Roi ran trône imperial Robert, l'Arton, II, 60.

ona, roi d'Arragon, marie sa belle avec Philippe de Frande Louis iv., et son fils Pierre matance, fille de Mientroy, a à ne jamais soutent ce contre l'Eglise romaine, ces ariages furent l'origine des ions des maisons d'Arragon rt d'Anjou sur le royaume de Naples, II, 136.

JACQUES, roi de Majorque, vend le Roussillon, la Cerdagne et la seigneurie de Montpellier à Philippe de Valois, IV, 118.

JACQUES DE BOURSON, comte de La Marche; sa valeur, V, 3-5. (Christ. de Pisan). — Epouse Jeanne 11, reine de Naples, mais se dérobe ensuité an joug de sa femme, et se retire dans un cloître, VI, 316. (Tabl. du règ. de Charles r.1.) — Epouse Jeanne 11, et devient roi de Sicile et de Naples, IX, 240. Est enfermé dans un château par sa femme; comment il en sort, après une longue captivité; son sejour en Italie, 241. Est visite par la sœur Colette, et par ses conseils preud l'habit de S. François à Besançon; son entree à Pontarlier, son vêtement, son portrait, son escorte, 243. (La Marche.)

Jacques, infant de Portogal, fils du duc de Combre et neveu de la duchesse de Bourgogne, vient trouver le duc à Bruges pour lui demander un asyle, IX, 469. Est envoye à Rome, 4-3. Devient archevêque de Lisbonne, puis cardinal; sa mort, 4-74.

JACQUES V, roi d'Ecosse, partipour venir au secours de François I, le rencontre à La Chapelle, sur la route de Lyon; lui demande une de ses filles en mariage, XIX, 195. Jacques VI, roi d'Ecosse, va à

Jacques vi, roi d'Ecosse, va à la recherche de son épouse, fille du roi de Danemarck; la rencontre en Noiwege; celebre ses nores a Cronchourg, NL, 17. (Mem. de Coyet.) — Devient roi d'Angleterre, MINH, 379. Ordonne a tous les ecclesiastiques de l'Ellise romaine, prêtres, jesuites et autres, de quitter les pays de son obeissance, 135. Ecrit un livret contre trois seigneurs irlandais, NLMH, 163. Une apologie noivelle, 271. Autre livre fait en son honneur, intuite les Trophées du roi Jacques, 375. Sa douleur à la nouvelle de la mort de Henri vi assurances d'a-

mitié et de bon accord données de sa part à l'ambassadeur de France, XLIX, 41. (L'Estoile.)

JACQUES DE COURTE-HEUSE PORTE la bannière du duc de Bourgogne au combat livré aux Liégeois et au comte de Peruvez; s'y conduit vail-

lamment, VII, 243.

JACQUES (le capit.) est blessé à un assaut livré à la place de Thion-

ville, XNXII, 183.

JACQUES (le capit.), ferrarois, commandant de Dourdan, amène à Paris une grande quantité de vi-

vres, XL, 124.

JACQUES CLEMENT, jeune religieux dominicain, passionné ligueur, sort de Paris avec des lettres de recommandation d'Achille de Harlay et du comte de Brienne; est introduit aupres du Roi, lui presente ses lettres, et le frappe d'un coup de couteau pendant que le Roi les lit; est massacré par les gardes, XX,

JAFFA (le comte de) débarque sur le rivage d'Egypte à la gauche de Joinville; description de son brillant équipage, II, 217. Conseille au Roi de rester en Palestine, 3:6.

JAILLE (le sieur de La) est fait prisonnier par les Impériaux dans une rencontre entre Arras et Bapaume, XXXI, 363.

JALANGES (le sieur des), commandant de Gergeau pour la Ligue, rend cette place à discrétion; est pendu, XXXII, 183.

JAMBEVILLE (le présid.): son mot au président Seguier sur la mère

Therese, XLVIII, 159.

JAMET DU TILLAY est accusé d'avoir cherché à nuire à la reputation de Marguer. d'Ecosse, femme du dauphin Louis, et d'avoir été la cause de sa mort; dépositions entendues contre lui, XI, 177.

JANINZET vend aux Imperiaux la place de Montecaguvoli, XXIX, 300.

JANON, imprimeur et protestant, est interdit de la cene par les minis-res de Charenton pour avoir imprimé des livres contre la religion reformee, XLVIII, 356.

JANOT (le sieur), confident du duc de Savoie et agent de ses in-trigues à Paris, XXXVI, 435.

JARDIN (Du), un des Seize, est pendu pour avoir tué un marchand

de Senlis, XLVI, 253.

JARNAC (bataille de ). Détails sur cette bataille, où le prince de Conde est tué; noms des seigneurs qui y prennent part, XXV, 40 et suv. ( Mém. de Tavannes.) — Noms de ceux qui y sont ou tués, ou bles-rés, ou faits prisonniers, XXXIII, 444 et suiv. (Mdm: de Castel-nau.) XXXIV, 250; XXXV, 282. XXXVI, 39.

Jannac, beau-frère de la duchesse d'Etampes, se bat en duel avec la Chasteigueraye; cause de ce duel; il renverse son adversaire par un conp imprevu, XX, 41. D'où vient le proverbe de coup de Jarnac, 42: XXVI, 198.

JARNIEU, bailli d'Annonay, de concert avec les habitans, chasse de la ville deux jeunes gentilsbommes qui y sont entrés avec une vingtaine de soldats, XXXIV, 310.

JARRIGE (les seign. Du) sont pendus en place de Greve pour avoir voulu porter le peuple du Poitou à la révolte, XLIX, 133.

JAUREGUY, serviteur d'un banquier d'Auvers, tire un coup de pietolet au prince d'Orange; il est tue par le bâtard du prince et les archers de sa garde; on trouve sur lui les preuves d'un complot forme contre la vie du prince à la suscittion du roi d'Espagne, XLV, 228. Ses complices, Antonio Venero et un jacobin déguisé, sont exécutes publiquement, 229.

Jean Asan, prince bulgare, detrône Phrorilas; fait alliance avec le roi de Hongrie, dont il épouse la fille, I, 468. Mécantent de la preference qu'avoit obt**enue sur** lu Jean de Brienne pour la tutéle du jeune Baudouin, se lie avec Theodore d'Epire pour anéantir l'Empire latin et le partager, 486. Trahi par ce prince, lui livre bataille, le fait



prisonnier, le plonge peu apres dans un cachot, et lui fait brûler les yeux, 487. Donne sa fille Helène au fils de Vatace; se ligue avec lui, 489. Envahit le nord de la Thrace, et vient assièger Constantinople, 490. Est battu, 491. Se det sche de Vatace; assiège inutilement Tzurulum avec les Français; renone avec Vatace, 491. Epouse la fille de Théodore d'Epire; remet ce prince en liberte; favorice secrètement ses desseins, 495. Sa mort, 499.

JEAN, comte de Màcou, se croise en faveur du jeune Baudouin, I,

493.

JEAN D'ORLLANS, chevelier, se moie en passant le gué du Thanis,

II, 210.

JEAN-LE-BON, counte de Soissons, défeud avec Joinville un petit pont contre les Turcs, pour empécher que le Roi ne soit assailli de tous côtes, 11, 249. Plaisante sur les Turcs, 251. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs prisonniers pour être conduit à Damiette, 291. Va parler aux emirs pour savoir d'eux les nouvelles condutions du traite, 297. Retourne en France, 305.

JEAN DE PARME, géneral des franciscains; on lui attribue un ouvrage rempli de réveres mystiques et d'erreurs graves, lequel fait eclater une querelle entre les reguliers

et les séculiers, II, 132.

JEAN DE BATOURES, évêque de Soissons, faut le ceremonie du sacre de Louis ex., II, 30.

JEAN DE BRIERRE, roi de Jeru-alem, assiste au sacre de Louis IX, II, 30.

Jian anti, pape, detonine Philippe-le-Long du projet d'une croisaide, IV, 77. Sofficite Charles-le-Bel d'envoire une flotte au secoars des chretiens d'Armenie, 78. Se fait autoriser à lever en France des decimes, 81. Let depose par Louis de Bavière, 95.

JEAN, surn-unme Sans-Terre, roi d'Angleterre, quatr, tils de Henri e, remue contre son frère Rich ird absent; negocie avec le roi de France,

IV, 40. Lui cède une partie de la Normandie; consent même à lui rendre hommage de la couronne d'Angleterre, 41. Trahit Philippe; se reconcilie avec Richard; revendique le trône après sa mort, 43. Est reconnu en Angleterre; fait la guerre à la France; demande la paix; à quelle condition il l'obtient, enleve Isabelle d'Angoulème au moment ou elle alloit se marier avec le comte de La Marche; veut dépoudler ce comte de son lief; a une entrevue avec le roi de France; promet satisfaction au comte, et ne tient pas parole, if. Fait assassiner Arthur; est ajourne à comparoitre devant la cour des pairs ; n'ose s'y rendre ; est condamne a mort comme parricide, 45. A recours au Pape; obtient une trève ; remet ses Etats au Saint-Siege. 46. Se ligue avec l'empereur Othon; descend à La Rochelle; est defait et s'enferme dans Parthenay, 18. Obtient une trève de cinq ans et retourne eu Angleterre, 49. Est oblige par les barons de signer la grande charte, puis cherche à s'y soustraire par la ruse et par la force; est declare dechu du trône; sa mort,

Jean II, roi de France, fils aine de Pinlippe de Valois, est envoye, n'et aut encore que duc de Normandie, à la tête d'une armée en Bretague, assiege Nantes; fait prisonnier le comte de Montfort et Lenvoie a Paris, IV, 104. Retablit les affores dans la Guyenne, 107. Succede a son père dans la force de l'age, 118. Agrave les maix de la France; fait accèter et decipiter le comte d'Eu, 119 Spates famistes de cette execation, in-titue l'ordre de l'Étoile, et l'adit des son orgue, 120. Ne peut se venger de la prise de Guines, dont Educard sempare pendant la treve, 121 Son traite honteux avec Charles de Navarre, 123. Pardoune a son fils Charles, trompe par le roi de Navarre, sa prodence en cette occasion, 124 Couvoque les Etats généraux, 121 Est chique de souscrire à leurs de liberaturis.

128. Sc repent de la clémence dont il a usé envers le roi de Navarre; le fait prisonnier; s'avance pour combattre les Anglais, debarqués en Normandie; convoque toute la noblesse du royaume; arrive à Poitiers; ne sait pas proliter de ses avantages; exige que le prince de Galles se rende prisonnier, 130. Livre bataille; fait des prodiges de valeur, et est fait prisonnier lui-même avec Philippe son fils, 131. Annulle les décisions des Etats généraux convoqués par son fils Charles, 135. Conclut avec Edouard un traité que les Etats généraux refusent de ratifier, 140. Exécute avec la plus scrupuleuse exactitude les conditions du traité de Bretigny, 141. Marie sa fille Isabelle avec Jean Galéas, qui lui don-ne une somme considérable d'argent; réforme les abus; déclare inalienables plusieurs comtes, 143. Donne à son sils Philippe le duché de Bourgogne, qui devint le chef de la seconde race des ducs de Bourgogne, dont la puissance fut si funeste à la France, 1/4. Projette une croisade; va se constituer prisonnier à Londres, où il meurt, 145. (Précis des guerr. ent. la Fr. et [ Angl.) -S'empare de la Bourgogne en sa qualité de petit-fils de Robert 11, duc de ce pays, IX, 21. Nomme son fils Philippe lieutenant général de cette province; ordonne ensuite qu'il en soit reconnu pour duc; ses lettres patentes à ce sujet, 25. (Précis sur la sec. maison de Bourg.)

Jean, duc de Berri, frère du roi Charles v: son portrait, ses hauts faits, V, 351. (Christ. de Pisan.)—Ses enfans, 352. Sa cupidité, VI, 178. Est nomme l'un des tuteurs du jeune Roi, 179. Marche contre les tuchins, les défait entièrement, 198. Veut en vain faire airêter Pierre de Cruon, 202. Jaloux de la gloire du duc de Bourgogne, fait manquer la descente en Angleterre, 205. Quitte la cour, 214. Etouffe la revolte des Suchins, mas non le mécontentement, 222. Embrasse le parti de Jean-ans-Peur, 261. Paroit avoir

réussi à réconcilier les ducs d'Orléans et de Bourgogne, 267. Conseille à ce dernier de prendre la suite, 270. Se retire à Melun avec la Reine, 275. Abandonne le duc de Bourgogne et se rapproche du jeu-ne duc d'Orléans, 288. Embrasse le parti du duc de Bretagne, 289. S'approche de Paris avec ses troupes, 291. Vient à Paris malgre le traité, 293. Commande les troupes confédérées concentrées à Bourges; entretient des relations secrètes avec le Dauphin; propose de négocier, 301. Obtient le gouvernement de la capitale, 310. Contient un moment les factieux, 313. Conseille de harceler les Anglais, de leur couper les vivres, mais qu'on ne livre pas de bataille générale, 320. Sa mort, sou caractère, 327. ( Tabl. du règ. de Ch. F1.)

JEAN DE BAVIÈRE, évêque de Liége, voulant se marier, est chasse par les Liégeois; se retire à Utrecht, VII, 241. Implore le secours de Guillaume, duc de Hollande, et du duc de Bourgogne, 242. Est rétabli dans son évêché, 244.

dans son évêché, 244.

JEAN IV, comte d'Armaguac, écrit
à Jeanue d'Arc pour la consulter sur les trois rivaux qui se disputent le Saint-Siège, VIII, 278.

JEAN, roi de Portugal, fils naturel de don Pierre, et frère de Fernand, qui lui succéda, devient roi, quoique bàtard, IX, 167. Est maître de la religion des chevaliers et des frères portant la croix verte, fondée par les rois de Portugal pour la défense de la foi, 168. Digression de l'auteur des Memoires pour prouver qu'on peut quelquefois se faire honneur d'être issu de batards, 169. Jean défait le roi d'Espagne à la bataille de Giberrot, 173. Descend en Afrique; assiege la ville de Septe, s'en rend maitre, et y établit la foi chrétienne; se marie à Philippote, fille du duc de Lancastre, fils du roi Edouard m, 174. De ce mariage naquit Edouard. roi de Portugal, pere d'Isabeile, duchesse de Bourgogne, aieule de Philippe-le-Beau; digression moitic fa-



liuleuse, moitié historique, sur l'Angleterre, 175.

JEAN DT. HOLLANDE, frère du roi Richard d'Angleterre, se rend au défi proposé par Boucicaut entre Boulogne et Calais, VI, 428. Joûte avec lui, 429. Est blesse, 431.

Jжая, duc de Bourbon, entre dans la ligue dite du Bien public, X, 235. (Mem. de La Marche.)— l'in est un des principaux instigateurs, XI, 271. Obtient du duc de Bourgogne la permission pour son fils de lever des tronpes alin de se mettre en état de désense, 272 et 342. (Introd.) - Fait arrêter le seign. de Crussol, un des familiers du Roi, XIII, 266. Entre dans Rourn, 318. Ce qu'il obtient par le traite de Condans, 319. Vient parler au Roi à la grange de Reuilly, 327. Frend les villes d'Evreux et de Vernon pour le Roi, 333. Vient à Paris pour mettre garnison dans plusieurs villes, et empêcher les Bourguignons d'entrer en France, 369. Se rend auprés du Roi avec une belle escorte, et retourne à Clermont en Argone, XIV, 9. (J. de Troy es.) pretentions à la régence pendant la minorite de Charles viii, 13a. Reçoit l'épée de connetable et le titre de lieutenant general du royaume; se réunit au duc d'Orleans pour demander des reformes dans le gouvernement, 134. Entre dans sea projets, 160. Vient à Beauvas; blâme la politique de Madame; quitte brusquement la cour; y retourne à la sollicitation des marcellaux de Gie et des Cordes; consent aux de-irs de Madame, 162. Promet de lui prêter son assistance; éloigne de lui les seigneurs de Culant et Philippe de Commes, 164 ( Tabl. du reg. de Ch. riii.)

JEAN, due de Cleves, neveu du duc de Bourgogne, defend avec homneur sa ville et son duche contre l'archevêque de Cologne, IN, 452, Semaric avec Isabelle de Bourgogne, fille du comte d'Etampes, X, 157, l'ait publier une joûte à Lille; prix de la joûte, 161. Détails sur les prélimi-

naires de cette fête, 164. Noms des seigneurs qui joûtérent contre le chevalier au cygne d'or, 166.

JEAN DE CHALONS, seign. d'Arguel, depuis prince d'Orange, se marie avec Catherine de Bretagne, fille de Richard, comte d'Etampes; le duc de Bourgogue assiste à ce mariage; fêtes à cette occasion, IX, 316. Lève des troupes en Bourgogne pour soutenir le duc d'Orleans, 453. Fait la guerre nux Milmuis; est oblige de revenir en Bourgogne après de grandes pertes, 454. Lève plusieurs gens d'armes bourguignons pour le duc d'Orléans; vend à cet effet une partie de ses biens, et s'attire le mecontentement de son pére, X , 25. ( Mem. de La Marche.) - Fait homma e de sa principauté à Louis x1, et lui rend d'importans services, XII, 318. Se lie ensuite avec les partisans de Marie, et enleve beaucoup de places aux Français; est condamne à être pendu, 320. (Comines.) — Abandonne le service du duc de Bourgogne, XIII, 401. Est pendu en cliigie pour avoir pris le parti de Marie de Bourgogne, XIV, 60. (J. de Troyes. - Lat fuit prisonnier à la batadle de S.-Aubiu, 175. Est enferme au château d'Angers, 177. Est mis en liberté, 184. Se rend en Bretagne, où sa presence ratime les esperances d'Anne de Bretagne, 185. (Tabl. du reg. de Ch rin.)

JEANSARS-PETR, comte de Nevers, fils du due de Bourgogne, est autorise par son père à aller faire la guerre en Hongre contre Bajazet; montre tant de havoure à la bataille de Nicopolis, qu'il est nomme sans peur par ses compagnons d'armes, VI. 240. Y est fait prisonmer, peus rachete, 247. Sa puissance à la mort de son pere, 255. Son caractère, 250. Italaht Fordre dans ses affairs, 250. Italaht Fordre dans ses affairs, 258. Inflexibilité qu'il y montre, se retire de la cour et retourne en Fiandre, mais fait agir ses agens pendant son absence, 259. Rappele par le Roi, s'avance vers Paris, 260. Y

cutre au milieu des acclamations du peuple; vole à Juvisy, d'où il ramene le Dauphin; fait publier qu'il est venu pour assembler les Etats et veiller à la santé du Roi, 261. Arme les Parisiens, fait réparer les fortifications de la ville, 262. Partage l'autorité avec le duc d'Orléans; se réconcilie en apparence avec lui, 263. Fait une tentative sur Calais; echoue par les intrigues du duc d'Orléans, 264. Garde le silence sur l'insulte faite par le duc d'Orléans à l'honneur de sa femme, mais médite pendant six mois les moyens de se venger; introduit secrétement 18 assassins dans l'hôtel Barbette, 266. Communie et dine avec le duc d'Orleans, 267. Vient prendre place au conseil des princes, et affecte plus d'emportement que les autres contre les assassins du duc d'Orléans, 269. Porte à son enterrement un des coins du drap mortuaire; avoue son crime, 270. Quitte Paris; lève une armee en Flandre, 271. Exige que le Roi approuve sa conduite; repand avec profusion une apologie, 272. S'avance avec une armée; entre dans Paris, va trouver le Roi; demande que sa justification soit publique; se présente à l'hôtel de S.-Paul dans l'assemblée solennelle réunie à cet effet, 273. Exige que le peuple écoute aussi son apologie prononcee par Jean-le-Petit, 274. Accuse Isabelle d'être la cause de la rechute du Roi; fait signer à ce prince une déclaration qui semble approuver le meurtre de son frère; suscite au prevôt Tignonville une affaire dans laquelle il le fait succomber, 275. Détails sur cette affaire; convoque une assemblee de prélats qui décide que l'Eglise de France cessera de nouveau de communiquer avec la cour d'Avignon, 276. Se rend en Flandre, promettant à ses partisons de revenir bientot, 277. Pendant qu'il est condamne à Paris, remporte une victoire décisive sur les Liègeois, 279. Arrive à Paris sans obstacle; négocie avec la Reine, 280. Se rend a Chartres.

supplie le Roi de calmer sa colère; obtient son pardon; retourne avec le Roi et la Reine à Paris, 282. Propage les idées anarchiques; compose son conseil du duc de Berri et des rois de Naples et de Navarre: emblêmes qu'il distribue aux personnes de sa cour, 283. Sacrifice. qu'il fait aux volontés populaires, 284 Met fin aux sollicitations que fait la Reine pour Montagu, en favorisant le mariage de Louis de Bavière, 285. Prend la surintendance de l'éducation du Dauphin; déclare la guerre à l'An leterre ; échoue devant Calais; obtient une prolongation de trève, 288. Appuie ouvertement les prétentions de la fille de Clisson, épouse de Charles de Penthievre, heritier du comte de Blois; confédération qui se forme contre lui, 289. Moyens qu'il emploie pour conjurer l'orage qui le menace, 290. Exige que les princes mettent has les armes, 201. Négocie de nouveau avec eux; conditions du traité qu'il conclut, 292. Se rend en Flandre ; avoue de nouveau son crime, et accable d'outrages les princes d'Orléans, 293. Négocie secrè-tement avec le roi d'Angleterre; obtient de lui une troupe nombreuse ; attaque la ville de Ham ; refuse toute espèce d'arrangement, 295. Abandonné par les Flamands, met le reste de ses troupes en sûreté, 296. Accompagné d'une escorte anglaise, s'avance rapidement vers Paris; y est reçu avec ivresse; fait proscrire les princes, 298. Partage les fureurs des factieux; s'empare des dépôts judiciaires; ôte l'épée de connétable à Charles d'Albret pour la donner au comte de S.-Paul, 299. Assiste aux funérailles du boucher Legoix , 300. Détermine le Roi à marcher contre les princes; est forcé de négocier, loi. Son entrevue avec le duc de Berri ; le traité de Charties est renouvelé; il se réunit à Auxerre avec le duc d'Órléans; fêtes que se donnent ces deux princes. 302. Continue à gouverner, 303. Réveille l'agitation du peurle : con-

oque les Ltats à l'aris, 304. Rense qu'il fait au Dauphin; conpille à des Essarts de rendre la Basille, en lui promettant le pardon; I laisse condamner et exécuter, 66. E-t obligé de prendre le chabron blauc, 307. Craint pour la brete de son fils aine; lui fait quiter Paris, 308. Est obligé de consenir à negocier, 309. Broudle un mosent avec sa faction, se joint a l'anneguy Du Châtel; essaic d'ensver le Dauphin; part pour la Flanire, 310. Reparoit en France; s'aproche de l'aris; s'en éloigne, laisant des garnisons à Compiegne et Soissons; repand des manifestes, 13. Confirme le traite d'Arras, 318. Mere le secours de ses troupes conre les Anglais, 319. Part de Dijon, nenace la capitale, 323. Se retire lans l'Artois, et paroit obeir aux orbres du nouveau Dauphin, 3 1/4 Euretient des relations avec ses parisens de Paris, 3 (5. Onvre une nepeciation avec le roi d'Angleterre; econpoit les droits de ce prince au rône de France; promet de se de-sarer son vas-al, 327. Marche sur Paris, pendant que le roi d'Angle-erre descend en Normandie; pronet, dans un manifeste, l'abolition les impôts; excès commis dans les rilles qui se declarent pour lui, 331. Stablit son quartier general a Montouge, cuvoie on herant an Dauikin, 332. Negocie avec Isabelle; va i Tours pour la delivrer, 333. Rerient avec elle à Chartres; paroit matracter avec elle la haison la plus ntime, 33; Conduct la Reme a Froves, y etablit un parlement, somme un chancelier, un connetable, 335. Entre dans l'orssavec Isaselle; rétablit le parlement, qu'il compose de ses partisans; fait des promotions dais son armee, 342. Let oblige d'accorder la domande **me lu**i fait le bourreau de la ville, 143. Fait révoquer les arrêts ren-lus contre la doctrine de Jean-le-Petit, 344 Accorde une treve de rois semanes, à la mediation du fue de Bretague, 345. Souverit nu

projet de paix que ce prince propose, 346. Refuse de secourir Rouen; négocie avec Henri v, 347. Consent à une entrevue avec le Dauphin; s'y rend; souscrit aux conditions présentées; traite le Dauphin avec respect, 349. Ne fait aucun effort pour sauver Pontoise; ne se rend qu'avec peine à une nouvelle entrevue à Montereau; y est assassine; détails sur cet assassinat, 351. (Tabl. du règ. de Charl. r.)

Il obtient de son père la permission d'aller en Hongrie contre Ba-jazet, 415. Y mêne belle compagnie de gentilshommes de l'hôtel de son père et des siens, 446. Com-ment il est accueilli par le roi de Hongrie, 447. Traverse le Danube; est fait chevalier, 448. Sa belle con-duite à la bataille de Nicopolis, 460. Est fait prisonuier, 463 Amene devant Bajazet, obtient de lui par un geste suppliant que le marechal de Boucicaut ne soit pas tué comme les autres chevaliers chretiens, 466. Est mené à Burse, 470. Envoie à Bajazet pour traiter de sa rançon, 471. Obțient avec beaucoup de peine sa liberté ; fait scrment de ne plus combattre contre Bajazet, 174. Envoie Boucicant à Constantinople, 475. Revient en France, et se loue beaucoup au Roi et à son père de la conduite de Boucicant, 1-6 , Vem de Boucicaut ) — Assiste au convoi du duc d'Orleans; le lendenium monte a chev d pour aller au conseil, VII., 238. Conversation entire lui et le comte Voleran de Saint-Paul, avoue au duc de Berri qu'il a fait toer le duc d'Orleaux; se retire en Flandre, 239 Assemble et consulte sea harous; assiste au parlement d'Amiens, 270. Assemble des troupes pour secourir l'evêque de Lieve, 13. Lavre bata lle aux Liegiois, 213. Soumet le pays de Liege, 214. Reunit ses troupes de tous côtes. va asseger Ham-sur-Somme, sen reud maitre, 358 Detroit Seeile, soumet Roye, va camper devant Moutilidier; est abandonne par ses Flanauds; retourne à Arras, vient

a Gisors, 249. Manque d'être assassinea Pontoise; entre a Paris; se rend maître de Saint-Cloud, 250. Fait prendre le duc de Bar et Jacques de La Rivière par les bouchers à ses ordres; se retire dans son pays, laissant plusieurs seigneurs de son hôtel auprès du Dauphin, 257. Apprenant que le Roi et les princes ont résolu de le détruire, assemble ses troupes pour marches vers Paris; fait prendre Pierre des Essarts, et lui fait couper la tête; détails sur son supplice, donnés par le Journal de Paris, 258. Vient occuper S.-Denis; envoie Enguerrand de Bournouville à une des portes de Paris, dans l'espoir de lui faciliter son entrée dans cette ville; quitte Saint-Denis, où il laisse garnison, 259. Euvoic Enguerrand de Bournonville et Lamon de Launoy à Soissons; se retire en Artois, garnit toutes les places, appelle auprès de lui tous les reigneurs de Bourgogne, 260. Après la paix d'Arras, retourne en Bourgogne, 268. Va trouver le roi d'Angleterre à Calais, 279. Réunit ses troupes, et se rend à Lagny; ne pouvant aller aupres du Roi, retourne en Artois, 280. Ses partisans ravagent la Picardie, le pays de Vimeu et de Santers; quelques-uns sont faits prisonniers et suppliciés, 282. Le duc réunit de nouveau toutes ses troupes, en envoie une partie vers Amiens sous la conduite du seigneur de Fosseux; se rend lui-même à Beauvais, 283. Force le château de Beaumont à se rendre à discrétion; assiège Pontoise, qui lui ouvre ses portes; en donne le commandement à L'Isle Adam; passe à Meulan, 284. Vient camper à Montronge; envoie des partis jusqu'aux portes de Paris, 285. Va camper à Monthéry; se rend maître du chateau, bloque Corbeil, 286. Entre dans Chartres; envoie chercher la Reine à Tours; commande sous son 11 m, 287. Veut punir Hector de Saveuse, un de ses particans, qui a priset battu Jacqueville, un des gens de son hôtel; part de Chartres, s'a-

vance vers Paris; se place an-des-sus de S.-Marcel, qu'il fait occuper par Hector et Philippe de Savense, 289. Se retire à Monthéry; envoie tous ses Picards occuper les frontières vers Montdidier, et les deux frères Saveuse à Beauvais, 290. S'en va en Bourgogne; mêne la Reine à Troyes, 291. Revient près du pont de Charenton, 297. Fait son entrés dans Paris; crée de nouveaux officiers dans le royaume, 298. Mas acre des prisons, 299. Le duc en temoigne quelque mécontentement, 300. Reprend Compiègne par le moyen d'Hector de Savense, 301. Refuse les demandes du roi Henri, 306. Se rend avec la dame de Giac à Melun pour traiter de la paix avec le Dauphin; conditions de cette paix jurée de part et d'autre, 307. Mene le Roi et la Reine à Troyes, 308. Comment il est lui-même amene à Montereau par Tanneguy Du Chastel; récit de sa mort, 309. (Mem. de Fenin.) - Fait trans ter le corps de son père à la Chartreuse de Dijon; par son économie rétablit l'ordre dans ses affaires; marie sa fille Marguerite encore en-fant au dauphin Louis; se declare ennemi personnel de la Reine et de son amant le duc d'Orléans, IX, 32. Tableau de la France désolée par la faction populaire dont il est le chef, 33. Sa mort favorise les projets ambitieux de Heuri v, roi d'Angleterre, 34. (Précis de la sec. maison de Bourg.) — Caractère de ce prince courageux, subtil et soupçonneux; sa conduite à la bataille de Nicorolis; sa captivité, 147. Secourt son beau-frère Albert, duc de Bavière, 148. Défait les Liégeois; prend pour enseigne la croix de S. André; mêne 6,000 chevaux en France; obtient le gouvernement ; fait tuer le duc d'Orléans, 149, action que l'auteur des Mémoires blame beaucoup; comment Jean augmente ses domaines et périt à Montereau, 150. Porte les armes de Fr**ance et de** Bourgogne écartelées, et y ajoute celles de Flandre; son mariage,

3

Armoiries de Marguerne de st touchant la mort de ce , 247. Ses principales ac-BOTL 350. (La Marche.) (maitre), un des meilleurs riniers d'Orléans, fait beaula mal aux Anglais, et se d'eux, VIII, 36. , duc de Calabre, est marie à de Bourbon, fille de la sœur de Bourgogue et de Charles rbon, IX, 404. Places remiduc de Boargogne par suite mariage; fêtes à cette occa-05. Soutient que la nouvelle iort du conte de Charolais se; conseille d'attendre d'ausavelles de la bataille de éry, et propose de se retirer duc de Bourgogne, X, 2/2. risavec le comte de Charolais mivre la guerre, 215. Wem. Marche.) - Joint l'armee aces ligues; noms des seiqui l'accompagnent, XI, ldm. de Comines ) - Par le le Conflans, obtient une somme d'argent et des gens re à sa solde , XIII, 319. Se sprés du dac de Bourgogne i dem under sa tille en maria-. Meurt de la peste a Nau-. (J. de Troyes.)

DE LEVIMOURG, seign, de ardin, se ren I maitre de Pei du comte de Nevers, XIII,

Franca, due de Save, e avec chaleur les opinions er; envoie un defi ins dont ereur, NAVIII, i. List deserd ses Flats, o.

Gronous de licandebourg, 17 ans, est clu evêque de arg par les chon mes prosoument cette election par des armes, details a ce sul, 185 ets uv.

duc de Touranne, see, tils les vi, presse par le conne-Armagnac de se rendre à rest empéche par le duc de Bourgogne et son beau-pere le comte de Hainaut, VI, 324. Vient à Compiègne, y meurt, 328.

JEAN-LE-PETIT, cordelier, prononce en chaire l'apologie du duc de Bourgogne, et justifie l'assassinat du duc d'Orleans, VI, 273. Traits de cette apologie cités par le moine de S.-Denis, 274.

JEAN II DE MONTFORT, due de Bretagne, se rend à Amiens auprès des ducs de Bourgogne et de Bedfort, avec son frère le comte de Richemont; se lie avec eux, et paie 6,000 livres à Bedfort pour les trais de son voyage, VIII, 14. Attaqué à l'improviste par les troupes du duc de Bedfort, entre en negociation, et adhère de nouveau au trante de Troyes, 29.

JEAN DE TROYES, un des chefs de la milice royale, à la tête d'une troupe de bouchers se presente devant le Louvre, où le Dauphin denocuroit; sa troupe crie au prince d'elo-guer ceux qui le corrompent, VI, 306.

JEER, quatr. fils de Charles vr, epouse Jacqueline, fille du comte de Hamant, beau-pere du duc de Bourgogne, VI, 263.

JEAN DE SEMOURS prêche le jour de la canon-ration de S. Louis, II,

JAAN DE VERT SOMME la garnison française de S.-Die de se rendre, et la force a capitoler, LI, 223. Se retire aur le hord de la Moselle à Eapproche de l'aimee du Roa, fait des courses aux environs de Rambervilliers, 225.

Ji vvvz., fille uni pie de Raymond vii, comte de Foulouse, doitone par le traite de Paris (1220) pour un des fils de la reine bianche, II, 37. Let rem si a cette princesse, qui se charge de son e lucati ni, 38. Accompagne le comte de Pottiers son maria Tunis, 450.

JI vive II, sour de Lodi-las, roi de Naplos, succède a son frere, et se marie a Jacques de Bourbou, cadet de cette famille, VI, 316.

JEARNE DE CHATILLON, epouse du

conte d'Alençou, accompague son mari à Tunis, II, 150.

JEANNE-LA-BOITEUSE, fille de Guy, second fils d'Artus 11, duc de Bretagne, mariée à Charles de Blois, neveu de Philippe de Valois, IV, 102. Apprend la captivité de son mari, et se met à la tête de son parti, 116. (Précis des guerr. entre la Fr. et l'Angl.)— Gagne toutes les voix du conseil de son mari pour l'entraiver à la guerre, 286. (Mém. sur Duguesel.)

JEANNE, reine de Naples, publie une relation sur la mort du jeune André de Hongrie son époux, VI, 175. Est protegée par les papes; vend Avignon à Clement vi ; prend pour quatrième époux le prince Othon de Brunswick; adopte d'a-Bord pour fils et héritier Charles de Duras; menacée par Urbain vi, de-vient la principale cause de la nomination de Clément vii; adopte ensuite pour fils et héritier Louis, duc d'Anjou, frère de Charles v, 176. Se réfugie dans le château Neuf; se livre a Charles de Duras; est dépouillée de ses habits royaux, enfermée dans le château d'Aversa, puis etranglée, 200.

JEANNE DE BOULOGNE, ÉPONSE du duc de Berri, sauve par sa présence d'esprit les jours du Roi, VI, 232.

JEANNE, duchesse de Bretagne, fille du roi Charles, vient à Paris voir s in père, sa mère, et le duc de Guyenne son frère; comment elle y est reçue; dons qui lui sont faits, VIII, 413.

JEANNE DE VENDÔME accuse Jacques Cœur d'avoir empoisonne Agnés Sorel; est condamnée à lui faire amende honorable, VIII, 87

JEANNE D'ARRAGON, tante du roi Perdinand, sauve la vie aux fits du comte de Montoire, que le peuple de Naples veut faire mourir, XIV, 510.

JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, e ubrasse ouvertement le partide la religion protestante, XX, 132. Autonce aux troupes protestantes qu'elle est décidée à faire tous les sa-

crifices; devise de la médaille qu'elle fait frapper en envoyant le je prince de Navarre auprès de Cohgny, 136. Se décide malgré sa repugnance à paroltre à la cour ; se rend a Blois avec le prince son fils et le pris-ce de Conde son neveu, 142. Meart presque subitement à la veille dumsriage de son fils ; soupçons d'empoisonnement dementis par Caillard son médecin ordinaire, 145.(Introd.) –Son voyage à Nérac, en 1568, donne des soupçons à Montluc, XXII, 247. Elle se rend à Bergerac et passe la Dordogne, 250. (Comm. de Montluc.) XXXIV, 228. — Opinions des auteurs contemporainsser les causes de sa mort, XLV, 71. (L'Estoile.)

JEANNE DE FRANCE, fille de Louis at et femme du duc d'Orléans, implore madame de Beaujeu pour son mari ; ses deux lettres à cette priscesse, XIV, 180. Se présente devant le Roi en habit de deuil, et lu demande la liberté du duc; son discours , 189. (Tabl. du règn. de Ch. riii.) — Raisons qu'elle oppose aux conseillers du Roi dans l'affaire de la dissolution de son mariage, XV. 13. Sa conduite noble et ferme dans cette uffaire, 14. Elle reçoit avec tranquillité l'arrêt qui la prive d'un époux et d'une couronne; s'établit a Bourges, où elle institue l'ordre des Anuonciades ; meurt au bout de quatre ans, pleurée des pauvres, 15. (Tabl. du règn. de Louis z11.)

JEANNE DE FRANCE, épouse da duc de Bourbon, meurt fort regrettée dans son château de Moulins, XIV, 101.

JEANNE D'ANG: sa dévotion, son amour pour le travail, sa doucear, sa timidité, ses extases; refuse la main d'un jeune homme épris de sa beauté, VIII. 47. Fait part de sa résolution au commandant de Vascouleurs; obtient de lui d'être conduite au Roi; paroit à sa cour, le reconnoit dans la foule, lui parle en secret, s'exprime nvec assurance sur sa mission, est mise à plusieur épreuves; obtient des pages, des

écuyers, des armes et une banniere; arrive devant Orleans avec que armee de 10 000 hommes, 45. Entre dans la ville avec un convoi; est reçue comme un envoye du ciel par les Oriennais, et regardee com**e une** magicieune par les Anglais, 6. Son arrivée change la face des affaires; elle ne permet pas qu'on **arsuive Suffolck; va trouver le** koi pour le conduite a Reims; l'y mene malgre tons les obstacles qu'on **si oppose; su b**out de 17 jours, asste au sacre du Roi , 47. Demande la permission de retouver dans la mu mère de ses vieux parans; sheit au Roi, qui lui ordonne de res-Lest; ne dirige plus les operations, ne horne a executer les ordres des generaux et à exciter l'ardour des oldate. 48. Est faite prisonnére 1006 les muis de Compiegne; perit me un echafaud, 52. (Tabl. du rig. de Ch. rii.) - Ses pareus, ses secupations, son age, 150. Elle va trouver le commandant de Vausouleurs, le prie de lui donner des armes et des troupes pour qu'elle mile faire lever le siège d'Orleans; mi refusée; insiste; annonce au sommandant qu'au moment on elle parle le Dauphin vient le faire une parte devant Orleans, 151. Obtient me qu'elle demande ; se met en ronle, arrive à Chinon sans obstacle, 152. Paroit devant le Ror, lur annonce sa mission; cionne tout le monde par ses reponses, 453. Parle ses Bor en particulier, 154. Ist conduite a Poiticis, interroger par les membres du pariencut, par aes docteurs on the dogte, this Six reponses, 156, Demande une eper qui mst a Sainte-Catherine de l'orbos; indique les signes anxquels on la recompoitra, 157. Part de l'on revaisge et moutee, arrive a blois, 154. Y fait faire un etendard blane, ito. Ecrit aux cheis qui comman lent le erge d'Orleans pour les sommer de le lever, et l'ur annoncer qu'elle les r forcera s'ils ne le veulent, 161. Arrive devant Orleans, y fait entrer le convoi qu'elle améne, 163

Son entrevue avec Danois, 164. I ntre elte-meme dans la ville, 165. Fait redemander a Talbot les heraute qu'il a faits prisonniers, et le delie au combat, 166. Va avec Dunois au devant d'un nouveau convoi de vivres, qu'elle fait entier dans la viile a la vue des Anglais, 168. Court secourir les Trançais, qui livrent assant à la basiide S.-Loup et s'en rendent maitres, 169. Rentre avec cut dans Orleans, ou l'on rend graces a Dieu dans toutes les eglises pour ceite victoire; conseille aux chefs d'attaquer la bastide S.-Laurent; se rend à le bostide des Tournelles; somme Glacidas de se reti er , 170. Va avec un petit nombre planter son etcudard aur ce boutevard; est obligee de se retirer; marche a grands pas coutre les Anglais, 171. L'ait mettre le ien a la bastide des Augustins; est blessee, et ramence à Orleans ; passe la Louie, 172. l'ait attaquer les tournelæs et le pont; est de nouveau blessee; but continuer l'assant; monte a cheval, 173. Adresse une priere a Dieu, 174. Fait dres-ser des cehelles dans les 10-ses du boulevard et brûler les tournelles, 1-5. Rentre victoriouse dons la ville, on elle fait sonne**r** tout**es les clo**ches, et rendre a Dieu de solennelles actions de gràces, 176. Conseille aux chets de ne pus poursuivre les Anglais qui s'elor, nent; fait celebrei deux messes en pleme campagne, et promet qu'en aura une autre fois les ennemis, 177 Va trouver le Roya Fours, se tend avec le duc d'Alencon devant Jargeau, 159. Après la prise de certe vilie, va se jeter aux pieds du Ber , le prie d'aller se faire sacret a Brims, 180, assurant qu'une voix secrete lui a ordonne de le condune, 181 Avertit le due d'Alencon de la mort qui le menace, (82. Est frapper d'un coupde pierre dans les faises de Jargeau. 183. Ber at les soumesions du comte de lin hemont, et lui pardonne au nom du Roi, 185. Conseille au due d'Alencon d'attaquer les Anglais

dans les plaines de Patay, 187. Conseille au Roi d'aller droit à Reims; excite la curiosité et l'admiration de tous les guerriers, 192. Se met en route pour Reims avec le Roi, 193. Sa conduite pieuse et réservée pendant la marche, 194. Est d'avis qu'on reste devant Troyes, promettant que dans deux ou trois jours la ville sera rendue de gré ou de force; monte à cheval, fait faire tous les preparatifs d'un siege, et par ces démonstrations amène les habitans de Troyes à capituler, 199. S'oppose à ce que les Anglais et les Bourguignons emménent avec eux leurs prisonniers; entre la première dans la ville, 200. Presse le Roi d'aller à Reims; devauce l'armée, 201. Entre dans cette ville avec le Roi, 202. Assiste au sacre; tombe aux pieda du Roi, qu'elle arrose de larmes, 203. Sa conversation avec Dunois, auquel elle témoigne le désir de retourner auprès de ses père et mère, 207. Vient à La Chapelle près de Saint-Denis avec le duc d'Alençon et autres chefs de l'armée, 214. Veut aller attaquer Paris, 215. Est blessée d'un trait dans les fossés, et ramenée à La Chapelle; détails sur

216. (Mém. conc. la Puc.) Difficulté pour reconnoître la vérité sur des circonstances importantes de la vie de Jeanne d'Arc, à cause des documens contradictoires qui nous restent; les chroniques, les grosses du proces, les auteurs même ne s'accordent point sur la date précise de sa naissance, 230. Il paroit toutefois constant, d'après sa declaration, qu'elle naquit en 1410 ou 1411. Con lition de ses parens; lieu de sa naissance; sa famille, 231. Détails sur les premières annees de sa vie; son éducation, ses occupations, sa dévotion, sa pitié active pour les malades et les malheureux, 232. De l'arbre des fées; procession qu'on y faisoit tous les ans, 233. La piété de Jeanne d'Arc augmente avec l'age; elle jeune plusieurs fois la semaine, se confesse et de, 245. Prend les habits de son

cet assaut par le Journal de Paris,

communie souvent; se fache contre le bedeau de la paroisse, qui ne son noit pas régulièrement les complies, on la voit demeurer long-temps dans des sortes d'extases; sa dévotion devient un sujet de moquerie pour ses compagnes; son exaliation pour le parti royaliste, 234. Les pro-vinces, les villes et les hameaux étoient alors partagés entre les bourguignons et les armagnacs; les enfans même de ces deux partis se faisoient la guerre entre eux, 235. Ceux de Douremy revenoient sonvent blessés et tout en sang; ige de Jeanne d'Arc quand ie roi d'Angleterre fut proclamé roi de France à Paris; son aversion pour le parti anglais; la cause de Charles vu lui parolt la cause du Ciel même, 236. Première révélation, qui lui fait prendre l'engagement de consacrer à Dieu sa virginité, 237. Autres apperitions rapportées par elle-même, qui la pressent d'aller au secours da Roi, 239. Convaincue de la vérile de sa mission, elle n'est effrayée ni par les périls, ni par les difficultes de l'entreprise; les mots qui lai échappent sur ses révélations et sur son projet donnent des inquiétudes à ses parens, 240. Ils la veillent de près; la famille de Jeanne d'Arc est obligée de chercher un asyle à Neufchâteau; récits divers sur le sejour et les occupations de Jeanne d'Arc dans cette ville, 241. Elle s'exerce à monter à cheval, dispute le priz de la course, combat avec des espects de lances, fait assaut contre des arbres, 243. Son impatience de retourner à Domremy; les exces commis par les bourguignons dans ce village exaltent plus fortement son imagination ; elle refuse de donner 🗚 main à un jeune homme qui la demande en mariage; proces à ce su-jet, 244. Jeanne d'Arc va à Toul et gagne son procès; obtient de ses pareus d'aller chez son oncle Jean Lapart; s'ouvre à lui sur son dessein d'aller à Vaucouleurs; lui parle avec tant d'assurance qu'elle le persua-

et se rend à Vaucouleurs; est s avec beaucoup de peine de-Baudricourt; detail sur cette rue d'après la déposition du a Bertrand de Poulangy, 246. **é le traite**ment de Baudricourt, **nébra**ulable dans son projet; ble de prières, s'impatiente tards; prie tous ceux qu'elle le la mener auprés du Dau-247. Repond aux questions idricourt et finit par l'ebran-8. Prend la resolution de pariied; se met en route, revieut i pas ; rencoutre Jeau de Nomont; son entietien avec lat, in naivete, son ton d'inspiramtrainent ce gentulionime; i a Nancy avec son on le aun due de Lorraine , 250. Sou me avec ce duc, 251. Obtient de Bandricourt des lettres E Roi; opinions sur les motifs iterminerent ce gouverneur, leçoit des vêtemens d'homr divers habitans de Vaucouescorte de Jeanne d'Arc. 253. t en route; ctonne tout le par son assurance, 254. Pari la faire partager a ses comas de voyage, que les dangers route intrandoteut, 256. Sa tie en impose a ceax a qui la inspire des de tra coupables; i dans les precautions qu'on pour cacher sa marche qu'un inutile apporte a son entre-357. Arrive a Lierbois, et denu Roi la permission de se ter devant luc, va rendre gra-Dieu dans l'eglise de Sainteinc., sa devotion particuliere tte samte, on lui permet d'alhimon, ou des commissaires ogent, elle refuse d'abord de re, 258. Repond entin qu'elux choses a templic an de ver le siège d'Orleans, un de erer le Roca Rouns, 259. Rerinte de plusieurs segueurs, **étonue par son cloqueuce,** d'inspiration et sa piete, 260. devant le Roi; divers recits le entrevue, stir Inspire de

la confiance au Roi et à ses ministres; prophéties répandues sur elle. 264. Est interrogee par des theologiens; est coulice à la garde du maltre de la maison du Roi; assiste a la messe dans la chapelle du Roi, l'accompagne dans ses promenades; recost un cheval du ducd'Alencon, 265. Ses reparties piquantes à des questions indiscretes, 266. Sa virginite est constatee par des matrones, 267. Elle est chargee de conduire un convoi a Orleaus; designe elle-même la forme de son etendard ; fait demander une épee, qu'on trouve au heu iudique, 208. Se rend a Tours pour presser le depart du convoi; fait partager son ardenr à toutes les troupes, 269. Son discours aux géneraux, quand elle s'apercort qu'ils l'ont trompee sur la route qu'elle avoit conseille de prendre pour aller à Orleaus; ctablit et fait respecter son autorite; paroles qu'elle adresse à Dunois au sojet du capitaine anglais Falstof, 270. Sa prome-se de seconrir Orleans est accomplie; inquietude que sa presence cause aux Anglaus, qui la traitent de sorciere, 271. Est ble-sée dans une attaque, tombe evanouie, revient a elle; se retire à l'écart pour prier; retourne a l'assaut; emporte une hastille, empêche de poursuivre l'enneun, 272. Sept jours apres son arrivee à Orleans, les Anglais aont obliges de lever le siège, 273. I.lle insiste pour qu'on aille a Reims; sa lettre au duc de Bourgogne, cerite le jour même du sacre du Roi, pour le presser de se reconcilier avec ce prince, 274. Voit arriver dans cette ville son pere et son onele, qui y sont defrayes par la ville même; demande au Ra a retourner dans son vidage, 176 licture toute recompense pau elle et sa famille; obtient que les habitans de Domremy son ut exemptes de taule, 277. Sa repaise as comte d'Armaguac, qui l'avoit consultée sur les trois riyaux qui se disputoient le S.-Siege, 170 Est blesses à l'attaque de l'aris, qui ne reuseit point; renouvelle sa

demande de se retirer; consacre ses armes dans l'église de S.-Denis, 280. Prie pour un enfant qui depuis trois jours ne donnoit aucun signe de vie; l'enfant fait quelque mouvement, est baptisé, et meurt peu après; la Pucelle se moque de ceux qui lui supposent des pouvoirs surnaturels; va à Bourge, avec le Roi, 281. Est chargée de diriger avec le sire d'Albret le siège de S.-Pierre-le-Moustier et de La Charité; contribue à la prise de la première ville; veut aller dans l'Ile de France, 282. Se rend à Mehun-sur-Yevre aupres du Roi, qui lui donne des lettres de noblesse; démasque Cath. de La Rochelle, qui se disoit inspirce, 283. Va a Melun; sa révélation au sujet de cette ville; bat et fait prisonnier un capitaine du duc de Bourgogne, 284. Se rend avec 2,000 homnies à Compiegne, 285. Fait une sortie sur les Bourguignous; est coupée dans sa retraîte; veut gagner la campagne; est fuite prisonnière, 286. Joie des Anglais à la nouvelle de cet évenement; la Pucelle est conduite à Marigny, puis au château de Beaulieu; essaie en vain de se sauver; est menée au château de Beaurevoir prés de Cambray, 288. Apprenant qu'elle va être remise aux Anglais, s'élance du haut du donjon où elle étoit prisonnière; est renfermée de nouyeau, puis conduite à Arras dans la forteresse de Crotoy, et enfin a Rouen, 290. Est chargee de fers, 291. Est interrogée par Pierre Cauchon; sa présence d'esprit; sa fermeté dans ses réponses, 292. Quelques-unes de ces reponses, 293. Sa virginité est de nouveau constatée par des matrones, 29%. Sa sagesse et sa retenue en demasquant la mauvaise foi de ses juges; conclusions prises par le promoteur contre elle, 207. Confond toutes les ruses de ses juges, 298. En appelle au Pape, ou au concile de Bale; tombe malade par suite de mauvais traitemens; est menacée d'être mise à la question; sa reponse à cette menace, 200. On cherche en vain à lui arracher par

artifice une rétractation qu'on n'. pu obtenir par menace, 300. La conduite au cimetière de l'abbaye de S.-Ouen, où Guillaume Erard'h préche, 301. Signe de force une formule de rétractation, 303. Est condamnée à passer le reste de ses jours en prison; est exposée sux outrage. de ses gardiens, 304. Est obligee de reprendre les habits d'homme, les seuls qu'on lui eut laisses dans se prison; sa douleur en apprenas: qu'elle est condamnée à perir sur un bûcher, 305. Se calme, se confesse, et demande à communier; est conduite dans un chariot sur la place du Vieux-Marché, 306. Details sur son supplice, 308. Accuse l'eveque de Beauvais d'être la came de sa moit, 309. li parolt en 1436 une fausse l'ucelle, qui prétend s'être soustraite à la fureur des Angles. details sur elle, 311. En 1440, il er paroit une autre qui avoue son imposture, 312. L'arrêt de rehabittation de la Pucelle est prononce à Rouen, 314. Détails concernant sa famille; faveurs qu'elle obtint, 315. Details sur la maison de Jeanne d'Arc à Domremy; le conseil general du départem. des Vosges en a fait l'acquisition au nom du département, 316. (Suppl. aux Mem. sur J. d'Arc.)

Lettres de noblesse accordées par Charles vu à Jeanne d'Arc et à sa familie, 333. Les 12 chefs d'accusation portés contre Jeanne d'Arc. et sur lesquels l'université de Paris fut consultée par le tribunal de Rouen, 337. Pièce traduite par M. Lebrun des Charmettes; sentence d'absolution et de justification de la Pucelle d'Orleans, 346. Noms de ceux qui la rendirent, 354. Pieces tirées des manuscrits de mess. les cardinaux de Rohan et de Soubise, 355. (Pièces relat à l'hist. de J d'Arc.) — Extrait du journal redige par un hourgeois de Paris, 356; de la chronique de Monstrelet, 362. Lettre adressée par Henri vi au duc de Bourgogne sur la condamuation de Jeanne d'Arc, 373. Copie de cette

adressée à tous les evé-'rance qui avoient adhéré de Troyes; paragraphe outs, 378. Extrait de Hen**m; cet aut**eur étoit sujet : Bourgogne , 380 ; de Jean minicain allemand, 381; te Fregose, doge de Gé-, **de** Philippe de Bergame, acq. Meyer, historien fla-8; d'Hector Boenus, hiscosse, 391; de Polydore italien, 193; de Pontus prevot d'Arnheim, 398. div. aut. sur J. d'Arc.) DE GUEURIK, duchesse du Luxembourg, chassee de i, vient à Dijon implorer du duc de Bourgogne,

QUIN LE PREVOST est tué Santois au village de Ne-

95. I (le présid.) est envoyé ae par le due de Mayendemander des secours, 194. Est chargé de proroi d'Espagne de donner en mariage à celui des e la Ligue qui seroit clu nce, 203. ( Viem. de Che-111, 6 - XLIV, 235. 11Marseille les mences du voie, 237 Engage Villeær de la parx sous la con-- **le Roi se fera cat**holique, ettres au même, dans lesdemande de la part du iyenne a étre celairer des opres a assurer la religion a68 et a83. Couseille Maveone de tenu à Paqu'adleurs l'as embler geceux de son parti, 316. } -- Est envoye en Leparemontrer la necessite r du secours a la logue, 59. Rend compte de sa i duc de Mayenne, et des que la la fates le rei , 176. Est envoye par le travailler à la paix entre apagne et les Provinces LVIII, 57. Retouçue a la

Have pour le même objet, 153. Revieut des Pays - Bas après avoir terminé la négociation pour la tréve; accueil honorable que lui tait le Roi, 294. S'elève avec force contre l'edit des monnoies, 301. (L'E.toile., - Est nommé directeur des finances, qu'il menage fort mal, 1. 134. (Fontenay-Marcuil.)

JEHAN-LE-CEVELIERS OU ENNE-LIERS, auteur d'un roman en vers de la vie de Beitrand Duguesclin. Son ouvrage a servi à composer les Memoires publies par Lefebyre, IV., 9, ainsi que deux autres qui portent le même nom d'anteur, 10.

Jeor kedi (Jean), evêque d'Arras, est charge par le dauphin Louis de repondre aux députes envoyes or le hot an due de Bourgogne, XI, 210. Sanassance obscure; comment il parvient aux premières diguites de l'Eglise; attache d'abord au duc de Bourgogne, il le quitte pour se devouer a Louis XI, dont il gogne la confiance, 23 j. Dans l'espoir d'obtenir le chapeau de cardinal , decide le Roi à aboin la pragmatique sauction, 235. Est envoye a Rome; obticut le chapeau, 236. Se plaint ensuite plus amerement que le Roi de la cour de Rome, 237. (Introd ) - Entre d'ins lectoure, qu'il assiegeoit au nom du Roi, XIII, 13) Assiege Perpignan . 431. J. de Troves)

JI ROME SAVONAROLE OU HIÉRONI-MF, frere précheur, empêche parses discour « les Florentins de se tourner contre les Français, XIII, 106, Prodit l'entree de Charles y 191 à Pise, Li mort de Laurent de Medicos, la reforme de l'Etat de l'Ethse par les armes. est visite par Commes. Im annonce ce qui doit arriver au Ror, 107, Ses predictions et ses predications excitent les mecontentemens des hommes puissans, 227. Le l'ape et le duc de Milan ecrivent contre lui; le Pape envoie commission pour faire son procés; il est brûle avec troides siens, 228 Mem de Commes - Vient trouver Charles viii a P.

se ; le discours qu'il lui adresse retail

au Roi toute confiance, XIV, 221. (Tabl. du règn. de Ch. riii.) — Il emploie toute son éloquence pour détourner les Florentins de se lier avec Ludovic; proteste publiquement contre l'ordre du Pape qui lui interdit la chaire; déclame plus que jamais contre la cour de Rome, XV, 27. Est arrêté, jugé, et condamué au feu; son courage ne l'abandonne pas dans les tourmens, 28. (Tabl. du règn. de Louis x11.)

Jessé, cordelier à Vendôme, sollicite un autre cordelier de tuer M. le cardinal de Vendôme ou M. le présidentd'Espesses; est penduaTours,

XXXIX, 211.

Jésuites (les): ils sont accusés par les huguenots; pourquoi, XXIV, 249. Utilité de cet ordre religieux, 250. (Mém. de Tavannes.) — Ils sont banuis de Paris par arrêt du parlement, et par suite de l'at-tentat de Jean Chastel, XXXVI, 201. Une pyramide est élevee aux dépens de leurs biens sur l'emplacement de la maisou du père de Chastel, 292. Ils écrivent de toutes parts pour leur justification, 293. (Cheverny.) - Accusations portees devant le parlement contre les jesuites par l'université et les curés de Paris, XLII, 275 et suiv. Repouses des jésuites, 297. Ils sont condamnés au bannissement par arrêt du parlement, et à l'occasion de l'assassinat commis par Chastel sur la personne du Roi, 381. On public pour eut à l'étranger un avertissement aux catholiques, auquel il est répondu en France d'une manière victorieuse, 388 et suiv. (Mem. de Cayet.) - La bibliothèque des jesuites de Paris est mise au pillage, XLVII, 108. Ils sortent de Paris par arrêt du parlement, 112. Grande assemblée tenue par eux à Bordeaux , 389. A leur instigation le temple des luthérien- à Posnanie est brûle, 524. Jeux des jesuites à Lyon interrompus par un orage, maladies qui les suivent, XLVIII, 86. Cent deux portraits de jesuites reputés marty is envoyés de Rome à Paris, 151. Libelle san-

glant publié contre eux, 213. lls enportent à La Flèche le cœur de lienri 1v, qu'ils ont demandé et obtens, XLIX, 28. Obtiennent de la Reine régente la permission d'ouvrir un collége à Paris, 130. Libelles publics pour et contre à cette occasion, 152. La Reine annulle la delibération da 🏽 parlement contraire à cet établissement, 153. Ils présentent au Roi, à la Reine et aux princes, une réponse à un libelle intitule Anti-Coton, 164. (L'Estoile.)

Jos, ne en Hongrie, déserteur de l'ordre de Citeaux, prêche la crosade des Pastoureaux ; entre dans Amiens à la tête de 30,000 hommes; déclame avec violence contre les seigneurs et la cour de Rome; prêche dans les églises, confesse, rompt les mariages, porte partout le desordre; met Paris à convibution; se dirige vers Orléans, entrainant plus de 100,000 hommes; va à Bourges; perd la vie en fuyant, II, 118.

Jocerant de Brançon, commasdant d'un petit corps d'armée, ré-siste vaillamment aux Turcs, et les repousse, II, 264.

Joneile, poète, meurt comme il a vécu; qualités de son esprit; ses mauvaises mœurs, XLV, 83.

JOHANNICE OU JEAN, roi des Bolgares; son caractère, I, 74. L'emper. Baudouin exige qu'il devienne son vassal; des émissaires lui offrent de la part des Grecs d'être leur empereur, s'il veut les aider à secouer le joug des Français, 75. Il entre sur le territoire de l'Empire, 76. Force les Français à abandonner le siège d'Andrinople, leur livre bataille, les bat, et fait l'Empereur prisonnier, 78. Menace le royaume de Thesalonique, 81. Son projet de depeupler la Thrace, 83. Ravage les environs de Constantinople, 84. Fait perir l'Empereur dans les tourmens, 86. Menace Andrinople, et estarrèté dans ses ravages par l'emper. Henri , 87. Reçoit avec joie la tête de Montferrat, que ses troupes ont surpris et tue, 89. Porte la terreur dans le royaume de Thes, sa mort, go. (Nouce.)reconnoltre le jeune emi, 238. Fait la guerre dans a Philippopole, 322. Est espereur par les Grecs; condition, 338. Vole au Andrinople, 35o. Campe des Latins, et envoie cou-Comans, 352. Les défait, oursuit jusqu'à Rodosto, nd maître de tout le pays, the sur Thessalonique, l la ville de Serres par ca-, 378. Sa perfidic et sa vers la garnison de cette L Ruine les environs de ique, et revient dans son Prend Philippopole, et r, 386. Reuforce Andriidymothique, 388. Pait ipre, emporte cette plane de fond en comble, ne sur Rodosto, qui lui portes; passe an fil de paraison, et race cette git de même euvers Hemium et Tzurulum, 306. environs de Constantiruit la ville d'Athyre, et neun traite, 398. Maridrinople, qu'il somme de sur le retus des habitans, ymothique, soo Instruit de des Français, léve le etire, 408. Retourne asymothique, et l'emporte n 4. Assiege Andrmople, point de la prendre est par les Comans, et force siege, 138. le conte de) est fait pri-

m (Robert de), freie du prend la croix, I, 100 a (Geoffrey de), acroix, trouver le duc de li airle croisade, 121 Est ler aupres du coute de pour le même objet, 124. a (Simon de), senechal ague, père de l'intent

🟜 de Château Chinon,

des Memotres, défend la ville de Troyes contre l'armée des confederes, II, 42. (Tabl. du règn. de S. Louis.) — Appele par les habitans de Troyes, vole avec ses gens à leur secours, et force les harons mecontens à passer outre, 196. (Joinville.)

JOINVILLE (Jean, sire de) : son origme, sa naissance, II, 9. Il se concilie la bienveillance de Thihaut IV, comte de Champagne; son premier mariage avec Alix de Grandpre; devient senechal, prend la croix, engage ses biens, 10. Donne des fêtes avant son depart, fait des pélerivages; joint le Roi dans l'île de Chypre, 11. Gague son amitie par son caractère enjoue, sou intrépidité, sa generosité, sa patience, 12. Partage la captivité du Roi, le suit en Syrie; est charge de negocier le mariage de la fille de S. Louis avec Thibaut v, roi de Novarre; est souvent admis à la table et au conseil du Roi, 13. Refuse de prendre part à la seconde crossade ; son second maringe; bătit unc ch ipelle à saint Louis, 14. A la confiance de Philippede-Hardi, qui le charge de gouverner le comte de Champagne ; est bien vu de la femme de Philippe-le-Bel; se revolte contre ce roi; repond a l'appel de Louisle Hutin, 15. Sa lettre a ce prince, 16 Son caractere peint dans se-Memoires, 17 Sa mort, 19 L'illus tre maison de Guise descendoit par les femmes du sire de Joinville, 20 ( Notice.) - Est d'avis, contre la phipart des seigneurs croises, que le Rorre-te encore cu Syrie, 114 (Tabl. du reg. de S. Louis) -- H vue ses Memoires en deux parties, dans la première, dit comment saint Louis gouverna son royaume selon Dieu et pour l'atilité publique, 165 Dans la deuxieme, parle de ses hautstaits, de ce qu'il southat dans son pelermage de la croix, et de sa samte mort a Tunis, itsi Reproche a Philippe-le-Bel la depense qu'il avoit faite pour son habidement, et furcite l'exemple de S Louis, 1-0

Se croise avec son cousin Gauhert d'Aspremont, 203. Fêtes et banquets qu'il donne avant son départ; cherche à répurer tous les torts, et paie toutes les dettes qu'il peut avoir envers ses vassaux et autres; engage une grande partie de ses biens, 204. Fait équiper une nef à Marseille; reçoit l'écharpe et le bourdon des mains de l'abbé de Cheminon; fait, avant de partir, plusieurs pélerinages dans les environs de son pays; passe devant le château de Joinville, sans oser y entrer pour voir sa famille, 205. S'embarque sur le Rhône; arrive à Marseille avec ses compaguons, 206; et tous quittent le port en chantant le Veni Creator, 207. Comment la nef, arrêtée devant une grande montagne ronde, les conduisit enfin à l'île de Chypre; ils y trouvent le Roi et des provisions de vivres en abondance, 208. Joinville parle des richesses du soudan d'Icone, de la guerre que ce prince faisoit au roi d'Arménie, 211. Raconte comment ce roi, avec le secours du roi de Tartarie, se rendit indépendant du Soudan, 212. Comment le soudan d'Egypte, étant allé faire la guerre à celui de Haman, fut empoisonné et obligé de revenir sur ses pas, 213. Joinville débarque sur le rivage d'Egypte, et marche contre un gros corps de Sarrasins, 216. Ses réflexious sur la prise de Damiette, 220. Désordres qui regnoient dans cette ville et près du camp du Roi, 222. Va demander au Roi la permission de courir sur les Sarrasins qui venoient attaquer les croisés, 223. Conscille au légat de faire trois processions autour de l'église de Notre-Dame pour demander à Dieu l'arrivée du comte de Poitiers, ce que le légat exécute, 226. Tue un grand Sacrasin, et court danger d'être tue lui-même, 241. Se défend avec plusieurs chevaliers dans une maison à demi ruince, 243. Garde un petit pont, et tient les ennemis en echec, 249. Va aupres du Roi, et le conduit à son pavillon, 251.

Met en fuite une troupe de Samsins qui arrachoient ses tentes, 252. Tombe malade, ainsi que son chpelain; anecdote à ce sujet, 274. Est attaqué par les Sarrasins en des-cendant le fleuve pour retourner à Damiette; danger qu'il court en cette occasion, 277. Comment il est obligé de se rendre aux Serrasins, 281. Comment un Serrain lui sauve la vie; dans quel état de malaise il se trouva, 283. Par qui il fut guéri; parolt devant le com-mandant des galères du Soudan; entretien qu'il a avec lui; comment il en est traité, 284. Est condeit par l'émir au lieu où le Roi étoit prisonnier avec sa suite, 286. Joie que cause sa présence; est conduit dans une grande cour renfermée, où étoient les prisonniers chrétiens, qu'on obligeoit, sous peine de mort, à renier leur foi, 287. Visite qu'il reçoit, ainsi que ses compagnous d'infortune, d'un vieux Sarrasis, 288. Est mis dans une galère avec d'autres seigneurs pour être condoit à Damiette, 292. Est jete à fond de cale avec ses compagnons; danger qu'ils courent tous de perdre la vie; reçoit la confession de Guy d'Ebelin, 296. Est délivré et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois, 304. Comment il force le maréchal du Temple à donner 30,000 livres pour achever la rançon du comte d'Anjou, 306. Essaie en vain de ramener à la foi un chrétien renégat établi en Egypte, 310. Tombe malade a Acre, 314. Conseille au Roi de rester en Palestine, 316. Fait habiller et vêtir à ses dépens 40 prisonniers chrétiens de la Champagne, 330. Va trouver le Roi à Cosarée, 342. Jugemens qu'il lui voit rendre, 343. Livre combat aux Sarrasins et secourt le maltre des arbalétriers, 35<sub>1</sub>. Assiste au siége de Belinas, 364. Danger qu'il y court, 366. Va en pélerinage à Notre-Dame de Tortose, et en rapporte des reliques et des camelots pour le Roi, 369 Console ce prince sur la mort de la reine Blanche, 370. Conduit la



JOHNSTER (le prince de) est fait prisonnier après l'assassinat du duc de Guise; prend ce nom, XX, 218.

JOINVILLE (le prince de), accusé de complicité dans la conjuration du marechal de l'iron, est remis par le Boi sous la garde de son frere M. de Guise, XLVII, 366. Est disgracié pour soupeon de qui lques amourettes entre lui et madaing de Moret, XLVIII, 39. Son aventuce avec une danie de la cour, qu'il refuse d'eponser, 336. Mém. de L'Estade.) — Se joint a l'armée du Roi avec 300 chevaux, L. 322. Fontemay-Marcuel.

Jozas, chef de Comans, vient à Constantinople, et partage avec les seigneurs français la garde du palais, 1, 499. Meurt peu après, 500.

Joseshaume, receiveur general de Tours, est penda pour avoir vole les deniers de sa recette, XLVII, 349

Tosse, doctour de Sorbonne, et Fun des predicatous de la Lague, meuremiserablement al hôtel-Dien, XLVI, 273.

Josse de Saist-Jose dispute un pas d'armes pres de Dijon, IN, 343.

Journ Jean, general anglas, occupe une des places situers sur la Seine, IV, 233. Donne au capital de Bue un mauvais conseil, 263. Est blemé mortellement à la bataille de Cocherel, 269. JOUSSELIN DE COURVART invente et fait construire 18 engins ou machines propres à lancer des pierres pour proteger les travaux de la chausses que Louis ix fit jeter sur le Thanis, II, 231.

Jouste (François de La), seign, de Ferrant, accompagne le jeune Fleurange allant à la cour du roi de France, XVI, 149.

JOUTES, combats singuliers ou, pour montrer son adresse et sa valeur, on se servoit de l'epec et de la lance, III, 142. Etoient des espèces de duels dont on faisont les publications et les cris, 143. Il n'etoit pas aussi honorable de combattre aux poùtes qu'aux tournois; différence a cet egard, 144.

Joviac, gouverneur de Rochemorte, publie on livre intitule Cheureuse Conversion des huguenots, XLVIII, 128.

Joy (Hugues de ), marechal du Temple, est envoye par le grandmaitre anprès du soudan de Damas, pour traiter d'un airangement relatif à une terre qui appartenoit à Tordre des Templers, II. § 20.

Joyetse 'Francois, cardinal de', se reciac a Venisc après la bulle precipite de Sixte y contre Henri in. Ses sentioners bonorables pour sa patrie, XXXVII, [33, Retourne a Rome, [34, (J. A. de Thou.] — Est fait cirdinal, XIA, 270. Après la mort du pape Gregore, il part en poste pour Rome, 200. Est recu legat du Pape pour tenir au nom de S. S. le Dauphin sur les fonts, XIAIII, 7. Vient saluer le Roi à son retour de Rome, son entretien avec lui sur la roch à che des financters, 67. Le Litele.

Jorress, apprayant comte du Bouchage, pare l'union contre Henrian, NNIV, 307. Mem de Phelippi. — Se fait prêtre et capucin, NNVI, 359. Obtient dispense du Pape pour contrer dans le monde; devient gouverneur de Toulouse après la mort de son frère, se soumet au Roi, et est fait marchal, rentre dans le cloitre, 380. Se met à prècher, et attire à ses sermons une foule d'auditeurs, 382. (Mém. de Cheverny.) - Quitte l'habit de capuciu par dispense du Pape, et est déclaré gouverneur de Languedoc pour la Ligue, XLI, 130. Se soumet au Roi, de qui il obtient un édit particulier pour lui et pour la ville de Toulouse, XLIII, 252. (Mem. de Cayet.) — Epouse à petit hruit Catherine de La Valette, XLV, 222. Après la mort de sa femme, il se fait capucin, 336. Va nu-pieds à Chartres avec 35 capucins trouver le Roi, 364. Fait une trève en Languedoc; vers sur sa métamorphose, XLVI, 318. Rentre au couvent, d'où il est sorti pour commander les trou-pes de la Ligue, XLVII, 244. Motifs de sa nouvelle retraite, 245. Il meurt en revenant de Rome, XLVIII, 180.

Son enterrement, 262. (L'Estoile.)
JOYEUSE (Ant.-Scipion, duc de), fils du maréchal de ce nom, chef des ligueurs dans le Languedoc, est défait en assiégeant Villemur; se noie dans le Tarn en fuyant, XXXVI, 215. (Cheverny.) — Voir aussi, sur le siège de Villemur et la défaite du duc, XLI, 119 et suiv. (Mém. de Cayet.) — Sonnet fait sur lui, XLVI, 284. (L'Estoile.)

Joveuse (le duc de) livre bataille au roi de Navarre; est tué dans le combat, XX, 202. (Introduct.) — Reprend Pescuas sur les huguenots, la forteresse de Maguelone, et va mettre le siège devant Montpellier, XXXIII, 228. (Mem. de Castelnau.) -Lieutenaut général eu Languedoc, tient une assemblée des Etats à Montpellier, et fuit cesser les prières publiques des protestans, XXXIV, 343. Fait saisir un de leurs ministres à Béziers, 344. Lève des troupes; passe l'Hérault, 351. Prend Montagnac; livre combat au baron de Crussol; defait sa troupe, 352. Con-vient avec lui d'une suspension d'armes, 353. Se présente devant Montpellier, qu'il n'ose attaquer, 357. Met le siège devant Agde; est force de le lever, 359. Defend le fort Saint-Pierre de Montpellier

contre le baron d'Acier, chef des protestans, 368. Est obligé de se retirer, 369. Assiege et prend Aramon, 372. Entre à Montpellier; y remet en charge les consuls catholiques et fait cesser les prêches. 374. Prend Marvejols; est tué à la bataille de Coutras, 396. (Mem. de Philippi.) — Reprend S.-Maixant, Maillezais; défait deux régimens du roi de Navarre, XXXVI, 95. Est tué à la bataille de Coutras, 97. (Cheverny.)—Chasse les huguenots de Meruèges, XXXVIII, 300. Defait quelques troupes du roi de Navarre en Poitou; y reprend plusieurs places, 318. Est tué à la bataille de Coutras, 336. (Mem. de Cayet.) -Se jette dans le Gévaudan ; s'empare de Malzyjou; assiége Marvejola, XLIII, 466; la prend par capitu-lation, 467. Assiége et emporte le château de Peyre, 460; et celui d'Eyssève, 470. (S.-Aubun.) — Est blesse au siège de La Fère, XLV, 202. Vient au parlement faire publier les lettres d'érection du vicomté de Joyeuse en duché-pairie, 215. Son mariage avec Marguer. de Lorraine est célébré avec une grande pompe, 216. Lice et combets au jardin du Louvre, 221. Il fait au parlement le serment d'amiral de France, 234. Est envoyé à Rome pour y faire quatre demandes au Pape, 261. Rend au Roi la réponse du Pape à ces quatre demandes, 266. Defait 500 huguenots près S.-Maixant; leur fait couper la gorge, contre la capitulation; vers faits contre lui, 333. Est tué à la bataille de Coutras avec son troisième frère, 340. Son corps est apporté à Paris; le Roi lui fait faire un pom-

peux service, 357. (L'Estoile.)

JUAN (dou) d'Autriche recoit à
Namur la reine de Navarre; détails
sur cette réception, XXXVII, 115;
XLV, 155.

JUGEMENS (les) rendus par les parlemens avoient différens noms, suivant la nature des décisions. Les jugemens proprement dits étoient ceux qui se prononçoient sur pro-

prit, ou sur enquête faite ès juges commis à cet ellet, (les) sont bannis, perdent

iors, et se réfugient en Alm Lorraine, VI, 240. u, pape, enfreint le truité eay après la mort du car-mboise, XIV, 458. Se li-les Venitiens pour faire Louis xii le duche de Mi-. Envoie un bref au roi e pour le relever du serà Cambray, 463. (Pandg. sl. sans repr.) — Pait arar Borgia, et le force à abs dignités, XV, Go. Afgrand devolument pour la onne au cardinal d'Amboide légat à latere et le gouit d'Avignon, 61. Dispose loes que le cardinal Ascase avoit possédés dans le Milan; exige que le roi de à secrifie Jean de Bentivo-L de Bologne, et qu'on lui stte place , 72. Essaie d'a-18 Vénitions à lui ceder n Rimini; sur leur refus gue de Cambray, 81. Comdéclarer coutre la Fran**la qui le** dirigent, negocie l'enitiens, resserre les liens sent à Henri viu, roi d'Aumaie de detacher les Suisiis xii, ioi Sousde frivoles attaque le duc de l'errare, Prance, sans declaration , prend toutes les mesures ser les Français d'Italie ; ie est battue pres de Ve-2. Reuoue des negociaze Louis xii , elève trespretentions; signe avec d un traite qui met a sa m l'armee espagnole; lui Svestiture du royanne de que ce prince récoit mal-nité de Savone, 103. Le i**be** malade ; aprés son reent il fint une vaine ten-Perrare, et s'enferme dans 104. Entame des négociac Chaumont qui vient l'y

assiéger, et donne par là le temps aux Venitiens et aux Espagnols de veuir à son secours; vêtu d'une cuirasse et le casque en tête, il va au milieu de l'hiver assièger La Mirandole, qu'il force à capituler, 105. Trouve moyen de dissoudre le congrès de Mantoue, 106. Donne la pourpre à l'évêque de Sion, enneini déclaré des Français; s'enferme dans Ravennes, 107. Convoque un concile à S.-Jean-de Latran pour l'opposer à celui de Pise convoque contre lui, 108. Tombe malade, et guérit par une sorte de miracle; met en interdit le territoire des Plorentins, où le concile de Pisc s'est ouvert ; projette de rétablir les Médicis; détermine Ferdmand et les Venitiens à former une ligne avec lui contre le roi de France, 109. Henri vin et Maximilien sont compris dans ce traite; Jules tient un consistoire dans lequel il excommunie les cardinaux qui ont contribue à la réuniou du concile de Pise, 110. Feint d'adopter un projet de traité qui Jui est presente par l'ambassadeur de France; mais, au mepris de sou engagement, ouvre à Rome le concile de Latran , 117. S'unit etroitement avec Maximilien contre les Venitiens, 120. Rejette avec dédan la mediation de la reine Anne; est surpris par la mort, 122. Ses projets contre la France, 123. (Ta-blean du règ. de Louis x11.) — Fait demander à la comtesse de La Mirandole, fille natorelle de Trivolce, qu'elle lui remette cette place; sur son refus, commande à son ueveu le duc d'Urham de l'aller assieger, 3;3. Il y vient lu-même, evene-ment qui favorise la prise de cette place, 340 Le Pope y fait sou en-tree par les breches, 350. Il veut aller assieger Ferrare; mais, sur l'avis du capitaine Jean Fort, il envoie fore le lège de la Bastide, 351 Sa douleur en apprenant la défaite de ses geus devant cette place; il essaie de se rendre maltre de l'errare par trahison, 360. Envoie au duc un nomme Augustin Guerlo pour

le gagner et l'engager à renvoyer les Français, 361. Guerlo n'ayant pu réussir, Jules quitte La Miraudole et se retire à Modène, 366.

(Mém. de Bayard.)

Jules III, pape, reconnoissant le bon droit d'Octave Farnèse au duché de Parme, l'en investit, et ordonne à Camille Ursin de le lui remettre, XXXI, 19. Gagné par Charles-Quint, il annonce au duc Octave qu'il ne peut plus le soutenir, 20. Îrrité du traité qu'Octave a conclu avec le roi de France, il menace ce prince et son royaume des censures de l'Eglise, et consent que l'Empereur recouvre le duché de Parme par tous les moyens qu'il voudra, 21.

JULIAN, capit. espagnol, refuse de consentir à la capitulation du château de Dinant, XXXI, 261. Estforcé de céder, et retenu prison-

nier, 262.

JULIERS (la ville et le château de) sont remis par capitulation entre les mains de mess. les princes de l'randebourg et de Neubourg, XLIX, 132.

JUSTEL publie un livre intiule Codex canonum Ecclesiæ universa a Justiniano imperatore confirmatus, XLIX, 8. Devient secretaire du

duc de Bouillon, 123.
JUVÉNAL DES URSINS, chancelier
de France, adresse un discours au

de France, adresse un discours au roi Louis xi avant son sacre; texte de ce discours, rapporté par l'abbe Legrand, XI, 298. (Introd.)—Est arrêté, et retenu à Moulins; puis délivré, XIII, 267. Est, remis dans l'office de chancelier, 331. (J. de Troyes.)

JUVÉMAL DES UNSUS (Louis), fils du seign. de Traignel, est envoyé au secours de Basas par le vicomte de Limoges, VIII, 91. Après avoir reconnu la place se décide à la laiste presude

la laisser prendre, 92.

Juvioux (le seign. de) est pendu
en effigie pour un discours d'Elut,

XLVII, 498.

## K

KAIRU (Anseau de) prend la

croix, I, 104.

Mahomet, se laissent corrompre par le luxe et la mollesse, et perdent une grande partie de leur puissance, III, 4.

KARAK, ville et forteresse sur les confins de l'Arabie pétrée, III, 9. KARESMIENS (les): caractère de

KARESMIERS (les): caractère de ce peuple; ravages qu'ils commettent en Syric et en Palestine, III, 8. Triomphent à Gaza des Syricus et des Francs réunis, 9. Assiégent Damas, 11. Se brouillent avec le sultan d'Egypte; se liguent avec Mansour; assiégent de nouveau Damas et sont entièrement défaits, 12.

Kessimon (le sieur de) rassemble 5 à 6,000 hommes, et défait 4 enseignes de Flamands débarqués au village du Conquest, XXXII,

**2**09.

Knolles (Robert), l'un des plus habiles généraux d'Edouard, descend à Calais avec une forte armee, IV, 153. (Précis des guerr. ent. la Fr. et l'Angl.) — Accompagne le duc de Lancastre en Bretagne, 184. Engage inutilement Duguesclin a renoncer au combat proposé par Th. de Cantorbie, 218. Reçoit de ses mains ce même Th. de Cantorbie vaincu et balafré, 222. Revient en Bretagne avec un grand corps de troupes, 225. Fait scrment qu'il ne quittera point cette province qu'elle ne soit soumise tout entière à Montfort, 288. Fait recevoir les otages du gouverneur d'Auray, et donner des vivres à la garnison de cette ville, 290. Relève l'étendard du comte de Montfort, renverse par le vert Chevalier, 298. Fait garder à vue le comte d'Auxerre, 303. (Anc. Mem. sur Duguesel.)

mat (le sieur de) reçoit une • blessure dans un combat lite de Villemur par le vicomte renne, XXXV, 128.

ipar arrêt du parlement pour

cause d'intelligences avec le duc de Mercour, XLI, 255.

Kvater (Thomas), lieutenant du roi d'Angleterre, est fait prison-nier à la bataille de S.-Lo, VIII, 548. (Hist. de Richemont.)

L

MTTT (le vicomte de) est blessé ige du château de Rabastens. , 458.

HORDE (le seign. de) est envoyé Roi evec Guill. Cousinot pour cier les bourgeois de l'aris et sourager dans leur défeuse, nomettant que le Roi seroit le à Paris, XIII, 281. suntun (Le), traducteur d'une se de Charles vi écrite en laer un moine de S.-Denis, et

m citée dans le Tableau du de ∞ roi, VI, 171.

mosse, philosophe de la Reine et faux astrologue, meurt à de 80 ans, XLVI, 521.

mosse, astrologue, prédit l'as-at de Henri IV, XLVIII, 447. t est dementi par l'ierre l'etit,

muving, lieutenant particuayant fait des informations e ceux qui se sont assembles demander la trève ou la paix, iprimandé par le parlement. coit defense de passer outre sformations, XIVI, 430. movène pére prête sa maison

eine pour y tenir leurs assem-

XI., 364. CHAPELLE-MARTEAU, gendre résident de Neuilly, est nomrevôt des marchands par des Niques zeles assembles dans A-de-ville, au refus du seign. brehaumont, XLV, 364. De nt avec les echevins, il procede déposition des dixainiers de , et en ctablit d'autres tout is à la Ligue, 367. Du conseil Reine mère, il va à Chartres er le Roi pour le supplier de revenir à Paris, 369. Envoie prier Pavocat du roi Seguier, chasse peu auparavant de Paris, de revenir exercer son état, 371. Est arrêté à Blois per ordre du Roi, puis échange contre Bourbonne, 395. Va au parlement accompagné de Bussy et ses satellites, et l'oblige d'absoudre et remettre entre leurs mains un sergent des Seize, condamné à être pendu pour excès et violences, XI.VI, 13. Demande à madame de Montpensier son petit chien, pour guerir avec sa cervelle un de ses parens; la dame le lui refuse, le gardant pour le manger, 68. Est accusé avec son fils du parricide com mis sur la personne du seu Roi, XLVII, 131.

LACOMBE (le capit.), commandant de Sommerive, preud un grand nombre d'ennemis au filet, XXX, 122.

LACROIX (le capit.), un des chefde la Ligue portant des secours à Chartres, est défait et mis en de-route, XXXVI, 192.

LACROIX, mestre de camp, est tué à la prise de la ville de Ham, en Picardie, par les troupes du Roi,

XLIII , 49.

LACROIX, capit. d'arquebusiers, enlève un convoi aux ligueurs, et reçoit du Roi (00 livres de récom pense, XLIV, 578.

LACROIX (Michel de), abbe d'Orbais, est tue par les fils du teu seign. de Brœil; causes de cet assassinat, XI.V, 154.

LACURÉE (le capit.) repouve les Impérioux dev. Montcolve, XXX,

Languèrez (Jean de), tresorier

de France, est envoyé en ambassade auprès du comte de Charolais, XIII, 361. Fait la revne des banuieres des métiers de Paris, 367.

L'Advenu (Martin), confesseur de la Pucelle, lui annonce qu'elle doit se préparer à la mort, 305. Par ses exhortations calme les transports de sa douleur, 306. L'accompagne au supplice; ne cesse de l'exhorter, 308.

LAFFEMAS, jadis tailleur, puis avocat, se fait écrivain; paroles d'Henri IV, auquel il présente un de ses livres, XLVIII, 25.

La Fin (le sieur de), gentilhomme, agent secret du duc de Savoie, ga-gue le maréchal de Biron, XXXVI, 435. (Mein. de Pontlevoy.) feud vaillamment le village de Lagny, où il est blessé et fait prisonnier, XL, 120. (Mém. de Cayet.) - Est confident du duc de Nemours, XLVII, 260. Est confronté avec le maréchal de Biron, 335. Est tué en plein jour sur le Pont-Neuf, 527. (L'Estoile.) LA FONTAINE, sergent, est con-

damné par le parlement de Rouen à être pendu avec les nommés Champhyon et Dallier, pour avoir tenté de donner entrée dans la ville au duc de Longueville et au maréchal

de Biron, XLVI, 236.

LAGARDE, gentille, est tué dans une affaire conduite par B. de Mont-

luc près de Marennes, XX, 479. LAGARDE (le sieur de) fait soitir du bourg d'Arques une troupe de ligneurs, dont il tue et desarme un rand nombre, XXXIX, 286.

Laco (le capit.) se distingue nu siege de Thionville en combattant les assiégés qui font une sortie dans les tranchées, XXI, 438.

LAGRANGE (le capit.) sauve la ville de Mouzon de l'incendie, XVII, 320.

LAGRANGE-COURTIN, maître des requêtes, juge de la chambre royale pour la recherche des trésoriers, reproche au chancelier de ce qu'on sauve les plus grands coupables et qu'on punit les petits, XLVII, 204

LAGRANGE SANTERLE, SCHULL

des plus vaillans de son siècle, mus insigne volcur, est exécuté en place de Grève, XLVII, 384. Ses deux frères sont décapités, 385.

LABATE (Jean de ), beron de Coulonces, se joint au counte d'Asmale contre les Anglais, VIII, 95. Prend part à la bataille de la Bro-sinière, 97. Défait les Anglais à Ardevon, près du mont S.-Michel, 100. (Mém. conc. la Pas.) — Est tué au siége de Pontorson, 441. (Richemont.)

LAHATE (le lieuten.), gentille, se distingue au siège de Poitiers; se

distingue au niege un russan, soulève contre le Roi; est tué par S.-Souline, XLV, 120-1

LARINE (Et. de Viguole, dit), capit. de Crespy, défend cette ville contre le duc de Boargogne, VII, 319. (Mém. de Fenin.) — Déscr pérant de sauver Orléans, il s'éluine avec le comte de Clermont, VIII, 38. Meurt sans avoir rien con-servé des sommes considérables que le Roi lui avoit données, ni de cul-les qu'il avoit gagnées par le pillage, 1. ( Tabl. du règ. de Ch. 711.) Est chargé de faire une course devant Montargis pour connoître les positions des assiégeans; découvre un passage pour entrer dans leur camp; avant de s'y engager demande l'absolution à un chapelain; singu-here prière qu'il fait à Dieu, 136. Entre dans le camp, met le seu dans une partie; force les comtes de Warwick et de Suffolck à se retirer, 127. Par cette entreprise hardia fa lever le siègeaux Anglais, 128. Entre subitement dans la ville du Mans, à l'aide de quelques intelligences qu'il a dans la place; force les Anglais à se retirer dans la tour Bibesdelle; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 132. Poursuit les Anglais qui out leve le siège d'Orleans, 1-8. Assiste au siège de Jargess, 181. (Mém. conc. la Puc.) — Est envoye au secours du sire de Commercy, 467. Defend Gerberoy contre le comte d'Arondel , 478. Tente une entreprise sur Gisors avec Xaintrolles et Penensic, 492. Peu de

s qu'il y obticut, 493. Assiste ge de Meaux; rompt le traité squel le marché de cette ville Lee rendre, 509. Charge les is, 510. (Richemont.) ISTAE (Eustache de) est fait

ralier du gouvernement établi yes, VI, 335.

LAIN ( Jacq. de), chevalier bouron, obtient du duc de Bourgoe soutenir l'entreprise d'armes ée par Jean de Bonifacc , IX, Va en Ecosse, où il soutient reille entreprise contre Jacq. ns, frère du comte de ce nom , résence du Roi, 446 et suiv. id à Bruges une entreprise d'armatre Th. Que, chevalier un-459. Y est blesse, 462. Renà terre son adversaire, 463. pendant un an un pas d'armes lons-sur-Saone, X, 3. Descrip-In lieu du pas d'armes, 5. Le d'coutre Pierre de Chandios, ontre J. de Bouiface, 14; couérard de Rosillon, 20; contre le de Ste.-Hélène, 31; contre Rabutin, 34; contre Jacques mehies, 37. Une seconde fois le même, 39. Une troisieme sontre le même, 41, contre de Bassam, (a) contre J. de touve, 45; coutre Gaspard de tain, 45; coutre J. Pictois, 47. e un grand souper aux chevaqui out disputé le pas, et disșdes prix a quelques-uns d'eux. acquiert une grande renom-54. Reçoit le collier de la Toi-'or, 53. Joute avec le comte de olais, 60. Danger qu'il court it Oudenarde, au milieu des zis rebelles, 79. Comment il livré, 80. Se met à la pourdes cuucius, accompagne de men chevaliers, Sa. Sauve par woure un grand nombre de iers au village de Lokeran, 88. Tasse son frere des mans des nis, 89. Monte le premier sur mlevard de Gand, 91, est d'un comp de paque, 107. Est un coup de canon devant le ru de Pouques, 138 Ses foué-

railles; est regrette du duc de Boutgogue et de toute l'armée, 139. LALAIN (J. de) est tue à la bataille de Grandson, X, 395.

LALAIN (Philippe de), frère de Jacques, entreprend de faire une course devant Gand; est obligé de se retirer, X, 123. Est tué à la ba-taille de Monthéry, 240; XI, 369. LALAIS (Phil., comte de), grand

bailli du Hainaut, fait une magnitique réception à la reine de Navarre, XXXVII, 107. Resolution qu'il prend avec elle sur les moyens de

secouer le joug espagnol, 113. LALAIR (Simou de), oncle de J. de Lalain, accompagne ce chevalier en Ecosse, et soutieut avec lui une entreprise d'armes, IX, 446. Est envoye a Oudenarde pour s'assurer de la lidelite de cette ville , X , 69. Pait une sortie contre les Gantois rebelles, en tue plusieurs; se retire en bon ordre et sans perte, 70. Fortific la ville, 71. Fait apporter des pier-res et des cailloux sur les mors par se femme, ses parentes et les dames, 72. Comment il parvient à 14voir des nouvelles de l'armee du duc, 71. Vole au secours du seign. Maldegam surpris dans une embuscade, 127. Perd son étendard, 128. Va au devant des Gantois à la tête de 50 chevaux, 143. Les fait escarmon-cher, 145. Est nomme lientenant general du bâtard de Bourgogne pour aller combattre les Sarrasius, 25**3**.

LALANDE (The de), ocuyer du ror d'Angleterre, defend une entreprise d'armes contre Phil. Bouton, Å, 266.

LALANDE est fait maitre d'hôtel ordinare, en recompense de sa genereuse resistance dans la ville de Landrecies, XVII, 165. (Introd.) Emporte d'assaut ou fort voisin d'Avesues, XIX, 423. Vicut au secours des Français surpris dans une emhascade, et repouse les Imperioux, 439. Est luc au siège de S. Dizier, 536. (Du Beller .)

Lauren (Michel), bourgeois de l'aris, seconde le connetable de Richemont, et le rend maltre de Paris, **V III, 489.** 

LAMARE, habitant de Chaumont en Bassigny, est roué vif pour avoir tué dans leur lit le mari, la femme et sa propre tante, XLVIII, 77.

LAMBERT, potier d'étain, fanatique bourguignon, est choisi par le peuple de Paris pour le commander, VI, 337. Fait égorger tous les prisonniers, 340. Fait mettre le feu au Châtelet, 341. LAMEGO (Pévêque de), ambassa-

deur de Portugal à Rome, se plaint au cardinal Barberin de ce qu'il l'oblige à aller seul par la ville, l'exposant par là à le livrer aux mains de son ennemi l'ambassadeur d'Espagne, LI, 284. Est attaqué en revenant de chez l'ambassadeur de France, 287. Est forcé de retourner chez lui, quoique victorieux, 288. Résolution prise par le Pape dans une congrégation extraordineire tenue à son égard, 295.

La Molière, contrôleur des guerres, se distingue à la défense de

Sieune, XXI, 219.

LAMOTE (le seign. Alain de ) est tué avec son fils Guillaume au siège

de Beuvron, VIII, 433.

LAMOTTE-SERBANT, gentilh. d'Anjou, du parti du duc de Guise, est établi gouverneur du château du Mans par le peuple de cette ville, XXXVI, 130.

LAMOTTE, commandant de Gravelines pour le roi d'Espagne, est tué d'une arquebusade au siège de Donrlens; origine de ce seigneur,

XLIII, 50.

LANCASTRE (le duc de) débarque en Normandie, et y commet d'hor-ribles ravages, IV, 129. Est envoyé à Calais avec 30,000 hommes, 155. N'en a pas plus de 6,000 quand il arrive près de Bordeaux, 156. (Precis des guerres entre la Fr. et l'Angleterre.) - Est envoyé en Bretagne pour soutenir le comte de Montfort, 183. Fait serment de planter son enseigne sur les murs de Rennes; conçoit heaucoup d'estime pour Duguesclin, 184. Jure

toutefois que s'il tombe jamais dans ses mains il ne le relàchera pour aucune rançon, 185. Stratageme qu'il emploie pour attirer à un combat la garnison de Rennes, 187. Est trompe par un bourgeois de cette ville, 189. Veut voir Duguesclin et lui expédie un sauf-conduit, 193. Le recoit dans sa tente, 196. L'engage a prendre parti dans son armée, 197. Lui fait présent du plus beau coursier de son écurie, 199. Défense qu'il fait publier à l'occasion du combat entre Brambroc et Dugeeclin, 201. Félicite ce dernier sur sa victoire, 202. Soins qu'il donne au siège de Rennes , 203. Est recu lui dixième dans la place, plante son étendard sur les murs, lève k siége, 206. Va faire celui de Dinan. 209. Accorde une suspension d'armes à la garnison, 210. Accueil qu'il fait à Duguesclin, qui vient réclamer justice dans son camp, 213. Com-mande à Thomas de Cantorbie de lui rendre son frère, qu'il tient injustement prisonnier, 214. Consent à aller à Dinan pour être témoin du combat que Dugueselin et The mas de Cantorbie doivent se livrer. 217. Presse Duguesclin de cesser le combat, 221. Lui témoigne un surcroît d'estime ; lui donne le cheral et les armes du chevalier dont il a triomphé, 222. Lui remet Olivier son frère ; reçoit ordre de repasser la mer, 223. Il tombe malade, 224. Passe la mer avec grand nombre de gendarmes et d'archers pour se rendre auprès du prince de Galles, qui va soutenir Pierre-le-Cruel, 400. Commande le 1 er corps d'armée à la bataille de Navarette, 410. (Anc. Mem. sur Duguesclin.)

LANDAIS (Pierre), favori du duc de Bretagne, est li**vré par le duc** lui même à ses ennemis, qui le fost

Pendre, XIV, 160.

LANDEBERG (Hans-Ludovic de'. un des colonels du duc de Wittemberg, auteur principal des rebellions des lausquenets, est arrête a Lyon, jugé, condamné à avoir la tete tranches, et exécute, XIX, 273.

## LAN

LANDER (Gilles de), seigneur flamnd, est tue à Zara, I, 156.

LANDRIANO, nonce extraordinaire du pape Grégoire xiv, arrive à Reims; y public un monitoire qui ordonne aux catholiques d'abaudonner sur-le champ un prince hérétique et relaps; le parlement enietre malgre lui cet acte violent, usi de Tours le brûle, XX, 250.(Ingrod.) - Est envoyé par Grégoire nev en qualité de nonce en France, XL, 216. Arrêt du parlement contre lui et contre les monitoires dont il est porteur, 260. (Mém. de Ceyret.) XLIV, 230. — Publie les lettres monitoriales du Pape coutre le roi de Navarre, XLVI, 149.

(L'Estoile.)

LANGLOIS, échevin de la ville de Paris, s'empare de la porte Saint-Denis et la livre au sieur de Vitry, chargé par le Roi d'entrer par cette porte, XLII, 195. (Mém. de Cayet.) -Porte au duc de Mayenne le livre da Manant fait contre les politiques, et principalement contre le compagnie de bourgeois qui vienment lui annoncer qu'ils ont prepour avoir permission de s'assem-Mer, afin de pourvoir à la mécessité da pauvre peuple, 581. Est fait maltre des requêtes par le Roi en recouncissance du service qu'il lui a renda, XLVII, 17. Part qu'il a à la réduction de Paris, 19 et suiv. Il harangue si mal à l'assemblée des motables, que l'échevin Talon prend la parole pour lui; hon mot du Roi à ce sujet, 185. (L'Estode.)

LANGOIRAN Montferrand, baron de), du parti protestant, chassé de Bergerac, s'empare de Perigueux; quitte ce parti parce qu'on lui ôte gouvernement de cette ville,

XXXV, 139.

LANGUET (Hubert), français protestant retire en Allemague, est renvoyé à diverses reprises prés de Charles 1x; comment il est sauvé n massacre de la S.-Barthelemy; la hardieuse de ses écrits lui fait une

grande réputation ; il reçoit Jucq -Auguste de Thou à Bade; ses qua-lités, XXXVII, 276.

LARROY (Hue de ) commande la garnison de Compiègne, assiègee par les troupes du Roi , VII , 261. Frappe en présence du duc de Bourgogne un huissier de ce prince , 336.

LARROY (Lamon de) est fait prisonnier au siege de Soissons, qu'il

défendoit, VII, 262.

LARROT (Raoul de) passe au service de Louis x1, se distingue au siège du Quesnoy; récompense qu'il recoit des mains du Roi, XII, 85

(note.)

LANNOT, vice-roi de Naples, reçoit l'épée de François 1 à la bataille de Pavie, XVII, 68. Le traite avec tous les égards dus à son rang, 69. Comment il le détermine à se laisser conduire en Espagne, 71. Conduit le Roi à Gênes, puis à Barcelone, 72. L'établit dans une maison de campagne près de Valen-ce, 73. (Introd.) — Vient prendre le commandement de l'armée conféderce à la place de Prosper Colonne mourant, 442. Delibére de surprendre Bayard, loge à Re-bec, 443. Instruit de l'approche de l'armee qui arrive de France, se retire à Pavie; appelle auprès de lui le duc de Bourbon et le marquis de Pescaire, revient à Milan, 457. En sort avec le duc de Bourbou et le marquis de Pescaire, 458. Instruit de l'entreprise former sur Naples, vent se tourner de ce côté; en est détourne par le marquis de Pescaire, [63 Stratageme qu'il emplote pour retenir les lansqueneus, 464. Se rend maître de Castel-Saint-Auge, 4-8. Meue François i prisonnier a Pissequeton; obuent du Pape et du duc de Ferrare de l'argent pour payer seatroupes, XVIII, 7. Conduit le Roi en Espagne ; dauger qu'il y comt, 10. Fait une treve avec le Pape au nom de l'Empercur, 25. (Mém. de Du Belley.)

LA Nous compose ses Mémoires dans une prison, XX, 17. Idée de

sou caractère et de ses Mémoires; sa modération, 18. Est chargé par Charles ix du commandement de La Rochelle; justifie l'idée que le monarque a conçue de lui, 162. Défend cette place contre le duc d'Anjou; est obligé de la quitter, et de venir dans le camp du Roi; ne prend aucune part sérieuse au projet que lui proposent les princes mécontens, 163. Fait naître des obstacles, amène des délais qui forcent les deux partis à faire la paix, 164. Reçoit un coup mortel devant le château de Lamballe, 256. (Introd. aux Mem. de la sec moitie du seiz. siècle.) - Défait Puy-Gaillard dans le Poitou, XXV, 149. Fait des le-vées pour se jeter dans les villes rebelles de Flandre, 199. (Mém. de Tavannes.) — Récit de ses conquêtes en Poiton, XXXIII, 493. (Castelnau.) — Sa naissance, sa familte, son éducation; paroit comme page à la cour de Henri 11; embrasse un plan d'études où il fait de rapides progrès, XXXIV, 85. Fait ses premières armes en Piémont sous le maréchal de Brissac'; trait de piété filiale, 86. Se laisse entraîner dans le parti protestant par d'Andelot, 87. Son admiration pour les qualités brillantes du duc François de Guise; il accompague Marie Stuart en Ecosse; se rauge sous les étendards du prince de Condé; prend part à la bataille de Dreux; dirige l'amiral dans sa retraite, 88. Penetre dans la ville d'Orléans et s'en rend maitre; fait des levées dans les provinces voisines, 89. Donne un des premiers le conseil et l'exemple de se dépouiller pour faire subsister les troupes étrangères conduites par le duc Casimir, 90. Court le plus grand dauger en passant la Loire avec ses troupes; est fait prisonnier à la bataille de Jarnac, puis échangé; fait le siège de Poitiers avec Coligny; est de nouvenu fait prisonnier à la bataille de Montcontour, 91. Est echange contre le capitaine Stroz-41, sa génerosite en cette occasion; remporte une victoire sur Puy-Gail-

lard; maintient parmi ses troupes la discipline **in plus exacte, 92. Su**n humanité, sa douceur parmi les horreurs de la guerre; est blesse su siège de Fontenay, 93. Est charge de veiller à l'exécution du traite conclu à S.-Germain, 94. Est force de rendre la ville de Mons su dec d'Albe, 95. Est appelé à Paris; a conférence avec Charles IX ; aégocie avec les Rochellois, 96. Sa moderation dans cette circonstance, 97. Il accepte le gouvernement de La Rochelle, 98. Bat les troupes royales dans plusieurs sos ties, 99. Abres vé de dégoûts, il se retire dans le camp du Roi; empêche le complet du roi de Navarre et du prince de Condé d'éclater, 101. Fait accepter aux Rochellois des propositions avantageuses; se range du parti des politiques; se rend à La Rochelle; crée une marine armée de vaissessu en course, 102. Rejette les propositions de Cather. de Médicis; va trouver le duc d'Alençon, 103. Lève une troupe de cent cavaliers, et la conduit au roi de Navarre; fait recter l'alliance avec les Turcs, 104. Met l'épée à la main avec Levardin; est nommé surintendant de la maison du roi de Navarre, 105. Echap-pe à la mort que l'ambassadeur d'Espagne à Paris lui prépare; part pour la Flandre, 106. Est fait prisonnier près de Lille par le mar-quis de Richebourg; est enfermé au château de Limbourg; comment il y est traité, 107. Sa resignation, sa putience, 108. Sa maladie; il est transféré dans la citadelle de Charlemont, puis réintégré au château de Limbourg, 109. Consent à recouvrer sa liberté par la perte de la vue; est détourné de cette résolution par sa femme, 110. Comment et par qui il obtient enfin sa liberté, 111. Il est échangé contre le comte d'Egmont, 112. Part avec mad. de La Noue pour Genève; publie ses discours politiques et militaires; est chargé de la tutéle de la sœur du duc de Bouillon, 113. Va trouver le duc de Longueville à S.-QuenLAN

ffend la ville de Seulis con
troupes de la Ligue, 11 j.

le due d'Aumale à en lever

sipal mérite, 120. (Notice.) Leit prisonnier à la bataille Mcontour, et sauvé de la mort luc d'Anjou, 273. Sou entrerec le cardinal de Lorraine, na réflexiona sur les guerres raités de paix faits avec les aus, 289. (La Noue.) — Sa te lors du siège de La Rodiversement jugee, XXXV. cide les protestans à renona guerre, 101. S'oppose aux du roi de Navarre, 156. de Boullon.) — Est blesse e de Paris, XXXVI, 154. rmy.) - Accepte malgre lin ndement de l'armee du Longueville devant Senlis, K, 174. Sa haraugue aux c i 1, 175. Son discours dans le du Roi sur les moyens de et de rumer la Ligue, 329. me dans une attaque faite Denis, XL, 76. Envoye en m, il y est blessé et mourt des le sa blessure, 289. Eloge de neur, 200 Son epitaphe, illes paroles qu'il adresse a Montinartin, 292 Ses dis whiteness et militares, 293 de Caret ; - Ayaut decone partie faite pour le tuer, le Paris; pourquoi il est hin et de la lieme mere, XLV. **Rient** du Roconc declaration

uto rebelles, you l'est me or le Lamballe, NLAT, Basale) Le est etrinea un place de

quoi du'est pas compres dans ranisie et de confiscation des Greve pour cause d'inceste, XLVIII)

LARQUE (le capit.) dans une es carmouche etend mort à terre d'un coup d'épieu un Allemand qui lui atue son cheval, XXXII, 347.

LASSAC (le seign. de), envoyé de Rome au secours de M. de Strozzi, est fait prisonnier en chemin, et couduit au marquis de Marignan, qui le traite avec une extrême 11gueur, XXI, 200.

LARSQUERETS (les). Sens de ce mot; manière de combattre des lausquenets; depuis quand ils se mirent à cheval, XXIV, 38o.

LANSSAC (le seign, de) est en-voye par le Roi en Pologue auprès de l'evêque de Valence, charge d'un recit concernant la journée de la S.-Barthelemy, XXXVIII. 110. Est arrête a Postiante, comment il est delivre; se rend à Connin augrés de l'evêque, qui le re-tient jusqu'à la fin de la negociation, 111. Apres le discours pronon ce par l'evéque dans la diéte generale, il va visiter plusieurs seigneurs polonais, 133 Mém. de J. Chors nun.) — Se rend maître du château de Touvois pour la Ligue, XXXIX, 333. S'empare de La Fléche, assicge le château, 33 f. Est force de faire sa retraite au Mans, 335. Est fait prisonnier par le sieur Bois-Dauphin, et envoye au châtean du Loir, dont il parvient à se rendre maitre, 336. Rend le château de Fouvois au Rot, las prête serment de fidelite, 🤙 🧿 Malgre son serment entretient des intelligences avec les li neurs, XL, 57. Teute sur le Mans une entreprise qui echouc, se retire en Bretague, 58. Revient dans le Maine, surprend Mayeum et en assiege le château, 63. Lechatto devant cette place, 66. S'enfuat en livetague , 67 (Vem de Caset)

Lavryon Hanmbal, courte de la est un dans un assent livre de la recite ville de linguis. NN 165

la petite villa de liusque, VIN, 365 Laon e le viconité de , fils de Jean de Montagu, obtient que les restes de son père soient depoces dans le monastère des Célestins de Marcoussis, VI, 285.

LAPART OU LAXART (Jean), oncle de Jeanne d'Arc, va trouver seul Baudricourt, et lui fait connoître la mission dont Jeanne se dit chargée, VIII, 245. Accompagne sa nièce, qui vient elle-même à Vaucouleurs, 246. Reste avec elle tout le temps qu'elle y sejourne, 247. La ramène au Petit-Burey, puis, cédant à ses instances, revient avec elle à Vaucouleurs, 248. La conduit à Nancy, 250. Achète à ses frais un cheval pour elle, 253.

LAPIERRE (Albert de), capit. suisse, résiste aux discours du cardinal de Sion, et ramène 14,000 Suisses dans leurs cantons, XVI, 289. (Mém. de Fleurange.) — Est tué à la bataille de la Bicoqué, XVII, 379.

( Du Bellay.)

LAPLACE, consciller au parlement et grand liqueur, reçoit ordre de quitter Paris, XLVII, 61. LAPLANCHE, homme de lettres at-

taché au marechal de Montmorency, est appelé auprès de François 11 pour donner son avis sur l'état des affaires; est retenu quatre jours prisonnier, XXXIII, 96.

LARAMÉE, se disaut fils naturel de Charles ix, est pendu en place de Grève pour être allé demander à Reims l'onction royale, XLVII, 162.

LARCHER, recteur de l'Université, prononce l'oraison funébre du duc de Bourgogne, VI, 352. Plaide avec beaucoup de chaleur dans le parlement contre les assassins de ce due,

LARCHER (Claude), conseiller au parlement, seconde le président Brisson dans les services secrets qu'il rend au Roi; il éprouve son triste sort, AX, 253; AL, 375 et 378; XLVI, 193.

LARGENTIER, grand partisan, est emprisonné pour ses concussions, XLVIII, 273. Détails curieux sur ce partisan, 274. Sa conduite en pris in, 280.

LARGESSES OU LIBÉRALITÉS des 1018 de France dans leurs grandes ascemblees; en quoi elles consis-

toient, et comment elles se publioient, III, 101.

La Roche, lieutenant du capitaine de Vassé, meurt en s'emparant d'un ravelin devant la forteresse de Casal, et expie ainsi la négligence dont il s'est rendu coupable, XXIX, **36**o.

LA ROCHE (le capit.), comm dant Marvejols pour le parti protestant, rend cette place par capita-

lation, XLIII, 467.

LARONDELLE est pendu à Paris pour avoir contrefait les aceaux de la chancellerie, et un autre son complice pour avoir scellé avec ces sceaux plusieurs lettres d'importance, XLV, 278.

LARTUSIE (le capit de ), gouverneur de la citadelle de Châlons, promet au maréchal d'Aumont de rendre cette place moyennant 10,000 écus, et le trompe en faimnt prisonniers ceux que le maréchal y envoie pour la recevoir de ses mains, XXXV, 385.

LARUE, un des Seize, après l'exécution barbare du président Brisson les abandonne, XLVI, 195. Attaque Launoi dans la rue, et tous deux se disent mille injures,

LASALLE ( le capit. ) est blessé et fait prisonnier au siège de S.-Paul, XIX, 234.

LASCARIS (Constantin), seigneur grec, est fuit prisonnier, I, 210. Est battu à Atramittium par le prince Henri, 330.

LASCARIS ( Théodore ), prince rec, est élu empereur dans Str.-Sophie, et quitte aussitôt Constantinople, en donnant rendez-vous en Asie à ceux qui veuleut partager son sort, I, 53. Se rend maître d'ane partie des provinces d'Asie, 67. Presse vivement le prince Henri qui etoit venu l'attaquer, 76. Se fait couronner à Nicce conime emperenr d'Orient; ouvre des néguciations infructueuses avec le Pape et traite avec le roi des Bulgares, 88. Defait l'usurpateur Alexis, et le rekgue dans un monastère ; fait la paix

avec l'empereur Henri, 92. (Notice.) Pait la guerre aux Français dans la Natolie, 322. Est battu par Pier-re Braicquel et Payen d'Orleans, 326. Rompt la trève qu'il a faite avec l'empereur Henri, 422. Se porte du ofte de Squise avec toutes ses forces, 424. S'entend avec le roi de Bulgarie pour attaquer tous deux l'empereur Henri, 426. Assiege la ville de Squise et le château de Cibotos, 430. Leve le siege de ces deux places, 440. Envoie des forces contre Nicomedie, 442. Propose une trève qui est acceptec, 446. (Fille-Hardouin.) - Epouse la princesse Marie, tille de l'impératrice Yolane, 467. Montre des pretentions à l'Empire en vertu de ce mariage, 460. Promet sa fille Eudocie à Ro-bert de Courtenay, et meurt, 470. ( Décad. de l'Emp. latin.)

Lascanis ii (Théodore), fils de Vatace, lui succède, mais n'a pas ses talens; fait une expedition malheureuse contre les Bulgares; se laisse dominer par un favori; degracie **Liche**l Paleologue, fils d'Andronie; lai rend ses honnes graces; le disgracie de nouveau ; le rappelle et lui ecorde la plus grande puissance,

I, 505.

Lasvien, huissier au parlement, est mis en prison pour propos seditieux; un de ses compagnons en meuri de saisissement, XLVII, 133.

Lasses, tapissier, sort de Paris comme politique; sa conduite au temps des Barricades, XLVI, 603.

Latina (les ) assisgent Constantimople; sont repouses dans une premiere attaque, 1, 26). Reussissent dans un recond assaut, 270. Se rendent maitres de la ville, 272 Butin qu'ils y font , 276. Tiennent un conseil pour l'election d'un empereur, 282.

LATOUR He comte Sigismond de la envoye en Bahame pour entendre les plaintes des habitans divises cutre eux pour cause de religion, parvient a y retablir le caline, XIII,

LATOUR, génois, étaut près de

faire banqueroute est arrêté, mais se sauve chez l'ambassadeur d'An-gleterre, XLVIII, 254. Est condamné au carcan et aux galères, XLIX, 219.

LATOUR (un nomme) se fait tailler de la pièrre à l'àge de 78 ans, et guerit parfaitement en six jours, XLVIII, 341.

LATRAPE (le capit. ) est tué avec six des siens en s'emparant d'un ravelin devant la forteresse de Casal, XXIX , 360.

LAUBESPINE (M. de), évêque d'Orléans, se plaint à la Faculte de théologie de Paris d'un nommé Meldrac, envoye à Orleans par M. de Senlis exprès pour troubler cette ville et denigrer tout son clerge, XLVI, 223.

Lausies ( le seign, de ), neveu du seign, de Villebon, est tué au siège

de S.-Paul, XIX, 235.

Laurin (Nicolas de), chevalier de Jacq. d'Avesnes, se sauve de la mort, 1, 202.

LAUNAY (le seign, de) est tué à la batalle de La Bicoque, XVII, 379.

LAUNAY (Matthieu de), cure de S.-Benoît de Paris, est un des rédacteurs de la déclaration politique des Seize, XX, 265. Préche un sermon contre Henri IV et son abjuration. 270. (Introd.) — Propose dans une assemblee de cette faction d'elite der bourgeois sûrs pour former un conseil secret, et de renouveler le serment de l'Union, XL, 364. Le con acil secret des Scize tientses scances chez lui, 371. Se sauve en Flandre après le meurtre du président Brisson, auquel il a participe, 384. (Mem. de Cavet.)

LAUNAT le sieur de', commandant de la ville d'Eu, se rend à composition a Henri IV, XLIV, 551.

Laryor Guill, de' conseille d'assieger Mantes, IV, 242 Stratageme qual emplore pour penetrer dans cette place, 213. Commence avec les arbaletriers à attaquer les Anglais devant Auray, 292. S'unit aux chefs de bandes qui vont en Espagne , 316.

Lauror (Olivier de), écuyer lla-

mand, est tué d'un coup de pique à la bataille de Gavre, X, 147.

LAUNOY (le seign. de), gouver-neur de Hollande, attaqué par les Gantois près du village d'Eluersele, les bat et les met en déroute,

X, 108.
LAUNOY (Matthieu), prêtre et ministre renégat, s'entretient avec M. Cotton, oncle de Pierre de L'Estoile, sur le procès de Brigard, et annonce que ses juges seront tués, XLVI, 184. Préside plusieurs as-semblées des Seize, 185. Fait des excuses sur le papier blane proposé à la signature des Seize par Bussy, assurant qu'on n'y mettra rich que de bon et de saint, 186.

LAURENS (Honoré Du), deputé de Provence, propose aux Et its de députer vers le légat pour le supplier de ne pas quitter Paris, XLVI,

LAURERS (maître), tailleur : arrêté comme politique, est délivré par ceux mêmes qui l'ont arrête; il in-forme le gouverneur de S.-Denis d'un complot contre la vie du Roi, XLVI, 154.

LAUTREC (Odet de Foix, seign. de), chargé de veiller à la sureté du concile de Pise, est blessé dans une cmeute en voulant retablir l'ordre dans cette ville, XV, 110. (Tabl. du règn. de Louis XII.) - Est laissé pour mort à la bataille de Ravennes, XVI, 48. (Mém. de Bayard.)

— Assiége Vérone, 364. La prend par composition, 365. (Fleurange.) Est fait marechal de France, XVII, 16. Accable d'humiliations le vicux marechal J. Trivulce, 38. Son excessive sévérité augmente le nombre des partisans de François Sforce; il revient en France, 48. Est renvoyé à Milan par le crédit de sa sœur; à quelles conditions il part, 49. Perd Milan et les principales villes du duché, 50. Veut assieger le château de La Bicoque; mais, sur les instances des Suisses, livre combat aux cunemis et est mis dans une déroute complète, 51 Revient en France, sollicite une audience da

Roi, qu'il n'obtient que par l'entremise du connétable, 52. Se justific pleinement, 53. Délivre Clément vi, et reçoit ordre d'entreprendre la conquête du royaume de Maples, 99. Soumet presque toutes les places fortes de ce royaume, mais succumbe ensuite à la contagion qui coasume son armée, 102. (Introd.) - Chargé de porter de l'argent aux Suisses, est averti de la resolution qu'ils ont prise de rompre le traite de paix, et se retire à Galers, 264. Est envoyé pour assiéger Bres-se; se retire à Crémone, puis à Milan, 273. Est laissé par le duc de Bourbon gouverneur du duché de Milan; va assiéger Bresse, s'en rend maltre, et la remet aux Vénitiens; se porte sur Vérou**c, 275. La reçoit** à composition, et la remet aussi sur Ve-nitiens, 276. Est envoyé gouverneur à Milan, 344. Marche contre Proper Colonne, 351. Se retire à Milan, 352. Abandonue cette place, 354. Rentre dans Crémone qui s'est révolue, 357. Envoie Frédéric de Bozzolo pour reprendre Parme, ce qui ne peut être exécuté, 358. Se retire dans l'Etat de Venise, qu'il est bientot force de quitter, 359. Rassemble son armée, envoie demander aux Vénitions les secours auxquels ils sont tenus, 366. Marche sur Milan, se retire à Cassin, 368. Se voit forcé de livrer comhat ; détails sur la bataille de La Bicoque, perdue par l'obstination des Suisses, 377. Se retire en France; reproches que lui fait le Ro; comment Lautrec se justifie, 384. Est envoyé au secours de Fontarabie, comment il parvient à ravitailler cette place, 391, et à défendre Bayonne, 425. Reçoit le commandement de l'armee anglo-française destince a remettre le Pape en liberté, XVIII, 30. Passe les monts et se rend à Lastisane; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 44. Assiege Bose, qui capitule, 45. Entre dans Génes, dont il donne le gouvernement à Theodore Trivulce marche sur Alexandrie, 47-

, et la prend par capitularemet entre les mains des le Franç. Sforce, 48. Soure et tout le pays de l'O-'empare de Biagras; prend maut, la préserve de l'inlo. La remet aux mains du ilan ; marche aur Plaisance, es remontrances du légat , 50. Conclut le mariage e, fils du duc de Ferrare, dame Rence, fille de Louis Passe l'hiver à Bologne; se lecanut, 52. Entre dans la va loger à Nochière, 53. ans un lieu nomme Troye; quelques petits combats ix Impériaux, commandés rince d'Orange, 54. Commanque de se rendre maiaples, 58. S'empare de Veir capitulation; arrive deples, 59 Campe a Pongeastruit deux forts, 60. Meurt aladie qui se met dans le oms des seigneurs qui sucavec lui, 74. (Mem. do seurs qui lus reprochent de pes livre combat an prince e, XXV, 31. Seconde faute R reprochée; il soumet toudaces des envirous de Natre autres celle de Melphe, me le prince de ce nom à i**cille**ville pour en tirer ran-Lui fait present de deux lont il s'est rendu maitre, ige Naples, qu'il manque de par sa faute; meurt de la 6. (Viculleville.) — Meurt savec Pierre de Navarre; sfaites pour eux par Ferdin. e, XLV, 50. (L'Estode.) PORT, mineur anglais, tran siege de S -Quentin aux mines, XXXII, 451. (le seign) de jae joint à din pour aller au secours de de Blow, IV, 226. L (Andre de), depuis marénière, VIII, 96. Y est fait chevalier, 98. Se rend à Sully auprès du Roi avec son frère, 183. Rend Laval à Talbot par composition, 220. (Mém. conc. le Pue.) — Assiège Mortaing, et force les Anglais à se rendre; noms des seigneurs qui le secondent, 541. (Richemont.) LAVAL (Guy de), seign. de Mont-

Jean, accompagne le comte d'Au-male à la bataille de la Brossinière, VIII, 96. Ecrit à ses mère et aicule, dames de Laval et de Vitre, qu'il est arrivé à Loches, où il a vu le Dauphiu; portrait de ce prince; qu'ensuite il est alle à S.-Aignan, où il a eté reçu par le Roi; qu'il s'est excuse d'amener avec lui si peu de monde, 223. Qu'il est parti avec ce prince pour Selles en Berri; qu'il y a vu la Pucelle, qui lui a promis de lui faire boire du vin a l'aris en peu de temps, 224 ; qu'il l'a vue monter a cheval, armee tout en blanc, une petite hache à la maiu, et son frérearme de même; qu'il y a trouvé le duc d'Alençon, et un gentilbomme de son frère de Chauvigny; qu'on attendoit le connetable avec 600 hommes d'armes, 225. Que le seign. d'Argenton, un des principaux gouverneurs, lui a fast un bou accueil; que la l'ucelle lui a dit avoir euvoyé a son aicule un petit anneau d'or; que M. d'Alençon, le bâtard d'Orleans, et Gaucourt, devoient partir de Selles après la Pucelle; que le Roi s'ellorce de le retenir aupres de lui jusqu'à ce qu'elle soit devant Oricans, 226. Confiance de la l'ucelle dans son eutreprise; Guy espère qu'avant peu la besogne sera executer; il se recommande à ses mère et si-ule, les prie de lui donner de leurs nouvelles, et leur envoie une mounte de son lestament pour qu'elles y ajoutent ce que bon leur semblera, 227; date de cette lettre, 228.

LAVAL (lecomte de) est blossé pendant la marche de l'armés commundee par le marchal Du Bien, su rendant dans la terre d'Oye, XIX, 592. LAVAL (le capit.), lient, du seign.

Loheac, jeune homme age ns, accompagne le comte le à la betaille de la Brous-

LEC

de Gordes, gouverneur de Mondevi, défait un corps d'Espagnols qui veut reprendre la Marsaille, XXIX, 87. Est fait prisonnier dans Cairas, 89. Est échangé pour Pèdre de La Vera, 118. Découvre une tra hison qui a été ourdie dans Mon devi, XXX, 241.

LAVAL (le sieur de) fait lever le siege de Taillebourg au maréchal de Matignon, XXXVIII, 299. Meurt de douleur de la mort de ses deux

freres, 300.

LAVAL (Guy, comte de), abjure religion prétendue réformée, XLVII, 490. Est tué en Hongrie, 511.

LAVAL (le pere), capucin, auteur d'un livre intitule les justes Grandeurs de l'Eglise romaine, XLIX,

LAVARDIN (le marquis de ) favorise de tout son pouvoir les plaisirs du roi de Navarre, XXXV, 156. (Mcm. de Bouillon.) - Tue le jeune Randan, qui fait l'amour à la dame de Lucey, qu'il vouloit épouser; se retire auprès du roi de Navarre,

XLV, 169. (L'Estoile.)
LAVARDIN (le seign. de ) est tué au siège de S.-Lo, XLV, 94.

LAVARDIN (le seign. de), au mo-ment de la bataille de Coutras, predit au duc de Joyeuse quelle en sera l'issue, XLV, 340.

LAVARENNE, porte - manteau de Henri IV, est chargé par lui de porter à Philippe II les lettres in-terceptées de Mayenne; il a de longs entretiens avec ce roi, qui s'ouvre à lui ; il est admis prés de l'infante Claire-Eugénie, que les Seize veulent pour reine, XX, 273. Lui remet le portrait de son maître, qu'elle désire connoître; averti à temps, il quitte furtivement Madrid, et revient en France à travers

mille dangers, 274; XLII, 80.
LAVEDAN (le vicomte de) commande les 3,000 hommes de pied que le viccente de Turenne mene à Moulins au duc d'Alençon, XXXV, 146.

UAVERBY (M. de ) a demontré

dans un travail plein de recherches savantes la mauvaise foi et la per-

fidie des juges qui condamnèrent la Pucelle, VIII, 314. LAVIGHE (le capit.), du parti de la Ligue, pratique des intelligences avec le chancolier de Navarre, qu'il trompe, et fait prisonnier un de ses frères, XLI, 53.

LAVILLE (Jean), dit Abbe de per de sens, peintre, arrêté pour crise de vaudérie, se coupe la lasgue pour ne point répondre aux interrogatoires qu'on lui fait subir; confesse par écrit d'avoir été en vauderic; dénonce un grand nombre de personnes de tout état, XI, 64. Est condamné à être brûlé; ses dernières paroles, 72.

LAVIORROIS, conseiller an parlement de Toulouse, écrit un livre sur la réformation de la justice,

XLVIII, 248.

LAYET et FROITIER accompagnent le Dauphin à l'entrevue de Monte-reau, VI, 351. S'acharnent sur le cadavre du duc de Bourgogne, 352.

LAYMEVILLE, capit. normand, se sauve des premiers du combat livre aux Espagnols devant les Açores. XLV, 238.

Leberon (le sieur de), neveu de B. de Montluc, s'empare de l'île de Re, XXII, 234. Emporte le châtesa de Levignac, 302. Rend par capi-tulation la ville d'Aiguillon à an

parti de protestans, 408.

Lenogur (Jean), chevalier, livre la ville d'Evreux aux Bretons, XIII.

326.

Lebourg ( le capit. ) se distingue à la défense de Sienne, XXI, 221.

LEBRET, avocat du Roi, raconte à P. de L'Estoile un tour de diablerie arrivé dans la Conciergerie. XLVIII, 259.

LEBRUS (Gilles), connétable de France, assiste au siège de Belinas.

II , **3**63.

LEBRUH, riche marchand de la rue S.-Denis, enlève la fille du commissaire Belin, laquelle est perder pendant trois jours, XLVI, 274.

LECAMUS DE BEAULIEU CAPLIVE la

ne de Charles vii, et ne tarà en abuser, VIII, 24. Est sque sous les yeux du Roi, 28.

ERC (Thomas), écossais, est má à être pendu pour avoir l'argent à un marchand de de Paris, XIII, 456.

ERC, conseiller, est tué par st, dans sa maison près de rt-l'Amaury, XLVI, 136. 1607.00 ( Jacq. ), conseiller ment, favorise les mences

sa de Condé, I., 267. Q, évêque de Laon, se monaemi le plus acharne du , 134. S'établit de son au-

bef du conseil, 135. VES (le sieur de' contribue aite du duc de Joyeuse dellemur, XLI, 125 et suiv.

AIM (Olivier le Dinble, ou), du Roi, cat envoye par r à Gand auprès de Marie gogne; essaie de gagner les s à se rendre au Roi, XII, mfuit secrétement de cette 54. Fait entrer une compagendarmes à Tournay, 266. de Commes )—Est envoye à mr défendre à un cordelier franche de continuer ses tions, XIV, 73 Donne une fête au legat du l'ape et a a gens d'Eglise, 93. J. de

Simon de), capit, de la comle Nemours, rencontre un i 80 chevaux allemands, en prisonniers, et revient charatin, XXXII, 350. Est blesune sortie, 368.

TCRFUE, jeune ministre, prézocellent sermon a Charenle psaume J aune mon Dieu, , 329.

ivaz, prevôt et theologal, ci-devant aumônier et pre de la Reme. (Forez l'art. le Duguerelor)

Far, premier president de le 8 aides, donne chez lui un h s'élèvent des querelles (à XI VII, §18 LEPÈVAE (M.) est fait précepteur du Roi, XLIX, 218.

LEGEAI obtient la charge de lieu tenant civil par le crédit de la Reine, nonobstant toutes les recommandations contraires, XLVIII, 266. Fait serment à la cour en cette qualité; vend son état de conseiller 40,000 écus, 269. Public quatre ordonnances nouvelles, 272. Reçoit deux affronts, 298. Va se plaindre an Roi de l'arrêt rendu contre lui; comment il est accueilli, 309.

LEGEAT, maître de l'hôtel-Dieu de Paris, dans une assemblee de bourgeois et de marchands appuie, contre l'avis de l'évêque d'Amiens, la proposition qui y est faite pour qu'on ne soit contraint de payer aucune dette tant que la guerre dure-

ra, XLVI, 517.

LAGRAND (Jacq.), moine augustin, prêche contre la Reine et le duc d'Orleans, VI, 259. Passage de son sermon cité pur le moine de S.-Denis, 260.

LAGRAND (l'abbé) a consacrésa vie entière à faire des recherches sur Louis XI, dont il a écrit l'histoire; pieces nombreuses qu'il a recueilles; a choisi ce prince pour son heros; Duclos a adopte toutes les riters de l'abbe Legrand, XI, 148.

Lioras, tresorier genéral de France a Paris, harangue le Roi en faveur de ses contréres; rappelle les services qu'ils lu out rendus, et le prie de ne pos contondre les innocens avec ceux d'entre eux qui se sont rendus coupables, XLIX, 334.

Licanin (Guerin), haili de S.-Pierre-le-Moustier, tombe aur des Flamands qui venoient apporter de l'argent a Douay, et les tue ou les fait prisonniers, XIV, 7).

Ligitar, maître des requêtes et du conseil de M. le comte de Souson-, recoit de ce prince un conge prompt et rude, XLVIII, 279.

Lerre (Nicolas), president aux enquêtes, favorise les meners du prince de Conde, L., 267. Est arrête et conduit à Amboise, 202. Est mis en liberte par le traite de Lou

dun, 336. Sort de Paris après la détention de M. le prince de Condé, 353.

Lezièvaz, receveur à Ingrande, auteur d'un projet formé sur la ville de Tours pour la mettre dans le parti des ligueurs, est pendu avec ses complices, XXXIX, 270.

LELOUP (Jean ) se distingue au combat naval livré près de Modon,

VII, 79.

LEMAISTRE, président du parlement de Paris, appelé chez le duc de Mayenne, lui fait connoître l'arrêt rendu par la cour, tendant à ce qu'il ne soit rien attenté aux lois du royaume concernant la succession au trône, XXXVI, 236. (Mém. de Cheverny.) XII, 439. — Refuse de rentrer au Palais, après le meurtre du président Brisson; traite le curé de S.-André de sanguinaire, XLVI, 200. Opine dans l'assemblée des Etats pour qu'on entre en conférence avec le parti du Roi; son avis est adopté, malgré le légat, les prédicateurs et les Seize, 345. Presente à l'assemblée des Etats 23 articles du concile de Trente dont le lérat poursuit la réception, lesquels blessent les droits de la couronne et les libertés de l'Eglise gallicane, 383. Est député par le parlement aupres du duc de Mayenne pour justi-fier la cour de l'arrêt qu'elle a rendu pour le maintien des lois fondamentales du royaume, 442. Sa réponse au curé de S.-André, qui se plaint de ce qu'il a assisté à l'arrêt du parlement pour le maintien de la loi salique, 467. Est d'avis aux Etats qu'on laisse partir le legat, qui ne fait que brouiller, 470. Sa réponse aux plaintes que le duc de Mayenne lui fait faire, 576. Il invite ce due à mettre un peu de côté son intérêt particulier, et à consulter davantage l'intérêt public, 580. Est fait septième président par le Roi, XLVII, 17. (L'Estoile.) XLIX, 462.

LENGLET - DUFRESNOT, éditeur des Mémoires de Philippe de Comines; la préface dont il a fait préceder cette édition n'est le plus souvent qu'un panégyrique de Louis x; les faits n'y sont pas toujours ra-ce-tés avec exactitude; omissions inportantes, XI, 121. Nécessité de faire précéder les Mémoires de Philippe de Comines d'une introduction plus impartiale et plus couplète; dans quelles sources il a fallu puiser pour la faire, 122. Les notes de Lenglet-Dufresnoy ont éte abrégées, et pourquoi; ses pièces justificatives ont été également réduites, 123. Quelles sont celles qu'on a conservées, et quelles satres ont été ajoutées, 124. ( Averus.) —Public en 1741 une nouvelle édition du Journal de Henri 1v per L'Estoile, XLV, 26. Réflexions critiques sur cette édition, 27 et 42. (Notice.)

Leno ( le comte de ), envoyé en Ecosse, dépense mal à propos les deniers du Roi; passe au service de celui d'Angleterre, épouse une de ses nièces, XIX, 560.

LENONCOURT, chancelier de l'U-nion, sort de Paris emportant les sceaux; à quel dessein; ses crés ciers font tout saisir chez lui, XLVL 145.

LENONCOURT ( le cardin. de ) est outrageusement menacé en pleia conseil par le comte de Soissons; : mort, XLVI, 327.

LENORMAND, avocat au grand conseil, est subitement attaqué de frénésie; pourquoi, XLIX, 200.

Leon (le seign. de) est tué à la bataille de S.-Aubin, XIV, 408.

L'EON X, pape, essaie de detour-ner Louis XII de son entreprise sur le Milanais, XV, 124. Fait faire anprès de ce roi les plus vives demarches pour obtenir la dissolution de concile de Lyon, 125. ( Tabl. du règ. de Louis x11.) — Effrayé des succès de François 1, lui demande une entrevue pour terminer les débats relatifs à la pragmatique, XVII, 19. Prend sur ce prince un grand ascendant; les principaux points de concordat sont arrêtés, 20. Public contre Lather une bulle éloquente et pathetique; le frappe casuite , 45. Traite secrètement sereur; rend public le s fait avec lui, 48. Meurt be violent, 50. (Introd.) e avec Charles-Quint; de cette ligue, 333. Réses qui lui font abanarti du Roi, 33 f. Meurt pprendre que les Fraurdu Milan, 359. (Mém. ley.)

URE, prince grec, aspire l'Eudocie, fille de l'usurRis, I, 67. Inquicte les 58. Epouse Eudocie; ne dre le passage des Ther2. (Notice.)—Refuse de re au marq. de MontferDéfend vigoureusement 336. (Ville-Hardouin.) (le capit.), fils de M. de usere, maître de la gardeloi, est tue au siege de , XXVII, 361.

n, archiduc, s'empare de hàteau de Calcof, au voiix-la-Chapelle, XLVIII,

; (le cheval.) dresse une prés de Séez au comte ry, et lui tue du moude, Défend le château de la-Juhais contre ce même t oblige de le rendre en so écus, 110.

rat, march. joaillier, est mme seditieux, et pour se un ligueur; il meurt eu qu'il est de la religion et assigne à comparoltre vant le grand juge l'échem, qu'il accuse de sa mort,

(le haron de), un des bandes qui desoloient la as Charles-le-Sage, IV,

a (Jean), chevalier fransé à la bataille de la Bros-III, 98. est pendu à Paris pour

est pendu à l'aris pour ifié un appel d'un prevôt heux, XLVII, \$17.

ı (M. de) écrit à un de ses

amis une lettre sur les affaires du temps, XLVII, 392.

LESCUN (le batard de), depuis connusous le nom de comte de Comminges, revele à la cour de France les intrigues de Jean d'Armagnac, XI, 169. Obtient pour récompense Severac et Capdenac, et s'attache à la fortune du Dauphin, 170. (Introd. ) - Se réunit aux Bretons révoltes ; succède au crédit du ministre Landais, favori du duc de Bretagne, XIV, 160. Abandonne les intéreis du Roi pour soutenir les droits de la princ. Anne, et servir les projets du duc d'Orléans; est privé de la senéchaussee de Guyenne, 166. Promet au sei jueur d'Albret la fille alnce du duc de Bretagne, et le détermine par là à venir au secours du

duc, 169. (Tabl. du règ. de Ch. rin.)
Lescus (Thomas de Foix), frère de Lautrec, défend Parme contre les Espagnols; chasse de la ville 6 ou 7 capitaines italiens et leurs compagnirs, XVI, 381. Force les Espagnols à lever le siège, 382. (Mém. de Fleurange.) — Soumet tout le duché d'Urbin; en met en possesion Laurent de Médicis, XVII, 376. Sa conduite dans le Milanais indispose les esprits contre lui, 335. Son entreprise sur Reggio à l'occasion des bannis, 336. Est remplacé par son frère Lautrec, 342. Est envoyé au secours de l'arme, qu'il est obligie d'ahandonner, 346. Rejoint l'armee de son frère à Crémone, 350. (Du Bellay.)

Liscus, conseiller au parlement de Pau, est envoyé par les protestans de ce pays pour réclamer contre l'arrêt du couseil portant retablissement de la religiou catholique et des ecclesiastiques dans leurs biens, L. 3g6.

Lasmorvières (le sieur de) bat les ingueurs et le duc de Savoie dans le Dauphine, XXXVI, 186. Il les bat une seconde fois au fort Barrault, 200. S'empare de la vallee de Morienne; oblige le duc de Savoie à se retirer du Dauphiné, 331. Emporte de force le fort Barrault, dont il devient gouverneur, 334. (Cheverny.) - Surprend Montelimert et plusieurs bonnes places, XXXVIII, 301. Reprend Montelimart sur les catholiques, 344. Chasse les ligueurs du pont de Beauvoisin et de S.-Laurent-du-Pont; s'empare de Briancon et d'Exiles, XL, 158. Rétablit dans Grenoble le parlement et la chambre des comptes, 199. Va en Provence au secours du sieur de La Valette, 200. Bat les Savoyards à Esparon de Pallières, 201. Attaque pres de Montméliant l'armée italienne conduite par le duc de Montemarciano, 301. Surprend Luz, s'empare de Corbon; va au secours de Morestel, 302. Livre combat à l'armée savoyarde, et la met en déroute, 303 et suiv. S'empare du chàteau d'Avalon, 306. Reprend Draguignan; se rend maltre de Digne, d'Antibes, d'où il chasse les Sa-voyards, XLI, 99. Les poursuit jusque sous les remparts de Nice; part pour attaquer Vence, 100. Empor-te S.-Marcellin, 101. Passe le mont de Genèvre; prend La Pérouse, 104. S'avance dans le Piémont; s'empare de la tour et de la vallée de la Luzerne, 105. Attaque Vigon, s'en rend maître après une vive résistance; envoie au Roi 10 drapeaux ennemis, 106. Fortifie Briqueras; y fait transporter du canon, 100. S'approche de Cavours en ordre de bataille, 111. Assiège cette place; s'em-pare d'une tour du château, 112. Poursuit les Savoyards dans leur retraite de Briqueras, 114. Revient presser le siège de Cavours, 115. Accorde une capitulation et se rend maître de la place, 117. Se retire en Dauphine après avoir assuré ses garnisons, 118. Va au secours de la citadelle de Briqueras; assiege le fort de S.-Benolt, qui se rend par composition, XLII, 397. Se rend maitre de toute la Morienne, XLIII, 342. Se saisit d'Aiguebelle et du château de La Rochette, 343. Emporte ct détruit un fort bati sur l'Isère par le duc de Savoie; prend le châ-teau de Chamouset, 344; la tour de

Charbonnière, le château de L'Aiguille, 345. Bat le duc de Savoie près de Montméliant, 346. Fait pres-dre Alost, 350. Se prépare à atta-quer le fort de Barrault, 408. S'en rend maître, 411. (Mem. de Cayat) - Defait les troupes du duc de Sevoie, XLVII, 208. Attaque et prend le fort de Barrault, 223. S'empare de Chambery, 288. Prête le serment de maréchal de France estre les mains du Roi, 324; puis au parlement, 359. (L'Essoile.) — Essaie par ses discours de ma nir dans l'obéissance au Roi l'assemblée des protestans de Greso-ble, L, 313. Fait des levées ser son seul crédit, les conduit en Picmont au secours du duc de Savoie, 363. Est envoyé l'année mivante pour commander les troupes que le Roi envoie en Piémont, 402. Force don Pèdre à renoncer à yfaire la guerre, 403. Est envoyé pour commander l'armée réunie devast S.-Jean-d'Angely; fait attaquer k faubourg de Taillebourg, 508. Se décide à faire abjuration; est fait connétable, 539. Vient à Montpellier remercier le Roi, 542. Travaille au rétablissement de la paix, 543. (Fontenay-Mareuil.)

LEPARE (le seign. de), issu de la maison d'Albret, commandant de Mesagne, petite ville de la terre d'Otrante, est fait prisonnier et conduit à Brindes; visite Guill. de Villeneuve et lui donne dix ducats, XIV, 275. Est mis sur la même galère que lui, 304. Est échange pour le fils da comte de Chamberin, fait prisonnier par les Français, 307. (Mém. de Villeneuve.) — Entreprend la conquête de la Navarre, sounct tout le pays; est battu près de Logrono, et désavoué par le Roi, XVII, 47 (Introd.), et 287.

LESPINE, tré-orier des guerres, se distingue à la défense de Sienne, XXI, 219.

XXI, 219.
LESSAR (le sieur de), gouvern. de Saumur, livre au roi de Navarre cette ville et le pout, XXXIX, 112. Comment il découvre et fait échouer un

lorme par des ligueurs sur la Tours, 269.

ARAC, fils d'un medecin, est pour avoir voulu tuer le préforget, XLVIII, 68.

MELE (le sieur), gouvern. de se pour le Roi, bat et met en emée de Lansac, XL, 64 et miste au siège de La Fertél, 69. Est fait prisonnier au craon, XLI, 69.

ta (Hugues de), homme trèst dans la langue latine, est it au consistoire des cardist y parle des affaires de , XL. 88.

FRE (Baymond de), pricur de 10, attaque avec vigueur les 16 de Tripoli, VII, 54. Est i par le maréchal Boucicaut projetcontre Alexandric, 146. PARELER (Charlot), chausse-Paris, arrête pour plusieurs avous ses crimes, et nomme 5 de ses complices, qui sont 16 avec lui à être pendus,

un de S. Louis sur son expen Egypte, écrite par luit traduite du latin, II, 154

ia, garçon des plus debaumant chez La Chapelle-Mari se moquant de la mort et ment de Dieu, tombe en foit meurt deux heures après, 528.

iga, référendaire en la chan-, accompagne de 2 a 300 is, va demander au duc de e la treve ou la paix; incasarquable au sojet de Senaut, 426.

SEER, marchaud de vin, the art, un des gouverneurs de d; pourquoi, XIAI, 127 segue, recteur de l'Univerpute a l'evèque de l'arts son preseauce a la Sorbonie., 326.

, 526. (Ant. de' s'empare de Va ille sur le Pô, et fait prisonléas de Birague, XVII, 425 L-J. Medequii, XVIII, 48 Assiège Biagras, s'en rend maltre, et la perd ensuite, 51. Assiège Fossano, 475. Danger qu'il court dans un assaut, 477. Ses tentatives pour avoir la place à composition, 482. L'obtient enfin par capitulation, 487. Son discours à l'Empereur pour le détourner d'envahir la Provence, 503. Il meurt aux environs d'Aix, XIX, 158.

L'Evâque, soldat, sollicité par de belles promesses de la part des Seize de tuer le président Brisson et ceux qu'on lui désignera, s'y engage, mais fait secrétement avertir le président, lui conseille lui-même de sortir de Paris, XL, 372.

LEVERT, chevalier français, se distingue à la bataille de Cocherel, IV, 267. Y blesse à mort le baron de Marcuil, 269. Renverse à terre l'étendard du comte de Montfort; aide Duguesclin à se remettre sur pied, 298. Devient un des chefs de bandes qui desolent Li France, 323.

Levoix (Jean), conseiller au parlement, fait dechiqueter le visage à la femme de Boulanger, procureur au Châtelet, parce qu'elle refuse de continuer de vivre avec lui; il est absous par le parlement de Rouen moyennant de l'argent, XLV, 208.

LESIGNY (Pierre Vive, sieur de), surintendant general de l'armes française, est euvoyé à Strasbourg pour demander des vivres et rafralchissemens, XXVI, 413. Fait au connetable un rapport peu favorable aur les dispositions des habitans de cette ville, 416.

LIBERTITE est fouctte par les car refours de Paris pour avoir épouse deux temmes, XLIX, 178.

LHOWME (Thomas), trompette du fior, apporte au duc de Mayenne des lettres du tiers-état et du clerge de Chartres, pour lui demander un lieu non suspect entre Paris et S Denis où ou avisera aux movens les plus propres a pacifier l'Etat, XIV 335.

L Houner, libraire, est pende pour un libelle contre les Guise trouve chez lui, XXXIII, 97

L'Hospital (le chaucelier), dans l'espoir de rapprocher les deux partis qui divisent l'Etat, convoque une assemblée de notables à Fontainebleau; il essaie de calmer l'effervescence qu'y fait naître la proposition de Coligny, XX, 91. Fait convo-quer les Etats à Orleans, 92. Publie un édit qui dérobe les protestans aux persécutions, et indique une conférence entre les évêques et les ministres de la réforme, 97. Collo-que de Poissy, 98. Malgré l'opposition des parlemens, il fait publicr l'édit qui permet aux protestans de célébrer publiquement leur culte hors des villes, 100. Donne tort aux catholiques dans le massacre de Vassy, 103. Fait rendre à Roussillon, en Dauphiné, l'édit qui fixe le commencement de l'anuée au premier janvier, 117. Fait rendre deux or-donnances à Moulins, l'une sur le domaine, l'autre sur la réformation de la justice, 120. Son obstination à ne pas croire aux complots des protestaus, 124. Se démet de la place de chancelier, 132. (Introd.) — Dans sa harangue à l'ouverture des Etats d'Orléans, il s'élève contre les abus qui se commettent en tous états, surtout dans celui du clergé, XXXIII, 134. Son discours au colloque de Poissy, 147. Il contribue plus que les autres ministres à la paix de 1568; publie sur la nécessité de la faire un ecrit dont les théories ne pouvoient s'appliquer aux circonstances, 423. (Castelnau.) — Dans un conseil tenu à Mouceaux défend les protestans, et propose d'envoyer l'amiral au devant des Suisses pour les empê-cher d'avancer, XXXV, 57. (Mém. du duc de Bouillon.) - Fait des vers sur la bataille de Dreux, XLV, 58. (L'Estoile.)

L'Hospital (la chancel. de ) abjure la religion protestante, et va à

la messe, XLV, 303.

I. Hospital (Michel Hurault de), petit-fils du chancelier de L'Hospital, conseiller au parlement, publie des écrits au sujet des troubles de France; est nommé membre de la com-

mission destinée à remplacer le chambre de justice de Bordenux, XXXVII, 291.

L'Hospital (Paul Horault de), archevêque d'Aix, préchant le carème à S.-André, scandalise la paroisse d'Ablon pour avoir dit qu'on y chante de vilaines chansons, XLVII, 432

L'HUILIER, maître des requêtes, est nommé du conseil général de l'Union, XX, 222. Se distingue parmi les partisans les plus zélés de la cause royale, 259. Est désigné pour prevôt des marchands, 261. (Introd.)—Présente à Henri rv les clefs de cette ville, XLII, 196. (Cayet.)—Est nommé prevôt des marchands nombistant le duc de Mayenne, XLVI, 292. Sa réponse aux Seize qui luidemandent de parler au duc de Féria pour leurs rentes de la ville, 354. Sa réponse aux reproches que visunest lui faire les quarteniers de Paris, 583. Il leur jure qu'il n'est ni ne veut être Espagnol, non plus que M. de Mayenne, 584. Son différend avec le cardinal Pellevé, 587. Il présente les clefs de Paris au Roi, XLVII, 20. (L'Estoile.)

LIANCOURT (M. de), mestre de camp du régiment de l'icardie, force les barricades de Sommières, et contraint cette place à capituler, L, 541.

Liberati (François), mathématicien, est pendu pour avoir écrit des lettres au Roi, XLVI, 223. Liberta (le capit. Pierre) entre-

LIBERTA (le capit. Pierre) entreprend de remettre Marseille sous l'autorité du Roi; comment il exècute cette entreprise, XLIII, 208 et suiv. Après la réduction de cette ville est nommé viguier perpétnel, 216.

LICARRAGUE (Jean de), ministre protestant de l'église de la bastide de Clarence, traduit par ordre de la reine Jeanne le catéchisme et le Nouveau Testament en langue basque, XXXVII, 306.

LICHAUX (le capit.) est tué au siège de Dronier, XXIX, 134.

LIENNARD, commandeur de Rhodes, espagnol, est tué dans une cas-



LIEVIR DE STEELART, écuyer gantois au service du duc de Bourgogue, est tué au siège d'Alost, X, 119.

Lievin Bonne, macon, se met à la tête des rebelles de Gand; devient leur capitaine; marche avec eux sur Oudenarde, X. 70.

Oudenarde, X, 70.
Latvar. (Le), de Rouen, à la tête de 10,000 bourgenis de cette ville assiège Rouleboise de concert avec Duguesclin, IV, 241.

LIGHANE (P. de) est tué à la bataille de Grandson, X, 395.

Lione (J. de) joûte au mariage du

due de Bourgogue, X, 368.

Liguens (le sieur de) soulève les
habitans de Chartres et les entraîne
dans la Ligue; motifs de sa conduite,
XXXVI, 132.

LIGHEROLLES, favori du Roi, est assassiné au milieu de la cour; ce mourtre, resté impuni, y cause beaucoup d'agitation, XX, 144; XXV, sos.

LIGHERY, commandant de Vermeuil pour la Ligue, rend cette place an comte de Soissons, XL, 2.

Lignières (le capil.) est tué dans une course avec partie de sa compagnie entre Hesdin et Montreuil, XXI, 49.

Lionoux (le sieur de), blessé au siège de Rouen, meurt de sa blessure, XLIV, 548.

Lieur (Louis de Luxembourg, seign. de), fils du comte de S.-Paul decapite sous Louis xi, remarque le chevalier Bayard, XV, 161. Parle de lui à Charles viii, 164. Le presente au Roi, qui l'attache à la maison de ce seigneur, 167. Reçoit apres la conquête de Milan les seigneuries de Tortone, Vagayre, etc., qui se revoltent ensuite, 219. Se propose de les réduire; entre dans Vagavre, 220. Sa conduite envers les habitans de cette ville, qui viennent lui demander pardon, 221. A la priere de son heutenant Louis d'Ars, il le leur accorde; offre à Bayard touse la vaisselle qu'ils sont venus lui présenter, 222. Usage que le bon

chevalier en fait, le seigneur de Liguy, touché de sa générosité, lui envoie le leudemain un beau présent, 223. Epouse la princesse d'Altemore, qui meurt de chagrin après son départ de Naples, 224. Cause de la mort de ce seigneur, 225.

Liguz (la): factions qui la partagent après la mort de llenri 111 , XX, 231. (Introd.)—Pretentions de cha-cun des princes qui la soutiennent, XXXVI, 223. (Mem. de Cheverny.) - Articles de la Ligue qui sont iuiprimes et envoyés par toute la chrétientė, XXXVIII, 254. Observations sur ces articles, 257. Les chefs de la Ligue prennent les armes en 1585, 263. Leurs motifs apparens, 264. Contraventions des princes de la Ligue à l'édit de réunon, 410 et suiv. (Cayet.) — Efforts de l'Espague pour fuire choisir par les Etats géneraux de la Ligue un roi à sa dévotion, XLIV, 331. (Villeroy.) Les quarteniers et dix nuiers de Paris vont dans les maisons faire signer la Ligue, XLV, 148. Vers faits sur la Ligue et le gouvernement, 305. Observations remarquables sur l'etat de la Ligue, tircesde la Suite du Manant, XLVIII, 388. (L'Estoile.)

Lieue des protestans en France: variations dans son gouvernement; elle n'est ni toute populaire ni toute aristocratique, XXV, 236 et suiv.

LIGURUIS (les) demandent insolemment à la cour du parlement qu'elle fasse justice de Du Belloy, huguenot, prisonnier à la Conciergerie, XI.V, 367. Disposent à leur gre descures de l'aris, 370. Abstient les sépuleres et figures de mai bre erigés par le Hoi dans l'eglise de S.-Paul pour ses mignons S.-Mesgrin, Quelus et Maugnon, 380. Après la mort de Henri III, ils mettent en liberte, moyennant rançon, ceux qu'ils ont emprisonnes pour faciliter l'assassinat de Jacq Clement, XI.VI, 5. Une hande de liqueurs qui sont alles à S.-Cloud en hateau pour honorer les cendres de Jacq. Clément sont submergés à leur retour, 6. Les liqueurs font chanter un Te Doum à Notre-Dame en réjoulssance de l'élection du pape Grégoire x1v, 120.

Lincestre, docteur, prêche con-tre Henri de Valois, qu'il appelle vilain Hérode, et fait prêter le serment à tous ses auditeurs qu'ils emploieront jusqu'à la dernière goutte de leur song et au dernier écu de leur bourse pour venger la mort des deux Guise, XLV, 379. Singulier sermon sur la mort de la Reine mère, 383. Il rassure la conscience d'un des premiers de l'Union, 397. Sauve des fureurs du peuple deux dames huguenotes, 404. Au grand étonnement de plusieurs, il prêche pour la paix, XLVI, 432. Reçoit des lettres du Roi pour l'aller trouver pour sa conversion; se rend auprés du légat; comment il en est accueilli, 458. Va se jeter aux pieds du Roi pour lui demander pardon; fait son éloge en chaire, XLVII, 44. Est mis par M. d'O sur l'état des prédicateurs du Roi, avec les gages de 200 écus par an, 66. Essaie cu vain de convertir à la religion catholique un procureur des comptes, 75.

Lincoln (l'évêque de) se distinque par ses dévastations en France,

ΪV, 96.

LINCOVITE, licutenant pour l'Empereur en Styrie, va au secours de la ville de Clisse occupée par les Uscochiens; est défait par les Turcs et se sauve avec peine, XIIII, 308.

LINDESEY (le comie de) vient au secours de La Rochelle avec une grande flotte, LI, 108. Vaines tentatives faites à cet égard, 111; il se retire en essayant de s'entremettre au moins de l'accommodement de cette ville avec le Roi, 113.

LIONNEL DE MALDEGHEN défend Compiègne contre les troupes du

Roi, VII, 261.

Laques (le seig. de) commence la guerre entre Charles-Quint et Francois i en s'emparant de l'abbave de S.-Amand et de la petite ville de Mortaigue dans le Tournsisis , XVII, 304. Est fait prisonnier le jour de ses noces, {70 Surprend à Bouh in le capit lie laigne, XIX, 442. Estrepoussé et mis en fuite, 443 L'Isle (Manassès de) prend la croix, I, 102. Repousse les Gress dans une première rencontre, 190. Est nommé du 5 corps de bésile contre l'empereur Alexis, 198. Accompagne l'empereur Baudosin dans son expédition, 290. Accompagne Ville-Hardouin à Andrinople,

compagne l'empereur Baudonn dans son expédition, 290. Accompagne Ville-Hardouin à Andrinople, 302. Part de Constantinople avec Ville-Hardouin, se rend à Tzaralem et se porte vers Andrinople, 344. Est commis à la garde du camp devant cette ville, 352. Rallie les fuyards à la hataille d'Andrinople, 356.

la bataille d'Andrinople, 356.

Lisle (le comte de) seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

Liste (le sire de ) est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV,

L'Isle (le cap.) est fait prisonnier au siège de Montcalve, XXX, 238. Lisle (M. de) écrit au Roi que tous les chevaliers et seigneurs espagnols souhaitent M. le Dauphin pour serviteur de l'Infante, XLVIII,

13q.

L'Isle-Adam passe au service du duc de Bourgogne, VI, 331. Est introduit dans Paris avec un corps de troupes bourguignonnes; enfonce les portes de l'hôtel de S.-Paul; contraint le Roi à monter à cheval, et le conduit dans toute la ville, 337. Osc parler à Henri v avec familiarité et le regarder en face, 356. Est arrête, 357. (Tabl. du reg. de Ch. ri.) - Ses intelligences dans Paris; entre dans cette ville en crimit vive Bourgogne! VII, 203. Va trouver le Roi dans son hôtel, lui parle svec respect, 294. Marche contre les gess du Dauphiu, les force à rentrer dess la Bastille, 295. Recoit cette forteresse à composition, 296. Combet les Anglais, 306. Est obligé d'absadonner Pontoise; va mettre garnison à Beauvais, 308. Assiège la ville de Toucy, 325. Prend l'église de L'Estang-Saint-Germain, 326. (Mem. de Fenin.) - Est un des cheis de l'entreprise qui a pour but de chasser les Anglais de Paris et de recevou



Listanois (Anne de Vienne, sieur de Beaufremont, fils unique du baron de), est tué dans un combat livré près de Montargis, XXXVI, 98.

Litige: d'où ce mot tire son ori-

gine, 111, 306.

LIVAROT, un des miguous du Roi, se bat en duel avec le marquis de Maignelais qui le tue, et qui est tué ensuite par le laquais de Liva-

rot, XLV, 207.

Livaces, habits que les rois fai-soient distribuer aux officiers de la couronne et à ceux de leur maison dans les fêtes solennelles, III, 96. D'où viennent les livrées des seigneurs d'aujourd'hui, 97. Ces livrées s'appeloient aussi manteaux, 98.

Losz (le seign. de La), enseigne da duc de Bouillon, fait prisonnier au château de Hesdin, se sauve des mains des ennemis, et pourvoit à la défense du château de Bouillou, XXXI, 333.

Lopnon (Ludovic, comte de), remet par capitulation la ville d'Alexandrie au seigneur de Lautrec.

XVIII, 48.

LOREAG (le marechal de ) est nomme lieutenant du Roi pour la ville de Paris et de l'Ile de France, XIII, 348. Est envoye en Normandie pour defendre cette province contre les Bretons , 370.

Lot salique : son origine; fut touours religiousement conservce pour la couronne, IV, 7; Fut solennellement reconnue par les patrs du royanne après la mort de Louis-le-Hatin, 75, et confirmée dans une autre assemblee des prelats, des seigueurs et des hourgeois, 76. Discussions qu'elle fit naître apres la mort de Charles le-Bel. 83.

LOIGEAC (le sieur de), favors de Henri III, demandant au Roi une lace de surete après la mort du duc de Guise, est renvoye de la

cour, puis tue en allant a la chasse, XXXIX, 33.

Loisee (Ant.), avocat au parlement, est nomme avocat general, et charge par le Roi de preparer tout pour le rétablissement du parlement de Paris, XLVII, 28.

L'Oiseleux est introduit dans la rison de la Pucelle pour tâcher de lui faire tenir des discours qui puissent tourner contre elle, VIII, 296. Vient lui demander pardon peu-

dant qu'elle va au supplice, 306. LOBBAIS, chef de seditieux, maltre de la ville de Sisteron dans le Comtat, refuse de se rendre à Avignon auprès du maréchal de Vicil-leville, XXVIII, 250. Est attaqué par la troupe du maréchal, 255. Se voyant hors d'etat de resister, se tue lui-même, 257.

LONGHAN (le capit.), du parti de la Ligue, est fait prisonnier devant Novon, M., 279. Long-Chaur (Henri de ), seign.

Long-CHAMP (Henri de ), seign-croise, se rend dans la Pouille, I,

LOXGRAG forme le projet de tromper les Parisiens en feignant d'être dans la disgrâce du Roi; son projet est decouvert, XLV, 394.

Losureval (Artus de la chevalier, entre pour le Roi dans la ville de

S.-Quentin, XIII, 404.

LONGUEVAL (le seigu. de ) forme une entreprise pour surprendre les ennemis près de Luxembourg, XIX, \$15. Pen de succes qu'il y obtient, \$46. (Du Beller.) - Est fait prionnier a la bataille de S.-Quentin, XXIV, 202. (Mem. de Tavannes.) Lovacivitar [Claude d'Orleans,

duc de 🗽 est tue à l'âge de 16 aus devant Pavic, XIV, 541.

Loxoveviere le duc de), chargé de ravitailler Terouenne, perd la bataille de Gume, aste, où il est fait prisonnier, NV, 126. , Tabl. du règ. de Louis vis., - Negocie le mariage du Roi avec Marie d'Angleterre, 202. (Mem. de Fleurange)

Longt i ville (le duc de) part de Comprégue pour aller au secours de Senlis, XXXIX, 172. Adresse un discours à ses capitaines pour les prier d'obéir au sieur de La Noue, auquel il remet le commandement de sou armée, 173. Prend le château de La Grange-le-Roi; assiège Montereau-sur-Yonne, 179. Est blessé à mort à la porte de Dourlens, XLIII, 30. (Mém. de Cayet.)—Délivre Senlis assiège par les liqueurs, XLV, 401. Est blessé d'un coup d'arquebuse; meurt des suites de sa blessure, XLVII, 131. (L'Estoile.)

LONGUEVILLE (le duc de), malgré la bonne volonté que lui témoigne la Reine, quitte Paris en même temps que le duc de Bouillon, L, 229. Essaie en vain de se rendre maître de la citadelle d'Amiens, 282. Est forcé de se retirer, 284. Se rend maître de Corbie, 328. Se rend aux vœux des habitans de l'eronne, qui veu-lent lui remettre leur place, 345. Entre dedans, se fait remettre le chàteau, 346. Refuse de le rendre, 347. Abandonne le parti de M. le prince et obtient le gouvernement de Ham, 358. Vient à Paris après la mort du marechal d'Ancre; se marie avec mademoiselle de Soissons, 385.

LONGUEVILLE (madem. de) établit les carmélites à Paris, XXXVI, 432.

LONGUEVILLE (mad. de) est mise en liberté avec sa belle-fille et ses filles, par le moyen du duc de Mayenne, moyennant 60,000 écus, XLIV, 250. Constance de ces dames pendant leur captivité, 251.

LONGUEVILLE (Antoinette d'Orléans de), veuve du marq. de Belle-Isle, se retire à Toulouse au couvent des Feuillantines, où elle se fait re-

ligieuse, XLVII, 254.

Longwi (le sire de ) est fait prisonnier près de Château - Chinon, KIV, 6.

LOPPIAU (Mossen Peyrot), capit. espaguol, est tué devant Montpellier, attaquée par les catholiques, XXXIV, 357.

Lone (Ambroise de) veut reprendre la ville de Fresnay, et s'en retourne à Ste.-Suzanne, VIII, 92. Défend Ste.-Suzanne contre le counte de Salishury; forcé de capituler, lui paie 2,000 écus d'or comptant, 109. Prend la place de Rainfort en Anjou, 122. Part de Sabie;
attaque à un village nommé Anbrières un capitaine anglais, défait
sa troupe et le fait prisonnier, 12.
Accompagne Jeanne d'Arc jusqu's
Blois, 158. Poursuit les Anglais qui
ont quitté le siège d'Orléans, 12.
Assiste au siège de Jargeau, 181. Defeud Lagny contre les Anglais, 219.
Les force à s'éloigner, 220.
Long (la dame Ambroise de),

Long (la dame Ambroise de), femme de Robert d'Estouteville, prevôt de Paris, meurt fort regret-

iće, XIII, 372.

Longes (le seign. de) entre dans Mézières avec des troupes et des munitions, et renforce ainsi la garnison de cette place, XVII, 316. Se mesure avec le seigneur de Vauldray, du camp ennemi, 317. Emporte d'assaut le château de Comtes, 396. Monte le premier à l'assaut au siège de Pavie, XVIII, 73. Force la brèche et entre dans la ville, 74. Est envoyé en Ecoase avec une armée, XIX, 560.

LORRAINE (le duc de) est fait connétable par le duc de Bourgogne,

VI, 335.

Los (abbé de), de l'ordre de Cl-

teaux : sa mort, I, 242.

Los (Thierry de) se rend à Venise, I, 146. Arrête Murtzuphle et le fait conduire à Constantinople, 318. Est présent à la hataille d'Atramitium, 328. Est chargé du commandement de la garnison de Rusium, 386. Est battu par les Comms, 392. Conduit l'arrière-garde de l'armee contre Johannice, 406. Est envoye au secours de Renier de Triht, 410. Se rend à Nicee, y fortifie l'église de Ste.-Sophie, d'où il se défend, 424. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de defendre Nicomedie, 452. Attaqué par les troupes de Lascaris, est fait prisonnier, 444.

est fait prisonnier, 444.
Los Velès (le marquis de), ambassadeur d'Espagne à Rome, entreprend d'enlever l'évêque de Lamego, ambassadeur de Portugal, LI,

28: et suiv. Demande an cardinal Berberin la permission d'avoir des ms pour se garde; ce qui lui étant sefusé, il augmente le nombre de ses estafiers, 283. Combat livré entre sa suite et les gens de l'ambas-adeur de France qui escortent l'ambassamr du Portugal; ceux-ci trioment, et forcent Los Velès de retourner chez lui à pied, 287. Honteux d'avoir été vaincu, il public me ne se trouvant pas en sûreté à Rome, if n'y peut plus demeurer,

Losse (le sieur de), capitaine des Ecoessis, promet à la reine de Na-varre qu'il fera sauver le duc d'Alençon son frère de sa captivité, XXXVII, 150.

Losse (le capit. La), gouvern. du châtesu de Villarzy, est fait prison-mier par le duc de Nevers, XXXI,

Losses (le sieur de) vient à Paris Dreux, XXVIII, 71. Il apprend au mréchal de Montmorency la mort da maréchal de Saint-André, 73; XXXIII, 249.

Losze, principal commis de M. de Villeroy, d'intelligence avec l'Espagne et trahissant son maltre, se en se sauvant, XLVII, 439. Son corps est tire a quatre chevaux n place de Greve, 167.

Loriza (le général), autrefois riche, meurt, à l'âge de 80 ans, dans

la misere, XLVI, 405.

LOUCHARD, commissaire, est penda as Louvre comme coupable du œurtre du président Brisson; son caractère, ses vols, XLVI, 217.

Lovous (conferences de) : noms des personnages qui s'y trouvent, L. 332. Discours de M le prince de Condé; articles qui y sont arrétes; avantages qu'en retire M. le **prin**ce, 333.

Lotz (le capit. La) defend Chitellerault contre les catholiques, et repousse les capitaines Octavieu Montalte et Malate-te dans un asmt qu'ils livrent à laville, XXXIII,

473.

LOUMANS (Jean de), chambellan du Roi, chassé par mad. de Beaujeu, découvre au duc d'Orléans le projet formé par cette dame de l'eulever, XIV, 158. Son noble dé-voûment pour Anne de Bretagne,

Louis-re-Gros, roi de France à l'àge de 15 ou 16 ans, réunit les seigueurs contre Guill. de Normandie, et force ce prince à renoncer à ses projet, IV, 3a. Monte sur le trône, et rétablit l'ordre dans le royaume; établit le régime municipal; se ligue avec les comtes de Flandre et d'Anjou, 3 r. Il donne l'investiture de la Normandie au tils de Robert, et ne pouvant l'y soutenir, lui adjuge le comté de Flandre; force l'emper. Henri v à se retirer dans ses Etats, 32. Consent à recevoir l'hommage de Henri, roi d'Angleterre, pour la Normandie, 33. Fast couronner son fils Louis; sa mort, 34.

Louis-LE-Jeune, roi de France, couronne du vivant de son père, se fait reconnolire duc de Guyenne en épousant Eléonore, fille de Guillanme ix, duc d'Aquitaine, IV, 34. Donne l'investiture de la Normandie et sa filie Marguerite en mariage à Eu-tache, fils d'Etienne, roi d'Angleterre; part pour la croisade; à son retour abandonne le parti d'Etienne, adjuge la Normandie à Henri, his de Mathilde et de Plantagenet; se ligne de nouveau avec Etienne, 35. Fait casser son mariage avec Elconore, et perd toute l'Aquitaine; consent à donner la paix au roi d'Angleterre Henri 11; à quelle condition, 36. Marche au secours du conte de l'oulouse son vassal, 37.

Louis viir, roi de France, felicite Robert de Courtenay sur son elevation au trône de Constantinople, 🐽 lui promei des secours, l. 467.44 de l'Emp. lat.) — Est envoye de l'Emp. lat.) — Est envoj son pere contre l'armée anglaise, defait le roi Jean, IV, §8. Les ba-rons d'Angleterre lui offrent la couronne; quels droits il y pouvoit avoir; il l'accepte, s'embarque, mais voit le nombre de ses onnemis augmenter chaque jour, 50. Fait un traité qui assure son retour en France, 51. Refuse de rendre la Normandie au roi d'Angleterre; confisque tous les fiefs mouvans de la couronne qui lui avoient appartenu; force Richard, frère de Henri 111, à se rembarquer; renouvelle la treve de cinq ans avec ce roi; quelles en sont les conditions; sa mort, 52. Précis des guerres entre la Fr. et

l'Angl.)

Louis ix, roi de France, accueille le jeune Baudouin et le remet en possession de plusieurs domaines de sa famille, I, 492. Dégage la couronne d'épines, et la place dans la chapelle du Palais; demande à l'empereur Frédéric 11 un sauf-conduit pour le jeune Baudouin, et l'obtient, 498. S'oppose à l'abandon des terres de Courtenay par le jeune Baudouin à Ville-Hardouin, et fournit à ce dernier les fonds dont il avoit besoin, 500. (Décad. de l'Emp. lat.)
- Est sacré à Reims à l'âge de 12 ans, II, 29. Ses qualités physiques, 30. Marche avec sa mère au secours du comte Thibaut; gagne l'amour des soldats; rejette avec fermeté les propositions des seigneurs confédéres, 42. Réunit au domaine de la couronne les comtés de Blois, de Chartres, de Sancerre, et la vicomté de Châteaudun; fait renoncer Alix à ses droits sur la Champagne, 43. Marche contre le comte de Bretague et lui pardonne, 54. Entre dans la Bric à la tête d'une armée ; fait trembler Thibaut; ayant atteint l'age de 21 ans, est déclaré majeur ; réprime les prétentions exagérées du clergé, 55. Sa fermeté à cette occasion, 56. Apaise les troubles causés à Toulouse par le tribunal de l'Inquisition; obtient du Pape que ce tribunal suspendu, 58. Menacé par deux ssins du Vieux de la Montagne, s'entoure d'une compagnie de gardes ormés de massues, 59. Rachète la couronne d'épines engagée aux Vénitiens, et la recoit en grande pompe a Paris, 60. Sa reponse à la proposition que le Pape lui fait faire de

mettre le comte d'Artois, son frère. sur le trône imperial; envoie de ambassadeurs à l'empereur Fréde-ric, et l'engage à se réconcilier sver le Pape, 70. Travaille à terminer par des négociations nobles et frasches la lutte qui existoit entre eux; tient une cour plénière à Saumer; se rend a Poitiers pour installer se frère Alphonse dans son fief; danger qu'il y court, 71. Va trouver preque seul son ennemi Lasignan, de concerte tous ses projets et revient à Paris; met en état de défeuse les côtes de Bretagne et de Normandie; déclare dans un parlement Losign rebelle, marche contre lui, et per une attaque soudaine déjoue tous s projets, 72. Echappe au danger d'é-tre empoisonné, 73. Pousse la guerre avec vigueur contre le roi d'Andeterre; sa défense héroïque au post de Taillebourg, 74. Sa victoire à Saintes; accorde la paix à Lasignes. et pardonne à Isabelle, 75, et an comte de Toulouse; accorde une trève de 5 ans au roi d'Angleterre; lui permet de traverser la France avec son armée jusqu'à Calais, 76 Revient à Paris rétabli d'une m die contagieuse, 77. Presse les car-dinaux de procéder sans crainte à l'élection d'un pape, et leur proset sa protection contre Frédéric, 78. Se rend à Cîteaux avec la reine Bi che, ses deux frères, six barons, et deux envoyés de Frédéric; s'y 👄 tretient avec le pape Innocent IV; refuse de lui donner asyle en France, mais promet de secourir l'Eglise s'il la voit injustement opp<del>rimée, 80</del>. Décide que les seigneurs posses de fiefs dans deux Etats seront tenns de choisir entre les deux suzeraiss. et ne garderont de fief que dans le royaume qu'ils auront adopté; tombe dangereusement malade à Pontoise. inquietude générale des François pour sa vie, 83. Revenu d'un los évanouissement, Louis ix prie l'évê que de Paris de lui donner la croix, se rétablit promptement, et fixe son départ à deux ans, 84. Ne juge 🗪 à propos de se rendre au concile de

Lyon, 85. Desapprouve la conduite précipitée du Pape; a une première intrevue avec lui à Cluny, 86, puis eseconde; entretien remarquable de ces deux souverains, 87. Marie m frère Charles à Beatrix, héritière du comté de Provence, 88. Se prépare à la croisade, 90. Sa réense à l'archevêque de Paris et à reine Blanche, qui veulent l'en détourner, 91. Tient un parlement à Paris; résolution qui y sont prises, 93. Envoie des frères prècheurs et nineurs s'informer s'il a fait tort à quelques particuliers, 94. Apaise tous les différends qui existoient parmi les seigneurs, 96. Juge une t les d'Avesne; histoire qui donna on à cette cause, 97. Pour assurer la tranquillité de son royaume, enimêne avec lui le duc de Bourgogne **t les comtes** de Bretagne, de La farche et de Toulouse ; conclut une trive avec le roi d'Angleterre, 98. e rend a S.-Denis; y reçoit le bourdon et la pannetiere des mains du cardinal de Châteauroux; traverse Paris processionnellement; donne s dernières instructions à la resue **mche , à qu**i il confie solennellement la regence du royaume, 99. Se **set à la tête** de son armée et se dige vers Aigues-Mortes; son portrait, seo. Debarque dans l'île de Chypre, fait cesser la discorde qui regnoit nemi ceux qui devoient lui servir d'auxiliares, 101. Tient un conseil pour decider de quel côte il se duigera ; adopte celui du roi de Chypre, n ctort de faire une invasion en Expte; part de Nicosie, paroit deat Damiette, ordonne sur le champ In descente; son discours any chefs **qui l'ent**ourent, 102. Se jette dans mer et aborde des premiers, 103. **Entre dans** Damiette avec la reinc Marguerite; se rend pieds nus à la principale mosquee, autrefois delice à la sainte Vierge; prend la resolution funeste de passer l'etc dans cette ville, 104. Se decide a sarcher sur le Caire, 105. Rejette les conditions de paix que le Sultan

lui fait offrir; fait construire une digue sur le Nil, devant la Massoure: permet à regret à sou frère Robert de passer le premier, 106. Marche à son secours; est repousse, se replie; est attaque dans sa retraite, resiste avec courage, et obtient l'avautage du combai; sa douleur en apprenant la mort de son frère; il rétablit les communications de son armée ; vole au secours de son frère Charles d'Anjou; parvient à le sauver, 108. Rejette le conseil de retourner à Damiette; sa réponse fière au Sultan , qui lui fait demander de fixer un jour pour une bataille décisive; sa conduite admirable au milieu des maux qui viennent accabler son armée ; trait de bonté envers un de ses valets de chambre, 100. Veut se sa-crifier pour son armee; fait embarquer les malades sur le Nil; arrive presque mourant dans la petite ville de Casal, 110. Est arrête et conduit à la Massoure, 111. Sa piète, sa résignation pendant sa captivité; traite avec le Sultan de sa rancon et de celle des chretiens ; sa réponse à un mameluck qui lui apporte le cœur d'Almondan, 112 S'embarque pour la Syrie, debarque à Acre; motifs de son sejour dans cette ville; refuse de se liguer avec le sultan de Damas; obtient, apres de longues negociations, la liberte des Français prisonniers en Egypte; soutient des guerres avec les mamelucks et le sultan de Damas, 113. Parvient à fortifier plusieurs places de Syrie; reçoit des presens du Vieux de la Montagne, qui lui avoit fait des me-naces; se decide a rester encore quelque temps a Acre, malgre les instances de la reine Blanche, qui le presse de revenir, renvoie pres d'elle les comtes de Poitiers et d'Anjon , soigne lui-même les **malades , et** ren i les derniers devoirs aux morts, 114. Refuse de faire le pelerinage de Jerusalem, que le sultan de Damas l'invite a entreprendre ; raisons de cerefus, vinte les autres lieux celebres de la Palestine ; reçuit a Jaffa la triste nouvelle de la mort de sa mère, 🗤 🤄

Sa douleur, sa résignation, 1 16. Donne les ordres du départ ; quitte la Syrie; refuse de sortir du vaisseau qui portoit la famille royale, et qui venoit d'être endommagé par un banc de sable; débarque en Provence, 117. Réconcilie de nouveau les d'Avesne et les Dampierre, 119. Accorde au Languedoc et à la Provence nne ordonnance favorable au commerce de ces deux provinces, et y maintient l'usage de rendre la justice d'après le droit écrit; publie une autre ordonnance pour empêcher la corruption des juges; jette les fon-demens de la police civile de la ville de Paris, 121. Etablit les corporations, en dresse lui-même les premiers réglemens; fait un dénombrement de la noblesse indigente, et lui assigne des fonds; accueille les veuves et les orphelins des braves chevaliers qui avoient peri à ses côtés; étend sa sollicitude sur les pauvres laboureurs, 122. Fait transporter à ses frais des grains dans la Normandie, désolée par une horrible famine; fait de continuels voyages dans ses Etats pour s'assurer de la conduite des sénéchaux et des baillis; réprime partout les abus d'autorité, 123. Fait tenir auprès de lui les plaids de la porte; rend lui-même la justice; origine des parlemens, 124. Montre son integrite dans une affaire où son frère Charles d'Anjou étoit intéressé, et dans les différends qui s'elevoient entre lui et ses sujets à l'occasion de ses domaines; répare tous les torts que des particuliers pouvoient avoir éprouves sous ses prédéces-eurs, 125. Augmente les revenus de l'hôtel-Dieu de Paris; fonde plusieurs hôpitaux, la maison des Quinze-Vingts, le couvent des Filles-Dieu, et 800 maladreries; visite les pauvres et les malades; déploie l'appareil le plus pompeux dans les occasions importantes, 126. Fait transcrire tous les manuscrits qui se trouvoient dans les monastères, et forme une hibliothèque à la Sainte-Chapelle où il va souvent travailler; declare au roi d'Angleterre qu'il le

verra avec plaisir en France; Mrs brillantes à l'occasion du voyage ce prince, 127. Est tenté de rendre la Normandie gu'Henri nı ki redemande, mais en est détourné par les raisons de ses ministres et baross, marie sa fille Isabelle avec le jeu Thibaut, roi de Navarre, 128. Finne son fils alné Louis avec Béreng fille d'Alphonse x, roi de Castille; consulte la famille sur le dessein qu'il avoit formé de se consecrer entièrement à Dieu; sur les instances de son épouse, de ses frères et de son fils, abandonne ce dessei sa pieté excessive tournée en ridicule ; sa bonté et sa modestie à l'égard d'une femme qui la lui reproche avec iusolence, 129. Son ordosnance appelée quarantaine du Roi; autre ordonnance qui punit tous ceux qui vondront se faire justice par les armes; son traité avec Jacques, roi d'Arragon, 130. Il cède 🗪 roi d'Angleterre le Limosin, le Périgord, le Quercy, et une partie de la Saintonge; sa réponse aux mermures que cette cession fit maltre; reçoit de Henri l'hommage-lige pour les terres qu'il possédoit en France; voit terminer la contestation qui deroit depuis 5 ans entre les docteurs séculiers de l'université de Paris, et les frères précheurs et mineurs, 131. Rend le sejour des villes agréable et tranquille; trace de grandes routes, creuse des cananx, et double les revenus des domaines de la couronne, 133. Est pris pour arbitre du différend élevé entre le roi d'Angleterre et les seigneurs de ce pays; sentence qu'il rend à cette occasion, 134. I rie son fils Philippe avec Isabelle d'Arragon, 136. Consent à ce que son frère accepte la couronne de Sicile, mais ne parta e pas l'enthousiasme general pour la conquête de royaume de Naples, 138. Confirme les statuts du collège de Sorbonne; prend la resolution d'entreprendre une nouvelle croisade, 143. A la nouvelle des désastres de la Syrie. convoque un parlement à Paris; s'y presente avec la couronne d'épines;

LOU i tableau touchant des maux rétiens d'Orient, 144. Fixe à me le départ pour la Terre ; envoie des secours considé**à Sa**rgines; publie la pr.gsenction; quelle étoit cette iènce appelee les Etablissele S. Louis; idée genérale sur rdonnance; fait des disposimur assurer le sort de ses en-A leur éducation; rend les n de France, 147. Pourvoit à me du royaume peudant son 18; part de Vincennes; se rend 25-Mortes; raisons qui le déà se diriger vers Tunis, 149. que prés de Carthage et s'en 11 assuré que le roi de Tunis mpé, essaie inutilement d'atostte ville ; se décide à attens renforts que le roi de Nawoit amener; voit mourir Jean a, son fils; tombe malade, Jublie ses maux pour soulager es autres; trace pour son sucrectte belle instruction qui se i **dans J**oinville; ses dermers M; meurt sur un lit de cen- 151. Les philosophes les plus à la religion out temoigné m prince l'admiration la plus **'armée entière veut conserver** 

**Ú**s.) na et craignit Dieu toute sa liscours qual tint a son fils lorsqu'il tomba dans une i maladie a Loutainebleau; pajours la verite, et ne voulut meutir, 167. Sa sobriete, sa té; conseille a Jouvide de er sou vin pour eviter des madons sa vicilies e , 168; de ne dire on faire vilame chose l'eût a rougir si le monde le ; dit aussigned bacun doct s'haselon son ctat, mais avec sim-; m'ent jamais cutte brudee. Questions qu'd'fait un jour à

tes précieux , 155. Ils farent is ensuite dans l'église de No-

me, 153. (Tabl. du règ. de

Joinville sur Dieu et sur le péché; son discours à ce sujet, 170. Ini conseille, à l'exemple de J.-C., de laver les pieds des pauvres, 171. Donne la connétablie de France à Gilles Lebrun, à cause de l'amou r et de la crainte qu'il avoit de Dieu; appelle auprès de lui Robert Sorbon et l'admet a sa table; conversation entre le Roi, Robert Sorbon et Joinville, 172. Invite ce dernicr à avertir le roi Thibaut, son gendre, de prendre garde à donner de trop grands biens aux frères prècheurs, et à réparer auparavant les torts qu'il peut faire à autrui, 173. Prend la défense de Robert Sorbon contre Joinville qui l'avoit querelle sur son habillement, 174. Explique ensuite en présence de ses fils pourquoi il a defendu Robert Sorbon, quoiqu'il approuvat les reproches de Joinville, 175. Instructions qu'il donne à ce dernier, le lendemain du jour où son vaisseau manqua se briser contre un rocher devant l'île de Chypre, 176. Efforts qu'il fait pour affermir Joinville dans la croyance en la foi chrétienne, 177. Anecdote curicuse et instructive qu'il lui raconte à ce sujet, 179. Autres traits à cette occa-sion, 181. Temps qu'il consacroit chaque jour aux exercices de piété; recuit un jour d'un bon cordelier des instructions qu'il n'oublis ja-mais, 183. Exige de ceux qui l'entouroient qu'après avoir entendu la messe ils allassent aux requêtes du Palais à Paris; s'informe soigneusement de ce qui s'y passoit; va luimême souvent en ete s'asseoir au pied d'un chêne à Vincennes, fait approcher pres de las tous ceux qui ont a se plandre, accorde les parties, et rend justice à tous, 184. Licut anon an pardin, de Paris, yeu d'une cotte de camelot, et rend de même la justice, 185 Reponse qu'il tit un jour a l'evéque d'Auserre qui in demand it que tout excommunie tut contraint, sous peine de la conliscation de ses biens , de se faire absoudre dans un an, 186. Autre reponie qu'il fait à son conseil, qui

étoit opposé au traité qu'il venoit de conclure avec le roi d'Angleterre, 187. Remet au seigneur Regnault de Trie le comté de Dammartin, que ses conseillers vouloient qu'il retint, 188. Louis 1x, né le jour de S.-Marc, apôtre, jour où l'on faisoit en plusieurs endroits de France des processions avec des croix couvertes de noir; en mémoire de quoi; réflexion de Joinville à ce sujet, 189. Devotion du Roi pour S. Jacques et sainte Geneviève, 190. Peu après son couronnement va de Montlhéry à Paris avec sa mère, escorté par les habitans de cette ville, qui étoient venus en armes au devant d'eux pour les protéger contre les mécontens, 191. Reçoit la soumission du comte de Bretagne et lui pardonne, 192. Défeud par une lettre à Thibaut d'épouser la fille de ce comte, 194. Vole au secours de ce seigneur, attaqué par les barons mécontens, 196. Répond à ces harons qu'il n'entendra à aucun arrangement avant qu'ils n'aient vidé la Champagne; accorde la reine de Chypre et Thibaut, contre le gré et l'entreprise des rebelles, 197. Description d'un repas qu'il donne à Saumur, et noms des personnages qui y assistèrent, 200. Est enveloppe à Poitiers par les troupes du comte de La Marche; va parler au comte lui-même, et au bout de quinze jours retourne à Paris; passe le pont de Taillebourg au grand peril de sa vie, 201. Accorde la paix au comte, et acquiert par le traité quantité de terres; tombe malade, est cru mort, 202. En recouvrant la parole demande la croix, 203. Fait abattre le château de La Rocheglay, sur le Rhône, 206. Reçoit dans l'île de Chypre une ambassade du roi de Tartarie; envoie à ce roi de riches présens, et deux frères mineurs pour l'instruire dans la foi chrétienne, 209. Donne à Joinville 800 livres tournois, 210. Donne l'ordre de faire voile pour l'Egypte, 213. Un vent horrible sépare de sa flotte plus de 2,000 chevaliers, qui sont jetés à Acre et autres lieux étrangers; ar-

rive toutes les forces du Soudm, 214. Ordonne qu'on déberquers k lendemain, 215. Se jette à la mer et aborde au rivage, 218. Reçoit la nouvelle de la mort du soudan d'Egypte et de la retraite des Sarrasi monte à cheval et entre dans Damiette, 219. Ordonne qu'on retica-dra dans la ville tous les vivres, et qu'on transportera chez le légat tous les meubles, 220. Assiste est sermons du légat, 226. Après l'arrivée de son frère Alphonse, consult ses barons sur ce qu'il convenoit de faire; se range à l'avis du come d'Artois, qui étoit de marcher su Babylone ou le Caire, 227. Fait faire une saignée au seuve Thanis pour en diminuer l'eau et donner libre passage à l'armée, et défend que personne attaque les Sarresi qui étoient devant lui, 228. Fait faire une chaussée sur le fleuve de Rexi, autrement Thanis, 231. Accorde 500 besans d'or à un Bédou qui offre d'indiquer un gué, et va avec ses trois frères essayer or gat, 239. Vole au secours du comte d'Artois; est attaqué par les Tures; se défend avec le plus grand course, 246. Se délivre des mains de 6 Ture qui l'emmenoient, 248. Comment il reçoit la nouvelle de la mort da comte d'Artois son frère, 251. la-formé par ses espions des projets des Sarrasins, fait sortir toutes le troupes du camp, et se prépare à souteuir le combat, 259. Vois se secours du comte d'Anjon; repousse les ennemis, 261. Pait construire une berbacane pour faire passer son armée du côté du Caire, 272. Vu les progrès de la maladie, qui exerçoit de grands ravages dans son armée, ordonne la retraite sur Damiette, 276. Lui-même, attaque de la maladie, refuse do se retirer dans cette ville avant que ses troupes fussent à l'abri de tout danger, 277. Se rend seul avec Geoffroy de Sargines à la petite ville de Cami; il y est fait prisonnier, 278. Est menacé par les Sarresins d'être misses

ples, s'il ne consent à leurs des; description de ce supplice, Conditions proposées par le illes sont acceptées, 291. Est nt au pavillon du Soudan : deson de ce pavillon, 292. Reçoit ment des emirs, 297. Consent r une partie du serment qu'ils posent, et rejette l'autre, 298. as qu'ils emploient pour l'y undre, 299. Le Roi est délivre, nà bord d'un vaisseau génois, ale 23 ,000 livres pour la ranla comte de Poitiers, 306. Phil. de Montfort à compter mirs 10,000 liv. de mécompte, iefuse des présens que lui offre part des enfans du Soudan un m renégat, 310. Sa colère : la comte d'Anjou son frère, rouve jouant aux dés avec Gaul-B Nemours, 3:3. Comment il m par les habitans d'Acre; conn fréres et ses harons pour sail doit rester en Palestine ou mer en France, 314. Felicite lle du conseil qu'il lui a donné, Mclare qu'il est décide a res-9. Accorde à Joinville l'argent lest nécessaire pour son ser-322. Reçoit une ambassade de m. Prédéric ; une autre du sou-D mas, qui lui promet de lui tre le royaume de Jerusalem, 18 l'aider contre les émirs d'E-323. Une autre encore du de la Montague, qui lui de-raon a uitié, 324. Recoit de la is ce prince des preseus, et lui mie en retour, 327. Sa reponse idan de Damas; envoie deman-Misfaction aux emirs pour les 🗯 qu'il a reçus d'eax; ceuxin promettent a condition qu'il navec eux contre le soudan de 8, 329. Propose de nouvelles tions, va a Cesaree, dont il fait er les murs, 331. Euvoir en rie des freres précheurs et des ns pour le Roi, 335. Rapport Dvoyes sur les l'artates, 333 ad a Jalla, où il reçuit les tiles brétiens et les cufans que les d'Egypte lai envoient, 3;6

Fait chevalier le prince d'Antioche. 347. Est trompé par les émirs et le soudan de Damas, qui font la paix entre eux, 354. Menacé par les Sasrasins, se retire dans le château de Sajette, 357. Sur l'avis de son conseil, renonce à faire le pelerinage de Jerusalem, 359. Fortilie Jaffa, 360. Enterre lui-même les chrétiens tués au combat, 367. Apprend à Sajette la mort de la reine Blanche; son deuil , 370. Après avoir fait faire des processions, se décide à retourner en France, 371. Ordonne à Joinville de conduire la Reine et ses enfans urques à Sour ou Tyr, 372. Quitte la ville d'Acre et arrive dans l'île de Chypre, 373. Refuse de quitter le vaisseau qu'il montoit, et qui venoit d'être endommagé par un banc de sable, 376. Nouveau danger qu'il court, 377. Ses réflexions à Joinville dans cette occasion, 379 Arrive a l'ampedouse; description d'un beau jardın, 381. Descend au port d'Hyeres, 383. Serm in d'un cordelier qui preche devant le Roi, 384. Se rend a Aig, puis à Beaucaire; à quelle condition il marie Thibant, roi de Navarre, avec sa tille babelle, 385. Comment il se conduisit depuis son retour d'outre-mer, 387. Fait la paix avec le roi d'Augleterre, contre l'a-vis de son conseil, 388. Soins qu'il se donne pour l'etablir aussi entre ses sujets, 389. Se fait chérir des Bourguignons et des Lorrains; son amour pour Dicu et pour sa mère, son aversion pour les juremens et les blasphèmes, 300. Bons exemples qu'il propose a ses enfaus, 391. Ses fondations picuses, 392; MUR OFdonnance sur la justice, 393. Abolit tontes les mauvaises contumes qui grevoient le peuple, 397. Sa charité envers les pauvres ; traits touchans à cet egard, 398. Se croise uue seconde fois, 399 Fombe malade à Tunis, joo Instructions qu'il laisse a son fils, fot. Quelques details sur sa mort, jo5. Euquête ordonnee par le Pape pour sa canonisation; est mis au rang des confesseurs, Ceremonie à cette occasion, 407.

(Mém. de Joinville.) — Circonstances où le Roi exposa sa vie, 400. Quelques détails sur la fête donnée à Saumur, 411; sur l'entrée du Roi dans la ville d'Acre, 413; sur la familiarité qui existoit entre le Roi et Joinville, 418. Anecdote à ce sujet, 421. Présens que Louis ix reçut à Sajette de la part de Comnène, seigneur de Trébisonde, 425. (Variantes)

riantes.)
Sa lettre au sultan Nedjm-Eddin,

III, 14. Se rend prisonnier à l'eunuque Djemaleddin; est conduit chargé de chaînes à Mansourah, et renfermé dans la maison du secrétaire du Sultan, 29, 41, 49, 53, 58. Dédaigne les habits que le Sultan lui envoie, et refuse de se trouver au repas qu'il avoit fait préparer pour lui, 42. Paie 400,000 pièces d'or pour sa rançon et celle de la Reine, de son frère et autres seigneurs, 33, 43, 44, 49, 58. Passe à la rive occi-dentale du Nil, et s'embarque pour Acre, 34. Après avoir échappé des mains des Egyptiens, se décide à porter la guerre dans le royaume de Tunis, 35. Ses préparatifs; re-çoit du roi de Tunis 80,000 pièces d'or, et n'en porte pas moins ses armes en Afrique; débarque à Carthage; sa mort change la face des affaires, 36, 58. (Extr. des aut. ur.) Les rois de France ont toujours regardé saint Louis comme le modèle qu'ils devoient suivre dans l'administration de la justice, 73. Charles viii voulant travailler à la réformation du royaume, écrit à la chambre des comptes de Paris pour qu'elle recherche la forme que ses predecesseurs, et surtout S. Louis, ont tenue en donnant audience au

pauvre peuple, 74. (Dissert. sur Chist. de S. Louis.)

Louis-Le-Hotin, roi de France. Etnt déplorable où il trouva la France en montant sur le trône; il public un édit pour l'affranchissement des serfs, IV, 72. Cet édit ne remplit pas l'attente du Roi, qui avoit besoin d'argent; accorde la paix aux Flamands, et blentôt se prépare à re-

commencer la guerre; meurt se milieu de ses préparatifs, 73. Pendant un règne fort court, ce sei rétablit l'ordre dans les mousoies, punit les exactions, favorise les lettres, accorde à l'Université le privilége des messageries, 74.

lége des messageries, 74.
Louis xi, fils de Charles vii, s'enit aux princes mécontens qui pe blient un manifeste sous son m VIII, 67. Réclame inutilement ou tre son père le secours du duc de Bourgogne, 68. Combat à côté de son père au siège de l'ontoise Porce les Anglais à lever le sié Dieppe, 71. Remporte une victoire sur les Suisses, et rejoint son père Metz, 72. Forme le criminel projet d'enlever son père et de s'emparer de la couronne, 78. Est relég Dauphiné, où il ne cherche qu'à du ner de nouveaux sujets de plaint au Roi, 79. Se retire auprès da d de Bourgogne, qu'il essaie de brou ler avec le Roi; fomente des intrigues à la cour; est accusé par une chronique d'avoir formé le projet d'empoisonner son père, 83. (Tall. du règn. de Ch. ru.) — Ré le 4 juillet 1423, est tenu sur les fonts par le duc d'Alençon, et baptisé par Guillaume de Champeaux, évêque et duc de Laon, 101. (Mémo res concern. la Pucelle.) - Netant encore que dauphin, il se rend indépendant dans le Dauphine; épouse Charlotte de Savoie malgré son père; s'enfuit en Franche-Comté, et de là en Flandre; se lie avec Charles, comte de Charolois, IX. 51. Fixé dans la ville de Genep, est instruit de ce qui se passe à la cour de son père, et prépare su vengeances, 52. A son avénement à la couronne, il promet froides au duc de Bourgogne une amnistie dont il excepte sept personne cherche à éloigner ce prince de la France, et se flatte de dominer à m cour, 53. Rachète les villes de la Somme cédées par la paix d'Arra. 54. Envoie au comte de Charolois Alain Chartier, évêque de Paris, pour le calmer et gagner du temps ; esse prince de se joindre au Bretagne, et lui livre betaille 1 Monthery , 55. Met en a capitale, négocie avec les ligues et les trompe; endes intelligences avec les is pour les soulever conrince, 56. l'arvient à sus-1 colère de Charles-le-Té-, devenu duc de Bourgogue ; rudence de se rendre à Pe-50. Est obligé de marcher les Liegevis, 60. Declare la Charles, 61. Lui accorde ve d'un an, 62. Ménage la tre Sigismond et les Suisses, zite coutre Charles René 11, Lorraine; conclut la paix roi d'Angleterre, et une 1 9 ans avec Charles, 66. rur secrètement ce prince spobasse, napolitain, le traces de son artifice en cette i, 69. Offre à Marie, du-le Bourgogne, d'epouser le i, et pendant ce temps s'emdeux Bourgogues, 71. Fait les Etats de Dijon de lui sement de fi-lélite; s'empare icardie et de l'Artois, 72. ns sur l'utilité que Louis xi avoir de marier le Dauphin chesse de Bourgogne; les s qui ont blame la conduite a cette occasion n'ont juge rés des evenemens imposprévoir, 73. Le Roi envoie dre son favori Olivier le qui est oblige de se retirer, ient il recoit les ambassales lettres de Marie, 75. mdigue abus de contiance, ex ambassadeurs des Litats ire les lettres de cette prin-G. (Foir aussi nur ces faits n. de Comines, XII, 275, paroit allige de la mort ict etd Imbercourt, rehabimémoire, preud leurs eus sa protection , reduit à l'oe par des cruautes la ville, IX, 78. Decide Maximm treve, flatte Edouard du de sa fille avec le Dauphin,

s'assure de la Savole, fait alliance avec les Suisses; renouvelle les hostilités avec Maximilien, le somme de comparoltre avec son épouse Marie à la cour des pairs; fait faire le procés à la mémoire de Charlesle-Téméraire, 80. Fait une nouvelle trève avec Maximilien, auquel il rend la Franche-Comté; ménage contre lui un soulévement en Flandre ; reprend possession de la Franche-Comté; bataille de Guinegaste, où l'archiduc triomphe; Louis gagne les Suisses à force d'argent, apaise Edouard par le même moyen, 81. Essaie de faire excommunier Maximilien sous prétexte qu'il empêche la croisade contre les Turcs; sa mort interroupt ses intrigues, 82. (Précis sur la sec. maison de Bourg.) - N'étant que dauphin, conduit des troupes contre Bale, prend Montbelliard en passant, bat les Allemands près de cette ville, ion. Se retire à Bruxelles; com-ment il y est reçu par le due de Bourgogne et son fils, X, 219. Est parram de Marie, fille de ce deinier, 220. Habite le château de Genep, 221. Noms de ses couscillers; son caractère, 222. Travaille a reconcilier le comte de Charolois avec son pére, 225. A la nouvelle de la mort du Roi, quitte Genep, se rend à Maubeuge, 228. Se fait cou ronner à Reims, 229. Sa conduite ambigué envers le comte de Charo lois et la famille de Croy, 231 S'aliène l'esprit du duc de Bourgogne et de son fils, 232. Envoie une ambassade au duc, et lui demande en vain qu'Olivier de La Marche lui soit remis, 233. Marche coutre les Bourguignons, les defait à Montthery, 236. Se reure à Corbeil, 238 Opinion d'Olivier de La Marche sur cette bataille, 241. Le Roi rassemble une grose armee a Paris, 214 Propose au comte de Charolois de lui douner en mariage sa tille Au ne, 247. Entrevues des deux princes a ce sujet, 258. Louis fait la mix avec les princes ligues; à quel les conditions, finement subtilité

du Rol en cette occasion, 249. Rappelle le duc de Bourbon dans ses bonnes grâces; fait son entrée à Rouen, 251. Donne sa fille en ma-risge à M. de Beaujeu, 252. Sa frayeur à Peronne en voyant le duc de Bourgogne entrer dans sa chambre, 287. A la mort du duc de Bourgogue, s'empare de l'Artois, 424. Marche sur S .- Omer, d'où il est force de se reurer; rend le Quesnoy, 425. Sa mort, 436. (Mem. de La Marche.) — Comment il échappe aux poursuites du comte de Dammartin envoyé par Charles vii pour le prendre, XI, 48. Sa re-traite à Genep près de Bruxelles, 49. S'égare dans un bois en chassant avec le comte de Charolois, 51. Se reud à Paris avec ce comte et le duc de Bourgogne; remercie ces princes des biens et honneurs qu'ils lui ont faits, et prend congé d'eux, 96. Reçoit à Tours le comte de Charolois, 97. Son trouble et ses inquisitudes inquiétudes en apprenant que le comte s'est égaré à la chasse, 98. Par considération pour ce prince, remet en liberté le duc de Sommerset, 99. (J. Du Clercq.)

Date de sa naissance; son horoscope, 150. Détresse de Charles vii au moment où il naquit; les historieus n'ont rien dit de son éducation; il n'eut pendant plusieurs années d'autres officiers que ceux de la Reine; quels furent son confesseur et ses gouverneurs, 151. Fut instruit par J. d'Arconvelle, 152. Sa réponse au cardinal Bessarion, rapportée par Brantôme, prouve qu'il fut instruit des sa première enfance, 153. Son mariage avec Marguerite d'Ecose, arrêté en 1428, est celebre 8 ans après, 154. Il est envoyé en Dauphine, dont les Etats lui accorden: pour sa première venue 10,000 florins, 155. Fait ses premieres armes au siège de Montereau, 156. L'opinion des écrivains qui soutiennent qu'il commanda ce siège, et que ses succès firent naître la jalousie de son père, est détruite par trois autôtités irrécusables, 158.

Louis accompagne sun père les à son entrée à Paris ; assiste à Bourge aux assemblées qui se tiennent po la pragmatique ametion; est ch de délivrer le Dauphiné, le Pe et autres provinces, des hands les ravagent, 159. Aidé des co lers qui lui sont donnés, il rétable l'ordre partout, 160. Retenu en à Lochès sous la conduite de so gouverneurs, la dépendance lui proit insupportable, 161. Exetté per des mécontens, et encore plus per son ambition, il consent à se mettre à la tête des rebelles, 162. Est conduit à Niort auprès du duc d'Alesçon ; prête son nom à un menifest publié par les princes mécousen. 163. Humilié par une répouse que lui fait le Roi son père, il a recour à la soumission; reçoit le revene « à la soumission; reçoit le reveau et le gouvernement du Dauphiné, 164. Se rend caution du paiement de la rançon du duc d'Orleans, 165. Seit sou père au siège de Creil; se dis-tingue à la prise de Pontoine; par-court avec le Roi le Poiton, la Saintonge, le Limosin, 166. Reste étranger à la seconde révolte des princes de distingue en siéma de princes; se distingue au siège de Dax; est chargé de délivrer la ville de Dieppe; attaque la bastille occupée par les ennemis, et l'enlève. . Est reçu en triomphe dans la ville; récompense les troupes surquelles il doit la victoire; assure le paie des gens de guerre, 168. Est chargé de réduire Jean d'Armagnac, s'empare d'Entragues et de Rhodez; fait arrêter Jean d'Armegnec avec son second fils et ses deux filles; met toutes ses terres dans les maiss du Roi, 169. Reçoit le comté de Comminges et les châtellenies de Rouergue, 170. Se porte sur Montbelliard; force le commandant à capituler; entre en Suisse, publie en même temps plusieurs manifestes en sens divers, 171. Permet k pillage à ses troupes; ravage les ca-virons de Bàle; triomphe des Suisses, mais en perdaut beaucoup de monde, 172. Signe un traité avec cux, 173. Va rejoindre le Roi à

Namcy; assiste aux fêtes brillantes es à l'occasion du mariage de Marguerite d'Aujou avec le roi d'Ansterre, 175. Est appelé à tous les macils du Roi; est nommé gonfamier de l'Eglise par le pape Eue 17, 176. Ne temoigne aucune souleur de la mort de sou épouse Marguerite d'Ecosse; ne cherche int à venger sa mémoire, 180. Dans toutes ses plaintes des injusticos et des injures qu'il prétend avoir éprouvées à la cour du Roi, ne parle nis de Marguerite, 181. Sou es**prit inquiet** et ennemi du repos le porte à conspirer; il prépare avec solques confidens les moyens de comparer du gouvernement, 182. Fémoignages du comte de Dammar-in à cet égard, 183. Le Dauphin in-arrogé par le Roi lui-même en pré-ence de Dammartin, l'accuse d'imposture , 184. Se retire en Dauphi-sé, 185. Demande aux Etats de cette province 40,000 florins qui lui sont cordés; renouvelle pareille dende; accueille tous les mécons; emploie des sommes considés à lier des intrigues avec les puissences voisines, 186. Agraudit son spanage, achéte les comtes de Clermont, d'Auvergne, de Saucerre; mande le gouvernement de la Normandie; propose au ltoi de conquerir la Guyenne pour son propre compte, 187. Traite à l'insu de a père de son mariage avec Char**lotte de Sav**oie ; malgre les défenses expresses du Roi le celebre à Chambery, 188. Envoie aupres de lui son mattre d'hôtel pour lui exposer ses vives alarmes sur les bruits qui se répandent que le Roi vient le chasser du Dauphine, 189. Fait prier son père d'envoyer un seigneur pour s'assurer de l'etat de son gouvernement; menace de quitter le royaume; met le seigneur de Montsoreau, envoyé du Roi, dans ses intérêts; rétexte un vœs pour se dispenser d'aller à la cour, 190. Eleve des difficultés sur les propositions d'accommodement qui lui sont faites au mom du Roi; se prépare à la guerre,

achete des armes, confirme les priviléges de la noblesse du Dauphiné, 191. Fait de grandes promesses à ceux qui se rendront auprès de lui; offre de se charger de l'expédition de Guyenne; confisque la terre de Valbonnais que le comte de Dunois possède en Dauphiné, 192. Fait dans cette province plusieurs réglemens utiles; réforme la monnoie; reduit le numbre des bailliages et des sénéchaussées; défend aux seigneurs de se faire la guerre entre eux; fonde l'université de Valence; publie un édit sur les donations; défend de couper aucun bois dans les forêts du Dauphine; sa passion pour la chasse; il fait la guerre au duc de Savoie; accepte la médiation du duc de Bourgogne et des Suisses; reçoit l'hommage du marquisat de Saluces, 193. Sa pénurie d'argent après cette guerre; il veut établir une taze de deux livres par chaque feu , sans distinction de classe ni d'état; résistance qu'il éprouve à cette occasion; suite de cette résistance, 194. Louis demande en vain des secours aux ducs de Bourgogne et de Savoie; entre en negociation avec le Roi; quitte subitement le Dauphine, 195. Y revient; cerit une lettre de soumis-ion a son père; est remplacé dans son gouvernement par Louis de Laval: conditions auxquelles il offre de faire tels sermens de sûreté que Charles exigera, 196. Envoie des émissaires en France chargés de répandre de fausses copies de ces conditions; reclame l'intervention des princes du sang et des principaux seigneurs du royaume; se plaint de l'inflexibilité de son père; échoue dans une seconde et une troisième ambassade aupres du Roi, afin de gagner du temps; dernière réponse du conseil du Roi; discours du Roi lui-meme en cette occasion, 198 Conditions qui sont exigees du Dauphin, 201. Averti par ses émissaires de la marche des troupes conduites par le comte de Demmartin, il prend

la fuite et arrive sur les terres du duc de Bourgogne; son génie fertile en expédieus; trait caractéristique de sa vie entière, 202. Son talent pour l'administration, 203. Son avidité pour l'argent, qu'il emploie à fomenter des intrigues; arrivé à S.-Claude, écrit au Roi qu'il va faire la guerre au Turc avec le duc de Bourgogne, 204. Adresse à tous les évêques une lettre semblable, dans laquelle il se recommande à leurs prieres, 205. Se remet entre les mains du seigneur de Beaumont, maréchal de Bourgogne; est conduit à Bruxelles; comment il y est reçu par la duchesse de Bourgogue, 206; puis par le duc, qui se rend auprès de lui; demande des secours d'hommes et d'argent ; réponse du duc à cette demande, 207. Le Dauphin offre de pardonner aux ministres du Roi qui l'ont desservi, et de demander pardon lui-meme, si on lui rend le Dauphine et ses pensions, avec la liberté de vivre où il voudra, 208. Réponse du conseil du Roi à ces offres; Louis, appuyé du duc de Bourgogne, renouvelle ses négociations, et brave en même temps l'autorité du Roi; nomme le bâtard d'Armagnac gouverneur du Dau-phiné, 209. Fixe sa résidence à Ge-nep, 210. Va recevoir à Namur la princesse Charlotte son épouse; est parrain de la fille du comte de Charolois; se lie d'amitié avec ce prince, 211. Figure dans le proces du duc d'Alencon, 212. Cherche de toutes parts à emprunter de l'argent; est re-fusé par le duc de Bretagne; informe le Roi de la grossesse de la Dauphine, 213. Sa reconnoissance envers le duc de Bourgogne pour les fêtes ma-gnifiques données à l'occasion de la naissance de son fils; sa douleur de la mort de cet enfant, 214. Ses occupations à Genep; il attire à sa cour les hommes renommes par leur esprit et leur instruction, 215. Consulte les astrologues et les nécromanciens; reçoit des ambassadeurs du roi de Navarre, des Catalaus et du duc de Milan, 216. Signe un

traité avec ce dernier; entretient sans cesse des intrigues à la cour de son père; comment il cause la di grâce momentanée du comte de Dunmartin, 217. Situation de la France au dedans et au dehors, à son avenement au trône, 218. Lettre des ministres du Roi qui l'informent de la maladie de son père, 222. Il qu te Genep; ordonne au maréchal de Xaintrailles d'aller prendre possession de la Guyenne en son nom: se rend à Avesues, où il reçoit les députés du parlement de l'aris et le chancelier; célèbre un service pour le repos de l'ame de Charles vii, 225. Se revêt de la pourpre; fait un ri-che présent à celui qui lui a annonce le premier la nouvelle de la mort de son père; se rend à Reims; comment il y est reçu; y est sacre, 226. Ac-corde au duc de Bourgogne l'amni-tie qu'il lui demande à genoux, sasf sept personnes, 227. Texte de l'hor mage que lui rend ce duc come vassul de la couronne; se rend à S.-Denis; souffre que le nouce du Pape leve l'excommunication qu la cour de Rome prétend avoir été encourue par Charles vu pour l'é-tablissement de la pragmatiquesanction ; fait son entrée à Paris, 228. Bouleversemens qu'il opère dans l'administration; poursuit avec acharnement le comte de Dammertin, confisque ses biens, 229. Des hommes nouveaux qu'il emploie, 230. Expédie des commissions pour lever des taxes extraordinaires dans toutes les provinces; révoltes qu'elles occasionent, 231. Affecte de temuiguer publiquement sa reconnoisse ce envers le duc de Bourgogne; traite avec magnificence le comte de Charolois; rend la liberté au comte de Sommerset, que son père avoit fait arrêter, 232. Traite en secret avec les Liégeois, et les encourage à renouveler leurs entreprises contre le duc de Bourgogne; congedia le comte de Charolois, 233. Abolit la pragmatique-sanction; en quoi il est joué par le Pape, 234, et trompe par l'évêque d'Arras, 235. Recou-

qu'il a été joué, envoie me-Pape de sa colère, 236. Enles cours supérieures à agir ai la pragmatique n'etoit pprimee, 237. Sa haine perpour le duc de Bretagne; ale avec lui, le comble de le nomme son lieutenant 139; l'engage à prendre par-Larguerite d'Anjou contre , roi d'Augleterre; paroit prendre un vif interét à incesse; signe avec elle un signifiant ; lui facilite les e retourner en Angleterre, , établir la gabelle en Bourns paroles a l'ambassadeur 241. Refuse les demandes de Bourgogne, se desiste ses prétentions; cède ses daché de Luxembourg; but yage en Bretagne, 242. Sitraités avec le roi d'Arra-188 de ces traités, 244. Pris itre entre les rois de Cas-Arragon, il les mécontente sans utilité pour lui-6. Son entrevue avec le roi e, 247; avec la reine d'Atne nu comte et à la com-**?oix les t**erres et seigneuunsillon et de la Cerdagne, 🎎 à perpétuité le conite de in, 249. Entretient la mes-• entre le duc de Bourson fils par le moyen des de Croy, 251. Par quels matoires il parvient a ravilles de la Somme cedecs Bourgogne par le traite on entrevue a llesdin avec 53. Ses tentatives apprés de Charolois pour le faire su rachet de ses villes, affectation a combler de migneurs de Croy, detesste, 255. Malgre les proies au duc de Bourgogne, s les gouverneurs des In Somme; fait sommer a Nevers de rompte avec le Charolois et de se renour, 256. Nouvelle entre-: avec le duc de Bourgo-

gae; pense à établir des relais sur toutes les routes de l'rance, 257. Cède la ville de Savone et ses droits sur Génes à Sforce, duc de Milan; fait arrêter Philippe de Bresse , le plus jeune des fils du duc de Savoie; envoie au roi d'Arragon quelques troupes pour l'aider à entretenir la guerre contre les Catalans, 258. Fait signitier au duc de Bretagne, par le chancelier Pierre de Morvilliers, defense de s'intituler duc par la grace de Dieu, de battre monnoie, de faire aucune levée extraordinaire, de recevoir les sermens des prelats, etc.; s'avance avec des troupes pour commencer les hostilites en cas de refus, 259. Trompé par les fausses promesses du duc, licencie ses troupes et se retire en Picardie; nomme des commissaires pour juger la conduite du duc; griefs allegues contre lui, 260. Signe une treve avec Edouard, roi d'Angleterre, 263. Propose une nouvelle entrevue au duc de Bourgogne, qui l'accepte; refus qu'il y eprouve de la part de ce prince; refroidusement entre eux, 26]. Le mauvais succès de l'expedition de Rubempre le force à quitter liesdin, 266. Essaie de prevenir les suites facheuses de cette allaire par le moyen d'Autoine de Croy, qui refuse de s'en meler, 267. Euvoie des ambassadeurs au duc de Bourgogne reclamer la liberte de Robempré, et la rendse en ses mains d'Ohvier de La Marche, 268 Peu de succes de cette ambassade; entame de nouvelles negociations, 269. Reprend ses projets contre la Bretane; convoque à Tours une assem blee des grands du royaume; noms des principaux personnages qui s'y trouvent ; sujets de plaintes portes contre le duc par le chancelier et le procureur general; le Roi accable des plus durs reproches le duc d'Orleans, qui essaie de justifier le duc de Bretagne, 270. Prolonge la treve avec le roi d'Angleterre, 273. Accorde un nouveau delai au duc de Bretagne, supprime et rétablit la cour des aides, 274. Grossit le nombre de ses

ennemis par ses vacillations et ses changemens dans l'administration, 275. Excite les murmures du peuple par son despotisme, 276, et par des exécutions sanglantes; fait quelques réglemens utiles pour le commerce et pour la discipline des gens de guerre; cherche à se populariser, 277. La conspiration fait des progres rapides parmi les trois ordres de l'Etat; quel en est le signe de ralliement, 278. Le Roi ouvre enfin les yeux sur sa position, 279. Son habileté dans les circonstances les plus désespérées, 280. Publie contre les princes ligués une déclaration qui ne produit presque aucun effet; envoie René, roi de Sicile, auprès du duc de Berri, 281. Répond d'une manière évasive aux propositions qu'il lui rapporte, 282. Texte de cette réponse rapporté par l'abbé Legrand, 313. Appelle aupres de lui le duc de Bourbon et le comte d'Armagnac; réponse qu'il en reçoit, 282. Se dirige avec 14,000 hommes contre le premier, le surprend, culbute ses troupes, et le force à implorer sa clémence; accorde une trève au comte d'Armagnac et au duc de Nemours, 283. Fait approvisionner et fortifier Paris, et remercier les habitans de leur dévoument; s'engage à y aller luimême avant 15 jours, 287. Rencontre à Montlhéry le comte de Charolois, 288. (Introd.)

Il tient conseil, et délibère de ne point combattre, mais de se mettre dans Paris, 355. Détails sur ce qui amena la bataille de Montlhéry, et sur la bataille elle-même, 358. Le Roi se retire à Corbeil, 368. Se porte en Normandie, laissant une partie de ses troupes aux environs de Paris, 375. Revient dans cette ville, rompt les conférences commencées entre l'évêque de Paris et le comte de Dunois; encourage les habitans, 391. Evite d'en venir à une bataille, 399. Sa simplicité dans ses paroles et dans ses habits, son goût pour les gens de moyen état, 402. Ancedote relative à un bourgeois

qu'il a fait gentilhomme; prête l'oreille à tout le monde ; connot me infinité de personnes de tout pays, 403. Ses grandes largemes enven ceux qu'il veut gagner, sa mesquinerie envers les gens attachés à son service, 404. Escarmouches entre la garnison de Paris et les troupes des princes confédérés, 406. Chardons pris pour des lances, 409. Louis continue de négocier avec le comte de Charolois; pretentions des princes. 410. Se rend au camp ennemi, 411. Son entrevue avec le comte de Charolois, 412. Conventions préliminaires au traité de Conflans, 413. Le Roi retourne à Paris, 414. Revient au camp annoncer au comte de Charolois que la Normandie a prité serment d'obéissance au duc de Berri, 419. Paix conclue, 420. Revient une troisième fois su car visite tous les corps, excepté ce du maréchal de Bourgogne; se rend au château de Vincennes, où se trouvent tous les primes, 423. Ac-compagne le comte de Charolois jus-qu'à Villiers-le-Bel, 424. Conclut avec lui un traité particulier qui n'eut point d'exécution; leur séparation, 425. Conclut à Caen un traité avec le duc de Bretagne ; reprend sur son frère tout le duche de Normandie, 428. Essaie de dé-tacher Charles, duc de Bourgogne, de son alliance avec le duc de Bretagne, 440. Sur la nouvelle que le duc d'Alençon et le duc de Berrise sont emparés avec le duc de Bretsgne de plusieurs villes de Normasdie, se met en marche, reprend ces places, entre en Bretagne; traite ensuite avec les princes, et se rend à Compiègne, 463. Messages entre lui et le duc de Bourgogne; arragement qui se fait entre eux ; le Roi désire une entrevue à Peronne, 465. Détails à ce sujet, 466. Lettre de duc au Roi pour lui servir de seufconduit; Louis se rend sans gardes dans cette ville, accompagné seulement du duc de Bourbon, du cerdinal son frère et du comte de S-Paul, 467. Ses craintes en appre-



mant quels seigneurs du parti du duc viennent d'entrer dans cette ville; demande sûreté pour sa personne, 470. Réflexions de Comines sur l'impradence du Roi et sur les avantages que les princes doivent tirer de la lecture de l'histoire, 471. Pendant que le Roi est à Peronne, on apprend la révolte de Liége, où il a envoyé des ambassadeurs pour soulever cette ville contre le duc, 474. Prayeurs du Roi en se voyant prisonnier, 476. Fait distribuer \$5,000 écus d'or pour l'aider à sor-tir d'embarras, 484. Négocie; pro-positions qu'il fait faire, 485. Consent à celles que le duc lui fait lui-même, 487. Jure le traité de paix, 488. Observations importantes de Godefroy sur ce traité, 487 et 188. Lettres du Roi à Dammartin pen-dant son sejour à Peronne, et lors de son départ de cette ville, 489. Il accompagne le duc à Liège, 490. Danger qu'il court avec lui dans un faubourg de cette ville, 503. Prend congé du duc, après avoir ratifié le traité, 512. Se sert du seign. de Les**a pour faire** décider son frère, le me de Berri, à accepter le duché **de Guyenne à la** place de celui de Brie et de Champagne, 517. Sa lettre à Dammartin, qu'il envoie contre le comte d'Armagnac, 520. Ses intrigues contre le duc de Bourgopae, XII, 3. Convoque une assem-siée des Etats à Tours, 5. Griefs rai y sont allégués contre le duc, 5. Instructions du Roi au comte de Dommartin sur la conduite à tenir avec l'armée du duc, 10. Se rend à Beanvais; y tient une assemblee, 17. Défend a ses généraux d'attaquer les troupes du duc de Bourgogne, 18. Signe une treve d'un an avec lui, 19. Instructions envoyees au seigneur Du Plessis sur l'arrivée en France du comte de Warwick, 29. Lettre du Roi su même seigneur, 31. Ses soins pour empêcher le ma-riage de la fille du duc de Bourgogue avec le duc de Guyenne, 51 Réflexions de Comines sur les négo-ciations entre princes, 53. Le Roi entre en traité avec le duc de Bourgogne pour le mariage du Dauphin et de la fille de ce duc; retarde tant qu'il peut la signature de ce traité, 9. Conclut une paix avec lui, et difsere chaque jour de la signer, 63. Est accusé, dans un manifeste du duc de Bourgogne, d'avoir fait empoisonner son frère le duc de Guyenne; dissertation sur cette accusation; preuves produites pour et contre, 64. Le Roi s'empare de plusieurs places dans la Guyenne; sa politique en traitant de la paix avec le duc de Bourgogne, 70. Fait entrer des troupes en Bourgogue; sa lettre à Dammartin à ce sujet, 78. Pait un traité avec le duc de Bretagne, 82; et une trève d'un an avec le duc de Bourgogne, 83. Donne au connétable de S.-Paul un rendezvous prés de Noyon; reçoit les excuses du connétable, lui promet l'oubli du passé; se repent de cette entrevue, 90. Réflexions de Comines sur le danger que courent les serviteurs qui aiment micux se faire craindre qu'aimer de leurs maîtres, et sur ce que les grands services sont souvent payés d'ingratitude par la faute de ceut qui les rendent, 91. Louis, informé des projets des ducs de Bourgogne, de Bretagne et au-tres lignés avec le roi d'Angleterre, traite avec les Suisses et le roi d'Arragon; negocie avec l'Empereur et les princes allemands; habileté dans en conduite avec le duc de Bourgogne, 103. Envoie Dubouchage apaiser une revolte à Bourges; lettres qu'il lui écrit à cette occasion, 104. Negocie avec l'Empereur contre le duc de Bourgogne, et lui promet un secours de 20,000 hommes, 108. Travaille à faire la paix avec le duc de Bourgogne, 109. Lui suscite de nouveaux ennemis en ménageant une alliance de dix ans entre les Suisses et les villes de dessus le Bhin, et un accommodement entre les mêmes Suisses et le duc Sigismond d'Autriche, 111. Après la trève expirée, s'empare des villes de Montdidier, de Roye et de Cor-

bie, 113. Fait brûler toutes les villes depuis Abbeville jusqu'à Arras; sa lettre à La Bellière à ce sujet, 114. Rend compte à Dammartin de ce qui s'est passé à Arras, et de la mort de plusieurs seigneurs du parti du duc de Bourgogne, 115. Envoie de nouveau vers l'Empereur pour l'engager à ne faire ni paix ni treve l'un sans l'autre, 116. L'Empereur lui répond par un apologue, 117. Louis gagne le héraut que lui envoie le roi d'Angleterre, et lui fait de grands présens, 127. Détache du parti du duc de Bourgogne les seigneurs de Genlis et de Mouy, 128. Refuse au connémble de S.-Paul de prêter le serment qu'il exige de lui pour se rendre à l'entrevue que le îtoi lui demande, 129. Moyen qu'il emploie pour faire des propositions d'accommodement au roi d'Angleterre, 133. Conferences tenues pres d'Amiens; nons des ambassadeurs des deux partis, 138. Propositions qui y sont faites, 139. Entrevue des deux Rois décidée, 144. Louis se rend a Amiens; comment il y fait traiter les Anglais pendant 3 jours, 146. Préparatifs pour l'entrevue des deux Rois au château de Pequigny, 150. Précaution prise par Louis, 151. Détails sur l'entrevue; noms des personnes qui accompagnent les deux Rois, 154. Une treve de sept ans est jurée par les deux princes, qui se promettent paix et amitié pendant toute leur vie, 156. Attention du Roi à ne rien dire ou faire qui puisse offenser les Anglais; comment il répare une indiscrétion qui lui est échappée, 160. Lettre à double sens adressée au connétable de S.-Paul, 163. Conclut une treve de 9 ans avec le duc de Bourgogne, 168. Elude les offres que le roi d'Angleterre lui fait faire à cette occasion, 169. Résolution prise entre le Roi et le duc à l'égard du connétable de S.-Paul, 170. Louis se rend maître de S.-Quentin, 172. Essaic de détacher le comte de Campobasse du parti du duc de Bourgogne, 176. Fait commencer à Paris le procès

du connétable, 177. Profite des divisions de l'Espagne pour se rendre maître de Perpignan, 183. Instructions secretes envoyées à Dubon-chage relatives au Roussillon, 184. Lettres du Roi à ce seigneur s affaires de cette province, 186. Le Roi signe un traité d'alliance avec l'Empereur et les électeurs contre le duc de Bourgogne, avec lequel il vient de conclure une trève de 9 ans, 193. Se rend à Lyon pour être plus à portée de savoir ce qui se passe entre le duc et les Suisses; divers messages envoyés de différens côtés, 196. Présens faits aux embasadeurs suisses, 205. Réprime les entreprises du cardinal La Rovère, 210. Somme le l'ape de convoguer un coucile, 211. Reçuit au château du Plessis sa sœur Yolande de Savoie, 215. Fuit un traité avec elle, et lui fait rendre ses enfans, ses places et ses bagues, 216. Fait avertir le duc de Bourgogne que le comte de Campobasse le trahit, 228. Fournit de l'argent au duc de Lorraine pour l'aider contre le duc de Bourgogne, 229. Comment il récompen-se ceux qui lui annoucent de bonnes nouvelles, 242. Sa joie en apprenant la défaite du duc de Bourgogne devant Nancy; ses diverses resolutions, 243. Assemble tous ses capitaines, leur lit les lettres qu'il a recues, et leur donne un grand diner, 244. Instructions données à ceux qui doivent entamer les négociations de mariage entre Marie, fil-le du duc, et le Dauphin, fils du Roi, 254. Louis reçoit sous son obeissance Ham, Bohain, S.-Quentin et Peronne; envoie son barbier Olivier le Diable ou le Dain à Gand our engager cette ville à se rendre pour engager come maître d'Arras; à lui, 257. Se rend maître d'Arras; traitement cruel qu'il fait subir à 23 habitans de cette ville, 269. Ve mettre le siége devant Hesdin, 271. S'en rend maître, ainsi que de Boulogne, 272. Fait mourir plusieurs habitans d'Arras, 274. Comment il se conduit à l'égard de l'Angleterre; dons et présens qu'il fait à plusieurs An-



glass pour s'assurer la liberte de se rendre maltre des Etats de la Bourgne, 324. Entretient toujours le roi d'Angleterre du projet de maringe du Dauphin avec la tille de ce rince, et le diffère toujours, 328. Offres qu'il lui fait pour l'en gager à Fuider dans la conquête de Bourgo**se, 330**. Comment il évite de lui mettre le comté de Boulogne que le roi d'Angleterre demande, 331. Rend les villes de Quesnoy et de Bonchain; fait ravager le pays par Dammartin; sa lettre à ce sujet, 340. et Cambray en main neutre, 341. Office de grands avantages aux Suisses, 344. Se fait leur bourgeous et lour premier allie; prend 6,000 homes des leurs à sa solde , 3 [5. Signe s trève avec Maximilien; renouvelle celle d'Angleterre; recomce ses hostilités en Bourgogne; fait faire le proces an dermer duc; mporte plusieurs avantages sur Maximilien, lui accorde la paix; nd tout ce qu'il a conquis dans la Pronche-Comté et le Hainaut, 349. Diffère la conclusion du mariage du Dauphin avec la fille du roi d'Angloterre; negocie avec l'Espagne; meint un traite defigitif avec l'erdinand et Isabelle; casse plusieurs compagnies de gendarmes, entre antres celle de Dammartin, à qui il conserve ses pensions; fait faire le rocés a Ruffec Balzac, son neveu; fait décapiter Oriole et son lieutemant, 35%. Prolonge la trève avec Maximilien; lui envoie peu apres demander des dedommagemens we la surprise qu'il a faite de Combray; fait entrer ses troupes ca Pranche-Counte, 355. Sa lettre au sénéchal de S.-Pierre a l'occasion de son ordonnance sur les prison**iiers** d**e guerr**e, et sur le refas que fait le seigneur de S. Andre d'y obeir, 358. Frante de la poy avec le duc d'Autriche; ses lettres a mess. Dubouchage et Solhers sur la namere dontals dossent traiter avec les ambassa leur: de ce prince, 359; sur lus difficultés faites par ceux-ci de rendre Lille, Doury et Orchies,

360. Forme le projet de recucillir toutes les coutumes du royaume, en les reformant d'après le droit romain, 362. Desire par le traité de paix marier le Dauphin son tils avec la fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne, 363. A quelles conditions, 364. Est attaqué d'une apo-plexie, 365. Chasse de sa maison tous ceux qui l'ont tenu de force, et l'ont empeché d'aller respirer l'air à une fenêtre, 367. Au retour de sa santé délivre le cardinal La Ballue, 36g. Retombe malade plusieurs fois, 370. Ses voyages pendant sa maladie, 371. Renoue les négociations de mariage du Dauphin avec la tille de Marie de Bourgogne, morte depuis peu; revient à Tours, ou il se tient renferme; devient soupconneux, 372. Comment il fortilie le Plessis-du-Parc pour empêcher d'y entrer, 374. Fait venir un saiut homme de la Calabre, 376. Se prosterne devant lui et le prie de lui prolonger la vie, 377. Comment il vit au Plessis, 378. S'habille richement, coutre sa coutume; fait acheter toutes sortes d'animaux en pays etrangers pour faire croire qu'il se porte bien , 379. Appelle auprès de lui l'archevêque de l'ours, 350. S'irrite des conseils que ce prelat veut lui donner; commande an chanceher de le poursuivre juridiquement; sa lettre à ce sujet, 181. Comment le mariage du Dauphin avec la title de l'archiduc est conclu par le moven des Gantois, 383. Le Roi jure les traités faits à l'occasion de ce mariage, et les fait signer par tous les princes, par un grand nombre d'évé pies, de seigneurs, etc., 385. Refuse de recoun sitre le duc de Glocester pour roi d'Augleterre, 387. Dins quelle position se trouve Louis xi a l'égréd des puissances de l'Europe, 311. Envoi de plusieurs chases saintes, qui lui est fait de divera endroita pour operer sa gueris 19. 39t. Ses instructions a son file Charles avant sa mort , 395. Ses ordes au due de Bonrbon, au chancelier, 395. Détails sur ses derniers nou en terre, dira l'Ave Maria, 412. Envoie des lettres au prevôt des marchands de Paris, portant ordre de faire une épitaphe à l'archevêque de Paris nouvellement décédé, dans laquelle on feroit mention deses liaisons avec le comte de Charolois pendant la guerre dite du Bien public, 413. Donne le gouver-nement de Guyenne au eign. de Beaujeu, frère du duc de Bourbon, 415. Conclutavec le duc de Bretagne une trève dans laquelle le duc de Bourgogne est compris, 428. Donne au duc de Bretagne le comté de Montfort et une somme d'argent, 430. Fait son heraut d'armes et gratifie de cent écus d'or Jean d'Auvergne, qui lui apporte la nouvelle de la prise de Lectoure, 432. Part de Tours pour aller en Guyenne, et fait rompre le pont de cette ville par où il est passé, pour que personne ne le suive, 433. Danger qu'il court par la chute d'une grosse pierre, 436. Marie sa fille aince au seigneur de Beaujeu, 438. Rend un édit concernant les gens d'armes du royaume; un autre touchant les monnoies, 441. Donne S.-Quentin au connétable de S.-Paul, 442. Son entrevue avec lui à Noyon, 445. Mécontentement du Roi à son égard, 446. Fait une trève avec le duc de Bourgogne, 417. Envoie des présens au roi Edouard, 450. Fait un traité avec le roi d'Arragon, qui lui rend le comté de Roussillon, 451. Accorde la grace a un frauc-archer condamné à être étranglé pour larcins, après que les médecins ont fait une ouverture à son corps pour découvrir la cause des maladies qui régnoient alors, et dont ce franc-archer étoit attaqué; ordonne de solenniser la fête de S. Charlemagne, 453. Se rend a Pont-Ste.-Maixence, on il fait conduire une grande quanute d'artillerie, XIV, 2. Grande procession à Paris le jour de la Sainte-Croix; il prend d'assaut la place du Tronquoy, 3. Assiége Montdidier, qui se rend par composition, ainsi que Roye et le château de Moreul; se rend en Normandie, 4 où on entretient de fausses nouvelles, 5. Mande auprès de lui le duc de Boubon, 6. Ordonne une levée d'ho mes pour marcher contre les Arglais, 8. Fait un emprunt à la ville de Paris, et donne 75,000 écus d'or aux Anglais, d'après un traité cosclu avec eux; son entrevue avec le roi Edouard à Pequigny, 10. Feit publier la trève de sept ans arrêtes avec ce prince, 11. Reprend S.-Quentin sur le connétable de S.-Paul, 13. Conclut une trève mer-chaude avec le duc de Bourgogne; fait la paix avec celui de Bretag qui renonce à toute alliance contre le Roi, 14. Désappointe les généraux maîtres des monnoics ; rend me ordonnauce relative aux écus d'or, 29. Convoque un concile national à Lyon; ordonne la levée d'un éca sur chaque pipe de vin, 31. Rach te Marguerite d'Anjou, prisonnière du roi Edouard, et réunit la Provence à la couronne, 37. Marie et donne de grands biens à deux de-moiselles de Lyon, nommées la Gi-gonne et Passe-Fillon, qu'il a ramenées de cette ville, 40. Reçoit à Tours le roi de Portugal; honneur qu'il lui fait rendre à Orléans et à Paris, 42. A la nouvelle de la mort du duc de Bourgogne, se rend à Compiègue; range sous son obes-sance plusieurs villes appartenant à ce duc, 54. Obtient Arras per com-position, 55. Soumet Hesdin, 56. Fait le siège d'Arras qui s'est révolté; foudroie cette ville, 57; lui fait grace, et en devient meltre; convoque l'arrière-ban, pour faire la guerre aux Flamands, 58. Reçoit Cambray par composition; appelle le parlement de Paris à Noyon pour y terminer le procès fait au comte de Nemours, 59. Fait faire des bombardes et des boulets de fonte. et des échelles pour assiéger les villes de Flandre et de Picardie qui ne sont pas encore réduites, 68. Se rend multre de la ville de Conde, 72. Fait défendre les assemblées que les prédications d'un cordelier

mé Fradin occasionent dans 1, 74. Conclut une trève d'un rec Maximilien d'Autriche et mands, 77. Fait divers dons ieurs églises; ordonne entre se une grande grille d'argent mettre autour de la chàsse de i Martin de Tours, 78. Couvoà Orleans une grande assemdu clergé pour l'affaire de la atique anction; ordonne a ides processions générales pour reier Dieu de la paix et amitié **ignent** entre lui et le roi de Cas-79. Pait pendre 50 prisonniers ads, en représsilles du meurnommis sur la personne du cane Le Cadet de Remonnet, 90. une des poursuites coutre le de Bourbon, dont plusieurs ofm sont arrêtes et long-temps ms, ensuite renvoyes par arha parlement, 91. Conclut une t de 7 mois avec le duc d'Au-m, 93. Continue celle d'Angle-14 tombe dangereusement ma-96. Fatt construire au Pont-Arche un camp de bois proà contenir un certain nombre ens de guerre; va le vuiter, 97. me differentes sommes aux egliet fait de grandes fondations t le reconvrement de sa santé, Fait un pelerinage a S.-Claude; mo le sei, neur de Beaujen son enant general pour tout le nume pendant son voyage, 100. ient de S.-Clande, et fait une raine à la sainte Vierge, 103. sit a Clery une ambassade des sands, qui a pour objet de ter de part, 104. Se rend fort sde à Amboue, ou il donne a Els ses dernières instructions, Rassemble à S-CAme, près de rs, un grand nombre de joueurs strumens, et plusieurs devots et ites, 108. Reçoit a Tours les instadeurs flamands qui viennent r conclure la paix; honneurs I fait rendre partout ou ils rent; largenes qu'il leur fait luino, 110. Ordonne des prières s l'église de S.-Denis pour ob-

tenir que le vent de bise ne souffle point, 112. Procession qui a'y fait par tous les états de Paris, 114. Le Roi se fait apporter la sainte Ampoule de Reims, 115. Sa mort, 116. Est enterré à Notre-Dame de Clèry, d'après sa volonté dernière; maux et injustices qu'il fit pendant son règne, et pourquoi, 117. Comment il fut craint et redouté, 118.

(J. de Troyes.)

Louis xii, duc d'Orleans, beau frère de Charles viii, est envoyé à Génes pour commander l'armée qui s'y rassemble; sou caractère, XIII, 25 Prend la ville de Novarre sur le duc de Milan, 110. Y est reçu aves joie par les guelfes et les gibelins, 111. Refuse de prendre Vigère, Trecas, 117, et de livrer bataille à l'armée du duc de Milan, 118. Assiege dans Novarre, demande du secours au Roi . 156. Disette qu'il y eprouve, 162. Il sort de cette place, 172. La garnison est conduite à Verceil ; état déplorable où elle se trouve, 174. Le duc conseille de livrer bataille, 176. Refuse de partir pour l'Italie, et fait manquer une belle entreprise coutre le duc de Milan et le royaume de Naples, 202. Entre en possession du royaume; fait peu de changement; cat sacre à Reims, 131. (Mém. de Comines.) — Son habilete à tous les exercices; sou caractère de franchise et de géneroaité, XIV, 131. Ses prétentions à la regence; par quielles sont appuyees, 132. Est nomme gouvernour de l'Île de France et de Champagne, lie des correspondances avec Maximilien et le duc de Bretagne, 134. Fait decla-rer aux États assembles à Tours que lui et les comtes d'Angoulème et de Dunous renoucent aux pensions qu'ils tiennent du Roi, 137. Preside à la redaction des doleances qui sont présentees par les Etats; aualyse de ces doleances, ou l'on traite dans des chapitres differens de l'Eglise, de la noblesse, du tiers-ctat, de la justice et des finances, 130. Est nommé président du conseil du Roi, mais sans auc. ne autorité, 148. Irrité de

voir son ambition trompée, resserre ses liaisons avec Maximilien et le duc de Bretagne, 149. Se rend aupres de ce dernier; est sensible à la beauté d'Anne de Bretagne, et sorme des-lors le projet de rompre son mariage avec Jeanne; revient assister au sacre du Roi, 150. Cherche à se concilier le vœu général par sa popularité; se rend au parlement en grande pompe; y fait exposer ses griefs contre le gouvernement par son chancelier, 153. S'adresse ensuite à l'Université, qui preud le même parti que le parlement, 157. Se sauve avec un petit nombre d'amis à Verneuil, 158. Se voit obligé de négocier avec Madame; en ob-tient des conditions désavantageuses, 159. Se sert de Philippe de Comines pour animer le connétable de Bourbon contre madame de Beaujeu, 160. Essuie de s'emparer d'Orléans; se replie sur Beaugency; est obligé de négocier encore; fait comprendre le connétable dans le traité, 161. Se tient confiné à Blois ; refuse de se rendre à la cour; quitte furtivement Blois et se rend en Bretagne; sa présence y ranime les espérances des eunemis de Madame, 165. Defend la ville de Nantes, 168. Entre dans Vannes à la tête de l'armée bretonne; entame des négociations pour avoir le temps de fortifier ses places; se décide à livrer bataille à l'armee royale, 174. Est fait prisonnier à la bataille de S. Aubin; danger qu'il y court, 175. Est enferme à la tour de Sable, puis au chàteau de Lusignan; ensuite dans la tour de Bourges, 177. Plein de re-connoissance pour le Roi, qui le délivre de prison, il lui sacrifie sa passion pour Anne de Bretagne, et lui promet d'employer ses partisans bretous à l'exécution de son dessein, 193. Part pour aller défendre Génes, menacé par le roi de Naples, 213. Attaque Rapalo, en chasse les Napolitains; est chargé de la garde d'Asti. 217. Instruit des trahisons de Ludovic et de la ligue des puissauces, écrit au duc de Bourbon les

lettres les plus pressantes pour de-mander des secours, 236. S'empare de Novarre, et empéche Ludovic de se joindre aux Vénitiens, 237. Y est assiégé par ce duc; sa belle conduite pendant ce siége, 240. Est nouse gouverneur de Normandie, 244; puis relegué à Blois; refuse le commandement d'une armée destinée à reconquérir le royaume de Naples. 245. (Tabl. du règ. de Ch. rm) - Devenu roi de France , fait caser son mariage avec Jeaune de France. et épouse Aune de Bretagne, veuve de Charles viii, 433. Envoie en lulie une armée conduite par d'Asbi-gny et Jean-Jacq. Trivuloe, 434. Fait son entrée à Milan; rentre es possession de la ville de Gênes, 435. Fait la conquête du royaume de Naples; perd cette conquête un an après, par suite de la bataille de Cerisolles, 444. Reconvre Génes révoltée, et fait décapiter Paul de Novis, 456. Signe la ligue de Cambray; somme les Vénitiens de lui rendre les places et seigneuries qu'ils lui ent enlevées, 457. Gagne la bataille d'Agnadel; reprend toutes ces places. 458. Irrité de la conduite du pe Jules , convoque à Tours une grande assemblée pour savoir comment on agira contre ce pape, 459. Envoie une grande armée à Milan, 464. Approuve la conduite de La Tremouille à l'égard des Suisses, 491. Epouse en secondes noces Marie, sœur du roi d'Angleterre, et meurt quatre mois après, 492. (Panég. 📥 Chev. sans repr.)

Les espérances que ce prince fit concevoir en montant sur le trêne furent en partie réalisées; dans quel état la France se trouvoit à l'égard des puissances de l'Europe, XV, 5. En apprenant la mort de Charles viii, Louis part pour Amboise, partage la douleur générale, oublie les injustices qu'il a éprouvées, 6. Son entrevue avec la reine Anne de Bretagne; il paie de ses propres fonds les magnitiques funérailes qu'il fait faire à son prédécesseur; rassure Louis de l'a Tremouille par un beau



**qui** a été répété par tous les his-6, 7. Sa conduite généreuse se les membres du parlement vers mad. de Bennjeu, 8. Assure des lettres patentes, à Suzanne lle, les apanages du duché de bonnois et du comté d'Auverse concilie le respect et l'amour sojets, g. Forme son ministe toms de ceux qui le composent, le fait sacrer à Reims, et prend **tres** de duc de Milan et de roi isples; prend la resolution de camer son mariage; troubles itations que lui cause cette reion, 11. Moyen- de nullité préis par les conseillers du Roi, 13. arrage est annulé, 14. Louis dedo la main d'Anne de Bretagne, is rend à Nautes, où son noumariage est celebré, 17. Refuse m gratuit pour joyeux avenet; reduit les impôts d'un dixié-19. Rend une ordonnance pour les troupes aient des garnisons , et que leur subsistance y soit me de la justice et la réforme sombreus abus qui se commet-16 dans cette partie, 20 Abolit momissions extra-judiciaires, 21 srime les privileges de l'Uni-Lé qui étoient contraces au bon e, 22. Se rend a Paris pour rerà l'obeissance ce corps rebelle, rt le fait rentrer dans le devoir; les préparatifs pour envahir le noi de Melan, 24. Confirme le 🕯 de Barcelone, celui d'Esaples; rre les hens qui attochoient les 🚒 à la France, 🧀 l'hist de fors tation on clost alogs History of s contracte une eticite alliance Cesar Borgia, et les d'eme le sé de Valentnois, 29 Invonander a Venue Comene of ques places situers en l'Adres. son armos sur piet, accessite , 🛦 quiden cenhe li cemmini ent. Be Pass leve htsp://er entree days Melon, receta da tem decal, trate les Milaune me ses sujets : henreuse réforme I introduit dans le duche, 33

Est recherche par les pui sances d'Italie; revient en France, laissant le gouvernement du Milanais à Trivulce, 34. Il le lui ôte ensuite pour le donner au cardinal d'Amboise, 30. Veut faire rentrer Pise sous la domination des Florentins, 40. La conduite des Pisans désarme les soldats français, qui lévent le siège de cette ville, fr. Le Roi fournit à Cesar Borgia un corps d'armée pour conquerir une principauté dans la Romagne, 42. S'occupe avec le cardi-nul d'Amboise à reformer les couveus; caractère de la pieté du Roi, 43. Se decide à entreprendre la conquête de Naples; ses incertitudes à cet égard, 44. Arrangement conclu avec Ferdinand d'Espagne, qui le trampe, 15. Se rend à Milan pour juger des plaintes des puissances d'Italie contre César Burgia, 49. E i trompé ou seduit par ce dernier; resserre les liens qui l'unissent à sa tamille, 50. Veille an bonheur des Milanais; se rend à Gênes, où il gaene les cœurs par sa popularite, 51. Sa liaison et sa correspondance avec Thomassine Spinola, 52. Projette d'envoyer une flotte dans la Mediterrance, 54. Comment il tombe dans le piège que lui tend le roi d'Espagne, 55. Ligne qui se ferme contre les Français en Italie, 56, Céde à perpétuité aux Suisses la foiteresse de Bellinzone; fait un appel a son peuple; leve une armee pour attaquer le Roussillen; charge La Premoull d'aller reconquere le rovaume de Noplet, 58. Ce genéral et int t inler malade, il cavole à sa place la compres de Gonzalia, abaix l'elenteur le fet accurer de trafeson ; pens le ma quir de Silaces qui ne pert passer le Garighan, Gr. Le Roa tombé nadade; vives inspuetados de reste la nama, da Sa geório a donné leu e un grand mondare de Pick den it it le royaume, 63. Motite lither neeper engagent I. Pape, l'arela lus. Philippe, et l'enquiseur Maximilien a envoyer des ambissa-deurs à Louis vir, et à former que from avec fui contre les Vénitiens

68. Le Roi tombe une seconde fois malade; on le détermine à faire un. testament, par lequel il ordonne que la fille de la reine Anne épousera le jeune François, héritier présomptif de la couronne, 69. Assemble les Etats à Tours; y est proclame père du peuple, 71. Les siançailles du prince François avec mad. Claude sont faites par le cardinal d'Amboise, 72. Louis se déclare protec-teur de Charles, fils de l'archiduc Philippe, mort subitement à Burgos, et engage les Flamands à nommer un conseil de régence, 73. A la nouvelle du massacre des Français dans Gênes, il leve une armee de 50,000 hommes qu'il commande luimême; nomme la Reine régente pendant son absence, 74. Bat les Genois hors de leurs murs, et les force à se rendre à discrétion; sa conduite génereuse envers eux, 75. Son entrevue à Savone avec le roi Ferdinand, 76. Tant de fois trompé par ce prince, il est encore abusé par lui dans les longues conférences qu'ils ont ensemble; charge Trivulce d'aller au secours des Vénitiens contre Maximilien, 77. Envoie un héraut déclarer la guerre au senat de Venise, 82. Ordonne à tous les Venitiens qui sont en France de sortir sur-le-champ de ses Etats, 83. Entre sur le territoire ennemi à la tête d'une armée, avant que les autres puissances liguées avec lui aient fait des préparatifs sérieux; remporte une victoire sur l'Alviane, qui est fait prisonnier, 84. Soumet en 15 jours Bergame, Bresse, Crémone et Crême; montre le plus profond respret pour le traité de partage, 85. (Voir aussi sur ces événemens les Mem. de Buyard, même tome, p. 268 à 272.) Retourne en France, laissant au seigneur de La Palice le commandement de son armée, 86. Fêtes à son retour; il marie Marguer. de Valoi-, sœur de François, au duc d'Alençon, qui vient de se distinguer à la hataille d'Agnadel, 87. Tient à Paris un lit de justice, où il prescrit des mesures pour mettre les

foibles à l'abri des hommes puissans et diminuer la longueur des proces; visite la Champagne et la Bourgo-gne, où il reçoit de toutes parts des témoignages du plus vifattachement, 88. Récompense ses serviteurs les plus dévoues selon leur état et leur mérite ; châtie avec sévérité les torts qui concernent l'Etat; pardonne asément les offenses dont il est l'objet; est ennemi des délations et des flatteurs, 89. Défend sous les peises les plus sévères aux clercs de la basoche de compromettre l'honneur des dames, et surtout d'attaquer le Reine dans leurs comédies, go. Protége les lettres, gs. Honore les savans, encourage l'étude du grec, appelle d'Italie les plus habiles professeurs, 99. Après le mort du cardinal d'Amboise, il dirige seul les grandes opérations politiques et mi-litaires, 100. Convoque à Tours une assemblée du clergé, dans laquelle il est décidé sans opposition que le Roi peut employer contre le Pape la force des armes, parce que la religion n'est point intéressée dans le démêlé qu'il a avec la cour de Rome, 103. Louis s'occupe sérieusement de la convocation d'un concile général destiné à réformer l'Eglise di chef et dans ses membres, 104. Donne le commandement du Milanas à Jean-Jacques Trivulce; envoie su congrès de Mantoue son ministre Eticane Poucher, 106. Ordonne a Gaston de pousser la guerre à outrance, 114. Sa douleur en apprenant la mort de son neveu; envoie ordre à La Palice de se replier sur Milau, 117. Envoie le jeune Fran-çois, son fils adoptif, pour rétablir Jean d'Albret dans la Navarre, 120. Signe une trève avec le roi d'Espagne; renouvelle alliance avec les Venitiens, 122. Fait de grands preparatifs pour rentrer dans le Milanais, 123. Confie cette expédition à La Trémouille, 124. A la sollicitation de la Reine, il dissout le concile de Pisc qui s'étoit retiré à Lyon. 125. Sa douleur à la mort de cette princesse; traite avec Maximilies, use Marie, aœur de Henri Changement qui s'opère par ce mariage, 129. Mort sloge de son administra-( Tabl. du règ. de Louis

nmencemens du régne de ; son expédition à Milan, r en France, par l'auteur oires de Hayard, 199 et louleur à la mort d'Anne ne, XVI, 87. Son mariage ie d'Angleterre ; son chene vie cause sa mort, 88. mauf des seigneurs qui acmt ce prince dans son exde Gênes, 165. De la prise on de Gênes par les Frau-Conduite du Roi à la bamadel, 174. Pait fonder au i bataille une chapelle à me de Gràce, 176. Assiége n de Pescaire, s'en rend . fait peudre le capitaine, iteur et le podestat, qui y prisonniers, 177. Noms qui se rendent au Roi, 178. Empereur toutes ses villes de Venise, sinsi que le 9. Son cutree triumphante 181. Joukes et tournois qui et où plusieurs gentilsh, ou blisses, 182. Le Roi ad Elats à Tours, et y fiance laude . M. d'Angoulême, is la sœur du duc de Neroi d'Arragon; son entretome avec ce prince, 194. à la mort de la Reine, 261. faire une tombe de marse marie avec la seur du leterre, 262. Acheve le macomte d'Augoulème avec m fille ainée, 263. Va au i la princesse Marie jusqu'à i, 265. Sa mort, ses obse-(Mem. de Fleurange.) a Tremouille le commanle l'armee qu'il envoie en lui donne pour l'accompal. Trivulce, Robert de La le seigneur de Fleurange, 17. Envoie au accoura dis varre le dus de Longueville et Charles de Bourbon, 228. Instruit de la mésintelligence de ces généraux, il depêche le comte d'Angou-lème pour les accorder; rappelle peu après son armée, 229. Comment le Roi, d'après le traité de Cambray, rend à l'Empereur et au Pape les villes d'Italie qui se sont soumises après sa viotoire, 233. Envoie contre l'Empereur et le Pape le duc de Nemours, qui gagne la bataille de Ravennes, où il est tué, 234. Envoie le comte d'Angoulème en Picardie, puis ordre à la garnison de Terouane de se rendre aux Anglais, 241. H conclut le mariage du comte d'Angunlème avec mad. Claude sa fille alnée, 244, et le sien avec Marie d'Angleterre, 245. Va au devant de cette princesse jusqu'à Abbeville; details sur son mariage, 251. Prépare une expédition pour le Milanais; en confie le commandement au duc de Bourbou; la mort le surprend; destinée de ce prince, 252. Sa réponse à ceux qui lui conseillent de se venger, 253. (Du Bellay.)

Louis XIII, dauphin, vient à l'a-ris voir le ballet de la Reine, XLVIII, 220. Va entendre la messe aux Chartreux; plaisir auquel il se livre dans la cour de ces religieux, 234. Tient sur les fonts avec madame de Vendilme le fils de M. le comte de Trèmes, 367. Se rend au parlement avec sa mère, et y tient un lit de justice où la Reine est declarce regente, XLIX, 3. Songe une muit qu'on vent l'assassiner, 14. Est fonetté par commandement exprés de la Reine; sa repartie à ce sujet, 26. Jugement porte sur lui et sur son frere le jeune duc d'Orleans, 75. Sea guita et son caractère, 76. Il pose la première pierre du collège de Cambray, 124. Va sux Cordehers, voit diner les momes, et leur fait plusicurs questions plaisantes, 1.25 Sa repouse au père Cotton; il se cache dans les Tuileries et donne beaucoup d'inquietude, 125 Reconnoit Pierrot de S.-Germain avec lequal il privoit etant, dauphia, l'emlirane et veutqu'en le reneme pros de sa personne, 129. Se rend à Reims pour y être sacré; réponse à la Reine à l'occasion de ce voyage, 149. Cérémonie du sacre, 150. Va entendre la prédication du père Binet, jesuite, d'où il sort peu con-tent et pou édifié, 169. Touche les malades aux Augustins; assiste à un sermon pendant lequel il dort, 220. Details sur sa paissance donnés par la sage-femme Boursier, qui accoucha la Reine, 227. Details sur le lit de justice qu'il tient après la mort du Roi son père, 260. Son discours au parlement, 262. (L'Estoile.)

— Détails sur la cérémonie de son sacre, I., 124. Le Roi tient les Etats de liretagne; accorde toutes les demandes qui regardent les intérêts généraux de la province, 254. Est déclaré majeur, 256. Se fait apporter les registres du parlement pour en ôter l'arrêt qui convoque les chambres, et invite tous les princes et pairs à venir prendre scance, 272. Fait venir les présidens du parlement et des enquêtes, et quelques conscillers, et leur notifie sa volonté par l'organe du chancelier, coucernant le même arrêt que le parlement veut maintenir, 273. Eutend les remontrances du parlement, 276. Rend un arrêt dans son conseil portant que l'arrêt et les remontrances du parlement seront enlevés des registres, 279. Ecrit aux parlemens du royaume pour leur faire connoitre la conduite de M. le prince, et leur commander de tenir la main à ce que chacun reste dans le devoir, 288. Part de Paris pour aller a Bordeaux, 291. Euvoie au parlement une déclaration contre M. le prince et autres, 311. Son mariage se celebre à Burgos, et celui de Madame à Bordeaux; détails, 315. Lettre du Roi à l'Infante sa femme, 317. Réponse de la Reine, 318. Le Roi et la Reine reçoivent la bénédiction dans l'église cathédrale de Bordeaux, 319. Le Roi exécute de bonne foi le traité de Loudun, 336. F. it enregistrer au parlement une de charation sur la détention de M. le

prince de Condé, 357. Est attac d'une espèce d'apoplexie, 359. Donne à M. de Luynes les biens et les charges du maréchal d'Ancre, 376. Qualités du Roi, 383. Comment il s'instruit dans le métier de la guerre, 384. Envoie au parlement une déclaration portant abolities de toutes les choses passées, 391. Charge M. de Lesdiguières de commander les troupes qu'il envoie es Piémont, 402. Convoque les notebles à Rouen, 405. Revient à Paris, où il danse un grand ballet le jeudi gras, 413. Son goût pour la musi-que; il compose des chants d'Eglise dont il dirige lui-même l'exécution, 414. Va au devent du prince de Piemont, qui vient à Paris pour épouser Madame, 423. Célébration de ce mariage, 424. Le Roi répond à la lettre que lui adresse sa mère sur les metifs de son évasion de Blois, 438. Son entrevue avec elle à Tours, 449. Il déclare à l'ambass-deur de l'Empereur, qui lui demande son appui contre l'électeur palatin, qu'étant allié des deux partis de l'Allemagne, il essaiera de mettre la paix, 456. Fait enregistrer au parlement une déclaration contre les protestans assemblés à Acadun; moyens employés pour les faire separer, 460. Le Roi se rend à Orléans pour une nouvelle entrevue avec sa mère, et i evient à Foutaineblean sans l'avoir vue, 463. Se declare pour les Grisons contre les Vultelins, 465. Part pour la Normandie afin d'arrêter les mouvemens des partisons de la Reise mère, 470. Entre à Rouen, 471. Se rend à Caen, reçoit la soumission du chitenu de cette ville, et pardonne à Prudent qui y commandoit, 472 Réduit le pouvoir du co-lonel de l'infanterie; part pour Angers, après avoir soumis la basse Normandie, 474. Va dans la plaine de la Suse pour y faire la revue de son armée; y règle pour toujours les differends qui existoient entre les régimens de Piémont, de Champagne et de Navarre, 476. Va à La

he, qui ne fait aucune résistance, Conclut un traite avec sa mère p l'affaire du Pont-de-Cé, 488. **šonne ren**dez-vous à Brissac, 490. vec elle à Poitiers, prend ensuite hemin de Bordenux, 491. En-i des remises de M. de La Force, rend en Bearn pour y faire excraes édits, 495. Y fait assembler lata, prononce l'union du pays s la Naverre à la France; met les nécessaire pour tenir le pays spos, et retourne à Paris, 496. e au parlement de Pau une tration portant defenses à toupersonnes de faire des maems sams an permission, 497. Or-De à M. de La Force de desaret de s'absenter du Béarn, 503. **le Paris ap**rès **av**oir publié une aration en faveur de tous les estans qui demeureront dans iisance; fut rassembler toutes praisons da Portou, et les fait shor du côte de S. Jean-d'An-, 504. Va s'assurer de Saumur, il éte M. Duples is-Mornay, Va au siege de S. Jean-d'An-, 508. Après la reddition de i place, ordonne d'en demolir brtifications; soumet Pout et ieurs autres villes, 5:3. Va à louse, apres avoir leve le siège fontavban; renvoie son conur le père Arnoux, a la sollicita-de M. de Luynes, 524. Va au t de Monheur, 545. Son indiffewer la mort de M. de Luynes; poit in soumission de la ville de meur, 526. Va a Bordeaux, 527 end a Rie, d'ou il torce M. de 🚾 de deloger, 53 a. Valasseger am , 533 Sommet cette place; w devant Sante-Foy, 535. Acle à M. de La Force les condis qu'il fait proposer pour la re-de cette place, 536. Emporte mut Negrepelisse, qui est pille ride, et S - Antonia, 537. Caliala cour du Roi, 538 li fait conble M. de Lesdiguéres, 530. id Lanel, 5 jo. Entre dans Monter après avoir consenti un trairec les protestans, 548 Viete

la Provence; reçoit M. de Savoie à Avignou; envoie à la Reine mére la nouvelle de la promotion de M. l'évêque de Luçon au cardinalat, 549. Va à Lyon où il trouve les Rei-nes, 550. Fait son entrée avec elles à Paris, 552. Son mot au maréchal de Praslin à l'égard du cardinal de Richelica, 561. Motifs qui le déterminent à faire entrer ce cardinal nu conseil , 56a. Vn au siège de La Rochelle, où il tombe malade, LI, 35. Donne des ordres pour ass des secours à la garnison du fort Louis , 44. Y fait passer 6,000 hommes de pied et 800 chevaux, 51. Fait pour l'entretien et la subsistance des officiers et soldats deux choses qui contribuent beaucoup au lion succès de son entreprise sur la Rochelle, 70. Retourne à Paris, laissant an cardinal un pouvoir de général pour commander, 72. Revient au camp, où il trouve tout dans le meilleur ordre, 89 Envoie M. de Guron en Italie pour exhorter le Pape et les Venitiens à empécher que les Espagnols ne se rendent maitres de Casal, et gagner aussi M. de Savoie par de belles propositions, 92. Vent prendre part au combai que la flotte anglaise va livrer, 110. Recort les deputes des Rochellois; leur accorde le pardon qu'ils demandeut a genoux, 116. Part donner du paus aux habitaus de La Rochelle, 117. Fait son entrée à cheval dans cette ville, 118. Declaration du lioi concernant La Rochelle, coa. Bannit les principaux auteurs de la rebelion; retourne a Paris ; fait part a tous les princes voisins de ces heureux succés, 123 Sur l'avis da cardinal de Richelieu, il se decide a secontir Casal et a aller bu-même en Italie, 127. Ne. peut être arrête par les propositions du comte d'Olivares, ni par celles du duc de Savoie, 129 Emporte les barricades à l'entire du Pie mont, 132, et la ville de Suse, 135 Fait un traite avec M. de Savote, qui s'oblige à donner passage à l'arméc, 136. Autres clauses du traite,

137. La citadelle de Suse et le fort de Saint-François sont remis entre ses mains, 139. Reçoit la visite de Madame, 141, et celle de M. de Sa-voie à Suse, 143. Reçoit des ambassadeurs de tous les princes d'Italie, 150. Revient en France; envoie à la Reine mère l'ordre de remettre en liberté la princesse Marie et madame de Longueville, qu'elle a fait arrêter, 158. Va faire le siége de Privas, 161. Force cette ville à se rendre a discrétion, 163. Soumet Alais; se rend à Anduse, 164. Accorde la paix aux protestans; à quelles conditions; donne au cardinal de Richelieu la commission de réduire Montauban, 165. Quitte S.-Jeande-Maurienne pour aller à Lyon, 168. Y tombe malade, 169. Pressé par la Reine mère de renvoyer le cardinal de Richelieu, il la remet à son retour à Paris pour en décider, 171. Revient à Paris, après avoir pourvu diligemment au accours de Casal, 172. Détrompe le cardinal sur la bonne mine que lui fait la Reine mère, 174. Ses entrevues avec cette princesse, dans l'une desquelles il est surpris par le cardinal; son départ précipité, 175. Ac-cueille avec joie le cardinal à Versailles, 176. Résolutions prises entre eux; sa froideur envers la Reine mère, 177. Moyens pris pour gagner Monsieur, en gaguant messieurs de Puylaurens et Le Coigneux, contidens de ce prince, 178. Le Roi se rend à Compiegne, où la Reine mère le suit, 180. Il essaie par tous les moyens d'adoucir son esprit, 181. Assemble son conseil, où le renvoi du cardinal et la séparation du Roi d'avec sa mère sont proposés comme seuls moyens de remédier l'un ou l'autre à l'état des affaires; le Roi rejette le renvoi du cardinal et adopte le second moven, 182. Fait garder la Reine mère à Compiègne, 183. Lui écrit pour la prier de von-loir aller à Moulins, 184. Envoie le cardinal de La Valette auprès de Monsieur pour l'engager à revenir à la cour, 185. Sur le refus de Monsieur, il part lui-même pour Or-léans, se reud à Dijou, fait vérifier une déclaration coutre ceux qui sieur, il part lui-e ont suivi ce prince, 186. Revient à Paris; fait de nouvelles et inutile tentatives auprès de la Reine mère, 187. Pait sortir de Compiègne la troupes qui la gardent, pour la por-ter plus facilement à s'accommoder à ses volontés, 189. Fait d'inutiles efforts pour l'obliger à rentrer en France, 194. D'après les conscile du cardinal, il se décide à porte ses forces dans les Pays-Bas, 201. Mesures prises pour l'expédition, 203. Convoque l'arrière-hen, 226. S'avance avec les gardes français et suisses jusqu'en Barrois; attaque et prend S.-Mihiel, 232. Remet k pays sous son obsissance et ratouras a Paris, 233. Exile quelques membres du parlement qui s'opposent à la vérification de certains édits, 235. Envoie M. Du Hallier, capitaine des gardes, sur le chemin de la Bour-gogne, pour empêcher Monsieur de passer dans la Franche-Counté pdipêche en même temps vers ce prin-ce pour l'engager à revenir à la cour, 275. (Fontenay-Mareul.) Louis, comte de Blois et de Cha

tres, prend la croix au château d'Escry en Champagne, I, 13. Deviest duc de Nicée, 63. (Notice.) — Ar-rive à Venise avec les barons croisés; reception qu'on leur fait, 134. Des ne et emprunte de l'argent pour le passage des croisés, 138. Accepte les propositions faites par Alexis 162. Est nommé pour conduire le quatrième corps de bataille contre l'emper. Alexis, 198. Livre un an à la ville de Constantinople, 212. Reste à la garde du camp des croisés pendant l'expédition du jeune em-pereur Alexis, 238. Tombe malade pendant le siége de Constantino 272. Garde cette ville pendant l'exédition de l'emper. Baudouin , 290. Réconcilie ce prince avec le marquis de Montferrat, 310. Reçoit le duché de Nicée, 316. Est rappelé d'Atramittium auprès de l'emper. Baudouin, 342. Est reponesé par les

Grecs devant le château Peracet, 350. Attaque le premier les Comans à la bataille d'Andrinople; y est blossé, 354, et tué, 356. (Villo-Hardouin.)

Louis, duc d'Orleans, fils de Charles v : réjouissances publiques à l'occasion de sa naissance; pieuse éducation qu'il reçoit, V, 370. Son courage; envoie un defi au roi d'Anleterre ; aime et protége les genuilscommes et les preux, 371. Son portrait, ses qualités, 372. Ses enfans,

374.
Louis DE MALLE, comte de Flan-dre, beau-père de l'hilippe, duc de Bourgogne, charge d'impôts son peuple, qui se révolte; son incapacité pour le gouverner, VI, 191. Se réigie en France; meurt à S.-Omer, praqu'il se disposoit à retourner

dens ses Etats, 199. Louis, duc d'Anjon et de Touraine, frère de Charles v : son portrait, V, 348. Ses exploits en l'rance, 349. Ses conquêtes en Italie; meurt roi de Naples, 350. (Christ. de Piann.) — Est envoyé par Charles v amprès de Grégoire xi pour le rete-air à Aviguon, VI, 174. Son ambition; est nommé régent du royaume, 178. S'empare d'un des tresors de son frère; veut maintenir l'ordon-nance de Charles v, qui fixoit la majorité de son fils à 14 aus, 179. Con-traint Savoisy à lui livrer le trésor du château de Melun, 182. Montre envers les habitans de Paris une in-Sexibilité qui achève d'aigrir les esprits, 190. Part pour Avignon, 191. Concerte avec le Pape son expedition de Naples, 198. Arrive sur les frontières de ce royaume; prend le titre de roi; envoie solliciter des se**cours en France ;** etat de detresse où il se trouve, 201. Est vaincu à Barletta; meurt de chagrin, 202. (Tubl. du règ. de Ch. 11.)

Louis, duc de Bourbon, frère de Jennue, femme de Charles v.: son caractère, V, 358. Est prisonnier en Angleterre, où il se fait aimer de tout le moude; prend en Auvergue plusiours places fortes, 359. Fait la

guerre en Espagne, en Afrique, 360. Sa charité envers les dames pauvres, 361. Ses autres qualités, 362. (Christ. de Pisan.) - Est nommé l'un des tuteurs de Charles VI, VI, 179. Quitte la cour, et va avec une foule de chevaliers réprimer les pirates de Tu-nis, 223. Ses succès dans cette ex-pédition, 224. Veut rendre à la France Bordeaux et Bayonne; mais n'étant pas soutenu, échoue dans son entreprise, 245. Embrasse le parti de Jean-sans-Peur, 261. Demande qu'on lui fasse son proces dans les règles, 271. Se retire dans ses terres, 273. Refuse de prendre place au conseil du duc de Bourgogne, 283. Se retire à Moulius, et se rapproche du parti du jeune duc d'Orleans, 288. Sa mort, 290. (Tabl.

du règ. de Ch. rı.)

Louis, frère de Charles VI, appele monseigneur de Valois, age de 10 ans, porte l'épèe de Charlemagne à la ceremonie du sacre, VI, 183. Il obtient le duché de Touraine, 202. Presse son frère de secouer le joug de ses tuteurs; réunit dans son caractère tous les coutrastes; ses qualités brillantes, ses vices; son portrait par le moine de S. Denis, 212. Epouse à Melun Valentine, fille du duc de Milan, 219. Reçoit le duche d'Orleans en echange de celui de Touraine ; partage l'empressement du Roi pour la guerre de Bretagne, 228. Est ecarte du gouvernement, 230. Y reprend de l'influence par le credit de Valentine son epouse, 232. Fait rentier la France sous l'obedience de Benolt 2011, 239-Obtient par le credit d'Isabelle la possession du duché de Luxem-bourg, 245. Se livre dans l'âge mûr à des exces scandaleux; son intrigue avec Mariette d'Enghien, femme d'Aubert de Canv. 253. Se fait nommer heutenant general du royaume, et ne met plus de bornes à ses prodigalites, 257 A l'approche du duc de Bourgogne, quitte Paris avec la Reme, Valentine et le Dauphin; s'arrête à Corbeil, 261. Sa maire avec la cour à Melun, y lève une

armée, 262. Partage l'autorité avec le duc de Bourgogne; se réconcilie en apparence avec lui, 263. Conduit une armée en Guyenne, où il échouce complètement; fait manquer l'expédition du due de Bourgogne, 264. Obtient malgré lui le gouvernement de Guyenne; fait destituer par le pape Benoit l'évêque prince de Liège, 265. Insulte à l'honneur de la duchesse de Bourgogne, 266. Dine chez le duc de Bourgogne; est assassiné en sortant de chez la Reine, 267. Son caractère; son testament; ses trois fils, 268.

Louis, dauph, fils de Charles vi, est fiance, n'étant qu'enfant, à Marguerite, fille de Jean-sans-Peur; le mariage a lieu deux ans après, VI, 255. Est emmené contre son gré hors de Paris; témoigne la plus vive reconnoissance au duc de Bourgogne de l'avoir délivré : rentre solennellement avec lui dans la capitale, 261. A l'àge de 14 aus est retiré des mains de la Reine, 288. Se prête aux désirs des factienx, qui lui remettent la régence, 294. Caractère de ce prince tracé par le moine de S.-Denis, 301. Quitte subitement Paris; appelle auprès de lui le duc d'Orléans; nomme le fils de Montagu son chambellan : rehabilite la mémoire de son père, 303. Ose rentrer à Paris, où sa présence ne fait qu'augmenter le désordre, 305. Paroit à une fenêtre du Louvre, et est force de se retirer, abreuvé d'humiliations par la populace, 3o6. Eutame une négociation avec les armagnacs; quelle en fut l'issue, 309. Préservé d'un culevement, rentre cu triomphe dans Paris, 310. Obtient du duc d'Orleans qu'il cossera de porter le deuil de son père; introduit un nonveau signe de ralliement; sa foiblesse lui fait perdre son influence, 311. Traite secréte-ment avec le duc de Bourgogne; abandonne ensuite toutes ses relations avec lui, 313. Suit l'armée en Flandre; embléme qu'il porte jur son armure, 3:4. Quitte la capitale, y rentre en triomplie, et, maître de

la personne de son père, règne en son nom; défend aux princes de rentrer dans la capitale; s'empare des trésors de sa mère, la relèque a S.-Germain, et fait rendre à la helic Cassinelle les honneurs dus à une reine, 317. Depounile Juvenai de Ursins de la charge de chanceher: rejette les propositions du roi d'Angleterre, 318. Se jette dans les bras des armaguacs, 319. Appelle le comte d'Armagnac, le fait connétable et premier ministre, 323. Meuri presque subitement, 325.

Louis D'Anzou, file du duc de ce nom, prend le titre de roi de Raples après la mort de son père, lère des troupes, VI, 202. Est couronse roi de Naples à Avignon par le pape Clément; s'empare de ce royanne, mais est bientôt obligé de se réfugier en France, 222. Part pour Naples, y obtient des succès; est force de revenir en France; équipe use flotte, tente de nouveau la fortune. remporte une victoire complète. 287. Sa légèreté l'empêche d'en profiter; revient pour la troisième fois chassé de son royaume, 288.

Louis de l'avière, vainqueur de l'rédérie-le-Beau, occupe le siège impérial; s'empare de Rome, déposes Jean xair, clève sur le Saint-Siège l'ierre de Corbière, et se fait couronner par lui; est chassé de Rome par le cardinal Jean des Ursius, IV, 94. Son entrevue à Cologne avet Ed uard; se déclare dans une assemblee contre le 101 de France, établit Edouard vicaire général de l'Empire; veut l'obliger à se pro-terner et à lui baiser les pieds, 95. Remonce à l'alliance d'Edouard, et la retire le titre de vicaire de l'Empire, 101.

LOUIS DE BAVIÈRE, frère d'Isabelle, est chargé de conduire le Dauphin à Corbeil de gré ou de force, VI, 3GI. Epouse la fille du roi de Navarre et reçoit le château de Marcoussis, 285. Est conduit dans les prisons du Châtelet comme proserit, 308.

Louis, duc de Savoie, vient



Louis, duc de Bavière, est envoyé avec l'archevêque de Metz pour demander Marie, duchesse de Bourpogue, en mariage avec le lils de empereur Maximilien d'Autriche,

X, 422.

Louis ne Nassau, frère du prince d'Orange, sollicite à la cour des secours pour les protestans des Pays-

Lucis (de), secretaire du Roi, fait amende honorable uu en chesise, et est chassé de la vicomte de Paris pour faux et concussions, XLVII, 423.

LOUISE DE LORRAINE, reine de Prance, femme de Hemi m, meurt a Chenonceaux, XXXVI, 189. Sa modestie; elle tonde à Bourges un couvent de capucines, 490. Pont-lecoy.) — Vient trouver le Roi a Mantes, et le prie de fatte justice des assassina d'Henri, m et de rendre a son corps la sepulture royale, Mill, 116. ( Mem. de Cayet., - Lerit au Roi pour lui demander justice du prieur des jacobais, principal insti**steur d**u meustre de sou mari, XLVI, 19. Sa mort, M.VII, 314. (E Estoile.)

LOUISE DI. SAVOIE, marice au comte d'Angoulème, devient veuve a 18 ens; est releguce au château de Cognac, on elle se devoue a l'education de ses enfans; revient à la cour de Louis xir, ou elle brille par son esprit et par ses graces; ses demèles avec Anne de Bretagne ne lui tont rien perdre de l'austie du lioi; compose le journal de quelques estconstances importantes de sa vie, XVI, 386. Son amour maternel y domine, 387 ... Voice...) — Rencon-tre son fils François : a Sisteron, lorsqu'il revient d'Italie, 399. Le recuit magnifiquement à Cognac, (o)

(Louise de Savose.) - Unie momentanement à la comtesse de Châteaubriant, elle pousse le Roi à la guerre, XVII, 43. Se decide à perdre Lantrec, 49. Est forcee d'avouer qu'elle a reçu 400,000 ecus destinés à faire la guerre, 53. Conçoit la haine la plus violente pour le connetable de Bourbon, qui a refuse les offres qu'elle lui a fait faire, et jure sa ruine, 58. Pretend a la auccession de Suzanne son épouse, et le fait priver de toutes ses pensions, 59. Sa douleur en apprenant la perte de la bataille de Pavie; sa lettre à l'empereur Charles-Quint, 69. Emploie tous les moyens de sauver son fils; s'adresse même à Soliman, empereur des Turcs, 75. Dangers de l'Etat contre lesquels elle se voit obligee de lutter, 78. Mecontentement qui se manifeste contre elle, 79. Parvieut a colnier la fermentation; dessem qu'elle conçoit pour rap-procher d'une mamere plus intime François i et Charles-Quint, 80. Accuse mad, de Chateaubriant des malheurs de l'Etat; piege qu'elle lui prepare, 80. Se rend a Camibray, on che traite de la paix avec Marguerite d'Autriche, 103. Sa mart, son caractere, 111. (Introd.) – Apres la lutaille de Pavie, elle convo que a Lyon les princes et seigueurs qui sont demeures en Fran-ce, XVIII, 3. Pourvoit a la défense du royaume ; fait revenir de Naples le duc d'Albame, \ Fait un traite avec le roi d'Augleterre, 5. Se rend a Cambray, on elle conclut avec Marguerite d'Autriche un traite de parventre le Rocet l'Empereur ; conditions de ce traite, 87 Du Belluy.

Louise de Vaudemont, diece du duc de Gaise, epouse He**nri III, roi** de krance; son eloge; son attachement pour le Roi, XX, 178.

Locver, ministre du Roi, lui choost un nouveau favori pour veiller a ses interéts pendant son absence, VIII, 22.

Louviers Chorles de 1, cebanson du Roi, remporte le prix sux joutes faites à Paris devant l'hôtel du Ros aux Tournelles, XIII, 3-5.
Louvisers de comité de ; deune le premier avis du complot formé per M. de Channa pour faire sieur Montenur de la cour et le porter a quelque entreprise, LI, 22.

Livroca (Ignaen de quitte la pridession des armes, et pose a Para les premiers fondemens d'une mattitution destinée à combattre les hirectopies, XVII, 119, "Introd."— Miracle opere pet le moyen de ses reloques, appelé le monele pusseux, XLIX, 116, Mém. de L'Estoile.

Lors (Goulnds , chanome de Marseille, est brûle a Am pour canse de soronlerie, XLIX, 200.

se de sorceslerie, XLIX, 30°. Lozz 'Robert de, prend hontemement la funte à la hataille de Crevant, VIII, 94. Prend part à la bataille de la Brominière, 96.

Luce, genuih. du perti du Roi, est blessé a mort à l'asseut de Lasignan, XLV, 107.

Lunz (le seign. Du), favori de Louis 21: Mn caractere, XII, 260.

Luir (Jacq. de Daillon, seign. Du ), gouverneur de Bresse, forcé d'abundonner cette ville, se retire dans le chateau, et envoie demander du secours an duc de Nemours, XV, 389. (Mém. de Bayard.) — Est nommé gouverneur de Fontarabie, et s'acquiert beaucoup d'honneur dans le siège de cette place, XVII, 392. (Du Bellay.) XX, 353.

Lunz. le comte Du) se signale au siège de Poitiers, qu'il défeud avec le duc de Guise contre les protestans, XXXIII, 469. Assiège et prend Marans, Marennes, Brouage et autres lles de Saintonge, 493.

Lung (le comte Du): sa repartie à M. le grand, à l'occasion de ses regrets de la mort du Roi, XLIV, 16.

Lunovic (Louis de Nassau, comte), frère du prince d'Orange, assisté des huguenots de France, prend Mons et Valenciennes, XXV,

I.ugoni, prevôt de l'hôtel, va aux Jésuites leur demander un rubis de la couronne; menace de les mettre à la Bastille, XI.VII, 69.

Lexans "Michel ), changer, us des compress brangespittets, the pert eacher a an feature for account de la compression; celle-ci un test dessevers a la Reme, VI, Jud.

Lave Passe de , serajanos, et els passe le passe et passe le passe et passe et passe et passe et passe et passe et passe et passe et passe et passe en la passe en la passe et passe et la deux de Bourgege, de Berni et d'Ordonno, 28. De retire dans le chitana d'Angaon, d'on il trouve emante moves de s'echapper, 239.

Levenoure (le courte de ) est avrété et conduit à la Bastille pour avoir leve les armes sur le duc de Guise, XXXII, 220.

LETETTES compo-ées d'un tuyen long d'environ un pied, inventes par un lunctier de Midelhourg en Zelande, XLVIII, 251.

Lucr, secretaire du counciable de Bourbon, parcourt la Borusadie pour disposer cette province à recevoir les Anglais, XVII, 61.

Lessgran (Hugues de), comte de La Marche, s'oppose au gou-vernement de Blanche de Castille, II, 23. Il tente de vaines catreprises contre cette princesse, 43. Vient se soumettre au Roi, et Ini livre les places d'Issondan et de Langeais, 45. Pousse le courte de Bretagne à la révolte, 54. Sa met à la tête d'une nouvelle ligne; fait catourer par ses troupes la ville de Poitiers, où étoit Louis 1x, 71. Est déconcerté par les reproches de ce prince; se rend a Poitiers, paroit devant Alphonse frère du Roi, l déclare qu'il ne le reconnoît pl pour son seigneur; fait mettre le feu à la maison où il avoit logé, et se retire précipitamment; n'ose tenir la campagne contre les troupes du Roi, 72. Négocie accrétement; envoie l'ainé de ses fils sollicites son pardon; obtient la paix; à quelles conditions, 75. Est tue sa débarquement de l'armée des croises en Egypte, 103. (Tabl. du rig. de S. Louis.) - Assiste à la fête donnie par le Roi à Saumur, 200. Assamble secrétement ses gens d'armes pour surprendre ce prince à Poitiers; se ligue avec le roi d'Angleterre, et se reud en Gascogne devant le châtean de Taillebourg, 201. A de grands démèlés avec le roi d'Angleterre la nuit qui suivit leur entree dans la ville de Saintes; se rend prisonnier du Roi avec sa fomme et ses enfans; à quelles conditions il obtient la paix, 202. (Man. de Jouville.)

LUSIGNAN (le marquis de) fait cur Clérac une entreprise qui lui rément, L., 529.

Luman (le seigneur de) se distingue à la défense de Sicune, XXI,

LUTHER (Martin) se livre en Saxe ant plus violens emportemens contre la vente des indulgences, XVII, 32. Causes éloignées de la reforme qu'il opère, 33. Caractère de ce ré-formateur; comment son amour-Profite de l'insouciance des princi-🗪 as souverains pour précher 🗚 doctrine; met en question les points capitaux de la religion chretieune, 44. Fait brûler publiquement à Wittemberg la bulle de condamnation prononcée contre lui, et lessciennes décretales des Papes , 45. Prappe d'anathème, il redouble de fureur contre Leon x; invective l'umiversite de l'aris, 46. Se marie a une religieuse, 75. Ma-sacres en Allemagne, commis à l'aide de sa doctrine, 76 (Introd.) - Causes de son heresie; ses progres; com-ment il étoit facile de l'étouffer, XXIII, 420. Obstacles qui s'opposent à la reunion des eglises divisees, 423. Il n'y a que la voie des armes qui puiso ruiner les bereti-

ques, \$28. (Viem de Tavannes.)
Lex (le haron de) conseille au marquis d'Aucre de demander un gouvernement ou une place forte, L. 199 Travaille a faire donner la Bourgogne à M. du Maine, et à ôter Amiena à M. le graud, 201. Est tad par le chevalier de Gnive, 205.

Son fils voulant le venger est aussi tué en duel, 207. Détails curieux sur ce duel, 208.

Luxensoung Jean de), neveu du comte de S.-Paul, est fait cheva-lier à la bataille de S.-Remy, VII, 255. Defend la ville d'Arras contre les troupes du Rot, 263. Fait le siége de Roye en Vermandois, 316. Reçoit cette ville à composition, 317. Reclame en vain les prisonniers dauphinois que les Auglais ont faits malgre le sauf-conduit qu'il leur a donné, 318. Prend possession du château de Coucy, 321. Prend d'assaut le château d'Alibaudière; danger qu'il court en cette occasion, 322. Assiége de nouveau cette forteresse; y est blessé; est ramene à Troyes, 324. Est blessé au combat d'Abbeville, 348. Assiege le châtean de Quennoy, dont il se rend maitre; soumet Louroy, Araines, 357. Envoie messire llue à la poursuite des Dauphinois, 358. Détails sur cette poursuite, 359. (Mem. de Fenne) — Il fait conduire la Pucelle au chateau de Beaurevoir, où sa femme adoucit le malheur de la prisonnière, VIII, 288. La livre moyennaut 10,005 livres a Cauchon, eveque de Beauvais, 289. (Suppl. aux Mem. sur J d'Arc.) - Il ne veut point être compris au traite de paix d'Arras; reste attaché aux Anglais; ses forces, son caractere, 1X, 288. Il poûte au mariage du duc de Bourgo que, X.3 jo (La Marche)

LUMBOURG (Jacques de) commande l'aile gauche à la bataille de Grave, X, 141. Fombe sur les Gantois, et les torce à reculer, 147. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 350

Lexemours (Louis de), évêque de Terouane, fait enterrer les guerriers tues à la bataille d'Azincourt, VII, 278 (Mém. de Fenin) — Chancelier de France pour les Anglais, reste à Paris pendant l'absence du duc de Bedfort, VIII, 213. (Mem. conc. la Puc.)

Luxeusouss (le duc de), envoye par Henri 17 auprès du Pape, reçoit la défense de s'approcher de Rome; il écrit à Sixte-Quint, et parvient à lui donner une juste idée des affaires de France, XX, 235. (Introd.) XXXVI, 193. -XXXIX, 312. Il obtient une audience du Pape, et l'éclaire sur l'état de la France, XI, 87. Se retire de Rome après la mort de Sixte v, 91. Revient trouver le Roi à Chartres; écrit au nouveau Pape une lettre sur les affaires de France; texte de cette lettre, 192. Est envoyé à Rome de la part du Roi pour rendre à S. S. temoiguage de respect et de dévotion, XLIII, 401. (Mém. de Cayet.) — Publie en son nom, et au nom de tous les princes et officiers de la couronne, une lettre adressée au Pape pour le détromper sur les mauvais desseins de la Linue, XLVI, 150. (Mem. de L'Estoile).

Luxembourg (Franç. de), pressé par le Roi d'epouser son ancienne maltresse Renée de Châteanueuf. obtient un delai de trois jours, et se retire en diligence de la cour, XLV, 113.

Luxembourg (Sébastion de) est frappe d'un coup de mousquet au siège de S.-Jean-d'Angely, au moment où il se moque des huguenots, XLV, 67.

Lux (le capit.), à la tête de 300 Suisses, opère une belle retraite devant le marquis de Malespine,

XXIX, 91.

LLYNES (Honore d'Albret, seign. de), remet la ville de Pont-Saint-Esprit sous l'obeissance du Roi, NLV, 145. Vers à cette occasion,

146.

LUYNES (M. de ) est nonimé par le Roi pour avoir soin de ses oiseaux, L, 13d. Gagne l'affection du prince , 268. Obtent le château d'Amhoise par le moyen de Sauveterre, 270. Est envoye à la frontière avec une lettre du Roi pour receveir l'Infante devenue reine de France, 317. Achète la capitamerie du Louvie pour pouvoir y loger, 341. Se decide à se detaire du maierhal

d'Ancre, et se lie dans ce desein avec M. de Vitry, 342. Ses irresolutions, 363. Deageaut, Marsillac et Tronçon, ses principaux confdens, le rassurent et l'encouragent; difficultés de l'entreprise, 364. Assemble avec M. de Vitry ceux dont il est résolu de se servir pour l'exeoution; leurs noms, 374. Après la mort du maréchal d'Ancre il fait rappeler les anciens ministres, 37 Est blame par beaucoup de gens de la manière dont il s'est défait de son rival, 38:. Prend en main k gouvernement des affaires, 382. Change le confesseur du Roi; fait congedier plusieurs autres personnes attachées à la cour par leurs fonctions, 386. Oublie tous ses ancienamis, 387. Treite aussi mal la Reine mere à Blois qu'à Paris, 392. Fait rendre un arrêt du couseil portant rétablissement entier de l'exercice de la religion catholique dans tout le Béarn, et des ecclésiastiques dans tous leurs biens, 395. Fait renouveler l'édit des duels, 397. Songe se marier à madem. de Montheson; lui fait donner auperavant le tabouret, 399. Fait assembler les notables a Rouen, 405. Pait nommer l'évêque de Paris cardinal, 414. En-voie M. de Modène en Piemont, pour voir si les Espagnols executent le dernier traité; songe à marier la seconde sœur du Roi au prince de Piemont, 415. Fait donner à son frère M. Cadenet, et à M. Du Vernet son beau-frère, la garde de M. le prince au bois de Vincennes; fait donner à M. du Maine le gouvernement de Guyenne et le Château-Trompette, 419. Prend pour lui k souvernement de l'Ile de France avec celui de Soissons, 420. Sa conduite envers la Reine mère, 424 Fait tout ce qu'il peut pour retenir M. d'Epernon a Metz., 432. Envoic faire a la licine mère des protestations de secvice fort expresses, 433. Son etonnement et son embarras a la nouvelle de l'evasion de la Reine mere, 436. Mesures de precaution qu'il prend, de l'avis du chan-

et du président Jeannin, 437. Mure par les rapports qui lui ent sur les dispositions des soes, 439. Euvoie l'evêque de l à Angoulème auprès de la mère, contre l'avis de ses conet des ministres, 412. Perd sion de ruiner la Reine et ses es ennemis; conclut un traité mtageux, 443. Fait proposer strevue à la Reine mère avec 447. Son entrevue avec elle. ses visites à l'évêque de Lunomment ils se separent, 419. it donner le gouvernement de ie et le chiteau de Ham ; don-L de Monthazon le gouver-1 de l'Ile de France; achète me et Calais, etc., \$51. Con-u Roi de remettre M. le prinliberté; va le chercher luide Vincennes, 453. Se fait dec et pair, 454. Assure en dier les Espagnols que le Roi era l'Empereur en tout ce purra contre l'electeur pala-6. Laisse au chapitre de l'or-Saint-Esprit le pouvoir de a nouveaux chevaliers; pour-59. Fait recevoir le premier m ducs le comte de Rochea benu-frère ; est député avec gince aupres de l'assemblee dun pour la faire separer, es alarmes en appren int la mi se forme contre la ; il sposer à la Reine mère une e currevue, 46 r Fait en-n Allemigne le coarte d'Aset mess, de lieth are et de pour y favoriser la lique cac, 463 Luvoie M. de Blainprés de la Reme mere pour encore les voirs de la dou-

ceur, 466. Fautes qu'il commet, 467. Marie son plus jeune frere M. de Brantès avec l'héritière de Luxembourg, 468, et madem. de Combalet sa mece avec M. de Canaple, second fils de M. de Crequy; avantages faits à M. de Canaple; d'apres les avis de M. le prince, il prend de sages mesures contre les entreprises des partisans de la Reine mè-re, 469. Dispose le Roi, malgre toutes les oppositions qu'on y fait, à consentir aux offres de la Reine mere, 179. Pourquoi il consent en-suite a ne point attendre les deputes envoyes à la Reme, 481. Après l'affaire du Pont-de-Ce renvoie à la Reine tous les prisonniers de sa maison et tous les drapeaux on sont ses armes, 488. Voit souvent M. l'evêque de Luçon à Brissac, 490. Fait donner le gouvernement de Blaye à M. de Brantes, 192. Envoie en Bearn a M. de La Force offor les meilleures conditions, 494. Comment il est pousse a la guerre, contre son inclination, par les protestans, par ses amis, et par le Roi lui-meme, 400 Mene le Roi en Picardie visiter les places fortes, 501. Se fait nommer connetable, 502. Se decide à aller Jaire le siège de Montaubau, 516 Noue une conference avec M. de Rohan, 523. Mort de M. de Laynes, circonstances sur sa maladie, 525. Son caractere, 526. Il remit quelque temps les sceaux a la connetablic, 517

LUZIGUE Le capit.) defait 400 Bouguignous pres de Moncocuet dans les Ardennes, XXXI, 32

Lyonx le capit, , gouverneur d'Albe, defait un parti d'ennemis pres de cette ville, XXX, 136.

М

RACLE, Stear de Romancourt, temps conscret le manue est morres sur l'oucceut, publiés s, VI, (tôg. ngaver : Girard de ) prend la cross, L. (6) Mourt a Constantprople : 368.

Myoutrys ye sour a charge trus ensugnes de gans de pad du parti protestant forith subsesses rin, et enlève trois drapeaux, XXII, 231. Met en fuite à Miremont les protestans commandés par le seign. de Pilles, 287. Emporte le château de Leviguec, 302.

MADRUCE, colonel des Allemands, est blessé à mort à la prise de Casal,

XXIX, 353.

Madauzzo (Aliprand), colonel italien, est blessé, fait prisonnier à la bataille de Cerisolles, et échangé contre le maréchal de Thermes, XXI, 34.

Magdalon (le capit.) est tué dans une entreprise formée contre le chà-

teau de Nice, XXVI, 114.

MAGDELON (le capit.) est blessé
près de Nice, et meurt des suites de
sa blessure, XIX, 429.

Magistai (Yves), cordelier de Laval; compose un écrit intitule le Réveille-mutin et mot du guet des bons catholiques, XLVI, 225. Fait imprimer une remontrance au Roi pour se faire catholique, à la suite de laquelle il ajoute un avis que le Grand-Turc va se faire de l'Union; est arrêté par les ligueurs, et obligé de se rétracter de ce qu'il a écrit contre les Espagnols, 226.

MAHOMET III, fils d'Amurat III, succède à son père; fait ctrangler 19 freres, XLIII, 146, et noyer 10 femmes de son père; change ses ministres, 147. Essaie de détacher le prince de Transylvanie de l'al-liance avec l'Empereur; fait faire des propositions de paix dont le but est découvert, 154 Russemble une armée et va inve-tir Agrie, où il en-tre sans résistance, 317. S'empare du château par composition, 318. Remporte une victoire sur l'archiduc Maximilien, 322.

MAHOMET, visir-bacha, fait recevoir Sélim à Constantinople après la mort de l'empereur Soliman,

XXIV, 416.

Manomer, bacha, force l'archiduc Maximilien à lever le siège de Javarin, XLIII, 446. Passe le Danulse pour aller lui livrer bataille, 447. Fait lever le siège de Temeswar au prince de Transy lvanie, 448.

Manuot, bourgeois de Valenci nes, se bat à outrance con autre bourgeois de cette ville; quelle occasion, X, 214. Détails ce combat, 215. Il est assonmé p son adversaire, puis cond gibet et pendn, 217.

MAIGHAUNE (le sieur de), em des gardes du corps, est envoyé en Auvergue pour arrêter la vicoute de Turenne, XXXV, 117. Comment il est obligé de sortir en plus vite

de Clermont, 118.

MAIGHE (le comte de) conclut une trève de 9 ans entre le roi de France et le duc de Bourgogne, X,

MAILLAND (Jean), d'abord complice de Marcel , rompt avec lai , et devient la cause de sa mort, IV, 138.

MAILLARD, maître des requêtes, bon serviteur du Roi, comme le prouvent ses écrits, meurt à Roues pendant le siége, XLVI, 309.

MAILLE-BENEMARY (Jacques de), gouverneur de Vendôme, est fait prisonnier et a la tôte tranchée. XXXVII, 456. (J.-A. de Thou.) Donne entrée dans cette ville à M. de Rosne, commandant l'aventgarde du duc de Mayenne, XXXIX, 125. Est puni plus tard de cette fe-lonie, 126 et 301. (Mém. de Cayet.)

MAILLOTINS, troupe de rebelles et de factieux; d'où leur vint ce nom; excès qu'ils commettent, VI, 187. Sont momentanément réprimes, 188.

MAILLY (Nicolas de) prend la croix, 1, 104. Part à la tête d'une belle flotte, 130. Arrive à Marseille et fait voile pour la Syrie, 166. Est présent à la bataille d'Atramittiem, 328. Est envoyé en France pour demander du secours, 374.

MAILLY (Robert de), grand pa-netier de France, tombe et se noie dans un fossé, VII, 320.

Maille (le capit. Hutin de) est tué au siège de Pavie, XVII, 46a.

MAILLY DE RUSMENIL, gentill. picard, mene à la Conciergerie avoir tué ou fait tuer le second fils de sa femme, veuve de Barjot, ca ar force, à la requête du oyeuse, XLV, 306.

(le cointe du) jouit de la b de Charles vii, et n'en is, VIII, 62. (Tabl. du règ. '11.) - S'avance au devant de Berri et de Bretague, listre le Roi, XI, 353. Ne se pas assez fort pour les comie rapproche de l'armée du . (Mein. de Comines.) tville (Franç. de), lieuten.

le Mavenue, est tue au siege s, XLV, 402.

raor, tils naturel de l'emper. ::. veuts'emparer du royauaples; est accusé d'avoir fait uner son père, 11, 95, et son sarad, 120. S'empare de la · Conradin ; feint de se reavec Innocent, lui fait la guerre, et hat ses troupes a, 121. Fait une guerre heuontre Alexandre iv, qu'il quitter Rome, 135. Marie Constance avec Pierre, fils l'Arragon; pousse la guerre Urbam iv, opposé à cette alsa reponse aux deputés qui lioient de faire la paix avec t. 16. Souleve le peuple tto contre ce pontife, 137. allie l'empereur de Constan-; entretient a sa solde des - mahometane+; est soutenu gibeline d'Italie; tente vai-. de surprendre Rome, pre se at Charles d'Anjou, 139, list vi jusque dans les plantes de nt, ou il meurt en se defenrec courage, 140.

e), conteste au sieur de lala validite de sou election aux le Blors; se fait nomaier a sa et devient ainsi cause de la na de la ville de Chartres,

/1, 132

Nicolas de', succes-TJAVE «Ville-Hard onn dans la charmaréchal de la Romanie, est è contre Vatace; fait le siège res, I, 472 Marche ensuite en et est fait prisonnier, 474.

Maiters des requêtes (les) succederent aux juges de la porte; ils avoient le droit de manteau; quel etoit ce droit; étoient commensaux du Roi, convivæ Regis, III, 68. Comment leur nombre s'augmenta, 70. Quels étoient leurs gages; les rois furent quelquefois obligés de limiter et de restreindre leur juridiction, 71.

MAL

Majonis (Jean), précepteur du dauphin Louis, tils de Charles vii, est nomme son confesseur, XI, 151.

MARRIZI, historien arabe. (Voir son Extrait, III, 3.) Injuste envers Louis 1x, 37.

MAL DE NAPLES; plusieurs chevaliers français rapportent de Naples ce mal, que l'auteur des Mémoires de Bayard appelle le mal de celui

qui l'a , XV, 198.

MALADIE qui se met dans le camp des chretiens en Egypte, causée par l'infection des cadavres; description de ses symptômes, II, 270. Ses progrés, 275.

Mananes contagieuses qui ré-gnent dans Paris, et emportent beaucoup de monde dans l'année 1596 , XLVII , 171 et suiv.

Marseners, veritable signification de ce mot par Dacauge, III, 300.

Malbreau le reign de) tombe dans une embuscade des Gantois, d'où il echappe par le secours de Sim-n de Lalain, X, 127.

MALERBE le capit. , surpris dans une emboscade avec Guyon de Cantiers, est fait prisonnier, XV, 340.

Markar le sieur de livre un rude combat aux ligueurs devant Sable; est force de se reurer à S.-Denis d'Anjou , XL, 61.

Malestroit Jean de' va avec la garmson de Lagoy faire le siège de Beauvoir, place de la Brie, VIII, 497. La recort a composition ; prend pour otages Migler de Saux et trois Roj. , sulpak

Maret (Gilles), valet de chambre et bibliothecaire de Charles v. dresse le catalogue de ses livres, VI, 26.

Sa fermete d'ame, {3.

MALLEVECHT ( le capit.), venitien,

est attaque en sortant de Trévise par le chevalier Bayard, et mis en fuite en laissant plusieurs des siens prisonniers, XV, 292.

Malte (le grand-maître de l'ordre de) envoie au collège de Sorbonne des reliques de sainte Euphé-

mie, XLVIII, 29.

Maltois (le père ), jacobin, soutient des thèses dans un chapitre général de son ordre, avec grande louange sur sa doctrine et son savoir, XLIX, 207. Sujet de ces thèses,

MALVEDY Ou MALMEDY, savant médecia, entreprend avec succès la cure des malades pendant la peste de Paris, XLV, 201. Se coupe la gorge à cause des dettes dont il est

accablé, 274.

MANANT (le livre du), écrit fait
par un des Seize, est grandement recherché, XLVI, 539. Poursuites faites contre les imprimeurs de ce livre, 541. Le Roi prend un grand plaisir à le lire, 552.

MARDELOT (Franç. de), gouvern. du Lyonnais, se rend maltre des villes de La Rivoire et d'Andance, XXXIV, 329. Menace en vain la ville de Bonlieu, 330.

MANDEMENS, præcepta ou man-data, espèces de jugemens rendus par les parlemens, lesquels ordonnoient aux juges inférieurs d'observer dans leurs assises et d'y publier les ordonnances faites au parlement, III, 65.

MANDREVILLE (le président), de Rouen, est pendu après la prise de cette ville par le duc de Guise, XXXIII, 213; XXXIV, 162.

Manége, l'art de bien manier un cheval, pratiqué de tout temps par les Romains et par les Grecs, qui inventérent les courses de chevaux, III, 165. Les Français s'y distinguérent aussi, 166.

Manègre, lieuten. du gouverneur de la ville de Verdun, se montre disposé à exécuter sur l'évê que de Valence le meurtre projeté par le secrétaire de l'évêque de Verdun, XXXVIII, 43. Comment il essuie

d'y parvenir, 44. Il amène l'évèque à Verdun, 47. Manzs (Théaude), capit., part de

Guise pour aller au secours du capit. Bedaigne, surpris par les Impérieux, XIX, 443.

MANFREDINI, fils de Mainfroy. meurt prisonnier dans le château de

l'OEuf, II, 142.

MARGORNEAUX, instrumens de guerre; leur description, I, 146.

MANGOT, premier président de parlement de Bordeaux, est nomme secrétaire du Roi par le crédit de maréchal d'Ancre, L, 344. Est nom-mé garde des sceanx, 360.

MANSFELD (Ernest, comte de), commandant de Luxembourg avec le comte Piguelin, rend cette place aux Impériaux sans la défendre, XIX, 376. (Mém. de Du Belley.) — Commandant la place d'Ivoy, il est force de la rendre à Henri II, XXVI, 457. Est conduit prison-nier à Viucennes, 460. (Vieilleville.) XXXI, 104 et suiv. -- Sauve l'avant-garde de l'armée protestante près de La Haye, en Touraine, XXXIII, 477. (Castelnau.)

MARSPELD (le comte Charles de) soumet Bergues au pouvoir des Es-paguols, XL, 13. Essaie de recosvrer Breda; prend Sevemberg, dont il passe la garnison au fil de l'épée, 141. Est obligé d'en sortir; taille en pièces une partie de la garnison de Breda, 142. Ravitaille Nimègue, 144. Entre en France; assiége et prend Noyon après une grande p XLI, 264. Se rend maître de La Ca pelle, MII, 238. Va au secours de la ville de Laon, 241. Se retire ex Artois, où son armée est ruinée p les maladies, 244. Est envoye à Vienne et créé prince de l'Empire, XLIII, 148. Passe le Danube à la tête d'une armée; assiége Gran, 153. Emporte le fort de S.-Thomas, 154; et celui de Cocheren, 159. Bet les troupes du bacha de Bade, 160. Est battu à son tour, 161. Remporte une grande victoire, 163. Livre un assaut général à la ville de Gras, 164. Tombe malade et meurt à Ko-



## MAN

morre, 165. (Mem. de Cayet.) — Amène des secours au duc de Mayenme, XLVI, 350. (L'Estoile.)

Mansgath (le comte de ) vient en Alsace, d'où il est attiréen France par la duc de Bouillon, L. 553. S'approche de Mouson, pourquoi il se retire et va au secours de Bergues, 544.

Mansouran, ville d'Egypte, appelée la Massoure par les Latius; sa

description, III, 23.

MARTES (déclaration de): les cardinants, archevêques, évêques, abbés et autres ecclésiastiques du parti du Roi assemblés à Mautes font un décret qui déclare nulles et injastes les bulles monitoriales du pape Grégoire xiv, XLVI, 171.

MANTILLOU, gouverneur espagnol de Porto-Ercole, est fait prisonuier par les gens de Bl. de Montluc près

e Montalcin , XXI , 372.

Marroux (Rodolphe, seign, de), oncle du marquis de ce nom, est tué à la bataille de Fornoue, XIII,

137

MARTOUR (Frederic de Gonzague, marq. de ), mêne du secours an roi Ferdiuand, qui rassemble son armée à Benevent, XIV, 313 (Mém. de Villeneuee.) — Abandonne le parti du Boi pour s'attacher au Pape, qui le fait capitaine general de l'Eglise, XVI, 314. (Fleurange.) XVII, 345.

Manvour (le duc de), beau-frère de la Reine, vient a Paris, et est logé au Louvre, XI.VIII, 170.

MARUEL, fils de Theodore Lascaris, se soumet a Vatace, I, 480.

Maxiti. Cousi vi. ferre de Theodore d'Epire, epouse la tille de Jean Asan, I., 486. Se figue avec son frère coutre le roi bulgare; est vaucu avec lui et s'echappe dans la mèlee, 487. Gagne Thessalomque; s'empare du pouvoir; prend le titre de despote, et se reconcilie avec le roi Jean; flechit Gregoire ix, qui l'avoit excommune, et le reconnoît comme sou seigneur temporel, 188. Est detrône par son frere l'heodore, et livré au sultan d'Atalie, qui a pitié de lui; va trouver Vatace; re-

çoit de ce prince quelques domaines; se réconcilie ensuite avec Théodore, et tourne ses armes contre con bien-fiseur (et.

son bienfaiteur, 495.

MANUFL PALÉOLOGUE, empereur de Constantinople, demande des secours au roi de Frauce, VI, 479. Accueil qu'il fait à Boucieaut, 485. Part avec lui, et va rava er les terres de Turquie. 486. Assiège le chàteau de Rivedroiet, 489. Se reconcilie avec son neveu par l'entremise du maréchal, 495. Part avec lui pour se rendre en France, 496. S'arrête à Venise, 499. Arrive à Paris, y demande du secours au Roi; va dans les autres cours de l'Europe faire la même demande, 500.

Marais (le sieur Du) est blessé à l'attaque du Pout-de-Cé, et meurt quelques jours après, L, 485.

Marcel, heraut d'armes, par un faux avis empéche qu'une trève soit conchue avec les Sarrasins, II, 111. (Tabl. du règ. de S. Lous.) — Comment il est cause de la rupture des negociations, et des malheurs qui en fuient la suite, 279. (Jouwille.)

MARCIL (EL., prevôt des marchands de la ville de Paris, dirige les factieux; son caractère, IV, 134. Leve tout-a-fait le masque, 135. Fatt massacrer en presence du Damphin les maréchaux de Champagne et de Normandie, 136. Veut livrer Paris à Charles-le-Mauvais, 137. Est massacre lui-même au moment de l'execution de son projet, 138. Détails historiques sur sa mort donnés par M. Noudet, 139.

MARGHAND, hourgeois de Paris, prête sa mauou aux reumons des

royalistes, XX, 259.

MARCHART (le capit \ ment de douleur en apprenant la mort de Henri (v. 17. 101.

Mandiant le jout est acheve en 16-8; il tire son nom de son constructeur, XIVIII, 203.

MARCHE Roger de prend la croix, I. 101.

Mascus : le comte de La) s'unit aux chefs de bandes qui vont en Fapagne, IV, 3-6. l'ait celebrer à Bur-

gos plusieurs messes pour le repos de l'ame de la reine Blanche de Bourbon, 359. (Mem. sur Duguesclin.)
—Va en Hongrie contre Bajazet, VI, 445. Est fait chevalier avec le comte de Nevers, 448. Se fait remarquer à la bataille de Nicopolis, 460. (Boucicaut. ) - l'ait faire un service en mémoire du comte d'Armagnac son pere, VIII, 502. (Richemont.)

MARCHE (Evrard de La) fournit à Olivier de La Marche tout ce qui est nécessaire pour le ravitaille-ment de la ville de Lintz, X, 292. Encourage les habitans de cette vil-

le, 294.

MARCHE (Guill. de La), dit le sanglier d'Ardenne, conspire contre l'évêque de Liége; recoit des hommes et de l'argent de Louis xi pour l'exécution de son entreprise, XIV, 105. Comment il l'execute, 106; et

tue l'évêque, 107. Marche (Olivier de La): époque et lieu de sa naissance; ses parens; est conduit par son pere à Pontarlier, IX, 7. Montre de bonne heure son talent d'observation ; est adopté par le seign. de La Queuille, et formé aux usages du grand monde; est presente à l'âge de 13 ans au duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, et admis au rang de ses pages; par son caractère aimable, se fait remarquer de Guillaume de Sercy, qui persectionne son éducation, 8. Ses belles qualites lui gagneut la faveur du comte de Charolois; il devient écuyer panetier de Philippe-le-Bou; s'applique à l'étude de l'histoire et aux exercices militaires; fait ses premieres armes contre les rebelles de Gand; est nommé premier pane-tier du comte de Charolois, 9; suit ce prince en Hollande, 10. Lui persuade que Louis xi veut le faire enlever ou assassiner, 11. Est envoyé à Hesdin pour porter plainte à Philippe-le-Bon de cet attentat, 12. Louis xı demande qu'il lui soit livre; Olivier conserve son influence à la cour du comte de Charolois, 13. Recoit l'ordre de la chevalerie à la bataille de Montlhéry; est charge

d'une négociation auprés du duc de Bretagne ; est témoin de la fameue entrevue de Peronne, 14. Se distingue au siège de Nuitz, 15. Reçoit l'ordre d'enlever la duchesse de Savoie, 16; comment il l'exécute; estaccablé de reproches pour avoir laissé échapper son fils, 17. Se fait remar-quer à la bataille de Nancy, où le dac son maître est tué; reste fidèle à Marie, fille unique de ce prince, 18. Merite sa confiance; devient premier maître d'hôtel de l'archiduc Maimilien; va complimenter Charles viii ; donne ses soins à l'éducation de Philippe-le-Beau; meurt à Bruxelles à 74 ans, 19; épit**aphe mise sur son** tombeau, 20. (Notice.) - A quelle occasion il fut conduit a Pontarlier. et mis chez uu gentilbomme nomme S.-Moris, 239. Est témoin de l'entrée dans cette ville de Jacques de Bourbon, habillé en cordelier, 243, et des fêtes qui eurent lieu au même endroit à l'occasion de la paix d'Arras, 2 15. Est conduit à Châlons à la cour du duc de Bourgogne à l'âge de 13 ans, nommé un de ses pages, et mis sous le gouvernement de Guillaume de Sercy, 293. Devient écuyer panetier du duc, 452. Est bien secueilli par le duc d'Orléans, 453. Est nommé écuyer tranchant da comte de Charolois, 455; pais sua premier panetier, X, 223. Est en-voyé à Hesdin instruire le duc de la prise de Rubempre, 232. Est fait chevalier avant la bataille de Montihéry, 236. Est envoyé à Rouen, où il parle au Itoi; se rend en Bretagne auprès du duc de Berri, 251. No des seigneurs qu'il trouve auprès de ce prince; accueil qu'il recoit; retourne en France, parle de nouvem au Roi, qui le charge de belles promesses pour le comte de Charolois, 252. Est chargé d'une mission pour le duc de Bretagne; assiste aux obséques que ce seigneur fait célébrer pour le duc de Bourgogne, 272. Est nonmé capitaine d'une compagnie d'ordonnance, et chargé de la derete d'Abbeville, 280. Fait pruonnier le reign, d**e Loupi et ses enfan**s; t brûle Gamaches, 281. Est i pour ravitailler la ville de 292. Comment il opere ce rament, 293. Emporte d'assaut alevard défendu par les Alle-294. Sa lettre au maitre l du duc de Bretagne, sur les **rai eurent** lieu à l'occasion du e du duc de Bourgogne avec er. d'Yorck, 299. Enleve mad. vie et ses enfaus, par ordre s de Bourgagne, 417. Est fait nier à la bataille de Nancy, et i peu après moyennant rau-21. Est envoyé au devant de ine Maximilien, et fait son e maitre-d'hôtel, 423. Est ensarés de Louis x1 pour ménaarrangement eutre ce roi et duc, 431. Est envoyé en ams auprès de Charles viit, roi nce, de la part de l'archiduc, Mem. de La Marche.) CRUERES ON MARCONIR, père iramond i, roi de l'rance, V.

CIAL, procureur au parlea notaire au châtelet de Parient fou, ainsi que plusieurs nes, pour avoir mange des ouvelles, XIII, 343. GK (le marechal de La), duc sillon, fils du marechal de nge, supplie le Roi de l'aider endre le dache de Bouillon, , 11a. Va mettre le siège des château de Bouillon, desn de cette place, 113. La re-composition, 115. Se jette r châte în d'Hesdin pour le re, 201 Y est fait prisonec plusieurs seigneurs par le de Piemont, 205., Comm. de m. - Fait dresser une embus-Lateur de Castelnan, envoyé , XXXIII, 202. Castelnau) CK Charlotte de La', fille du Bouillon, conclut and treve duc de Larrame; details hism sur la cause et l'origine de nerelles, XXXIX, 98 ct suiv. de la trève, 104. CORET CL MALERRE (lesautita) rent pour le Roi du fort et

de la petite ville de La Chartre-sur-Loir, XXXIX, 337. Manz (Barnabé de La) se rend à

Berlette pour empêcher cette ville de se révolter, XIV, 267.

MARÉCHAL: elymologie de ce mot, XXV, 216. A qui ce titre fut donné par les descendans de Hugues Capet, 217. Comment et pourquoi le nombre des marechaux a ete augmente, 218.

MARÉCHAL (Pierre Le), relig. de S-Lo de Rouen, est condamné à mort et noye pour crime de fausse accusation, XIII, 353.

MAREUIL (Gabrielle de) prend soin du jeune J.-A. de Thou, aban-donné des medecius; marie sa fille unique à François de Bourbon, dauphin d'Auvergne, XXXVII, 221.

Mareure (le baron de), général anglais, commande le siège de Melun, où il se distingue, IV, 236. Fait tomber Dugueschin dans les tosses, 23g Remet la ville par composition, 240. Est renverse par Dugueschu a la bataille de Cocherel, 268. Tue le grand-maître des arbaletriers, et reçoit lui même la mort, 269.

MARGULRITE DE l'ONGRIF, feiume d'Isaac l'Ange, sort de sa retraite, et revient à la cour après le retablissement de son mari, I, 34 Epouse le marquis de Montferrat après la prise de Constantinople par les Latins, 61. (Votice) — Gouverne avec son fils Demetrius le royaume de Thessalomque, et reçoit des seconts du Pape contre Theodore, despote d'Epire, 471. Decad. de l'Emp. lutin.)

MARGUERITE DI FLANDRE, fille de Baudoun qui conquit l'Empire gree, eponse Bouchard d'Avesnes; suites de cette union, 11, 97

MARGUIRITE, princesse de Sidon, nicce de Jean de Brienne, toi de Jerusalem, fait rendre les derniers devous aux restes de Gauthier de 1a cape, 11, 33o.

MARGUERITE, fille aince de llay mond Berenger, comte de Provence, marice au roi Louis 18, son portrait, 11, 52, Est courounce a Sens, 53. Ac

compagne le Roi en Egypte, 99. Apprend à Damiette les désastres des croisés; sa fermeté; pourvoit à la défense de cette ville ; exige d'un vieux chevalier qui étoit auprès d'elle qu'il la tuera si les Sarrasins s'emparent de la place, 111. Accouche d'un fils qui fut nommé Tristan, 112. Rejoint le Roi, 113. Partage sa douleur, causée par la nouvelle de la mort de la reine Blanche, 116. Le console par ses saillies; par son exemple, apprend aux chevaliers qui l'accompagnent à supporter leurs maux avec constance, 117. Après la mort du Roi, fonde un couvent de cordelières, où elle meurt en 1286. (Tabl. du règ. de S. Louis.)
— Ses frayeurs pendant son séjour à Damiette; serment qu'elle exige d'un vieux chevalier qui étoit anprès d'elle; accouche d'un fils qui fut nommé Jean Tristan; supplie les Pisans et les Génois de ne pas abandonuer la ville, 311. Vœu qu'elle fait si elle arrive heureusement en France, 378. (Joinville.)

MARGUERITE D'AUTRICHE, fille de Marie de Bourgogne et de l'archiduc Maximilien, est fiancée au dauphin de France Charles; comment ce mariage est rompu, X, 432 et 435. Epouse ensuite le prince de

Ca tille, 476.

MARGUERITE D'Ecosse, femme du dauphin Louis, meurt à l'âge de 22 ans; ses qualités du cœur, ses agrémens de l'esprit, XI, 176. Recherches sur les causes de sa mort; enquêtes faites à cette occasion, 177. Dépositions des témoins, 178. Înjustement accusée, Marguerite ne trouve point de consolation auprès du Dauphin, 179. Son pelerinage à Notre-Dame-de-l'Epine accélère la fin de ses jours; est enterrée dans la cathédrale de Chalons, 180. Détails sur son mariage avec le Dauphin et son entrée à Tours, donnés par J. Chartier, 289.

MARGUERITE, duchesse d'Alençon, balance le crédit de Louise de Savoie; son caractère, XVII, 14. Se plaît dans la société des savans qui penchent vers la doctrine de Luther; ses traits piquens contre les moines, 78. Elle est admise au conseil de la Régente, 80. Part pour l'Espagne, munie de pleins pouvoirs pour opérer la délivrance de son frère, le trouve dangereusement malade; sa conduite pleine de ten-dresse et de piété, 81. Elle voit l'Espercur; paroit devant le conseil d'Espagne, qu'elle étonne, 82. Avertie par le connétable de Bourbon, elle se hate de sortir d'Espagne, 83. Est mariée au jeune Henri d'Albret. roi de Navarre; bonheur qu'elle trouve dans cette union, 95. Accueille les novateurs, qui lui cachent avec soin leurs sentimens, 96. Entretiest des relations avec leurs amis des pays étrangers; favorise leurs écoles; se justifie à cet égard auprès du Roi son frère, et le trompe en se tromps elle-même, 100. Accorde un asyle à Calvin, 113. Souffre que dans son cercle on se permette des déclama-tions contre le Pape et la cour de Rome; fait paroltre un livre intitule Miroir de l'ame pecheresse; esprit de cet ouvrage, 114. Il est reçu avec enthousiasme par les protestans, 115. Vient auprès du Roi son frère, dont elle s'efforce de dissiper la mélascolie, 150. Se retire dans un couvent après la mort de son frère, 183. (Introd.) — Elle va en Espagne, où sa présence contribue au rétabli ment de la santé du Roi son frère; revient en France avec des pouvoirs de la part, XVIII, 12. (Mém. de Du Bellay.)

Marguenire de Flandre, fille de Maximilieu, fiancée au Dauphin, fait son entrée à Paris, XIV, 114.

MARGUERITE de France, fille de François 1, duchesse de Savoie, meurt à Turin, regrettée de tous les gens de bien ; sa charité héroique, XLV, 103.

MARGUERITE DE VALOIS, première femme de Henri IV : qualités brillantes du style de ses Memoires; sa beauté; agitations de sa vie, XX. 20. Epouse malgré elle le roi de Navarre ; est froidement traitée par

m attachement pour le duc 100n, 21. Est toujours expo-E soupçons les plus injurieux ; t qu'offrent ses Mémoires, 21. démie française les met au 🕶 des livres qui ont fixé le ble genie de notre langue, 23. trigne avec le duc de Guise icouverte, 134. Sa soumisour sa mere, 135. Témoigne ement sa répugnance pour le Navarre, 158. Est mariée de avec lui, 159. Recoit ordre, le au soir de la Saint-Barthed'aller se concher; agitation épronve; ses inquiétudes, ienve la vie au mulheureux ; est conduite chez la duchesse raine; voit massacrer un hom-pres d'elle, 159. Est soumise surveillance severe; la perte ament La Mole ne l'empéint de continuer à se mêler gues; elle offre an roi de Naon mari et au duc d'Alencon yen de procurer la liberté à eax, 171. Reveille l'ambition a d'Alencou; le tait echapper zour, 180. Accusee d'avoir vader son mart, elle subit ion appartement une prison euse, mais trouve des consolalans la culture de son esprit, lentree en grâce, elle va aux le Spa, dans le but secret de les partisans au duc d'Alen-85. Est obligee de reveuir en e; dangers qu'elle court a son ; elle va se reposer à la Fei le due d'Alencon vient la v; plasa qu'ils y goutent tous 186 Elle veut aller regondre iri, et recoit defense d'entrere ce voyage, 187 Na a Ne-se sa mere, piquee de l'indae de son mari, elle ne neglizun moven de le rameuer; melle la danne dans one e serieuse; flutte la passion e du vieux Pibrac, 189 Ne ntre plus que du Jedam apres rention de Nérse , lettre dans le elle lui reproche trois ans ed d'avoir ou lever les yeux

sur elle, 190. Jouit quelque temps de toute la confirmee du roi de Navarre ; au milieu des fêtes dont elle est l'ame, entretient une correspoudance secréte avec le duc d'Alençon, et cherche à lui gagner les seigneurs protestans, 191. Revient à la cour de Henri 111; renoue la liaison qu'elle avoit eue autrefois avec le duc de Guise; dans quel but, 193. Sa mère lui suscite tant de désagrémens, qu'elle sollicite la ermission de quitter la cour, et l'obtient; est arrêtée dans sa retraite, outragée et perdue dans l'esprit de tous les partis, 194. Traine une vie erraute, tantôt libre, tantot prisonnière; son goût pour les lettres la console dans ses disgràces; ne trouve le repos qu'après que son mari a compu les hens qui l'unts soient à elle, 195. (Introd.) - Elle quitte furtivement Nerac et se rend à Agen, où le sieur de Lignières l'attend, XXXV, 210. ( Mem. de Boutllon.)

Sa paissance, son education, son esprit et sa beaute ; elle ne résisto point aux seductions de la cour de Cath. de Medicis, XXXVII, 3. S'ef force d'acquerir de l'influence dans les affares; accueille les hommages du duc Henri de Guise; sert les interêts du duc d'Anjou, 4. Epouse malgréelle le prince de Navarre ; est obligee de fuir dans l'appartement d'une de ses sœurs le jour du massa cre de la S-Barthelemy , rompt avec le duc d'Anjou, se lie avec le due d'Alençon, 5. Recott les soms de La Mole; repond en latin et sans preparation a l'evêque de Cracovie; son eloquence naturelle, 6 Sea re grets pour La Mole, elle devient la confidente des projets et des amonts de son epoux et de son frère, 7 Son attachement pour Bussy d'Ani house, elle favorise la foite du duc d'Alene in et du roi de Navarre, 8. Est garder a vue dans son appertement, rentre dans le touchillon des affaires; obtient la permission d'aller prendre les caux de Spa, 9 Captive le gouverneur de Cambray

et le grand bailli du Hainaut; est exposce à Liége aux insultes des deux partis; se retire au château de La Fère, où elle reste quelque temps avec le duc d'Alençon, 10. Brave la colère de Henri III, et fait évader ce duc de sa prison, 11. Est con-duite par sa mère auprès de son mari à Nérac; excite la passion de Pibrac par la coquetterie la plus rassinée; se moque ensuite de cet amant, 12. Montre pour les amours de son époux une complaisance qui compromet sa dignité; reçoit les hommages du vicomte de Turenne; demande vengeance à son époux des outrages qu'on lui fait, 16. Revient à la cour, entre dans de nouvelles intrigues, prend les intérêts du duc de Guise; elle se perd dans l'esprit des deux partis, 17. Elle est arrêtée en retournant à Nérac, puis relàchée; reste deux ans dans l'inaction à la cour de son mari; s'empare de l'Agenois; est forcée de quitter précipitamment Agen, 18. Se réfugie à Carlut, se rend mai-tresse du château d'Usson, et en chasse Canillac; y passe plusieurs années au milieu de la guerre civile, 19. Detresse où elle s'y voit réduite; y compose ses Mémoires; lettre qu'elle écrit à Brantôme, 20. Refuse de consentir à la dissolution de son mariage, dans la crainte qu'Henri 1v n'épouse la duchesse de Beaufort; y consent lorsqu'elle apprend qu'il recherche Marie de Medicis; sa lettre au Pape à ce sujet, 21. Sert avec ardeur les intérêts du Roi; reçoit sa visite au château de Madrid, 22. Trouve enfin le repos dans une maison située sur le bord de la Seine; s'y entoure des hommes de lettres les plus distingués; ses occupations, ses liberalités, 23 Assiste au baptême des enfans de France; fait donation de tous ses biens au Dauphin; sa mort, 24. Diversité de sentimens sur cette princesse; ses Mémoires, qui ne laissent aucun doute sur les égaremens de sa jeunesse, sont regardés par les premiers académiciens comme un des modéles dignes d'être employés à la perfection de notre langue, 25. Éditions diverses de cet ouvrage, 26. (Notice.)

Etant enfant, elle préfère le mar quis de Beaupréau au prince de Joinville, depuis duc de Guise; pourquoi, 30. Résiste aux haguenots, 31. Après le colloque de Poissy, est envoyée à Amboise, où madame de Dampierre la pread en amitié, 32. Retonne à la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compan près de sa mère; l'accompagne a Bar-le-Duc, à Lyon, à l'entrevue de Bayonne; description des fêtes qui s'y donnent, 33. La suit à Tours, où elle va avec le Roi voir le duc d'Anjou, 36. L'entretien qu'elle a avec son frère produit sur elle un changement; elle lui promet son appui auprès de la Reine, 39. Comment elle tient sa promesse, 40. Accompagne la Reine à S. Jean-d'Angely, 41. S'aperçoit du refroidissement de son frère ; quelle en est la couse, 42. Regret qu'elle en témoigne à sa mere; elle tombe malade, 43. Soins que lui donnent sa mère et le duc d'Anjou, 44. Sa réponse à sa mère au sujet de la proposition qui lui est faite d'épouser le roi de Portsgal; elle écrit à la ducheme de Lorraine sa sœur pour la prier de faire hâter le mariage du duc de Guise avec la princesse de Porcian, 45. Comment elle reçoit la proposition d'epouser le prince de Navarre, 46. Son mariage avec ce prince; détails à ce sujet, 48. Ses frayeurs dans la matinée de la S.-Barthelemy, 53.Elle obtient du Roi et de la Reine la vie de mess, de Miossens et Armagnac, 56. Sa réponse à sa mère à une question qu'elle lui fait sur son mari, 57. Avertit le Roi et la Reine du projet formé par le roi de Navarre et le duc d'Alençon de se réunir aux huguenots; en empêche l'exécution; accorde son amitié au duc d'Alencon, 58. Dresse un mémoire pour le Roi son mari ; ses regrets de la mort du roi Charles, 60. Triste pressentiment qu'elle éprouve à l'arrivée de Henri in en France.

63. Calomnie dont elle est l'objet; ffront qu'elle essuie de sa mère, 65. Réparation qu'elle en reçoit du Roi et de la Reine, 69. Vains efforts s'elle fait pour détacher le duc **d'Alençon** de madame de Sauve, 71. S'éloigne du roi de Navarre sou mari, parce qu'il l'a forcée, d'après l'ordre du Roi, de renvoyer mademoiselle Thorigny, 79. Pourquoi elle est retaune et gardee au Louvre, 87. Reçoit des lettres de son mari, et y répond, 89. Puise dans sa captivité le goût de la lecture, et y trouve le soulagement à ses ennuis, 92. Elle va avec la Reine sa mère à Sens; assiste aux conferences qui s'y tiennent pour la paix, 93. Refuse d'être comcise dans le traite pour l'assurance de sa dot; retourne avec sa mère à Paris, 94. Se pluint à la Reiue et an Roi de ce qu'on l'a trompée, et **a refus** qu'ou lui fait d'aller rejoindre son mari ; déclare qu'elle ira le trouver au risque de sa vie, **B. Comment e**lle obtient du Roi h permission d'aller aux eaux de Spa, 100. Son départ; suite qui l'accompagne; details sur ce voya-20, 104. Comment elle est reque à Combray, 105; à Valenciennes, 107; à Mons, 108. Son entretien avec la countesse de Lalain sur les secours que le due d'Alençon peut donner aux Flamands, 110. Resoletion prise à cet égard avec le comte de Lalain, 113. Elle se rend a Namar, où elle est reque par don Juan d'Autriche, 115. Funestes presages de l'issue de son voyage, 119. Arrive à Liege, comment elle y est reçue par l'evêque; description de la ville, 120. Prend les caux de Spa, 125. Les nouvelles qu'elle apprend de Namur, où don Juan s'est **rendu maitre d**u château , 126. Celles qu'elle reçoit de la cour par son frère, 127, et les conseils de mes l. de La Roche sur-You et de Tour**non , la determinent a se r**endre à La Père, 128. Est trompce par le cardinal de Lenoucourt et le chevalier de Salviati; se met en route malgré eux, 139. Arrive à lluy;

comment elle y est reque; en sort avec peine, 130. Entre avec beaucoup plus de peine encore dans Dinant, 131. Embarras dans lequel elle a'y trouve; comment elle a'en tire, 133. Sort de cette ville accompagnée par une troupe de bourgeois; échappe aux embûches de don Juan et de M. de Barlemont, 134. Arrive au château de Fleurines, où elle ne peut entrer qu'à la nuit, 135. Revient heureusement en France, accompagnée par M de Fleurines; arrive a Cateau - Cambresia er le secours de la comtesse de Lalain ; échappe à de nouvelles embûches, 136. Se rend au Catelet, et de la à La Fère; y reçoit une lettre de sou frère le duc d'Alençon, qui vient lui-même la voir, 137. Retourne à Paris, où elle est reçue honorsblement; demande au Roi la permission d'aller rejoindre son mari, 139; et des terres pour assignation de si dot, 140. Va partager la captivité de sou frère, 147. Est remise en liberté avec lui, 152. Comment elle favorise son évasion du Louvre, 158. Ses fraveurs à cet egard , 161. Comment elle est ras-urce, et rassure aussi le Roi, sur les desseins de son frère , 162. Reçoit de grands bien-faits du Roi, qui veut la detacher de son frere, auquel elle reste fidèle, 163. Va en Guyenne avec la Reine sa mere, 164. Est bien accueillie par son mari; quitte sa mère a Castelnandari et reste en Bearn, où on lui permet de faire dire la messe dans une petite chapelle, 165 Se plaint au Roi son mari du traitement fait a des catholiques par son secrétaire Dupin, 166. Obtient justice, et le renvoi de Dupiu; mais eprouve la manyaise mine de son mari à cette occasion, 167. En accuse Pibrac et la demoisellé Rebours, aimée da Roi, 168. Soigne son mari dans une maladie, regogne son affection; passe cin paus en Gascegne, ctat de la cour de Nerac, 169 l'artide vains efforts pour maintenir la paix entre le Roi son mari et le marechal de litrou, et pour empécher les hu-

uenots de faire la guerre, 170. Ecrit au Roi et à la Reine sa mère l'état des affaires; obtient que la ville de Nérac restera neutre, 173. Ecrit au maréchal de Biron pour se plaindre de l'attaque qu'il a faite sur cette ville, 175. Refuse d'accom-pagner madem. Fosseuse à Aigues-Caudes, 180. Son entretien avec cette demoiselle la brouille avec son mari, 182. Assiste à ses couches, et lui donne ses soins, 183. Reçoit des lettres de la Reine mère et du Roi, qui la pressent de revenir à la cour; se détermine à s'y rendre pour quelques mois, emmenant madem. Fosseuse avec elle, 185. (Mém. de Marg. de Valois.) - Elle consent par un acte qu'on examine la nulli-Lé ou la validité de son mariage, XLVII, 243. Revient à Paris après 24 ans d'absence; va loger à l'hôtel de Sens; quatrain fait contre elle, 497. Tient avec M. de Montpensier le fils d'une pauvre Irlandaise, 500. Gagne sa cause pour le comté d'Auvergne, 533. Se retire à Issy, à cause de la peste qui règne chez elle, XLVIII, 9. Enigme qui court sur elle, 52. Fait vœu d'avoir tous les jours quelques religieux pour chanter les louanges de Dieu, 113. Donne la bague à un jeu qui se célébre à l'Arsenal, et auquel assistent le Roi et la Reine, 158. Vers faits sur ses demeures et bâtimens, 217. Fait présent au Dauphin d'un cordon de pierreries, 206. Réponse dure qu'elle s'attire de la part d'une dame, 303. Elle pose la première pierre du portail de S .- Etienne-du-Mont, et donne mille écus pour cette construction, XLIX , 116. (L'Estoile.) - Sa mort; elle institue M. le Dauphin son heritier, L., 267 (Fontenay-Mareuil.)

MARIANA, jesuite espagnol, publie un livre où il approuve en termes formels l'assassinat du feu Roi, XLVII, 520.

MARIE DE CHAMPAGNE, comtesse de Flandre, se croise avec son mari, I, 14. Elle ne peut le suivre à cause de sa grossesse, 20. Après ses couches se rend à Acre, où elle ap-

prend l'élévation de Bendouin sur le trône de Constantinople, 65. Meurt à la fleur de l'âge, 66.

Marie, impératrice, femme de Manuel Comnène; son caractère, I, 24.

MARIE DE BOURGOGNE, fille unique de Charles-le-Téméraire, succède à son père à l'âge de 20 ans; son élévation dans les sentimens, son grand courage, ses grâces exiéricures, IX, 71. Proteste contre la violence qu'on fait aux Etats de Bourgogne de prêter serment de fidélité à Louis x1, 72. Ecrit au Roi pour le prier de ue traiter qu'avec les personnes auxquelles elle accordoit sa confiance; assemble les Etats de Flandre à Gand ; parolt céder à leur autorité; conserve son conseil se-cret, 75. Elle nie hardiment la lettre qu'elle a écrite à Louis X1; se trans-porte presque seule au milieu des rebelles, pour soutenir ses mini tres et demander leur grâce , 76. Se rend sur la place où ils vont être exécutés, pousse des cris plaintifs, supplie pour eux, et ne peut les saver; épouse l'archiduc Maximilien, fils de Frédéric 111, 77. Sa mort, #2. Ses enfans; tableau des vicinitudes de la maison d'Autriche depuis Marie, de laquelle elle tire son origine, jusqu'à nos jours, 83 et suiv. (*Procu* sur la sec. mais. de Bourg.) — Marie est recherchée par plusieurs princes; son mariage est arrêté avec Maximilien d'Autriche, X, 423. (La Marche.) — XII, 331 à 337. Réflexions de l'auteur à l'occasion de ce mariage, 338. Portrait de Marie; sa mort, 340. (Mem. de Comines.)

Mariz, sœur de Henri viii, roi d'Angleterre, est fiancée à Louis xii, XVI, 262. Arrive en Prance, 263. Détails sur son entrée à Abbeville, 266. Y épouse le Roi; fêtes à cette occasion, 267. Est couronnée à S.-Denis, 268. Pait son entrée à Paris; joûtes et tournois qui y sont entrepris par le duc d'Angoulème, 269. Après la mort de Louis xii épouse en secret le duc de Suffolek, 274;



MARIE DE CLÈVES, marquise de L'Isle, femme de Henri, prince de Conde, meuri à la fleur de l'âge; sa bonté et sa beauté, XI.V, 104.

Manie de Médicis est saluée reine de France à Florence; envoie son portrait à Henri iv, XXXVI, 448. Est mariée par procuration; fêtes offébrées à Florence à cette occasion, 464. Son arrivée à Marseille; détails sur son voyage et son entre dans cette ville, 478. Autres details sur son voyage et son entre dans cette ville, 478. Autres details sur son voyage en France jusqu'à Lyon, 480. Son entrée à Paris; plaisante aventure qui lui arrive en entrant au Louvre, 491. Elle accouche d'un fils, 507. 'Mém. de Pontlevey.)—Son contrat de mariage avec le Roi est passé à Florence au palais Pitti, XLVII, 281. Ceremonie de son mariage à Florence, 209. Son départ pour la France; details sur son voyage, 300. Son arrivée à Lyon, 304. Sa première entrevue avec le Roi, 305. La cérémonie de

son mariage est renouvelée par le cardinal legat Aldobrandin, 306. Arrive à Paris; reçoit les visites des princesses et principales dames de la cour et de la ville, 307. Accou-che d'un dauphin, 319. Accouche d'une fille; regret qu'elle en a, 361. Fait un ballet magnifique à Paris; details, XI.VIII, 223. Accouche d'une fille pour la naissance de laquelle on ne fait aucune rejouissance, 340. Presse instamment le Roi de la faire couronner et sacrer, 419. Grands préparatifs pour cette céremonie, 420. Fait rendre le pain bénit de la confrérie du S.-Sépulcre à l'église des Cordeliers, 421 : Est couronnée et sacrée à S.-Denis, 424. Incidens remarquables, 425. Elle est déclarée régente pendant la minorité de son fils, \$28. Retient pour son médecin le sieur Duret, que le feu Roi aimoit le moins, 437. Recommande aux gardes la personne du Roi son fils, 438. Détails sur la cérémonie de son sacre à S.-Denis, 441. Est déclarée régente après la mort du Roi, XLIX, 4. Se rend a Notre-Dame avec une grande escorte, puis à S.-Victor, 81. Va chez la reine Marguerite à Issy et à S.-Germain , 8a. Declare qu'elle fera justice de ceux qui répandent dans Paris de faux bruits sur une nouvelle S.-Barthelemy, 89. Rassure des députés des protestans sur les faux bruits qu'on fuit courir à leur sujet, 97. Ses largesses au prince de Control au duc de Guise, 104 et 113. Consulte le l'ape sur le choix d'un premier president du parleme**nt de** Paris, 186. (L'Estode) - Est dé-clarée regente, 255. Se rond au parlement avec le Roi, 160. Discours qu'elle y tient, 261. ( Relat. de Gillot.)

Elle est declarer regente par le parlement, L., \$9 Commeut elle maintient le rovaume en paix pendant (ans, 102 Ordonne que le deuil du lior se portera la seconde annce; donne le commandement de ses gardes a M. de La Chastaigneraye, par reconnoissance du service qu'il lui a rendu, 105 Ordonne que la

compaguie de chevau-légers du feu Roi servira le jeune Roi par quartier, pour le suivre partout ; accorde quelque augmentation de paie aux officiers et chevau-légers; jalou-sie excitée à ce sujet parmi les endarmes du Roi, 106. Accorde des survivances à tous ceux qui, ayant des charges ou gouvernemens, ont des enfans ou des héritiers en âge de les posséder; mal qui en résulte, 107. Regle son temps pour les affaires et pour ses divertissemens, 109. Sa cour particulière; de qui elle se compose, soit en hommes, soit en dames, 111. Elle tient un grand conseil concernant l'affaire de la succession de Juliers; quelle résolution y est prise, 113. Tient un conseil où il est resolu qu'on ne recevra point l'ambassadeur de l'archiduc, si les lettres dont il est porteur me sout conformes à l'ancien usage; tempérament adopté, sans tirer à conséquence pour la suite, 120. Comment elle apaise un dif-férend élevé entre M. le prince de Conti et M. le comte de Soissons, et entre ce dernier et M. le duc de Guise, 132. Donne à Concini de quoi acheter le marquisat d'Aucre, 134. Ses libéralités excessives, 135. Elle écoute favorablement les propositions d'Espagne concernant une double alliance; ménage à cet égard les alliés, 140. Se fait remarquer à Fontainebleau par sa beauté, 155. Refuse de lire les mémoires des huguenots, et leur témoigne qu'elle ne veut point souffrir de nouveautés, 196. Son ressentiment de la mort du baron de Lux contre mess. de Guise et d'Epernon, 206. Après la mort du fils du baron de Lux, elle té-moigne publiquement qu'elle pardonne à M. de Guise; lui donne une grande somme d'argent, 200. Prend la résolution de secourir Ferdinand de Mantoue dans la possession du Montferrat, 215. Commence à faire bâtir le Luxembourg, 226. Ecrit, au nom du Roi, a tous les parlemens, aux gouverneurs des provinces, etc., pour les prévenir

contre le départ des princes, 230. Faute commise à l'égard de la citadelle de Mézières, prise par M. de Nevers, 235. Elle repond an manfeste du prince de Condé, 237. En-voie M. de Thou à M. le prince pour le disposer à un accommodement. 238. Envoie M. de Vignier traiter une seconde fois avec lui à Ste-Menehould; traité conclu, 244. La Reine reçoit fort bien mess. de Longueville et du Maine, 246. Convoque les Etats généraux du royaume; f haptiser le duc d'Anjon et la petite Madame, 247. Mène le Roi en Bre-tagne contre M. de Vendôme, 251. Le ramène à Paris après avoir tout pacifié, 255. Fait déclarer la majorité du Roi, 257. Se liate de faire finir les Etats généraux, en leur promettaut qu'on satisferoit aux demandes portées dans les cabien. 264. Commence à diminuer l'autorite des anciens ministres, et donne trop de pouvoir au maréchal d'Ancre, 260. Fait expédier des commissions pour lever trois armees; envoie M. de Villeroy au prince de Condé pour le prier d'accompagner le Roi à Bordesux, 285. Confie le commandement de l'armée qui doit suivre le Roi à M. de Guise, et celui de l'ermée qui est opposée à M. le prince, au maréchal Bois-Dauphin, 289. Etat de cette armée, 290. Danger que court la Reine par l'écroslement d'un plancher, 329. Elle s'ouvre à Sauveterre sur son projet d'eloigner M. de Luynes, et l'engage à lui consciller de se retirer de luimême, 339. Se décide à faire arrê-ter M. le prince de Conde, 348. Prend des mesures à cet effet, 350. Fait faire trois armées pour les opposer aux princes mécontens, 366. Est gardée dans son appartement après la mort du marcchal d'Ancre, 377. Sa constance en apprenant cette mort, 378. Comment elle auroit pu la prevenir si ses femmes de chambre l'eussent permis 379. Sa repugnance pour aller à Blois; elle s'y décide enfiu, 385. Promet à M. de Luynes tout ce qu'il lui fait

ser ; demande à aller à Notredes Ardilleres, 426. Ecrit à Epernon pour le prier de tra-r à sa délivrance, 528. Trompe Luynes par ses promesses et iduite, 433. Fait les préparaı son évasion, 435. Se rend à richard, de la à Loches, où ste deux jours avec M. d'Eperderit au Roi, 346. Ecrit aussi mce de Piemont; contenu de tres, 438. Divisions qui éclasa cour à Angoulésie, 440. que de Luçon la tire d'embar-[2; lui fait conclure un traité geux, 443. Consent à une en-lavec le Roi, 447. Recoit le de Piemont à Angoulène; strevue avec M. de Luynes, ion entrevue à Tour- avec le 149. Refuse une nouvelle enqui lui est proposee par M. de s, 463. Rompt toute negociavec M. de Blauville, compmr les levees que doit faire Maine, 467. A la nouvelle de æ de Caen par le Roi, elle part ers pour aller au Mans; mais anuvelle de l'approche de Crequy, elle ret mrne à An-175. Office de traiter aux conideja propose a, et tient ferme ette resolution. 178. Perd p'us n 800 hommes d'aus l'attaque st-de-Ce, [86. Envoie a tous le son parti le traité qu'elle a rvec le Roi, 189 Voit le Roi ac, 190. Le conduit a Poitiers; t à Fou am bleau, 491. Fait rs efforts pour faire entrer le i**el** de Bichelieu au conseil du 361. Vent achever le mariage ademoiselle de Montpensier Augsteur, LI, a. Oppositions sariage, 3. Changement dans prit a l'egird du cardinal, de seu; par qui ce changement e pen a pen, 78. Moyens a dont elle se sert pour ter le Ros de son ministre, le evaje de detourner le Rui endre la defense de M. de me, 135. Fait conduire à Vins la princesse Marie et mad.

de Longueville, 158. Reçoit ordre de les remettre en liberté; ses plaintes contre le cardinal de Richelieu à ce sujet, 159. D'après les conseils des ennemis du cardinal, elle demande au Roi son renvoi des affaires, 170. La nouvelle de l'entrée des généraux français dans Casal déconcerte res projets sans les changer, 172. Ses entrevues avec le Roi, dans les-quelles elle lui demande le renvoi du cardinal, 173. Suit le Roi à Compiègne; résiste à toutes les tentatives qu'on fait pour adoucir son esprit, 181. Est gardée à vue à Compiègue, 183. Refuse de se rendre à Moulins, 184. S'obstine à rester à Compiegne, 187. Fait prier le marquis de Vardes de la recevoir à La Capelle, 188. Part de Compiègne pour s'y rendre ; a la nouvelle de ce qui s'est passe dans cette ville, elle ne sait plus que résoudre, 191. Va a Avesnes, d'où l'Infante la fait conduire à Bruxelles, 192. Refuse toutes les offres qui lui sont faites de la part du Roi, 194. Malheura où l'entrainent sa passion et sa haine contre le cardinal , 195. (Fontenay-Marcul.)

MARIE, fille de Heuri viii et de Catherine d'Arragon, parvient au trone à la mort d'Edouard vi; son projet de rétablir la religion c<mark>atho-</mark> lique ; elle epouse le prince Philippe, als de l'empereur Charles-Ount, XX.60. None des negociations entre Henri ii et son mari Philippe, à la suite desquelles une trève de cinq ans est conclue, 65. Fait une declaration de guerre à la France, ct cuvoie 12.000 Anglais en Handre, 50. Ne veut entendre a aucun arrangement **avec l**a l'rance, si Calais **n'est** rendu; sa mort aplanit les difficultes qui s'opposoient a la paix, 79. Fait trancher la tête a Jeanne de Suffolck et å son mari Guifort, XXIV, 131. Mem de l'avannes. - Mouvemens en Angleterre-poor empécher le mariage de la Reine avcc le prince d'Espagne, XXIX, 185. (Du Villars.) — Marie envoie declarer la guerre au roi de France,

XXXII, 7. (Comm. de Rabutin.) -Elle veut épouser Henri de Courte-nay, XXXIII, 76. Constitue prison-nière sa sœur Elisabeth, 75. (Cas-

telnau.)

MARIE STUART, reine d'Ecosse, épouse le fils du comte de Lenox, XXIV, 417; puis Bathuel; se réfu-gie en Augleterre, où elle est faite prisonniere, et enlin décapitée, 418. (Mém. de Tavannes.) — Prétend au trône d'Angleterre, XXXIII, 77. A la mort de François 11 son mari, elle s'embarque à Calais et retourne en Ecosse, 124. Détails sur ce voyage; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 125. Est recherchée de plusieurs grands princes, ce qui excite la jalousie de la reine Elisabeth, 127. (Castelnau.) - Fait mourir le comte de Lenox son mari, XLV, 69. Est décapitée au château de Fotheringay; détails sur son exécution, et sur la cause de son arrêt, 327. (L'Estoile.)

MARIETTE (Guill.), secrétaire du Roi, dénonce à Pierre de Brezé, ensuite au Roi, un prétendu complot du Dauphin; l'imposture découverte, il est condamné par le arlement à avoir la tête tranchée,

XI, 186.

MARIGNAN (le marq. de), général des troupes impériales, forme le blocus de Sienne, XX, 64. (Introd.) -Fils d'un fermier des impôts à Milan, il se rend utile dans les guerres d'Italie, où il jone un grand rôle; livre un combat à Ste.-Bonde, XXI, 178. Essaie de prendre Sienne par famine, 207. Envoie la veille de Noël à Montluc la moitié d'un cerf, six slacons de vin, six pains blancs, etc., 213. A minuit, il livre un assaut à la citadelle et au fort de Camollia, 215. Se rend maître du fort, 218; Le perd ensuite, 224. Sur une lettre de l'Empereur, il fait venir de l'artillerie pour battre la place, 229. Après de vaines tentatives, il renvoie cette artillerie à Florence, et affame Sienne, 258. Danger qu'il court, 259. Moyen qu'il emploie pour mettre la division dans la ville,

269. (Comm. de Montlue.) — Délit le maréchal de Strozzi, et soumet la république de Sienne à l'obéin de l'Empereur, XXXI, 372. (Comm. de Rabutin.) — Etant devant Met. il fait faire par un trompette des overtures de paix au duc Horace Farnèse, XXXII, 323. (Siege de Met.) Maagaw (le seign. de), de Picar-

die, est blessé dans une escarmosche devant Metz, et meurt de ses blessures, XXXI, 147; XXXII, 294.
MARILLAG (M. de), capit. su regi-

meut des Gardes, est tué au siège de

Privas, LI, 164.

Maritlac (M. de), maréchal de camp, s'oppose à l'avis de M. de Toiras, qui conseille de poursaivre les Anglais qui veulent se retirer à l'île d'Öye, LJ, 55. Est chargé de diriger une partie des traveux de h digue construite pour fermer le grand port de La Rochelle, 63. Est fait maréchal de France à la sollicitation de la Reine mère, 163. Marillac (Michel de ): sa nais

sance, sa famille, sa maturité précoce, sa grande capacité pour les affaires; il est reçu conseiller au parlement de Paris; est entralme dans le parti de la Ligue, mais reste at-taché aux bases de la monarchie; devient maître des requêtes; vent résiguer sa charge, XLIX, 441. Est nomme surintendant des finances. est fait garde des aceaux ; travaille à l'amelioration des lois; est disgracie et mis en prison, 442. S'y occupe d'ouvrages de piété; sa mort, ses divers ouvrages, ses mours sévères; son Mémoire sur la part qu'il prita l'arrêt concernant le maintieu de la loi salique, 413. Lettre au cardinal de Berulle, qui accompagne ce Me-moire, 441 et suiv. (Notice.)— Conduite qu'il tient pendant la Ligue, 453. Ses trois actions signalées pendant ce temps, 454. Comment il contribue à la réduction de Paris, 455. Est nommé capitaine de la dizaine où il demeure; est du parti de la Ligue française, qui veut le roi de Navarre pour roi à condition qu'il se fera catholique, 456. Fait le



premier la proposition qui est la cause de l'arrêt du parlement concernant le maintien de la loi salique, 457. Fait partie de la députa-tion du parlement qui va faire conpoltre cet arrêt à M. de Mayenne, 62. Texte de l'arrêt en date du 28 ain 1593; grand étonnement parmi les ligueurs du parti d'Espagne, 465 et suiv. Marillac fait ajouter à l'arrêt une clause qui a été omise, portant que les députes des trois ordres ne sont convoques à autre fin que pour procéder à la déclaration et établisement d'un prince catholique et français, suivant les lois du royaume, 469. Parle avec courage à l'as-semblée de l'hôtel-de-ville sur la proposition de sommer le roi de Navarre de se faire catholique, 473. ( Mém. de Marillac. )

MARILLAC, archevêque de Vienne, partisan secret de la reforme, appuie, à l'assemblée des notables tenue a Fontamebleau, les vues de tolerance de l'amiral de Coligny, XX, 92. (Introd.) — Est envoye à la diète d'Ausbourg, XXXII, 226. (Comm. de Rubu'in.) Forr aussi aon discours à l'assemblée des no-

tables, XXXIII, 102.

MARILLAC, abbe de Thiers, fait sortir d'Annonay la compagnie de gendarmes du comte de Villars, XXXIV, 303.

MARCLIAC (Franc.', celebre avoent, se charge de defendre le prince

de Conde, XX, 93.

Mann le capit. I forme le dessein de faire rendre Louviers au Roi; comment il y parvient, M., 246 et mir.

Manon, avocat, est suspendu par le Roi, pendant un an, de toute postulation, pour avoir trop librement parle contre les nouveaux impôts dans le conscil prive, en presence du Roi; a la priere de la Reine mère et du due de Nevers, la ampension est levee le leudemain, XLV, 212. Sa mort, ses talens, XLVII, 487.

Manon, tresorier general à Montpellier, remontre à l'assemblée des notables tenue à Rouen que c'est faire injure aux trésoriers généraux reçus dans cette assemblée, que de leur ôter le droit de voter, XLIX, 331.

MABIOR, femme de Colin Panier, est condamuée, avec une autre femme dissolue, à être battue de verges et hannie du royaume, pour avoir faussement accuse un serviteur d'O-

livier Le Dain, XIV, 69.

MARIOTI (le capit.), italien, repousse les ennemis avec B. de Montluc à Ste.-Bonde en Toscane, XXI, 179. Son origine; il devient genéral de l'infanterie du duc de Florence, 182 Attaque l'armée espagnole près de Montizel, et est forcé de se retirer avec perte, 378.

Marivault (Jean de L'Isle-), du parti du Roi, est tué en duel par un ligueur nommé Claude de Maroles,

XLVI, 8.

MARIVAULT (le sieur de) est nommé gouverneur de la ville de Laon après la soumission de cette ville au Roi, XLII, 258.

Markis (Eustache Le), chevalier de Henri de Flandre, repousse les Grees dans Constantinople, I, 210.

MARLE (Henri de), chancelier, reproche au Dauphin son meonstauce et sa vie voluptueuse, VI, 313. Sa fin malheureuse, 341.

Mantr (le comte de), fils du comte de S-Paul, est tué à la bataille de Morat, X, 397

MARLORAT, ministre protestant, est pendu après la prise de Rouen pat le duc de Guise, XXXIII, 213; XXXIV, 162.

Menvir, ministre protestant à Neisc, meurt fort regiette du Roi; son zele pour la propigation de sa religion, NIATH, 353.

Manuettira eles moines de), d'apres un ordre du l'ape, reconnoissent pour leur abbe le frère de la femme de Concun, MIX, 116.

MARGLEI » le sieur de surprend la ville et le château de Montrichard pour la Lague, XXXIX, 336. (Coyet) — Tue le sieur de Marivault dans un combat singulier, XLIV, 537. ( Mem. du duc d'Angouleme.)

Manor (Clément), poëte, quitte le service de François i pour s'atta-cher à la duchesse d'Alençon, deve-nue reine de Navarre, XVII, 96. Quitte la cour de cette reine et se retire en Italie auprès de Renée, duchesse de Ferrare, 127. Revient à la cour de France, 146. Publie une traduction en vers de plusieurs psaumes; effet qu'elle produit dans le monde, 147. Influence qu'elle a sur les affaires religiouses, 148. Est oblige de fuir de nouveau; se retire à Geneve, puis en l'iémont, où il meurt, 149.

MARSAN, dauphinois, publie un livre pour la réunion des deux reli-

gions, XVIII, 227.

Marsay (le capit.) est blessé dans une descente opérée sur la côte d'Angleterre, XIX, 570.

MARSILLE (le capit.) force les paysans d'Anvers, commandes par Montdragon, à payer aux États leurs contributions ordinaires, XXXIX,

Mansille, prêtre napolita n, est excommunic a Rome pour avoir écrit contre le cardinal Bellarmin pour la cause des Venitiens, XLVIII, 12.

Marsillière (le sieur de La), secretaire de Henri IV, est envoyé à Paris auprès de M de Villeroy pour l'engager à parler au duc de Mayenne et à traiter de la paix, XLIV, 125.

Martel (Guill.), chambellan du Roi, vient à bout de se rendre maitre de Charles vi dans son premier

acces de démence, VI, 229.

MARTIGUES , le seign. de), commandant des troupes royales, rulne l'armee au siège de S.-Jean-d'Angély, on il est tue, XXV, 148. ( Mem. de Tavannes.) - Se voit force de capituler avec les Anglais et les Ecossais dans la ville de Petit-Leith, XXXIII, 87. Conditions de la capitulation, 89. Contribue avec le duc de Guise au succès de la bataille de Dreux, 247. Stratageme qu'il emplote pour operer sa retraite, 434. Est tue au siege de S.-Jean-d'Angé-

ly, 490. (Custelnau.) — Belle resolution qui le rend meitre de Saumer. XXXIV, 222. (Mém. de La Nous) Voir aussi, sur sa mort, XXXVI,

MARTIN V, pape, élu par le con-cile de Constance, met fin au schisme de l'Eglise; essaie de rendre k repos à la France, VI, 335.

MARTIN (frère), vicaire de l'a-quisition, requiert le duc de Bougogne de lui livrer la Pucelle, VIII, 289. Va la voir en prison; lui esjoint de reprendre les hahits de son sexe, 304.

MARTIN (Jean), capit. d'une herque italienne, est fait prisonnier près

ue Massafra, XIV, 285.

MARTIN (le capit.) est tué à l'aitaque du fort Basque, prés de Noples, XVIII, 62.

Martin (maltre), prédicateur des Seize, devient fou à lier en descerdant de chaire, XLVI, 370.

MARTIN (le receveur) meurt soudainement; sujer qu'avoit L'Estoile de le hair, XLVIII, 423.

MARTINERGUE (le comte de) =siège la ville de Sancerre; après plasieurs assauts, il leve le siège pour aller joindre les dues de Nemours et d'Aumale, XXXIII, 438. (Castelnau.) — Essaie de secourir le fort de Ripaille; est blessé, et forcé de se retirer vers Sion, XXXIX, 191. (Cayet.) - Est envoyé par le Roi vers les sieurs de Villeroy et de S.-Sulpice, avec un ordre pour faire arrêter M. de Montmorency-d'Amville, XIIV, 24. (Mém. de Villeroy.)

Martinière (La), fils du maître des comptes, tue sa propre «œur de quinze coups de poignard, XLVII, 531. Son supplier, 532.

MARTRE, orcher du chancelier de Bourgogne, est pris par des Saxons et emmené a Luxembourg, 1X, 374

Mas (Jacq. Du), écuyer, est tuc à la bataille de Morat, X, 397.

MASCHAUT, capit, du quartier S. Eustache, donne en pleme procession deux soulllets à une femme, et l'envoie en prison comme politique et hérétique, XLVI, 156.



MASSELIN (J.), official de Rouen, parle avec beaucoup d'energie dans s Etats de Tours en faveur de l'opposition, XIV, 147.

LASOTRAN (le marq. de), seign a Piémont, traite avec le marechal de Brissac des conditions auxquelles il entre au service du Roi, XXIX, 314. Sa conduite inspire des soupcons au maréchal, 561. Est arrété à Gaillani par M. de Termes, à qui il remet le château de Jumaglia, XXX, 64.

Massizu, appariteur, accompagne la Pucelle au lieu de son supplice,

VIII, 306.

Masson (Robert Le), seign. de Trèves, propose, dans le conseil da Roi, de consulter Jeaune d'Arc our savoir si on assiegera ou non n ville de Troyes, VIII, 198.

Masson, architecte, est emprisonné pour quelque dessein contre le Roi, XLVII, 136.

MATHA (le comte de) est tué nu

combat de Bray, LI, 248.

MATRACO, general anglais, sur-prend de nuit le marechal de Lo-**10 et sa suit**e , le met eu désordr**e,** lui tue du monde et fait plusieurs risonniers, VIII, 351. Prend la fuite à la bataille de S-Lo, 548.

MATHAN (M. de ) est envoye par le parlement de Rouen auprès du

Roi pour l'exciter à entreprendre le siège de cette ville, X.1.X., 297. MATRIAS (l'archiduc) à la suite d'un conseil se propose d'aller at-taquer Novigrade, XI.II, 410. Livre at à cette place, et la force à capituler, \$11. Assiege Gran; livre betaille aux Tures, qu'il met en deroute, \$12. Details our le siège de Gran, que l'archiduc abindonne, elgré les protestations des princes allemands, \$15. Fait fortifier Javarin ou Graz menace par les Tures, 436. En donne le commandement a Jean de Médicis, frère du duc de Toscane, \$37 Fait une grande sortie sur le camp des Tures; hataille meurtrière d'ou il se retire avec perte. 450. Est obligé de s'eloigner pasqu'à Pruch, 458. Se rend au siège de Grau, où il remplace le comte de Mansfeld, XLIII, 167. Entre dans Visgrade, 191. Reçoit le chiteau à composition, 192.

Mathias (l'empereur) adopte et prend pour successeur aux royau-mes de Bohême et de Hongrie son cousin germain l'archiduc Ferdi-

nand, L, 412.

MATHIEU, abbé de S.-Denis, est nomme un des régens du royaume pendant la deuxième croisade de

S. Louis, II, 148.
MATRIEU (Pierre) compose une tragédie intitulée la Guisiade, ou las Etats de Blois; on y trouve quelquefois de la chaleur et de l'élévation, XX, 223.

MATHIEU (le père) est chargé de porter au roi d'Espagne la lettre des Seize et celle de la Sorbonne,

XLVI, 181.

Mathiru public un abrégé de la vie du Roi, XLVIII, 231.

MATRILDE, fille du roi Henri 1 d'Augleterre, mariée à l'empereur Henri v, epouse en secondes nuces Geoffroy Plantagenet, comte d'An-jou, IV, 33. Est couronnée reine d'Angleterre, puis obligée de se retirer en Normandie, 3 j.

Mathis (le capitaine) est fué en voulant surprendre Venloo, XLIII.

336.

MATIGNON, lieutenant du Roi dans la basse Normandie, depuis marrchal, lutte avec peine contre l'amiral de Coligny et le comte de Montgommery, XXXIII, 262. (Castelnau.) - Commandant d'une division de l'armee de la Ligue, assiége Castela, XXXV, 220. Achève le siege de Montsegur, 224. Mem. de Bouillon) - Surprend la ville de La Fère, XXXVI, 81 (Cheverny.) - Est force par le roi de Navarre à lever le siège de Castels, qui se rend ensuite an duc de Mayenne; envie le commandement de cette place; mérintelligence entre le duc et lui, XXXVIII, 296. Conserve la ville de Bordeaux au Boi; en fait sortie les jésuites, XXXIX, 168. (Mém de Cayet.)—Assiège La Fère, XLV 202. S'en rend maître, 204. Meurt à table, XLVII, 208. (L'Estoile.)

MATIS PAIART, grand doyen de Gand, fait rentrer cette ville sous l'obéis ance de l'archiduc Maximilien, X, 446. Est envoyé vers ce prince, 447. Les Gantois, révoltes de nouveau, lui coupent la tête,

MAUGLER (Pierre), comte de Bretagne : d'où lui vient son nom , II, 22. Son caractère; s'oppose au gouvernement de Blanche de Castille, 23. Refuse d'assister au couronnement de Louis 1x, 29. Se lie intimement avec Richard, frere du roi d'Angleterre, 43. Est vaincu à Bellesmes par la Régente et le jeune Roi, 44. Reconnoît le roi d'Angleterre pour son seigneur, 45. Est déclaré déchu de son sief et de la tutèle de ses enfans, 46. Le roi d'Angleterre le fait comprendre dans la trève de 3 ans qu'il conclut avec la Régente, 47. Maucler se met à la tête des mécontens, 53. Prend les armes et obtient quelques avantages; passe ensuite en Angleterre, et n'ayant pu obtenir de secours, revient se jeter aux pieds du Roi qui lui pardonne, 54. Abandonne tout-à-coup ses projets ambiticux; cède son fief à son fils; preud le nom de chevalier de Braine, et se rend ensuite auprès du Pape pour être son principal couseiller, 59. Accompagne Louis 1x en Egypte, 98. Meurt en revenant en France, après avoir rendu les plus grands services au Roi, 113. (Tabl. du règ. de S. Louis.) - Voyant le Roi secouru par le comte de Champagne, se soumet et demande grâce, 192. Conseille de marcher sur Alexandrie, 227. Est blesse à la Massoure, 248. Sert d'interprete pour répondre aux propositions qui sont faites aux prisonniers chrétiens de la part du Soudan, 287. Est mis dans une galere avec d'autres seigneurs pour être conduit à Damiette, 292. Part pour retourner en Europe, et meurt sur mer, 305. (Joinville.)

Marcière, avocat au parlement de Rouen, découvre le projet de li-

vrer cette ville à Henri IV, XXXVL 206.

MAUCOUR (le seig. de) s'attire la colère de Jean de Luxembourg à l'occasion du château de Coucy, VII,

MAUGER (Perrette), convaince de vols et de larcius, est condamnée à être enfouie toute vive devant le gi-

bet, XIII, 249. Maugzaon (le capit.) défait dans la plaine de Cerisolles une petite armée volante, XXX, 213. (Da Villars). — Monte le premier à l'assaut de Dinant, XXXI, 258. (Comm. de Rabutin.) - Est blessé dans une sortie devant Metz, XXXII, 310. (Siége de **Metz.**)

MAUGERON (le sieur de), gouvern. de Vienne pour le Roi, entre en istelligence avec le duc de Nemours. et lui livre tous les forts de cette place, XLI, 96 et suiv.

Mauginon, favori de Henri m. après avoir quitté le service du dec d'Alençon, conjure la ruine de ce prince, qu'il brave et méprise sus respect, XXXVIII, 141.

Mauguz (Jean), fondeur, est ter avec 24 personnes d'une gross bombarde dont on fait l'essai à Paris, XIV, 82.

Maulevaier (le comte de), sesechal de Normandie, surprend semme Charlotte de France, file naturelle de Charles vii et d'Agne Sorel, avec un de ses veneurs, et

les tue tous deux, XIV, 37.

MAULEV AIER (le capit.) se distingue au siège de Padoue, XV, 286.

MAUNT (Alain de), fr<del>ère</del> d'Olivier, se joint à Duguesclin, IV, 2-4. Se distingue à la hataille de Montiel, V, 38; à celle de Pontvallain, **86**.

MAUNT (Olivier de), cousin de Duguesclin, un de ses assistans an combat en champ clos livré près de Pontorson, IV, 209. Se joint à lui pour aller au secours de Charles de Blois, 226. Attaque et prend Carentan, 280. Fait un carnage hornble a la bataille d'Auray, 295. S'nit aux chefs de bandes qui vont en Espagne, 326. Contribue à la prise



le Tarascon , assiégée par le duc d'Anjou, 459. Se distingue à la ba-taille de Montiel, V, 38. (Anc. Mdm. sur Duguesel.) — Attaque les An-glais au Parc-l'Evesque, et devient sar prisonnier après s'être vaillamsent défendu, VIII, 114. (Mém. **s. la Pu**o. 🕽

MAU

Maureou (de), jadis intendant de naison de Joyeuse, meurt riche le plus de 100,000 écus, XLVIII,

MAUREVERT (Louviers de), assesde de profession, gagné par le duc de Guise, tire un coup d'arquebuse a l'amiral de Coligny, et s'echappo pur le fuite, XX, 151. (Introd.)
Va au siège de La Rochelle, et
au peut se faire recevoir dans aucorps de l'armée catholique, XXXV, 83. (Mém. de Bouillon.) — Est frappé d'une balle par un de ses consins; meurtre dont il s'étoit rendu coupable, XLV, 187. Est at-taqué par le seigneur de Mouy dont il a tué le père, est blasse La tué le père, est blessé, et meurt la muit suivante, 257. (L' fistoile.)

MAURICE (le prince), chargé par Pempereur Charles-Quint de faire le po de Magdebourg, traite secréent avec les assieges, et tourne s armes contre ce prince, XXIV, 55. S'empare d'Ausbourg et autres villes; y établit le luthéranisme; marche sur Inspruck, d'où l'Empereur s'echappe pendant la nuit, 57. Traite ensuite avec ce prince et se jose du roi de France, 60. Bat le **arquis** de Bran lebourg , est blessé, et meurt après sa victoire, 109. ( Wen. de Tavannes.) - Envoie une mbassade au roi Henri 11, au nom es princes d'Allemagne, pour lui demander du secours contre l'Empereur, XXVI, 350. Ecrit au Roi our se plaindre de la prise de Metz. et lui aunonce qu'il s'est accommode avec l'Empereur, 436. Mem. de Fieilleville ) - Est blessé dans un combat qu'il livre prés de Cologne au marquis de Brandebourg, et neurt de ses blessures, XXXL 185. (Robusin.)

Maunice (le comte), capitaine

général des Etats de Hollande, s'empare sur l'archiduc d'Autriche des places de Crévecœur et de S.-An-dré, XXXVI, 449. Bat les troupes de l'archiduc entre Nieuport et Ostende; veut assiéger Nieuport; est forcé de retourner en Hollande, 453. Assiège la ville de Reimberg; emorte d'assaut une lle voisine, 499. (Mem. de Pontlevoy.) — Se rend maltre de Breda par surprise, XL, 13. Pait le siège de Nimègue, 143. Fait construire un fort contre cette place, 144. Force Doddedael à se rendre à discrétion; reprend plusieurs forts et châteaux sur les Espagnols, 145. Autres détails sur la guerre entre les Espagnols et les habitans des Pays-Bas, 146. Comment le prince trompe le duc de Parme et surprend la ville de Zutphen, 235. Attaque Deventer, et s'en rend maitre par composition, 237. Prend plusieurs forts dans le pays de Groningue, 238. Dresse une embuscade au duc de Parme près de Nimègue, 239. Assiége Hulst en Flandre ; répoit la place à composition, 241. Fait le siège de Nimègue, qu'il attaque par terre et par eau; la prend par com-position, 402. Assiste à la pompe funchre militaire du colonel Martin Scenck, 103. Tente sur Maestricht une entreprise qui ne réussit point, XLI, 82 Investit Steenwich, 85. Est legerement blessé pendant le siege; force la garnison à capituler, 90. Fait investir la ville et le fort de Covoerden; prend la ville d'Oimarson par composition, 92. Force Covoerden à capituler, 94. Poursuit les Espagnols vers le Rhin; se retire en Hollande, 95. Fait le siège de Gertruydenberg, fri la reçoit à composition, fri Assège Gronngue et lui accorde une capitulation. XLII, 218 Ravitulle Covoerden, dont il Lit lever le siège, 249. Details sur le siège de Groningue, 250. Conditions de la capitulation, 251. Le prince est magnifiquement reçu à Amsterdam, 256. Défait avec ra cavalerie l'armée espagnole, com-mandée par le comte de Varna, XLIII, 327. S'empare du château de Tournhout, 330. Manque une entreprise sur Venloo, 336. Se rend maître d'Alpen par composition, 375. Investit Rhinberg, y entre par capitulation, 376. Fait démolir le fort Camille; assiège Mœurs, 377, qu'il prend par composition; investit Grolle, 378, qui se rend à des conditions honorables, 380. Prend et pille la ville de Brefort, 381. Reçoit le château à discrétion, ainsi que la ville d'Anschede ; accorde une capitulation à celle d'Oldenzeel et d'Otmarson, 382. Entre dans la ville et fort de Goor; en-treprend le siège de Linghen, 383, qui se rend après quelques assauts, 384. Fait repasser le Rhin aux Espagnols, 385. Conserve ses conquêtes coutre l'amirant d'Arragon, 386. (Mem. de Cay et.) - Assiege en vain Bois-le-Duc, XLVII, 408. (L'Estoile.) — Assiège Juliers, L, 121. La force à capituler; apprend aux vieux capitaines français des choses qu'ils ne savent pas, 122. (Fontenay-Marewil.)

MAUSSART Du Bos, chevalier de Picardie, défie le duc de Bourgogne, VII, 248. Est pris par les Anglais; a la tête tranchée par ordre

du duc, 251.

Mauvoisin (Robert de) prend la croix, 1, 102. Se rend auprès du roi de Hongrie avec Simon de Mont-

fort, 170.

MAXIMILIEN I, archiduc d'Autriche, vient à Gand, où il épouse la duchesse de Bourgogne Marie, fille de Charles-le-Téméraire, IX, 210. Relève l'ordre de la Toison d'or, dont il est fait chevalier; marche contre le roi de France, 211. Prend Bossut, Sores, Trelon et autres places; marche contre la ville d'Arras; fait une trève d'un an , 212. Devient maître de Cambray, 213. Assiege Térouane, bat les Français, 214. Remet le pays de Gueldres sous son obeissance, reprend un grand nombre de places en Flandre; est maitrisé par les États de ce pays, 215. Marie sa sœur au Dauphin; voit son

autorité diminuée après la mort de sa femme, 216. Soutient David, bi-tard de Bourgogne, évêque d'U-trecht; assiège cette ville, la recoit à composition, 217. Gagne la ville de Tenremonde; marche contre Bruxelles, 218. Preud Oudenarde, se retire en Brabant, 219. Revient à Oudenarde; essaie inutilement de livrer bataille au comte de Romont et au seigneur des Cordes, 220. Pil-le le pays de Waz; prend la ville de Grammont, 222. Entre dans celle de Gand, où le seigneur de Ravatain lui remet Philippe-le-Bean son fils, retenu par les rebelles, 221. Fait plistice de ceux qui avoient me le peuple en mouvement, 226. Befuse les offres des habitans de Liege révoltés contre leur évêque; est éla roi des Romains, 227. Ses armoiries, 228. (Introd.) — Vient à Gand, où il est reçu avec de grands honneurs, X, 423. Est marié à Marie de Bougogne, 424. Fuit une trève avec Louis x1, 425. Relève l'ordre de la Toison d'or, 426. Cérémonie observée en cette occasion, 427. Reprend sur Louis xi tout ce que et roi lui avoit eulevé, 428. Condut avec lui une trève de dix mois, 429. La renouvelle quelque temps après l'expiration, 431. Envoie comp menter le nouveau roi de France Charles viii, 436. Moyen dont il se sert pour se rendre maitre de Tenremonde, 438; et du château d'Osdenarde, 440. Entre dans la ville, 441. Marche sur Gand pour l'assisger; comment**son entreprise échoue,** 442. Fait la guerre aux Flamands par terre et par mer, 443. Appelé par ceux de Bruges, est reçu de cette ville avec une grande joie, 445. Fait décapiter Piccanet et ses coi plices, 446. Entre dans la ville de Gand; details sur cette entree; revoit son fils, 447; l'envoie à Tea-remonde; fait justice de quelques rebelles et pardonne à la ville, 451. Est elu roi des Romains, 452. Est tenu prisonnier à Bruges, 555. Conditions auxquelles il est délivré, 45 Recapitulation de ses exploits, 466

a Allemagne avec sou père; se tout le duché d'Autriche; se Albe-Regale, 467. La prend set, 468. S'assure par un traité itage du royaume de Hongrie; srues en lices closes, et y actum grand honneur; visite son re, 469. Y établit la tranquilliare en Suisse avec une armée, Pourquoi il n'y obtient pas de la; fait la paix avec les habi-471. Merite d'être surnommé r d'ucier, 472. Noms des serviqui souffrirent pour lui dans saon, et pour lesquels il consertendre souvenir, 473. (Mém.de

Warche.) demeure maître du champ de He à Guinegaste, XII, 357. Se s en secondes noces avec Blan-Marie Sforce, fille du duc de B. XIII, 21. ( Vém. de Comines.) avoie au corps municipal de Pas lettre par laquelle il menace iclarer la guerre si l'on n'ôte pas a-champ le gouvernement à Ma-B, XIV, 162. Attaque sans sucles frontières de la Picardie; ant plus d'argent, licencie son ie, 164. Reunit une nouvelle aret recommence la guerre sur rentières de la Picardie, 167. sie quinze ceuts lances en Bre-9, 168. Arrête à Bruges par ses s révoltes, subit une captivité patre mois, 173. Delivré par père, rallume la guerre, prend mer, est battu près de Bethune ; e des negociations, 183. Cona paix , 187. Envoie en France i seigneurs qui passent en Bree, où l'un d'eux epouse la duse pour Maximilien, 188. (Tabl. ign, de Ch. run' — Paroit en sur les frontières d'Italie; are la guerre aux Venitiens, qui refusent le passage, quitte son ée, dont le heutenant general battu par les Français et les Veens; traite avec le senat de Vecontient la tutele de son petit-l'archiduc Charles, XV, 77 me à Louis vir une nouvelle initure du duché de Milan, 86.

Assiège en vain Padoue, 87. Conseille à Louis zu d'employer des moyens pacifiques contre le pape Jules, 106. Prend avec la France toutes les mesures nécessaires pour assembler un concile à Pise, 107. N'avant pu s'emparer de Padone ni de Trévisc, son zèle se ralentit, 108. Propositions révoltantes qu'il fait faire à Louis x11, 114. Envoie l'ordre à 4,000 Allemands qui sont dans l'armée française de la quitter surle-champ, 118. ( Tabl. du règn. de Louis xII.) — Description de l'artillerie de l'Empereur; nombre des guerriers qu'il mêne avec lui dans le Padouan, 280. De l'avis du seigneur Constantin, il se décide à assieger Padoue, 281. Details sur ce siège, 284. Les barrières de la ville sont emportées par les Français, 287. L'Empereur delibère de donner un assaut général; lettre qu'il ecrit, à ce sujet, au seigneur de La Palice, 304. Pourquoi l'assaut n'a pas lieu, 308. Se retire en Allemagne, ordonnant à son lieutenaut général et au seigneur de La Palice de lever le siege, 310. (Mem. de Bayard ) - Lausse perdre toutes les villes que lui rend Louis XII; reclame les secours de ce prince pour les reprendre, XVI, 180. Passe en Italie, met le siege devant Padoue, 183. Pourquoi ce siège est levé, 185. Assiège et prend Terouane et Tournay avec le roi d'Auglet-rre, 257. Se retire en Allemagne, et Heuri vitt repasse la mer, 260. Passe en Italie à la tête de 50,000 hommes ; vient camper our l'Adda, 311. Passe cette riviere et se porte sur Milan, 312. Tire deux coups de canon sur la ville, et se retire en Allemagne, 313. Sa mort; ce prince fait porter partout avec lui le coffre où il vouloit être enseveli, 329. *Fleurange* )

Maximinis ii, bis de l'empereur Ferdinand, succède à son père, XXIV, 415

Maximities, archiduc d'Antri che, clu roi de Pologne, est battu et fait prisounier par le grand chancelior Zamoski, XXXIX, 36a et suiv. A quelles conditions il obtient sa liberté, 366. Avec une armée de 20,000 hommes, marche contre Sinan; défait les Turcs près de Pétrine; assiège cette ville et Craslo-wits, dont il se rend maltre, XLII, 445. Reprend Tzeseq et Gara, 446. Assiége et prend à composition S.-Nicolas, XLIII, 186. Assiége et prend Vaccia, 316. Emporte d'as-saut Hattuan, 317. Livre une gran-de bataille à l'Empereur turc, où, après avoir été victorieux, ses soldats, occupés à piller, sont mis en fuite, 321. Prend de force la place de Papa, 445. Entreprend le siège de Javarin, qu'il est forcé d'aban-donner, 446. Mat (de), gentilh. signalé, est tué que siège de la Para VIII.

au siége de La Fère, XLV, 202.

MATE-MORE (le capit. André de) se rend maître par ruse de la ville de Rambervilliers, et fait prisonniers les commissaires et marchands qui conduisoient de grandes quantités de vivres et provisions au camp de l'Empereur, XXXI, 176. Se rend maître de la même manière d'Espinaux, Chastel-sur-Moselle et Remi-

remont, 177

MAYERNE (le duc de), frère de Henri, duc de Guise: ses qualités, XX, 196. Se dérobe à ceux qui sont envoyés pour l'arrêter après la mort de ses frères, 219. Ses efforts pour s'assurer de la Bourgogne; entre à Paris avec la duchesse de Mont-pensier; prend la présidence du grand conseil des Parisiens, en augmente le nombre de 15 membres tirés de la noblesse, afin de le soustraire à l'influence des Seize, 222. Reçoit le titre de lieutenant général de l'Etat royal et couronne de France, 223. Assiste d'un air froid aux fêtes populaires célébrées à la mort d'Henri III; met en liberté les 10yalistes prisonniers, 230. Empêche l'entrevoe de Villeroy avec Henti 1v, 232. Nomme l'archevêque de Lyon chancelier, et Villeroy et Jeannin secrétaires d'Etat, 236. Lutte avec avantage contre le cré-dit du légat, 237. Marche malgré lui

vers Dreux, qui est assis Henri 1v; perd la bataille d'Ivry; e retire en Picardie, laissent le conmandement de Paris au duc de Nomours, 238, et la garde de m famille aux Seize, 239. Rentre dans la capitale, reprend toute son autorité, donne le gouvernement de Paris au duc d'Aiguillon son fils, que le comte de Belin, royaliste caché, dirige, 245. Abaisse le pouvoir des Seize; tableau de Paris après la rentrée du duc, 246. Il entame avec le Roi des négociations qui n'out ascun résultat, 250. Instruit des exces des Seize, il revient à Paris; fait arrêter et pendre quatre des jes de Brisson; fait défendre, sous p de mort, les assemblées secrétes, 255. Implore de nouveau le secons du duc de Parme, 256. Est con-traint de se rapprocher des royalis-tes de la capitale, 258. Refuse sux Seize la punition des auteurs de lettres adressées à Henri IV, et interceptées par eux, 260. Un arrêt 📥 parlement de Chalons contre la ville où se tiendroient les Etats, et la nouvelle de la mort du duc de Parme, le décident à réunir cette assemblée à Paris, 261. Il en fait l'ouverture assis sur un trône, 262. Obtient qu'on y fera communication d'une lettre des catholiques de l'armée du Roi, par laquelle on propose à la Ligue une conférence amicale, 263. Les Etats décident que la conférence aura lieu. 264. Il reçoit mal le prési dent Le Maistre, qui vient à la tête d'une députation du parlement lui présenter un arrêt par lequel ce corps l'engage à ne consentir à aucun traité qui puisse conférer la conronne à un prince ou une princesse de maison étrangère, 268. Fait en vain fermer les portes de Paris le jour de l'abj**uration d'Henri sv à** S.-Denis; une foule de royalistes et même de ligueurs sortent de la capitale, 269. Se rapproche des Seize; destitue le comte de Belin, 271. Exile quelques royalistes, 272. Ecrit à Philippe 11 pour solliciter de prompts secours; ses dépêches sont intercep-

, 273. Ne pouvant plus rester à s, il en sort furtivement avec sa ille, laissant la duchesse de Neas sa mère et la duchesse de itpensier sa sœur, 275. (Introd.) ns exploits; il est plus heureux lus habile sous les rois qu'il sert, lorsqu'il commande aux guerres es, XXV, 3/11. (Gasp. de Ta-ess.) — Preud par composition Ale de Brouage; est attaqué près Ponts par le prince de Condé, XV, 162. Va dans la Saintonge, ce S. Jean et s'achemine à Vil-📭 217. Assiège Montignac, qu'il ad par capitulation, 220. S'emde toutes les petites places de ricomté de Turenne, mais ne t prendre la maison de Mont-, appartenant au vicomte, 221. ne la Garonne auprès de Souil-222. Assiege et prend Ste.-Bae, 223. Va assieger Montsegur; und à Bordeaux, dont il cherche merer, 224. (Mem. de Bouil-) - S'empare de Dijon et de son ienu, 316. Envoie à Beaune le m de Brouillars demander que leur de Tavannes soit chassé a ville, et que lui-même y soit I avec ses troupes; réponse gese des habitans, 320. Blesse s de Montargis le baron d'Aune, XVI, 98. (Guill. de Tavannes.) La nouvelle de la mort de sou e, entre en Bourgogne, se saisit a citadelle de Chalons, se rend tre de Dijou , 125. Traverse la mpagne; fait lever le siège d'Oris; entre a Paris, 128 Leve une ée; prend Etampes, Vendôme Zhatean du Loir; vient assieger loi à Tours, 135. Quitte ce siege eprend le chemin de Paris, 136, 🖦 la bataille d'Ivry, il sejourne .-Denis, et de la va en Flandre reber quelques secours, 153. Regles propositions d'accommodest que viennent lui faire le caral de Gondi et l'archevêque de m; harteur avec laquelle il est ité par le due de Parme, 178. mpe le cardinal de Goudi et su-Mornay par l'espoir d'un

accommodement, 181. Assiége Château-Thierry et le prend par com-position, 193. Se retire à Reims; envoie le president Jeannin demander de l'argent et des hommes en Espagne, 194. Essaie inutilement d'assièger Mantes, 198, et de faire lever le siège de Noyon, 199. Vient à Paris; y fait pendre quatre de la faction des Seize qui ont étranglé le président Brisson ; défend sous peine de mort au conseil des Seize de se rassembler, 202. Réuni au duc de Parme, il marche au secours de assiège Neufchâtel, s'en Rouen, rend maltre par composition, 206. Ses efforts pour traverser les projets de son neveu le duc de Guise, et faire élire roi le duc de Nemours son frère utérin, 213. Se rend à Paris pour s'opposer aux resolutions que ceux du parlement et de l'hôtel-de-ville veulent prendre pour traiter de la paix avec le Roi, 219. Comment il est reçu au parlement et à l'hôtel-de-ville, 220. Donne le gouvernement de l'Ile de France au sieur de Rosne; fait brûler publiquement l'arrêt du parlement scant Chalons, qui defend la tenue des Etats du royaume, 222. Fait une declaration coutre le Roi, et la fait en registrer au parlement de Paris, 225. Signe une treve avic le Roi, 242. Actes des Etats de la Ligue publies en son nom pour la reception entière du concile de Trente, et pour la dé fen-e et conservation de la religion catholique, apostolique et romaine, 214. Hesite a accepter les propositions avantagenses que le Roi lui fait taire , 250 - Lugage M. de Behn a hii remettre le gouvernement de Paris, 256 Son docours an parlement à l'occasion de cette remise, 257. Ecrit au roi d'Espagne pour le prier de venir a son seconis, 2005. Envoie à Henri iv sollieiter quelque accord, 263. Va a Bruxelles chercher des seceurs, se porte dectoutes ses fors ces du côte de la Bourgogne, 182. Se soumet an Rot, conditions avantagemes qu'il en obtient, 298. (Mois. de Cheverny

Il va à la tête de l'armée royale déloger les huguenots de Montignac, Beaulieu et Gaillac, XXXVIII, 271. Assiége Castels, que le courte de Gurson rend par composition, 296. Dresse une embuscade au roi de Navarre, 297. Manque de le pren-dre, 298. Se rend maître de Ste.-Baseille, de Montségur, de Castillon et de Puy-Normand, 209. Va à Paris pour représenter au Roi que la conférence de Cognac est contraire à son édit et à l'accord passé à Nemours, 310. A la nouvelle de la mort du duc de Guise, il part de Lyon, s'assure de la citadelle de Châlons, tient sous sa puissance presque toute la Bourgogne, XXXIX, 12. Promet aux Seize de se rendre incontinent à Paris, 13. Envoie pouvoir et commission aux sieurs de Rosne et de S.-Paul de commander dans les provinces de Champagne et de Brie, 14. Est reçu à Troyes avec tous les honneurs imaginables; s'assure de Sens, 15. Entre dans Chartres, qui se range sous son obéis-sance, 48. Y fait jurer l'édit d'union, 50. Se rend à Paris; se fait créer chef du conseil des Quarante; y ajoute quinze conseillers nouveaux; leurs noms, 51. Fait décider que les présidens, avocats et procureurs généraux du parlement, les évêques du parti de l'Union, les députés des trois ordres des provinces, y auront voix délibérative, 52. Reçoit le titre de lieutenant général de l'Etat royal et couronne de France, 53. Fait avec le conseil général un réglement pour toutes les villes du parti de l'Union; le fait publier au parlement; texte de ce réglement, 54. Se rend dans la Beauce à la tête de son armée, 108. Defait le comte de Brienne auprès d'Amboise; s'empare du château de S.-Ouen, 126. Desseins qu'il forme sur la ville de Tours et sur la personne du Roi, 130. Il s'empare du faubourg de S.-Symphorien, 132. Se retire vers le Mans; assiége et prend Alençon; retourne à Paris, 35. Après la mort de Henri III, il public une déclaration pour enga-

ger tous ceux du parti royal à se réunir à la Ligue, 268. Passe la Seine avec une armée nombreuse, 274. Se rend maître de Gournay, 275. Perd la bataille d'Arques, 282. Se retire vers Dieppe, 285, d'où il est encore obligé de s'cloigner, 286. Befuse le combat; se retire en Picardie, 287. Rentre dans Paris, 293. Est nomme lieutenant général du royaume sons l'autorité du cardinal de Bourbon, déclaré roi par la Ligne, 3:5. Casse le conseil général de l'Union; en crée un autre pour le suivre p tout; nomme quatre secrétaires d'Etout; nomme quaire secretaire u a-tat, 326. Convoque les Etats dans la ville de Melun, 327. Assiége et prend Pontoise, XL, 1. Assiége Meulan; se retire de devant cette place à l'approche du Roi, 4. Revient la battre; se retire encore, Rompt le pont de Poissy, 6. Demande des secours aux ministres d'Espagne à Paris, 7. Joint le conte d'Egmont, qui lui amène des trospes étrangères, 17. Va au secours de Dreux, 18. Se prépare à livrer combat au Roi; son ordre de hataille, son discours à son armée, 25. Perd la bataille et se retire à Mantes, 34. Sort de cette ville et se rend à &-Denis, 39. Dépèche des courriers vers le Pape, le roi d'Espagne et les princes de la Ligue, pour demander des secours, 54. Fait présenter avec les grands de son parti une requête à messieurs de la Faculté, signés da prevôt des marchands et de quelques bourgeois, pour savoir si on d obéir à un roi hérétique, 80. Le duc obéir à un roi hérétique, 80. Le duc se rend à Cambray, où il est him reçu par Balagny; va trouver le duc de Parme à Condé, 96. Comment il y est traité, 97. Meprise le mémoire que les Seize lui font présenter, 130. Reprend Conflans-sur-Oise, 279. Manque une entreprise sur Mantes, 280. Se propose de secourir Noyon; ruine l'Isle-Adam, 281. Retourne en diligence à Paris; motifs de son re tour, 359. Entre dans cette ville, il se décide à punir les principaux des Seize; il les trompe par la bonne mine qu'il leur fait; il fait pendre su

Louvre Anroux, Emonot, Hameline et Louchard, complices du meurtre du président Brisson, 382. Fait rechercher les autres, qui parvienment à se sauver, 384. Publie une lettre d'abolition en faveur des Seize, 367. Casse les assemblées du conseil e cette faction ; nomine quatre présidens du parlement, 391. Plaintes d'un auteur de la faction des Seize ar la conduite du duc, 395. Commt ceux du parti du duc le justifirmt, 400. Ses conferences avec le dac de l'arme au sujet du mariage de l'infante d'Espagne avec un prince rançais de la Lique, XLI, 8. Entre s Rouen avec les ducs de Guise et d'Aumale, 51. Est forcé d'abandonner Caudebre et de se retirer eur Paris, 64. Retourne à Rouen avec 2,000 Suisses, 73. Est accusé par les Seize de traiter secrétement arec le Roi; gagne par argent le gou-verneur de Pont-Audemer, qui lui remet cette place, 71. Assiege Quil-lebourf, 75. Est force de s'éloigner, 79. Nomme trois marechaux et un amiral de France; fait brûler sur les degrés du Palais l'arrêt du parlement est à Chalons, coutre la bulle du e portant autorisation au cardil légat d'assister les ligueurs dans l'élection d'un roi; texte de l'arrêt de Chalons, 174. Se voit force de publier une declaration pour conroquer les Etats afin d'elire un roi; texte de cette declaration, 209. Tente de sa réponse à la proposition que lei ont faite les princes, prelats, gneurs, etc., attaches an parti du 1, 259. Ouvre les veux du cardisal legat sur les desseins des Seize, 163. Sa lettre au roi d'Espagne sur **la perte** de la ville de Dreux par les ligueurs, 417. Rejette, ainsi que les rinces de sa maison, et même les Seize, la proposition que font les imbassadeurs d'Espagne de déclarer reine de France l'Infante, en la marient avec l'archiduc Ernest d'Autriche, 421. Fait venir chez lui le président Le Maistre, auquel il reproche l'arrêt rendu par le parlesant au sujet du maintien de la lot

salique; conference à cette occa-sion, 439 et suiv. Refuse la nomina-tion d'un roi par les Espagnols; sa lettre au roi d'Espagne à ce sujet, 448. Il signe avec lienri iv une trève générale pour toute la France, 463. Fait renouveler le serment de la Ligue, 472. Fait publier le concile de Trente, 473. S'excuse de trahison auprès du roi d'Espagne, concer-nant la prison du duc de Nemours, XLII, 28. Envoie l'ordre à plusieurs du parti des politiques de sortir de Paris , 89. Embarras de sa position , 90. Ne trouvant plus de sûrete dans Paris, il se retire à Soissons, 186. Le parlement rend un arrêt contre lui, et lui enjoint de reconnoltre le Roi, sous peine d'être dégrade de noblesse et déclaré roturier, 213. Va trouver à La Capelle le counte de Mansfeld, qui lui donne quelques troupes pour secourir la ville de Laon, 239. Fait au roi d'Espagne une ample réponse aux accusations dont le duc de Feria l'a chargé, 346. Se rend à Dijon, y fait son entree; circonstance qui fait présager des malheurs à la Bourgogne, 371. Fait demander au Roi la paix à des conditions qui sont refusces, 372. Après la perte de la bataille de Fontaine-Française, se retire à Châlons-sur-Saone, XLIII. 45. Fait sa soumission au Roi; conditions qu'il en obtient, 233. Vient baiser les mains du Roi à Mouceaux, 251. Obtient le gouvernemeut de l'Île de France, Paris excepte; marie son fils avec la fille du duc de Nevers, 252. ( Mem. de Cayet.)

Il refuse d'entrer en traité avec Henri 1v; raisons de son refus, XLIV, 126. Il prie M. de Villeroy de faire en sorte qu'on ne lui envoie plus de messagers de la part du Roi, 129. Delibere dans son conseil sur la proposition qui lui est faite de la part du Roi par le sieur Beliu; avis diver-, 1 fo. Il est reçu avec magnificence dans la ville d'Amiens, 145. Revient à Paris après que le Roi en a quitté les faubourgs, 146. Consent que M. de Villeroy traite de la paix

avec le Roi, mais à condition qu'il tiendra sa négociation secrète, 166. Fait jurer et promettre par écrit aux gouverneurs et capitaines des villes de Picardie de demeurer unis avec lui, et de ne point traiter avec les étrangers, 180. Après la mort du cardinal de Bourbon, il refuse de reconnoître un prince catholique de la même maison, 185. Tente une entreprise sur Compiègue et sur Mantes, 234. Se rend en Lorraine pour conférer avec le duc et recevoir les forces que le pape Grégoire xiv lui envoie, 238. Il excite la défiance et le mépris des ligueurs, 240. Se rend à Paris pour châtier les mutins et renverser leurs desseins, 241. Il en fait pendre quatre dans la salle basse du Louvre, 242. Il pardonne à Bussy-le-Clerc, qui lui remet la Bastille, 243. Va au secours de Rouen, 244. Autorise M. de Villeroy à traiter de la paix, sous la condition que le Roi se fera catholique, 254. Assiège et prend Caudehec, où il est blessé; se rend a Paris, 268. S'oppose à l'élection du duc de Gnise en qualité de roi de France, et détermine l'assemblee des Etats de la Ligue à re-jeter les propositions de l'Espagne concernant cette election, 336. Fait demander au Roi une prolongation de la trève, dans l'intention de se mieux préparer à la guerre, 369. Son désir de régner l'empêche de traiter de la paix avec le Roi, et de recueillir tous les avantages qu'il en auroit pu obtenir pour lui et les siens, 379. (Villeroy.) - Il s'empare de Gournay par capitulation, 556, et des villes de Neufchatel, Gamache et Eu, 557. Pourquoi il est plus propre à l'attaque des places qu'aux actions de la campagne, 579. Après sa défaite à Arques, il se retire sur Amiens, 586. (Hem. du duo d'Angouléme.) - Il se marie à Meudon avec Henriette de Savoic, veuve du seigneur de Montpesat, XLV, 139. Reçoit l'amirauté à la survi-vance du comte de Villars, son heau-père, 169. Prend Castillon, où il ne trouve que des pestiférés, 319.

Eulève de force la demoiselle de Caumont, agée de douze aus, pour la marier à son fils, âgé de six, 320. Se plaint en colère au Roi que le come de Maulevrier et l'abbé d'Elbène attribuent à la Ligue une entreprise contre la vie de S. M., 326. Fait k serment de lieutenant général de l'Etat et couronne de France, qualité qui lui est déférée par les Seize, 395. Remet en liberté plusieurs prisonniers moyennant quelques sommes, 306. Charge et défait le comte de Brienne entre Tours et Ambois enlève le faubourg de S.-Symphorien de Tours; se reure en appre-nant que le roi de Navarre est des cette ville, 399. Vers faits sur as fuite de devant Senlis, 402. Indiscipline et impieté de ses troupes, 405. Fait déclarer roi de la Ligue le vieux cardinal de Bourbon, et presé pour lui toute l'autorité, XLVI, 9 Refuse de traiter avec le roi de Navarre, 10. Promet aux ligueurs l'assemblée des Etats du royaume; pa blie qu'il va à la poursuite du roi de Navarre, 11. Est repoussé avec perte près de Dieppe, 13. Prend la route de la Picardie, 14. Vient à Paris rassurer cette ville, 16. Ecrit à tous les gouverneurs et commandans des villes d'assembler le ban et l'arrièreban pour soutenir le d**roit du cardi**nal de Bourbon, **25. Bat la ville de** Meulan , 30. Manque une entreprise sur la ville de Senlis; promet aux habitans de Paris un prompt secours, et leur abandonne sa fomme et ses enfans pour gages de sa promesse, 59. Renvoie le cardinal de Gondi et l'archevêque de Lyon vers le Roi, avec déclaration qu'il ne désire que la paix, et donne en même temps avis aux Seize qu'il mourra plutôt que de la faire, 92. Revient à Paris, on il est peu seté, 99. Envoie, 200 officiers de la cour du parlement et des comptes qu'il sonpçonne d'être politiques, des lettres de cachet par lesquelles il les interdit de leur état. et leur ordonne de sortir de Paris, 130. Pille et succage Château-Thierry, 137. Sollicite du nonce du Pape

la suspension des monitoires de Grégoire xiv, et d'attendre un temps plus favorable, 149. Prend le chà-tem de Château-Thierry, 150. Va à Reims avec les princes de sa maison, l'ambassadeur de Savoie et le pardinal Pellevé, etc.; y discourt sur la prochaine election d'un roi; pré-tendans à la couronne, 159. Va au devant des troupes que le Pape lui envoie; mauvais etat de ces troupes; sintelligence entre les chefs, 178. Désapprouve hautement les exécu-tions des Seize, 200. Arrive à Paris; comment il requit Louchard et Sement, qui prétendent justifier les executions des Seize, 206. Prend onseil de quelques membres du parement pour faire justice des Seize; promet la vie sauve à Bussy-le-Clerc, ni lui remet la Bastille; nomme à an place Dubourg, 215. Pait procéder à l'élection de quatre présidens du parlement; promet nu sieur d'Aubray que dans 24 heures il lui fera aison des Seize, 216. Ménage la lorbonne ; fait publier l'abolition les coupables de la mort du président Brisson; fait faire le proces à Cromé et à Gaulchery; sort de Paris emmenant avec lui Bu-sy-le-Clerc et le petit Launay, president du conril des Seize, 222. Joint le duc de Parme; attaque avec lui le roi de Mavarre à Aumaic, et le repousse, 38. Mécontent du duc de l'arme et des Espagnols, il écrit au president Joannin de reprendre les negociations avec les agens du Roi, 245. Se retire a Ronen après la defaite de Permée catholique, pour s'y faire traiter du mal de Naples, 257. Donme avis aux principaux de son parti qu'il ne fera rien avec le roi de Navarre qu'apres en avoir averti le Pape; envoie aupres de S. S. l'eve-🚾 de Lisieux et des Portes, 275. Revient à Paris pour dissiper une assemblee de hourgouis qui veulent envoyer vers le Roi pour le presser de se faire catholique, 278. Renvoie ndoment les Seize qui viennent lui faire des plaintes contre les politiques, 282. Nomme de sa propre au-

torité deux échevins, l'un du parti des Seize, l'autre du parti des poli-tiques, 292. Touche 400 écus de la succession de M. Deshaldit, secrétaire du Roi, laquelle est dévolue à ceux du parti de l'Union, 293. Refuse andience aux Seize et met leur requête au néant, 299. Se reud à l'hôtel-de-ville à une grande assem-blée, où il déclare qu'il a delibéré de convoquer les États, et invite les politiques à se départir de traiter avec leroi de Navarre; permet contreson gré qu'on demandera au Roi la li-berte du commerce, 300. Présente au parlement une déclaration contenant les causes qui l'obligent à continuer la guerre contre le roi de Navarre; exhorte tous les catholiques à se soustraire à son obeissance, et à s'unir à lui, 319. Empêche sons main qu'on ne se saisisse de Crome; manque une entreprise sur La Roche-Guyon, 320. Harangue les Etats, 325. Cree un grand amiral et quatre maréchaux, 331. Pait lire en présence du légat, de l'ambassadeur d'Espagne, de l'archevêque de Lyon et autres, les lettres adressees par les principaux seigneurs catholiques au duc de Mayenue et aux Etats, pour demander un lieu propre à tenir des conferences pour la paix; débats a ce sujet, 335. Il est décidé, contre l'avis du légat, que les lettres seront portres aux Etats, 337. Va à Reims emportant 4,000 ecus que Sennami lui fast toucher fort à propos, 311. Ecrit a mess, de Paris pour les prier de recevoir le duc de Feria et lui faire autant d'honneur qu'à lui, 343. Va à Soissons au devant du secours que lui améne le comte Charles de Mansfeld, 349. S'abouche à Soissons avec le duc de Peria, et convient avec lui de travailler à faire clire reine de France l'infante d'Espagne; avantages qui lui sont promis, 350. Joint l'armée de Charles Mansfeld; met le siège devant Noyon, 360. Le prend après truis mois de defense, 375. Arrive à Paris avec les dues de Guise et d'Aumale, 389 Renvoie chez lui un

savetier qu'on lui a amené prisonnier pour avoir maudit ceux qui empêchent la paix et veulent la guerre; empêche l'amiral et le cheralier breton de se battre, 394. Tombe de cheval en courant la bague aux Tuileries; ses paroles en se relevant, 397. Met le holà entre le duc d'Aumale et un gentilhomme du parti du Roi, 398. Menace de faire pendre sans forme de procès ceux qui parleront de faire des barricades, 401. Renvoie aux Etats les ecclésiastiques et les Seize qui viennent protester contre la paix, 402. Permet à un nommé Lenormand de poursuivre Moniot, qui l'a calomnié auprès de lui, 403. Accorde à mad. de Nemours qu'il ne fera pas poursuivre le petit Brion, apothicaire, qui a medit de lui et parlé à l'avantage du Roi et pour la paix, 404. Revient à Paris; assiste à l'assemblée des Etats; remercie en leur nom l'archevêque de Lyon et les autres députés aux conférences de Suresne, 408. Cherche à adoucir auprès du duc de Feria l'amertume du discours de l'évêque de Senlis contre la proposition que ce duc a faite de nom-mer l'infante d'Espagne reine de France, 415. Sa réponse au prédicateur Boucher qui vient lui demander un roi, et que ce soit le duc de Guise, 421. Sa réponse au duc d'Aumale qui lui conseille de mener à la guerre les predicateurs et les Seize, 26. Est mécontent des bruits de Paris qui donuent la couronne à son frère le duc de Nemours ou à son neveu le duc de Guise, 435. Envoie prier les Etats de surseoir leur assemblée, leur promettant de les reudre contens dans deux jours, 436. Les princes de la maison de Lorraine témoignent un grand désir d'être choisis pour époux de l'In-fante; le duc de Mayenne la recherche pour son second fils, 453. Fait prier la cour du parlement de modérer son arrêt pour le maintien de la loi salique, 456. Sa réponse à la proposition que fait le duc de Feria de marier l'Infante avec le duc de

Guise en l'élisant roi, 457. Renvoie dans sa maison un tapissier qu'on la amène comme ayant mal parle de lui et menacé de le tuer, 458. Troublé de l'élection de son neveu le duc de Guise, que les Espagnols, les predicateurs et les Seize favorisent. il tient conseil chez lui depuis quatre heures du soir jusqu'à minuit, 459. Fait part aux Etats de la proposition à lui faite par les Espagnols touchant le mariage de l'Infante avec le dec de Guise; demande qu'on suspende l'élection du roi, 489. Est d'avis qu'on travaille à une trève, 490. Fait défenses rigoureuses d'aller a S.-Denis à l'abjuration du Roi, 492. Se plaint au légat des prédicateurs, et le prie de les faire taire, sinon qu'il en fera jeter quelques uns à la rivière, 500. Empêche de plaider l'appel de l'abbé de Ste.-Genevière, 502. Fait entre les mains du cardinal légat un serment avec les Espagnols; conditions de ce serment 508. Še rend aux Etats, auxquels il déclare qu'il est à propos de licescier quelques députes pour retourner dans les provinces, les Etats demeurant néanmoins toujours aucmblés, 500. Propose un nouveau serment d'union , 510. Dit au président d'Hacqueville et à ceux de sa compagnie qu'il a renvoyé à regret et comme par force le colonel d'Anbray, et les assure qu'il n'a jamais peusé à chasser personne du parlement, 554. Rejette le conseil que lui donne le légat de nommer donne juges pour chasser les hérétiques et rendre bonne et prompte justice au peuple, 573. Envoie faire des plaistes au président Le Maistre sur les propos qu'il prétend avoir été tenus contre lui, 576. Se rend au parlement pour lui demander justice de faux rapports qu'on lui a faita, 5-8. Répond au président d'Hacqueville que le départ de M. de Belin est une affaire décidée, qu'il ne peut recevoir la trève aux conditions que le roi de Navarre lui a fait offrir; fait la même réponse au président Le Muistre, 579. Assure le prevôt des

marchands qu'il n'est et ne sera pamais espagnol, mais bon français, 582. Fait faire des jetons d'argent où est grave son portrait, 589. Vient au parlement avec le duc de Guise, et lui annonce qu'il a grandement di-minue les impôts, 592. Y revient pour assurer la cour qu'il n'a jamais en l'intention de faire aucun traité avec les Espagnols, 593. Refuse au légat et au duc de Feria de faire entrer une garnison de 2,000 Espagnols; est menace par les Seize d'ètre mis à la Bastille; sa réponse à ce mjet, 600. Fait sortir, malgre l'oppo-sition du parlement, six politiques de la ville, 602. Sort lui-même de Paris après le sacre du Roi, 615. Est cha se d'Amiens, qui depute au Roi pour traiter de sa reduction, XLVII, 74. Est défait près de Di-on avec le connétable de Castille, 136. Vient à Mouceaux baiser les mains du Roi, 155. Lui fatt present Tun fort beau cheval, 158. Donne La Reine de bons conseils touchant l'administration de l'Etat après la mort du Roi, XLVIII, 436. Se re-soneille avec le marechal de Brissac, KLIX. 4. Accueil severe qu'il fait à des députés des jesuites, 102. Est l'avis au conseil du Roi qu'on sesource la ville de Geneve contre le 🚾 de Savoic, 17 (. Sa reponse généreuse à ceux qui veulent le pousnor à la guerre contre les hugue-nots, 216. (L'Estoile.) — Sa mort, L, 156. Sa moderation; sa conduite bonorable depuis sa soumission, 157. Fontenay - Mareul.)

MATINE (le duc de), fils du présédent, est nonme pour aller à Malrid signer le contrat de mariage du Rui avec l'Infante, L., 158. Sou depart; notas des seigneurs qui l'aczompagnent, 161. Details sur son royage et son ambassade, 162. Refuse de soir a Madirid le prince Phaibert de Savoie; pourquoi; signajare du contrat; ceremonie obserree dans cette occasion, 165. Sort le Paris pour ester d'être arrête; se retire a Soissous, 353. Se rend maltre du quartier de troupes du

Roi logees a Villers-Cotterets, 368. Prend le village de Presies auprès de Soissons, et fait prisonniers tons les officiers du regiment de Busy-Lameth qui y sout loges, 372. A la nouvelle de la mort du maréchal d'Aucre, il vient assurer le Roi de son obeissance, 384. Se retire dans son gouvernement, 403. Ecrit à la Reine mère qu'il est prêt à faire des levees quand elle voudra, 467. Son mecontentement du traite de la Reine avec le Roi après l'affaire du Pont-de-Cé, 489. Va trouver le Roi a Poitiers, 491. Chasse les huguenots de Caumont, et se dispose à assièger Nerac, 508. Prend cette ville et plusieurs autres petites places; vient tronver le Roi à Montanban, 517. Est tue au siège de la même ville, après avoir éte repoussé avec perte dans une attique, 519.

MAYENNE (bataille de) livree en 1590 entre les ligueurs et les royalistes, ou ceux-ci sont vainqueurs; noms des tues et blesses, XL, 65

et suiv.

MAYNEVILLE (le sieur de ), capit. de la Ligue, est tué au combat de

Scalis, XXXIX, 178.

Mazana (le cardinal) déclame hautement contre l'election du pape l'innocent x; se brouille et se réconcilie avec lui, I.I. 317. Se brouille de nouveau, 318. Prend les Barberin sous sa protection, 320. Arme contre le Pape, 321. Traite avec lui, 322. Denande le chapeau de cardinal pour son frère; envoic a Rome a cet ellet le marquis de Fontenay, 323. Sa conduite dans cette affaire, 343. Indifférence avec laquelle it reçoit la nouvelle de la promotion de son frère, 352. Comment il eu use envers le marquis de Fontenay, 353.

Mazo are de capital est surpriset tue dans une rencontre par les Impersiux, XXXI, 305.

Maziunis, le sieur de' est tue a la prise de Ham en Picardie par les troupes du Roi, XLIII, 49.

Maziraz (Jean), premier medecin du Roi, etant mort, les mignons croient trouver dans sa maison 20,000 écus, et n'y trouvent presque rien; vers faits à cette occasion, XLV, 179.

MEAUSSE, gouverneur d'Annonay, fait conduire dans cette ville les habitans de la ville d'Andance faits prisonniers, XXXIV, 328. Est fait prisonnier dans la tour du pricuré de cette dernière ville, 330. Est délivre par ordre de la Reine, et revient à Annonay après la trève con-

clue entre les deux partis; conditions de cette trève, 335.

Meaux (le vicomte de) est envoyé en Guyenne contre le comte

de Périgord, VI, 477.

Médaitte frappec par ordre du pape Grégoire xiii, en mémoire du massacre de la S.-Barthelemy, XLVIII, 141. Autre médaille de la reine de Navarre frappée lors de l'établissement de la religion réformée dans ses Etats, 144. Autre frap-pée à La Rochelle à l'occasion de la blessure mortelle de Henri 11, 145. Médailles ou écus des gueux de Flandre, 146.

Médicis (Alex. de), duc de Florence, est poignardé par Laurenzino

de Médicis, XIX, 198. Médicis (Alex. de), cardinal légat cn France, contribue comme mediateur à la paix de Vervins, XXXVI, 341. Retourne à Rome, 369. Ré-concilie en Savoie cinq à six mille huguenots à l'Eglise romaine; comment il est reçu par le Pape, 370. (Cheverny.) - Fait son entrée à Paris en qualité de legat, XLIII, 276. (Mem. de Cayet.) — XLVII, 174. Va à Vervins pour traiter de la paix avec l'Espagne, 221. Y accommode le différend elevé entre les deputés des deux puissances sur le droit de préséance, 222. Prend congé du Roi, qui lui fait un riche présent, 233. Est élu pape; prend le nom de Léon x1, et meurt 26 jours après son election, 489. (L'Estoile.) - Envoyé en France par Clément vni, il fait son entrée à Paris; détails à ce sujet, XLIX, 345. Se rend à Rouen où est le Roi, 346.

Celebre la grand'messe à Notre-Dame; cérémonie à cette occasion,

349. (Groulard.) Médicus (Jean de), cardinal, est fait prisonnier à la bataille de Ravesne, et obligé d'assister aux funéralles de Gaston, XV, 116. Profits da désordre de l'armée française pour s'échapper, 118. Est moumé pspe. et prend le nom de Léon x, 123.

(Voy. l'art. Léon x.)

Médicis (Jean de), parent de Leon x, vient au service du roi de France, XVII, 368. Amène 3,000 hommes aux pieds du Roi, 369. Est envoye pour secourir la ville de Leudes, 381. Est force de se sauver à Cremone après avoir été battu, 382. Lève des troupes en toute diligence; mensee de livrer une des portes de la ville s'il un parti de Suisses, qu'il passe an îl de l'épée malgré la foi qu'il leur a donnée, 445. Empêche les Grisoss d'entrer en Italie, et les force à se retirer; emporte d'assunt la ville de Biagras, 448. Est blessé dans une embuscade, 483. L'est une seconde fois d'un coup d'arquebuse, et ment à Mantoue, XVIII, 24. (*Du Bellay.*) Sert le pape Léon x ; s'attache à la France, puis à Sforce, qu'il abandon-ne pour revenir à la France; meut d'une blessure reçue à Governolo; ses soldats prennent des habits noirs en signe de denil; de là le nom de bandes noires, XX, 371. (Comm. de Montluc.)

Médicis (Jean de), frère du grand duc de Toscane, commandant de Javarin ou Graz, repousse les Turcs de l'île de Zighez, XI.II, 442. Fait battre le château de Gran, XLIII. 168. Se distingue au siège de cette

place, 169 et suiv.

Ménicis (don Jean de), oncle bi-tard de la Reine, quitte la cour, mécontent des préférences qu'y ob-tient Concini; il y est fort regrette. XLVIII, 112.

Ménicis (Julien de), cardinal, est élu pape à la mort d'Adrien, et preud le nom de Clément vu. XVII, 63. (Introd.) — Entre dess



Médicis (Laurent de), duc d'Urbin, neveu de Leon x, vient à l'aris tenir sur les fonts de baptême, **n nom de s**ou oncle, le fils ainé de François 1; il y épouse Madeleine de La Tour-d'Auvergne; les deux poux meurent au bout d'un an,

XVII, 25.

Médicis (Pierre de), duc de Florence, reluse de se joindre à Chars viit contre le roi de Naples, XIII, 33. Accorde aux députes du roi de France la remise de plusieurs places de son duché, 42. Sort de la ville de Florence revoltée contre lmi, 47. Se retire à Venise; comment il y est reçu; son entrevue avec Ph. de Comines, 49. (Mein. de Comines ) - Va trouver Charles van à Pontremolo; rompt ses enga**mens avec l**e roi de Naples; remet toutes les places fortes de la Toscane dans les mains du roi de Prance, XIV, 220. Excite une revolte genérale contre lui-même par cette conduite; est oblige de fuir comme un proscrit, 221. (Tabl. du Manu, bey de Tolta, e t battu

mr les chretiens, et tue d'un coup

de pistolet, XI.III, 310.

MEDINA-Sinonia (le ducde), lieutenant genéral pour le roi d'Espane, fait brûler dans le port de Cadix 32 navires charges de riches

marchandises, XLIII, 588. Μέριουπ (J.-J. de Medicis, autrement da le , se rend maitre d'un château des Grisons appele Chavenne; par quel moyen, XVII, 480. (Fores l'art. Marignan le marq.

MERCALET [le seign, de], fils du baron d'Alegre, commandant une troupe d'aventure es trancais, s'empare d'assout de la ville et du château de Montselles près de Pa lone, XV, 384. Se distingue au siege de cette derniere ville, 486.

MEILLERAYE (le maréchal de La) attaque et prend Porto-Longone avec le maréchal de Praslin : s'assure de Piombino, LI, 321.

MEIN (Imbert d'Angères, sieur Du), conclut une trève avec Meausse, gouverneur d'Annonay et S .-Chamon; conditions de cette trève, XXXIV, 325.

MELECE-SALA, sultan d'Egypte, frappé d'une maladie mortelle, ne pent se mettre à la tête des Sarrasins pour s'opposer au debarquement des Frauçais, II, 103. Propose la paix, qui est rejetée, et meurt peu après, 106. (Tabl. du règne de S. Louis.) — Donne un hesant d'or pour chaque tête de chretien que les soldats lui apportent, 224. (Joinville.

MELEUN (Ch. de), capit. de Husson en Auvergue, est décapité pour avoir laissé échapper de sa prison Antoine de Châteauueuf, seigneur

du Lau, XIII , 376.

MELIKUL-CAMIL, sultan de Damas, meurt le 10 mars 1238, 111, 3.

MELIKUL-ABIL-SEIFEDDIN est proclame sultan de Syrie et d'Egypte, III, 3. Se livre à toutes sortes de debauches; epuise les trésors amasses par son pere; se rend meprisable, ≨ Est detr≬né, et jeté dans une prison, V. 50.

MILIK-MANSOUR, prince de Hemesse, commande les troupes du saltan de Damas reunies aux F**rancs** à la bataille de Gaza, III, g. Retourne à Damas avec un petit nombre de soldats, 10. Traite avec un chef des Karesmens de la reddition de cette ville, 11. Se ligue avec ces derniers et avec les chefs syriens,

Mrr nov (le capit, Antoine), ingenieur italien, est charge par le marechal Du Biez d'elever un fort devant Boulogue; son peu d'habileté dans cette construction, XIX, 582.

MELIOT, SALIFE et CAPERONnu n, editeurs des Memoires de Joinville: ce qu'il faut penser de leur édition , I , 6.

MELPHE le prince de) quitte le service de l'Empereur, et passe à celui du roi de France; assiège Gacte, XVIII, 71. Charge de l'avitaillement de Luxembourg, il éprouve pour l'opérer beaucoup de difficultés, XIX, 458. Se rend à Arlon, où il laisse trois capitaines pour la garder; reçoit ordre du Roi de venir en toute hate à Guise, 460. Rafraichit la place de Luxembourg, 482. (Du Bellay.) - S'attache au service de France et devient maréchal, XXI, 76. (Comm. de Montluc.)

MELUX (Charles de), exécuteur fidèle des vengeances de Louis XI, pille l'argenterie et le mobilier du comte de Dammartin, XI, 230. (Introd.) - Fait distribuer des armes aux bourgeois de Paris; leur confie la garde des postes les plus importans, 287. Son zele pour le service du Roi ; triste sort qu'il éprouva dans la suité, 348. (Mem. de Comines.)

— Vient à l'hôtel-de-ville à Paris avec J. Ballue, évêque d'Evreux, et J. Le Prevôt, secretaire du Roi, où il lit une ordonnance pour la garde et la sûreté de la ville, XIII, 267. Prend par composition la ville de Saint-Morice, 272. Est fait grandmaître d'hôtel du Roi, et bailli et capitaine d'Evreux, 204. Preud et saisit pour le Roi plusieurs places de Normandie, 334. Est mis en prison, puis décapité, par sentence du prevot des maréchaux, 377. (J. de Troyes.)

MÉMOIRES (collection des): utilité des Mémoires; en quoi ils différent de l'histoire; en quoi ils sont supérieurs à la plupart des histoires modernes, I, 5. Caractère particulier de quelques Mémoires, 9. Plan de la nouvelle Collection; en quoi elle doit l'emporter sur l'ancienne, 15. Variété des Mémoires quant à leur veme et à leur objet; quel a été le

but des éditeurs, 18.

Mimoures de Bayard : ils sont une histoire particulière de ce guerrier, etne renferment sur les grands évenemens de son temps que des notions imparfaites, XV, 3. N'appartiennent pas sculement au regne de Louis xii; ils retracent aussi plusieurs particularités du régne

suivant, 4. (Avertiss.) - L'anteur de ces Memoires, qui n'a pas vouls se faire connoître, paroît avoir éte se crétaire de Bayard ; qualités quidistinguent son style et sa narration; il partage les nobles sentimens de son maitre, 133. Doune as commencement de son ouvrage des details sur l'enfance et l'éducation de Bayard, 134. Fait connoître ses grandes qualités, telles que son repect et son dévouement pour les femmes, sa libéralité et son teressement, 135. Ses exploits pra-que romanesques; sa science dans l'art militaire ; son éloignement p toute espèce d'intrigue, 136. Les nouveaux éditeurs ont ajouté sux Mémoires tout ce qu'ils ont pu recueillir dans les écrits contemps rains sur la mort héroique de Bayard, 137. Anecdotes particulis-res, 138. Peinture de son caractère, 139. Prière composée par les suprieurs ecclésiastiques du Dauphi a l'occasion de sa mort, 150, Projet de Henri 1**v** pour élever un me nument à sa mémoire, 141. Des éditions diverses des Memoires de ce chevalier, 142. Des histoires qu a publices sur sa vie, 143. (Notice.) Pourquoi les nouveaux éditeurs ont prefere l'édition de 1527 en caracteres gothiques, qui est la seule complète, 144. (Avis du libr.-ddi.) Motifs qui ont décidé l'auteur à écrire les Mémoires du cheralier sans peur et sans reproche, 145. (Prologue.)

Mémoraes de Jacques Du Clereq: quelle idée ils donnent de leur su teur; quand ils furent imprimés pour la première fois, XI, 3. Le texte en a cté probablement altéré; vaines recherches faites pour retrouver le manuscrit original ; division de ces Mémoires; de traite chacun des livres dont ils se composent, 4. Les particularités et anecdotes qu'ils renferment au mentent le regret d'en avoir perda

une partie, 7.
Ménoraza sur Boucicaut : difference entre le plan de ces Mémoires et ceux de Fenin; l'auteur en est inconnu; qualités qui le distinguent comme écrivain, VI, 167. Sur quoi porte principalement cet ouvrage, 163. Jugement qu'on en fait, 169.

Mércorare de Duguesclin : quel travail les éditeurs ont fait sur ces **moires** ; comment ils l'ont divisé ; de quoi ils ont traité dans chaque partie de ce travail, IV, 1. (Averties.)

— Du véritable titre des Mémoires de Duguesclin; ce qu'on doit penser d'une édition du même ouvrage blié sous un autre titre en 1693, XIX, 2. (Avis du libr. ddit.) - Cos moires ne sont point de la main de Duguesclin, ni écrits sous sa dic-tés, 9. Sur quels ouvrages ils ont été composes par Lefebvre, 22. Jument qu'on en doit porter, 23. retabli le texte de Lesebvre, que ceux de la première Collection avoient altéré, 24. Ces Mémoires parlant que des faits d'armes de Duguesclin, on a cru nécessaire, pour en faciliter l'intelligence, de s faire précéder d'un tableau des événemens militaires des régnes des rois Jean 11 et Charles v, 25. (Notics.)

Ménoraes de Fleurange: ils offrent des vues génerales sur les événemens du temps; mais comme l'auteur n'a écrit que d'après ses souvenirs, il y a quelques erreurs et plasieurs omassions; de là la necesnité de les faire précèder, ainsi que coux de Bayard, d'un tableau du rigne de Louis xii; difficultés qui se sont présentees pour le faire, XV, 3. Quels historiens ont éta consultés, {. (Averties.) — Naiveté et franchise, caractère distinctif de ces Mémoires, XVI, 151. Publies pour la première fois par l'abbé Lambert, 166. (Notres)

146. (Notice.)
Mémoines de Joinville : differenses editions de ces Memoires, II, 3.
Ce qu'on doit en penser, 5. Plan
smivi à leur égard, 7.

Mémorara d'Olivier de La Marche: à quelle bistoire ils sont consacrés, quelle période de temps ils

renferment; jugement sur les deux parties dont ils se composent, IX, 3. Ce qui a déterminé les nouveeux éditeura à reproduire deux morceaux omis dans l'ancienne Collection , 4. Des diverses éditions de ces Mémoires; quelle est celle qu'on a suivie; du commentaire de Laurens de Gand, 5. Défauts de l'auteur de ces Memoires; autres ouvrages qu'ou lui attribue, 6. (Avertiss.) — Uans l'Introduction a ses Mémoires, La Marche adopte les fables des anciennes chroniques sur l'origine des Français et des Autrichiens; il det que le premier roi d'Autriche s'ap-peloit Priam, parent du roi de Troie; qu'un de ses fils, nommé Marcomir, fut un prince bon, vaillant et sage; que Francio, fils d'Hec-tor, vint s'établir en France, 95, et changes le nom de la ville de Lutèce eu celui de Paris, 96. Qu'à sa Français, et accepta le gouverna-ment; que son fils légitime, nom-nis Pharamond, fut premier roi de Prance, 97. Qu'à l'avénement de J.-C. le roi d'Autriche quitta le grtre de roi et prit celui d'archidur, 98. Il explique pourquoi les armoiries d'Autriche sont de deux espèces, et comment elles ont été mélées, op. Doune aussi une explication historique sur les armoiries des ducs de Milan, 103; sur celles de Portugal. 108; sur celles de Bourgogne, 113, (La Harche.)

Mémoiara concernant la Pucella d'Orleans: l'anteur en est inconna; on soupçonne qu'il prit une part active aux événemeus qu'il raconte; son travail a ete apprecie par ses contemporains; l'historiographe J. Chattier y a be accoup paise pour son l'istoire de Charles vii; ce qu'on doit regretter dans ces Mémoires, VIII, 3. Il est diffi de d'adopter l'epinion de Denis Godefroy, qui pense qu'ils n'ont eté composes que pour amerer le recit de la delivrance d'Orleans par la Pucella; en quoi les nouvenux éditeurs se sont ecartés des premiers pour completer

l'histoire de Jeanne d'Are, 4. Le style de ces Mémoires a été rajenni par Denis Godefroy; ce qu'on doit penser du Journal de Paris, qui a parlé de la Pucelle; nécessité de recourir à d'autres ouvrages pour compléter ces Mémoires; quels sont ceux que les nouveaux éditeurs ont consultés, 5. Nécessité de faire précèder les Mémoires concernant la Pucelle, et ceux du comte de Richemout, d'un tableau du règne de Charles vir, où l'on se borne à classer les événemens principaux, sans a'arrêter à des détails peu importans par eux-mêmes, 6.

Ménorazs de La Trémouille: ne sont qu'une histoire particulière où l'on cherche en vain des développemens sur le règne de Charles vur, XIV, 121. Nécessité de faire précéder ces Mémoires et ceux de Villeneuve d'un tableau du règne de ce roi, 122. Dans quelles sources on a puisé pour donner une idée juste de la régence de madame de Braujen, 123. Sur quelle édition a été fait le nouveau travail de ces Mémoires, 333.

Mémorars de Villeneuve: ils ne présentent qu'un épisode isolé du règne de Charles viu, et se bornent aux aventures de celui qui les a écrits, XIV, 121. Mais ils offrent des peintures locales qu'on chercheroit vainement ailleurs; à quelle époque ils ont été connus, par qui ils ont été publiés; changement que les éditeurs ont fait dans le titre, 254.

MÉMOIRES de la seconde moitié du seizième siècle: leur grand nombre; par quoi ils sont remarquables; nécessité, pour les lier ensemble et les éclaireir les uns par les autres, de donner une idée genérale de touces Mémoires, XX, 4.

Mémoires tirés des histoires de France et de Dugueschin, pour servir d'éclaircissemens à l'histoire du quatorzième siècle : des hibliographes pensent que cet ouvrage a servi à composer celui de Lefebyre, IV, 13.

Méxican (Claude), conseiller du

Roi et lieutenant de la prevôté d'Angers, éditeur d'une histoire de musire Bertrand Duguescim, conneisble de France, etc., contenant les guerres, hatailles et conquêtes fattes sur les Anglais, Espagnols et autres, durant les régnes des rou Jean et Charles v, écrite en prose, à la requête de Jean d'Estoutevile, etc.: idée de cet ouvrage, IV, 15. Jugement qu'on doit en porter, 16.

MENDOSA (Franç. de), cardinal de Burgos, commandant à Sienne, vest former une entreprise sur Montai-

cin, XXI, 372.

MENDOREN (don Bernardin de), ambassadeur d'Espagne, pour en-pêcher une pacification générale des partis, s'efforce de gagner Villeroy, XX, 233. Fait bettre une quatité de demi-sols marqués au cois de son roi, et les fait jeter en penple dans les carrefours, 241. (/atrod.)-Presente à la Ligue diverses propositions, entre autres que le ltoi son maître soit declaré protecteur du royaume de France, et qu'une de ses filles soit mariee à an prince de France qui servit con ronné roi après la mort du cardinal de Bourbon, XXXIX, 320 et suiv. Entretient des partisans dans chaque ville, et soutient la faction de Seize, XL, 134. (Mem. de Cayet.) - Offre de donner chaque jour, pendant le siège de Paris, pour sis vingts écus de pain ; propose des une assemblée de méler à la faris la poudre des os des morts, afir d'augmenter le pain, dont la diseue se fait sentir, XLVI, 49. Traite quelques uns des Seise, 51: Donne six vingts écus aux pauvres de Paris p jour; jette dans les carrefours d demi-sols aux armes d'Espague, 55. Placard affiché contre lui , 72. Declaine aux Etats contre la loi salique, 401. S'efforce, dans un très-long discours teun aux Etats, de prouver les droits de l'infante d'Espagne : la couronne de l'rance, 416. (L'Estoile.)

MÉBELAY (le marq. de), gouvern. de La Fère pour la Ligue, voulent



MÉRROTARES OU MÉRÉTRIERS : toient appelés aux cours solemelles es rois de France, III, 99. Leur nom gnitie petits officiers de l'hôtel, 1 90.

Mázippáz (satire), XXXVI, 248. MERSEVILLE (le marq. de) est

Mesou (P. de) est fuit prisonnier **n siège de Soissons; le conseil du Roi** ni fait couper la tôte, VII, 263.

Ménazours (Louis de Lugon de) est décapité en place de Grève pour avoir voulu vendre la ville de Maracille aux Espagnols , XLVII, 505.

MERCIER (Denis Le), chancelier da duc d'Orléans, expose au parlament les griefs de ce prince conre le gouvernement de madame de mujeu, XIV, 153.

MEAGIEA, pédagogue, est pris dans a maison, poiguarde et jeté à l'eau, LLV, 365.

Meacozua (le duc de) prend plusieus villes en Bretagne pour la Ligue, XXXVI, 187. liètit un fort pela de Croisil, 285. Obtient une epension d'armes des lieutenans du Roj Schomberg et Bochepot, 333. Implore la clemence du Roi, et **shtient** de lut un traite très-avan-Lagran, 335. Cheverny.) - Comnemor le premier la guerre civile en ntrant dans le Poiton, XXXVIII, p. Comment il se declare pour la gue, et se rend maître de liennes 4 de Nautos, XXXIX, 69. Prend le titre de protecteur de la religion catholique en Bretagne, 72. Est ren a Fougères, 73. Reçoit un secours de 3,000 Espagnols, assure ses pla-ces, et se remet en campagne, XI., 163. Ses pretentions our la Bretagne, 164. Il va au secours de Craon, XIII, 66. Force les princes de Conti et de l'ambes a en lever le siège, 68. S'empare de Château-Gontier , 69-Nonobitant les admonitions du pape Claincut viti , il contique la ere en Bretagne, XLIII., 201. Obtient du Roi une suspension d'armes, 387. Se soumet; à quelles conditions, 413. (Ment. de Cayet.)—XIVIII, 224. Va en Hongrie combattre les Infidèles, 257. Meurt à Nu-remberg, 327. (L'Estate.)

MERCURE (le seign), capit. alba-pais, alors au service de l'Empereur, fait massacrer son cousin germein, et tous ceux de la seigneurie de Corvas qui sont sous ses ordres, X.V. 332.

Meacuaiae (Jérôme), de Forli, renommé par son savoir et ses écrits, est appele à la cour de Florence; enseigne long-temps la médecine, XXXVII, 244.

MERCURIALE tenue à la cour du parlement par le premier président contre plusieurs conseillers,

XL\III, go.

MERGEY, gentilh. protestant : ses Mémoires roulent sur les dernières campagnes de Henri II, XX, 33. (Introd) — Sa maissance; on le destine à l'état ecclésiastique; ses goûts s'y montrent en opposition, XXXIV, 3. Il est attache comme page au seign. des Chenets; prend part a la victoire de Renti; se dévoue entièrement au comte Franç, de La Rochefoucauld, 4. buit l'exemple de ce seign. qui embrasse le parti protestant, est fait avec lui prisonmer à la hauille de S.-Quenun, 5. Est envoye à Utrecht sous la garde du seign. Brederode, ayant obtenu sa liberte, va se fixer a Verteuil, où il se marie avec Anne de Courcelles, 6 Est charge par Catherine de Medicis d'une mission importante aupres du prince de Condé, comment il la remplit, avoire à la bataille de Dreux , 7. Suit l'austral de Columy à Orlean, et en Normandie, 8. Sert pendant quelque temps le comte de Bonneval; se rattache au comte de La Rochefoucauld, 9. Comment il echappe au massacre de la S.-Harthelemy, 10. It suit avec le mêne devouement le lib de ce seigneur; prend part a l'expedicion du duc d'Alencon dans les Pays Bas, 11. Se retire dans sa vicilieser en Angoupar quoi ils se distinguent, 12. A

quelle époque ils ont été publiés pour la première fois, 13. (Notice.)

— Famille de J. de Mergey, 15. li
est mis à l'abbaye de Moustier-en-Der, puis chez M. de Polizy, bailli de Troyes; est attaché à M. Ueschenetz, capitaine de 50 hommes d'armes; fait avec lui la campagne de Henri 11 dans le Hainaut et le pays de Liége, 16. Est chargé, au siége de Dinant, d'une commission auprès de Paul-Baptiste Fregose, 18. Blesse un Bourguignon avec sa lance, qu'il ne peut retirer du corps du blessé; sa peur d'être fouetté pour l'avoir perdue, 19. Eloge qu'il re-coit du duc de Guise; est envoyé à Pierrepont à M. le comte de La Rochefoucauld, et sert dans sa compagnie, 20. Comment il est fait prisonuier à la bataille de Saint-Quentiu, après avoir vaillamment combattu, 27. Est mené devant le mestre de camp; retrouve M. de La Rochefoucauld prisonnier comme lui, 29. Traite de sa rançon pour trente écus; reste prisonnier avec le comte, 30. Triste nourriture à laquelle il est quelque temps réduit, 31. Est mené au château de Genep en Hainaut, gagne un soldat maure, et le décide à faire sauver les prisonniers français détenus avec lui; comment cette entreprise se commence, 33. Comment elle échoue par la làcheté du soldat, 35. Il est conduità Vienten pres d'Utrecht avec le comte de La Rochefoucauld, 37. Est dépêché en France pour en rapporter la rançon du comte ; paroles que lui adresse le Roi, 38. Est envoyé à Ouzain pour garder le prisonnier milord Grey, 39. Va en Champagne, où il se marie avec Anne de Courcelles, 40. Est envoyé par le comte de La Rochefoucauld porter des lettres an prince de Conde, 42. Ruse qu'il emploie pour se procurer des chevaux de poste, 43. Comment il sort de Paris et se rend à Claye, trouve le prince et en reçoit une répon-e pour le comte, 45. Lui conseille de se joindre au prince de Conde, 47. Assiste à la bataille de Dreux; danger qu'il y court, 52. Pourquoi il quitte le service du comte de La Rochefoncauld, 55. S'attache à M. de Bouneval; en envoyé auprès de M. de La Rochefoucauld en danger de mort, 56. Assiste au siège de Poitiers; détais sur ce siège, 57. Est présent à la bataille de Montcontour, 62. Doune plusieurs fois avis au comte de La Rochefoucauld qu'il se trame quelque chose à Paris contre les protestans, 65. Comment il échappe au masurcre de la S.-Barthelemy, 71. Retourne en Angoumois, visite M. de Marmoustier, frère du comte de La Rochefoucauld, 74. Assiste au siege de La Rochefoucauld, 75. Est envoyé par le comte de La Rochefoucauld, il du défunt, auprès du duc d'Aleaçon en Brabant, 78. Obtient par le moyen du duc de Guise, prisonnier à Tours, que la garnison mise en maison de Venayes soit ôtée, 79. (Mém. de Merger.)

(Mén. de Mergey.)

Méniader (Hervé de ) accompagne en Ecosie le chevalier Jacq. de Lalain, et y sontient avec hai une entreprise d'armes, IX, 446.

MERIODAU (Gassion et Franc.), frères, sont noyés dans la Seine comme compables de conspiration contre le Roi, XIII, 288.

Menisé (Émirence), sofi de Perse, déclare la guerre au Turc, après s'être lie avec Usbre, prince du Corazan, XL, 433. Fait trancher la tête à Imacul, qui a fait la dernière paix avec Amurat; envoie un mandement au bacha Giaffer de lui rendre les places de Tauris, Gengi, Sirvan et Cars, 434.

Menle, capit. protestant: see Memoires contiennent le récit des combats qui eurent lieu dans les Cévennes depuis 1568 jusqu'en 1580; le style en est dur et barbare, XX, 36.

MERLE (Matthieu): date de sa naissance; son origine, son edacation; à 20 aus il cutre dans les gardes du baron d'Arier; passe au service du vicomte de Peyre en qualite d'ecuyer, XXXVIII, 211. Devi-at chef de partisans; fait la guerredans le Languedoc; quoique vivant de i, fait observer à sa troupe la ivère discipline; son courage imérite, 212. Devenu riche, ad le titre de baron de Salana portrait; la date de sa mort sorée, 213. Ses Mémoires in-ets, rédigés par son compa-d'armes Gondin, ont été pu-ser le marquis d'Aubais, 214. u.) - Avec 30 bons soldats Malazieu en Gévaudan, 215. la main roide à ses soldats; aset prend Issoire; fait prisonle guerre le seigneur de La 8, 216, qui est élargi par or-a roi de Navarre; délivre le u de Malet; se retire à Uzès; id Malezieu; fait lever le siège sert à l'armée de Martinenbandonne ensuite cette ville, 'rend par escalade la ville de 1, 218. Somme de se rendre seigneurs de S.-Vidal et d'Ail va lui-même les attaquer à e, et revient à Mende après roir tue du monde, 210. Com-I est charec de cette ville par n. de Chatillon; surprend le a du Bois; rentre dans Meno. Fait fondre la cloche de ille ; se rend maître de la vil-Holines, 221; et du château mac, 222. Force celui de Be-: à se rendre, 223. (Mém. de

LE, babitant de Verceil, donnaréchal de Brissac les moyens rendre maltre de cette ville, , 252. Il est tué au milieu du t par son cousin Pondesture, le recouncit pas, 25%.

LEAU : le capit ) est pendu à ze de Gréve pour ses vols, et mavais dessem contre la perdu Rot, XLVII, 127

D DE MONTHORENCY, frère du sal d'Amville, est chasse de ë bour njavoir pas voulu faission de la religion refor-(LV, 101. Est tue au siege de , XI.VI, 331.

AVEILLE, genuth. nulanais, de Prançois i auprès du dur an, est livre au supplice par ce due pour un crime suppose, XVII, 121; XVIII, 187 et suiv.

MERVILLE ( le seign. de ) est pris par les Bretons et pendu, XIII, 376.

MESSES (Henri de) perd les sceaux pour cause de malversations prétendues, et est chasse de la cour, XLV, 116. Vers faits sur lui, 117. Est desuppointé de ses charges, 224.

METEREAU (Clément), architecte du Roi, et J. Tiriot, l'un des principaux maçons de Paris, proposent au cardinal de Richelieu de fermer le grand port de La Rochelle par le moyen d'une digue de pierres seches, I.J. 62.

Mars (Jean de ) est nommé par le commandant de Vaucouleurs pour accompagner Jeanne d'Arc à Chinon, VIII, 152.

METE (le capit. de ) est décapite pour avoir abuse de la fille d'un ministre, l'avoir tuée ensuite et coupee en deux, et avoir viole une fille de 9 ans, XLVIII, 91.

METE (siege de), soutenu par le duc de Guise contre l'armée de l'empereur Charles-Quint, et ses generaux le duc d'Albe, le marquis de Marignan, le duc d'Avilla, le marquis Albert de Brandehourg, XXXII, 254. Le nombre d'hommes que l'Empereur y perd s'elève à plus de 20,000, 397. Rôle des princes, seigneurs, capitaines et autres gentilshommes et gens de guerre qui etoient dans Meta pendant le siège, 404.

MEZERCOURT ( mad. de ) se con vertit à la religion catholique après une conférence tenue entre le pére Gontheri, jesuire, et le ministre Dumoulin, XLVIII, 250. l'ait abjuration, 251.

Mizikara (Rene d'Anjou, seign. de ), neveu de Louis de La Tremouille, est donne aux Suisses pour otage du traite conclu avec eux, XIV, 490.

Mit-Robert (le seign. de), homme d'armes de la compagnie de M. le duc de Guise, cat fait prison nier dans inne e-carmonelie devant Meta, XXXII, 294.

MICHAENI, jacobin réformé, se disfingue par ses doctes prédications,

XLVIII, 108.

MICHEL, frère de Théodore d'Eoire, contracte alliance avec les Français, et donne sa fille à Guill. de Ville-Hardouin, prince d'Achaie, I, 505. Reprend les projets de son frère, et est défait par Jean, frère de Paléologue, 506.

MICHEL, fils de Théodore Lascaris, se soumet à Vatace, I, 470.

MICHEL COMMENE, gouverneur de Durazzo, prend le titre de despote d'Epire, I, 67. Fait la paix avec l'empercur latin Henri, 91. Sa mort, 94. (Notice.) - Parti de Constantinople avec le marquis de Montferrat, l'abandoune, s'empare de la ville de Durazzo, 314. Est battu par Guill. de Champlite et par le neveu de Ville-Hardouin, 334. (Mem. de Ville-Hardouin.)

MICHELET et DUGUET, sergens de la confrérie des Seize, sont pen-

dus pour vols, XI.VI, 241.
MICHELLE, femme de Philippe, comte de Charolois, puis duc de Bourgogne, et fille de Charles vr., meurt a Gand fort regrettee, VII,

Michieli (J.) conduit une floite vénitienne dans la Propontide, I, 491. Réuni avec Geoffroy de Ville-Hardouin, met en déroute la flotte

de Vatace, 192. Miny (Nicolas) adresse à la Pucelle, au moment de son supplice, une admonition salutaire et propre à l'édification du peuple, VIII, 307.

MIGLER DE SAUX, commandant d'une place de Brie nommee Beauvoir, est amené à Paris, et a la tête tranchée pour sa mauvaise foi et ses

brigandages, VIII, 497.
Mignow (Nicole), femme d'un cuisinier, est brûlec en place de Gréve pour avoir voulu introduire son mari dans la cuisine du Roi, afin d'empoisonner S. M., XLVII, 282.

Mignons (les) du Roi deviennent fort odieux au peuple; leur accou-trement, XLV, 139.

Miles de Dormans, évêque de

Beauvais, est nommé chancelier per Charles vi , VIII, 184.

Millerave (Jean de Mosy, seign. de La), est brûlé avec les Suisses, après la bataille de Marignan, XVII,

Milly (Robert de) est blessé dans une affaire contre le comte de Pe-

rigord, VI, 478.

Mixon (Benolt), fils d'un serrurier de Blois, parvenu à une grande fortune, vend su Roi la terre d'Olinville 60,000 livres ; vers faits sur lut, XLV, 138.

Milon, principal intendant da Roi, renvoyé de cet office, se retire en Allemague, où il change de nom; vers faits sur lui, XLV, 282.

Mixand, président du tribunal

qui juge Anne Duhourg et ses cinq collègues, est assassine presque en plein jour en rentrant chez lui, XX, 87; XXXIII, 34.

MINGONAL (le seign. de), commandant la ville de Condé pour l'archiduc Maximilien, rend cette ville su roi de France, X, 428. Miorgas (le seign. de), commen-

dant d'une petite armée navale, est défait à la Spezzia par Louis Flisco et Jean Adorne, XIII, 113. (Meim. de Comines.) — Est tué à la bataille de La Bicoque, XVII, 379. (Du Bellay .)

Miossans (Henri d'Albret, baron de), est envoyé par le roi de Navarre auprès du roi de Pologue pour le féliciter, et le prier de revesir promptement en France, XLV, 93.

MIRAILLE (Dominique), italies . est pendu, puis brûlé, avec sa bellemère pour cause de magie et de sorcellerie, XLV, 326.

Minamenau (le marq. de) se re-volte dans Monheur; en est chasse par son père ; y rentre ensuite, L. 523.

MIRANDULE (le comte de La) est accusé d'avoir été cause de la bataille de Ste.-Bonde; est pendu par ordre de Strozzi, XXI, 199.

MIRAUMONT (Jean, seign. de), est atteint d'un trait d'arbalète devast

Gand, X, 86.



cia de Henri III, est chargé d'aller à Paris négocier la paix avec les Guise, XLIV, 55. (Mém. de Ville-roy.) — XLV, 293. Donne une relation de la mort de mess. les duc et ardinal de Guise, 448 et suiv. (L'Estoile.)

Misos est nommé par le Roi lieumant civil de Paris, XLVII, 165. Est élu prevôt des marchands, 473. Meurt à l'âge de 47 ans ; son éloge, XLVIII, 257.

MITOR (Robert), commandant en-lais de Cisay, est fait prisonnier dans une sortie, V, 131.

MITTI (Ambrosio), capit. du peule de Sienne, engage les habitans e cette ville k se defendre jusqu'à l'extrémité et à ne point capituler, XXI, 241.

Montar, gentilh. du Dauphiné, evient un des principaux confims de M. de Luynes, L., 383.

MOISECOURT (le seign. de) est tué en siège de S. Paul, XIX, 235.

MOISEAU (P.), français au service des Gantois révoltés, les conduit dewant Tearemonde; est vigoureusement repouse, X, 128. Les y meme une seconde fois avec aussi peu

de succès, 130. Molac (le seign. de) est tué su siège de Beuvron, VIII, 433.

MOLAN (le sieur), tresorier de l'épargue, perd sa charge, et ses trasors qu'il a enfouis, XXXIX, a13; XLV, 395.

MOLART (le capit.) est tué à la ba-taille de Ravenne, XIV, 462. (Paneg. du (heval. sans repr.) - Est envoye en Italia avec 2,000 avensuriers; se distingue à la prise de Liguano, VV, 327. Comment il en-tre dans la place de Montselles, assegée par les Français, 333. Passe le premier rempart de la ville de e, avec le chevalier Bayard. XVI, 7. Combat avec fureur pour venger la perte de son sun qu'il croit mort, 8. Est tué d'un coup de canon avec Phil. de Fribourg an commencement de la bataille de Ravenue, 41. (Mom. de Bayard.)

Mole (La), favori du duc d'Alenon et amant de Marguerite de Valois, est un des agens les plus actifs des princes mécontens; comment il échappe à la mort qui le menace, XX, 169. Va révéler à Catherine de Médicis le projet des princes, 170. Est mis en prison, puis décapité, 171. (Introd.) — Découvre à Cath. de Médicis le projet d'évasion de ce prince, XXXV, 105 (Mém. de Bouillon) — Echappe à la mort, XI.V, 82. Est exécuté en place de Grève pour conspiration contre l'Etat, 83. (L'Estoile.)

Mozé, conseiller en la cour du parlement, est nommé malgré lui procureur général, XLV, 386. Est suspect aux Seize et sert aux affaires du Roi, XLVI, 136. Sa réponse généreuse au duc de Mayenne sur a prétentions du duc de Feria pour l'infante d'Espagne, 400. Sa harangue pour le maiutien de la loi sali-

que, 439, XLIX, 466. Mork (Matthieu), fils alné du président Mole, est reçu conseiller au parlement à l'àge de 22 ans, XIVIII, 6.

Morá (le jeune), cousin de L'Estoile, se fait capucin, ainsi que le comte de Fiesque, XLVIII, 14.

MOLINONT (le capit.) est blesse dans une escarmouche devant Bapoulme, XXXI, 215.

MORCAURE (le seign, de) est tue à la bataille de Bavenne, X 1, 45.

Моновасоч (Christ. de), gon-vern, de la citadelle d'Auvers, fait bâtir un fort prés de Hulst, qu'il essaic ensuite en vain de reprendre, XI., (a) Assège et prend par com-position le château de Vesterloo, Tournhout, Bergehève, XII, 91 Sa mort, XLIII, 254

Monra (le sieur de), lieutenant de La Motte-Gondrin, defait au vil lage de Lesset 50 chevau-lègers, XXIX, 116. (Mém. de Du Villers.) — Est tur dans une orenmouche

devant Metz, et meurt de ses bles-sures, XXXI, 147. (Rabutin.) XXXII, 294.

Monix (le seign. de) est blessé dans une descente opérée sur la

côte d'Angleterre, XIX, 570.
MONNEINS (Tristan de), licutenant général de Guyenne, est massacré à Bordeaux par les révoltés, XX,44; XXIV, 12.

Monmoins : il n'est pas sans exemple que des princes souverains en aient fait battre en l'honneur des empereurs romains ou grecs, III, 405. Preuves à l'égard de Childéric, Clotaire, Théodebert et Childebert, rois de la première race, 407. Discussion et conjectures sur deux monnoies d'or de Théodebert 1 et Childebert 11, 408. Preuves historiques à l'appui, 410. Dans quelle ville a été frappée celle de Childebert, 415.

Monnoirs (les') commencent à monter insensiblement depuis la bataille d'Azincourt; préjudices que les seigneurs éprouvent de cette augmentation de valeur; les mesures qu'on prend pour remédier à ce mal occasionnent quantité de pro-

ods, VII, 365.

Monnoirs (falsification des): pourquoi elle est si fréquente; les rois sout les premiers faux-mon-noyeurs, XXIV, 35.

Monnoirs frappées à Paris au coin de Charles x, cardinal de Bour-bon; vers faits à cette occasion, XLV, 23. Edit sur les monnoies présenté au parlement par Henri IV, XLVIII, 318. Mons (le capit.) se rend maître,

avec Blaise de Montluc, d'un convoi ennemi, XX, 452.

Monsallais (le seign, de) est tué à la bataille de Cerisolles, XIX, 508.

Monsene, gentilh. du vidame de Chartres, avec 20 chevaux défait des fourrageurs allemands, coupe les jarrets à leurs chevaux et brûle leurs fourrages, XXXII, 372.
Monsourins, lieutenant colonel,

est tué, ainsi que plusieurs officiers, en voulant s'opposer au pa-sage des

ennemis à un lieu nommé Seriny

en Picardie, LI, 249.
MORTABÈRE (le sieur de) tes es duel un nommé Préty, se muve, obtient enfin sa grace par le moyen du marquis d'Ancre, auquel il s'attache, L, 206.

MONTAGU (P. Ainelin de), cardinal de Laon, pair ecclésiastique. parle dans l'assemblée de Reims des abus de l'administration, et promet au nom du Roi toutes les réformes qu'on désireroit, VI, 213. Meurt quelque temps après empoisonné,

Монтлен (Jacq. de) dispu pas d'armes près de Dijon, IX, 349.

MONTAGU (messire J. de) : a qualités, son éloge, V, 376. (Christ. de Pisan.) — Est nommé de conseil du Roi, VI, 216. Se retire à Avignon, 231. Rappelé à la cour, quitte le parti de la Reine; est nommé commandant de la Bastille, 262. Est chargé par la Reine de nigocier avec le duc de Bourgogne, 280. Affecte pour lui un grand aite, 281. Honneurs dont il jouit; ses belles alliances, 284. Est inopine-ment arrêté et jugé; accusations portées contre lui; est condamné, décapité; ses restes sont portes à Montfaucon, 285. (Tabl. du rign. de Ch. r.) — Détails curieux sur la mort de ce ministre donnés per le Journal de Paris, VII, 247. (Més. de Fenin.)

MONTAGU (J. de Neuschâtel, seign de), vient au secours du duc de

Bourbon, XI, 351.

MONTAIGHE (Michel) assiste aux Etats de Blois comme député; son entretien avec J. A. de Thou sur la duc de Guise et le roi de Navarre, XXXVII, 396.

MONTAIGU (lord) est arrêté à l'entrée de la Lorraine ; pourquoi, Li, 48. Est envoyé au camp du Roi pour offrir au nom du roi d'Angleterre de faire rendre La Rochelle à condition qu'on pardonnera aux Rocheliois, 113. Réponse que lui fait le cardinal de Richelieu, 114.

MONTALTE (Octavien), capit. its-

repoussé et blessé dans un u'il livre à la ville de Chât, XXXIII, 473.

ATERAE (le sieur de), capit. da Roi, contribue à la dél'armée de Lansac, XL, 65. AUBAE, trésorier, est reçuhambre des comptes recela ville de Paris, sur l'ordre la Roi, XLVII, 436. Ouna premier métier, traite un pseusailles un grand nombre manes de toutes qualités qui t chez lui pour avoir de l'ar-LVIII, 196.

AUBAN ( siège de ) : disposiltes pour ce siège, L, 517. ur les opérations, 518. Caufercent à lever le siège, 520

aun, gentilh, gascon, favone d'Epernon, est décapité use accusation contre le duc nf, XLV, 292.

Bannor (le sieur de), gouver-Rennes, chassé par le duc de ir, est rappelé par les habigarde cette ville dans l'ote du Roi, XXXIX, 74. mannor (le seign. de), gen-

mannor (le seign, de), genston, est amene à la Bastille , comme complice du baron tenelles, XLVII, 361.

PRASIS (Guill., seign. de), est sevant le château de Tuchan sailou, XX, 415. (Comm. de se.) — Son entreuen avec l'e-l'Aost sur le projet de reconn entre le Hoi et le duc de , XXIX, 476. (Du Villars) 178AZON (le comte de) est st fait prisonnier à la bataille se, XLIV, 572.

TRANON (Marie de Rohan), née du duc de Monthazon, t par le credit de M. de Luytabouret, L., 399. Discussion it des pretentions de la mas-Rohan aux honneurs du ta-, 400. Devenue veuve de M. rnes, et ayant encourn la disdu Roi, elle écrit à M. de Chepour le prier de déclarer au til est dans l'intention de l'é-

pouser alia d'arrêter l'esset de cette disgrace, 530. Son dissereud avec mad. la connétable de Montmorency au sujet de la charge de surintendante de la maison de la Reine et de dame d'honneur; elle est dépossédee, 559. Obtient pour son maril, M. de Cl evreuse, la charge de premier gentilhonme de la chambre, 560. Sa conduite dans l'assière du mariage de Monsieur avec Mademoiselle la fait éloigner de la cour, LI, 24.

MONTARLIAND (Gauthier de) prend la croix, I, 100.

MONTBERON, frère du maréchal de Montmorency-d'Amville, est tué à la bataille de Dreux, XXXIII, 245.

244. Mostraus (le capit.), envoyé de Dourlans pour parlementer avec les Bourguignons, est emmene par eux à Arras, XVII, 364.

Mont-Carmer (l'ordre du), institué par Henri IV et approuvé par le pape Paul V, succede à celui de S-Lazarre, dont il prend le nom, XLVIII. 40.

MORTCORTOUR (bataille de , livrec en 1569 entre les protestaus et les catholiques : dispositions des deux armees, XXXIII, 479. Details sur le combat, 481. Noms des capitaines tués de part et d'autre, 483; XXXIV, 60; XXXVI, 42.

MORTEADES (Hugues de), vice-roi de Naples, livre un combat naval au coute Phelippin Doria, dans lequel il est tue, XVIII, 63.

Montecceulli (Schastien, comte de), est accusé d'avoir fait empoisonner le Dauphiu, fils de Frauçois 1, XIX, 193.

MORTELL le capit. Louis de) rend à discretion la petite bourgade de Chuzan, et est emmene prisounier à Ast, XXVIII, 460. Est renvoyé au marechal de Brissac par Fernaud de Gonzagues, XXIX, 6.

MONTELLE (Richard) se distingue au combat naval livré près de Modon, VII, 29.

Modon, VII. 79.
MORTEREAN (le seign. de ) est defait et fait prisonnier avec toute sa ses, 138. Arrive au camp de Za-156. Accepte les propositions per Alexis, 162. Tend son pa-🖚 à Corfou à côté de celui d'A-1, 172. Monté sur une galère ee prince, vogue le long des s de Constantinople pour le 1 voir aux habitans, 194. Est mé pour commander le 0º corps staille contre l'empereur Alexia, Ket charge de garder le camp ôté de la campagne pendant s assiege Constantinople, 212. mpagne le jeune Alexis, parti soumettre le reste de l'Empi-38. Reproche à ce prince sa site envers les chess crosses, mpe dans le quartier le plus ne de Constantinople, 272. Se maître de Bucalcon, 274. Fait E un edit portant que le bumis en commun, 278. Rend age à Baudouin clu empereur, pouse la veuve de l'empereur saiste au couronnement de in; obtient l'ile de Candie, mis le royaume de Thessalosom portrait, 288. Va trouspereur Baudouin à Messideux princes, et à quel 196. Le marquis rebrousse met garnison au château amothique, 298. Va ameger apple, 300. Va au devant des qui lui sont envoyes de samople, 302. S'excuse au-Ville-Hardouin de sa comwers l'empereur Baudouin ; de s'en remettre an doge de au comte de Blois, et sussiege qu'il a commence, 304e nouveaux deputes et entre ation, 306. Se read a Cousle et fait sa paix avec l Erm-312. Retourne a Thessale-4. Arrête l'empereur Alex 10 L Conduire prisonnier au at, 320 hait la guerre a re et ason ge Corinthe, 328. delenie contre le rui de 3-8. Se rend a Serres. tre de mars, et soumet d'aleuver, 414. Vicat

à Messicople, demande une cutrevue à l'empereur Henri, et lui fait hommage, 452. En s'en retournaut, est attaqué par les Bulgares et blesé, 454. Sa mort, 456. (Ville-Hardouin.)

MORTPERRAT (Guill. de ), issu du premier mariage du marquis Boniface, assiste au couronnement de Pierre de Courtemay; est charge de la garde de son jeune frère Demetrius, et déclare protecteur de la régente Marguerite de Hongrie, sa belle-mère, I, 462. Lève une armee en faveur de l'empereur Robert, part avec Démétrius, et meurt en arrivant en Grece, 476.

MORTPERRAT (Guill. Paleologue, marq. de), gogne le prix dans un tournoi; est tiance avec Anne d'A-lencon, XVI, 154.

Montroat (Simon de), baron de France, prend la croix, I, 100. Va tronver le duc de Bourgogne pour l'engager à se mettre à la tête de la croisade, 122. Traite avec le roi de Hongrie, quitte l'armee, et se rend auprès de lui, 170.

MORTFORT (Guy de), frere de Simon, se reud avec lui auprès du roi

de Hongrie, I, 170.

Μοπτευατ (Rotrou du) prend la

croix, I, 104.

MORTFORT (Philippe de) cutre en accommodement avec un émir des Sarrasias, II, 111. (Tabl. du règ. de S. Louis.) - Virnt proposer au Rui de traiter de nouveau avec l'emir, 278. Est envoye par les prisonniers chretiens aupres du Roi pour savoir le traite qui venoit d'être conclu avec le Soudan, 280 Assiste au siège de Belinas, 3ti3. (Jounvelle)

Montroat (Simon de), distingué par de hauts fasts d'armes, m ambiueux et cruel, est nommé chef de l'expedition coutre les Athigeois, et menit avaut la 60 de la guerre,

II. 3G.

MORTPIRT (Amoury de), fils de Simon, cede ses droits sur le comte de Toulouse a Louis viii , II , 37. Succède à Montmoressey dans la charge de connecable, 52.

Montrout (Simon de ), petit-fils de celui qui avoit fait la guerre aux Albigeois, livre près de Saintes une bataille où les Anglais sont vaincus, II, 75. Devient définitivement scigueur auglais, et ne s'appelle plus que le comte de Leicester, 83. Se met à la tête des rebelles en Angleterre, 134. S'empare du ministère; est massucré, 135.

Montront (Jean de), quatrième fils de Jean in , duc de Bretagne, s'empare des trésors de son père, se rend maître des places fortes de cette province, passe en Angleterre, fait hommage de son duché à Edouard, et conclut un traité avec lui, IV, 103. Mandé à la cour des pairs de France, y vient accompagne de 400 seigneurs bretons; se rend secretement à Nantes, s'y renferme, tombe entre les mains du duc de Normaudie, et est envoyé prisonnier à Paris, 116. Devient seul maître du duché de Bretagne, 147. Est reconnu par Charles v. 148. Cède aux sollicitations du roi d'Angleterre ; est obligé de se retirer dans ce pays, où il implore en vain les secours d'Edouard , 155. Est réduit à suivre le duc de Lancastre, 156. (Préc. des guerr. entre la Fr. et l'Angl.)—Essaie de se rendre maltre par composition de la citadelle de Bécherel, 225. Conclut un traité qui lui laisse une partie de la Bretague avec le titre de duc, et donne quatre otages anglais; remplit mal les conditions du traité; fait garder étroitement Duquesclin, un des otages de Charles de Blois, 227. Mêne une armée devant Auray, 283. Fait faire à Charles de Bluis des propositions qui sont re-jetées, 285. Eucouragé par les seigueurs anglais, fait serrer de plus près le château d'Auray, 288. Brûle d'envie de combattre, mais est retenu par Olivier de Clisson et Jean Chandos, 291. Pour n'être pas reconnu dans la mélée, fait revêtir sa cotte d'armes à un de ses parens, 293. En voyant le carnage que fait Olivier de Mauny, croit tout perdu

pour lui, 296. Se présente deux Ch. de Bloss pour venger la mon de son parent, 297. Fait les dernien efforts pour le prendre ou pur k tuer, 299. S'apercevant que la virtoire est à lui, reste sur le cha de bataille encore tout dege de aueur et de sang ; remercie ten les seigneurs de son parti, 301. Fat rechercher le corps de Charles de Blois, et le fait ensevelir avec p pe, 302. Fait hommage au roi de duché de Bretagne, 303. S'arma ge avec la comtesse de Blois, 3e Mem. sur Duguesclin.) — Tre la paix avec les ministres de Ci vi, et proteste secrétement contr le traité, pour ne pas rompre avec les Anglais, VI, 186. Pait échant le siège de Brest, entrepris par le connétable Clisson, qu'il haisseit, 206. Sa perfidie envers lui; il le plosge dans un cachot, 209. Ordon Jean de Bavalan de le jeter la s dans la mer; ses remords; sa j en apprenant que l'ordre u'a p été exécuté, 210. Reçoit Pierre de Craon, assassin de Clisson; refes de le remettre su Roi, qui le réchme, 227. Sa mort, 249. ( Table de règ. de Ch. rt. )

MONTFORT (la countesse de), is-

formée du malheur de son mari, parcourt les villes tenant son entre ses bras; relève le course des partisans de sa maison; pour voit à la défense des places fe est assiégée dans la forteresse d'He nebon, et résiste couragenses à la tête de ses soldats ; capitule, va trouver Edouard à Londre 105. Surprend Charles de Blois et k

fait prisonnier, 116. Montroat (le seign. de) est ters la bataille de S.-Aubin, XIV, 468. Монтгоат (le comte de) est ter à la bataille de La Bicoque, XVII.

Montgras ( le sieur de ), du parti du Roi, se bat en duel avec le beron de Contenant, du parti de la Ligue.

XL, 101.

Montgomment, capit. des gardes du Roi, blesse mortellement Henri

un tournoi, XX, 84. Sousiege de Rouen contre l'arrale, 108. Est declaré crimiine-majeste par le parlement s, 138. Investi dans Dom-il est oblige de se rendre; ite decapite, 176. (Introd.) st le seign. Terride à Orthez, 330. Le prend prisonnier, tre dans Euse et Condom, omm. de Montluc.) — Est ar le grand prieur de se rems Rouen, XXXIII, 200. A de cette ville par le duc de De suuve sur une galère, 212. nit au village de La Motte-S.unque son entreprise sur Lu-43g. Est envoyé en Gascoer s'opposer aux desseins de 1, 458. Le force à lever le Mayarreius; prend la ville Ateau d'Orthez; fuit le comte uer et se reure à Nérac, 472. nau.) — Se reunit à l'armes inces , XXXIV , 284. ( La - Details sur sa condamna-; son execution, XLV, 97. nk.)

THOLON, garde des sceaux THOLON, garde des sceaux Rochelle l'amende à laquelle éte condaumes pour leur rét que le Roi lui avoit allouee, 165.

TIFAULT (le sieur de) est ble de Montcornet dans les Ar-, dans un combat livré à 400 ugnons, XXXI, 33.

Tion; ministre protestant; in Châtelet pour y exhorter act un gentilhomme de sa recondamne à être decapité; i, 200.

TIGHT (Everard de) prend

riony (le comte de), frère ate de Lalain, gouverneur du it, vient à La Fère conferer : duc d'Alençon des moyens ættre en ses mains le Hamaut tois, XXXVII, (38.

rugar, mestre de camp, est no une aortie au siège d'A-, XLHI, 353.

MORTICHY (le sieur de) est tue au siège de Rouen, XLVI, 231.

Montiont (le maréchal de) fait le siège de Nevers, où mad. de Nevers est enfermée, L. 372.

MONTJOYE, héraut du Roi, attaché au connetable de S.-Paul, vient a Paris charge de lettres de la part du comte de Merle, fils du connétable, pour le président Ladrièche; est arrêté, interroge et gardé 20 jours, XIV, 18.

MONTIUYE (milord), commandant de la cavalerie anglube, est fait prisonnier dans l'île de Ré, LI, 58.

MONTLAUR (la marq. de), epouse du colonel d'Ornano, s'oppose au mariage de Monsieur avec ma lemoiselle de Montpensier, et entretient son mari dans cette opposition, LI, 5.

MONTERON (le comte de) seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

Montantar: relation de la hat sille livrée près de cette ville entre Louis as et le comte de Charolois, XIII, 233, 282 et suiv.

MONTECC (Blasse de) ne paroit à la tête des armees qu'à l'àge de 47 ans; Henri u lui donne un gouver-nement en Italic, XX, 5 Energie de son caractere; sa tolerance pour les protestans ; il se livre ensuite aux plus grands exces contre cux, puis les epargne et favoruse leur retratte en Bearn, 6. Caractère distinctif de ses Mémoires, 7. Il rassemble les debris de l'armée battue pres de Marciano, et se jette dans Sienne; tombe malade; a peine convalescent, il prend toutes les mesures propres a preserver cette ville de toute surprise, 63. Rassure les habitans, et leur promet de ne point les abandonner, 64. Refuse d'être compris dans le traite de capitulation de la place, et en sort apres une courageuse re-ustance; se rend a Rome, ou il est temom de la mort du pape Marcel it, 65. Est envoyé en Guyenue avec des instructions rigorireuses contre les protestans, mais il est contraria dans ses operations par

deux conseillers du parlement qui lui sont adjoints, et qui sont pertisans de la réforme, 96. Il embrasse avec fureur le parti des catholiques, et se livre contre les protestans de Guyenne à d'affronses cruautés avant même que la guerre ne soit décla-rée, 102. Aide d'un corps d'Espagnols, il les traite en rebelles et ne leur fait aucun quartier, 104. Sauve Toulouse et Bordeaux de leur jong, 107. Exécute ponctuellement le ordres de la cour, et contient les deux partis, 114. Vient trouver la cour à Toulouse; propose au Roi de se mettre à la tête d'une ligne des catholiques contre les protestans; assurances qu'il lui donne à cet égard, 119. Il avertit la cour qu'un grand complet est sur le point d'éclater, 123. (Introd.) — Son ori-gine, 281. Issu d'une des premières familles de la Guyenne, il ne dat sa fortune qu'à ses longs et brillans services; incertitude sur l'époque précise de sa naissance, 282. Il est éleré dans la maison d'Antoine, duc de Lorraine; entre ensuite comme archer dans la compagnie de ce prince dont Bayard étoil lieutenant, 283. Il passe en la même qualité dans la compagnie de Lescun, depuis maréchal de Foix; va en Italie à l'àge de 17 ans; se fait remarquer par son intrépidité; revient en France; assiste au siégé de Fontarabie; avec une poignée d'hommes contient la cavalerie ennemie; est fait capitaine à l'âge de 20 ans, 284. Part comme volontaire pour aller défendre Marseille, assiégée par le connétable de Bourbon; entre en Italie avec l'armée française; est fait prisonnier à la bataille de Pavie; renvoyé sans rançon, se retire chez lui et s'y marie avec Antoinette Ysalguier; est chargé par Lautrec de lever une compagnie de gens de pied; est blessé daus une première affaire en Italie, l'est de nouveau au siége de Campistrano; rejoint l'armée devant Naples; combat malgré sa blessure; reçoit pour récompense des domaines dans le pays conquis, 285.

Est obligé de rever France; est chargé de fo compagnies de la légion de doc; fait partie de la ge Marseille lorsque Chi tre en Provence; s truire les moulins d'Auri cute; outré d'une inj a faite, il retourne d à la cour; obtient w de gens de pied; est att arde du Di Provence, où il leve guies de gens de pi mont; enlève plus forts; est bles tourne chez lui; ze j guerre, il cossie d'i est envoyé dans Perpigs en cuisinier, pour rec place; court de grands ( nommé capitaine d'une o 287. Reçoit ordre d'alle mont; est envoyé auprès pour demander des so permission de livrer beu nommé gentilhomme serva appelé au conseil du Roi; bout de vaincre l'oppo membres du conseil; co succès de la bataille de Ce est armé chevalier pur le d'Enghien, 288. Piqué de 2 pas été chargé de **porter au Rei l** nouvelle de la victoire , il part pou la Gascogne; reteurne en 1 suit l'armée qui revient e en arrivant devant Boulo le brevet de *mestre de e* ne l'armée par son and attaque de nuit dirigée o ville; sa réponse su due d'Orl va remplir à la cour sa place de tilhomme servant, 289. He donne le gouvernement de 1 lier; Montluc part avec le d Brissac pour le Piémont; il déc prise de Quiers, où il est ble parviont à faire readre la pl Lans; préserve Casal; s'en dans Benne, et force l'ennen retirer, 290. Est nommé genti me de la chambre, et gouverns d'Albe; va en Gascogne, ce il est

honoré et estimé; est envoyé gouverneur à Sienne; fait des prodiges de valeur à la bataille de Marciano; sert de Sienne sans vouloir signer la capitulation de cette place; va à ome, où il reçuit l'accueil le plus fletteur du Pape; s'embaique pour la France, 291. Vient à la cour; regoit le cordon de 5.- Michel et des sions; est envoyé en Piémont our y commander les gens de pied ; I y combat avec intrépidité; on le est, il est renvoyé; il va trour Hunri 11 et se justifie; est nomend lieutement général à Montalciu; y fait la guerre avec son activité ac-coutamée, 292. Demande à venir défendre la France après la hataille **8.-Quentin**; tombe malade; se sit porter dans une chaise; s'arrête e le due de Perrare; sauve la ville de Verceil; va trouver le Roi, qui lui donne une compagnie d'homios d'armes, puis la charge de coonel de l'infanterie, 293. Contribue à la prise de Thionville; remet au Roi la charge de colonel; promet à Catherine de Médicis de ne jamais servir d'autre parti que le sien et ui de ses enfans, 294. Ses qualites **militaire**s; il est envoye en Guyen**ne, 295. Il lève** des troupes; les commaires qu'on lui a edjoints l'irritent per leur conduite equivoque, es protestens l'exaspèrent par leurs offres; il fait exécuter sans forme de procés ceux qui tombent dans ses nine; ne mirche qu'accompagné de bourreaux qu'il appelle ses launis, 296 Après la paix, il reste en Gayenne, surveille le pays, et avertit la Reine mère de tout ce qui s'y sse ; se rend a Toulouse auprès de Charles ix; propise un projet de hgur qui n'est point adopté; est renvove en Guvenne, fait pendre indistinctement les protestions et les catholiques qui veulent exciter des troubles, 297 Continue a instruce la Reine more des projets des protestans; receit le nom de Corneserre; convoque taute la noblesse de Guyenne; est remplace dans le

se retire chez lui; reçoit ordre d'aller assiéger La Rochelle, 298. Manquant de ressources, il s'en créc; s'empare des lles d'Oleron et de Ré; offre d'equiper une flotte; retourne dans l'Agenois, où il tombe malade; reçoit ordre d'allera Bordeaux, puis clans le Rouergue, 299. Fait la guerre à outrance aux protestans; ses dé-mélés avec le maréchal d'Amville; est envoye en liearn; il demande des fonds, 300. Assiège Rabasteins; est dangerensement blessé; meanmoins la place est prise, 301. Il fait venir chez lui ses capitaines, et les exhorte à poursuivre leurs succès; est remplace; écrit au Roi pour se plaindre de cet affront; est longtemps à guérir de sa blessure, 302. Sa haine coutre les protestans étoit toujours la même, parce qu'il les consideroit comme ennemis de l'Etat, 303. Il est appelé au siège de La Rochelle; il part, et revient accable d'ennui et de tristesse; est appele a la cour; accompagne la Reine mère à Lyon; est fait maréchal de France, et envoyé en Guyenne ; dirige encore une expedition, pais renonce au service, 304. Meurt 3 ans après dans son château d'Estillar; ses & fils; quelle fut leur destince, 305. Comment Montluc en parle, 306. Il garde le silence sur ses deux femmes et ses filles; incertitude sur l'epoque où il composa ses Mémoires, 307. Caractère qui y rezne; il parle souvent de lui, toujours avec éloge, mais avec house for, 308. Sa marration est simple, claire, facile, et pleine d'originalité; sa facilité a parler, surtout sur la guerre, 309. Ses Memoires sont remplis de rellexions, de digressions. de conseils, comme une conversation; ils ont ete dictes de memoire dans sa vieille-se. 3 in. Ont eié recherches avec avidite avant d'être imprimes; a quelle epoque ils ont ete publics pour la première fois, et par qui, 312 Quand et combieu de fois ils out eté reimprimes; les Guyenne; est remplace dans le editions plus recentes offrent un mmandement de cette province; style rajeum, 313. Les nouvenux

editeurs ont reudu à l'ouvrage de Montluc son ancien titre de Commentaire, et ont suivi l'ancienne édition originale de Millanges; en quoi ils ont profité du travail des éditeurs de la première Collection; ce qu'ils en ont retranché, 314. Epitaphes faites sur Montluc, 315. (Nouce.)

(Notice.)
Retire du service à l'àge de 75 ans, il se décide à décrire les combats auxquels il s'est trouvé pendant 52 ans qu'il a commandé, rapportant à Dieu seul tout ce qu'il y a eu de bonheur, 322. Dans quel but il a écrit ses Commentaires, 323. Il les adresse aux capitaines ses compagnons; il peut parler sans men-tir de toutes les choses qui se sont passées devant lui; a voulu faire connoître le nom de Montluc, 324. Eu commençant à porter l'enseigne, voulut se rendre sage par l'exemple de ceux qui faisoient des fautes; se garantit du jeu, du vin et de l'avarice, vices contraires au service du Roi, 325. En quoi, 326. Prend Dieu à témoin qu'il n'a jamais fait de grands profits dans les charges qu'il a eues du Roi, 331. Preuves qu'il en apporte, 332. L'amour des femmes est un autre vice contre lequel un guerrier doit se mettre en garde, 333. Etant mis hors de page, il est pourvu d'une place d'archer dans la compagnie du duc Antoine de Lorraine, 334. Se rend à Milan à 17 ans; M. de Lescun, maréchal de Foix, lui donue une place d'archer dans sa compagnie, 335. A cinq chevaux tues sous lui en divers combats, 336. Est fait prisonnier, puis délivre; excuse M. de Lautrec de toute faute dans cette malhoureuse campagne, 337. Entre dans les gens de pied, 338. Comment il sauve la gendarmerie francuise à S.-Jean-de-Luz, 341; et se sauve ensuite lui-même avec sa petite troupe, 346. Est félicité sur sa belle retraite par M. de Lautrec, 349. Est fait capitaine à l'âge de 20 ans, 351. Se rend comme volontaire à Marseille avec 5 ou 6 gentils-

hommes, 354. L'auteur racoate fort brièvement la levée du si oette ville par le connétal Bourbon, l'entrée de l'armée tres caise en Italie et à Milan, la betalk de Pavie ; cite les noms de ceux qu furent pris, ou tués ou blamés, 355 et suiv. Lui-même y est fait prisonnier, et relâché comme n'ayant pa de quoi payer rançon, 358. Est renvoyé en France, sams vivres a moyen quelconque, 35g. Revient en Languedoc, 36o. Est charge per M. de Lautrec de lever une en guie de pied qu'il lui même; est sé au siège du château de Vig se fait porter après le camp une litière, 361. Assiste an de Capistrano; entre dan est blessé en plusiours endrein, 362. Danger qu'il y court de la via, 363. La ville est prise et brible; Montluc suve l'honneur et la vie 15 ou 20 femmes et filles; est tras porté à Ascoli, nà M. de Lautrechi envoie deux chirurgiens, 364. Refuse de se faire amputer le bras, 365. Est transporté à Termes Bresse, où il reste deux mois et de-mi couché sur les reins, 366. Se fait mener au camp devant Naples; son regret de n'avoir pu se trouve à la prise de Melphe et à la défa du prince d'Orange; comment il est accueilli par les grands de l'amée, entre antres par le comte Pe-dro de Navarre, qui lui fait donne un domaine de 1200 ducats de reste, 367. Du plus grand seigner de la troupe, il se trouve à la fin le plus pauvre, par la perte du royse me de Naples, 368. Dangers qu'il court à la descente du prince e Navarre, 373. Elog**e que font de k** le marquis de Lautrec et un g tilhomme de sa suite, 380. Il revient en France avec son bras en écharpe, 383. Etat médiocre ca il trouve la maison de son pére. 384. Est fait lientenant de la li do seigneur de Faudons; arrive à Marseille avec sa compagnie, 385. Nome des seigneurs qu'il y trouve, 386. Se charge d'exécuter le brà-

des moulins d'Auriole, que meurs Christophe Goast (ou de le Fonterailles out refuareprendre, 387. Détails sur ascution, 389. Se retire sain avec sa troupe après avoir le moulin d'Auriole, 398. Il e chez lui, 402. Revient à lle pour aller en Piemont ; à relle du siège de Térouane, l à Paris; y reçoit le comman-L d'une compagnie de gens de fait partie de la garde du in; retourne en Provence, où st une commission de dresm enseignes et d'aller en Pié-403. Est charge par le Roi mettre le siege devant Bar-50, et de s'emparer de toutes s des environs, 404. S'em-B, 405. Est légérement blessiège de Barcelonette; reen Provence avec ses deux paies, 406. Eloge que fait is du counétable de Montdont il eut cependant à ndre, 407. Il va au siège de non, desirant voir l'ingénieur Jérôme Maria; decouvre les le cet ingenieur; donne inuit de hons conseils au mar .--Annelsant sur la force de la 408. Comment il l'avoit au-BL reconnue, etant deguisé inier, 100 Recort du Rui le adement d'une compagnie, M et repouse les Espaguols le château de Tuchan; den cette affaire, \$13. Assiste n de Cont, \$35. Est envoye mison a Savillau, 436. Part ller an secours de Mondovi, R tencontre par un parti encomment il le defait et rea Savillan, 438. Est appele de Termes à Bene; a y rend, Let mid de Termes vieun devant de lui, 142. Retourinvillan qui est menare d'un st ou M. de Termes s'est renddigence , 443. Eurose cherle capitaine Favas, 455. Se sur Cavilimon; nome des ca-

pitaines qui l'accompagnent, 446. l'ourquoi il manque de surprendre M. de Savoie, 447. Rencontre d'un couvoi ennemi, 448. Se prépare à l'attaquer, 440. Harangue sa troupe, 450. Attaque l'escorte, la met en fuite, et se rend maltre du convoi, 452. Reçoit 600 écus pour sa part du butin, 454. Defait un parti espagnol devant Marennes; details aur cette affaire, 476. Noms des capitaines qui y prennent part, 482 et 483. Su rend maître d'un des palais de Castilbolle, 486. Contre l'avis de ses compagnons d'armes, prend un chemin qui le conduit en sûreté à Pi-gnerol, 488. Conseils de l'auteur à cette occasion, 490. Ses regrets aur ce que l'armée ne poursuivit pas César de Naples dans sa retraite de Carmagnole, 492. Comment il protège la rupture du pont de cette ville, et y contribue lui-même; dé-tails sur l'exécution de cette entreprise, 494. Suit l'armée, qui amiége inutilement Ivree, et s'empare de S.-Martin et autres places, 505. Est cuvoyo en France par le comte d'Enghien pour demander au Roi des secours et la permission de livrer bataille, XXI, t. Est nomme gentilkenme servant; assiste à un couseil du Roi, 2. Noms des person-nes qui y sont presentes, 3. Raisons du Roi pour ne pas consentir a ca qu'on livre batulle en l'iemont, 4. Opinion de Montluc dans le conseil., 5. Obtient la permission de combattre, 10. Retourne en Piemont avec plusicurs seigneurs qui vont combattre; leurs 11, 14. Reçoit ordre de tout preparer pour le combat, 16 Son depit de ce que le combat n'a pas heu; comment il l'exprime au cointe d'Enghien, 19. Est charge de la conduite de l'arquebuserie, at. Noms des lieutenan- qu'il prend avec lui, 22. Commence le combat avec un succes partage, 23. Details sur la suite de la bataille, 21. Moutluc barangue ses compa muns d'armes, 27. Con-tribue au gain de la bataille, 33. Anecdote d'un de ses serviteurs au-

quel il avoit confié son cheval avant la bataille, 36. Se met inutilement à la poursuite du marquis Duguast, 37. Est fuit chevalier par le comte d'Eughien, 38. Demande à ce prince l'honneur de porter la nouvelle de la victo re au Roi, l'obtient; mais un autre est envoyé à sa place, 39. Son mécontentement; veut s'en retourner en Gascogne; y est euvoyé avec commission de ramener 1200 hommes, 40. Revient en Piemont, en repart aussitôt; son entretien avec le seign. Pierre Colonne prisonnier, 42. Reflexions sur le partage que l'Empereur et le roi d'Angleterre devoient se faire entre cux de la France, 45. Montluc tombe malade à Troyes; reçoit le brevet de mestre de camp, 46. Détails cu-rieux sur la camisade de Boulogne, où il sauve les capitaines qui l'ont accompagné, et se sauve lui-même en courant de grands dangers, 47. Obtient un congé du Roi, puis une nouvelle commission de mestre de camp de 65 enseignes; fait partie d'une expédition en Angleterre; peu de succès de cette expédition; încendie du vaisseau appelé *le Phi*lippe, 59. Fait l'office de pionnier avec plusieurs capitaines, et par son exemple entraine tous les soldats de sa compagnie et des autres à remplacer les pionniers qui ne vouloient pas travailler, 61. Détails sur l'attaque et la prise de cuelques torts dans la terre d'Ove, dirigées et exécutées par Montiue, 64. Il repousse les Anglais et les met en fuite, 73. Va à la our; retourne en Gascogne, 75. Est rappelé par le Roi, et envoyé gouverneur a Moncalier en Piemont, 76. S'y rend avec le capit. Tilladet, 77. Comment il contribue a la reddition de Quiers, où il a la hanche démise, 84. Détails sur l'attaque et la redditiou du château de Lans, qui ont lieu par suite de ses conseils, 91. Offre au maréchal de Brissac de garder Casal, qu'il veut abandonuer, 107. Se rend dans cette ville, 108. la fortifie, 110. Envoie redemander augouverneur d'Ulpian

le trompette du seign. de Maugirez, 1 16. Se rend à Turin auprès du mréchal, 117. Comment il parvient a faire entrer un convoi de musiton à S.-Damian, 120 et suiv. Attaque les cunemis après la levée du siere de cette ville ; danger auquel il s'espose, 133. Se rend la Quiera, 134 Est nommé gentilhomme de la ches bre et gouverneur d'Albe, 135. Es envoye pour désendre la ville de Bene, et s'y rend, 139. Moyens qu'il prend pour approvisionner de bk la place, qui en manque, 141. Force ainsi l'ennemi à se retirer, 144. Va prendre possession de son gouver-nement d'Albe, 145. Assiste au se-ge du château de Courtemille, 14; Comment il parvient à faire place trois canons derrière ce châtess pour le battre ; détails sur ce sujet, 148. Signe la capitulation de cette place, qui se rend, 154. Prend Seraval et deux autres places, 157. Repousse les ennemis dans Sève ou Ceva, 160. Des braves morions jesnes de Montluc, 163; de sa bele retraite devant Boulogue, 164. Il quitte le Piémont et retourne dans son pays; accueil honorable qu'il recoit, 165. Est nommé par le Rei gouverneur de Sienne, malgre le connétable de Montmorency, 170. Recoit une lettre du Roi pour se rendre à Marseille; part quoiq malade, et contre l'avis des medecins, 174. Arrive à Sienne avec k maréchal de Strozzi et le colonel For cavaux, 177. Dirige en arrivant ute escarmouche qui est engagée entre les troupes du marquis de Mangaen et celles du maréchal, 178. Repos se les ennemis; détails sur cette affaire, 179. Ecrit au maréchal pour l'engager à ne point se retirer de jour de Marciano, 190. Instrut que Strozzi n'a point égard à 🖘 avis, il assemble le sé**nat de Sieur**e et lui adresse un discours, 192. Evhorte les Siennois à la constance, et à se tenir prêts à se défendre, 194 Se voyant malade à l'extrémite, il charge le seigneur de Cornelio du commandement de la ville, 200



MON

Gueri de sa maladie, il assemble les chefs de la garnison, et les exhorte à la patience, et à supporter la faim à laquelle ils peuvent être réduits. s. Convoque les plus grands de in ville, et leur fait la même exhortation, 210. Envoie avertir le seioi et le Roi lui-même, de l'extrénité où la ville se voit exposée, as3. Ses pressentimens sur le capise S.-Auban, 215. Détails sur **l'escalade** du furt de Sienne, qui est pris par les ennemis et repris sur enx; conduite de Montluc dans cette affaire, 217. Noms des capitai-mes qui y prirent part, 220. Éloge de ces capitaines et des Siennois, 226. Moniluc apprenant que les Siennois pensent à capituler, se dé-cide à aller au palais de la ville, c3s. Toilette qu'il fait pour s'y rendre, 232. Discours qu'il y tient, 235. Effet qu'il produit, 240. Ses dispositions pour defendre la place, 43. Détails our l'attaque et la dé-🗪 de la ville, 250. Montluc fait metir les Allemands de Sienne; mment cette sortie s'exécute, **60. Combat l**ivré aux portes, 261. Contluc rassure les Siennois sur ce épart des Allemands, 263. Il est momme dictateur pour trois mois. \$65. Fait sortir les bouches inutiles, **966.** Comment il empêche qu'on mette à mort de prétendus traitres, 272; et decouvre la ruse du marus de Marignan, 276. Il consent å oe que les hirmois capitulent, 961. Nourriture de Montiuc penmt le siege, 283. Texte de la capitulation, 285. Montluc refuse de capituler pour les Siennois, et veut au contraire que les Siennous capitulent pour lui, 288. Il fait changer un article relitif aux bannis et rebelles de l'Etat de l'Empereur, de l'Empire et du duc de Florence, 292. Dans quel ordre la garnison oort de Sienne, 293. Entrevue de Montine avec le marquis de Marigaan, 296. Montluc se retire à Abserroute, 297; puis à Montalcin, où il trouve le seigneur de Strozzi,

299. Ses réflexions sur la reddition des places, 300. Ses conseils à ceux qui sont charges de les défendre, 303 Ilse rend à Rome, où il voit le Pape mourant, et s'embarque pour la France, 311. Comment il échappe aux galères d'André Doris, et ar-rive à Marseille, 316. Est présenté au Roi, qui le reçoit avec grande joie, 319. Raconte à Sa Majesté tout ce qui s'est passe dans Sienne, 320. Instifie M. de Strozzi, 323. Remet au Roi, pour être déposée dans ses archives, la patente que les Siennois lui ont délivrée, 325. Re-çoit l'ordre de Saint-Michel, 326; trois mille fr. de pension et 2,000 ecus comptant, etc., 327. Obtient congé du Rui pour aller voir sa famille, 328. Est envoyé à Turin, 329. Va reconnoître la place de Vulpien, 330. Assiège le château de Montcalvo, 338, qui espitule, 339. Est rappele par le Roi, 340. Se rend à la cour, où il est justifié des accusations portres contre lui, 341. Reçoit ordre d'aller à Marseille ; est nommé licutenant général à Montalcin, 342. S'embarque, et arrive à Rome, 343. Est bien accueilli du Pape; est charge de la défeuse d'un quartier de cette ville contre l'armee du duc d'Albe, 344. Harangue les capitaines commandans, 345. Est envoye au secours de François Ursin a Tivoli, 349. Comment il le fait sortir de cette ville et se retire à Rome, 350. Mêne deux compa-gues italiennes à Velatri, su duc de Somme, 354. Il entreprend de faire prisonnier Marc-Antoine Colonne, et manque d'être lait prisonnier lui-mem-, 355. Revient heureusement a Rome, où l'on rit de son entreprise, 363. Obtient un conge du Pape pour aller à Montalcio, 368. Se rend mattre de quelques petites places, 371. Comment il est trompe par un Siennou nomme Febo Turchi, 375. Il se jette dans la ruque de Baldue pour la defender, 380. Pait sos dispusitions pour atta-quer la place de Piance, où les gana de Florence veulent entrer, 383.

Noms des capitaines qui l'aocompaguent, 384. Détails sur la prise de Piance, où Moutluc entre par es-calade, 389. Noms des capitaines espagnols faits prisonniers, 395. Sa rentrée triomphante dans Montalcin, 397. Il va jeter du secours dans Chuzi, 399. Retourne à Mon-talcin, s'empare de quelques chàteaux; fait faire des courses du côté de Sienne, et force don Arbre à retourner dans cette ville, 400. Comment il évite sa rencontre et retourne à Montalein, 402. Il va au secours du seigneur de La Mont-Joye, commandant la place de Télamone, 404. Est appelé à Rome par M. de Guise; lui demande instamment à retourner en France pour secourir le Roi, 409. Tombe malade à Grosette, 411. Reçoit son congé pour revenir; se rend à Ferrare, 4:3. Offre au duc de Perrare d'aller défendre Brisello, 416. Se rend dans cette place, 418. Pourvoit à son approvisionnement, 419. Enlève des vivres à Guastalla, 421. Quitte Brisello; prend congé du duc, de qui il reçoit des preuves de reconnoissance; se rend auprès du Roi à Orcey, 424. Est force d'accepter la charge de colonel des gens de pied ôtéc à Dandelot, 127. Va à Metz auprès de M. de Guise, 428. Anecdote plaisante au sujet du duc, 429. Son cloge, 430. Montluc va au siège de Thiouville; détails sur ce siège, 432. Il attaque une palissade, 435. Bat les assiegés dans une sortie, 439. Comment il contribue à la prise de Thionville; détails à ce sujet, 447. Est chargé de la garde de la ville, 458; puis d'attaquer Erlon, 463. Il s'en rend maltre, 465. Donne à diner dans sa tente aux ducs de Guise et de Saxe, et autres capitaines, 469. Prie les ducs de demander de l'argent au Roi pour faire de la vaisselle; sa manière honorable de traiter. 470. Il arme le prince de Joinville et le fils du duc d'Aumale, encore enfans, 472. Offre d'aller au secours de Corbie, menacée par le roi d'Espague, 474. Tombe malade,

48s. Déplore la paix qui fat à Cateau-Cambresis, 483. Res Roi la charge de colonel des ge pied, 485. Se rend à Bayon l'armée du roi de Navasse, 486 çoit le commandement de la pagnie des gens d'armes, 487. Sen-ge qu'il a le jour où le Roi est teé par Montgommery dans na tours 488. Sur une lettre du roi de K varre, il se rend à Nérae; ses tri réflexions sur la mort de Heuri s, 489. Est calomnié à la cour, 4 État de sa fortune, 494. Se ri auprès de Catherine de Médicis; jure un dévouement entier, et en tire chez lui, XXII, a. Past rende deux prisonniers protestens reten dans la ville de La Plume, 5. Rom entre les mains de la justice, à 🛦 un ministre protestant; fraye cause à ceux de son parti qui le t lent dérober à la justice, 6. Se ren à la cour, y rend compte de l'és de la Guyenne, 7. Est envoyé d cette province avec patentes et p mission de faire des levées pour pêcher toute espèce de re 9. Demande et obtient deux e seillers, 10. Comment il acous nomme La Barelle, ministre prete-tant, envoyé par les églises pou lui demander justice, 1 r. Sa reg se à un autre ministre envoyé p le même objet ; **Montiue lui pro** que les protestans font des les d'hommes et de deniers, 13. App à Agen, il est secrétement averti d ne pas s'y rendre; son entrevue avec des protestan« de cette ville sur le bord de la rivière, 14. Sa répease à un de ses fermiers, qui lui fait part des propositions des protesta Son entretien avec le capitaine S dat sur le même sujet, 16. Avis se-cret que lui donne le lieutenant su s ége de Condom, 18. Pourquoi il re décide à traiter les protestants ménagement, 20. Se read à S-Merard, accompagne de deux bourreaux, 21. Y fait pendre trois protestaus et fonetter un dincre, qui meurt au bout de huit jours, 22. Fait pendre à Villeneuve, sons fer-



me de procès, le capitaine Morellet et autres gentilshommes de la même seligion, 24. Motifs qui le portent à agir ainsi, 26. Se rend à l'umel, 27. Son mécontentement de la con-duite des commissuires qui lui sont pints ; fait faire le procès à 30 à 40 🗷 🏊 🖚 sins du seigneur de Fumel, et les fait exécuter, 28. Va à Cabors pour soustraire les catholiques à la persécution des protestans, 29. Source de la haine que lui porte l'abbé de Beaumond, 30. On lui offre dix mille francs pour qu'il consente à l'exécution du jugement que les contre l'archidiscre de Viole ou **sule, 3**1. Comment il empêche les commissaires de prononcer leur r**atence,** et sauve la ville de Cahors, 33. Pait pendre aux fenêtres de la **aison de** ville de Villefrauche, en Rosergue, cinq prisonniers faits par le cardinil d'Armaguac, 39. Reçoit des lettres du Roi pour aller **taprés de lui, 4**1. La revolte de nte la Guyenne l'en empeche, 42. de se revolter, 45 Ses dispositions er prévenir cette revolte, 46. Il vols au secours d'A ich, qu'il paci-6, 48. Se porte sur Toulonse ; noms 🛎 capitaines qui le secondent, 50. Entre dans la ville, d'ou les protestans sont chasses, 52. Son discours La cour du parlement, 53. Regoit des remercimens du president Mansencel, 54. Empêche que la ville ne soit pillée, 55 Projet des protestans contre cette ville, decouvert à Montine par un nomme Laserre, 56. Diligence de Montluc dans les scours qu'il porte à cette ville , 57. Il se rend devant Montauban, Go. Tente de l'assieger, mais est force de 🗪 retirer, Gr. Est appelé au secours de Bordeaux par M. de Burie, 69. Pait see dispositions, reunit see capitaines; emporte en chemiu le châ-teau de Castel-Vieil, 70. Va au se-cours de Fengarolles, 71. Livre com-hat aux protestans, les met en fuite et leur tue 500 hommes, 74. Reçoit des lettres de la reine de Navarre,

qui essaie d'arrêter sa marche, 75. De l'avis de ses capitaines, il la poursuit et arrive à Bordeaux, 77. Livre combat aux protestans à Targon, et les force à fuir, 82. Détails sur ce combat, 84. S'empare du château de Caumont, 87. Fait pendre aux arbres 70 protestans pris à Gironde. 88 ; quiuze à Sauveterre ; il assiège Montségur avec M. de Burie, 89. Après un combat de 7 heures, se rend maltre de la place, fait pendre le capitaine Héraud qui la commandoit, et tous les prisonniers, 93. Assiège la ville de Duras, qui capitule ; marche sur Agen, qu'il trouve abandonné, 94. Assiège et prend le château de Pène après un rude assaut, 96. Sauve la vie à deux ser-viteurs de la marechale de S.-André, tor. Son dépit de n'avoir pu com-battre les ennemis à Caussade, à cause de l'obstination de M. de Burie, 110. Il va faire le siège de Lectoure, 117. Fait tuer tous les protestans qui étoient à Terraube, en represailles de la trabison des assieges de Lectoure, 121. Accorde la capitulation à la garnison; à quelles conditions, 122. Rétablit dans la ville les gens d'Eglise et les geus de justice, 124. Envoie prier mess, de Burie et de Montpensier de venir se joindre à lui pour com-battre M. de Duras, 125. Vient à bout d'obtenir de M. de Burie qu'ils attaqueront l'ennemi saus attendre M. de Montpensier, 130, Commencemens de la hataille de Ver, 131. Il harangue les Espagnols, 138; les Gascons, 150 ; les gens d'armes ; 151. Bataille de Ver, 152. Danger que court Montlue; les ennemis sont mis en deroute, 145 Nombre des morts; Montluc se rend a Mucidan auprès de M. de Montpensier; honorable accueil qu'il en recoit, 146. Il est renvoy e en Govenne, consequences de la bataille de Ver, 147. Est rappele auprès de M. de Montpensier , reucoutre en chemin des ennemis qu'il taille en piéces; arrive an lever de M. de Montpensier, qui le remercie de sa diligence et le congedie de nouvrau, 151. Se rend à

Toulouse, 152. Va reconnoitte l'état du siège de Montauban, entrepris par le seigneur de Terride, 153. Revient à Agen, 155. Est appelé à Toulouse, où il est nommé chef de l'armée de l'association formée entre les catholiques nobles, ecclésiastiques et bourgeois, 156. Est appelé aussitôt à Bordeaux pour y rétablir l'ordre, 160. Il y reçoit du Roi la charge de lieutenant pour la moitié du gouvernement de Guyenne, 161. Pacifie la ville de Bordeaux par ses seules remontrances, 162. Comment il entretient le calme pendant cinq ans dans son gouvernement, 166. Se rend à Toulouse pour faire sa cour au Roi; son entretien avec la Reine mère, 172. Il refuse d'entrer dans une ligue secrète, et en découvre le projet à la Reine mère, 173. Sur son avis, la Reine engage le Roi à déclarer une confédération générale dont il devoit être le chef, 174. Ce projet est discuté dans le conseil, où Montlue est appelé et entendu, 175. Le projet est adopté et procla-mé, 177 Montluc accompagne le Roi jusqu'a Bayonne, et revient dans son gouvernement, 178. Avertit le Roi, et à plusieurs reprises la Reine mere, des manœuvres des protestans; visite le Rouergue, le Quercy et les frontières du Perigord, 179. Comment il est averti des projets des protestan; avis réitérés qu'il en donne à la Reine mere, qui ne veut rien croire ni rien entendre, 182. Il se rend aux bains de Barbotan, 184. Songe extraordinaire, 185. Sur divers avis qu'il reçoit des mouvemens des protestans, il fait des dispositions pour les prévenir, et marche au secours de Lectoure, 190. S'assure du château de cette ville, 192. Son entretien avec le rénéchal de Fonterailles, 194. Il refuse de le faire prisonnier, 198. Complet contre Lectoure, découvert et instruit par le parlement de Toulouse, 199. Quel en étoit le but, 201. Dépêches de Montluc à tous les seigneurs et entilshommes du pays pour les informer de ce qui se passe et les met-

tre sur pied, 203. Sur des lettres qu'il reçoit de la part du Roi et de la Rei il écrit à tous les nobles de Toules et de Bordeaux de marcher en diligence au secours du Roi, assiégé dans Paris, 205. Se rend à Limoges; sea discours aux seigneurs et cap réunis auprès de lui, 206. Est renplace dans son commandement per le comte de Candale; exemples de mauvais services rendus contre la à la cour, 210. Autres exemples essen d'autres, 212. Autres exemples tiris de l'histoire romaine, 222. Montisca retire chez lui ; peu après est envoyé par le Roi pour assiéger La Rochd-le, 228. Ses dispositions à cet effet, 229. Se rend maître des îles d'Oleron, d'Avert et de Ré, 233. Est chargé de faire publier la pais à Bordeaux ; réflexions sur cette pais, 236. Donne avis au Roi de se défier de des Rois, capitaine de Blaye. 239. Envoie à la cour son neveu Leberon faire part des moyens qu'on ltre doit prendre pour se rendre m des ports du côté de La Rochelle, 244. Tombe malade à Agen, 246. Ses soupcons sur la conduite de le reine de Navarre, 247. Précaulius qu'il prend contre elle, 249. Re-tombe malade; fait des levées de troupes, 250. Se rend près de Cahors evec plusieurs capitaines, 251. Va à Souillac, 253. Tient plusieurs conseils sur ce qu'il doit faire contre l'armée conduite par le beron d'Acier, 254. Se décide à ne point combattre, et retourne à Castel où il est attaqué de la dysenterie. 267. Est appelé à Bordenux, où il rétablit la paix et la confiance, 269. S'arrête autour de Sainte-Foy pour épier les mouvemens des ennes 275. Se rend ensuite dans le Rouergue, 276. L'édit du Roi qui ordonne de ne point inquiéter les protestans qui ne porteroient point les armes et resteroient dans leurs mai est la cause, scion Montine, que la nouvelle religion n'a pu être de-truite, 278. Pourquoi Monthe se put arriver à temps pour défa tout un corps de protestans com-

lá par le seigneur de Pilles, son opinion sur le prince de lé tué à la bataille de Jarnac, r la paix faite précédemment les protestans, 294. Il se reud lade Monsieur; accueil gracieux en reçoit, 296. Sur de faux répétés, il est envoyé du côté ordeaux, 298. Va assieger le u de La Roche-Chalais, 303. e se rend à discrétion; tous de la garnison sont tués, 306. poi l'entreprise qu'il projette ye ne s'exécute point, 308. Il wite per le seigneur d'Amville rendre à Toulouse pour confémeemble, 313. Son entrevue lei, 314. Il va tenir les Etats eyenne, qui lui accordent de mt pour les frais de la guerre, Ses conjectures sur la présence lontgommery en Guyenue se ent fausses, 3:6. Ses disposiour l'empécher de passer la 322. Il donne avis au marel'Amville de la marghe de Montpery, 323. Se rend à Aire; enprier le capitaine Terride de se Orthez et de se retirer à S -326. Sur une lettre du mare-L'Amville il va à S.-Sever, 329. e d'aller trouver le seigneur '<del>erri</del>de à Orthez, 331. Aprés faite de ce seigneur il se retire re: envoie prier le marechal ville de venir conferer avec lui i défeuse de la Guyenur, 340. dispositions pour combattre gommery, 342. Se rend a Auch; rend les intentions du mare-PAmville, 3/1. Retourne a Ase porte sor Aiguillou, 345. la rivière, 348. Sur de noui instances, le marechal d'Amse reunit à lut à Auch; noms apitaines qui se trouvent sous ordres, 357 Montluc fache le chal par ses representations, lls arrivent à Greuade; Mont-'est plus appele aux conseils aréchal, 360 Il demande à al-

Haquer Mout-de-Marsan, 361.

pe ortte ville, 364. S'en rend

et détails sur cette prise, 370. Il

y reçoit le maréchal d'Amville, 375. Cause de sa brouillerie avec le maréchal, 382. Il envoie au Roi la démission de son gouvernement, 383. Pourquoi il ne s'est rien fait d'utile dans la Guyenne et le Languedoc à cette époque, 384. Montluc revient à Agen, après avoir mis des garnisons dans quelques places, 390. Sur la nouvelle que les princes se portent vers Montauban, il fait de nouvelles dispositions de défense, 394. Sou discours aux habitans d'Agen pour les rassurer, 397. Se décide à défeudre cette ville, et refuse de se rendre à Lectoure, quoique micux fortifice, 402. Envoie sou fils au secours de Villeneuve, 412. Va lui-même secourir Moirex, 4:3. Tient conseil sur les moyens de rompre le pont jeté par l'amiral de Coligny au port Ste.-Marie , 4:5. Comment le pont est rompu, 4:8; et la nouvelle de cette rupture portée à Bordeaux, 420, puis envoyée au Roi par Montluc, 421. Projets des protestans detruits par cet evenement, 122. Montluc offre au comte de Caudale d'aller combattre avec lui Montgommery, 427. Envo e des troupes qui retardent la jonction de ce general avec Coligny, 428. Instruct le premicr president du parlement de Toulouse des projets des protestans, \$29. Instruit de même l'évéque d'Agen , 430. Est calomuie par le marechal d'Amville auprès du Roi, 435. Le Roi lui envoie l'ordre d'attaquer le Béarn, 436. Montluc demande de l'argent; il reçoit du Roi une lettre de reproches sur sa leuteur, 437. Comment il se procure de l'argent, 440 ; et fait ses dispositions pour attaquer le Beurn, 441 Se porte sur Rabasteius, 414 Se de cide à attaquer la ville; noms des capitaines qui le secondent; entedans la ville à demi brûlce ; but le châtem, 445 Intercepte des lettres de l'ennemi, 448. Fait de nouvelles dispositions pour l'attaquer, 469 Presentanent qu'il a d'étre tue ou blesse; ses paroira a M. de Las, avorat du Rui à Agen, 456 Sun dis-

cours aux gentilshommes qui l'accompagnent, 457. Il marche lui-même à l'assaut, 458. Est blessé au visage et forcé de se retirer, encourageant encore les siens au combat, 459. Apprend la prise du château, et le massacre de toute la garnison, 462. Reçoit la visite de M. de Grammond, protestant, qui lui offre sa maison, 463. Discours qu'il tient à ses capitaines; il leur donne pour chef, à sa place, le capitaine Gon-drin, 464. Détails des dons qu'il a faits aux gentilshommes de sa suite, 466. Il est transféré à Marsiac, 468. Il envoie supplier le Roi de pourvoir à son gouvernement, 469. Sa lettre au Roi, 471. Il est transporté à Cassaigne, 486. Fait licencier les gens de pied et de cheval, 487. Paix publiée; conseils au Roi, 489. Con-seils au duc d'Alençon, 513. Mont-luc reconneit qu'il doit beaucoup à ses maîtres, 526. Sa conduite duns la guerre, 537. Lettre du roi de Navarre à son sujet, 541. Son opinion sur l'amiral Coligny, 543. Il va au siège de La Rochelle, 546. Sa douleur de la perte de son fils Fabien, 547. Il se rend à Paris aupres de la Reine mère; est fait maréchal de France, 550. Va assiéger Gensac, qui capitule, 552. Son discours à la noblesse qui l'accompagne, par lequel il se justifie des calomnies ré-pandues contre lui, 553. Il prend congé de ses capitaines, et veut se retirer à Sarracoli, 555. (Comm. de Montluc.) - Comment il fait entrer des troupes dans S.-Damian et éventer les mines des ennemis, XXIX, 236. Sa diligence et sa valeur sauvent

cette ville, 241. (Du Villars.)

MONTLUC (Jran), évêque de Valence, partisan accret de la réforme, appuie, à l'assemblée des notables tenue à Fontainebleau, les vues de tolérance de l'amiral de Coligny, XX, 92. Est envoyé en Pologue pour travailler à faire élire roi de ce pays le duc d'Anjou; obstacles qu'il y rencontre, 165. Son adresse et son habileté dans sa négociation; il parvient à faire élire ce prince, 166.

(Introd.) - Est envoyé à Venise par Prançois : pour excuser l'allies faite avec les Turcs; haranges qu'il ronunce à cette occasion, 41 (Comm. de Montluc.) — Con au prince de Condé, comme un moyen de rétablir la paix en France, d'offrir à Cather. de Médicis de sutir lui-même du royaume, XXXIV, 139. (Mém. de La Nous.) — Son caractère; il prend très jeune l'a bit de dominicain; est remarque per Marguer de Navarre , sœur de Pre çuis i ; ses succès dans diverses : gociations; son talent pour la ch XXXVIII, 5. S'attache secréte au parti protestant; vit avec w belle personne, dont il a un filono mé Balagny; est dénoncé au pape Pie 11 par le doyen de Valence, 6. Prononce à l'assemblée de Fontainebleau un discours fort remarqu ble; devient le principal agent de Catherine de Médicis suprès de prince de Condé, 7. Est envoyé en Pologne; court de grands dangen en sortant de France, 8. Peines et soins qu'il prend pour faire élire le duc d'Anjou, 9. Son discours pro-noncé à la diète est imprimé d'avance, et distribué ensuite à la soblesse polonaise, 11. Analyse de ce discours, 12. Revenu en France, il se retire en Languedoc; meurt dans la religion catholique, 15. (Notice) Il propose à Cather. de Médicis deux moyens de faire tomber la

deux moyens de faire tomber la couronne de Pologne sur la tête da duc d'Anjou, 21. Accepte, après beaucoup de résistance, l'ambasade de Pologne, 41. Se met en route; tombe malade, 42. Court le danger d'être tué, 43. Il est conduit et gardé à Verdun, 47, et relàché par ordre du Roi, qui lui écrit, ainsi que la Reine mère et le duc d'Anjou, 48. Se rend à Strasbourg; emmène svec lui Jean Bazin; difficultés qu'il éprouve de la part des colonels des reitres, 51. Comment elles sont levées par sentence du sénat de la ville, 53. Il se rend à Leipsick avac beaucoup de peine, 55. Travarse le duché de Saxe, 57. Pourquoi il ne

veut point passer par la Silesie, et prend sa route par le marquisat de Brandebourg, 58. Arrive à Mézerie, 59. Ecrit aux Etats de l'ologne, 60. So rend à Pysdreic, malgré la peste qui y régne, 61. De là à Connin; est en avec beaucoup de politesse par le castellau de Laudan, 62. Apprend de ce seigneur quels sont les competiteurs au trône de Pologue, et les difficultés qui se présentent dans son autreprise, 63. Adresse une autre lettre à la diéte de Pologne, 69. Circonstances qui favorisent ses desseins, 73. Par l'ordre de la diète il se reure à Connin, 75. Différend qui s'élève entre lui et le secrétaire du palatin de Sandomir, 76. Ses entretiens avec J. an Zharoski , Ostornegot et le referendaire, au sujet de l'élection et des affaires de France. 77. Se lie d'amitié avec le palatin de Brzetski, 79. Il envoie en France vers Leurs Majestés le doyen de Die avec divers memoires relatifs 🎍 🗪 mission , 80. Adresse aux seign. s Lithuanie et aux quatre villes de Presse copie de sa lettre a la diéte Pologne, 81. Répond aux libelles diffamatoires répandus en Poloe contre le Roi et le duc d'Anjou; seit publier ces reponses; envoie en divers lieux les portraits de ces deux princes, 83. S'attache à gagner In petite noblesse, 84. Répond à toutes les lettres des gentilshommes polonais; recoit de nombreuses visites, 85. Gagne plusieurs palatins par le moyen de ses amis, 87 Diverses particularités relatives à ce sujet, 88. Envoie a la dicte de Varsovie Bazm, d'Elbene et Choisnin, avec des lettres pour tous les seign. présens; les charge de voir les am-nous deurs terrestres; ce qu'on entend par ce nom, 95. Fait declarer an senat qu'il a ordre de ne parler se dans l'assemblee generale de la diète, 46. Est accuse d'avoir corrompu des palatins a prix d'argent; accusation colomnicuse, 98. Fant ambassadeur suedois pendu et traine r la ville de Varsovie, 100. L'évêque retient auprés de lui l'abbé de

L'Isle, envoyé par le Roi, et rappelé ensuite pendaut son voyage, 102. Ecrit pour détourner les Polonais d'élire le grand burgrave de Bohême, en faveur duquel des lettres ont ete répandues, 105. Euvoie le doyen de Die vers le cardinal Commendon, 107. Fait connoître la faussete d'une lettre prétendue du cardinal de Lorraine adressée à luimême, 108; et du bruit répandu que le Roi doit révoquer les pouvoirs dont il l'a chargé, 109. Aventure qui lui arrive sur un pont, 113. Commeut il obtient le pardon de quatre gentilshommes qui l'ont attaqué etant ivres; travaille au discours latin qu'il doit prononcer à la diéte générale, 115. Le fait traduire en polonais, et imprimer d'avance dans les deux langues, 117. Se rend à Varsovie; sa dispute avec l'ambassadeur d'Espagne sur la préseance est terminée par le sénat, 118. Quelques details sur le nombre et le logement des électeurs, et sur l'ordre observe pour proceder à l'election du Roi, 119. Autres details sur les compétiteurs, et sur la conduite de leurs ambassadeurs pendant la tenue de la diète, 122. Discours de ces ambassadeurs à l'assemblee, 125. L'évêque prétexte une indisposition pour ne parler qu'apres les autres amba-sadeurs, et refuse de se rendre a l'assemblee le même jour où ils sont entendus, 126. Travaille toute la nuit à répondre à cinq points contraires a l'election du duc d'Anjou, 127. Prononce son dis-cours le lend-main, particularite observer pendant qu'il parle, et jugee e mme un heureux augure, 128. Il repand 1,000 exemplaires de ce discours; avantages qu'il en tire sur les autres ambassadeurs, 130. Il envoie visiter les principaux du senst, 131. Difficultes qu'il se voit oblige de Jever, details a ce sujet, 135. Il essaie de gagner ou du moins d'adoucir les palatins de Cracovie et de Podulie, portes pour le roi de Suède, 145. Est visite par eux, 147. Il est envoyé par le senat dans la

ville de Plosko, et les autres ambassadeurs en d'autres lieux, 149. Le second discours qu'il tient lui gagne un grand nombre d'électeurs, 150. Il obéit à l'ordre du sénat, 151. Envoie en France le sieur Choisnin assurer Leurs Majestés qu'il l'emporteroit dans l'élection, 152. Détails sur l'élection du duc d'Anjou pour roi de Pologne, 153. L'évêque envoie le sieur Bazin aux palatins de Podolie et de Cracovie, pour les inviter à consentir à l'élection et prévenir une guerre civile, 156. Comment il obtient que la proclamation de l'élection soit faite suivant la manière accoutumée, 157. Fait lever les difficultés concernant les pouvoirs des ambassadeurs Laussac et Delisle, et les articles faits entre les députés des sénateurs avant l'élection, 160. Les ambassadeurs de France prétent serment au nom du roi élu entre les mains de l'archevêque de Gnesne ; détails sur la cérémonie de la proclamation, 162. L'évêque signe avec beaucoup de peine les articles accordés avant la proclamation, à cause des changemens qu'on y a faits, 163. Comment il détermine le palatin de Cracovic à signer le décret d'élection, 164. Empêche qu'un chisoux envoyé par le Grand-Seigneur soit admis à l'audience du sonat avant la signature du décret d'élection, 165. Quelle est la mission de ce chiaoux; son entretien avec l'évêque, 166. Réfutation de faux bruits relatifs à l'influence du Grand-Seigneur sur l'élection d'un roi de Pologne, 167. Comment cette election s'est faite par 30,000 gentilshommes polonais qui out entrainé les palatins; preuves que l'évéque u'a influé ni par don, ni par argent, ni par promesses, 171. Ses lettres au Roi, 174, à la Reine, 175, au duc d'Anjou, sur cette election, 176. Difficultés pour son retour en France, 180. Il passe par la grande Pologne, 181. Embarras où il se trouve à l'occasion des députés polonais qui se rendent en France, 182. Il les détermine à traverser la Saxe

et l'aller attendre à Leipsick, 183, ou ils sont arrêtés, 185. D'après au conseil, ils poursuivent leur rout, et lui-même les précède et se rend auprès du landgrave de Heue, qui l'accueille fort civilement, 187. Son entretien avec ce prince sur l'élec-tion du roi de Pologne, 188. Il lu promet, avant de le quitter, de lu adresser une lettre sur ce qui s'est passé dans cette élection, 189. Teste passé dans cette élection, 189. Teste latin de cette lettre, 190. Traduc-tion française, 195. Il termine besreusement son voyage, 201. Pait Leurs Majestes un rapport de se ne-gociation; loue la Pologne sar sa etendue, sur sa fertilité, 202; sur s noblesse, dont il décrit les mours a vante la valeur, 203, l'union et l'intelligence, 204, la fidelité et l'obéissance à ses rois, 205. Quel et le revenu des rois de Pologne, 206. (Mem. de Choisnin.)

MONTLUC (Ch.), capit., file de Bl. de Montluc, met en fuite à Miremont les protestans commandes par le seign. de Pilles, XXII, 25, MONTLUC (Fabian), file de Bl. de Montluc, est blesse an aiège du chi-

Montino (Fabian), nia de m. er Montino, est blesse an aiége du chiteau de Rabasteins a XXII, 453. Il meurt d'une blessure reçue au siège de Nogarol. 547.

de Nogarol, 547.

Montiue (Pierre-Bertrand de), second fils du maréchal de ce nou; comment il fut tué à Madère, XXI, 128. Est blessé au combat de Targou, et a deux chevaux tués sous lui, XXII, 84. Défait une troupe de protestans près de Caussade, 104. Est envoyé devant Lectoure, 116. Envoie un courrier à son père pour l'engager à venir prendre cette place, 115. S'empare de Terraube par composition, 116. Après la pacification forme une entreprise en Afrique; est tué à Madère, 168. Son éloge, 160.

169.
MONTLUC (Marc-Ant. de), fils de
Bl. de Montluc, est blesse à mort
devant le fort d'Ostie, XXI, 36;.
Son éloge, 368.

MONTMARTIN (Louis de) est fat prisonnier près de Château-Chines, XIV, 6. r-Martin (le sieur de), made camp, charge avec son urti d'Espagnols et le met en 1, XLIII, 278. TRIBANL (Renaud de), baron nce, prend la croix, I, 100. 100 en ambassade en Syrie, vient à Constantinople, 324. 100 de par les Grecs devant nu Peutace, 350. Est tué à lle d'Audrinople, 356.

ruinair (Bernard de) est fait ser par les Turcs prés d'Au-I, 260.

rmonuscy (Matth. dc) prend z au château d'Escry en agne, I, 13. Se rend avec ardouin auprès du duc de gne pour l'engager à se met-iste de la croisade, 18. Meurt adie aprés la prise de Consple; an valeur, 38. ( Notice.) id la croix, 102. Va trouver de Bourgogne pour l'engager stre à la tête de la croisade, rrive au camp de Zara, 156. mmé du cinquième corps de roontre l'emper. Alexis, 198. urge de la garde du camp du i la campagne pendant qu'on Coustantinople, 212. : aupres de l'empereur Isaac ; honneurs qu'on lui rend, mort, 236. Est enterré en de S.-Jean de l'Hôpital, 238. Hardoun.)

THORENCY (Anne de) jouit de François i d'un grand , XVII., 56. Obtient le baton réchal pour avoir servi sous 1, 57. Let fait prisonnier à mille de l'avie avec le jeune Navarre Henri d'Albret, 68. ruu camp inexpugnable entre Sme et la Durance, 135. Est é au congrès de Lencate comguciateur; est fait connetable mee, 140 S'oppose avec ferau projet concu par le Dauet le due d'Orleans d'arrêter gs-Quint dans son château de illy, 156. Tombe dans la duda Roi, 159. (Introd.) — Se e avec le comte d'Aiguemont

sous les murs de Mézières, 317. Défait un parti d'Imperiaux, et leur prend un grand numbre de prisun-niers, 369. Passe le Tesia, 370. Marche sur Novarre, 371. Assiege cette ville, 372. S'en rend maltre; punit la garnison des cruautes qu'elle a exercees contre les Français, 373. Est renverse à la bataille de La Bicoque, 379. Se retire à Venise, 384. Est envoyé successivement à Lyon auprès de la Regente, XVIII, 9; à Génes auprès du Roi, 10; à Lyon auprès de la Régente, et revient à Valeuce en Espagne, 11. Est envoyé en Augleterre pour confirmer le traité conclu à Amien .; noms des seigneurs qui l'y accompagnent, 30. Magnifique accueil qu'on lui fait en Angleterre, 31. Il est envoyé à Bayonne pour exécuter les conditions du traité de Cambray, 90-Détails sur les mesures prises pour faire l'échange de la reine Eléonore et des enfans de France, 91. Comment se fait cet échange, 95. Préparatifs du duc pour recevoir le Pape à Marseille, 205. Envoye a Avignon pour commander l'armée destinée à agir contre l'Empereur, il consulte tous les chefs sur la conduite à tenir, XIX, 20 Deux avis partagent le conseil, 23. Conclusions du duc, 31. Il visite Aix, 13, et Marseille, à la défense de laquelle il pourvoit, 15. Ordonne qu'Aiz -era abandonné 17 Pait fortifier à la hâte la ville d'Arles, 58. Se rend à Avignou, 59. Ses incertitudes à la nouvelle de la defaite de Brignolles, 68. Assemble ses capitaines, leur fait part de sa resolution de former un camp, 69. Emplacement ducamp; precautions prises pour en assurer la defense et la salubrite, 72. Soins, travaux et occupations de Montmorency pendant le campement, 71 Police ad-mirable qu'il fait observer, 96. Se conduit de manière que les Impériaux eprouvent chaque jour quelque perte, 138. Prend in place d'Auchyle-Chatrau en Picardie, 207. Force le passage de Saint-Venant; comment cette place est emportee par les Normands et les Picards, 216. Marche au secours de Térouane avec le Dauphin, 246. Va reconnottre le pas de Suse, 276. Entreprend de le forcer, 277. Exécute cette entreprise avec le Dauphin, 278. Prend de force le château de Villane, 280. Attaque l'ennemi en plaine, 282. Passe la rivière à Carignan, 284. Arrête avec le marquis Duguast la forme dans laquelle la trève générale sera observée au-delà des monts, 287. Est envoyé à Leucate pour traiter de la paix générale, 289. Est fait connétable de France, 290. (Mém. de Du Reller)

de Du Bellay.) Il exerce avec François de Guise de cruelles rigueurs contre les rebelles de Guyenne, XX, 45. Opine, dans le conseil du Roi tenu pour délibérer sur les propositions des princes d'Allemagne, pour qu'on temporise, 49. Tombe dangereuse-ment malade pendant qu'il fait la guerre en Picardie; conseille au Roi de mettre le duc de Brissac à sa place; se rétablit tout-à-coup comme par miracle, 58. S'empare de Mariembourg, 60. Motifs qui le portent à aplanir les difficultés qui s'élèvent dans les négociations de mix entre Henri 11 et Philippe 11, 68. Marche au secours de S.-Quentin; présente la bataille au prince de Savoie; est fait prisonnier, 71. Se retire mécontent à Chantilly, 86. Se sépare du prince de Condé et de Coligny; se lie avec le duc de Guise ct le maréchal de S.-André; leur association prend le nom de triumvirat, 97. Le connétable fait partir la cour pour Melun, 103. L'amène ensuite à Paris, où le Roi est reçu avec des transports d'alégresse, 104. Envoie demander à la Reine s'il faut livrer bataille, 109. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, 110. Dirige le siège du Havre avec le marechal de Brissac, 114. Arrête le Roi, qui veut imprudemment s'elancer contre les troupes du prince de Condé, 126. Attaque ce prince dans la plaine de S.-Denis; est blesse, et meurt le lendemain, 127.

(Introd.) - Prend Mariembourg et Dinant, qui capitule, XXIV, 123. Sa conduite avant et pendant la bataille de S.-Quentin, 201. Est pris et blessé, 202. Négocie la paix entre le roi de France et le roi d'Espagne tout à l'avantage de ce dernier, 236. A l'avénement de François II, se retire de la cour, 257. Y revisat après la mort de François II, 314. Vent s'en aller, et est reteam par un ordre exprés du Boi, 316. Ruine les temples des huguenote à Paris, 327. Est fait prisonnier à la hetaille de Dreux, 378. Force les Aughis à rendre le Havre, 396. Se décide à livrer la bataille de S.-Denis, ch'il est tué, XXV, 12. (Mém. de Te-vannes.) — Comment il acquiert la terre de Châteaubriant, XXVI, 90 et suiv., et d'autres terres, 98. Son crédit à la cour de Henri 11, 165. Il donne su Roi sa démission de meréchal de France, dont il conserve la pension, 183. Est envoyé dans la Guyenne pour punir les révoltés de ce pays, 262. Terribles supplies exercés sur les séditieux, 264. Avis du connétable dans le conseil de Bei sur les propositions sur les propositions faites par les ambassadeurs des princes d'Allen 373. Il s'empare de la ville de Metz, 402. Conseille au Roi d'entrer dans Strasbourg avec le petit nombre que le magistrat de cette ville a limité, 4:8 Menace la ville d'Haguenau de son artillerie si elle ne reçoit le Roi. 423. Conseille au Roi d'aller attaq eer l'esmée conduite par la reine de Hougrie, 440. Fait raser le château de Trelon, 470. Est fait prisonnier à la bataille de Dreux, XXVIII, 63. Persuade à son neveu Dandelot de fa la paix; en présente lui-même les articles au Roi, 132. Par ses mences secrètes fait suspendre l'expédition du Havre, 136. Est chargé par le Rei de commander le siège de cette ville, avec plein pouvoir de traites, 146. Fait sommer les Anglais de resdre la place, 148. Envoie su comts de Warwick les articles de la cap tulation à signer; dans son rapport au Roi, garde le silence sur les servi-



ces rendus par le maréchal de Vieilleville, 152. Se rend à Paris; comment il y est reçu, 176. En sort avec une armée pour combattre celle du prince de Condé, 177. Livre la bataille de S. - Denis, où il est blessé, 178, et meurt peu après, 179. Incertitude sur le gain de cette betaille; les un l'attribuent au prince de Conde, les autres au connéta-ble, 180. (Vieilleville.) — Conseils a'il charge son lils d'Amville de conner à M. de Guise sur son expédition de Naples, XXX, 87 (Du Fillers.) — Conduit l'armée du Roi qui va au secours des princes d'Allemagne, XXXI, 54. Recoit les cless de la ville de Toul, 56. Campe devant Metz; somme cette ville de 🗪 rendre , 58. Comment il s en rend maltre, 59. (Comm. de Rabutin.) - Mécontent de voir l'autorité dans les mains des Guise, il se retire de le cour, XXXIII, 23. Est charge par ux de faire au parlement le recit de ce qui s'est passe à Amboise, ce qu'il fait en chautant la louange des ise, 57. Nouvelles causes de division entre les Montmorency et les Guise, 93. Se rend à la cour avec nne grande suite, et soutient le roi de Navarre et le prince de Conde ontre les Guise, 133. Est blesse à la bataille de Dreux, et se reud prisonnier à un gentilhomme français, 244. Est conduit à Orleans et mis entre les mains de la princesse de Conde, 250. Conduit l'armée du Roi devant le Havre; somme les Anglais de rendre la place, 300. La reoit par capitulation, 307. Va trouver le Roi, qui lui fait de grands remerchiens de ce hon service, 309 **Fait sortir l'ar**nice du Roi de Paris ; la range en hataille devant S.-Denis, 395. Details aur le comhat qui se livre entre les protestans et les catholiques; le connetable est blesse, 397. Meurt de ses blessures; son eloge, 398. (Castelnau.) - Il protege, à la tête des Suis-es, le retour de Charles ix à Paris, XXXV, 60. Mem. de Boullon ) — Est blesse à la bataille de S. Denis, et meurt o

jours après, XLV, 63. Vers sur sa mort, 65. (L'Estoile.)

Montmonuncy (Franç. de), seign-de La Rochepot, lieutenant général en Picardie, envoie des secours à la ville de Terouspe avant l'arrivee du comte de Bures, XIX, 240. Du Bellay.) - Etant gouverneur de Paris, il empêche le cardinal de Lorraine d'y entrer avec des garder, XX, 118. Est airête comme soupconne d'intelligence avec les micontens, 171. (Introd.) - Va trouver la Reine mère après la bataille de Dreux, et lui demande pour M. de Vicilleville la charge de maréchal de France vacante par la mort du maréchal de S.-André, XXVIII, 74. (Vieilleville.) - Arrête le car-dinal de Lorraine dans la rue S.-Denis a Paris, le desarme lui et sa compagnie, XXXIII, 363. (Mem. de Custelnau.) — Il est envoyé à Meaux pour savoir des princes pro-testans la cause qui leur a fait prendre les armes; donne avis au Roi de l'état où sout les affaires, XXXV 58. Fait abattre a Paris les croix plantees aur l'emplacement de maison : sasces appartenant à des religionnaires qui ont et pendus, 74. Donne au duc d'Alençon de sages conseils dont ce prince ne profite pas, 98. Pourquoi il est arrêté et conduit à la Bastille, 112 (Mem. du duc de Boullon . - L'ait enlever de nuit les restes de l'amiral suspendus au gibet de Montfaucou, et les fait porter à Chantil y, XXXVII, 233. Travaille avec une fidelite rare a reconcilier Henri in avec le duc d'Alençon, 265. (J.-A. de Thou.)

Mostmontage to Amviere, gouverneur de Languedoc, adhere a la lique des politiques, XX, 175. (Inteod.) — Il ecrit a Montlue pour l'instituire de son arrivee a Toulouse, et le prie de s'y rendre pour conferer avec lui, XXII, 315. Traverse tous les desseins que Montlue forme pour la conservation de la Guyenne, do. Pique d'une lettre qu'il reçoit de la noblesse d'Armagnac, il resnonce à la secontir, et retourne à la secontir, et retourne

Toulouse, 404. Sa lettre diffamatoire contre Moutluc, 434. (Comm. de .Montluc.) - Il se distingue dans un combat livré aux Impériaux près de Casal, XXIX, 463; et dans un autre livré à la garnison de Pondesture, qui est presque toute defaite, 554. Va faire une reconnoissance vers Sartirane, XXX, 90. Bat les enuemis et les met en déroute, 91. Reçoit le commandement de Casal, Vulence et Moncalier, 93. (Du Villars. ) - Fait une entrée solennelle à Montpellier, XXXIV, 264. Y fait désarmer tout le monde; reçoit de riches présens; tient les Etats à Narbonne, 265. Poursuit l'armée des princes, et la met en déroute à Bais-sur-Bais, 377. Permet aux religionnaires de rentrer dans Montpellier, mais leur interdit le prêche, 378. Prend Culvisson par composition, Montpezat d'assaut; force Sommières à capituler; s'empare de Quissac, 379. Accorde une trève à Nismes; fait publier l'édit de paix donne par le Roi au château de Boulogne, 380. Proroge la treve ac-cordée à Nismes, 381. Assiége Pommerols, qui se rend par composi-tion; se retire dans le palais de Montpellier et s'y fortifie, 382. Se rend à Turin pour aller au devant du roi Henri iii, 383. Fait alliance avec les protestans, et leur promet l'exercice public de leur religion; est reconnu pour leur chef dans l'assemblée tenue à Nismes; surprend Aigues-Mortes, 384. Prend d'assaut Galargues; surprend Alais; nomme les consuls de Montpellier, dont un protestant et l'autre catholique, le troisième marchand, 385. Tombe malade; surprend la ville d'Aimargues; se rend maltre d'Uzes et de Maguelonne, 386. Prend Loupian d'assaut; soumet plusieurs lieux aux environs de Béziers; assiste à Montpellier à une procession générale faite pour remercier Dieu de la paix; recoit la visite du vicomte de Joyeuse et de plusieurs seigneurs catholiques, 387. Refuse de quitter son gouvernement; embarras où il se

trouve, 388. Il va assiéger Moutpellier, 390. Accompagne la Reine mere aux Etats de Castelnaudary; × rend à Mazères auprès du roi de Navarre, 391. Inutilité de cette conference; il assiége Villemagne, ou il perd beaucoup de monde, 391 Tient une assemblée à Pésenas; resolutions qui y sont prises; fait asieger Minerve, qui capitule à la fa, 393. Se brouille avec Joyeus; : siège Clermont; surprend Comm sur-Aude; va trouver le roi de Navarre à Castres; a'unit avec les pro-testans, 395. Tient les Etats à Pérnas; refuse de revenir au service de Roi; fait faire le procès au seign & Villes-Passans, qui a voulu révolte Pesenas contre lui, et le fait etrasgler , 396. ( *Mém. de Philippi.*) – Va à Turin saluer Henri 111; averu qu'on vent le perdre à son retour. il revient dans son gouvernement. XXXV, 120. Envoie an vicomte de Turenne les articles de l'Union à # gner, 121. Refuse de porter 201. Etats au nom des catholiques uns, alléguant que par la paix qui vient de se faire il doit se separer de l'U-nion; ses vrais motifs, 156. (Mes. de Bouillon.) - Defait les troupes de la Ligue à Lodève et à S.-Poss. XXXVIII, 301. Est nommé conse table, et envoyé dans le Lyonnaipour arrêter les progrès du duc de Nemours, XI.III, 32. Surprend la ville de Montluel, 33. Décide le commandant de Vienne à se soumettre au Roi, 34. Entre dans cette ville. 35. ( Mém. de Cayet. ) - Prête = parlement serment en qualite de connetable, XLVII, 148. Grande fête donnée à l'occasion du bapteme de son fils, que le Roi tient ser les fonts, 192. (I. Esteile.) — Pro-pose à l'assemblée des notables de Rouen la demolition des places fortes de l'intérieur et la suppression des garnisons; delibération a cesjet, XLIX, 339. (Mem. de Greulard Sa mort; combien il fut comidere du roi Henri-le-Grand, L, 240 (Fontenay-Mareuil.) Montmorency (Matchieu de).

nilitaires et le commandel'armée des mains de la rénuche de Castille, 11, 28. la tête des troupes royales s seigneurs revoltes, 32. Sa e statue lui est élevée, 52. ORERCY Gabriel de), seign. ron, fils du connécable, est ataille de Dreux, XI.V, 56. torency (M. de) attaque Marsillargues, L., 540. Est ns une sortie que fait la de Montpellier, et dans luest venu au secours de mens du Roi, 545. oat (le seign, de ) defeud

ont (le seign. de ) defeud : Mouzon contre le comte 1, XVII, 308. Refuse d'aa lui rendre; consent ene capitulation, 309.

OTEN, commandant le châeaune pour la Ligue, souège coutre le marcchal de itient une capitulation et KLHI, 28. 1803 (le seign, de), apres

ison (le seign, de), apres ingue en Italie, et surtout i du siège de la Bastide, alade, et meurt fort ren éloge, XV, 359.

uon (le sieur de ) se reud 1 premier retranchement Joyeuse devant Villemur,

ELLIER (siege de): cette loquee de tous côtes per a Roi; details sur les opece siege; noms de ceux lent la vie, L, 544 et saiv, i le termine, 547.

1 le termine, 547.

Instra (Gilbert de Bourte de , abandonne les châNaples avec le prince de
1 Etienne de Vers, senébaicaire, XIII. (58. Conle roi Ferdinand un traite
1 Atelle, 193. Meurt peu
2. (Men. de Comunes) —
me vice-roi de Naples,
Meurt de chagtin dans
neida, 242 (Tabl. du rég.
11), et 251 et 253. — Est
château Neuf de Naples

le, reçoit la direction des et s'y défend vaillamment, 266. silitaires et le commande-Descend avec les autres Français l'armée des mains de la rénu port de Salerie, 293. Assége nuche de Castille, 11, 28. dans Atelle, signe un traité avec le la tête des troupes royales roi Ferdinand, 315. Clauses de ce sacigneurs revoltes, 32. Sa traité, 316. (Mém. de Villeneuve.)

Montrensila (Louis, duc de), est fait prisonnier à la bataille de S -Quentin, XXIV, 202. Sa conduite à la bataille de Jargac ; voir la lettre de Gaspard de Tavannes sur cette bataille, XXV, 43 (Mein. de Tavannes.) — Demande en pleurant au roi Charles ix le gouvernement de Bretagne, que S. M. vient de donner à M. de La Vieilleville, XXVIII, 208. (Vieilleville.) - Assiste au siège du Havre, où il rend de grands services, XXXIII, 305. Délait prés de Messignac plusieurs clicis protestans, 433. (Custelnau.) - S'empare de Houlleur et de plusieurs autres places de Normandie pour le Roi, XXXVI, 185. ( Mem. de Cheverny. ) — Attaque la ville de Fontenay, et s'en rend maitre, XLV, 103. Fait donner un assaut furicus à Lusignau, 107. S'eu rend maître; fait ruiner la tour de Mellusine, 111. Meurt daus sa maison

de Champigny, 242. (L'Estoile.) Mostrensien (le duc de ;, fils du precedent, dauphin d'Auvergne, est envoye dans les l'ays-Bas au secours du duc d'Alencon, XXXVI, 82. Mem. de Cheverny. -- Défait un parti de la garnison de Falaise, XXXIX, 122. Assiegi cette place, 123. Taille en pièces ou fait prisonniers 3 à 4,000 ligueurs, 124. Fait le siège d'Avranches, qui se rend, XL, 310. (Caret) — Vient a S.-Cloud jurer a Henri iv obeissance et fidelite, XIIV, 5jo. ( Mem. du due of Angoul. -I st blesse au siege de Dreux, XLVI, 456. Va par ordre du Roi au devant des ambassa leurs de Venise qui viennent a l'ari-, MANH, 123 (L'Estoile) - Son testament est fait en consideration de l'alliance projetée par Henri is entre le duc d'Orleans, son second fils, et mademois, de Montpensier, 1.1, v. ( Fontenay - Marcal )

MONTPENSIER (la duch. de), sœur du duc de Guise, se distingue par ses emportemens contre le roi lien-11 III, XX, 204. Se montre au peuple de Paris, le harangue, et lui de-mande vengeance de la mort de ses frères, 226. La joie qu'elle témoigne dans les fêtes indécentes données à l'occasion de la mort de Henri 111 fait naître d'odieux soupçons contre elle, 229. (Introd.) — Effrayée des poursuites faites contre le duc d'Aumale, elle cherche un refuge auprès de la sœur du Roi, XLIII, 60. (Mem. de Cayet.) - Sa réponse insolente aux menaces que le Roi lui fait faire, XLV, 406. Sa joie indécente en apprenant la mort du Roi; elle se vante d'en être la cause, XLVI, 3. Se promène dans les rues de Paris avec mad. de Nemours, en criant Le ty-ran est mort! 4. Le Roi entré dans Paris lui envoie dire qu'il ne sera fait aucun tort à sa personne ni à ses biens, XLVII, 5. Bon mot de cette dame aur M. de Brissac, 17. Se rend à Paris après avoir prêté serment de fidélité au Roi; les habitans de Compiègne ne veulent pas qu'elle loge chez eux par fourriers, 79. Avoue hautement dans la chambre de Madame qu'elle a été bien aise de la mort du feu Roi, 91. Sollicite vivement pour un ligueur qui a conduit de maison en maison la mère de Jacq. Clément, la recommandant comme la mère d'un saint, 133. Sa moit, 168. (L'Estoile.)

Montpensier (madem. de), destinée à Monsieur, frère du Roi, est appelée à Blois où se trouve la cour, I.I., 13. Son aversion pour M. le comte de Soissons, à qui d'autres personnes voudroient la marier, 15. Son mariage avec Monsieur, 22.

MORTPERSIER (Heuri de Bourbon, duc de), meurt à l'àge de 38 ans. fort regretté du Roi et de la noblesse,

XLV III, 103.

Montpesat (Ant. de l'attes de), gentilhomme du Quercy, enfermé dans le même château que François; apres la bataille de Pavie, s'offre pour le servir, XVII, 69.

MONTPESAT (le seign. de) se di tingue à l'assaut de Dineat, XXXI,

Montpouillan (M. de), fils de M. de La Force, est blessé à mort au siège de Tonneins, L, 533.

MONTANSIN, parent du duc d'E-pernon, envoyé par le Roi pour renforcer la ville de Metz, se rend

au duc de Guise, XLV, 293.
MORTERSAN (J. de) se distinces
au combat naval livré prés de Mo

don, VII, 79. Montaison (M. de) est envoyé à M. le duc d'Epernon de la part de Monsieur et de M. le comte de Soisons, pour l'engager à se déclare pour eux; cette mi-sion empéche le succès de leurs projets, LI, 274 pour eux; cette mouses, LI, 274. succès de leurs projets, LI, 274. Il revient sans avoir rien fait, 276. [Innocent Tripier de].

MONTREUIL (Innocent Tripier de), lieutenant du Roi à Orléans, cide cette ville à Dandelot, XXXIV, 46

MORTREVEL OU MAUREVEL ( comte de) est tué à l'attaque du fes-bourg de Taillebourg, L, 508.

Monraoux (le sieur de), frère et lieutenant du capit. Lamotte-Condrin, est tué dans un combat livre près de Casal, après avoir vaillamment combattu, XXIX, 38s.

MORT S.-MICHEL: grand peleri-nage d'Allemands et de Brahançon

à ce lieu, XI, 56.

MONT-S.-SORLIN (le seign. de) est tué à la batnille de Grandson, X,395. MONSALÈS (le seign. de) porte à Montluc des lettres du Rui pour se rendre auprès de M. de Montpensier, XXII, 254. Son dépit de n'avoir pu emmener ses troupes, 256. Il obtient de nouvelles leures de Roi pour le même objet, 265.

MURAMAULT (Fabrice) exerce to tes sortes de crusutés dans la ville de Laudes, XVIII, 20. Appelé per les babitans de Capone, il entre de cette ville, d'où les François se voiest exclus, 80.

Monnecue (Denis de), de la ville de Nieuport, avec le secours des Anglais, oblige les Gantois et les Français à abandouner Dixmele,

X , 462.

## MOR

le capit.;, marechal de irmés protestante conbaron d'Acier, est fait et conduit à Montluc, onne un état exact du ommes composant cette II, 261.

ne Monwon se distingue de Montrel, V. 38. sourgeois de Paris, et tres, sont jetés dans l'eau dit qu'il seroit hon de le roi de Navarre, XLVI,

and.) fait des vers sur les se buttus par M. de La VIII, 217. (Ch. de Soliers, seign. se la prise de Prosper VII, 259. Reud aux Gede Savone, XVIII, 82. (Bernard de) preud la

(le seign, de) court sur ; est fait prisonnier par Cornouailles, VII, 304, inglais, est constitue priis à la Bastille pour ses is et légéretés, XLVIII,

(Pierre), capit, italien, isonnier à Villefranche et Colonne, XVI, 97 (Smoon), cheval, frant de Paris pour les Aucette ville en l'absence Bedfort, VIII, 213

z. Robert des, archidiaise de Liege, est tue par 'evolte sous les yeux de cette ville, NI, 4-5 P.), chanoine de l'eglise

P.), chanome de l'eglise lit a Jeanne d'Arc les la d'accusation rediges , VIII, 300.

e sieur de La) est tue nbuscade qu'il a dressie roupes de Mayeune pres XXXV, 221

2.), tressorier du duc de ut la ville et la tour de ur ledit due coatre le stitue de l'office d'huis-

or, XIII, 268.

Moain, procureur de la ville à la place de Brigard, recoit un billet pour sortir de Paris; comment il se voit force d'abandonner à M. de Belin sa maison fort helle et bien meublee, et de composer de gré à gré avec Brigard, XLVII, 14.

Monnville (le seign. de) est blessé à la prise de Verneuil par Jeau, vicomte de Tavannes, et meurt deux jours après, XXIV, 361.

Monlas (le sieur de), conseiller du conseil privé et d'Etat, ment à Macon; détails curieux sur sa conversion et sa mort, XLIII, 121 et suiv. (Mém. de Cayet.) — Sou e-prit et son caractère, XLVII, 142. (L'Estode.)

Monoges (Charlot de) est tué par les Gantois au village de Nevèle, X,

Moson (Jerôme), senateur de Milan, contribue puissamment à chasser les Français du duche de Milan, XVII, 331. Comment il s'y preud pour obtenir de l'argent afin de contribuer aux trais de la guerre, 36.

Monox (le capit.), avec 12 cavaliers, charge 8 soldats qui portent 100,0 to ceus d'or destines à payer en Allemagne une levee d'hommes p our le service d'Espagne; il les arrète, et leur enleve leur argent, et plusieurs belles pierreries qu'il remet au sieur de Sancy, XI., 201.

Monosini (Thomas, simple sousdiacre, est elu patriarche latiu de Constautinople, 1, 64. Couronne empereur Henri, frere de Baudouin,

Monosai, Franci, legat du Pape, ne pouvant determiner le duc de Mayenne à s'accommoder avec le Rei, se retire de la cour et repasse en Italie, XXXVII, §13. Sa moderation est condamnée à Rome, §1§; XXXIX, roy et suiv.

Morraiso Jeanne de), fille de Pierre de Vendôme, calomnie Jacq. Cœur auprès du Roi, XI, 44

Montenant (Rene de Roubechouart, seign de), epouse la fille de Gaspard de Tavannes; ses exploits militaires; il servit cinq rois fidèlement, XXV, 212.

Mortimer, amant de la reine d'Angleterre Isabelle, femme d'Edouard 11 : cette princesse devenue maîtresse du pouvoir, le lui abandonne entièrement ; il abuse de son autorité pour se venger de ses ennemis; fait condamuer le comte de Kent, oncle du Roi; est enlevé par le jeune Edouard, et condamné à un supplice houteux, IV, 80.
Morveil (Bernard de) manque

aux promesses qu'il avoit faites aux

chess croisés, I, 132.

Morvilliers (P. de) est nommé chancelier en 1461, XI, 336. Est chargé de demander au duc de Bourgogne la liberté de Rubempré, et la remise aux mains du Roi d'Olivier de La Marche; réponse que lui fait le duc, 337. Accuse le comte de Charolois de s'être lie étroitement avec le duc de Bretagne contre le Roi; empêche plusieurs fois le comte de répondre, 338.

Morvilliers (Vimont, comte de), est condamné à être décapité; pourquoi, XLV, 59. Appelle au parlement, qui le condamue à une amen-

de, 60.

Monvithiens (le capit.) est fait risonnier près de Gravelines,

XXXII, 202.

Morr (Laurent, seign. de), convaincu d'avoir mené les Bourguignons dans divers villages des environs de Paris pour les piller, est condamné à être pendu et exécuté, XIII, 285.

Mossaron (le capit.) est tué au siège de Mont-de-Marsan, XXII, 368.

Motet (le sieur Du) entre avec quelques soldats dans le château de Mayenne, après avoir taillé en pieces deux corps-de-garde de li-

gueurs, XL, 64. Moucheron (Balthazar), français réfugié en Hollande, fait découvrir aux Hollandais le passage et l'entrée de la mer de Tartarie, et le moyen de naviguer vers le royaume de la Chine, les iles du Japon et des Moluques, XLII, 398. Détails sur œue

découverte, 399. Mournon (Jeau-Paul), capit. venitien, surprend le chevalier Bayard dans une embuscade, XV, 3:4; es forcé de se retirer sans avoir reus dans son entreprise, 316. Comment il dresse une nouvelle embascade au chevalier Bayard, qui en est is-struit à temps, 319. Lui-même est pris dans son piége et forcé de fuir, 325.

Movi et DE COEUSAG (mess. de) sont tués dans la retraite de l'arme française sur Mets, LI, 228.

Mouris (Du), ministre protest est pendu à Fontenay par ordre à duc de Montpensier, KLV, 163.

Moulin (Du), ministre prete-tant, public un livre contre celsi

de Coiffeteau sur le saint sacres de l'eucharistie, XLVIII, 375. Priche sur la mort du Roi; fait l'éle

de ce prince; recommande l'ance et la paix, XLIX, 10. Moulis (Guy Du ), médecin de duc et de la duchesse de Savoie, sevant dans l'histoire naturelle, se lie avec J. A. de Thou, XXXVII, 239.

Moussy (Regnault de), gentilh. ét la maison de La Trémouille, est fat vice-amiral de ce seigneur, XIV, 456. Justifie la conduite de La Trémouille, que des envieux avoient voulu desservir auprès du Roi, 🙌 . Retire de la presse le prince de Talmont, blessé à Marignau, et k fait porter dans sa tente, 499.

Moussy (de), fils d'un coi au parlement, est tué par le tonner-re, XLIX, 211.

Mouvans, chef de huguenots es Provence, Dauphine et Auvergne, mene ses troupes jusqu'à Orlésse; s'empare de Blois, XXXIII, 608. Est tué dans une bataille près de Messignac avec Pierre-Gourde, un des chefs protestans, XXXIV, 229-Mouv le seign. de) est tué à la b-taille de Marignam, XVI, 103.

Mour (le capit.) exécute une entreprise sur plusieurs villages vosins de Toul, et surprend un grand convoi ennemi, XXXI, 166. Presd alade la ville de Toul, 1-3. (Charles Louis de Vauign. de), attaque sur les deux après midi, près la Croixits-Champs, Maurevert, qui sassiné son père à Niort; il ait, le ble se; mais il est tué e par un soldat de Maure-LV, 257.

ине ( le seign, de) est blessé le château de Tuchant en

om, XX, 415.

DAN (le sire de ) seconde le e Buc à la bataille de Na-

IV, \$10.

r-Mostança, roi de Tunis, it des relations avec Louis trolt dispose à embrasser la chrétienne, II, 1/9; mais sitions ne sont pas sincères, engage à payer un tribut au aples et les frais de la guer-

za, fanatique partisan de soulève en Allemagne tous ms, qui massacrent les scibrûlent leurs châteaux, et les campagnes, XVII, 76, ron (Jacques), capitame, ir escalade la place de Cos, dans I Astizane, et fait ers don Alphonse Pimentel, attenant Pèdre de la Veta,

rentr. Alexis-Ducas', prinfamille imperiale, devient du fils d'Istac, a qui il Me les veux; sa conduite nvers Alexis, I, [2, Il essaic la flotte des Venniens, va it d'Alexis faire agreer sea air cette tentative; excite ent la hame du peuple conpereur. [3]. Gogne l'eunustantin; enlève pendant fa its, l'enchaîne dans un sonfit angle, [7]. Ses faux rapt chefs croises, [8]. Il se fait

couronner empereur; ses confiscations, ses negociations, 49 Il repousse les Latins qui livrent un assaut à la ville, 51. Epouse la jeune Eudocie, tille d'Euphrosine, et s'enfuit secrétement de Constantinople, 52. Pille et saccage la ville de Taurulum, 68. Se retire à Messinople auprès de son beau-père Alexis l'Ange; est desarmé et n les yeux arraches, 69 Après avoir erre quelque temps autour de Constantinople, est arrêté, conduit a l'empereur Baudouin, et precipité du haut d'une colonne, 71. ( Votice )
- Son caractère; enlève de nuit le jeune,Alexis, le jette en prison, et se fait proclamer empercur, 252. Sort de Constantinople; va dresser une embuscade à l'armée du comte Henris e-t defait et battu, 258. Attaque dans Constantinople, prend la fuite, et se retire au château de Bucoléon , 270. Abandonne la ville, 274. Prend et saccage la ville de Tzurulum, 288. Se reud a Messinople; est reçu par Alexis, trabi par lui, et a les yeux creves, 292. S'enfuit, est arrête, condust a Constantinople, et precipite du haut d'une colonne, 318. Ville-Hardoui**n**.)

Musorcó (le comte de), fils de J. J. Trivulce, commandont l'avantarde de l'armée française en Italie, s'empace d'Astroct d'Alexandrie, NV, 114.

MUSTAPHA prend l'île de Chypre, XXV, 200.

Muzaton, favori de Lascaris ir, domine ce prince, mais ne peut empécher qu'il accorde une grande puissance a Michel Palcologue; dispute à ce dernier la tutcle du fils de Lascaris, et est massacre dans une eglise, L. 555.

Mystista, productions dramatiques qui commencerenta être j suce, sous Charles vi, le souvenir des croi sades y donna lieu, VI, 220.

NADASTE (le prince), commandant des chrétiens dans la basse Hongrie, défait les Turcs dans une embuscade, XLIII, 311.

NARÇAY (Cl. de La Châtre, sieur de), capit. des gardes, le matin de la S.-Barthelemy fait sauver la reine de Navarre dans la chambre de mad. de Lorraine, XXXVII, 55.

NANTOUILLET (le seign. de). Voy. l'art. Charles de Melun.

NANTOUILLET (le seign. de) donne une collation aux rois de France, de Pologne et de Navarre, et est volé de plus de 50,000 livres, XLV, 81.

NARBORNE (le vicomte de) engage temerairement l'action à la bataille d'Ivry, VIII, 17. Est trouvé parmi les morts, écartelé et attaché à un gibet par les Anglais, comme un des meurtriers du duc de Bourgogue, 18. (Tubl. du règn. de Ch. rii.) - Met le siège devant Cosne avec le seign. de Torsay; le leve, et se retire à Basas, où il est assiégé par les Anglais, 90. Est tue au combat de Verneuil, 106. (Mém. conc. la Puc.)

NARIOT DE TOUCT, époux de la fille de Branas et d'Agnès de France, est nommé régent à la place d'An-seau de Cahieu, I, 486. S'empresse d'aller au devant du jeune Baudouin ; épouse en secondes noces la fille d'un chef de Comans, 499. Sa mort, 500.

Nasia-Daoud, prince de Karack, se joint aux troupes du sultan de Damas réunies à celles des Francs, et assiste à la bataille de Gaza, III, 9. Perd presque tous ses Etats, 11.

Nassau (le comte de) fait prisonnier le seign. de La Gruthuse, qui tient le parti de la ville de Bruges contre l'archiduc; court sur mer après le capitaine Piccanet, et l'emmene à Bruges, X, 445.

Nassau (le comte de) assiége le château de Loignes appartenant aux seigneurs de La Marck, XVI, 36e. S'en rend maltre et le rase, 361. Assiége Messencourt, qui après 7 semaines de défense se rend p composition, 368. Se porte sur la-mets, 369. De là sur Florange, qu'il mutinerie des lansquenets, 373. Fait prisonnier le seign. de Jamets, frè-re du seign. de Fleurange, et l'esvoie au château de Namur, Prend et pille le château de Bouilon , 377. (*Mám. de Fleurange.*) Vient à Paris en qualité d'amb andeur de Ch. d'Autriche pour fait foi et hommage des comtés de Fin-dre et d'Artois, XVII, 255. Se mrie avec la sœur du prince d'Orssge, 256. Assiége la ville de Morzon, qu'il prend par compositios, 309. Va mettre le siège devant Me zières, qu'il somme de se rendre, 311. Leve le siège, et se retire en mettant le feu partout, 318. Passe au fil de l'épée tous les habitans de la petite ville d'Aubenton, 3:9. Entre en Picardie à la tête d'une armée; pille le pays; s'empare de Bray; & saie en vain de prendre S.-Riquier, XIX, 75. Veut surprendre Guise; est force de repasser la Somme, 76. Se rend maître de Guise par ca-pitulation, 77. Marche sur S.-Queatin; se porte ensuite sur Persane, 93. Détails sur le siège de cette ville, 163. Le comte force le chitem de Cléry à capituler, 165. Suite da siège, 166. Le comte se retire ven Arras, 174. (Du Bellay.) Nassau (le comte Louis de), fre-

re du prince d'Orange, prend la ville de Mons, XXXV, 76. Vient avec le duc Christophe palatin = surer Cath. de Médicis et le roi de Pologne de son affection, et leur promettre des secours, 97. Tous deux sont tues dans une betaille ivrée aux Espagnols, 98. Nassau (Philippe, comte de), and



de Mondragon, et meurt de ses blessures, XLIII, 67. (Mem. de Cayet.)

— Conduit une flotte de dix vaisseaux au secours du Roi devant Rouen, et est forcé de se retirer au Croisset, XLVII, 236. (L'Estoile.)
NAVAILLE (le capit.) fait une sor-

tie sur les ennemis devant Metz,

XXXII, 329.

NAVARRE (Pierre), inventeur des mines, est fait prisonnier à la bataille de Ravenne, XV, 115. Est obligé d'assister aux funerailles de Gaston, 116. (Tabl. du regn. de Louis XII.)

XVI, 47. Fait jouer les mines devant le château de Milan, 302. (Fleurange.) - Est accablé sous des ruimes, d'où il est retiré en danger de mort, XVII. 268. Est envoye au secours de Genes, 388. Est fait priaonnier dans la ville, 389. Reprend In ville de Biagras, XVIII, 51. Assiège Melplie, la prend d'assaut, 58. Grand caruage qui s'y fait; le prince de Melphe et sa famille sont faits prisonniers, 59. Il devient par ses conseils la cause principale de la ruine de l'armee française, 60. Est fait prisonnier, et conduit à Naples où il meurt, 76. ( Nem. de Du Bellar (

NAVARRE (don Pedro de), fils du parechal et neveu du connetable e même nom, est cause de la perte de Pontarabie, XX, 352.

NEAUPLE ( Simon de) se rend auprès du roi de Hongrie avec Simon de Montfort, I, 170.

Nanim-Ennix, cont tue par les Français après leur debarquement

en Egypte, III, 15

Nenim-Ennin, frète du sultan Melikul-Adil, est appele au trôue par le vœu des peuples, et proclamé aultan de Syrie et d'Egypte, III, 4. Moyen qu'il emploie pour recouvrer les tresors dissipes par son frère, 5 et 50. Instruit des prépara-tifs du sultan de Dumas lie avec les chretiens, envoie des troupes jusqu'a Acre, et défait ces derniers, 6. Négocie inutilement avec le sultan de Damas, 7. Se ligue avec les Ka-resmiens, 8. Ordonne des réjouissances publiques à la nouvelle de la victoire de Gaza, 10. Va faire le siège de Damas; reçoit cette ville par composition, 11. Se brouille avec les Karesmiens; revient en Syrie; les défait entièrement; retourne en Egypte, quoique malade; repasse en Syrie, 12. Fait le siège de la ville de Hums, conclut la paix avec le sultan d'Alep, et part pour l'Egypte que les Francs menacoient, 38. Met Damiette en etat de défense, 13, 39, 47. Sa réponse au roi de France, 14. Fait peudre tou-te la garnison de Damiette, 18, 40, 51. Meurt de maladie à Mansourah , après avoir designe son lils Touran-Chah pour lui succeder, 20, 40, 51, 57.

NEELLE (Jean de) prend la croix, I, 102. Part à la tête d'une belle flotte, 130; arrive à Marseille, et, au lieu d'aller en Romanie, fait voile pour la Syrie, 166.

NEELE Ganthier et Pierre de)

prennent la croix, I, 104. Neuono, president de la troisiéme chambre du parlement de Bordeaux, est nomme premier président de cette compagnie : son origine, XLIX, 128.

NEWOURS (Jacques d'Armagner. duc de), vient au accoura du duc de Bourbou, XI, 351. Promet au Ros de le servir, mais fait le contraire, 35a. Est arrête, jugé et condamne à avoir la tête tranchee, XII, 249. Leures de Loms XI relatives à son procés, 250; XIV, 34 et 62.

Namours Louis d'Armagnac, duc , est envoye licutement géneral de` a Naples en remplacement de d'Auhigny, tombe dans une maladie de langueur; sa presence fait naître deux partis dans l'armee, XV, 53. Est tue à la bataille de Cerignoles,

Namouss (Jacques de Savoie, dur de), se met à la tête des catholiques. et triomphe des protestaus dans la plaine de S .- Deuis, XX, 127. (Introd.) - Remplace Gaspard de Tavannes au commandement du siège de Lyon, XXIV, 345. Perd 400 de ses meilleurs soldats, et ne peut se rendre maître de cette ville, 346. (Mem. de Tavannes.) - Est envoyé par le Roi aux conjurés d'Amboise réunis à Noyzé pour leur promettre le pardon, et les amener dans la ville faire leurs remontrances au Roi, XXVII, 424. Son dépit en voyant que sa signature et sa parole n'ont servi qu'à tromper les conju-rés, 425. (Vieilleville.) — Il rompt une lance avec le marquis de Pescaire; détails sur ce combat, XXIX, 551. (Du Villars.) - Sa belle retraite sur Abbeville, XXXI, 302. Fait une sortie heureuse sur le camp ennemi au - dessous d'Amiens XXXII, 213. (Comm. de Rabutin.) -S'empare de la ville de Vienne en Dauphiné; est force d'abandonner le siège de Lyon; défait le baron des Adrets, XXXIII, 286. Le gagne par promesses et douces paro-les, 287. (Castelnau.) — Se dispute devant le Roi avec Beauvais La Nocle, député des protestans, XLV, 131. Meurt en Savoie; prédit que sa femme gâtera tout, 294. (L'Estoile.)

Nemours (le duc de), marquis de Saint-Sorlin, frère du précédent, prend le château de Gilly; fait pendre le capit. Joannes de son parti, pour avoir conferé avec Guill. de Tavannes, XXXV, 379. (Mem. de Tavannes.) - Est arrêté par les habitans de Lyon, et renfermé au château de Pierre-Encise, XXXVI, 249. (Cheverny.) — Arrêté à Blois lors de la mort du duc de Guise, il échappe à ses gardes, XXXIX, 32. Se rend à Lyon, 61. Se sauve ele la hataille d'Ivry; est nommé gouverneur de Paris, XL, 54. Comment il fortifie cette place, 74. Trois actes qu'il fait pour intimider ceux qui voudroient entreprendre quelque chose pour le service du Roi, 95. Essaie de donner quelques se-

cours de vivres à S.-Danis, qui se rend au Roi, 101. Retourné de son gouvernement du Lyonneis, il prend Espoisse par composition, le château de Bressy par force; som-met plusieurs places, 348. Se met en marche pour aller au secours de Selles en Berri; arrive à Vierzon, d'où il retourne dans son gouver-nement, 349. S'empere des forts de Vienne, que lui livre le gouveneur Mangeron, XLI, 97. Assile fort des Echelles et s'en re maitre, 98. Il est fait prisons avec plusieurs seigneurs de sa s par les Lyonneis, et envoyé a château de Pierre - Encise, XLII, cnateau de Pierre - Encise, XIII, 16. Les Lyonnais publient un mé-moire pour justifier leur conduite envers le duc, 17. Ambition du des de Nemours prouvée par les Mémoi-res trouvés dans le hagage da hecu de Tenissé, 29. Il se sauve de as pri-son, XIIII, 31 Rassemble des trou-pets, 32. Sa mort. Ro. Richie Alle. pes, 32. Sa mort, 80. Rézit d'He noré d'Urfe, comte de Châteans sur cette mort, 81. (Man. de Caye — Il se sauve de Riois, où if est p sonnier, XLV, 390. Fait appeler seigneur de Vitry svec an case; gnie, et lui promet mille écus qui lui sont payés per l'ambassadeu d'Espagne, XLVI, 42. Par ses ce dres, les Parisiens commencent à fortifier leur ville; les seigneurs délibérent chez lui de donner volontsirement de l'argent pour pay les soldats et autres, 47. Il s une sortie avec le sieur de Vitry, oblige les royalistes à fuir vers J visy, 51. Fait une revue des eccle rinstiques, religieux et écoliers, 5a. Fait terrasser la porte S.-Hono 63. Dissipe un attroupement armé des meilleurs bourgeois de Paris; se modération, 75. Répond aux propositions que lui fait Dandelot, que si le Roi veut se faire catholi sera le premier à mettre has les armes, 93. Défend sux lanequenes d'emporter les démolitions des u sons qu'ils ont abettues, 95. Re le pont de S.-Cloud, 110. Paris pour aller dans son ac

ment; est emprisonné par les habitans de Lyon, 518. Se sauve de prison, XLVII, 73. Meurt à Annecy, empoisonné, selon le bruit commun, 141. (L'Estode.)

Namouas (mád. de) se promêne dans les rues de l'aris avec mad. de Montpensier après la mort de Henri III, en criant Le tyran est mort! barangue le peuple sur les degrés du grand autel des Cordeliers, et l'ex-horte a se rejouir, XLVI, 4. Dépèche vers le duc de Mayenne un gentilmme pour lai donuer avis des entreprises des Seize, et le presser de vemir les arrêter, 204. Sa conversation avec un secretaire du Roi, dans laquelle elle temui me son desir pour a paix, 289. Son ducours à une dae sur la conversion du Roi; doulour qu'elle en témoigne, 474. Avertit son file que les Seize, unis aux jesuites, s'assemblent aux Cordeliers et y font d'étranges monopoles, 515. Se plaint amérement de l'em**risonn**ement de son fils le duc de nours ; menace le duc de Mayenme, 530. Lit le recit de ce qui s'est passé a Lyon à l'occasion de cet emsonnemeut, 525. Le Roi, entre ms Paris, lui envoie dire qu'il ne seca fait aucun tort à sa personne mi à ses biens, XLVII, 5. Prête ser**ment de** fidelité **a**u Roi , 66.

Néarstan (messire Philibert de), capit. des gardes du corps, est nomme promier grand-maître de l'ordre du Mont-Caimel et de S.-Lazorre, XLVIII, 129. Prête le serment de Sdelite pour cette charge, 182. Donn. l'ordre à 35 gentilshommes, 183.

Néarstan (M. de ) emporte les retranchemeus d'un faubourg du Pont-de-Ce; est blesse d'un coup de mousquet (L. (85. Meurt quelques jours après (86.

Muntt (Denis), marchaud de Paris et échevin, se rend maltre de la porte S.-Houore, par laquelle le Roi entre dans Paris, XLVII, 30.
Nasta (Raoul de), comte de Sois-

Nasan (Maoul de), comte de Suissons, se eroise en faveur du joune Bendouin, I, 493. NESEE (le marq. de), gendre de Clieverny, est blessé en 15 endroits à la bataille d'Ivry; meurt de ses blessures, XXXVI, 150.

NESEES (Simon de) est nommé un des régens du royanme pendant la deuxième croisade de saint Louis, II, 148

NESLES (J. de.) est envoye par la reine Blanche pour demander Marguerite de Provence en marige pour Louis 1x, 11, 53. Est nomme l'un des suppleans des régens de France pendant la deuxième croisade du Roi, 149.

NESEES, notaire, accusé d'avoir violé une fille de six ans, est condamné à l'amende et au haunissement, faute de preuves suffisantes, XI.VIII 54

XLVIII, 54.

NEUP PREUX (les): plan de cet ouvrage, IV, 13. Il n'est que l'abrégé du romau de Trueller, on de la traduction faite par ordre de d'Estouteville, 14.

NEUVILLE (Baudouin de) est tue à la bataille d'Andrinople, I, 356. La fille de ce seigneur devient la maîtresse de l'empereur Bohert; histoire de cette fille; fin mailieureuse de sa merc, 481 et 482.

NEUVILLE (Robert de), genéral anglais, se rend prisonnier dans les mains de Clisson, V, 109.

Nevilon, évêque de Soissons, se distingue als prise de Constantinople, et proclame sur le peristyle du palais imperial le choix des 12 électeurs charges de nommer un 
empereur. I, Go (Notice.) — Est 
cuvoye à ltone après la prise de 
Zara, 166. Est charge par le Pape 
de lier et de deher les pélerins, 
168. Proclame le comta de Flandre 
empereur. 281. Est envoye à Rome pour demander du secours, 374 
(Ville-Hardoun.)

Nevras (le duc de), frère de Jeansans-l'eur, est tué à la hotaille d'Aamourt, VII, 277.

Ngvas (la comtesse de', fille du sicur d'Albret on Auvergne, vient à Lille trouver le duc de Bourgogne; accueil qu'elle y reçoit, XI, 57. Fétes, danses, jeux et tournois à cette occasion, 58.

NEVERS (le comte de) et JOACHIM ROUAULT, maréchal de France, quittent Peroune, et se retirent à Noyon et Compiègne, XIII, 271

Nevers (le duc de), échappe au caruage de S.-Quentin, se retire sur Laon, et pourvoit à la défense des places voisines, XX, 71. (Introd.) — Ravage les Ardennes; prend Haussimont et autres places, XXIV, 123. Ravitaille Mariembourg en présence des ennemis, 156. Se sauve de la bataille de S.-Quentin, 202. Prend Compiègne, 213. Y fortilie un camp, 214. Reprend Ma-con, XXV, 23. (Mem. de Tavannes.) - Se rend dans son gouvernement de Champagne, où il départit dans les villes fortes les compagnies de gendarmerie, XXXI, 30. Passe en revue dans la plaine d'Attigny huit compagnies de vieilles enseignes que le Roi lui envoie, Les départit dans les garnisons; visite les villes de la frontière, 32. Force trois à quatre mille Allemands à se retirer au-dessous d'Ivoy, 34. Se rend à Mézières, 37. Essaie inutilement d'attirer au combat les soldats du château de Humes; fait enlever tous les blés, foins et fourrages des terres du seign. de Humes, 38. Est nommé gouverneur du duché de Luxembourg, 116. Visite les places fortes; ravitaille Rodembaut, 119 Ravage les environs de Thionville, 120. Fortilie Steusy, 144. Assiège Vireton; force cette place à se rendre à discrétion; la brûle et la rase, 145. Fait plusieurs courses heureuses aux environs de S.-Mihiel, 160. Son humanité et sa libéralité envers les transfuges de l'Empereur, 161. Fait exécuter une entreprise sur plusieurs villages voisins de Toul, 166. Averti du dan-ger dont Toul est menacé, se rend dans cette place et pourvoit à sa defense, 172. Se rend à Metz pour se mettre à la poursuite du marq. Albert de Brandebourg, 179 Se reud maltre du château d'Orci-

mont, 244. Soumet les villages et prend plusieurs forts des Ardennes, 246. Son humanité envers un gra nombre de femmes et de jeunes illes, 247. Se rend maltre du châtem de Valsimont, 218. Entre dans le pays de Liége et Brabant, 249. Fait sommer la ville et château de Dinant de se rendre, 252. S'empare du château d'Agimont, 254. Asse-ge Dinant et reçoit la ville à com-position, 259. Capitule avec la gar-nison du château, 260. Description de ce château, 262. Se distingue à la bataille de Renti, 290. Charge à Pequigny l'armée commandée par le duc de Savoie, 302. Est envoyé pour fortifier et défendre Maries bourg , 325. **Comment il parvient à** faire entrer des secours d'hommes et des provisions dans cette place, qu'il visite lui-même, 326. Etat du forces qui se réunissent sous son commandement; noms deaseigneen qui l'accompagnent, 339. Détais sur l'escarmouche qui a lieu près da village de Gomigny, 343. Le duc reste victorieux, 346. Description du fort de Charlemont, où se livre une autre escarmouche, 348. Pour obéir aux ordres du Roi, le duc se voit forcé de laisser as victoire incomplète, 354. Il envoie sommer la place de Sautour de se rendre, 356. Comment les habitans trompent celui qui est chargé de leur faire cette sommation, 357. Il marche sur Chimay, 358. Revient à Aubeuton, 360. Rassemble ses forces à Rozoy pour s'opposer aux en-treprises du prince d'Orange, 361. Peines et difficultés qu'il éprouve pour le ravitaillement de Mariembourg, 305. Pourvoit à la défense et aux fortifications de Recroy, XXXII, 4. Description de cette place, 5. D'après les ordres de la cour d'abandonner Rocroy, le duc va rejoindre le camp à Attigny, 12. Dangers qu'il court à la bataille de S.-Quentin, 54. Se retire à La Fère, où il rallie les troupes; pourvoit à la sûreté des places voisines de S.— Quentin, 61. Se retire à Laon, où il

revue toutes les troupes ont rendues, 70. Son humai libéralité envers les genses et soldats, 71. Il fait levées de toutes parts, 75. t embarras où il se trouve prise de S -Quentin pour mdes de secours qu'on lui ious côtes, 98. Se rend à pae par ordre du Roi, et atte ville, 128. Dresse une de aux ennemis près de 129, et les défait, 131; Il yé vers le Luxembourg avec te armée, 139 Entreprend du château d'Herbemont, fait le siège, 161. Le reomposition, 162. Il prend sautres forts, 163. Comse partie de l'armée au siél'hionville, 178. Va recon-Alkembourg, 195 (Comm. tin.) — Est blesse à la ba-Dreux, XXXIII, 219. en.) - Euvoye a Rome par v pour faire connoître au vérité sur les affaires de il s'en revient, après avoir res reu si dans sa mission, i, 260. (Cheverny.) — As-Louicon XXXVIII, 450. id maître par capitulation; Montaigu, 451. S'en emla même manière, 452. S'apde La Ganache, 453. Bat 108, XXXIX, 41. La recoit mition, \$2. Vient trouver le e de belles troupes au siène 1, XL, 116. Le traite mament dans sa maison de la 311. Est envoyé a llome former le Pape de la conda Roi , XLI , 480. Reçoit sin un bref qui lut annonce Pape ne peut le recevoir ambassadeur du Roi, XLII. ive à Rome; comment il est abord par Sa Saintete, 35. s qu'il lui adresse dans une saudience sur l'état des afra France, 36. Dans une se audience remet au Pape re du Roi ecrite de sa main; rette lettre, 50. Son entre-

vue avec le cardinal Tolledo touchant les prelats qui l'accompa-gnent, 54. Sa fermete, 56. Nouvelle audience; difficultes qu'il y éprouve de la part du Pape, 60. Détails sur les dernières audiences qu'il obtient de Sa Sainteté; refus du Pape de s'expliquer, 145 et suiv. Le duc prend congé, et revient en France très-mécontent de sa mi-sion, 156. Envoie son fils, le duc de Rethelois, au secours de Cambray, XLIII, 68. Sa mort, 101. (Mem. de Cayet.) Cause de sa querelle avec le duc de Montpensier; il se retire à Plombiéres pour éviter sa présence, XLV, 200. Parvient, à l'aide de la Reine mère, à apaiser une contention élevee au couvent des Cordeliers de Paris, à l'occasion de l'election d'un gardien que le nonce du Pape et le genéral de l'ordre ne veuleut approuver, 226. Quitte le parti de la Ligue pour souvre celui du Roi, XLVI, 65. Vient à S.-Denis; dément les nouvelles que le légat écrit contre lui au Pape, 498. Est envoye ambassadeur auprès du l'ape pour moyenner son absolution; noms de ceux qui lui sout adjoints, 511. Recoit à Poschiavo un bref du Pape qui lui annonce que S. S. ne peut le recevoir comme ambassadeur, mais commeduc de Nevers, 524. Sou arrivee à Rome; ses conferences avec le Pape, 568 et suiv. Sa fermete, 571. Présente un mémorial au Pape eu le present d'y repondre, 595 Prend conge de Sa Saintete sans avoir rien obtenu, 612. Apprend avec plaisir la mort du capitaine S-Pol; fait prendre l'echarpe blanche à 120 gentilshommes, XLVII, 49. Ecrit au parlement en faveur des jesuites, 64. Sa mort, 148. (L'Estoris.)

NEVERS (le duc de) fait de grands preparatifs pour son voyage de Rome, ou il va complimenter le Pape sur son avenement, XLVIII, 160. Son entrée pompeuse à Rome, 198. (L'Estoile.) — Détails à ce sujet, 204. Va à Rome pour faire agréer au Pape un ordre de chevalerie; puis à Ratisbonne pour le même sujet, L, 220. Se fait remettre de force la citadelle de Mézières, et écrit à la Reine qu'il la garde pour le service du Roi, 233. Refuse de la remettre à M. de Praslin, euvoyé par la cour pour la reprendre, 234. Va trouver la Reine à Bordeaux pour proposer un accommodement avec M. le prince de Condé, 324. Est envoyé vers lui à cet effet, 325. (Fontenay-Mareuil.)

Nevers (François, duc de), est tué à la bataille de Dreux, XLV, 57.

Neveas (mad. de), Henriette de Cleves : trait plaisant de cette dame à la mort de la reine de Navarre XXXVII, 47. (Marg. de Valois.) – Envoie au Roi des lettres du légat prises à un courrier qui les portoit à Rome, et dans lesquelles le Roi et

le duc de Mayenne sont fort mat-traités, XLVI, 516. (L'Estoile.) NICELLY (P.-Franc.) tombe dans une embuscade près de Nimègue, où il est battu avec toute sa troupe

et blessé, XL, 240.

Nicétas, revêtu des premières charges de l'Empire grec, essaie de calmer les séditieux, I, 43. Ses réflexions sur le pillage de Constantinople, 57. Offre la conduite de l'empereur Henri comme un modèle à suivre par ses compatriotes, 86.

Nicolai, conseiller de la chambre des comptes, est tué au milieu de Paris en plein midi par un incon-

nu, XLV, 250.

Nicolas (Simon), secrétaire du Roi et poete, écrit une lettre plaisante à M. d'O, XLVI, 373. Le Roi, après son entrée à Paris, le fait venir; singulier dialogue entre eux, XLVII, 7.

Nicolas, secrétaire du Roi, meurt à l'age de 70 ans, fort peu religieux, comme il a vecu; son épitaphe faite par lui-même, XLVII, 428. NICOLAS, fils du duc de Calabre,

vient trouver le duc de Bourgogne pour lui demander sa fille Marie en mariage, X, 284.

NICOLAS DE BRAGME (le capit.), sergent-major-genéral de la garnison de Mc12, est puni du dernier supplice pour sa mauvaise conduite. XXVII, 185 et suiv.

NICOLLE (maître), d'Acre, et envoyé par les émirs auprès du les pour le décider à prêter le serment qu'ils exigent, II, 229. Nit ou PLEUVE PARADIS: descrip-

tion de ce fleuve', II, 229.

Nishes et Montpellien : excis commis par les protestans dens cu deux villes dés l'an 1560, XX, 108.

Nivelle, libraire de Paris, copĉeĥe par sa bravoure que cette ville ne soit surprise par des tres-pes du Roi, XXXVI, 180. Noalles (le seign. de), frère du

comte de Foix, est tué avec le dec de Bourgogne en voulant le se VII, 312.

NOAILLES (Ant. de) fait pertie de la camisade de Boulogna; dange qu'il y court, XXI, 54. NOAILLES (le capit.), hieutement de Montmorency-d'Amville, contri-

bue à la déroute des Impérious pris de Sartirane, XXX, 91.

Nonzesse (la) a toujours été a estime dans tous les Etats, excep en Turquie, III, 175. A en les p grands avantages en France; il y s toujours en divers degrés entre les nobles, 176. La noblesse de Bésen et celle d'Arragon étoient pareilles distinguées en trois ordres, 179

Nocozo, de Bordeenz, da pe anglais, assiste à la bataille de l'ont-

vallain, V, 74. Nos (le capit.) so présente devast Castel-Jaloux, où il est reçu per les

catholiques, XXII, 349.

NOGARET (Guillaume), garde des scraux sous Philippe-le-Bel, expess aux Etats genéraux de 1300 les pritentions du pape Bonisses vui, démontre les conséquences, et de mande le maintien des meises coutumes et libertée, IV, 63. Envoyé en Italie, fait le Papa pris nier dans son propre palais, 65. Nogent (le seign. de) est ble

dans une escarmonche devent I paulme, et mourt de ses ble XXXI, 215.

Nonzer, trompette et erieur juri.

DACK (le duc de), general reuni au comte de Bure, . de l'Empereur, entre en Pi-6. Brûle la ville de Roye, et XVII, 433. S'avance à Cor-Contdidier par composition, rend le château de Bohain, retire en Artois et licencie e , 43g.

IAMBIE, berault d'armes, eni duc de Savoie charge de letur empêcher le mariage du m avec la fille de ce duc, récit de son voyage, XI, 291. du duc de Savoie rapportée

STADIA F, VARGOTE bieche la trève; reponse du duc de m à son sujet, XLVI, 431. BLES ( assemblee des), tenue a en 1596; details sur cette ée, XLIX, 327 et auiv. de Groulard.) — Autre asi dans la même ville en 1617; sis sur la preseance, L. 406. ument pris pour les lever, notables presentent leur avis ps les matières qu'on leur a es, 4:3. ( Fonten .- Marcul.) LLAC (Philibert de), grandde Rhodes, attaque avec vin Sarrasius de Tripoli, VII,

LLE (P. de) defend avec Joini petit pout pour empêcher Hoi ne soit attaque de tous er les Furcs, 11, 249.

renge la mort de son père en assommer la sultane Chegedur, et devient le second sulla dynastie des Baharites,

reast, predicateur, exhorte ile à la reconciliation et à la to: dit qu'il faut attendre la Saint-Siège, et reconle Roi s'il approuve se con-, XLVI, 618.

NOVELORPORT (Jean de), surnom' me de Metz, rencontre Jeanne d'Arc à Vaucouleurs; son entretien avec elle, VIII, 249. Promet de la mener près du Roi; lui fait apporter des habits d'homme, 250. Ne neglige rien pour presser son départ, 251. l'ourvoit à la depense pour la route,

Noviant (le seign. de) est nomme du conseil du Roi, VI, 216. Est arrété, accusé; obtient sa grâce,

Novelle (le seign. de), nomme le blane chevalier, defend Arras contre les troupes du Roi, VII, 264.

Noves (le seign. Lamotte des), envoyé par le connétable de Bourbon en Allemagne pour faire une levée de lansquencts, descend en Champagne avec les comtes de Fustemberg et Felix; assiege et prend Cosffy et le château de Mouteclaire, XVII., 431. Pres-é par la famine, est sorce de se retirer en Lorraine avec perte, 432.

Noron (traite de), conclu entre Arthus Gouffier, seigneur de Boisy, grand-maître de France, et Antoine de Croy, seigneur de Chievres, au sujet des differends entre François : et Charles d'Autriche, XVII, 277.

Noton (Jean de), chancelier de Baudouin, est envoye a Rome après la prise de Zara I, 166. Est chargé par le Pape de lier et de delier les pelerins, 168. Meurt dans la ville de Saires; son caractère, 306.

NUILLY (Gauthier de fait pruonnier Constantin Lascars, 1, 210. Est tue a la bataille d'Andrinople, 356.

NULLY (Guill. de) prend la croix, I, 102. Se rend dans la l'ouille, 134. Est fait prisonnier près d'Antioche par les Tures, 260

NUILLY (Villain de ) est tué par

les Turcs près d'Antioche, 1, 260. Nully Jean de ), premier présid. des generaux, est fait prevôt des marchands de Paris, XI.V., 238. Va au logis du jeune Vigny, secretaire du Roi, dans l'intention de l'arréourquoi il manque son coup, ter; poerquot il manque and conf. XLVI, 119. Se colère contre M. Iln.

mours; à quelle occasion, 621. Il se presente pour saluer le Roi, après son entrée dans Paris; réponse que le Roi lui fait faire, XLVII, 6. Reçoit un billet pour sortir de Paris; mots écrits sur sa porte, 13.

NTCOT DE VILLETTE dispute un

pas d'armes près de Dijon, IX, 344 Nyrso, de Padoue, explique Am-tote; cause de sa haine contre Jules-Cesar Scaliger et son fils Joseph, XXXVII, 244. Il tache de les soi-cir auprès de Jacques-Auguste de Thou , 245.

0

O (François, marq. d'), gouverneur de l'Ile de France, est remis par Henri iv dans son gouvernement; reçoit le serment de tous les officiers de la ville, XLII, 208. (Mem. de Cayet.) - Il est disgracié; cause de cette disgrace, XLV, 219. Conseille à Henri iv de hater sa conversion à cause du tiers-parti, XLVI, 482. Entre dans Paris par le quai de l'Ecole; met en pièces un corps-de-garde de laurquenets, XL\ II, 20. Est remis dans su charge de gouverneur de Paris, 27. Reçoit le serment de tous les capitaines de la ville destitués par la Ligue et réintégrés dans leur charge, 62. Va porter de l'argeut au Roi au camp de Laon, 72. Est accuré de racheter les billets de ceux qui ont eu ordre de sortir de Paris, 87. Est taillé de la pierre, 90. Sa mort, 91. Par qui il est regretté,

92. Ses prodigalités, 93. (L'Astoile.) OCTONVILLE (Raoul d'), gentilh. normand dévoue au duc de Bourgogne, est mis à la tête des 18 assassins

apostés par lui, VI, 266.

ODDART, duc de Parme, se déclare pour la France, et vient trouver le Roi à Paris; comment il y est reu; resolution prise avec luid'entrer dans l'Etat de Milan, LI, 235. Ses demelés avec le cardinal Barberin au sujet du duché de Castro, 297. Entre en armes dans l'Etat ecclésiastique; s'empare de Castillon del Lago; s'avance jusqu'à Acqua-Pendente; retourne dans ses Etats, peu satis-fait des princes d'Italie, 302. D'apres un traité fait entre le grand duc, M. de Modène et la république de Venise, Odoart se snisit de Bou-

dene et de la Stetate dans le Perrerois, 304. Comment il obtient esse satisfaction par la médiation du ra de France, 307.

ODON DE CHATEAUROUX, cardinal évêque de Tusculum, légat du Pe-pe, prêche la croisade en France. II, 90. Après le prise du Roi, am-ve seul à Damiette, 112. Annonce ce prince la mort de la reine Binche, 116. (Tabl. du règ. de S. Loui.) -Fait faire trois processions as de l'église de Notre-Dame de Demiette; prêche les croisés et leurs: corde l'absolution, 226. (Joinville)

Onor-Piczner, jésuite, négoce avec les chefs populaires de la Lige pour les amener à des conseils de

modération, XLIX, 471.

Орренояв (le seign. d') défead S.-Riquier contre le duc de Bourgegne, VII, 344. Rend cette placesa duc, 352. Est fait prisonnier en velant entrer dans Meanx, 356.

Offices du parquet vendus post la première fois à prix d'argest, XLV, 203.

OFFICIERS DE JUSTICE : leur grand nombre est ruineux pour les parties, et ne sert qu'à éterniser les proces, XXIV, 428.

Orriciens de la meison de M. k Dauphin (état des) pour l'amee 1606, XLVIII, 140.

OGER DE SAINT-CHERON prend L croix, I, 102. Se montre contraire au rétablissement d'Alexis, 174. Repousse les Grecs dans une premiere rencontre, 190. Est nomme d quieme corps de bataille contre l'enpereur Alexis, 198.

OLIVARES (le comte), ambassad.

e à Rome, demande au Pachasse le duc de Luxemabassad. d'Henri Iv, menasi elle ne le fait pas, de la la part de Roi son maltre; même renvoyé, XL, 88. the (le comte due d') fait duc de Buckingham du traiconclu avec le cardinal de contre l'Angleterre, LI, e l'Empereur a s'accommoes protestans d'Allemague ter ses forces en Italie cono de Mantone, 161.

m (Ant.), cuvoye par le svoie au secours de Grenol'est declare pour la Ligue, and Montheuault, XL, 157. ia (le chancel.), disgracie egne de llenri ii, est rapredui de François 11, XX, urt de desespoir d'avoir été ent des cruautes exercees s conjures d'Amboise, 89; 426.

AING (le seign. d') prend la i nom du duc de Bourgogne, . Roi de calmer sa colère,

muz (J. d'), chevelier anhte au mariage du duc de ne, X, 370.

L (le capit.) rend un service u siège de l'oitiers, en ameis cette ville un secours de mes, XXXIII, 467. Y est 68.

inius, evêque de Tricaria, Pape, favorise la rebellion eois, XI, 493. Veut fuir; risommer, \$9\$.

J. de ), écuyer du duc de ne renommé par ses faits VI, 483. Entre un des dans le château de Rivegr. Prend terre le premier le Sajette, VIII. 61. Recort i blessures au combat usi al ès de Modon, 79. Est en-res du roi de Chypre pour part du projet de Boucicaut Jezandrie, 1 17. Va trouver ad Paul Uram pour l'enga-· pas souffrir que le roi de Naples se rende multre de Rome, 167. Est trompe par le cardinal; retourne auprès de Boucicaut, 168.

Orannis, bacha de Bosnie, assiège le fort de Petrine, qu'il cat oblige d'abandonner, XLIII, 323.

OPPEDE (d'), premier présid. du parlement d'Aix, charge d'aller reprimer les Vaudois, outre les mesures cruelles prises contre eux, XVII,

ORAISON (le seign. d') défait un corps de troupes de don Hernando de Sylva, qui veut ravitailler Cairas; il est secondé par les sieurs de Chavigny et Briquemaut, XXX, 95.

Onaison rungsan : la premiere dont il soit parle dans notre hutoi-re e-t celle de Duguesclin, prononcee par l'évêque d'Auxerre; extrait que nous en a conserve le moine de S.-Denis, VI, 217.

ORANGE (Philibert de Chalons, prince d'), couvre de son manteau le duc de Bourbon tue aux portes de Rome, et se rend maltre de cette ville, XVIII, 28. Prend le commandement de l'armee; assiège le château S. - Ange; est blesse à la tête d'un coup d'arquebuse, 29. Est tue au siège de Florence, 100.

ORARGE (le prince d'), seigu. de Harlay, prisonni-r de Louis XI, est delivre moyennant finance, et de vieut homme-lige du Roi, XIV, 8.

ORCEY, prevôt des marchands, répond sux députés d'une assembles generale des bourgeois de Paris, alarmes de la construction du nouveau fort de Pillebadaut, qu'on leur donnera satisfaction, et qu'on pourvoira à la subsistance des liabitans , XI.VI, 285.

ORDORNARCES CAROCHIERRES: COde des facteux, redige contre les nobles et le clerge, VI, 308. Euregistre au parlement, 309.

ORDER DE S.-MICHEL : canves de son avilissement, XXXIII, 38.

ORDRES DE CHEVALFRIT : à qui lis devroient être conferes, XXIV, 153. Ceux du S.-Esprit et de 5.-Michel sont tombés dans le mepris; pourquoi, 154.

ier on l'artillerie devint une importante, VIII, 33. Comivre entre les pages anglais et nis sous les murs de cette vil-3. Les Orlemnis, irrites contre ce de Bedfort, font une sortie e les Anglais, les battent, et s à leur tour, sont forces etrer dans la place avec perte, Tubl. du reg de Ch. r.u.) prennent l'arrivee de Jeanne ; récits qu'on leur fait à son 158. Ce que dit le Journal ris de la Pucelle, (io. Les Aulévent le siège, abandonnaut malades, leurs prisouniers, leurs munitions de guerre et ache, 176. Les Orléanais renit toutes les hastides, 177. célébree tous les ans a Oien mémoire de la Pucelle; nent qu'on y a rrige en son ur, 317 Les Orleanus ont vė long-temps, avec au soin ax, un des chapeaux de la l'uils montrent encore la mai-'elle habita, 3 19 ( Mém. conc. Les habitans d'Orieans at à ceux de Beauvais cent ux de vin et des provision, de XIII, 423. (J. de Troyes.) Ans (paix d'), conclue en stre le Roi, la Reine mère, w de Condé, Dandelot, etc. ons de cette paix, XXXIII, montrances des parlemens a 292. Raisons qui justifient six; etat malheureux de la sendant la guerre civile, 295 aws (les Etats d'), tenus eu ont plusieurs ordonnances fendre les ventes et trafics ifices, et sapprimer les offiis depuis le regne de Louis XIII., 135. ins (le duc d.) mit a Fouau le 17 mars (607), feux à l'occasion de cette nai -(LVIII., §6. sson (le president d'), de-: la chambre des comptes au Mayenne, le supplie de trala paix et de presser le Roi tire catholique, XLVI, 279.

ORNANO (le colonel Alphonse d'), corse, est fait prisonnier par Se-uccey, chef de rebelles, et rache-te pour 20,000 écus, XXXV, 37 i. (Mem. de Tuvannes.) — De concert àvec M. de La Valetté , attaque dans le Dauphine 2,000 Suisses et les defait, XXXVIII, 344. Conclut avec Lesdiguières une trève approuvee par Heuri in et le roi de Navarre, XXXIX, 95. Est fait prisonnier par le baron de Senecey, XL, 158. Appele par les Lyonnais, il se rend aux faubourgs de La Guillotiere, XIII, 122. Comment la ville de Lyon se declare pour le Roi, 123. Le colonel y fait son sutrée avec l'écharpe blauche, 124. Conduite moderee des Lyonnais envers les Espagnols, 125. ( Mem. de Cayet.) Il defait dans les montagnes du Dauphine quelques compagnies de Suisses qui alloient se joudre à M de Montmorency; le Roi fait sonner bien haut cette victoire, dont il se moque en arrière, XLV, 337. Propose au Roi d'apporter a ses pieds la tête du duc de Guise, 359. Aunonce au Roi la réduction de Lyon, XLV1, 598. Details sur cette reduction, et sur la part que le colonel Ornino y a cue, 607. Parle librement au Roi sur les édits qu'il veut faire publier, et en empéche la publication, XLVIII, 310. Menri apres avoir eté tulle de la pierre, Son dermer entretien avec le Roi, auquel il recommande ses enfan-. et qu'il prie de changer son conseil, 361. L'Estoile

Oavano (le colonel), fils du precellent, va dire in Roi que le marechi d'Ancre est mort, l. 3-61; et a la Reine qu'il faut aller a Blois, 385. Entre a Rouen, et as saisit du Vieux-Pala s au n au du Roi, 471. Se montre fort oppose au mariage di Monsieur avec madem, de Montjen sier, 1.1, 3. Est fattmarechil de France, 5. Motifs qui l'empéchent de favoriser le mariage, 6. Est arrête par ordre du Roi, 8. Ses deux frères le

sontaprės lui, r<u>r</u>

Oason (Jacq d'), maitre de l'ar-

ORGEMONT (d'), chancelier : ses talens, sou intégrite ; s'oppose, dans une assemblée de prélats, seigneurs et magistrats, à ce que le duc d'Anjou réunisse la regente du royaume et la tutèle du jeune Roi, VI, 180. Est congédié, 184.

ORGENONT (Nicolas d'), chanoine de Notre-Dame, fils du chancel. de ce nom, est à la tête d'une conjuration qui se forme contre le connétable d'Armagnac; projet des conjurés, VI, 325. Est jeté dans un cachot, où il meurt, 326.

ORIFLAMME, bannière dont l'abbé et les moines de l'abbaye royale de S.-Denis se servoient dans leurs guerres particulières, III, 307. Etoit portée par leur avoué ou procurateur, 308. Quelles étoient sa matière, sa couleur et sa forme, 309. Les comtes de Vexin et de Poutoise, en qualité d'avoués du monastère de S.-Denis, portoient l'orislamme dans les guerres qui s'entreprenoient pour la défense de ses biens, 310. Elle n'a été portée par nos rois dans leurs guerres qu'après qu'ils sont devenus proprietaires du Vexin, ce qui arriva sous Philippe 1 ou Louisle-Gros son fils, 311. Ce qu'on doit penser des discours de ceux qui ont prétendu que l'orillamme étoit connue des les temps de Dagobert, Pepin et Charlemagne, 3:3. Louisle-Gros fut le premier qui la fit porter dans ses armées comme la principale enseigne de S.-Denis, protecteur du royaume, 315. Céremonies observées lorsqu'on alloit la prendre à l'église de S.-Denis, 317. Serment que faisoit le chevalier à qui le Roi la donnoit à porter; on la portoit dans les guerres entreprises contre les ennemis du dehors ou contre les ennemis du dedans, 319. Louis vii et Philippe-Auguste la firent porter dans leur voyage d'outre-mer, 320; Louis viii, dans la guerre contre les Albigeois; saint Louis, contre Henri, roi d'Angleterre, et dans ses deux expéditions dans la Terre Sainte, 322; Philippele-Hardi, dans la guerre contre le

roi de Castille, 323; Louis-le-Ru-tin, contre les Flamends en 1315; à la bataille de Crecy, et en allest au secours de Calais, 325. Noms de vaillans chevaliers qui l'ont porte sous les rois suivans, 326. C'est depuis Charles viz qu'on cessa de la portet, 327.

Onione, gentille gascon, dont la compagnie de lanciers a été casses. veut passer au service du duc d'Antriche; il est arrêté et décapité avec quelques autres de sa compagnie; leurs têtes et leurs membres sont aftachés aux portes de Béthune, Ar-

ras. etc., XIV, 84.

Onis DE L'ISEE prend la croix, I, 102. Est tué par les Comens, 390.

ORLEARS (d'), avocat du Roi, quoique ligueur, refuse de rentrer au Palais, et reproche aux Seine le meurtre du président Brisson et de deux conseillers, XLVI, 199. Sa réponse à Boucher, qui lui demande à quel jeu les Seize l'ont perdu, 205. Sa réponse à M. de Brissae, qui se plaint de l'exécution de Louchard et de ses compagnons, 221. Parte librement contre les Seize qui verlent disposer de l'Etat et de la conronne et contre les prédicateurs, 280. Plaide la cause de la guerre; injurie le Roi, 306. Refuse d'essister à l'ouverture du parlement, estimant méchans tous ceux qui ne sont ni de la faction des Seize ni de parti espagnol, 329. Obtient du Roi son retour à Paris; comment il se conduit, 375. Est envoyé à la Conciergerie, 381. Fait imprimer un remerciment au Roi, dans lequel il dit autant de bien de Sa Majesté qu'il en a dit de mal, 477. Publie un livre intitulé les Ouvertures du parlement, qui est défendu et saisi, XLVIII, 20.

ORLEANS (le siège d'), l'événement le plus important du règne de Charles vii : consulter, pour les détails de ce siége, le journal qui en a été ecrit par un contemporain, et les ouvrages de mess. Lebrun des Charmettes et Berriat de Saint-Prix sur Jeanue d'Arc; ce siége est le

premier où l'artillerie devint une e importante, VIII, 33. Com**at livre ent**re les pages anglais et maçais sous les murs de cette ville, 39. Les Orleannis, irrites contre le duc de Bedfort, font une sortie contre les Anglais, les battent, et battus a leur tour, sont forces 📤 rentrer dans la place avec perte, 40. (Tubl. du reg de Ch. rii.) d'Arc; recits qu'on leur fait à son ijet, 158. Ce que dit le Journal de Paris de la Pacelle, 160. Les Anis lévent le siège, abandonuaut sers malades, leurs prisonniers, stes leurs munitions de guerre et **de bouche,** 176. Les Orléanais renment toutes les bastides, 177. Pete célébrée tous les ans à Or-Mans en mémoire de la Pucelle; paument qu'on y a érigé en son mmeur, 317. Les Orleannis out sonserve long-temps, avec un soin religieux, un des chapeaux de la Palle; ils montrent encore la maina qu'elle habita, 319 (*Mem. conc.* In Puc.) — Les habituns d'Orleans navoient à ceux de Beauvais cent ionneaux de vin et des provisions de paerre, XIII, 423. (J. de Troyes.)

Oneñans (paix d'), conclue en 1863 entre le Roi, la Reine mère, le prince de Condé, Dandelot, etc. Gonditions de cette paix, XXXIII, ago. Remontrances des parlemens a es sujet, 292. Raisons qui justifient atte paix; état malheureux de la Prence pendant la guerre civile, 295.

Ontéans (les Etats d'), tenus en 1861, font plusieurs ordonnances pour defendre les ventes et traites les bénéfices, et supprimer les offi-180 ériges depuis le règne de Louis 80, XXXIII, 135.

Ontane (le duc d') nalt a Fonininebleau le 17 mars 1607; feux de joie à l'occasion de cette nasnunce, XLVIII, 46.

Onnesson (le president d'), deputé par la chambre des comptes au finc de Mayenne, le supplie de trarailler à la paix et de presser le Roi de se faire catholique, XLVI, 279.

OPRANO (le culunei Alphonse d'), corse, est fait prisonnier pur Senecey, chef de rebelles, et rache-te pour 20,000 écus, XXXV, 37 (... (.Mem. de Turannes.) — De concert àvec M. de La Valette , attaque dans le Dauphine 2,000 Suisses et les defait, XXXVIII, 344. Conclut avec Lesdiguières une trève approuvee par llenri in et le roi de Navarre, XXXIX, 95. Est fait prisonnier par le baron de Senecey, XI., 158. Appele par les Lyonnais, il se rend aux faubourgs de La Guillotière, XLII, 122. Comment la ville de Lyon se declare pour le Roi, 123. Le colonel y fait son entrée avec l'écharpe blanche, 124. Conduite moderce des Lyonnais envers les Espagnols, 1.15. (Mem. de Cayet.) Il defait dans les montagnes du Dauphiné quelques compagnies de Suisses qui alloient se joindre à M. de Montmorency ; le Roi fait sonner bien haut cette victoire, dont il se moque en arrière, XLV, 337. Propose au Roi d'apporter à ses pieds la tête du duc de Guise, 359. Annonce au Roi la reduction de Lyon, XLVI, 598. Details sur cette reduction, et sur la part que le colonel Ornano y a eue, 607. Parle libre-ment au Roi sur les edits qu'il veut faire publier, et en empêche la pu-blication, XI.VIII, 310. Meurt après avoir eté taille de la pierre, Son dernier entretien avec le Roi, auquel il recommande ses enfant, et qu'il prie de changer son conseil, **36**1. (*L'Est*inle.)

ORNANO (le colonel), fils du precedent, va dire au Roi que le marechal d'Ancre est mort, I. 3-6, et a la licine qu'il faut aller à Blois, 385. Entre a Rouen, et ac saisit du Vieux-Palais au nom du Roi, 451. Se montre fort oppose au mariage de Monsieur avec madem, de Montpensier, I.I. 3. Est fait maréchal de France, 5. Motifs qu'll'empéchent de favoriser le mariage, 6. Pat arrête par ordre du Roi, 8. Ses deux frères le sont après lui, 11.

Oason (Jacq. d'), miltre de l'ar-

tillerie du duc de Bourgogne, est blessé au siège de Beauvais et meurt de sa blessure, XII, 78. Oarzeuz, soldut maure, s'engage

Oarkeuz, soldat maure, s'engage à faciliter l'évasion du comte de La Rochefoucauld et autres prisonniers français; fait échouer cette entreprise, XXXIV, 33. Comment il échappe au supplice qui lui est

préparé, 36.

OATHNAW (le baron d'), commandant des reitres venus en France au secours du roi de Navarre, se sauve avec beaucoup de peine du château d'Auneau, XXXVIII, 341. Il reconduit ses troupes en Allemague, 342.

ORTURIE (le capit. d') est blessé à mort au siège de Lectoure, XXII,

110

ORVAL (le seign. d') est tué à la bataille de Rouvray, VIII, 148.

OSAMBRAI (le sieur d') schète 50,000 écus la charge de président à la cour du parlement, XLIX, 180.

Osmr (J.) est condamné à mort pour avoir acheté du poison pour le compte de J. Constain, à l'effet d'empoisonner le comte de Charo-

lois, XI, 108.

Ossat (Arnaud d') quitte le barreau pour cultiver la science du droit; explique Platon à Paul de Foix, XXXVII, 237. Publie pour lui à Rome un mémoire qui fixe l'altention des cardinaux, 258. (J. A. de Thou.) — Gagne le chapeau de cardinal pour avoir negocié à Rome l'absolution du Roi avec M. Du Perron, XLVII, 143. Meurt à Rome fort regretté, 437. (L'Estoile.)
Ost (Jean), cheval. auglais, con-

Ost (Jean), cheval, auglais, conseille aux habitans de Gand d'aller livrer bataille au duc de Bourgogne, X, 141. Sort de la ville à la tête de 25,000 hommes d'élite, 142. Est conduit au duc de Bourgogne, 145.

Отноя, empercur d'Allemagne, forme avec le comte de Flandre et le roi Jean une puissante ligue contre la France; quel étoit le plan des confédérés; il est défait dans les plaines de Bouvines, IV, 48. Abattu par cette défaite, il ne peut plus

disputer l'empire à Frédéric 11, 49.
OTRON DE BRUBEWICK ÉPORE
Jeanne de Naples, VI, 176. Est bette
par Charles de Duras, trahi per ses
troupes et fait prisonuier, 200.

OUARTY (le seign. d') est blesé dans une sortie devant Met.,

XXXII, 363.

OUASTE (le beilli) refuse de préter serment au duc de Berri en m qualité de duc de Normandie, XI, 418.

OUDARD DE RENTI se distingue à la bataille de Pontvallain, V, 86.

OUDAND DE BUCY, procureur général d'Arras, est décapité avec 17 autres habitans de cotte ville, pour avoir voulu se rendre auprès de Mirie de Bourgogue afin de lai resettre leur ville, XIV, 57.

OUDET DE RYE, seign. de Lesces, conduit les troupes des deus de Berrie et de Bretagne sur Paris, XI, 384. Obtient la ville de Caen et places de Normandie, 428. Après la mort du duc de Guyenne, traite avec le Roi pour le dec de Bretagne et pour lui-même; conditions avantageuses qu'il en obtient, XII, 80.

OUDINEAU, avocat, est député par les Seize au duc de Mayenne, avec des instructions sur les moyens de prévenir les divisions qui se manifestent parmi les ligueurs, XL, 244.

OUDIREAU, grand prevôt du dec de Mayenne, portant des dépêctes à Beaune et à Dijon, est fait prisonnier par le maréchal de Biron, XLIII, 27. (Mém. de Cayet.)—Il fait pendre sept soldats qui est tué ou mutilé des ligueurs, XLVI, 145. Est constitué prisonnier à la Conciergerie, comme accuse d'avoir eu part à la mort du feu Roi; est sauvé par le crédit du duc de Mayenne, XLVII, 170. (L'Estoile.)

OURSELAT (Geoffroy), venant à la tête de Soo hommes d'armes coutre les Français, est défait et pris

prisonnier, V, 87.

OUTREMAN (le père d'), jésuite flamand, a paraphrase les Mémoires de Ville-Hardouin, I, 6. us (le sieur d'), commandant mers d'Ecossais, enlève aux is le village de Bouteille, , 585.

i (le baron d') est tué à la

betaille de Cerisolles, XIX, 508. Ozono (don Alvarez) rend au Roi la ville de La Fère par composition, XLIII, 264.

P

HELL (Martin), comte de Gammandant une flotte espassaie en vain de ravager les d'Angleterre, XLIII, 441. LEART (Christophe), seign. des tes, est envoyé à Auxerre pour r les bebitans de se rendre au LIII, 406. M (les): ce qu'ils étoient en e du temps de Charlemagne, ils sont devenus depuis, XXIV,

or, maltre des comptes, est sonné en Poitou étant au ser-a Roi, XLVII, 436.

Motogue (Andronie), graud stique, reçoit de Vatace le goument de l'Epire, 1, 503.

zzozoscz (Michel), fils du domestique Androuic Palcodispute à Muzalon la tutéle i de Lascaris, le fait massacrer sne eglise, et se fait couronner e jeune Roi, I, 505. Reçoit des sandeurs de Baudoum; essaie s corrompre; les congédie en lisant de le preparer à la guer-6. Passe dans la Thrace ; marr Constantinople; accorde une d'un an à Baudouin; confie rategopule le commandement rarmer, et le charge d'observer paroits foibles de Constantino-507. A peine à ajouter foi a la de cette ville, 5 rr. S'y rend ict; relatit les edifices detruits scendies; rappelle les familles ques, fait brûler les veux a son r collegue, et transmet son trône pustente, 512

ikksting, gentilh, romain, ape d'Italie un livre intitule le 10-partout des pères Jesutes, VIII. 17.

ALFT, heuten, general de l'Em-51.

percur, met en fuite 5,000 Tartares qui veulent entrer dans l'île de Zighet, près de Javarin, XIII, 443. Est blessé à la bataille livrée devant Javarin, 453. Se distingue au siège de Gran, XLIII, 160 et suiv. Investit Visgrade, qui lui est abandonné, 191. Délivre les Chrétiens de Bado opprimes par les Turcs, 311. Défait un parti commandé par le vaivode de Sombock, 312. Prend et ruine la ville de Sombock, 3:6. Taille en pièces un parti de Turcs près de Bude, 443. Surprend la ville de Tota, 444. Defait le bacha de Bude, 415.

Parice (Jacques de Chabannes, seign. de La), succède à Gaston de Foix dans le commandement de l'armée d'Italie, XV, 116. Permet au cardinal de Médicis d'envoyer son neveu Julien negocier avec pape Jules, 117. Se replie sur le Mi-lanais; veut defendre Milan; est force d'evacuer en desordre tout le duche, 118. (Tabl. du reg. de l ouis x11.) — Est envoyé contre les Veni**uens an sec**outs de l'Empereur; noms des seigneurs qui l'accompa-gnent, 276. Il entre dans Verone, puis dans Vicence, où il attend des nouvelles de l'Empereur, 2-8 Recoit ce prince dans la petite ville d'Aest, 279. Est nommé par tous les capitaines pour succèder à Gaston de Foix dans le commandement de l'armee, XVI, 54. Est fuit pri-sonnier à la bataille de Guinegaste, 77. Assiege la ville de Pampelune, est force de lever ce nege, 232. ( Mem. de Boy ard.) - Est fait marechal de France; à quelle condition, XVII, 16. (Introd ) - Se rend maitre d'Avignon; poursuit le connetable de l'ourbon : 455. (Du Bel-

30

ley.) — Est blessé au siége de Metz; meurt de ses blessures, XXXII,

320. (Siége de Metz.)

Palleseuil (le sieur de) perd le château et la ville de Neufchâtel par sa faute, XLIX, 303. M. de Bouil-lon empêche qu'on ne lui fasse son procès, 3o5.

Palletiène (René, seign. de La), est tue au siège de S.-Paul, XIX,

236.

Pallière (Girault de La), commandant du château d'Ivry, demande du secours au Roi, VIII, 102.

PALLUAU (le comte de), premier maître d'hôtel du Roi, est blessé au ge de S.-Jean-d'Angély, L, 512.

PALVOISIE (Christophe), seign. de Busset, fait pendre un envoyé du maréchal de Lescun; à quelle occasion, XVII, 334. Est condamné à mort et exécuté par ordre de Lautrec, 342.

Parvoisis (Jean-Ludovic), envoyé pour surprendre Crémone, est battu et fait prisonnier par Alexan.

dre Bentivolle, XVII, 482.

Parvoisin (le capit. Jerôme) est fait prisonnier dans une embuscade au pont de Rusignan, XXVIII, 442. Comment il trompe le marechal de Brissac, en lui promettant de lui faire livrer la ville d'Ast, 456. Est fait prisonnier en défendant Dronier, et pendu, XXIX, 134.

Pamanet, gentilh., parent du maréchal Rouault, est tué par les Bre-

tons, XIII, 291.

PANIGAROLE, cordelier, consulté par le gouverneur de Paris sur des serpens qui s'engendrent dans la ville, répond que ces bêtes sont l'effet de la magie, et qu'il vaut mieux être dévoré par elles que de laisser entrer dans la ville les mandits hérétiques, XLVI, 70. Prêche dans l'eglise de Notre - Dame avec un grand concours de monde contre le roi de Navarre, mais saus injure et saus invoctive; blame les Français et surtout Boucher, prevôt des marchands, de ce qu'ils déchirent avec tant de haine la mémoire du feu Roi, 116.

Parz (Jacq.), seign. de S.-Auban, attaché à Coligny : ses Mémoires contienment quelques particularités sur la S.-Barthelemy et sur les marches hardies de l'armée protestante en 1586, XX, 36. (Introd.) - Il al élevé dans la maison de Coligay; fait en Italie la campagne de 1554; se jette dans Sienne avec Blaise d Montluc, XLIII, 451. Un acte de négligence le brouille avec lui; conment il le répare; il montre le sile le plus ardent pour la religion pretendue réformée, 452. D'où mat s haine implacable coutre le ben des Adreis; il poursuit jusqu'à Ce-beil l'assessin de l'amiral; échappe au massacre de la S.-Bartheleny; conduit à la Conciergerie, il estremis en liberté, 453. Fait la more en Rouergue aux catholiques; 🕬 violences lui font perdre le comme dement de la ville de Milhard; il accompagne Châtillon sur les fre tières de la Lorraine, où il se joint à la grande armée allemande, 454. Il revient au milieu de mille danger dans le Vivarais; sur quei roal ses Mémoires; quand et par qui la furent publiés, 455. (Notice.) — li se trouve près de Coligny lorsque Marevert le blesse d'une arquebussde met avec M. de Seré à la pourse du meurtrier, 457. Va jusqu'à Ca-beil; revient à Paris; est condait prisonnier le jour de la S.-Berthelemy dans la maison du prevôt de la Mardeille, 458; pais à le Concist gerie; sorti de prison, il va ches l en Dauphiné; est fait lieutement de la compagnie de gendermes de M. de Chatillon, qu'il ve trouver en 🛋 de Compeyre près de Mill 459. Détails sur ce siège, 460. De ger qu'il y court dans un combet, 464. Manque d'être tué dens le priche; est chasse de Milhaud, 471. dont il fait abattre un faabourg. 472. Va joindre M. de Chatillon i Royans; est envoyé à Chambery pour demander passage au duc de Savoie, 474. Difficultés qu'il éprouve dans cette mission, 475. Est arres et conduit à Romilly; comment il

livré, 476. Accompagne M. de lon dans la Franche-Comté, mi ouvre l'entrée des terres de belliard, 478. Defait près du de Chabottes un parti d'enne-170. Entre dens la Lorraine; and le chêteau de Grézilles, Livre combat au marquis de abon qui vient l'y assiéger, let joint par l'armee alleman-ce laquelle il prend le chemin Atillon-sur-Seine; est envoyé serprendre Vezelay, 482, ce se peut exécuter; entre de force Peruse, 483. Est chargé de re La Charité-sur-Loire; pour-A me peut le faire, 484. Dé-ela trahison d'un nomme Des-, qui feint de vouloir livrer argis à M. de Châtillon, 486. sent il contribue à la prise de au-Landon, 488. Est fuit prise per des courcuss du duc d'En; comment il leur échappe, Il donne à M. de Châtillon des ils qui ne sont pas suivis, 195. reserve du danger d'être fait mier, 498. Chargela compagnic pitaine Piedefou; gague l'ab-de Marcigny-les-Nonains, ou s Châtilion prend conge des es allemandes, 500. Par son il, l'armer de M. de Chàtillon sa retraite en combattant, et i**prouv**er grande perte, 505. Il au château de Retortou en als avec M. de Chàtillon, 510. gne chez lui, 511. (Mém. de plan.)

pezzon (Robert) assiste le duc jou au siège de Tarascon, IV,

PMLON, valet de chambre du mourt de depit et d'avarice; de mr la cause de sa mort, XLVIII,

ng (Maurice Du) commande gauche des Français a la bade Chay, V, 130. naaillaw (Hector de), seign. stant, devient la cauce, par ses ons, du massacre de la Saintselemy, XXXVII, §9. nd (Ambr.), chirargion célèbre, fait une opération délicate au duc d'Aumale blesse devant Boulogne, XIX, 589. (Du Belley.)—Il meurt àgé de 80 aus; son discours à l'archevêque de Lyon sur la misère du pauvre peuple mourant de faim fait faire à ce prélut de sérieuses reflexions, XLVI, 113. (Mém. de L'Estoile.)

PARLEMÉNIA, cours souveraines établies par les rois pour rendre la justioe: ils étoient divisés en diverses chambres ou compagnies, III, 64. (Dissert. sur l'hist. de S.-Loues.)

— S'attribuent un pouvoir qu'ils ne peuvent exercer librement, XXIV, 252. Comment ils pourroient et devroient garder leur indépendance, 253. (Tavannes.)

PARLEMENT DE CHALONS (le) rend un arrêt contre la bulle du Pape qui renouvelle l'excommunication contre le roi de Navarre; ladite bulie est lacérée, XLVI, 1655. Rend an nouvel arrêt contre la bulle adressee au cardinal de Plaisance, et publice par les rebelles de Paris, 295. Autre arrêt contre le légat et aun rescrit, et contre la ville où se tiendront les Etat, 302.

PAREMENT DE PARIS (le), devoue aux ligueurs, rend un arrêt qui declare criminels de lése-majesté tous ceux qui parleront de faire aucun accord avec le roi de Navarre, XXXVI, 155. (Mém. de Chaverny.) – Rend un autre arrêt qui déclare nulles toutes conventions faites ou à faire contre la loi salique, XLIV, 336. (Villeroy.) — Ordonne per un arrêt de reconnoître Charles x pour roi, et de lui rendre les devoirs de fidèles sujets, XLVI, 35. Descud par un arrêt à qui que ce soit de parler d'aucune composition avec parler d'aucune company de Henri de Bourbon, sons princ de la vie, 54. Donne son consentement à l'entrée de 5,000 Espagnols dans Paris pour le défendre; murmures des politiques à ce sujet, 126. Fait lacèrer l'arrêt du parlement de Châions rendu contre les bulles d'excommunication du Pape, 167. Ordonne que tous les présidens et ron-

seillers de la cour qui ont été présens ou non à la délibération prise contre l'arrêt du parlement de Tours la signeront individuellement, 179. Casse l'arrêt du conseil d'Etat rendu en faveur des Seize, 246. Rend un arrêt contre celui du parlement de Châlons relatif au légat, 305. Sa décision coutre les prétentions du duc de Feria pour l'infante d'Espagne et l'abolition de la loi salique, 400. Rend un arrêt contre ceux qui entreprendront d'ébranler les lois fondamentales du royaume; cet arrêt est appelé l'arrêt du président Le Maistre. 439. Défend au lieutenant civil de poursuivre les informations contre les bourgeois qui out crié vive le Roi! 452. Rend un arrêt contre tout traité fait ou à faire pour transférer la couronne en la main de princes ou princesses étrangers, 455. Rend un arrêt pour s'opposer au départ de M. de Belin, gouverneur de Paris, 575. Députe au duc de Mayenne pour le supplier de ne pas laisser partir M. de Belin, ou que s'il sort, la garnison étrangère sorte avec lui, 578. Décide de suivre la volonté du duc de Mayenne et de rester uni avec lui, 586. Délibère d'un commun consentement, vu le mépris que fait le duc de Mayenne de ses remontrances verbales, de lui en adresser d'autres par écrit, par lesquelles il proteste s'opposer aux mauvais desseins des Espagnols; ordonne le depart de leurs garnisons; enjoint au prevôt des marchauds de faire des assemblées de ville, 593. Se plaint des sauglantes et seditieuses prédications de Guarinus et de l'insolence des Seize ; ordonne que le légat sera interpelle de faire prêcher autre-ment Guarium, ou de lui donner congé, et qu'il sera fait défense aux Seize, sur peine de la vie, de s'as-sembler. 620. Fait publier une défense de s'assembler, et de parler au désavantage de la sainte Union, 623. Le parlement est rétabli par M. le chancelier au nom du Roi, XLVII, 30 et suiv. Extrait de ses registres

portant révocation des pouvoirs donnés au duc de Mayenne, et mnulation de tous les actes des Euss de la Ligue, 33. Ordonne de rayer les mots Charles z de tous les actes, arrêts et registres où ils se trouvent écrits peudant les troubles, 6. Défend à tous les avocats de plaider sur les provisions du légat, comme étant nulles et abusives, 76. Juge que la bulle du jubilé envoyée par k Pape est non recevable, 114. Adop te purement et simplement, après une longue délibération, l'édit de pacification de 1577, 118 et suiv. Rend un arrêt contre les receleurs des rebelles et adhérens à la faction d'Espagne et du duc de Mer-cœur, 216. Autre arrêt contre 4 capucins auxquels la prédication et defendue pour six mois, 252 De-pute vers le Roi pour le suppier de se marier, 256. Ordonne qu'en saisira le temporel des comm tes, et qu'on vendra les biens me bles des particuliers qui ne atisferont pas à leur cotte des passres, 5:5. Rend un arrêt pour prévenir le retour de la peste, XLVIII, 15. le fuse les édits des monnoies et de nantissemens, 308. Rend un arit contre l'imprimeur du livre intitule la Chasse de la Beste antichristissir me, 385. Déclare la Reine régenu pendant la minorité de son fils, 4%. 454. Envoie reconnoître Louis IIII comme son roi, prince légitime et naturel seigneur, 455. Détails sar le lit de justice tenu par le nouv roi pour faire reconnoître la Rein mere régente du royaume, XIII. 31 et suiv. Arrêt rendu contre levaillac, 37. Autre arrêt qui ordone au doyen et syndic de la Faculté 🛎 théologie de délibérer sur la coafemation du décret de ladite Faculte du 13 décembre 1413, rendu con tre la maxime qu'il est permis de tuer les tyrans, 39. Condamne le livre de Mariana à être brûle par la main du bourreau, 42; ce qui et exécuté, 43. Commue la peise de mort en celle du fouet et des galeres, prononcée par le Châtelet con-

gargos qui a déclaré ner le Roi et la Reine, 51. roces au prevot des mare-Plaviers, qui s'est étranglé prison, 53. (L'Estaile.) ce qui se passe au parle-moment de la nouvelle de de Henri IV, 245 et suiv. agnie est priée par le chauper les gens du Roi de deegence à la Reine, 249. Le it déclare que la Reine, Roi, est déclarée régente pendant le bas àge du ils, 252. Envoie faire conste déclaration à la Reine, le de la cour à cet égard, nils sur le lit de justice tenu une Boi et la mère, 256. du chancelier, 262; de M. er president, 263; et de Servin, 268. M. le chanceonce l'arrêt de la cour cona régence, 273. (J. Gillot) rlement, à l'instigation de ice, et contre l'ordre du Roi, rs remontrances qui sout la cour, L, 276 et suiv. portant qu'il n'a jamais ensucher aux personnes de lajestes, ni à leurs actions, qu'à tont ce qui s'est fait la régence, 280. (Funtenay-

MENT DE ROUES (le) public nidéclare criminels de leselivine et humaine tous les an Roi, XLVI, 15. Orir un arrêt, à tous les genses et sutres qui out suivi Navarre, de le quitter sous s, à peine d'être declares i de lèse-majeste divine et o. Rend un arrêt contre s Bourbon , a l'instigation mite du sieur de Villars,

MENT DE TOPLOTSE (le) arrêt qui défend de veudre er des missels ni breviaires ère pour le Roi ne soit pas XLVIII, 2.

MEET DE TOUM (le) rend

un arrêt contre les bulles monitoriales de Grégoire xiv, déclarant ce pape ennemi de la paix, de l'union de l'Eglise catholique, du Roi et de son Etat, XLVI, 175.

PARME (Alexandre Farnese, duc. de), s'avance dans le royaume à la tête d'une armée; force Henri 1v à lever le siège de l'aris; harcelé par l'armée royale, il repart pour la Flau-dre, XX, 245. Vient au secours de Boucn, dont il fait lever le siège; est dang reusement blessé près de Can-debec; se retire en Flandre, 257. (Introd.) - Assiege Laguy et l'enporte d'assaut; fait de grands reproches à M. du Maine de l'avoir trompé sur l'armée du Roi, XXXVI, 179. Assiége et preud Corbeil; se retire vers l'Artois, 182. Marche au secours de Rouen; prend Neuchètel, 206. Trompe Henri IV; entre dans Ronca; assiège et prend Caudebec, 209. Est blesse au combat d'Yvetot, 210. Se retire vers l'Artois, 212. Revient pour la troisième fois en France, à la tête d'une armée; tombe malade à Arras, et y meurt, 221. (Cheverny.)— Il forme sur Cambray une entreprise qui est découverte, XXXIX, 354. Arrive à Meaux avec plusieurs princes et seigneurs espagnols et italiens, XL, 116. Se porte sur Paris avec l'armée de la Ligue, 117. Son étonnement à la vue de l'armes du Roi; il se retranche dans le marais de Chelles, 118. Refuse de combattre, 119. Emporte d'as-saut le village de Lagny, 120. Se rend maltre de plusieurs places de la Brie; assiège Corbeil, 125; le soumet après une grande resistance; cruantés des soldats espagnols, 132. Retourne en Flandre, 133. Son discours au duc de Mayenne et aux seigneurs de la Ligne en les quittant, 139. Il retourne à Bruxelles, 140. Pratique inutilement des intelligences dans Breda, 235 Assiege le fort de Knotzemhourg, 238. Lat forcé de se retirer, 250. Sa lettre au roi d'Espagne sur les confereuces tenues au sujet du mariage de l'Infante avec un prince français de

la Ligue, XLI, 9. Prend et détruit la ville d'Aumale, 40. Attaque Neuchâtel, qu'il reçoit par composition, 41. Entre dans Rouen, 51. Investit Caudebec, où il est blessé, 57. Reçoit cette place a composition, contre l'avis de ses soldats, qui veulent la mettre à feu et à sang, 58. Est forcé de l'abandonner, et de se retirer sur Paris, 64. Va prendre les eaux de Spa, 90. Se dispose à entrer une troisième fois en France, 174. Sa mort, 175. (Mém. de Cayet.) — Il prend Lagny de force à la vue du Roi, XLIV, 191. Se retranche en 24 heures, 192. Revient en France our secourir la ville de Rouen, 252. (Villeroy.) - Part de Valenciennes pour venir au secours de Paris; rejette toutes les propositions des dé-putés du conseil de l'Union, XLVI, 93. Prend Lagny avec le duc de Mayenne, à la vue du Roi, 94. Refuse au Roi de livrer bataille, comme il l'a demandée, 98. Fait com-mencer le siège de Corbeil pendant qu'il est incognito dans Paris, qu'il visite, 100. Prend cette ville après un long siège et grande perte d'hommes; reproches qu'il fait à Rollant, envoyé par ceux de la Ligue pour s'excuser de ce qu'elle ne lui a pas envoyé de munitions, 103. Reprend le chemin de son pays, 106. Sonnet fait contre lui; conseil qu'il donne au duc de Mayenne, 107. Joint ce duc à Nesle; attaque le roi de Navarre, et le repousse à Aumale, 239. Entreprend le siège de Ruë, qu'il est forcé de lever; ses plaintes au duc de Mayenne à ce sujet, 244. Est blessé dans un combat près de Caudebec, 252. Porce tonte l'armée catholique à se retirer avec lui au-delà de la Seine, 256. Passe près de Paris, où il laisse une garnison wallonne, 257. S'avance en France avec une armée de 8,000 hommes pour favoriser l'élection d'un roi, 302. Meurt à Arras, 303. Veut être enterré en habit de capacia; vers faits à cette occasion, 304. (L'Estoile.) — Il s'avance avec une armée pour secourir Rouch; repousse le Roi à Aumale,

XLIX, 302. Tourse vers Dieppe, 303. (Groulard.)

PARRY (Guill.) est exécuté à Londres pour avoir voulu attenter à la vie de la reine Elisabeth , à l'instigation de quelques moines, XLV,

279.
PAS D'ARRES, combete perticuliers entrepris par un ou plusieurs chevaliers pour défendre contre tout venant un pes ou pessage, III, 148. Les entrepreneurs de ces pas disi-gnoient les ermes avec lesquelles es devoit combattre, et ceux qui ve-noient à cet effet choisissoient l'arme qui leur convenoit le mieux e tre celles qui étoient propueées; dé tails sur le pes de l'ere triomphe entrepris à Paris à l'occasion de s risge de Louis XII, 140. Cette es-pèce de joûte a été le plus en unge dans les derniers siècles; cells et Henri II perdit la vie étoit un pus d'armes; copie du cartel qui fut pe-blié an sujet de ce combat, 150.

Pasquener (frère), augustin, et nommé chapelain de Jeanne d'Are,

VIII, 268.

PASQUET (le cepit.), con au Buset, est pris, mené à Toulor et fait manquer une entreprise fi mée par le vicomte de Tures XXXV, 132.

PASSART (le colonel), se pro nant avec quelques politique fuse de recevoir dans sa com

PASSENAT (Jean), professour à l'envirent de Passenat (Jean), professour à l'enviversité de Paris, et poête, mourt à l'âge de 80 ans, XLVII, 349.

PASTOUREAUX (les), croissée d'une

espèce nouvelle : excès et cris u'ils commettent, II, 118. Ils sont

qu'ils commences, a, dispersés et partout réprimés, 119.
PASTRANE (le duc de) est envoyé d'Espagne à Paris pour sign contrat de mariage de Mada

du prince d'Espagne, L, 168.
PATRIÈRE (le sieur de La), gourneur de Châteaudun pour la Li rend cette place au prince de Con-

ui, XL, 73. Pav (Francisque de) est fuit pri-

er per les Turcs, et mis à mort, . 315.

DL III (Alex. Farnese), pape, de à Clement vu; il essuie de la balance egale entre Franet Charles-Quint, XVII, 130. ses efforts à ceux des sours de pereur pour obtenir une paix ale; se rend à Nice pour être steur entre François i et Charuint, 1 (o. (Introd.) — Sa con-avec ces deux princes à l'oc-a du duche de Milan, XVIII, it suiv. Sa réponse au discours l'Empereur prononce dans le ave, 347. Signe un traité de nenf qu'il remet aux ministres de sereur, 369. Envoie le cardinal repi à l'Empereur, et le cardie Trivulce au roi de France, les concilier, 415. Sa réponse in seigneur Ascagne Colonne, per l'Empereur de lui propoentrer dans son alliance contre pois 1, XIX, 101. Menage une vue entre le roi de France et es-Quint, et se rend à Nice pour iter d'une paix generale, 292. Bellar ) — Après la mort de is, Louis Farnese, envoie Ca-Ursin a Parme, pour la garder desendre, XXXI, 18. Ordonne m testament que cette ville seidue à son neveu Octave Far-19. (Comm. de Rabutin.) Miv, pape, se rapproche du Prance; evale de menager la mtre lai et Charles Quint, XX, ortilie le château S.-Ange; imle secours de Montluc; envoie unce son neveu le cardinal es Ciroffe, charge de presenter i une epéchénite, et de lui faire res les plus brillantes, 60. (In-- Son discours à mess, de et de Lansac, XXI, 368. m. de Montluc — Fait la paix Philippe ii après la hataille de tentin, XXIV, 203, Wem. vannes) - XXXII, 114. Conis de cette paix, 115 Tient un toire dans lequel il déclare ses a prives de tous leurs emplos mions, et ordoppe qu'ils sorte pt

de Rome, 227. Fatt un reglement touchant l'administration ecclesiastique, 229. (Comm. de Ralutin.)

tique, 229. (Comm. de Radutin.)
PAUL V (le cardinal Borghése) est élu pape, XLVII, 491. Fait un appareil de guerre contreles Vénitiens, XLVIII, 18. Sa bulle au Roi sur l'ordre du S. - Esprit, 105. Smgulière réponse du Pupe à l'ambassadeur de Venise sur la predication de l'Evangile, 345. Ses regrets en apprenant la mort de Henri rv; son discours à l'ambassadeur de France à cette occasion, XLIX, 71.

Pauze de Cène ( le seign. Jeau) enlève un gros butin aux Impériaux, et prend d'assaut la ville de Cavaillon qu'ils occupoient, XIX, 140.

Parlet, partisan, assiège chez lui par les sergens de France, va se plaindre au premier president, qui lui fait une vivo reprimande, XIA III, 247.

Patter n'Autonville, un des assa-sins du duc d'Orleans, reçoit de grandes rentes du duc de Bourgogne, VII, 240.

PAULETTE (edit de la): son origine, sen but, XLVII, 509.

PAULI-VILLE, du counte de Ferette, fait une invasion en Bourgogue avec 10,000 E-pagnols, est force de a'cloigner, XXIV, 211. Assiège Bourg; se retire avec 3,000 hommes,

Paulin (le capit.), charge d'une mission auprès de Soliman, arrive aus accident à Constantinople; il obtient que Barberousse viendra croiser sur les côtes d'Italie, XVII, 161. Son expédition cruelle contre les Vaudois, 175. (L'ovez, sur son ambassade à Constantinople et aur sa naissance, XIX, 318.)

Partity le capit.) arrête et prend sur la côte de Normandie plusieurs vausseaux et marchands de Flaudre, qui viennent s'y pourvoir de vivres et ministous contre la France, XXXI, 28.

PATILIAC le capit.) est blease au siège du schâteau de Rabasteins, XXII, 453.

Paviz : bataille de l, on François i

est fait prisonnier : noms des princes et seigneurs qui y sont aussi faits prisonniers, XIV, 552 et 553. PAVILLY (Eustache de), religieux

carme, se déchaine contre le Dauphin et les princes d'Orléans aux Etats généraux convoqués par le duc de Bourgogne, VI, 304. A la tête des factieux, il force le palais de la Reine, 307. Discours qu'il lui tient, et dont la conclusion est une liste de proscrits qu'il lui présente; fait lier deux à deux ces proscrits, et les fait conduire au Châtelet, 308.

PATE DE LUNEL, chargé de la garde de la tour de Nismes appelée la Carbonnière, est décapité à Mont-pellier pour l'avoir remise aux ca-

tholiques, XXXIV, 371.

PAYEN (un nommé) adresse au duc de Sully une lettre sur l'empêchement que le nonce du Pape a donné à l'impression d'une traduction de l'Apologie latine du roi d'Angleterre contre les deux brefs du pape Paul v, XLVIII, 14

PAYEN D'ORLEANS prend la croix. I, 102. Est envoyé par le comte de Blois à Piga, on il commence la guerre contre les Grecs, 318. Est rappelé par le comte de Blois, 342. Apprend à Pamphile la triste défaite d'Andrinople, 362. Conduit le qua-trième corps de bataille contre Johaunice, 406. Est envoyé au secours de Renier, 410; puis en Natolie con-tre Théodore Lascaris, 422. Pars-Bas: lettre sur la situation

où ils se trouvent, XLVII, 444. Proposition de les réunir à la France; avantages qu'ils y trouveroient, 457.

Pénerius (procession de ) venus Paris de deux villages de Brie; leur accoutrement; motif de leur pélerinage, XLV, 265.

Paliacan, seigneur bolonsis, est tué près de Brignolles en Provence, XIX, 64.

Pellain, gentilli anglais, est enmaltre du Havre, pour traiter avec le connetable de la reddition de cette place, XXXIII, 306.

Pelletien, curé de S.-Jacques,

conseille dans une assemblée des Seize de jouer des couteaux, et de jeter à la rivière les traîtres qui sont dans l'assemblée, KL, 363. (Mén. de Cayet.) - Frappe d'un coup de couteau un pauvre garçon; pour-quoi, XLVI, 323. Denonce la conférence demandée par les catholiques royaux comme le plus grand malheur qui puisse arriver à la reli-gion, 346. (L'Estoile.)

Pellettes publie un livre en réponse à un ouvrage du roi d'Augleterre; embarras qu'il éprouve de la part de la Sorbonne, XLVIII, 360. Il est auteur d'un Discours le mentable sur la mort du Roi, XLIX,

PELLEVÉ (le cardinal de) fait approuver la Ligue par le pape Sixtev, et lui fait publier une excommus cation contre le roi de Navarre et le prince de Condé, XXXVIII, 272. Répond, dans l'assemblée des Ents de la Ligue, au discours du det de Feria, ambassadeur d'Espage, XLI, 274. Meurt de peur le lende-main de l'entrée du Roi dans Paris; quelle fut la conduite de ce cardi nal; ses opinions, XLII, 204. (Men. de Cayet.) — Vient à Paris pour in-triquer aux Etats en faveur de l'Estriguer aux Etats en faveur de l'E pagne, XLVI, 306. Reçoit la visi des Hennequin; paroles remarquilles qu'il adresse à l'un d'eux con le roi de Navarre, 307. Pait en perlement le serment de pair de Fra ce, comme archevêque de Reims, 309. Conseille de chasser le plus gros des politiques, de pendre et noyer les moyens, et de pardonner en pe-tit peuple, 321. Harangue eux Eints pour le roi d'Espagne et le lég 325. Se charge d'écrire au nom d Etats au duc de Mayenne, pour le oresser de revenir ; mais il ajoute su bas de sa lettre que le légat et la duc de Feria l'ontégalement chargé de lui dire que sa présence est nécessaire; cette addition déplait aux Etats; elle est à la fin supprimée, 364. Il répond, en qualité de président de l'a blée des Eurs, à la barangue du dec de Feria ; exalte les services de roi

d'Espagne envers la religion catho-lique, 378. Injurie et menace de faire trainer à la rivière ou à la voirie un bourgeois de Paris qui a passe devant lui sans le saluer, 5:5. Meurt à l'àge de 80 ans, quelques jours après l'entrée du Roi a l'aris, XLVII, 16 et 27. (L'Estoile.)

PELONGE (Bertrand de ) est nommé par le commandant de Vaucouleurs pour accompagner Jeanne d'Arc a Chinon, VIII, 152.

PELOUX (le capit. Le ) contribue à la défaite des Espagnols devant le château de Tuchau en Roussillon,

XX, 415.

Proux (Nicolas Du), seign. de Gourdan et de La Motte, est envoye ar le marechal de Montmorency Amville pour commander a Annomay; sa conduite ange et prudente maintieut la paix dans le Vivarais, XXXIV, 314. Il conclut une trève avec François de Barjac, chef des religionnaires, 3:6. Se demet de n gouvernement, 317 Par sa medintion, les religionnaires d'Annomay et les catholiques de Boulieu font me treve, 327

PENBROCK (le comte) accompagne a duc de Lancastre en Bretagne, IV., 183. Ambte à Dinan au combat a champ clus livre entre Dugueselin et Thomas de Cantorbie, 218. Se rend auprès du priuce de Galles pour marcher contre Henri de Transtamare, 400. Est force sur mer do se rendre prisonnier à l'amiral Yvain de Galles, V, 122. Reproches et insultes qu'il en reçoit, 123.

Pericuon, grand joueur de cartes et de des, meurt d'une manière remarquable daus la prison de la Con-

ciergerie, XLIX, 136

Pantnièvaz (le comte de), fils de Marguerite de Chison, veuve de Jean de Blois, sollicite par sa mere, obtient du conseil de Charles vii, encore dauphin, des lettres pour Pautoruer a se rendre maitre du duc de Bretagne et de ses États; trompe ce duc par de fausses soumissions; le fait prismaier à Champtoceaux; est oblige de le rendre à la liberte

pour obtenir celle de sa mère, tom-bée au pouvoir des Bretons, VIII,

419. Perozo (Hugues), comte bolonais, est fait prisonnier à Sartirague, XVII, 446. Est fait de nouprisonuier devant Naples, Vcan XVIII, 70.

Penaun, chef de catholiques. s'empare du château de La Barge, et enleve une voiture de marchandises de la valcur de 100,000 livres, XXXIV, 318 Est attaque, assiege, et force d'abandonner les châteaux qu'il occupe, 319.

Pirche (le comte du ) se rend à Caen aopres du connétable Dugues-

cliu , V, 7 2.

Реасия (le comte du), fils du duc d'Alencon, remet dans les mains du Roi la ville et le chateau d'Alencon, XIII, 370.

Practiers, capit, au régiment des Gardes, est blesse à mort en combattant les Anglais dans l'île de Ré,

L1, 58.

Percor (Guill. de : est envoyé au secours de Renier de Tribt, I, 410. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de defendre Esquilly et le pays, 442. Attaque par les troupes de La-caris,

est blesse, 144. PERDEIAC (le comte de ), fils du feu comte d'Armagnac, uni au maréchal La Fayette et au seigneur de Gro-lee, s'empare de la place de Rochebaron, et reduit tout le pays à l'obcissance du Roi, VIII, 90

Pracz Antonio), secretaire d'Etat d'Espagne, accuse d'avoir fait assassiner Escovedo, secretaire d'Etat de don Jean d'Autriche, est poursuivi en justice par la veuve et les enfins du defunt ; details sur cet assassinat et sur les poursuites aux-quelles il donne lieu, XL, 406. Perez se sauve en Arragon; revolte qu'il y occasionne, 🛊 i 2. Il obtient un avyle à Pau en Bearn, 418.

Pénicoan (le comte de) se revolte contre le roi de France, reçoit les Angleis dans ses forteresses et chàteaux; refuse d'obeir aux ordres du Roi, VI, 477. Est envoye au Roi, qui

lui pardonne, 479.
PERLIN (le colonel) est mis en jugement à cause de la reddition de Javarin, XLIII, 139. Est condamné à avoir la tête tranchée, 140. Son exécution, 142.

PERRAULT (le sieur Du), commandant de Beaucaire pour le Roi, est appelé par les riches habitans de Tarascon, et assure cette ville à son

parti, XXXIX, 347

Pennez, savoyard de nation, trèsexpert dans la science des fortifications, meurt de besoin à l'âge de pres de 80 ans, XLVIII, 7.

PERREUSE (Hector de), prevôt des marchands, est mené prisonnier à la Bastille avec quelques autres, comme suspects d'être politiques ou hérétiques, XLV, 362.

Perricuon, tavernier, un des plus fougueux ligueurs, est condamné à être pendu, quoique soutenu par les Seize, pour avoir tué un autre li-gueur, XLV, 21.

Perris de Savoie assiste le duc d'Anjou au siège de Tarascon, IV,

Perrie le jeune, conseiller du roi de Chypre, consulté sur l'entreprise proposée par Boucicaut d'en-lever Alexandrie aux Sarrasins, en détourne son maître, VII, 159.

PERRIFET GRASSET, gouvern. de La Charité-sur-Loire, réussit à faire lever le siège que les troupes du Rol ont mis devant cette place, VIII, 282.

PERRIMET-LE-CLERC, file d'un merchand de fer, ouvre la porte de Paris aux troupes du duc de Bourgogue, VI, 337. Exerce la plus làche Vengennce pendant les massacres des prisonniers; on lui élève une statue,

Pennon (le sieur Du), évêque d'E-vreux, poursuit auprès de la cour · de Rome, avec le sieur d'Ossat, l'absolution de Henri IV; à quelles conditions ils l'obtiennent, XXXVI, 300. Détails sur cette négociation, 303. (Mem. de Cheverny.) — Dans le conférence tenue à Fontaineblenu per ordre du Roi pour juger le livre publié per Duplessis-Morasy, il convaine cet auteur de fas dans les citations des Péres de l'Eglise, 445. Est nommé cardinal, 446. (Pontlevoy.) — Est envoye à Rome pour obtenir du Pape l'abso-lution du Roi, XLIII, 210. Obtient deux audiences de Sa Sainteté, 111. Succès de sa négociation ; céré nies observées à Rome pour l'abs-lution du Roi, 113 et suiv. (Mém. de Cayet.) — Fait devant le Rei un beau discours pour prouver l'exi-tence d'un Dieu; propose su Roi d'en faire un autre aussi besu costre son existence; est chamé de la présence de S. M., XLV, 269. Es-tre en conférence avec les ministres protestans Rotan et Bernut sur h religion, XLVI, 565. Obtient à Rome avec M. d'Omnt l'absolution du Roi; détails sur cette négocietion; vers faits contre lui p er ke protestans, XLVII, 143. Autres vers qui lui sont adressés sur les propositions, 207. Accepte le dis que lui envoie le sieur Duplesis-Mornay pour la vérification d sages de son livre de la saints In tution de l'Eucharistie, 269. Dét sur la conférence ordonnée par le Roi sur ce sujet, 274 et suiv. Public une lettre à un nouveau converti à la religion catholique, XLVIII, 102. (L'Estoile.)

PERRON (Louis), un des secrétaires du duc de Mayenne, est arrêté à Tours portant des dépêches de se

duc, et pendu, XL, 54.
Pennor, fils du ministre protes tant, travaille à la réunion et réformation de l'Eglise, XLVIN, 75.

Persigne (le rieur de) est en devant le fort de Ste.-Catherine, dens un combat livré coutre les ligueurs au siège de Rouse, XLIV, 549. Pearvoaus (le père), cordelier,

de concert avec quelques curés de Paris, prêche contre les jéssites, qu'il accuse d'être les complices de l'assassinat du Roi, XLIX, 20.

PERUTES (le comte de), dont le

: les Liégeois à la pla-Bavière, évêque de 41, assiege Utrecht; devant des ducs de de Hollande, 242. Est avec son file, 243. A œ, 244. sieur Du), gouverneur hierry pour la Ligue, lle au Roi, et est maiunur, XLII, 256.

(le sieur Du), du par-, cat tue au siège de

., 189.

y,et Aymon de) se croit, I, 128; et sc monres au retablissement

(le comte de) comles ordres de Ferdi-: de Naples, XIII, 29partie des fuyards à la rnoue, 142. (Comines.) l defeud la ville de Pa-'armée de Maximilien , (m. de Bayard.) secrétaire du Roi, trasencement du dix-huies Memoires de J. A.

LXVII, 212. mette), de l'hAtel-Dieu madamnee a être penir assassine deux reli-

, 282.

n) fait le tableau des est porte à la processecrement; ex plication i, XIVI, 460.

lecin de Gien, est nommedecin du Roi, i. Se retire de la cour tion du Roi, et retourne

n, tambourin du Roi, le môle du port à Na-266.

.r, fils de Henri Cousin, reau de Paris, est assasde la rue de Grenelle; cente ceux qui l'ont aspi ont été condamnés a , XIV, 64. ing (le comte de) coiu-

mande un corps d'Allemands à la bataille de Gavre, X, 144.

Pezelius et Cameranius publicut un livre de prognostics que le pre-mier président fait rechercher chez tous les libraires, XLVIII, 65.

Partieria (le comte), neveu d'André Doria, est fait prisonnier et me-

ne à Gênes, XVIII, 47. PRILIPPE 1, roi de France, prince foible : sa passion pour Bertrade l'empeche de faire rentrer dans le devoir les seigneurs qui cherchoient à se soustraire à son autorité, IV, 29. Etat de la France sous son régne, 30.

PRILIPPE-AUGUSTE, roi de France, voit avec plausir l'élévation au trône de Constantinople de Pierre de Courtenay, un de ses premiers vas-saux, I, 460. Mouf de sa politique, 461. Decud. de l'Emp. latin.) — Il prend les armes pour soutenir Ri-chard, fils du roi d'Angleterre; s'engage avec Richard, devenu roi, a aller delivrer Jerusalem, IV, 39. Revient en France après la prise de S. J. an-d'Acre; entame des negociations avec Jean , frère de Richard ; abaisse le comte de Flandre et quelques autres vassaux , 40. Se fait cé-der une partie de la Normandie par Jean - sans - Terre, 41. Reunit ses troupe- contre Richard; entre en accommodement avec lui, 42. Dejous ses projets, repousse ses attaques; trait de valeur chevaleres que de Philippe; il signe une treve de cinq ans, 43. Soutient les pretentions du jeune Arthur, fils de Geoffroy duc de Bretague, tromieme des fils de Heuri n, roi d'Angleterre; accorde la paix à Jean-sans-Terre; marie son fils Louis à Blauche de Castille, sœur du roi Jean, promet au comte de La Marche de lui faire rendre justice, 44. Soumet la Normandie; sa reponse au Pape, qui lui ordonnoit de auspendre les hostilites; il accorde une treve a Jean; accepte du l'ape la couronne d'Angleterre; fait des préparauls pour la conquerir, (6. Comment ils deviennent nutries, 47. Il defait l'armee de l'empereur Othon dans les plaines de Bouvines, 48. Accorde une trève de cinq ans au roi Jean, 49. Mérita le surnom d'Auguste; son portrait, ses établissemens, ses réglemens utiles, 51. (Precis des guerr. entre la France

et [ Angl.)

PHILIPPE-LE-HARDI, fils de Louis IX, est marié avec Isabelle d'Arragon, II, 136. Accompagne son père à Tunis, 146. Tombe malade et se rétablit avec peine, 150. Ne quitte pas le lit de son père mourant, 151. Devient roi à l'àge de 26 ans; remporte trois victoires sur les Sarrasins; fait une aix honorable, 152. Ramène en France les restes de son pere, qu'il porte lui-même sur ses épaules jusqu'à S.-Denis, 153. (Tabl. du règ. de S. Louis.) - De retour en France, il prend possession du Poitou et du comté de Toulouse, IV, 54. Veut inutilement marier son fils aine Louis à Jeanne, fille unique de Henri 1, roi de Navarre et comte de Champagne; soumet les Navarrois révoltés contre leur reine; entreprend une guerre pour faire valoir ses droits au trône d'Arragon, 55. Epuise son royaume pour secourir Charles d'Anjou son oncle, roi de Sicile; se mort, 56. Précis des guerres entre la Fr. et

PHILIPPE, frère de Louis VIII et oncle de Louis ix, prétend à la régence, II, 25. Assiste au couronnement du jeune Roi, 29. Est l'ame de la faction qui se ligue à Reims contre la Régente, et négocie avec le roi d'Angleterre, mais n'ose se déclarer, 30. Après la mort de son beau-père Renaud, reprend ses desseins ambitieux, dont la paix faite avec les seigneurs le force de suspendre l'execution, 33. Est accusé ar quelques historiens modernes par quelques historiens modernes d'avoir donné des secours aux seigneurs de nouveau révoltés contre la Régente, 34. Se déclare ouverte-meut contre Thibaut, comte de Champagne, qu'il appelle en duel et accuse d'avoir empoisonné son frère Louis viii, 41. Sa mort subite, 53. (Tubl. du règne de S. Louis.) -

Est fait chef des barons méces 190. Promesse que ces berons lui font de le seconder contre le Boi, 191. (Joinville.)

PHILIPPE-LE-BEL, roi de Prance, successeur de Philippe le-Hardi, ac-corde plusieurs grâces à Edouard, roi d'Angleterre; une querelle de matclots allume la guerre entre ces deux princes, IV, 56. Réunit toutes ses forces contre la ligue formée contre lui; defend dans ses Etats les guerres particulières, les duels et les tournois; érige la Bretagne en duché-pairie; fait alliance avec l'E-cosse, 58. Porte la guerre en Angleterre, en Flandre; remporte p sieurs victoires; accepte le médiation du pape Boniface viii, à condition qu'il ne décidera pas comme juge, mais comme arbitre, 59. Signe la six; donne sa sœur en mari Edouard, et sa fille au fils atué de ce roi, 60. Ordonne la levée du cinquantième sur tous les biens sans distinction, pour subveniranz frais de la guerre contre l'Angleterre; défead sous peine de confiscation tout tra port d'argent hors du royaume ; écrit des lettres injurieuses au Pape, chase son légat, fait brûler ses bulles, 62. Convoque les Etats généraux; less demande leurs conseils et leurs secours pour la conservation des seciennes coutumes et libertés, 63. Convoque une autre assemblée de barons et de prélats; y accuse le Pape des plus grands crimes, 64-Rejette les propositions de Bonifece; convoque une seconde fois les Etats du royaume, et en appelle avec eux au futur concile; envoie Nogaret en Italie, 65. Eprouve des reven en l'laudre; ne pouvant réduire ce comté, reconnoît Robert, fils de Guy de Dampierre; publie la célébre ordonnance qui rend le parlement sedentaire et fixe le nombre des conseillers, 66. Donne le funeste exemple d'altérer les monnoies, 67. Fait arrêter les Templiers dans toute la France, 68. Les poursuit avec acharnement; s'engage dans un concile à prendre la croix avec ses fils et ses l'Angleterre, les ancieus traités; sit la croix des mains du légat du e; est obligé de porter encore la rre en Flandre; ses qualités, ses dissemens, 70. Ses profusions; mit à la couronne la ville et le ité de Lyon, 71.

milippe-LE-Long, roi de France, e de Louis-le-Hutin, à la nous de la mort du Roi, se rend à s, convoque les pairs du royauest reconnu gardien de l'Etat; ient roi par la mort de Jean, IV, Se fait sacrer à Reims; réunit rélats, les seigneurs et les bours, qui confirment la loi salique; poles ligues qui s'étoient formées se lui, 76. S'attache les grands mx en leur donnant ses filles nariage; fait une paix durable la Flandre, 77. Est détourné le Pape du projet de faire une ade, et ne s'occupe que du bonde ses peuples; sa mort, 78. BILIPPE DE VALOIS, roi de Prunils du comte Charles de Valois, : de Philippe-le-Bel, est declaigent du royaume, IV, 81. Est lame roi; fait déclarer par les seurs navarrois que le trône de urre appartenoit à Jeanne, fille ouis-le-Hutin, et au comte d'E-8 son mari, 85. Soumet la Flanson discours au comte en lui reant ses Etats; il somme Edouard enir lui rendre hommage pour syenne; sur son refus, met cette ince en séquestre, 86. Insiste menace pour un hommage-li-7. L'obtient, mais avec des moations avantageuses à Edouard, nstruit des alliances que forme aard, en contracte de son côte, Proponce l'arrêt de bannisse-Leontre Robert d'Artou, come Beaumont; le poursuit avec rnement dans tous les pays ou retire; fait occuper la Guyenne rager les côtes d'Augleterre, 93.

pt les mesures du pape Benuit

it fait saisir les revenus des carux, 94. Ses forces et ses allies

re Edouard, 96. Il voit avec plai-

s, 69. Remouvelle avec Edouard, sir la retraite de ce prince, 97. Pré-Angleterre, les ancieus traités; pare des moyens de défense, 98. La croix des mains du légat du Va au secours de Tournay; refuse ; est obligé de porter encore la le cartel que lui propose Edouard, re en Flandre; ses qualités, ses 99. Raisons qui l'engagent à signer une suspension d'hostilités, 101. Il reproche au cointe de Montfort son alliance avec Edouard; envoie son fils alné en Bretagne à la tête d'une armée, 104. Fait trancher la tête à des seigneurs bretons soupçonnés d'engagemens secrets avec Edouard, 106. Se rend en Normandie, et arrive sous les murs de Rouen en même temps qu'Edouard; marche avec lui jusqu'à Poissy; trompé par une faus-se marche, abandonne cette place, 108. S'avance en Picardie avec une grande armée; est retardé dans sa marche par la marce; sort d'Abbeville, arrive en desordre en presen-ce de l'enuemi, engage le combat, 110. Recoit deux blessures, et ne quitte le champ de bataille que malgre lui, 111. Arrive au milieu de la nuit au château de Roye ; réponse qu'il fait à la question du châtelain, 112. Il fait de vains efforts pour livrer une seconde bataille, 1 13. Tente de delivrer Calais; fait proposer à Edouard un combat general; est obligé de se retirer, 114. Etablit l'impôt de la gabelle; fait rechercher les financiers et les usuriers lombards qui avoient tenu à ferme les revenus publics, 117. Altère les monnoies; devient soupconneux et cruel; acquiert le Dauphine, le Roussillon, la Cerdagne, et la ser-gneurie de Montpellier, 118.

Partiers ii, devenuroi d'Espagne, suscite un grand nombre d'ennemis au pape Paul IV, dont il penetre les desseins, XX,69. Arrive a son armee après la batuille de S.-Quentin ; delibere s'il marchera aussitôt sur Paris, 71. En est detourne par La Roche du Maine; se decide à s'emparer des places qui couvrent cette capitale, 72. Ses troupes entrent dans Ham, Noyon et Chauny, 75. (Intred. - Il rassemble une armee qui sous les ordres du duc de Savoie ct le comte d'Egmont, investit S.-

Quentin, XXIV, 200. Arrive à l'armée après la victoire gagnée par le duc de Savoie; emporte d'assaut 8.-Quentin et le Castelet, 202. Prend Ham, Noyon et Chauny, qu'il fortifie, 213. Fait mourir son his en prison, XXV, 24. (Tavannes.) — Engage le cardinal anglais Pool à renouer des négociations avec la France pour la paix; conclut une trève de cinq ans, XXXI, 419. Preuves de son peu de bonne foi pour le main-tien de la trève, 432. Il arrive à son armée après la hataille de S.-Quentin; redouble d'efforts pour pren-dre la ville de ce nom, XXXII, 75. Marche sur le château de Ham; description de ce château, 1 10. Il l'assiége et s'en rend maltre, 123. Le fortilie; prend Noyon et Chauny, 126. Fait célébrer à Bruxelles les funérailles de son père Charles-Quint; singularités qui y sont remarquées, 224. (Comm. de Rabutin.) — Il fait donation à l'Infante sa fille des Pays-Bas, en faveur de son mariage avec l'archiduc Albert d'Autriche; conditions de cette donation, XXXVI, 348. Il meurt à l'Escurial, 350. Portrait de ce prince; ses qualités, 351. Sa sévérité; sa munificence envers ceux qui le servent bien ; sa vanité espagnole, 352. Son ambition, 353. Ses infirmités; détails sur ses derniers momens, 354. Ses mariages; ensans qui en sont provenus, 357. (Cheverny.) — Il publie une protestation au sujet des secours qu'il envoie à la Ligue, XL, 8. Réponse des royalistes à cette protestation, 9. Ordonne au duc de Parme de secourir Paris avec toutes ses forces de Flandre, 98. Tente inutilement de faire la paix avec les Hollandais par l'intermédiaire de l'Empereur, 404. Sa conduite dans l'affaire de don Antonio Perez, et dans la révolte d'Arragon qui en est la suite, 406 et suiv. Envoier,500,000 écus de lingots d'or et d'argent à la Ligue, XIJ, 172. Public une réponse à la déclaration de guerre du roi de France, XLIII, 29. Fait afficher et publier un pla-card par lequel il suspend toutes

assignations données sur ses demaines, 294. (Méta. de Cayet.) — Il publie une déclaration dans laquelle il exhorte les princes chrétiens à s'anir à lui pour extirper l'hérésie et délivrer le roi de France Charles x, XLVI, 36. On crie dans les rues de Paris une lettre de Philippe à son grand chancelier, pour ordenner une levée d'argent destiné à seconir les catholiques de France, 37. Lettre du Roi aux Etats de la Ligue, 377. (L'Estoile.)

PRILIPPE III, roi d'Espagne, fait reconnoître son fils âgé de trois ses roi de Castille, XLVIII, 99. PRILIPPE-LE-HARDI, duc de Bour-

gogne, frère de Charles v, fut l'apui et le protecteur de Christine d pui et le protecteur de Christine de Pisan; plaintes de cette dame sur la mort de ce prince, V, 325. D'où lei vint le nom de Hardi, 352. Il prend la ville d'Ardres et plusieurs forte-resses; avantages qu'il retira de son mariage avec Marquerite de Flandre, 353. Il soumit les Flamands; son portrait: alliances qu'il si faire 256 portrait; alliances qu'il fit faire, 354. Mariages de ses filles, 355. Services qu'il rendit à la France; sa liberalité, sa magnificence, 356. Ses con-seils à ses enfans au lit de la mort, 357. (Christ. de Pisan.) — Sa paissance et son ambition, VI, 178. Il est nommé l'un des tuteurs du jeune roi, 179. Devenu président du conseil, fait des préparatifs pour eller secourir son beau-père, 191. Ravage la Flandre, prend Courtray, 193. Hérite de ce comté ; marie son ils ainé, Jean-sans-Peur, à Margorrite de Hainaut, 199. Réunit une flotte formidable au port de L'Ecluse; porte la guerre en Plandre; négocie avec les rebelles, qui se soumettent, 204. Dispose à son profit des débris de la ville de bois construite per Clisson, 206. Quitte la cour, 214. Se met à la tête du parti opposé su gouvernement du Roi, 228. Réunit les troupes, et leur fait faire un vaste cercle autour du Roi pour arrêter les accès de sa fureur; son sang froid dans cette circonstance, 229 Il s'empare de l'autorité, 230. Parolt

madre evec chalour les intérêts blies, 235. Pait partir pour Avion was petite armée pour arrêter sotion d'un pape, 236. Se rend Avignon avec les ducs de Berri d'Orléans, et quelques docteurs PUniversité, pour obtenir l'abdition de Benoît xiii, 238. Pait conme une trève de 4 aus avec l'Austerre, et racheter Cherbourg et rest, 241. Va en Bretagne s'opser à l'usurpation du roi d'Anerre; force la duchesse, devenue igome de ce roi, à lui livrer ses s fils , 250. Se maintient dans le mvernement par le nombreux pardes mécontens; sa politique à l'érd du duc d'Orléans, 252. Il refine des troubles en Flandre, et surt subitement, 255. ( Tabl. du

g. de Ch. rt.) Il refuse d'abord de prendre l'aurité de duc de Bourgogne; ce ast qu'après avoir sauve la Beauce l'il est salue à Dijon en cette quaá, IX, 26. Il epouse Marguerite, le du comte de Flandre, veuve r Philippe de Rouvrea; fonde à Din une chartreuse destinée à dever la sépulture de sa famille, 27. mbellit cette ville; sa cour comsuce à jeter un grand éclat ; il aplote les forces de la France pour niser la révolte des Flamands, L'Accorde des privilèges à la ville Dijon; borloge curieuse etablie w la tour de Notre-Dame; il deent maître des comtes de Flaudre, Artois, de Nevers, de Retbel et de Franche-Comte, 29. Affermit 40 nissance par des institutions; em-nuse le parti populaire par dépit; it l'acquisition du comté de Chaois qui devient l'apanage de l'alf de la maison, 30. Devieut mai-des affaires en France; sa loyaul l'empêche d'abuser de sa posim; if pair 200,000 durate d'or er la rançon de son fils, \$1. Sa ort fut une calamite pour la Fran-4 32. (Proc. de la sec. maison de rgogne.) — Il est long-temps mele Philippe-mas-Terre, comme dernier des quatre fils du roi Jean; est surnommé Hardi par le roi d'Angleterre, 1° pour se con-duite à la bataille de Poitiers, où il est fait prisonnier avec son père, 128; 2º pour son action envers un chevalier anglais, lorsqu'il est en prison à Loudres, 129; 3º pour sa dispute avec le prince de Galles à l'occusion d'une partie d'échecs, 130. Il se trouve de son vivant fils, frère et oncle de rois de France, 133. Succession directe et collatérale des rois de France depuis Hugues Caet jusqu'au roi Jean, dont Philippe est le 4° fils, 134. Comment il devient duc de Bourgogne, 137. Il épouse Marguerite de Flandre, veuve du dernier duc de Bourgogne Philippe-le-Jeune, 138. A quelle condition; prend les armes de Bour-gogue, et les écartele de France, 139. Digression sur les armoiries de Flandre que porta Marguerite, et sur ses aieux; l'histoire en est defigurée et mèlée de fables, 142. (Introd.)

PRILIPPE-LE-BON, comte de Cherolois, fils du duc de Bourgogne, apprend à Gand l'assassinat de son pere; pour le venger, implore le se-cours de Henri v, et lui offre la couronne de France; se rend au congres d'Arras, VI, 353. Se reunit à Arras avec le Roi, la Reine et Henri v; y confirme le traite d'Arra-; fait transporter le corps de son père à la Chartreuse de Dijon , 355. Parolt en suppliant devant Henri v pour obtenir que sou pere soit venge; se rend au parlement en habits de deuil; appelle sur les as assins do son père la punition la plus rigou-reuse, 357. Reçoit de Henri v mourant la régence du royaume, de concert avec le duc de Bedfort; refuse ' d'y prendre part, 360. (Tubl. du reg. de Ch. re.) - Il assemble see barons, pour les consulter sur les moyens de venger la mort de son père, VII, 313. Traits avec le roi d'Angleterre; clauses du traite conclu, 314. Convoque toutes ses troupes à l'eronne; en donne la conduite à Jean de Luxembourg, 315. Met le siège devant Crespy; se loge

à S.-Quentin avec les ambassadeurs du roi d'Angleterre, 319. Recoit Crespy à composition; se rend à Troyes, 320. Confirme la paix conclue entre Charles vi, Henri v et lui, 327. Accompagne ces princes jusqu'à Paris; retourne ensuite en Flandre, 337. Revient trouver Henri à Beauvais, 341. Envoie J. de Luxembourg vers S.-Riquier, 342. Se porte au pont de Remy; fait ravager l'île et le château d'Eaucourt; va assiéger S.-Riquier, 343. Combat de six Dauphinois contre six Bourguignons devant cette place, 344. Se porte du côté d'Abbeville pour attaquer les gens du Dauphin, 346. Leur livre combat, 347. Une partie de ses gens prennent la fuite, 348. Met en fuite les Dauphinois, 350. Rentre à Abbeville avec ses gens et ses prisonniers; retourne à Gand, 351. Conclut un traité avec le seign. d'Offemont, qui lui remet S.-Ri-quier, 352. Se rend devant Cosne pour y attaquer le Dauphin; se re-tire à Troyes, 362. Envoie Hue de Launoy auprès du roi Henri mala-de, 363. Va trouver le duc de Bedfort pour le consoler sur la mort de son frère Henri, 364. (Mém. de Fenin.) - Accepte la proposition de recevoir en se questre la ville d'Or-leans; se rend à Paris auprès du duc de Bedfort pour la lui faire agréer, VIII, 39. Sur le refus du duc, envoie ordre à ses troupes d'abandonner le siège d'Orléans, 40. Se rend à Arras, où arrivent successivement les ambassadeurs de toutes les puissances de l'Europe, 54. Jugement qu'il faut porter sur la conduite du duc de Bourgogne à l'égard du traité d'Arras : les historiens anglais l'ont accusé à tort de perfidie; Voltaire lui a prodigue trop d'eloges, 56. Conditions avantageuses qu'il obtient en reconnoissant Charles, roi de France, pour son souverain sei-gneur, 58. Il observe quelque temps une espèce de neutralite; envoie defier le roi d'Angleterre, 59. (Tabl. du règ. de Ch. ru.) - Se rend auprès du duc de Bedfort avec J. de

Luxembourg, pour le prier de la part des Orléanais de mettre leur ville en séquestre, 149. Sur le refus du duc, envoie l'ordre à ses troupes de quitter le siège de cette ville, 150. (Mém. conc. le Puc.)

Il devient duc de Bourgogne à l'àge de 23 aux, par qui il fut életé.

ge de 23 aus; par qui il fut élevé; eprouve un désir insatiable de vengeance en apprenant la mort de son père ; les paroles terribles qu'il prononce en annonçant cette m jeune épouse, sœur du Dauphin, cas sent à cette princesse une maladie de langueur dont elle meurt au bout de trois ans; Philippe assiste au congrés d'Arras, et reconnoît Henri v pour roi de France; fait célébrer un service solennel pour son père, IX, 36. Amiste au mariage du roi d'An-gleterre avec Catherine de France; s'occupe de l'administration de ses Etats; établit à Dôle une université; refuse de partager la régence avec le duc de Bedfort, 37. Son entrevue avec ce duc dans la ville d'Amiess; il lui donne sa sœur en mariage; herite de la succession du duc de Brabant, 38. Crée l'ordre de la Toison d'or; à quelle occasion il se refroidit pour le duc de Bedfort; permet que la Pucelle d'Orléans soit vendue à ce duc, 40. Prend parti pour Antoine de Vaudemont, neveu de Charles 1, duc de Lorraine, contre René, duc de Bar; fait enfermer ce dernier dans une tour de son palais, 41. Rétablit sur son siège J. de Bavière, évêque de Liége, 42. Pait la guerre à Jacqueline de Brabant, l'enferme dans la citadelle de Gand; se fait nommer par elle lientenant général du Hainaut et de la Hollasde; fait culever son nouveau mari Borselen, 43. Arrache à Jacqueline la cession de la Hollande, de la Zélande, de la Frise et du Haineut; ouvre avec Charles vii des conférences à Arras; renonce à ses projets de vengeance, 44. Cessions importantes qu'il obtient de ce prince; promet de ne plus lui faire la guer-re, 45. A quelles conditions il rend la liberté au duc de Bar, 46. Faste

nificence de sa cour ; il fait le e de Calais, 47. Marie son fils à Catherine, fille du roi de France; mme sa réconciliation avec le ne d'Orléans; son entrevue avec ce soe, 48. Lui fait épouser Marie de Cleves, dont il paie la dot; sollicité per la duchesse sa femme, remet au duc de Bar une grande par-tie de sa rançon, et les deux villes que ce prince lui avoit livrées; est fercé par Charles vii à renoncer à la fermale qu'il vouloit employer dans s actes, 49. Etablit a gabelle s ses États de Flandre ; triome de la révolte que cet impôt ocsame; veut se mettre à la tête d'une croisade contre les Turcs; passe en Allemagne pour y engager l'empereur Frédéric, 50. Il reçoit avec joie le dauphin Louis, qui s'est réfigié en Flandre, 51. Envoie son file complimenter cof prince, devema roi de France ; l'accompagne luiême jusqu'à Reims, assiste à son sconnement, se jette à ses pieds, et le supplie de pardonner à ses enmemis, 53. Envoie à ce Roi le seiour de Chimaydemander raison de l'infraction faite au traité d'Arras; attaque avec son fils la ville de Diment, la prend d'assaut; meurt à 71 ns , 56. Est regretté par ses sujets et enterre à la Chartreuse de Dijou, 57. (Précis sur la sec. maison de Bourg.) - Eut deux surnoms, l'Assurd et le Bon; soutient 16 ans la guerre contre le roi Charles vii pour **venger la mort de sou père; se lie** avec le roi d'Angleterre, 152. Comt les Français devant S.-Riquier; est fait chevalier sur le champ de bataille; y fait prisonnier Pothon de Xaintrailles, gagne la bataille de Crevant; celle de Bar, où Rene d'Anjou est fait prisonnier; se reconcilie avec ce prince et devient son ami, 153. Fait de nouvelles acquisitions par cette alliance et par la mort de son neveu, 154. Fait la guerre à Jacqueline de Hamant et à son man le duc de Glocester, bat les Anglais en Hollande; soumet ce pays, ainsi que la Zelande et la Basse-Fri-

e, 155. Combat contre le roi de France et l'empereur Sigismond pour assurer ses droits de succession; chasse les Français de la Bour-gogne; repousse le duc Charles de Bourbon son beau-frère; envahit le Beaujolais, 157. Fait la paix avec ce duc, et comble de hiens la maison de Bourbon; ses trois mariages; à l'occasion du dernier, institue l'ordre de la Toison d'or, 158. Se laisse aisément persuader de faire la paix avec le roi de France, abandonnant tout projet de vengeance; per suite de cette peix, les Anglais sont chassés de la Normandie et de la Guyenne, 159. Caractère de Philippe, 160. Il va mettre le siége devant Calais; pourquoi il échoue dans son entreprise; envoie plusieurs fois des vaisseaux contre les Sarrasins, 161. Marie ses nièces de Bourgogne et de Clèves; paie la rançon du duc d'Orléans; le fait chevalier de la Toison d'or; soumet les rebelles de Cassel, de Bruges et de Gand; tient en respect Liege et Utrecht; fait la conquête du duché de Luxemhourg pour sa belle-tante ; en devient ensuite possesseur par acquisition, 162. Reçoit dans ses États et traite largement le Dauphin fils de Charles vii; l'accompagne à Reims et assiste à son couronnement; aide le roi Edouard d'Angleterre à monter sur le trône, 163. Envoie, sous la conduite du bâtard de Bourgogne, des vaisseaux et des troupes pour la croisade contre les Turcs; défait les Liégeois à Montenac; il fut le plus liberal des duca chretiena, et mourut le plus riche prince de son temps , 164. Augmente ses armes de plusieurs pièces; armoiries d'Isabelle de Portugal sa troisieme femme, 165. (Introd.)

Après la paix d'Arras se rend en Bourgogne; y licencie ses troupes, 291. Puis à Nevers, où se trouve le duc d'Orleans, délivré de sa prison; noms de tous les autres seigneurs et dames qui s'y rendent aussi; fêtes et tournois qui s'y celébrent, 292. Il promet à l'empereur de Constantinople de lui envoyer des secours.

364. Assigne un état à la duchesse de Luxembourg; ordonne à ses capitaines d'entrer dans le duché de ce nom, et d'y faire la guerre au nom et pour la duchesse, 365. Fait des présens aux chevaliers qui ont joûté u pes d'armes près de Dijon, 366. Monte à cheval pour aller à la guerre; description de sa parure et de sa personue, 367. Noms des seigneurs qui partent avec lui, 368. Va séjour-mer à Mézières, d'où la duchesse son épouse se rend à Bruxelles, 369. Entre dans le duché de Luxem-, 370. Fait assiéger le château de Villy, 371. Pénètre dans le pays; y est reçu par plusieurs seigneurs; noms de ces seigneurs et de ceux rai refusent de se soumettre, 373. Conférence qui a lieu à Florehenges entre lui et les envoyés du comte de Click, lieutenant général pour le duc de Saxe, pour traiter d'un ar-rangement, 377. Discours du duc de Bourgogne à cette conférence, 379. Reçoit le château de Villy à discrétion, 386. Consent qu'on fasse une tentative sur la ville de Luxembourg, 389. Comment et par qui cette tentative s'exécute; noms de ceux qui s'emparent de cette ville, 390. Le prevôt de Luxembourg, auteur de la rebellion, est tué, 391. Le duc fait son entrée dans la place, 393. Reçoit à composition le chàteau, 397. Renouvelle les traités faits entre lui et la duchesse sa belle-tante; se nomme gouverneur de Luxembourg, 398. Sa douceur et son humanité raménent tous les Allemands dans leurs villes et leurs demeures; il fait pendre un archer qui veut faire du butin chez un chevalier notable de Luxembourg, 399. Se rend à Bruxelles, où il trouve son fils le comte de Charolois qui vient au devant de lui avec une belle escorte, 401, et la duchesse de Bourgogne son épouse; joûtes et fêtes célébrées dans cette ville, 402. Se rend à Ar-ras, où il est juge de l'entreprise d'urmes du seigneur de Ternant contre Galiot de Baltasin, 413. Va en Zélande, où il fait plusieurs actes de

justice, 423. Fait un pelerinage à Notre-Dame d'Aix en Allemagne, 424. Revient à Anvers, où il trouve la duchesse son éponse, 425. Tient la fête de la Toison d'or dans la ville de Gand; noms des seigneurs qui se rendent à cette sête, 427. Details sur cette solennité, 429 et saiv. Le duc de Bourgogne assiste comme juge à l'entreprise d'armes entre J. de Boniface et Jacq. de Lelain, 538. Marie sa fille naturelle, Marie de Bourgogne, au seigneur de Cherny. son second chambellan; moors et joûtes à cette occasion; envoie du secours au duc de Clèves son neveu, 452. Marie la fille de sa ni duchesse de Gueldre, au roi d'Ecosse, 455. Assiste au pas d'armes tenu à S.-Omer, 456, et à calai de Bruges, 459. Célébre la fête de la Toison d'or à Mons; donne le collier au duc de Clèves et autres seigneurs, X., 53. Se rend à Luxem-bourg pour s'assurer de la fidélis des habitans, 54. Met à Gand un impôt sur le sel, source des troubles qui éclatèrent bientôt, 58. Pait peblier à Bruxelles une joûte où s fils le comte de Charolois doit jobter pour la première fois, 59. Nous des autres seigneurs qui jouterent, 61. Réponse que fait le duc aux de-putés des Gantois rebelles, 66. Donne partout des ordres pour lever des troupes; noms des seigneurs qui s'empressent de venir à son secours, 67. Il envoie le seign, de Ternant à Alost, 68, et Simon de Lalain à Oudenarde, pour s'assurer de la fidélité de ces villes, 69. Se rend à Act. rendez-vous de son armée, 73.Vienta Grandmont ; noms des seigneurs qui l'accompagnent ou se joignent à lui, 75. Se porte sur Tenremonde; feit jeter un pont sur l'Escaut, 84. Noms des seigneurs qui le passent post aller nitaquer les Gantois, 90. Fait plusieurs chevaliers; leurs 103. Défait les Gantois; pleure la mort de Cornille son fils naturel, 107. Brûle tout le plat pays de Gand; pardonne généreusement à ceux qui se rendent à sa merci, 109. Reçuit



les députes du roi Charles envoyés pour ménager la paix entre lui et les Gantois, 110. l'eu de succès de cette entreprise, 111. Il accorde une treve de six semaines; conditions de cette treve, 114. Il met des garnisons à Oudenarde, Courtray, Alost, etc., 115. Approuve le projet de paix présente par les deputés du roi de France, 118. Rassemble des troupes de tous côtés; conclut une espèce de paix dont le peuple de Gand ne veut point, 131. Met le siège devant Schendelbeke, 133. S'en rend maitre, 136. Assiége le château de Poues, 137. Le reçoit à discrétion, fait pendre la garusson, 1 fo. En fait autant de la garnison du château de Gavre, 143. Lavre bataille en cet endroit; noms des seigneurs qui l'accompagnent; fait plusieurs cheva-liers, 144. Details sur la bataille, 145. Le duc attaque lui-même 2,000 Gantois resserres dans un pre; a son cheval blesse, 148. Se retire vainqueur en sa teute, 150. Marche sur Gand, et fait offer la paix aux rebelles, 151. Consent à se retirer à Gavre; accorde par cerit amnistie et pardon a la ville de Gand; marche vers cette ville accompagne de tous les chefs de son armee; leurs noms, 153. Reçoit les députes et les echevins, lear promet un oubli gemeral, 154. Emporte les hannières des metiers de Gand; se retire à Lille et conzedie son armee, 155. Reçoit un envoye du pape Nicolas, qui lui annonce la prise de Constantimople par les Turcs, et l'engage a venir au secours de la chretiente, 158. Reçoit pareille ambassade de l'emper, d'Allemagne; decide de se rendre a la dicte de Ratubonne, 159. Riche hanquet prepare par le duc a la suite de la joûte du chevaher au cygne d'or, publice par le duc de Cleves, 167 Noms des seigneurs et dames qui assisterent a ce banquet. 171 Details current sur-cette fête, 171 Personnages allegoriques, 177. Vers qu'ils reciteut, 178. Le but de cette fete explojue par un chambellan du duc à Olivier de La Marche,

184. Joutes celebrées à la suite du han juet, 193. Vœux que firent le duc de Bourgogne, 194; le comte de Charolois, le duc de Clèves, le comte d'Etampes, 196; le comte de Ravastain, le bâtard de Bourgogne, 197; les seign. de Pons, de Charny, de Croy, 198; de Chimay, 199; de Santes, de Crequi, 200; de liantbourdin, 201; le chancel. de Bourgogne, les seigneurs de Bergues, de Comines, 202; de Rochefort, 205; de Dubois, 205; de Boussu et de Philippe de Lalsin, de Toulongeon, 206; Chrestien et de Digoine, 207. Le duc liauce secrétement son file a Isabelle de Bourbon, 210. Se rend en Allemagne, laissant le gouvernement de tous ses Etats au comte de Charolois, 211. Ne peut s'accorder avec le chancelier de l'Empereur; tombe malade; comment il est accueilli par les princes d'Allemague, 212. Envoie ordre à son fils d'éponser sa nièce Isabelle; revient à Valenc enues, 2:3. Y est temoin d'un combata outrance entre deux bourgeois de cette ville; quelle etoit la cause de ce combat, 214. Le due va mettre le siege à Dewenter, qui refu-cobeissance a l'evéque d'Utrecht, 218 Se rend a Bruvelles pour y recevoir le dauphin de France, 219. Honneurs qu'il lui rend, 220, Lai accorde 36,000 fr. de pension, le château et la ville de Genep; est parrain de son fils aine Joachim; cherche tous les moyens d'eviter la guerre avec le roi de France, 221. Se brouille avec son tils; à quelle occasion, 223. Quitte son hotel tout trouble, passe la nuit chez un de ses veneurs, 22f Se plaint de ce que la duchesse son epouse a pris le parti de son fils, 215 l'ombe malade, se fait raser la tête, et rend une ordonnance pour que tous les nobles se la tassent taser comme lut, 227. Accompagne Louis xx a Reims et a Paris, ou il doune de grandes féire, 139. Donne le comte de la Roche en Ardenues à Antoine, bâtard de liourgogue, 555. Sa mort; grandes richesses qu'il laissa; ses grandes le

béralités, 267. Est enterré aux Chartreux de Dijon, 268. Cérémonies à cette occasion; noms des seigneurs qui assistèrent aux funérailles, 269. (Mem. de La Marche.)

Il assemble les quatre membres de Flandre; ce qu'on doit entendre par les quatre membres, XI, 30. Il leur demande un droit sur le sel; quel étoit ce droit, 31. Le membre de Gand le refuse; les trois autres membres imitent son exemple, 32. Le duc contraint les nobles et bourgeois du pays de Courtray à lui prêter certaines sommes de deniers, 36. Assemble les Etats de l'Artois, et leur demande un subside pour aller combattre les ennemis de la foi, 44. Fait la même demande en Flandre, Brabant et Hainaut, 45. Querelle entre le duc et son fils; à quelle occasion, 49. Philippe ordonne à Charles de sortir de ses Etats; se perd la nuit dans un bois; revient à Bruxelles; pardonne à son fils; à quelle condition, 50. Sa réponse au cardinal de Constance envoyé par le roi Char-les, qui se plaint de ce que le duc a attiré le Dauphin dans ses Etats, et de ce qu'il souffre le passage des Anglais par ses terres, 61. Refuse d'entendre les plaintes de son fils contre le seign. de Croy, 86. Envoie ordre à tous les nobles de ses pays de se mettre en armes pour protéger l'entrée de Louis x1 en Vermandois; sur la demande de ce prince, renvoie toutes les troupes qui sont rassem-blées; assiste à Reims au sacre du Roi avec ses principaux seigneurs; l'accompagne jusqu'à Paris, 95. L'ac-compagne encore lorsqu'il part de cette ville pour aller à Tours, et retourne à Bruxelles, 97. Tombe ma-lade; paroles qu'il adresse à son fils, 103. Convoque les trois Etats à Bru-ges, et s'y plaint de ce que le comte de Charolois son fils se laisse gouverner par certaines gens qu'il n'aime pas, 110. Pardonne à son fils, 115. Quelques détails sur la mort du duc, 116. Habillemens du temps de ce prince, 117. (Du Clercq.)

PRILIPPE-LE-BEAU, fils de Marie,

duchesse de Bourgogne, et de Maximilien, archiduc d'Autriche: détails sur la généalogie de ce prince, donnés par Olivier de La Marche dans son Introduction à ses Mémoires, IX , 112. Est mis en possession de duché de Brabant, X, 453. Est re-tenu par Philippe de Clèves et gar-dé à Malines, 460. Pourquoi il mé-rite le surnom de Crois-Conseil, 475. Arrangement qu'il fait avec Frede-

ric, duc de Saxe, 477.
PHILIPPE DE CLEVES est donné our otage du roi des Romains aux habitans de Bruges, X, 457. Pour-quoi il se tourne contre lui et fait serment à ceux de Bruges et de Gand, 458. Fait la guerre avec les Français et les Gantois contre le duc de Saxe, commandant en Flandre pour le roi des Romains, 460. Traite avec le comte de Nascau, et fait sa paix avec le roi des Romains, 463.

PHILIPPE DE COURTENAY, file alné de Pierre, refuse l'empire de Constantinople qui lui est offert, I, 467.

PHILIPPE DE NAVARRE, frère de Charles-le-Mauvais, traite ouverte-ment avec le roi d'Angleterre, IV, 120. Pait des courses jusqu'aux portes de la capitale, 135. Repousse le comte de Montbelliard, 147.

PRILIPPE DE NEMOURS, Prisonnier en Egypte, est délivré, et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois, II, 304.

PHILIPPE DE ROUVEES, petit-65 d'Eudes IV, duc de Bourgogne, épouse Marguerite, fille de Louis de Male, comte de Flandre, et meurt avant d'avoir pu conson son mariage, IX, 23.

PHILIPPE DE SAVOIE, commandant un corps de troupes, veille à la streté du Pape pendant le concile de

Lyon tenu en 1245, II, 85.
PHILIPPE, duc de Saxe, meurt à l'àge de 35 ans fort regretté, XLVII, 511.

PHILIPPE, duc de Souabe, est nommé tuteur du jeune Prédéric »; se fait nommer empereur; est reconnu par la France, IV, 47.

Pultirra, évêque d'Evreux, es

ommé un des suppléans des régens de France pendant la deuxième croisade de saint Louis, II, 149.

PRILIPPE, femme d'Edouard III, obtient par ses prières la grâce des six prisonniers de Calais; marche contre le roi d'Ecosse, met son armée en déroute, et le ramène prison-nier à la tour de Londres, IV, 115.

PRILIPPI (Jeau), président à la cour des nides de Montpellier: ses Mémoires offrent le récit des événenens qui eurent lieu en Languedoc depuis 1560 jusqu'en 1590, XX, 34. (Introd.) — Ce n'est presque qu'un journal, mais qui présente quelques anecdotes qu'on ne trouve point dans les historieus, et des dé-Cails curieux sur la conduite de Damwille, gouverneur du Languedoc, XXXIV, 301. (Notice.)

PRILIPPIR (don), bâtard de Sa-voie, se hat deux fois en duel contre le sieur de Créqui; à quelle occasion; est tue dans le second com-

bat, XLVII, 252.

Purorilis, neveu de Johannice, succède au royaume de Bulgarie; lève le siège de Thess donique assiéée par son oncle; est battu par Fempereur Henri; fait sa paix avec lui et lui donne sa sœur en mariage, I, 90. ( Notice ) - Est detrône par J. Asan, 468. (Décad. de l'Emp. lut. \

Piatri, bacha, defait la flotte chre-tienne devant Tripoli, et rase le fort des Gerbes, XXIV, 287

Pinnac (Guy Du Faur, seign. de), est donne au duc d'Anjou pour repondre aux locangues qui lui seront foites en Allemagne et en Pologue, XXXVI, 52. (Mem. de Cheverny.) - Preuves historiques de l'amour de Pibrae pour Marguerite de Va-lois, XXXVII, 13 et suiv. (Vouce.) - Il reçoit magnifiquement dans son château Jacq - Aug. de Thou et Pithou, 321. Son caractère; son talent pour la porcie, ses quatrains traduits dans toutes les langues, 323 (J. A. de Thou)

Picaro (le chev.), commandant du vieux fort de libuen, est blesse, et mourt des suites de sa blessure, XLI, 36.

Picant (Guill.), seign. d'Estelan, refuse de prêter serment au duc de Berri en sa qualité de duc de Normandie, XI, 418.

Picarr (le petit), commandant de la ville de Nesle, défend vaillam-ment cette place attaquée par les Bourguignons, XIII, 415. La reud ensuite par composition, 416; et, contre la promesse du duc de Bourgogne, est peudu et étranglé, 417.

PICART (Grant-Jean Le) se distingue au siège de Padoue, XV, 286.

Piccaner, capitaine des rebelles de Bruges, est arrêté et décapité,

X, 446. Piccolomini (Alphonse), parent est banni de du pape Grégoire xiv, est banni de Rome, XI., 213. Est poursuivi par le colonel Bisaccione, arrêté et con-

rence, où il a la tête traucher, 215. Piccolomini (la signora), dame de Sienne, commande la troupe de clames qui travaillent aux fortifications decette ville, XX, 64.

duit à Imola, 214. Est mene à Flo-

Pichert (le sieur de) est nomme par le Roi commandant du château d'Angers, qu'il conserve jusqu'à la mort, XXXVIII, 270. Fait entres dans la ville le marechal d'Aumont envoye par le Roi, XXXIX, 68.

Pre ry (Jean-Ange, cardinal de Medicis», fait étrangler le cardinal Caraffe, XXIV, 287.

Piro-ne-Fort (le capit. Du), poitevin , defait près du pont de Ceve don Alvaro de Sande, general espa gnol , XXIX , 187

Pizzont (P', fils de J. Piefort, contrôleur du grenier à sel de Châteaudun, est brûlé vif au château de S.-Germann, pour avoir enleve de la chapelle de ce château la custode et la sainte hostie, XVI, 407.

Pirants (le seign. de), gouvern de Picardie, reçoit ordre de ravitaller Terousne, quel moven il emplote pour executer cet ordre, XVII, 23g. Pizzaz-Bon (Ic capit) est blesse

dans une descente opérée sur la côte d'Angleterre, XIX, 570.

PIERRE DE CAPOUE, cardinal légat d'Innocent in, parcourt la France en exhortant les peuples à la guerre sainte, I, 9. Couronne Baudonin dans Ste.-Sophie, 61. Maintient la tranquillité dans Constantinople, après la nouvelle de la bataille d'Andrinople, 81. (Notice.) — Apprend la triste nouvelle de cette bataille, 360. (Ville-Hardouin.)

Pierre d'Alençon, fils de Louis ix, accompagne son père à Tunis, II,

146.

PIERRE DE COURTENAY, comte d'Auxerre, cousin-germain de Philippe-Auguste, allie aux deux empereurs latins : son caractère, I, 459. Est élu empereur de Constantinople, accepte l'Empire; engage une partie de ses domaines pour en al-ler prendre possession, 460. Met une petite armée sur pied, part, et arrive en Italie, où il séjourne trop long-temps, 461. Détermine le pape Honorius iii à le couronner, 462. Accepte la proposition que lui font les Venitiens de les aider à reprendre Durazzo; va faire avec cux le siège de cette ville, 463. Se retire par terre, s'engage dans les défilés de l'Albanie; offre inutilement la batuille aux troupes de Lascaris; conclut une trève avec ce prince, 464. Est trahi par lui, et devient son prisonnier; son armée est entièrement defaite, 465. Incertitude sur

le genre de sa mort, 466.

Pleare-Gourde, chef de protestant, preud le château de Quintenas, et veut forcer les hautenas de la ville à faire profession publique de la religion nouvelle, XXXIV, 319.

Traite et capitule avec la ville de

Chalançon, 322.

Pienne de Landres, neveu de Chandos, est tué à la bataille de

Cocherel, IV, 270.

PIERRE-LE-CRUEL, roi de Castille, s'aliène l'esprit de ses sujets; son injustice envers Blanche de Bourbon sa femme, son amour pour Marie de Padille, sa prédilection pour

les juiss, sa dissimulation profon-de, IV, 307. Il renferme sa semme dans une prison; tente de la faire mourir par le poison, 308. Reçoit mal les avis de Henri de Transtamare, et lui ordonne de sortir da royaume, 311. Veut le percer d'un couteau pour venger la mort du juif Jacob ; fait pendre le chevalier qui l'en a empéché, 312. Relègue la Reine dans une province éloignée, 313. Prend sous sa protection un juil dont la Reine vouloit punir la témérité; goûte le projet que ce juif lui propose de se défaire de la Reine, 3:4. Il laisse impunis les meurtriers de cette princesse, 317. Se précautionne contre les entreprises de Henri son frère, 318. Ecrit su roi d'Arragon pour se plaindre de l'asyle qu'il lui s donné, et le mens-ce de la guerre s'il ne le chasse de ses Etats, 319. Sa consternation et son effroi à la nouvelle de l'approche de Duguesclin, 334. Sa fuite précipitée, 335. Se rend en toute hate a Burgos, qu'il fait fortifier; raisons qui lui font choisir cette ville, 336. Ne peut croire à la prise de Bervesque, et fait pendre à un arbre les deux bourgeois qui sont venus la lui annoncer, 345. Confie ses craintes et ses frayeurs à son ami le comte de Castres, 346. Consulte trois juifs sur le parti qu'il doit prendre; se décide à se retirer à Tolède; couvre cette retraite d'une prétendue sedition qui s'y est elevee, 347. Est reçu dans cette ville avec de grandes acclamations, 348. Sa douleur en apprenant le couronnement de Henri, 360. Se reure de Tolède à l'approche de Henri, emportant la table d'or; détails sur cette table, 363. Se retire à Cardonne, 365. Ses imprécations contre la fortune, 366. Envoie, d'après le conseil du comte de Castres, faire des propositions à Henri, 367. Alarmé des conditions qu'on lui offre, il quitte Cardonne et se rend à Seville, 368. Reproche aux deux juis Daniot et Turquan les permicieux conseils qu'ils lui avoient donnés, et

ut la mort de la reine Blaules bannit pour jamais de sa 369. Instruit par une juive du lot de ces deux juif-, se décide ter Séville, 373. Se fuit acagner par ceux que la juive lui gnés comme les plus malinanés pour lui, et les fait pent route, 374. Sa marche peniindant la nuit, 375. Se rend s du roi de Portugal, dont il re le secours, 376. N'en poublenir, tourne ses vues vers nee de Galles, et va le trouver deaux, 377. Ne l'y tronvant , se rand à Angoulème; confie rines à Jean Chandos, envoyé rant de lui, 394. Son entrevue le prince de Galles, 395. Sa a voyant que ce prince entre n cœur dans ses intérêts, 396. fait présent de la table d'or, Donne mille maledictions à melia, cu apprenant la mort siton et de son avant-garde, 'ousse son cheval en désespéré vers de la cavalerie espaguole, net en faite, \$18. Prie le prin-Galles de ne faire aucun quarux l'rançais; lui demande les presonniers Dugueselin . de Vilaines et le maréchal reghem, 422. Fait chercher at Henri de Transtamare, 423. dans Burgos, 424. Tache de ar les soupeons que le prince alles conçoit sur sa fidelité, Promet sur le corps de saint es de n'avoir aucun resenticontre les hourgeois de Bur-427. Propose au prince de i de se retirer avec son armee té de la Navarre, §28. N'enpoint l'argent qu'il lut avoit is, (29. Se presente devant Toy est recu, 430. Entre dans Se-au milieu des demonstrations joie, 43). A quelles conditions ruses il obtient du recours des es sarrasuis, V. 3. Marche sur le, 6 Rencontre Henri, s'elante limitare our sea troupes, 8. : cacher dans un bois, 9. S'en-Montesclare, to Essie en

vain d'entrer dans Montierdin, 11. Apprend avec joie que Ferrand de Castres et le grand-meltre de S.-Jacques viennent à son secours, 12. Bettu par Duguesclin, prend la fuite, 14. Se rend presque seul au port d'Orbrie, 15. Implore la pitié d'un pilote, 16; devieut l'esclave d'un juif, 17. Se rachète à force d'argent ; va demander du secours au roi de Benmarin, 19. Ahjure sa religion, embrasse celle de Mahomet, et recoit de grands secours, 21. Est renversé par Henri, le renverse à son tour, 37. Se repent d'avoir abjuré sa religion; se retire au château de Montiel, 38. Son étonnement et son inquietude en s'y voyant assiège, 40. Il projette de fuir, 42. Refuse d'écouter les propositions de Henri, en faisant répandre le bruit de sa fuite, 43. Est fait prisonnier par le Besque de Vilaines et conduit au camp, 46. Détails sur sa mort, diversement racontre par les historiens, 49. Sa tête est portée à Seville, 50.

Pirane-Longue (le capit.) est blessé au siège de Metz, XXXII, 38G.

PIERREPONT (le capit.) delivre le chev. Bayard des mains des ennemis, XV, 314.

Pigagitags (description des), I.

Pigasor, de S.-Germain, vicut trouver le Roi aux Tuileries; sa maive et rustique simplicite, XLIX, 120.

129. Pirrois 'J.), écnyer bourguignon, offre de disputer le pas d'armes tenu à Ghàlons-sur-Saone par Jacq.

de Lalain, N. 29.
PIGENAT (Franc.), cure de S.Nicolas-des-Champs, fait Poraison funébre du duc et du cardinal de Guise, XI.V, 391. Sa mort, XI.VI, 51.

Pignovs: à quel nange les Sarrasins les emplovoient, 111, 25.

Piles (le capit ), commandant de S-Jean-d'Angely pour les hugue nots, refuse d'accepter la capitula t'on qui lui est off ric par le marechal de Vieilleville, XXVIII, 202. Est forcé par les assiégés de capituler, 204. (Vieilleville.) - Se rend maître de Ste.-Foy et Bergerac dans le Périgord, et met tout à feu et à sang partout où il passe, XXXIII, 439. Est blessé au siège de Poitiers, 470. Remet au Roi, par capitula-tion, la ville de S.-Jean-d'Angely, 489. (Mém. de Castelnau.) — Re-lève le courage de son parti par la défense de cette place, XXXIV, 280. (La Noue.)

Pillawic (Christophe), gouver-neur de Lugacs, brûle les fanbourgs de Temeswar, et délivre les chrétiens qui y sont esclaves, XLIII, 314.

Pilon, sculpteur du Roi, achève le cadran de l'horloge du Palais; vers faits à l'occasion de ce cadran, XLV, 302.

PIMENTEL, portugais, gagne des sommes considérables an jeu, XLVIII, 170.

PINART, pere et fils, remettent par composition la ville de Château-Thierry au duc de Mayenne; ils sont condamnés à mort par le par-lement séant à Chalons, XXXVI,

PINET (P.), un des capit. de S.-Romain, tue un des gentilshommes de sa suite, et se retire vers Du Pe-loux, XXXIV, 323.

Prugné (Guill.), banqueroutier, est condamné aux galères perpétuelles, XLVIII, 252.

Pinon (le colonel) est blessé au siège de Hulst, XLIII, 269.

Pisani (le marq. de) emploie au-près du Pape les ambassadeurs de Venise et de Florence pour faire obtenir une audience au duc de Luxembourg, ambassadeur du roi de France, XL, 86. (Mém. de Cuyet.) — Est député à Rome par le Roi, pour lui témoigner l'intention où est S. M. de se faire instruire, XLVI, 272. (L'Estoile.)

Pissenceur, chanoine de S.-Houoré, est arrêté à Melun comme soupconné de vouloir attenter à la vie du Roi; est relaché faute de preu-

ves, XLVI, 515

Pithou et Lavengue sont dépates, par une assemblée générale tenue aux Cordeliers, pour aller pertout où il sera nécessaire représenter la nécessité où l'on est réduit, et u'il faut requérir le roi de Navarre d'abjurer l'hérésie, XLVI, 285.

PITHOU (François), avocat au per-lement, est nommé procureur gené-ral, et chargé par le Roi de prépa-rer tout pour le rétablissement de Paris, XLVII, 28.

PLACAINS affichés dans tous les

PLACAIDS SINCHES COMES COMES COMES CONFERENCES POUR la paix, et qui les trouvent bonnes, XLVI, 369. Querelle à ce sujet entre deux politiques et quelques-uns des Seize, 370. Modification de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie de la partie dele d'un placard, 371. Autres pla-cards contenant un désaveu de tout ce qui se passe ou se passera dans les conférences de Suresne; libelles où l'on soutient qu'il n'est pas séant au Roi de changer de religion, 413. Placards contre le duc de Mayenne et les Espagnols, 589. Placard des Seize affiché le jour de caréme-pre-nant; placard des politiques en réponse, 603.

PLAIDS DE LA PORTE : se temoient dans le palais même des rois, qui rendoient la justice en personne, III, 61. En quoi les plaids diffé-roient des pittacia ou billets des empereurs d'Orient, 62; et se rappro-choient de la manière de juger des Hébreux, 63. Joinville nous ap que la justice exercée par le Roi se nommoit plaids de la porte, parce qu'elle se rendoit à la porte du pa-lais, où chacun étoit libre de venir plaider sa cause ; il en cite des exemples; la grand'chambre du par-lement étoit la chambre des plaids,

64.
PLANCHE (La), secrétaire du Roi, est contraint de se défaire de son état pour avoir fait sceller 3,000 lettres de métier, XLVII, 368.

PLANCI (madem.), femme du contrôleur de Bes, obtient du Roi la grace de son mari, XLVII, 180.
PLANTAGENET (Geoffroy), comic

d'Anjou, épouse Mathilde, fille de

ati : , roi d'Angleterre, et veuve a Fempereur Henri v, IV, 33. rend possession de la Normandie,

PLANTE (la demois. La), accusée avoir voulu pratiquer quelque base pour le service du Roi, est siss en prison, XLVI, 157. Est dé-agitée en place de Grève, 167. Plassac (le sieur de), du parti

aguenot, surprend in place de syan, XXXVIII, 299.
Pressif (Guy Du), frère d'Eus-

sehe de Constans, prend la croix, 102.

Press: (le seign. Du) est tué dans B combat livré aux coureurs anglais eds de la ville d'Ardres, XVII, 231.

PLESSES D'ARSAY (le sieur Du), suverneur pour le Roi de La Fertelernard, est tué au siége de Mirema, XL, 298.

PLEUVANT-ROCHEFURT, par un acard fait avec le duc de Guise, lui umet la ville et le château d'Auxon-10; il obtient l'abbaye de Vezelay,

Prou (M. de) envoie à L'Estoile m livret intitule le Soldat français; ngement sur cet ouvrage, XLVII, 22.

Prouguer, chevalier croise, tomme dans la mer et se noie, en des**ndant d'un vaissenn pour ent**rer nes une barque, II, 216.

Prouvier (Jacotin), bourgeois le Valenciennes, se bat à outrance **at**re Malmot, et sort vainqueur la combat, X, 214.

Plume (Jean de La ), chevalier le Bourgogne : comment il est aurris par les Saxons dans une place mée La Grange, où il commanloit, IX, 3-6. Se defeud vaillamnent dans une tour; y est blesse rec ses compaguons d'armes, 377.

POGCARD, pouer d'étain, un des leine, et coupable d'un meurtre, ELVI, 259 mpoisonne par ses compagnons,

PORT (le sieur Du ) investit Donsesan dans le duché de Savoie, et le

aread per composition, XLI, 108. Poictevia, docteur de Navarre,

et ligueur, reçoit Paris, XLVII, 61. reçoit ordre de quitter

Potost (Jean d'Angennes, sieur de), est arrêté par les ligueurs en revenant de remplir une mission au-prés du duc de Savoie, XXXVI, 129.

Poisez (Jean), conseiller de la grand'chambre, est fait prisonnier pour cause d'exactions et de faux arrêu; prévenu de plusieurs crimes, il vent se prévaloir de sa haine contre les huguenous, et se dit persé-cuté par eux, XLV, 2:4. Vers faits contre lui par un conseiller, 2:5. Il est condamné à faire amende honorable à genoux, privé de son état, banni de la ville, etc.; comment il entend son arrêt et le subit, 230. Vers faits sur ce jugement, 232.

Poisse (le colloque de), ordonné et ouvert par le roi Charles ix en 1561 : détails et résultats sur cette assemblée ; noms des ministres protestans et de quelques eveques qui y essistent, XXXIII, 145 et suiv. Danger de disputer sur la foi, 150.

Poitizza (bataille de), livree en 1356, IV, 130. Terreur panique des seigneurs français ; déroute de l'ar-mée ; le jeune Philippe , fils du roi Jean, y est fait prisonnier avec son père après des prodiges de valeur, 131. Etat de la France après cette bataille, 132.

Portizas (Philippe de), seigu. de La Ferté, joûte au mariage du duc de Bourgogne, X, 352.

POLICANTRE (le comie) est fait prisonnier à Villefranche avec Prosper Colonne, XVI, 97.

Policat (J. de), écuyer bourguiguon, est tue à la bataille de Ga-vre, X, 146.

Politique (de la ) à l'egard de deux religious differentes; comment elle peut être nuisible ou utile, XXIV,

Politiques (le parti des) se declare ouvertement après la mort du president Brisson; de quelles personnes il se compose; resolutions qu'il prend contre les Seise et la faction d'Espagne, XLI, 142 et suiv. Propose de traiter avec le Roi, 146

Conférences tenues entre des députés des politiques et des députés des Scize, 147 et suiv. Comment elles se terminent, 159. Moyens que les politiques emploient, de concert avec le comte de Brissac, gouvern. de Paris, pour remettre la ville dans les mains du Roi, 188. Ils reçoivent S. M., 195. (Mem. de Cayet.) -Ils tiennent des assemblées secrétes pour aviser aux moyens de détruire le pouvoir des Seize, XLVI, 271. Décident qu'il ne faut plus retarder le départ du cardinal de Gondi et du marquis de Pisani pour Rome, et qu'il faut reconnoltre le roi de Navarre pour héritier de la couronne, 276. (L'Estoile.)

POLTROT DE MERÉ (J.), protestant fanatique, assassine le duc de Guise au siège d'Orléans; appliqué à la torture, il accuse Coligny, puis charge Catherine elle-même, XX, 112. ( Voir aussi XXIV, 393;

XXXIII, 276.)

Polwiller (le haron de) amène en France un corps de 10,000 hommes, XXXII, 133. Il tente de se radre maître de Bourg-en-Bresse, 134. Est forcé de reprendre le chemin de la Franche-Comté, 135.

POMMERAYE (le scign. de La) est envoyé en ambassade auprés de l'Empercur, XVIII, 120; puis en Angleterre, avec pouvoir de conclure un traité, 131. Est de nouveau envoyé auprès du roi d'Angleterre, pour lui faire connoître la vérité sur la retraite de l'Empercur en Provence, 181. Revient sans avoir tiré un grand frait de son ambassade, 182.

POMMERATE (La), premier président des comptes de Bretagne, s'entend avec le connétable de Montmorency pour lui faire avoir la terre de Châteaubriant, XXV, 93 et suiv.

Pommeneur (le seign. de), maître d'artillerie, est tue au siège d'Arone en Italie, XVII, 442.

POMPADOUR (le sieur de) est tué au siège de Mussidan, XXXV, 292. POMPERANT (le seign, de) obtient du Roi une compagnie de 50 hommes d'armes pour l'avoir sauvé a la bataille de Pavie, quoiqu'il cu suivi le connétable de Bourbon, XVIII, 16.

Pompone de Bellièvae, conseiller d'Etat, est nommé pour aller à Vervins traiter de la paix avec l'Espene, XLVII, 221. Est nommé garde des scraux, 254. Meurt à plus de

80 ans, XLVIII, 73.

Poncenat, commandant des trospes huguenotes aux ordres de M. de Soubise, ne pouvant faire tête à celles de Gasp. de Tavannes, s'emparc de Cluny et Senecey, et s'approche de Châlons, XXIV, 343.

Poncen, curé de S.-Pierre-des-

Porcet, curé de S.-Pierre-des-Arcis de Paris, médit le premier es chaire du Roi et des pénitens blancs; son audace, XXXVIII, 312. Il meurt de frayeur, 314. (Méns. de Cayet.) — Prèche contre l'édit de pacification entre le Roi et les protestass, XLV, 157. Est envoyé à l'abbaye de S.-Père de Melun pour avoir prèché contre la nouvelle confrerie de pénitens instituée par le Roi; sa réponse hardie au duc d'Epernos, 255. Il est rétabli dans sa cure par le Roi, 264. Meurt grandement estimé à cause de ses sermons, 321. (L'Estoile.)

PONCHER (Etien.), évêque de Peris, un des ministres de Louis XII, est envoye au congrés qui doit s'ouvrir à Mantone. XV, 106.

vrir à Mantoue, XV, 106.
PONDEVAUX (le counte de), de la Franche-Comté, est fait prisonnier dans une escarmouche devant Cambray, XXXI, 222.

Poxs (le sire de) seconde le captal de Buc à la bataille de Navarette, IV, 410.

Pons (le sieur de) réduit les lles d'Oleron et d'Alvert, XXII, 233.

Poπτ (le seign. de) conduit la cavalerie du duc de Bourgogne contre les Liégeois et le comte de Peruvez. VII, 243.

PORT (le marq. Du), fils du du de Lorraine, est envoyé avec un secours d'hommes aux ligueurs de Pa ris, XXXIX, 272. Composition ac-

cordee par ce prince à la garnison du château de Jametz, 273. Il retourne en Lorraine, 288.

POST-A-MOUSSON (le marg. de) hat les Allemands et les la Bresse, contre la foi qui leur a promise, XI.V, 345.

PORTARY, gentilh, de la Beaus haguenot, a la tête tranchée p

POST-AUX-MEUNIERS (le), à Paris, est emporte; nombre des Post-or-Ce (attaque da) : par elle est conduite ; détails à ce se

L, 481, 484. Pasthormy (le seign. de) o

su marechal de Lautres d'alle jeter dans Crémone pour pui cette place, XVII, 383. Est fde la remettre par capitalation, : Défait les Anglais près da chès de Fressin , 397. Comment il t tête aux conemis dans la Picer 434; et se retire à Amiene aavoir coura de grands de Entreprend de ravitailler Tére og somment il exécute cette et e; combet qui en fut la suite, q ent il mourt dans le chileen

Postessaun (le comte de), se d de M. de Schomberg, tue e i M. de Saint-Michel, se

L de Candale, L, 558.

POUTRIEU (le séné al de), de sort avec Olivier de Coëtivi, le Mard de La Chapelle et Matheria ouet, fait une entrepri toy cocupé par les Ang n dens une embuscade . , et se rend meltre de le ville,

Mi, 494. Pour-c'Anné (la seign. de) est né à la bateille de S.-Aubia , XIV,

Porranez (le comte Pranq. de) izan avue quilques seigneurs fran-ile et princes italiens une ligue empécher que le roi de Fran-isonnier ne soit transféré hors nobé de Milen, XVIII, 8.

Poor (le cardinal), s proyé par le Pape suprés de l'Esm-

pereur et de son fils Plulippe pour traiter de la paix avec le roi de France, XXX, 24. (Mém. de Du Villars.) — YXXI. 230. Il fait de BOR Verux 10 1

مرد ، علق

Portucovar (J. de), avocat en pa lement, défend le seigneur de Best fort des crimes de vanderie; acou les juges de l'Inquisition qui entest damné les vandeis; obtient l'élargi t du seign. de Besufort et a

, XI, 92.

A. A. G. Ant. de Croy, prine de), meurt d'un escès de colère or casionné par les reproches que à fait le Roi, XLV, 64.

POPTAL, houves mel famé, est et conté more le faire de prince d'Conté more lui faire de prenes de

Conde poer lui faire des prog tions de paix, qui restent s

XXXIII, 437.

Poarze (Philippe des), chenci
de la Ste.-Chapelle et poète, obtie

A 4a Thou la survivante isident à mortier , XXXVII, S

Portes (le marq. de) do cardinal de Richeliau son a la manière dont on post rédi nt on pout réduie protestane du Languedoc; est avis est approuvé et suivi par le Roi, Li, 156. Il est tué en siége de Priva,

Poero (le comte Pietro de), mo-ble de Vicence, est attiré devent la ville de Berges par le complet d'un merchand de cette ville; il y est mé à mort; détails sur cet re, XX, 460 et suiv.

Розтосаванно ( Нега vern. de Dourlens pour l'Es entroprond de se res la ville d'Amiene; es la ville d'Amiene; estument il exé-cute cotte entreprise, XLIII, 38; et suiv. Il se prépare à défendés la ville contre l'amie du Roi, 336. Su lettre au cardinal Albert sur le suc-

tra. ts curioux tires de leurs sermons, XLV, 393 et suiv. Sur le bruit que le Roi ne veut point de paix, ils ment leurs auditeurs en les assurant qu'ils ne doivent espèrer Jui ni grace ni douceur, XLVI, 9 Tons vomissent des injures contile Roi, qu'ils savent dispose à se fair catholique; comment les uns et le tres le traitent, 129. Le curé c S. Severin appelle plusieurs fois dan un sermon les Seize larrons et vileurs; on le force de descendre e chaire par le bruit des cloches qu'o fait sonner, 132. Infamies d'un predicateur italien contre le Roi, 131. es prédicateurs exhortent à pris Dieu pour Chartres ; sermon rema quable du curé de S.-André sur c mjet, 139. La Faculté de théolog ablie un vœu à Notre-Dame e Chartres pour y aller à pied, au co que la ville ne soit prise, 140. Dechalnement des prédicateurs contre les politiques, après la prise de Chartres; tous demandent qu'on les torge, 143. Ils s'en prenuent auau duc de Mayenne, qu'ils aces t de n'evoir pas secourn cette e, 144. Déclament contre l'errêt , 144. Déck est de Chil u per le perk mortent c tre le Roi, 168. R ères de poupl 220. Préc i. La Reveri ocetre la paix, rendre les arm a, 263. Con 8. - Jacq perlent de paix, racto, 265. L'évêque de Si ero ini , 277

no de l'avocat d'Orlé

qui a parle contre cux, et le prient de le chasser comme un mutin, 281. Boucher excommunic ceux qui veulent que le Roi se convertisse, 287. Rose dit qu'il fact faire j x qui von zei et les politiques, 34 de S.-André s'étos ns qui refus d'Espegne, 356. Les pr e; pourquoi, 366. S tre la confére ie et les placards, 3 uré de S.-André-d stre la comvers loi, 396. Le curé de 8-And e contre la paix, co 401. Celui de 8.-1 appelle le roi de Neverre et; celui de 8-Selpice dit prier Dieu po 22. Le curé de S.-André tre la trive, et si s d'y pordre k platôt que de l'endarer, -l'Auxerrois et 437. Le curé de S.-Si r la conversion d se défaire de 22 méch

494

qui sont dans le parlement, 442. Les prédicateurs des deux partis déclament les uns contre les autres, soit en faveur du Pape, soit contre son autorité, 449. Le curé de S.-André crie contre la trève, et contre ceux qui demandent à aller à S.-Denis pour l'instruction du Roi; celui de S.-Germain prêche dans le même sens; Lincestre dit au contraire qu'on ne peut refuser l'in-struction au Roi, et que la trève est chose indifférente, 457. Le curé de S.-André dit qu'il fant poignarder les politiques, 461. Boucher invective contre le parlement, et reconnoît le duc de Guise pour roi, 462. Le curé de Saint-André loue et exalte l'élection du duc de Guise, 466. Il va se plaindre au président Le Maistre de ce qu'il a assisté à l'arrêt du parlement pour le maintien de la loi salique; réponse du president, 467. Des excommuni-cations sont jetces aux prones des paroisses de Paris contre tous ceux qui assisteront aux cérémonies de la conversion du Roi à S.-Denis; déchainement des prédicateurs, 476. Disputes, querelles, duels à l'occasion de cette conversion, 478. Des curés de Paris prêchent contre le Roi, 479. Menaces et projet de l'assassiner, 480. Sermons du curé de S.-Eustache, de Commolet, Boucher, Guarinus, contre l'abjuration du Roi et contre le duc de Mayenne, 496. Autres sermons du même genre, 501. Un jesuite dit en chaire que quand même un ange viendroit du ciel pour dire de recevoir le Roi dans la communion de l'Eglise, cette ambassade seroit for t suspecte, 505. Le cure de S.-André dit que le Béarnais est allé au prêche deux fois depuis :a conversion, 506. Le curé de S.-Germain plaint Barrière, exécuté pour avoir voulu attenter à la vie du Roi, 516. Le prieur des Carmes appelle plusieurs fois le Roi coquin, et excite le peuple à s'en défaire; Commolet predit la guerre pour cent ans; Guarinus dit que la ville d'Orléans est plus hérétique

que Geneve, perce qu'elle des de la continuation de la trère, 51-Le cure de S.-André-des-Arcs sat dire à la présidente Seguier que n elle vient à sa peroisse, il lui sen affront, 522. Il recommande M. de Nemours dans son sermun, 527. Le curé de Saint-Germain annonce ca chaire, comme une bonne nouvelk, qu'on ne recevra point à Rome k duc de Nevers, qu'il appelle son, 529. Quelques curés de Paris lises en chaire un billet du légat, qu leur annonce que le Pape n'a reça M. de Nevers que comme duc et nou comme ambassadeur; les autre refusent de le lire, même Bouche, 53o. La plupart des prédicateurs prêchent l'histoire d'Ahod, qui tus le roi Eglond; Commolet con le duc de Mayenne à ce roi Eglos qui étoit un gros pourcesu co lui, 538. Ils recommandent à la fin de leurs sermons les deux imprimeurs constitués prisonniers pour le livre du Manant, et déclauret contre la justice, 541. Redoublent d'efforts pour soutenir le parti de la Ligue qui s'écroule, 562. Un cordelier préchant le jour de la Circoscision, dit qu'il faut bien d'autres couteaux que des couteaux de pierre pour circoncire les politiques, 572. Le curé de S.-Germain dit qu'on a's que faire de trève ni de paix , 585. Celui de S.-André prêche contre les quatre présidentes de sa paroisse, 586. Les prédicateurs font dire force Pater et Ave pour remercier Dies de la levée du siége de La Ferté-Milon; Guarinus continue de prêch contre le Roi, 596. Le curé de 8-Germain l'appelle l'archidue de Genève, 597. Nonobstant le pardon que le Roi lui a octroyé, il préche encore contre lui; est envoyé au Fortl'Evêque; est relaché par ordre du Roi; quelques prédicateurs de la Ligue préchent pour Sa Majeste. XLVII, 11. Plusieurs curés et prédicateurs de Paris sortent de la ville par ordre du Roi , 37. Les prédicateurs des deux communions exhortent unanimement le peuple à la oncorde, et font tous l'éloge du feu oi Henri 17, XLIX, 19.

Padeninence des nois de France de la): autorités qui établissent atte prééminence, III, 426. La hausaitme que les Grecs avoient des sis de France au temps d'Alexis lomnèse a passé jusqu'aux derniers idoles, 431. Réfutation d'un passes de l'historien Cinname au sus de l'entrevue de Louis vii avec empereur de Constantinople, 432. Ideireissement donné par occasion ur un point d'histoire qui concerne e même roi Louis vii, 439.

Page Ent (le capit.), commandant matre galères, bat une flotte anlaise près de Brest, XVII, 238.

Passens, dons annuels que recesiont les rois de France dans leurs memblées solennelles, 111, 78. En monastères n'étoient pas exempts les faire; quels monastères en toient dispenses; à quoi servoient as presens, 83.

Parser le seign. de), un des chefs as bandes qui desoluent la France ma Charles-le-Sage, IV, 323.

Parsar le (seign. de), grand seáchal du royaume de Naples pour i roi de France, attaque les trouse conduites par le comte de hamberin, et les met en deroute rès de la ville d'Yole, XIV, 306.

Pattenuass au trône de France, Fexclusion de Henri de Bourbon : mas noms, XLVI, 319.

PRÈTAR-JEAN : l'histoire de ce since paroit fabuleuse, II, 333.

Pagvost (J.) est envoye en amamade auprès du comte de Charoiis, XIII, 367.

Farvost (Jean), curé de Sainteverin, est tire de la presse par emait, un des Seize, qui le remiduit en sûrete chez lui, XLVI, 6. Sa mort; la cour du parlement 1 la Faculte de théologie assistent son convoi, 258.

Parayr, due des Sicambres, vient établir en Gaule, qu'il appelle rance, V, 252.

Pare le sieur de l, capitaine, se

rend maître des châteaux de Rouignol, Villemont et Chigny dans le Luxembourg, XXXII, 196.

Pare (Emar, seign. de), aidé des Genevois, s'empare d'Alexandrie, XVII, 260. Est arrèté comme conplice du connetable de Bourbon, A.A.

Paimaudie (Franç. de La) est décapité pour meurtre de guot-àpens sur la personne de Jean Du Refuge, seigneur de Galurdou; le duc d'Alençon intercède en vain pour lui, XLV, 190.

Paimavout (le capit.), breton, se voyant investi par dix navires anglais et ne pouvant se degager, se fait sauter avec un navire ennemi, XVII, 238.

Processions de la Ligue, XLV, 391. Le chevalier d'Aumale y assiste, jetant des dragées musquees oux demoiselles qu'il reconnolt, 392. Autres processions des feuillans, capucina et autres gens d'Eglise armés, qui vont demander la benediction au legat, XLVI, 41. Quatram fait sur cette procession, ja. Autre procession faite a Notre-Dame, a laquelle assistent les paroisses, couvens et chapitres de Paris, 48. Procession à Notre-Dame en rejonissance de la levée du siège de Paris, 94. Procession generale pour remercier Dien de l'argent que le Pape promet de tournir tous les mois pour l'entretien de la guerre, 124. Autres processions pour demander la delivrance de Chartres, assiégee per le Roi, 125 et 126. Procession de 5,000 petits enfans pour prier Dieu de beuir le pretendu secours qu'on envoie à Chartres, 142. Les habitans de Saint-Denis font une procession generale pour celebrer l'anniversaire de leur delivrance de la conjuration de la Ligue et des ligueurs, 233. Les ligneurs font a Paris one procession pour celebrer l'auniversaire de la journée des fari nes, 237. Autre procession generale où l'on porte les chasses de S. Louis, de S. Denis et ses compagnons, 538. Procession des religieux mendains

à la Ste.-Chapelle; de la chambre des comptes à l'église des Augustins, 239. Procession générale pour de-mander à Dieu de favoriser l'armée de la Ligue, qui s'avance près de Rouen en ordre de bataille, 240. Autre procession, à la nouvelle qu'une bataille doit être livrée, 242 et 277. Procession genérale pour la tenue des Etals; le duc de Mayenne y as-siste, 322. Autre pour célébrer l'au-niversaire des Barricades, 391. Magnifique et dévote procession à Notre-Dame; le prédicateur Boucher y exhorte à prier Dieu pour l'heureux succès des Etats et pour l'élection d'un roi catholique, 410. Procession générale en mémoire de la levée du siége de Paris; le légat y assiste, 514. Les Seize font la procession de la transfiguration du diable de saint Michel, 520. Procession générale à laquelle assiste le Roi et tous les ordres mendians, les jacobins exceptés; joie du peuple, XLVII, 16.

PROCUREURS et AVOCATS : énigme

sur cux, XLVIII, 221.

Paodiges arrivés en 1593 en Al-

lemagne, XLII, 93.

PROESSES DE DUGUESCLIN, OUVERge plus étendu que les Neuf preux, mais plus court que le roman de Trueller, IV, 14.

Paost (Jean), praticien, est assas-siné par des voleurs; cet assassinat occasionne un procès entre la mère du défunt et son hôte Bellanger; le Roi et le duc de Savoie assistent à

la plaidoirie, XLVII, 262.

PROTESTANS (les) ne s'assemblent pas seulement pour l'exercice de leur religion, mais aussi pour les affaires d'État; prennent la resolution de perdre les Guise, XXXIII, 45. La conjuration d'Amboise ourdie à Nantes en est le moyen et le but, 47. Ils répandent des libelles contre ces princes, et s'efforcent de gagner les protestans d'Allemagne, 63. Après la tenue des Etats d'Orléans, ils reprennent courage et se rallient dans leurs assemblées, 137. Présentent au roi Charles ix une requête, qui est

qu'elle occasionne deus cette cor, 139. Edit du mois de juillet dont elle est suivie, 140. Justification de cet édit, 141. Les protestans, contre les dispositions qu'il renferme, s'assemblent en public, et disputent hautement sur la religion, 143. Presentent une autre requête pour avoir des temples, 144. Excès qu'ils com-mettent dans l'église de S.-Médard, au faubourg S.-Marcel de Paris, 152. Ils deviennent plus hardis dans leun prédications; leurs invectives contre les catholiques, 155. Ils reje tent tous les ornemens d'Edist, 156. Nécessité qu'il y a d'imposer sa peuple par le culte extérieur, 157. Troubles à Cahors et dans d'anne villes de France à leur occas 164. Ils se réunissent à Orleuns et s'y fortifient, 172. Elisent le prince de Condé pour leur chef, 173. Se préparent à la guerre, 179. S'emp rent d'un grand nombre de ville 180. Publient une réponse contre le cardinal de Lorraine, 187. Surpres nent la ville de Toulouse, d'où is se retirent ensuite, et s'emparent de Montauban, 188. Se disposent à m défendre à Orléans contre l'armée du Roi, 189. Horribles excès qu'il commettent, 192. Ils adressent u belle aux Flamands pour les soulever contre le duc d'Albe, 368. Font imprimer et répandre un ouvrage dans lequel ils s'efforcent de démontrer que la nécessité les contraint à recourir aux armes, 371. Leur projet de surprendre le Roi et la cour à Monceaux, 373. Saccagent Mussy, Crevant et autres villes de Chanpagne, 407. S'emperent de Sisteren, de Nismes, de Montpellier, 408. (Castelnau.) - Ils abattent à Annonay et dons tous les lieux environnans les croix, renversent les autels, brisent les images, XXXIV, 305. Sous la conduite de l'amiral de Coligny, ils commettent mille desordres en traversant le Languedoc, le Vivarais, le Forez, etc., 313. (Mem. de Gamon.) - S'emparent du fort S. - l'ierre de Montpellier, en sacrenvoyee au parlement, 138. Debats cagent l'église, et se livrent à d'su-

res exces, 345. Persécution contre es catholiques, 346. Ils sont malraites par le peuple de Carcassonne, 168. Ils se saisissent de Maguelonne, de ils ruinent les antiquites et les épulcres ; sont chasses de Toulonse les catholiques; renferment à **fontpellier** dans la prison de Saint-Merre les catholiques qui ne vont 🗪 🗪 prêche, 350. Lors de la paix nclue en France, et par laquelle n prêtres et ecclésiastiques dent être remis dans leurs églises 6 biens, les protestans ruinent l'infrisar des églises de Montpellier 6 em brisent les cloches, 361. (Phiispe.) — Plaintes qu'ils adressent au isi en 1597, XLIII, 390. (Caret.) ndant la suspension des hostilités, s mettent à contribution plusieurs **lles**, XLV, 131. (Mém. de l'Esnile.) — Les protestans du Bearn, seites par M. de La Force, s'assemlent à Castel-Jaloux, puis à Or-🗪, L, 416. Tendent visiblement se ceux de France à former une ublique, 417. Après le départ du in hors de la Guyenne, ils forment nouvelle assemblée, 496. (Fonmay - Marcul.)

PROUVILLE, sergent-major d'Asiens, qui s'est range du parti du se de Longueville, est assessiné à saiens; pourquoi, L, 287. Paovase seign de La Nonvalaise,

Paovanz, seign, de La Nonvalaise, s rauge du porti du Roi, et lui ette serment de lidelité avec plumars autres gentilshommes de sea arens, XXIX, 86.

Pardence (le capit.), commanant de la ville de Monopoli, est laqué par les Vénitiens, qui prenant cette place d'assaut, la pillent i la metteut a sac, XIV, 268

Paudent de Jeur), heutenant de L le grand prieur de Vendôme à aen, prend des mesures pour assure le château de cette ville au parti le la Reine mère, L, 470. Pavs (le seign. de), commandant la place de Bourges au nom du Roi, refuse de la remettre aux princes mécontens; pendant qu'il la défend, il est tué d'un coup de vireton, VIII, 131.

PSAULHES (le comte de), chambellan du duc de Bourgogne, joûte au mariage de ce prince, X, 354.

PSIFFER (Louis), de Lucerne, commandant des 6,000 Suisses appelés à Meaux auprès de la cour, fait prévaloir dans le conseil du Roi l'avis du duc de Nemours, pour que la cour se rende sur-le-champ à Paris, XX, 125. Froide intrépidité de sa troupe, qui conduit le Roi à Paris, 126.

Puger, financier, recherché avec d'autres par la chambre de justice, est ajourné à comparoltre, XLVIII, 55. Singulière entrevue avec son

rapporteur, 56.

PUIGAILLAND entre de nuit dans le château d'Angers, et se rend meltre de cette ville pour le Roi, XXXIII, 198. Fait diverses entreprises sur La Rochelle, 494. Reprend Marans sur les huguenots; est mis en déroute par La Noue, 495.

Pressant, bourgeois de Paris, prête sa maison aux réunions des royalistes, XX, 259.

PUTLAURES et Le COIGNEUX, confidens de Monsieur, reçoivent de magnifiques promesses pour détourner ce prince du parti de la Reine mère, LI, 178. Se plaignent de ce qu'on ne leur tient pas ce qu'on leur a promis, et portent Monsieur à aller chez le cardinal de Richelieu lui déclarer qu'il renouce à son amitié, 179. Puylaureus est arrête au Louvre; pourquoi, 197.

Pynanc, avocat du Roi, est nomme, par lettres de jussion expresses, sixième président de la grand'cham-

bre, XLV, 157.

Q

QUABACONDON, emper. du Japon, sur un ordre de son oncle quitte la ville impériale, et se retire vers les bonzes; il recoit là son jugement de mort, et se fend le ventre avec quelques-uns des siens, XLIII, 323.

QUARTIER (Robert Du) prend la

croix, I, 102.

Quatorse (le nombre), fatal au roi

Henri 1v; recherches curieuses sur ce sujet, XLIX, 121. Qué (Thomas), écuyer anglais, propose à Jacques de Lalain une entreprise d'armes, IX, 450. Défend cette entreprise au vieux Marché de Bruges, 459. Blesse son adversaire, 462. Est renversé à terre, 463.

Quétus et Mauginon, mignons du Roi, se battent contre le jeune Entragues, Riberac, Livarot et Schomberg, au marché aux Chevaux; ils meurent des suites de ce combat; Quélus est visité souvent par le Roi,

XLV, 167.

QUERNEDE, capit. écossais, accompagne Labire dans son entreprise contre les Anglais au siége de Montargis, VIII, 126. Met le feu à une partie de leur camp, 127.

Queus (Le), jeune avocat de gran-

de espérance, meurt de pleurésie à 29 ans, fort regretté au Palais, XLVII, 369.

Quinçar (le sieur de), condauné à mort pour s'être hattu en duel sve M. de Nevet, sort du royaume; le sieur Nevet, tué dans le combat, et pendu par les pieds, L, 397.

Quinson (le capit.) est tué su sige de Cental, qui se rend aux Impiriaux, XXX, 214.

QUINTAINE, exercice militaire in venté pour ceux qui se servoient de la lunce dans les joûtes; description de ce jeu; il fut connu des Gres. III, 157. D'où vint à cet exercice k nom de quintaine, 158.

Quinini (Léonard), provéditer de Venise, conduit une flotte des le port de Constantinople, laquele défait la flotte de Vatace, I, 491.

Quitat (le sieur de), comm des troupes de Genève, s'empare de Gex et autres places, XXXIX, 189. Assiège le château de Thous, et s'en rend maltre par composition. XL, 207. Prend la ville et le chiteau d'Esvian, 208. Contribue à la victoire remportée à Monthou 🕶 don Amédée, 210.

R

RABASTEN (le sire de) assiste le duc d'Anjou au siege de Tarascon,

IV, 460.

RABRIAIS, bénédictin et cordelier, puis médecin, obtient une chaire à la Faculté de Montpellier; son caractère léger et son esprit licencieux ne l'empêchent point de s'occuper d'études sérieuses, XVII, 110. (Introd.) — Lettre plaisante de lui, XLVIII, 219. (L'Estoile.)

RABUSTIN (Ame), seign. d'Espiry, desend un pas d'armes, près de Di-jon, contre Nycot de Villette, IX,

344. Offre de disputer le pet d'ermes tenu à Châlons-sur-Sadas per Jacq. de Lalain, X, 27. Commune l'aile droite à la bataille de Grave, 144. Charge vivement les Gantois, 146. Est tué au siège de Beauvis.

RABUTIN (Franc.), homme d'armes du duc de Nevers : idée de ses Mémoires; il excelle à peindre les sièges et les batailles, XX, 13. (latrod.) - Incertitude sur la date de sa naissance et sur celle de sa mort; il fait sous le duc de Nevers toutes

campagnes du règne de Henri 11; tient le gouvernement de Noyers; ut, selon quelques-uns, l'airul ou grand-oncle du célébre Bussymutin, XXXI, 3. De quoi se mposent ses Commentaires; il y e un ton de franchise et une dité qui inspirent la confiance; récits sont pleins d'interêt et de aleur; on peut lui reprocher trop modestie, 4. Qualités de son sty-; il excelle dans les descriptions; elquefois il s'élève au ton de la no, 5. Il est le seul écrivain du mps qui parle avec eloge de Char-Quint; son humanité dans les rreurs de la guerre, 6. Il donne

mads détails sur l'abdication Empereur, 7. Les premiers li-10 de ses Commentaires parurent 1555, les autres en 1559; une ition complète fut faite en 1574; st celle que les editeurs ont au-8. 8. Motifs qui ont engage l'aum'à écrire; éptire au duc de New, g. Personnes qu'il a consulters mr corriger ses Commentaires, 10. el scrupule pour la vérité il a écrit; some de l'auteur, 14. (Vouce.) RACLE, capit. du parti da Roi,

, fait prisonnier au siège de Craon, رني , الما Bankwain (Matthieu de), du par-

amglais, assiste à la bataille de

mtvallaiu, V, 75 Rabingrau P de) est commis par mpereur Henri à la garde d'An-

imople, I, (22. BAGUER (J.), trésorier des guers au duche de Normandie, vient à pris assister aux joûtes qui furent has devant l'hôtel du Roi aux Tour-flen; details sur ces joutes, XIII, 13. Raquier y rompt 5 lances, 375. RAINEVAL de sire de se distingue la bataille de Pontvallain, V, 86. jle seigu de≒conduit la Raissi walerie du duc de Bourgogne conw les Largeous et le comte de Perues, VII. 1/3.

Rancauer (le sire de) se distingue le bataille de Cocherel, IV, 263. RAMASSOT (le capit.) commande

10,000 Espagnols à la bataille de Ravenne, XVI, 15.

RAMBOUILLET (le sieur de) est tué dans une sortie de la garnison de Fossan, XXX, 138.

RAMBOUILLET (le sieur de) est cuvoyé vers le roi de Navarre pour l'exhorter à se faire catholique, XXXVIII, 316. (Cayet.) - If est dépêché par la Reine pour aller en Pologue téliciter le Roi et le prier de revenir promptement en France, XLV, 93. (L'Estoile.)

RAMBURES (le capit.) enlève un parti de ligueurs près de la ville d'Eu, XLIV, 558. Enlève un con-

voi de 200 boufs, 589.

RAMESTON (messire Thomas) est fait prisonnier à la bataille de Pa-tay, VIII, 188.

Ramputa (le sieur de) est blessé ores du Roi au combat de Fontaine-Française, XXXV, 408.

Ramsay, page du roi d'Ecosse, sauve la vic à ce prince attaqué par

les comtes de Gaury, XXXVI, 154. RANCE, secrétaire du roi de Navarre, repand de fausses nouvelles à Villefranche contre le parti du Roi; Montluc le fait rechercher pour le faire pendre, XXII, 40.

RANGON DE S. LOUIS : évaluation des fontions marcy d'argent auxquels les historiens la font monter, III, 355. Sur quels deniers elle fat prise , 3 (6.

RANGUN (Geoffroy de): son ressentiment contre le comte de La Marche s'éteint tout-à-coup en voyant ce seigneur demander par-

don au Roi, II, \$13.
RANDAN le sieur de), gouverneur d'Auvergne, se declare contre le Roi, XXXIX, 78. Convoque une assemblee des trois Etats a Billom; discours qual y tient pour la Ligue, 79 Il fait publier une declaration contre les villes de Clermont et de Montferrant, 80. Comment il se rend maître de la ville d'Issoire, 349. Il est bles é à la bataille livree près de cette ville; meurt de ses blessures; details sur cette bataille, XL, fort wir.

RANGON (le comte Guy de), lieut. général en Italie, d'après les ordres du Roi réunit toutes les troupes françaises à La Mirandole; fait et ordonne de nouvelles levées, XIX, 85. Part de La Mirandole avec toute son armée, 183. Se rend près de Genes pour surprendre cette ville, 184. Livre un assaut à cette place, 187. Ordonne la retraite, 188. Se porte sur Carignan, 190. Ses démêlés avec le seign. Gaguin de Gonzaves, 248. Il fortifie Pignerol, 256.

Rancon (le comte Claude de) est fait prisonnier avec le comte de S. Paul et conduit à Milan, XVIII, 86.

RANSSY (M. de) se fait tailler cinq fois de la pierre; son admirable patience, XLVIII, 364.

RAOUL DE TABARIE VIENT de la Palestine à Constantinople, I, 324.

RAPHELIN est pendu à Paris pour conspiration contre la ville, XLVI, 16. Blanchet, Scrouse et Servin subissent le même sort pour la même cause, 17.

RAPHIN, un des seize, exilé en Espagne, découvre à l'ambassadeur de France les mences de Loste, orincipal commis de M. de Villeroy,

XIVII, 440.
RAPIN (Nicolas), prevôt de l'hôtel, est chasse de Paris comme bon serviteur du Roi, il se venge de cette injustice par des vers, XLV, 368. Arrête dans un cabaret quatre buveurs qui disent des injures du Roi, XIVII, 172. Est un des auteurs de la satire Menippée; fait des vers sur sa mort huit heures avant de mourir, XLVIII, 109

Rasoia (Jean), écuyer de Hainaut, défend le pas d'armes tenu à Châlons-sur-Seône par Jacq. de La-lain, X, 22. Est blesse au siège de

Sch ndelbeke, 135.

Rasse (le seign. de), gouvern. du château de Headin, rend cette place sar composition au sieur de Reux, XXXI, 157.

RATHELLT (messire Jean), cheval. anglais, commande à Paris en l'absence du duc de Bedfort, VIII, 213. RATISBORNE, ville de Souahe :

description de cette ville, XLII voque une diete en 1594; noms des princes qui y assistent, 422. Entre magnifique de l'Empereur dans cette ville. 423. Ouverture de la diète, 426. La guerre contre les Tures y est proposée, 429, ainsi que la par de la Flaudre et de la Westphalie; l'abréviation des procédures à la chambre impériale de Spire, \$30; la resonte de la monnoie et le renouvellement de la matricule de l'Empire, 431. L'Empereur y donse l'investiture de l'électorat de Cologne, 412. Résolutions prises à l'e-gard des propositions faites, 434.

RATRIVIL (le cardinal de) épouse au nom du roi de Pologne, la file ainée de l'archiduc Charles, XLI,

RAULET (le sieur Du), gouver-neur du château de Vaudreuil pour le Roi , pénètre dans Louviers à l'ade du capitaine Marin, et contriber à la prise de cette place, XL, 248. Est fait prisonnier dans une embucade et conduit à Rouen, XLI, 30.

RAULIN (Louis), seigneur de Pre-sely, est tué à la bataille de Gran-

son, X, 395.

RAVAILLAC (François) assault Henri iv dans la rue de la Ferosnerie, XLVIII. 426. Est arrêté et conduit à l'hôtel de Retz; son sans froid, 427. Autres details sur cetassassinat, 449. Il est conduit de l'b4tel d'Epernon à la Conciergerie; acharnement du peuple contre lai, XLIX, 7. Résolution prise au parlement sur les tourmens à employer contre lui pour lui arracher la verite, 14. Son premier interrogate re; la menace de faire mourir cruellement toute sa famille ne l'induire à confesser plus qu'il B's fait, 17. Details sur son execution, 21 et suiv.

RAVENNE (bataille de), où Gaston de Foix est tué; noms de ceus qui y sont ou tues, on blesses, on prisonniers, XVI, 53.

RAVESTEIN ( Philippe de ), commandant la flotte française qui devois balancer l'influence maritime les Espagnols, va dans les mers du Levant concourir à une entreprise formée contre les Turcs, laquelle n'aboutit à rien, XV, 48. (Tubl. du seg. de Louis x11.) — Il est envoyé de la part de Charles d'Autriche pour convenir d'un lieu où les députes des deux princes se rendrout pour terminer tous les differends,

277. (Mem. de Bayard.)
RAYMOND VI, comte de Toulouse, accusé de partager les erreurs des Albigeou, contribue à les répandre; neurt avant que la querelle soit décidée entre lui et Simon de Mont-

**fort**, II, 36.

RAYMOND VII, comte de Toulouse, ennemi redoutable du gouvernement de Blauche de Castille, II, 24, n'assiste pas au couronnement du jeune roi, 29 Repousse loin des murs de Toulouse Imbert de Beanjen, comnandant des troppes royales , 31. Vent negocier avec la Régente, et rend pour mediateur le comte de Champagne, 36. Traite qu'il conclut à Paris, 37. Il se récoucille dans l'église de Notre-Dame, 38. Sa mort, 83.

RATHORD 'Loui-\est nomme page de Jeanne d'Arc , VIII , 268.

RAYMONNET (le capit.) est blessé su travers du genou à l'attaque du fort Basque près de Naples, XVIII, 62. Comment il sauve la ville de Turin d'une surprise tentée par César de Naples, XIX, 411. Il est blessé

dans cette occasion, 412. Rars (le segn. de ), de concert avec le seigneur de l'eaumanoir, aide le seign, de Lore à se rendre mitre de la place de Ramefort en Anjou, VIII, 122. Tous deux levent une acure et vont attaquer le chateau de Malicorne, qui est force de se rendre, 123 Attaquent et prenneut d'assaut la ville de Lude, et font prisonnier le chef anglais, nomme blanqueborne, 131 Rays accom-pagne Jeanue d'Arc jusqu'à Blois, 158 Se rend a Sully aupres du Rot,

LEBOUL est arrête prisonner a

Rome pour un libelle diffumatoire

contre M. de Villeroy, XLIX, 120. Renouss (Fabien), envoyé au secours de Neuchâtel en Normandir, est retenu prisonnier par le duc de Parme , en conséquence de la capitulation de cette ville, XXXVII. 468. Il est renvoyé su Roi, qui lui commande de lui dire ce que le duc pense de la dernière action de la guerre, 469.

REBOURS (le présid.) a la jambo rompue d'un boulet de canon tire des hauteurs de Montmartre; calembour des prédicateurs de la Ligue

à ce sujet, XLVI, 50.

REBREMETTES (J. de), seigneur de Thibaville, combat à la lance et à la hache contre un écuyer de l'hôsel du batard de Bourgogue, X. 217.

REBREUVES (Blanche de), fille d'Antoine de Rebreuves, d'Arras, est amenée à la cour du Roi par son frère Jacques, qui devient écuyer tranchant de madame de Villequier, XI, 45. Rôle qu'elle y joue, 46.

RECTEUR (le) theologica preche sediticusement coutre la paix et le repos public, XLVIII, 24.

Renta ( Melchior ), gentilh. silesien, defend le château de Varadin en Transylvanie, assiege par les Turcs, XIVII, 237. Il les force à lever le siège, 240.
Reportes fortifiées, employées

pour la première fois au siège d'Or-

ícans , VIII , 33.

Rertar (M. de), capitaine au régiment des Gardes, defend un moulin situe dans un marais, malgre le feu d'artillerie des ennemis, LI, 248.

Réagnes (de la): à qui elle devroit être confice ; danger de la donner aux femmes et au premier prince du sang, s'il a en même temps le commandement des armees, XXIV.

Regulan (M.), maltre des requétes, envoyé en Bearn pour faire executer les arrêts du conseil, y est si maltraite qu'il revient à l'ax sans avoir pu executer les ordres du Roi, L. 117

Rioxant, procureur au Châtelet

est constitué prisonnier pour conspiration contre la ville; est condamné à mort; appelle de cette sentence, XLVI, 50. Est pendu, 51.

REGRAULT DE BICHERS, maréchal du Temple, voyant un de ses chevaliers renverse à ses pieds par les Sarrasins, ordonne à sa troupe, malgré la défense du Roi, de fondre sur les ennemis, II, 228.

REGNAULT DE ROYE donne avec Boucicaut le spectacle d'un combat à l'hôtel de S.-Paul, VI, 220. (Tabl. du règ. de Ch. ri.) — Il accompa-gne Boucicaut à Venise, à Constantinople auprès du sultan Amurat, en Hongrie, 421. Le quitte pour se REGNAULT DE VELOUX, gentilb.

du Poitou, attaché an comte du Maine, est écartelé aux halles de Paris comme coupable de manœuvres contre le Roi et la chose publi-

que, XIV, 15. Reignië (le capit.), prisonnier à la Conciergerie comme politique, s'évade avec Levasseur, qui a tué Selincour, XLVI, 164. Sorti de S.-Denis pour picorer, il est tué d'un coup d'arquebuse, 237.

Reignien, évêque de Troyes,

prend la croix, I, 100.
REIGNIER DE SUSANVILLE, tué à la bataille de Pontvallain, V, 82.

REITAES (les), milice allemande : leur manière de combattre, leur réputation; les gentilshommes français envoyes à leur école, XXIV, 38ŗ.

RELATIONS de l'Angleterre avec la France sous le règne de saint Louis :

ce qu'elles sont, IV, 53.

REMORRET (le cadet de), capit. gascon, défend la place de Malaunoy, qui est emportée d'assaut par les Allemands, et lui-même est pendu par ordre du duc d'Autriche, XIV, 90.

Remusio (Paul), vénitien, auteur d'une histoire de la conquête de l'Empire grec, où il a fondu les Mémoires de Ville-Hardouin, I, 6.

REMAUD, comte de Boulogne, fait prisonnier par Philippe-Auguste, est renfermé dans la tour du Louvre, II, 25. Meurt dans se prison au commencement de la régence de Blanche de Castille, 33.

REHAUDIE (La), espèce d'aventsrier, est le chef apparent du complet formé par les princes du sang coutre la cour; quel étoit le but secret de ce complot, où en étoit le foyer; inrudence que commet La Renaudie. XX, 88. Il se rend à Amboise avec les conjurés, qui tombent sous les coups des catholiques , 89. (Introd.) - Sorti des prisons de Dijon, il devient chef de la conjuration d'Anboise, XXIV, 262. Enrôle 700 hommes; but de la conspiration, 263. Comment elle est découverte; la Renaudie est tué, sa troupe défaite; neuf ou dix capitaines ont le tête tranchée, 264. Maladresse des prisces qui entroient dans la conjuntion, 265. (Mém. de Tavanner.)
REMAUT (Guill.) poursuit et atteint le comte de Suffolck, qui k

fait chevalier avant de se rendre

prisonnier, VIII, 183.

RENCE DE CREE, baron romain, entreprend le siège d'Arone, sur le lac Majeur, XVII, 411. Après d'inutiles tentatives, est force de se retirer avec perte, 442. Repore & fortifie Marseille, 454. Est eavoye avec André Doria en Sicile, a la tête d'une flotte; assiège Sassari en Sardaigne; revient à Génes, XVIII, 65. Est envoyé à Naples, puis dans l'Abruzze, pour faire des levées d'hommes et d'argent, 70.

RENDAN ( le seign. de ) enlève un grand butin aux ennemis devast Metz, XXXII, 363. Rompt une lasce avec l'espagnol don Henrique Meurique, et demeure victorieux, 369. (Siége de Metz.) — Est blesse à la prise du fort Sainte-Catherine de Rouen , XXXIII , 200. (Meim. de

Castelnau.) René, roi de Sicile, apprenant la défaite du duc de Bourgogne prés de Grandson, abandonne son parti et se réconcilie avec Louis x1; conditions avantageuses qu'il en obtient, XII, 202.

Rang 11 , duc de Lorraine , envoie er le duc de Bourgogne devant fuiu, XII, 110. Defait le duc de ourgogne devant Nancy, 236. Vient emander à Charles viii le duché le Bar et le comté de Provence, XIII, 3. Obtient le duché et une name d'argent pour le comté, 4. Se retire de la cour mécontent; est **ap**pelé par le pape Innocent vuit n trône de Naples; se met en routo: est arrêté dans sa marche par **ordre d**u Roi, 6. (*Mem. de Comines.*) -Se plaint aux Etats généraux d'avoir été depouille par Louis x1; remande la Provence et le duché **le Dar, XIV, 145. Embrase**c le parti les mecontens, 162. (Tabl. du règ. 📤 Ch. rui.)

RESE (messire), italien, un des hourreaux de la S.-Barthelemy, se distingue par ses crusutés et ses vols; an triste fin, XLV, 77.

Renés (mad.), seconde fille de Louis XII, est mariée à Hercule, fils d'Alphonse, duc de Ferrare: son exactère; elle adopte les opinions mouvelles, XVII, 101. Devenue souveraine par la mort de son bearpère, elle ouvre un asyle aux Français protestaus persécutés, 127. Ses règrets de ne pouvoir regner eu France, 128. (Intvod.)—Elle meurt à Montargis; sa réponse au duc de Guise, qui veut la forcer à lui livrer les réfugies, XLV, 118. (L'Estoile.)

RENEL (le marquis de) est defeit 61 tué auprès de Vitry par un corps du reitres, 1., 350.

RENIER (Gilles) abandonne son frère Renier de Tribt a Philippopole, est pris par les Grees, livré au roi Jean, et a la tête trauclee, I, 346.

Rentra ne Monts prend la croix, L 104. Meurt à Thessalonique, 314.

RESIDENT STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET

cilier avec l'empereur Baudouin i 312. Reçoit le duché de Philippopole, 316. Se reud dans le duché, y est reconnu pour seigneur, et fait guerre au roi de Valachie, 322. Est abandonné par les siens, et demeure presque seul à Philippopole, 346. Sort de cette ville après y avoir mis le feu, et va se renfermer dans le château de Steminac, où il est 13 mois assiegé, 384. Reçoit des secours, et fait entrer dans la place les barons qui lui sont envoyés; il leur apprend la mort de l'empereur Baudouin, 412. Sort du château de Steminac, et se rend auprès du prince Henri avec les barons au château de Moniac , 414. (*Mém. de* Vill**e-Hardou**in.)

Itzupa de Taint, fils du précédent, prend la croix, I, 104. Abaudonne son père à Philippopole; est pris par les Grecs, livré au roi Jean, et a la tête tranchée, 346.

RENIER, poēte, publie ses satires,

XLVIII, 221.

REUT! (le sire de), fils du seign. de Croy, joute au mariage du duc da Bourgogne, X, 355.

Renti (Jean, batard de), met les Gantois en fuite au village de Lo-

keren, X, 87.

Requères (la chambre des), une des chambres du parlement: pourquoi elle fut établie, comment elle étoit composée, III, 65. Les membres de cette chambre appeles poursuivant le Roi, quelles étoient leurs fonctions; etoient loges et défrayes aux dépens du Roi; ordonnances citées à ce sujet, 66. Les rois ont longtemps observé la coutume d'ouir et de juger les requêtes en personne; édit de Charles v qui la prouve, 69. La chambre des requêtes feisoit au Roi le rapport des requêtes feisoit au Roi le rapport des requêtes faisoit au fiérence qui s'etablit avec le temps entre les requêtes du palais et les requêtes de l'hôtel, 70. Charles vu rédusit en un corps sépare les maîtres et juges des requêtes du parlement, 73.

RESTIMBLIÈRES (le sieur de), frère

RETES (le seign. de) se distingue au siège de Bressières, V, 106. Défait avec Člisson 1100 Anglais prêts à s'embarquer, 109.

RETONDEURS, nom donné aux com ongnies de Bourguignons qui pilloient et enlevoient ce que les écorcheurs avoient épargné, IX, 290, et combattoient ces premières bandes,

291.

RETRAITE: combien il est difficile à la guerre de faire une retraite; exemples de retraites malheureuses, XXI, 201. Précautions à prendre quand on vent faire retraite, XXIV, 205.

RETRANCHEMENS (des) usités chez les anciens, et chez les Elemands dans les temps modernes : quels pays sont plus favorables aux retranchemens; regles à observer quand on en fait, XXIV, 193 et suiv.

RETZ (M. de) remet au Roi sa charge de premier geutilhomme de

la chambre, en faveur de M. de Joyeuse, XLV, 217. Rets (le maréchal de) opine dans le conseil du Roi pour qu'on tue tout dans le massacre des protestans, XXV, 305. (Mém. de Tavannes.) - Il est fait prisonnier par les ligueurs en revenant de Venise, XXXVI, 129. (Cheverny.) — Est chargé par Cath. de Médicis de faire entendre à Charles ix que l'assassinat commis sur l'amiral n'est pas l'ouvrage du seul duc de Guise, mais d'elle-même et du duc d'Anjou, et qu'il est nécessaire pour arrêter les projets des protestans, XXXVII, 51. (Marguer. de Valois.) - Est fait prisonnier en allant faire une levée de Suisses, et conduit à Orléans, XXXIX, 35. (Mem. de Cayet.)— Sa mort, XLVII, 330. (L'Estoile.)

Retz (M. de) abandonne le parti de la Reine mere, et se retire du Pont-de-Ce avec 1200 hommes; cause de cette défection, L, 483.

RETE ( la maréchale de ), semme d'esprit, et parlant le grec et le latin, meurt à l'âge de 58 ans, XLVII, 370.

Rzu (le seign. Du), général alkessaic en vain d'empécher le ravitaillement de Téroume, XIX. 205. Se retire dans S.-Omer, 206. Prend le château S.-Martin par conosition, 227. Essaie de surprendre Landrecies; noms des seigneurs fraçais qui se jettent dans cette place, 438.

Rzu (madame Du) et le seign. de Bellain, retirés dans le château de Headin, capitulent, et sortent aver leurs bagues sauves, XVII, 330. Reux (le sieur de), lieutenset pour l'Empereur aux Pays-Bas, se-

siége la ville et le château d'Hesdin, et s'en rend maltre, XXXI, 156.

REVOL (Louis), secrétaire d'Etat, meurt très-regretté du Roi, XLVIL

82. Son convoi, 83.

RHODES (le sieur de) est envoye à Orléans auprès du sieur d'Enmgues pour le gagner au parti du Roi, XLIV, 63.

RIBADENIEBA (Pierre), jésuite, poblie à Anvers un livre contenant les écrivains de sa société, les matières qu'ils ont traitées, les noms et nonbre de leurs provinces, maisons, colléges et résidences, etc., XLVIII,

RIBIER, conseiller au parlement, publie un discours au Roi pour la ré-formation de l'Eglise et la réusion des deux religions, XLVIII, 50.

RIBRAC (le seign. de) est tué dans Pavie, XVII, 375.

RICAMÉ (le seign. de) est tué dans une affaire qui a lieu près de Dour-lans, XVII, 362.

RICHARD, comte de Caserte, livre, dit-on, à Charles d'Anjou le pont de Ceperano, qu'il étoit charge de defendre; pourquoi, II, 140.

RICHARD, frère de Henri in, roi d'Angleterre, gouverneur de Guyenne, s'abouche avec le comte d'Artois, et demande à Louis 1x un armistice, II, 74. Appelé à l'empire, fait valoir ses droits en Allemagne,

RICHARD 1, roi d'Angleterre, va dans la Terre Sainte, prend Acre, II, 192, et fait de si grands faits

d'armes, que les mères, pour em- avoir voula empoisonner le Roi, plaher de crier leurs enfans, leur XLVII, 412. iont peur du nom de ce prince; il marie Henri de Champagne à la reine de Jérusalem, 193. (Mem. de Joinville.) - Fait hommage au roi de France pour le duche d'Aquitaine; révolte contre son pere, IV, 38. Est soutenu par Philippe 11; s'engage avec ce prince à aller à Jeru-miem, 39. Etonne l'Asie par ses faits d'armes; fait une trève avec Saladin; est arrêté en Allemagne et plongé dans un cachot, 41. Compa-solt comme un criminel devant la liéte de l'Empire; recouvre sa liberte moyennant une forte rançon; est reçu avec enthousiasme par ses raples; fait la guerre au roi de France; signe un traite d'un au ; se ligue avec l'Empereur; »igne un nouvonu traite, 42. Se ligue avec plu-sieurs grands vassaux de France; est tué pen lant qu'on traitoit de la mix, 43. (Précis des guerr. ent. la Fr. et [ Angl.)

RICHARD II, tile du prince de Galles, succède à onze ans à son mieul Edouard, IV, 157. (Précis des guerres ent. lu Fr. et l'Angl.) — Vient à Calais pour qu'ou lui remette sa jeune epouse Isabelle, fille du Roi, VI, 241. S'affrenchit de la tutele de ses oncles, et triomphe de ses sujets rebelles; prepare sa chute en voulant exercer le pouvoir arbitraire; anecdote rapportée par le moine de S. Denis a ce sujet , 242. Compte vainement sur la fidelité de son armee; se livre à l'usurpateur Bonri, duc d'Heresford; est conduit **prison**uier à la tour de Londres , deseé par le parlement, secretement sené au château de Pomfred , on il mourt de faim, 215. ( Tabl. du règ. d Ch. r 1.)

RICHARD III, roi d'Angleterre : comment, aprés avoir prête serment d'obcusance à son neveu, il le Sait mourir ; fait dégrader les deux files du roi Edouard, et se proclame roi, XII, 387. Sa cruauté punie, 388.

Richard (Franc.), seign de La Voulte, est pendu, pais brûle, pour

Richard de Rennes, du parti anglais, assiste à la bataille de Pontvallain, V, 74.

RICHARDOT (le présid.) est chargé, ainsi que don Diego d'Ibarra, de traiter avec le président Jeannin des conditions du mariage de l'infante d'Espagne avec un prince français du parti de la Ligue; conférences tenues à ce sujet, XLI, 6. (Mém. de Cayet.) - Haraugue le Roi, au nom des députés du roi d'Espagne, sur l'heureuse réconciliation entre les deux royaumes, XLVII, 227. (L'Estoile.)

RICHE (milord), depuis comte de Holland, vient à Paris pour sonder si on voudroit entendre au mariage de Madame et du prince de Galles, L, 560. Comment il y est reçu, 561.

Righenouro les seign de), pere et fils, sont decapités en effigie, et deux de leurs valets roués, pour avoir tué Jacq. Vialard, president du grand conseil, XLV, 142.

RICHELIEU (Franç. Du Plessis, dit Pilon, surnomme), grand-oncle du cardinal de Richelieu, se jette dans la ville de Comteunille avec trois compagnies, pour aider au siège du château, XXI, 147. Est nommé gou-verneur de ce château après qu'il s'est rendu par capitulation , 155. (Comm. de Montluc.) — Est blessé an siege du Hàvre, et meurt de ses blessures, XXXIII, 302. (Castel**па**и. )

RICHELIEU (le sieur de), grand orevõt, arrête par ordredu Roi, dans la salle des Etats de Blors, plusieurs deputes du tiers et de la nobleue, XXXVI, 122. (Cheverny.) - Empeche les lansquenets de s'emparer de la plaine d'Arques, XLIV, 574. (Mem. du duc d'Angoul.)

Rienture, evêque de Luçon, entre dans le conseil du Roi et s'y rend necessaire a la Reine mere et au marechal d'Ancre, L, 344. Sa conduite reservee à Avignon, on il est relegue après la mort du marechal d'Ancre. 141. Est envoyé aupres de la licine mère à Angoulème; comment il s'y conduit envers M. d'Epernon, 442. Avantages qu'il y prend sur le parti de la Reine et sur le parti du Roi, 443. Cruel déplaisir qu'il éprouve par la mort de son frère, 444. Traite de tous côtés pour faire des partisans a la lieue mère; gague madame la comtesse de Soissons, qui engage M. du Maine et le grand prieur M. de Vendôme, 461. Fait faire de la part de la Reine des propositions d'accommodement auprès du Roi, 478. Motifs qui le déterminent, après l'attaque du Pont-de-Cé, à traiter avec le Roi pour tout le parci de la Reine en général, 487. Envoie demander des passe-ports pour le cardinal de Sourdis et pour lui; conclut un traité tout semblable à celui qui a été fait avant le combat, 488; et le mariage de sa nièce mademoiselle de Pont-Courlay avec M. de Combalet, neveu de M. de Luynes, 489. Ses entrevues avec M. de Luynes à Brissac, 490. Entre au conseil du Roi le 4 mai 1624, par le crédit de la Reine mère, 562. Grands services qu'il rend à la France, 563. Se porte d'abord avec froideur au mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier, LI, 3. Y travaille ensuite avec ardeur; sonde à ce sujet le colonel Ornano, 4. Le fait saire maréchal de France pour le gagner, 5. Lui fait pour le mariage de nouvelles instances qui sont inutiles, 6. Sa réponse à Monsieur, qui lui demande s'il a conseillé au Roi de faire arrêter M. d'Ornano, 10. Moyen dont il se sert pour faire arrêter mess. de Vendôme, 11. Son projet depuis long-temps conçu de réduire La Rochelle, 26. Il s'en entretient souvent avec le père Joseph, 27. Sa réponse au cardinal Spada à ce sujet, 28. Comment il se prepare de loin à cette grande entreprise, 29. Fait un traite avec les Espagnols, per lequel les deux rois de France et d'Espagne doivent attaquer en mê-me temps l'Angleterre, 32. Se rend an château d'Oleron, qu'il assigne pour rendez-vous général à toutes

les troupes qui doivent s'ember pour porter des secours à S. Martin, 53. Fait adopter par le llos l'idée qui lui est proposée de construire une digue pour fermer le grand port de La Rochelle, 63. Est averti par ses amis du refroidine-ment de la Reine mère à son égard, et des moyens qu'elle emploie pour le perdre dans l'esprit du Roi; son embarras, 82. Comment il conserve les bonnes gràces du Roi en flattent son inclination pour M. de Seint-Simon, 84. Il traite avec les deputes des Rochellois, 115. Entre dans La Rochelle, 117; y dit la messe, 118. Conseille au Roi de prendre la defense de M. de Mantone, et d'alier secourir Casal, 126. Sa réponse at comte de Verrue, envoyé par le dac de Savoie pour arrêter la merchede Roi, 132. Il se met à la tête de l'armée, 133. Conclut avec le prince de Piemont un traité pour le passage de l'armée du Roi, 136. Son entrevue avec M. de Savoie, 144. Revient en France, après s'être assure que Casal est bien pourvu, 160. Va trosver le Roi au siège de Privas, 161. Est chargé par le Roi de soumetre Montauban, 165. Entre dans cette ville avec le régiment des Gardes; de retour à l'aris, il éprouve la disgràce de la Reine mère, 166. Quitte Saint-Jean-de-Maurienne pour aller trouver le Roi à Lyon ; cause de son départ, 168. Sa réponse aux plaintes que font contre lui mess. de Guin et de Bellegarde, 169. Trompé par la bonne mine de la Reine mère, il la suit à Paris , croyant pouvoir re gner ses bonnes gràces, 172. Détrompé par le Roi sur la bonne mine que lui fait la Reine mère, il les surprend un jour causant ensemble s son compte; essaie de se justifier auprès de la Reine mère, 174. Decourage par le départ précipité du Roi, il prend la résolution de se retirer au Havre, 175. Est detourné de ce projet par le cardinal de La Valette; va trouver le Roi à Versailles ; comment il en est reça, 176. Résolutions prises entre eux, 177.

Requit la visite de Monsieur, qui lui déclare qu'il renonce à son amitié; sie en voin de se justilier, 179. Sa conduite envers la Reine mère depuis an retraite en Flandre; il conseille continuellement au Roi de faire tout **e qu'il** pourra pour l'obliger à <del>reve-</del> mir, 194. Fait sentir an Roi la né-Pays-Bas, 198. Fait faire le procès n gouverneur de La Capelle pour r néglige de fortifier cette place 8 l'avoir rendue aux ennemis, 244. Envoie à M. le prince l'ordre de lever le siège de Dôle, et de conduire diligemment ses troupes à l'armée de Picardie, 246. Après la retraite l'armée du Roi en Picardie, il mverse presque seul la ville de l'a-is au milieu du peuple en tumulte, et en impose par sa seule presence, 355. Vient visiter la place de Corbie, et ordonner ce qu'il y faut faire; retourne à Amiens, où il court danger d'être tué par Mon-ieur et par M. le comte de Sussons, 268.

Ricurrine (M. de), frère de l'évêque de Lucon, est tué en duel par le marquis de l'hémines; causes de

ce\_ducl, L., 445.

RICHILIFU (Aut. Du Plessis de), dit le Moine, mai famé pour ses vols et ses blasphèmes, est tué à Paris dans la rue des Lavandières, XLV, 127.

RICHRHONT (le comte de ) descand dans le pays de Galles avec une flotte nombreuse; gagne la bataille de Bofwoth contre Richard III, suil d'Angleterre; se fait de larer roi sons le nom de Henri VII, XIV, 160. Pait passer des troupes en Bretagne, 166.

RICHEMONT (Arthur, comte de), est fait prisonnier à la hataille d'Australie d'Austre de la ducs de Bourbon et d'Orléans, et le comte d'Eu, VII, 277. (Mém. de Fenin.) — Est nommé connetable par le conseil du Boi; à quelles conditions il accepte est charge; se rend à Chinon, prête sermeut de fidélite, lève des troupes en Bretagne, VIII, 21. Demande le rappel du jeune Danois,

bâterd d'Orléans; prend des mesures pour que l'argent destiné aux troupes du Roi ne soit pas détourné à d'autres usages; enlève Poutor-son; met le siège devant S.-Jamesde-Beuvron, 23. Essaie en vain de rallier ses troupes qui fuient; est renverse de cheval ; raisemble les débris de son armée ; s'empare de Galerande et de La Flèche; dissimule avec Giac, le fait enlever et executer, 24. Fait tuer presque sous les yeux du Roi Lecamus de Beaulieu, son nouveau favori; expose à ce prince qu'il n'aegi que pour le bieu de l'Etat; lui choisit pour favori le sire de La Trémouille, 25. Charge le jeune Dunois de secourir la garnison de Montargis ; se met lui-même à portee de la secourir, 28. Refuse de prendre part au traité conclu par sou frère, et reste fidèle à la France; va trouver les comtes de Clermont et de La Marche reunis à Chinon; s'empare avec eux de la ville de Bourges; en assiege le château, 29. Retire à Parthenay, sollicite vainement de marcher à la tête des troupes royales, 34. Contribue puissamment au succès de la bataille de Rouvray; est chargé de veiller à la conservation des nouvelles conquêtes; ne peut suivre le Roi à Reims, 47. Fait enlever, quoique absent, le sire de Le Tremonille dans le château de Chinon, 53. Se rend à l'as-emblée d'Arras de la part du Roi, 54. Propositions qui y furent faites par la France et par l'Angleterre ; les plénipotentiaires anglais s'eleignent, 55. Le connetable remporte une victoire à Saint-Denis; seconde les efforts des habitans de Paris; entre dans cette ville, 60. A beaucoup de peine à soustraire les Anglais à la fureur du peuple, 61. ( Tabl. du règ. de Ch. rii.) - Le duc de Bretagne son frère, et le duc de Bourgogne, contribuent à sa rançon; son rourage et sa volonté étuient tonjours pour la France, 112. Il reçoit du Roi, pour surete, les villes de Lusignan, Chinon et Loches; va au devant de ce prince, qui se rend

à Angers, 113. Refuse d'abord la charge de connétable; l'accepte sur les instances du Roi, et prête le serment accoutume, 114. Se rend maltre de Pontorson, 117. Fait raser cette place, 118. Enleve Giac dans l'hôtel du Roi, et le fait juger à Dun-le-Roy, 119. Va mettre le siége devant S.-James-de-Beuvron, 120. Après quelques assauts inutiles, ses troupes se retirent en désordre sans qu'on en connût la cause, 121. Envoie attaquer Galerande en Anjou, et s'en rend maître, 122. Porte des secours à la ville de Montargis, 125. Fait reparer Pontorson, et y met une forte garnison, 133. Se rend à Blois avec son frère le duc de Bretagne, 184. Prie Jeanne d'Arc de le remettre dans les bonnes graces du Roi, 185. Assiége le pont de Beaugency du côté de la Sologne, 186. Veut mettre le siège devant Marchenay, qui traite avec le duc d'Alen-

con, 190. (Mém. conc. la Puc.) Origine et samille du comte de Richemont; lieu et temps de sa naissance, 409. A qui son education est confiée; est emmené, après la mort de sou père, avec son frère Gilles, par le duc Philippe de Bourgogne; est le seul des parens de ce prince qui assiste à son convoi; le duc de Berri le retient et lui donne un état de maison, 410. Il est envoyé en Bretagne pour réduire les rebelles de S.-Brieuc-des-Vaulx ; sert le parti des ducs d'Orléans et de Berri, auxquels il mene une troupe de Bretons; va chercher des secours en Bretagne pour faire lever le siége de Bourges, 411. Noms des principaux seigneurs qu'il emmene avec lui; prend en chemin plusicors places du Maine et de la Normandie qui s'étoient révoltées contre le duc d'Alencon; arrive près de Bourges, où, la paix s'étant faite, il reçoit ordre de s'en retourner; demandé par le duc de Bourgogne, reçoit de ce prince un bel état de maison, 412. Accompagne le duc de Guyenne dans son voyage à Bourges, et le ramene bientôt à Paris; but de ce

voyage, 413. Pait rendre au duc de Bretagne, son frère, la ville de S.-Malo, qui étoit dans les mains du Roi, 414. Accompagne le Boi et les princes au siège de Soissons; va altaquer Parthenay; se reud par or-dre du Roi auprès du duc de Guyenne, qui le fait son lieutenant et lu donne son euseigne, 415. Nome des chevaliers bretons qui l'accompagnent sur la Somme, où il se jout aux princes; détails sur la bataile d'Azincourt, 416. Est sait prisonnier avec le duc d'Orléans, mon seigneur de Bourbon et autres segueurs et capitaines; noms des chevaliers qui étoient sous la bannière du comte de Richemont, et qui inrent tués ou faits prisonniers dans cette journée, 417. Il est conduit : Londres; son entrevue avec la rene d'Angleterre sa mère ; dons qu'il en recoit, usage qu'il en fait, is Est demandé au Roi par les Etat de Bretagne pour être leur chef contre le duc de Penthievre, 419. Est esvoyé en Normandie, sur sa foi et sous la garde du comte de Suffoick; resiste aux instances des seigneuts bretons qui veulent l'emmener a Bretagne, 420. Reçoit à Pontoma la visite du duc de Bretagne son frère; retourne auprès du roi d'Angle terre; est envoyé en Bretagne post arrêter la marche des Bretons qui venoient au secours du Dauphis; accueil qu'il y reçoit, 421. Contribue par ses conscils à la réparation des fortifications de la ville de Rennes; demande au duc de Bourgege une de ses sœurs en mariage, 422. Recouvre sa liberté à la mort de Henri, roi d'Augleterre; observations de l'editeur à cet égard, 424 Il se rend à Amiens avec le duc son frere; conclut son mariage avec la duchesse de Guyenne, sœur du duc de Bourgogne; l'épouse à Dijon; se rend peù apres à S.-Malo, 425. Est chargé par les Etats de Bretagne de traiter de la paix entre le Roi et le duc de Bourgogne; reçoit à Angerla visite du Roi et de plusieurs grands seigneurs, 426. Otages e:

daces qui lui sont donnes; il va en Bourgogne pour avoir le consenteseut du duc au sujet de la charge de connétable qui lui est offerte; retourne à Chinou, où il fait homnage an Roi en sa qualité de connétable, 427. Reçoit promesse de ce prince que tous ceux qui avoient concouru à l'as-assiunt du duc de Bourgogne seroient eloignés de la cour; noms de tous les grands seigneurs qui se réunissent auprès du connétable pour servir le Roi, 428. Comment il obtient l'execution de la promesse de Charles vii; fait lucr mr ses archers un capitaine qui ne vouloit pas obéir, 129. Se rend à Seumur avec une très-noble compagaie, 130. Entrevue qu'il y a avec Roi; fêtes et danses à cette occasion, 431. Accompagne le Roi en Autergue et en Bourbonnais; se rend en Bretagne; met le siege devant S.-James-de-Beuvron, 432. Danger qu'il court et dont il se ressouvint toute sa vie, §33. Retourne aupres du Rot a Chinon, 134. Fait enlever Giac à Isoudini, 435. Lui fait faire son proces; refuse les offres de Giac, et le fait executer pur un bourreau de Bourges, 436. Fortifie Pontorson; reunit auprès de lui une foule de capitaines français et ecosais; noms de ces capitaines; force les Anglais à se retirer avec perte, 37. Lusse a Pontorson plueurs seigneurs, et relourne auprés du Roi, \$38. Le presse de garder avec lui le seign, de La Tremouille; rassemble des troupes pour aller secourir Pontorson, 440. Espere en vain faire lever le siège que les Anglais ont mis devant cette place, 441. Reunit a Gien tous les guerriers qu'il peut trouver; engage une couronne d'or garnie de pierreries; en donne l'orgent pour ravitailler Montargis, 442. Après la levee du siège de cette ville, a laquelle il ne concourt point, retourne a Chinon; se rend a Angera pour secourir le seigneur de Laval et ses places ; envoie Guillaume de Vendel à La Gravelle, et sauve ainsi cette ville, \$\$3. Son

entrevue près de Châtellerault avec les seigneurs de Bourbon et de La Marche, 444. Se rend avec eux à Chinon, mais n'y peut rien coucln-re à cause de La Trémouille; va prendre possession de la seignéurie de Parthenay, dont il étoit devenu héritier, 445. Est banni de la cour du Roi par le moyen de La Trémouille, 446. Appelé à Bourges par les seign, de Bourbon et de La Marche, ne peut y arriver; retourne à Parthenay; envoie mettre le siége devant Sainte-Neomaye contre les gens du parti de La Trémouille qui pillent le Poitou, 447. Veut aller au secours de la ville d'Orléans; reçoit ordre du Roi de se retirer; neunmoins penètre dans la Beauce. 449. Son entrevue avec la Pucelle ; il se rend devant Meun; y faitle guet, 150. Décide avec la Pucelle qu'il faut poursuivre les Anglais; noms des principaux seigneurs qui s'avancent dans la Beauce, \$51. Bataille de Patay; le connétable passe la nuit sur le champ de bataille; reçat le lendemain l'ordre du Roi de se retirer; envoie les seigneurs de Beaumanoir et de Rostrenen prier La Trémouille de le laisser servir le Roi, \$52 Requt un nouvel ordre de se retirer; s'en retourne à Parthenay avec set troupes; essaie inuulement de prendre d'emblee Presnay-le-Vicomte, 453. Pardonne à un Picard envoyé par La Fremouille pour le tuer ; refuse de se rendre à une entrevue avec La Tremouille, 454. Guerre cutre IM Trémouille et le connetable; comment elle se termine au bout d'un au, 455. Le connetable se rend à Nantes pour le mariage du comte de Montfort avec Yolande, fille du roi de Sicile, 456. Parvient à terminer le differend éleve entre le duc son frere et le duc d'Alençon son neveu, et à faire lever le siège de Povencé; assiège la place de Mairevent, surprise par Pierre Regnault, frere de Lahire, et la reprend par composition; va assister a Nantes au convoi de la duche-se de Bretagne Jeanne, fille de Charles vi,

457. Dirige une entreprise projetée contre La Trémouille; noms de ceux qui l'exécutent, 458. Se met en marche avec le duc d'Aleucon pour aller au secours de Sillé-le-Guillaume, qui est sur le point de se rendre aux Anglais, 459. Dispositions pour une bataille; noms des chess de l'armée du connétable; il arme chevalier le duc du Maine et plusieurs autres, 460. Somme les Anglais de rendre les otages; est d'avis de mettre le seu à Sille, et de faire couper la tête à celui qui a composé avec les Anglais, 461. Se rend auprès du Roi, qui lui fait bon accueil; reçoit de ce prince 400 lances; arrive à Compiègne avec le maréchal de Rieux, le batard d'Orléans et le chancelier, 462. Euvoie ravitailler la ville de Laon, 463. Se rend lui-même à Beauvais pour y rétablir l'ordre; prend la ville et le châtean de Ham, 464. Porte du secours à Du-nois et à Lahire, attaqués par Jean de Luxembourg à Chauny; remet la ville de l'am à ce dernier moyennant une somme d'argent, qu'il distribue aux capitaines et seigneurs de son armée, 465. Délivre la Cham-pagne des voleurs et des pillards; se rend maître de la place de Maure, de la ville de Ham, 466. Fait pendre un capitaine nommé Bourges; chvoie Xaintrailles, Lahire et S.-Simon au secours du damoiseau de Commercy, 467. Force ce dernier à se soumettre au duc de Bar, et à tenir les promesses qu'il lui a faites, 468. Chasse les Anglais qui sont devant Bar-le-Duc; se rend maître de la place d'Espence, 469. Rétablit l'ordre à Troyes; va trouver à Nevers les ducs de Bourgogne et de Bourbon pour traiter de la paix, 470. A la prière des habitans de Bourges, accorde la grâce à un de ses capitaines qui l'a trompé; se rend à Tours auprès du Roi, 471. Lui fait hommage de sa seigneurie et terre de Parthenay; sa joie en apprenant que madame d'Etampes, belle-sœur, est acconchee d'un fils, 472. Il se rend aux conférences

d'Arras, 473. Envoie à Calais pla-sieurs ambassades auprès du duc d'Orléans pour avoir son avis eurla paix qui se traite; pendant ce temps fait prendre la ville de S.-Denis per ses capitaines; récit du Journal de Paris sur cette prise, 474. Après la mix d'Arras, se rend devant Senlis, que les Anglais lui remettent par composition; prend le pont de Meulan; place des troupes autor de Paris, 476. Envoie le maréchel de Ricux et autres capitaines faire le siège de Dieppe; charge Xain-trailles et Lahire de fortifier Gerberoy, 477. Se rend auprès du lloi pour le prier de jurer la paix d'Arras, 478. Est chargé de faire et conduire des entreprises sur Paris; le duc de Bourbon, Danois, le chancelier, le comte de Vendôme et Christophe d'Harcourt lui sont adjoints pour le seconder, 479. Se read a Lagny-sur-Marne ; rassemble toutes les garnisons de Brie et de Charpagne, 480. Bat les Anglais auprès de S.-Denis, 484. Se rend maitre de Paris; détails sur cet événemen, 485. Autres détails donnés par la Journal de Paris, 486. Il reçoit la Bas-tille à composition . 492. Va mettre le siege devant Creil, 493. Se rend à Caluis auprès du duc de Bourgogne; passe à Azincourt; montre à ccux qui l'accompagnent l'endroit où il étoit place lors de la bataille où il fut fait prisonnier; revient à Creil, dont il trouve le siège levé; se rend à Dieppe pour y rétablir l'ordre, 494. Propose au duc de Bourgogne de faire le siège du château de Crotoy, 495. Va à Loches trouver le Roi, puis à Parthenay, à Ancenis; revient à Orléans, où se rendent les présidens et seigneurs du parlement avec tous leurs menages; passe l'hiver à l'aris, 406. Envoie faire le siege d'une place en Brie, nommes Beauvoir, 497. Se rend maître de Bois-de-Malesherbes; va trouver le Roi pour l'engager à venir faire le siege de Montereau, 498. Prend d'assaut Château - Landon : reçoit Nemours a composition; vient faire

511

ne levée d'argent à Paris pour soller les troupes; plaintes du Journal de Paris à ce sujet ; il apprend la mort de sa mère, reine d'Angleterre, le siège de Montereau, 500. Prend cette place d'assaut, reçoit le chàtenu à composition; noms des guerriers de sa maison qui furent alors faits chevaliers, 501. Se rend dans son gouvernement de Champagne; fait prendre et juger Bouson de Fail-les et Bouais-Glavy, 502. Fait mener à Paris, lies dans un chariot et la corde an con, Roger de Pierre-Fritte, lieutenant de roi de Vincennes, et celui de Beauté, qui lui ont refuse l'entrée de leur place, 503. Se rend au château d'Auray auprès de son frére le duc de Bretagne, qu'il reconcilie avec le scigneur de Laval; obtient du duc de Bourgogne la delivrance du roi de Sicile; met des renforts a Paris et garnison à S.-Denis, 504. Va, par ordre da Roi, faire le siege de Meaux; noms de tous les seigneurs qui le rendent à ce siège, 506. Prend la place d'assaut, 50; Entretien curieux du connetable avec le prieur des chartreux de l'aris, 508. Il assiege le marché de Meaux; details sur ce siege, 509. Au bout de quinze jours, reçoit la place à composition, 511. Revient a Paris, ou le Roi et toute la cour lui font grand accueil; va en Normandie faire la guerre aux Auglais; met le siège devant Avranches, 512. Est force, faute de monde, de se retirer à Angers, retourne à Paris, 5:3. Est attaque de paroles par le duc de Bourbon, le comte de Vendome et le hatard d'Orleans; se rend à Amboise apprès du Roi, 514. Se porte avec ce prince du côté de Poitiers; va an secours de S.-Marvant, où le duc d'Aiene m et Jean de La Roche sont cutres par trabison; obtient la vie souve pour les gens du duc d'Alencon, 515. Reprend S-Germain - en - Lave, 516, Retablit Pordre dans la Champagne, ou il accompagne le Roi, 517. Prend Creil par composition; met le siège de-

vant Pontoise, 5:8. Pait bettre le boulevard de cette place, 519. S'en rend maltre, 520. Suite des opérations du siège, 521. Prend d'assaut le; apprend a Parthenay la nouvelle de la mort de madame de Guyenne son épouse, 524. Se rend à Tartas, où il trouve le Roi, 525. Fait avec ce prince le siège de Saint-Sever; prend la ville d'assaut; sa conduite genereuse envers les femmes et les enfans abandonnés par leurs mères. 5.16. Il assiège Dux; disette qu'il éprouve; entre dans la place, qu'il protege, 527. Conclut son mariage avec la nièce du comte de La Marche, fille du sire d'Albret; l'épouse à Nérac; fête à cette occasion; nome des personnes de sa maison qui y assistent, 528. Il va, par ordre du Roi, réunir les soldats qui tenoient la campague dans le Toulousain et le Bearn, et mouroient de faim eux et leurs chevaux; conduit sa nouvelle épouse à Parthenay, 529. Se rend à Château-Gontier, dans le dessein de faire lever le siege que les Anglais ont mis devant Pouance; essaie en vain de retenir le maréchal de Loheau et sa suite, 530. Assiste à Tours an traité qui s'y conclut entre la France et l'Angleterre, et où le mariage du monarque anglais avec Marguerite, fille du roi de Sicile, est arrete, 531. Se rend en Lorraine avec ce dernier prince; y apprend la mort de madame d'Albret, sa seconde femme ; se marie en troisièmes noces à madame Cath. de Luxembourg, 532. Rétablit en Bourgogne la discipline parmi les troupes; lais payer les montres ; casse les officiers dont il a à se plaindre ; renvois les mauvais sujeta; details donnés à cet egard par l'historien Matthieu de Coury, 533. Il accommode le dillerend survenu entre le seigneur Gilles et son frere ; conduit madame de Richemont a Nantes, 534 Se rend au Mans; somme les Anglais d'abandonner cette ville, l'auteur des Memoires est tel en contradiction avec les chronques du temps, 515. Conduite

du connétable dans la querelle élevée entre le duc de Bretagne et le seigneur Gilles son frère, 537. Se rend à Chinon à une grande assemblée de seigneurs; force le seigneur de Nevers à quitter son hôtel, où il s'étoit logé, 538. Est mécontent de la conduite du duc de Bretagne son frère en cette occasion; se rend à Rennes; conseille à son frère de fortisier S.-Aubin, 539. Attaque et bat les Anglais devant Fougères; leur fait d'inutiles sommations; fait une tentative sur Tombelaine, 540. Va mettre le siége devant Coutances avec le duc de Bretagne son frère; noms des seigneurs présens à ce siége; il prend la place par composition, ainsi que S.-Ld, Carentan, Valognes, Gauray, 542. Revient au siège de Fougères, qui se rend de même, 513. Va à Nantes dans le dessein de ramener le duc en Normandie, 544; puis à Coutances et à S.-Lô, où il se dispose à aller attaquer les Anglais, 545. Détails sur le combat qu'il leur livre; noms des seigneurs et capitaines qui s'y trouvent, 546. Les Anglais sont tous défaits au nombre de 6,000, 548. Prend la ville de Vire; assiège Avrauches, 549. Apprend avec beaucoup de déplaisir la mort du seign. Gilles; prend la place par composition, 550. Attaque la ville de Caen, qui se rend par capitulation; va mettre le siège devant Cherbourg avec le comte de Clermont, 552. La reçoit à composition, ainsi que le château, 553. Se rend au château du Loir auprés du Roi; fait prendre Olivier de Mef pour en faire justice et venger la mort du seigneur Gilles, 554. Reçoit le gouvernement de Normandie, 555. Est envoyé avec Dunois auprès du duc de Savoic, qu'il amène à Lyon; va à Paris, où il fait un réglement pour l'Université, 550. Fait arrêter Henri de Villebranche, qu'il regarde comme coupable de la mort du seigneur Gilles; fait son entree a Rennes après la mort du duc Pierre son neveu; noms des seigneurs qui s'y trouvent, 557. Se rendà Toursavec

une grande escorte, 558. Fait bonmage au Roi pour le duché de Bretagne, comme l'avoient fait ses predecesseurs, 559. Ses démèles suc Guill. Malestroit, qu'il avoit faitereque de Nantes; il tombe malade; sa piété, 560; ses vertus; sa haine pour les sorciers et les héretiques; son humilité, ses libéralités; il refuse le duché de Tournine à cause des besoins où se trouvoit alors le Roi, 561. Son habileté dans le métier de la guerre; aimoit à en parler; faisoit du bien aux pauvres; sa mort, lien de sa sépulture, 562. Lettres du roi Charles vii, par lesquelles le comte de Richemont est pourvu de l'office de connétable de France, 564. (Hist. de Richemont.)

RICHER (Noël) pénètre dans la ville de Dun au milieu des arquebusades ; est jeté à terre par une pierre, XLI, 137.

RICHER (J.) imprime un nouvel avis pour l'institution charitable des avocats et procureurs en faveur des veuves, orphelins, etc., XLVIII,

Richi (Jules) est envoyé au Pape par le comte de Soissons pour en obtenir l'absolution, XXXVIII, 416. Il fait au Pape le récit de la bataille de Coutras, 417.

Rizux (Antoine-Pierre de), premier éditeur des Mémoires de Join-

ville , II , 3.

Rizux (le maréchal de ) défend S.-Denis contre les Auglais, VIII, 475. S'empare de Dieppe, Harfleur, Montivilliers et Pécamp, 477.

Rieux (le seign, de ) demande à madame de Beaujeu une suspension d'armes; sur son refus, se décide à quitter le parti de la France, XIV, 170. Se déclare contre Madame; entraine dans sa defection d'autres seigneurs bretons, 173.

Rizux (le sieur de), du parti da Roi, assiége le château de Blainville, qu'il reçoit à composition, XL, 358.

Rizux (le capit.), commandant de Pierrefonts pour la Ligue, est fait prisonnier par la garnizon de Com-



RIFOURCET (le comte de), seign. Bemand, attaqué par les Français res de Rethel, est mis en fuite et sit prisonnier, XVII, 3:3.

RIGAUD (Nicolas), ami de J. A. le Thou, public ses Memoires après amort sous son propre nom, suivant intention de l'auteur, XXXVI, HI.

RIGAUT (le capit.) défend longemps Corbeil contre le duc de Par-ne, XL, 103 et 125.

Rix (Guill.) persuade aux habis de Gand de retenir Philippe, ils de l'archiduc Maximilien ; noms les seigneurs qui le soutiennent, X, 37. Il est enleve par le seigneur de lievin, juge, et condamne à avoir a tête tranchee, 114.

Riscon (Ant. de), gentilhomme le la chambre du Roi, est envoyé rers le Grand-Seigneur, XIX, 308. Est tue avec César Fregose a la pla-

pe de Cantaloue, 311.

RIBGRAVE (le comte de) est blesse lans une affaire engagee prés de loulogne avec les Anglais, XIX, ioa. ( Mein de Du Bellay. ) - Est nvove avec 3,000 lansquenets pour asieger le Havre-de-Grâce, qui est m pouvoir des Anglais, XXXIII, 114. Livre un graud combat devant Braville, où il se retire et se loge, 117. (Castelnau.)

Rinssans, un des chefs des Seize, s ordre de garder sa maison pour prison, XLVI, 323.

Riot (Thibaut Rouhaut, seign. de), commandant du fort de la Basse-Boulogne, repouse avec vigueur les Anglais, XIX, 595.

RIPELAY J , capit. anglass, est tué au siege de Pontoise, VIII, 52 (.

Ris (le seigu, de) est fait prisoner dans un combut naval livre prés de Naples, XVIII, 67

Ris (M. de), president du grand consesi, est nomme premier président de Ronen movennant 70,000 écus, XLVIII, 96.

Rivienz de la hille du seign, de ce nom, et veuve du seign de La

Roche-Guyon, aime mieux abandonner tous ses biens que de se remettre elle et ses enfaus au pouvoir des Auglais, VI, 348.

RIVOIRE (le sieur de) fait les fonctions de maréchal de camp dans l'armée royale à la bataille d'Issoire,

XL, 47.

Robert, roi de France, réunit le duché de Bourgogne à la couronne, et le donne en apanage à son fils alné Henri, IX, 22.

ROBERT, frère de Henri 1, roi de France, reçoit le duché de Bourgogne; il est considéré comme le chef de la première dynastie des ducs de

Bourgogue, IX, 22.

Robert, comte d'Artois, frère de Louis 1x, s'avoue seul coupable de l'affront que ses domestiques avoient fait à Thibaut, roi de Navarre; obtient leur grace, et fait des excu-es a Thibaut, II, 57. Epouse Mathilde, sœur du duc de Brabant, et est fait comte d'Artois, 59. Accompagne le Roi dans son expédition en Egypte, 99 Conseille de marcher sur le Caire, 105. Demande et obtient la permission de passer le premier le Nil devant la Massoure, 106. S'empare du camp des Sarrasins; entre dans la Massoure, où il est tué après des prodiges de valent, 107. (Tabl. du reg. dr S. Louis.) - Il se croise avec le Roi, 203. Conseille de marcher sur le Caire, 227. Reçoit ordre de garder les beffrois et machines, 233. Se porte sur les Sarrasins aussitôt après avoir passe le gué du Thanis, 250. Traverse la Massoure en les poursuivant, et à son retour est tue dans les rues de cette ville, 211. (Joinville.)

Robert, comte d'Artois, fils du precedent, preud la croix, II, 144.

Robert n'Artois, comte de Beaumont, veut faire valoir ses droits à la posse sion du comte d'Artois, adjuge a sa tante Mahaud ; les titres qu'il produit sont declares faux; il prend la fuite, et transporte ses trésors cu Angleterie, est ajouiné au parlement et condamne au banuissement, IV, 92. Conseille a Edouard d'abandonner le siége de Cambray pour entrer en France, 96. Attaque S.-Omer avec 50,000 Flamands, 98. Manque d'être massacré par ses propres troupes, 99. Vient en Bretagne à la tête d'une armée; est blessé à mort, 105

Robert, le plus jeune des fils de Louis ix, reçoit le comté de Clermont; marié à Béatrix de Bourbon, il devient la souche de cette branche, qui trois siècles après parvint au trône dans la personne d'Henri 1v,

II, 147.

Robert, fils ainé de Guillaumele-Batard, soulève la Normandie contre son pere ; le blesse au siége de Gerbroy, IV, 28. Obtient le duché de Normandie; part pour la Palestine, 29. Revendique, à son retour, ses droits au trône d'Angle-terre; est battu à Tinchebray, et enfermé dans un château, 30.

Robert D'OTINDON (le comte) assiste le duc d'Anjou au siège de Ta-

rascou, IV, 460.

ROBERT 11 de La Marck, seign. de Sedan, soutient le comte palatin contre Maximilien, XVI, 168. Sur des lettres du roi de France, abandonne le comte et revient à Sedan, 170. Est envoyé à Gueldres lieutenant général pour le Roi; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 188. Assiège Tillemont et s'en rend maitre, 189. Retourne à Sedan, 190. Sujets de mécontentement qui lui font abandonner, ainsi qu'à son frère l'évêque de Liége, le service de France pour s'attacher à l'Empereur, 322. l'ourquoi il quitte le service de l'Empereur, et repasse à celui de France; à quelles conditions il est reçu par le Roi, 357; XVII, 291 et suiv.

Robert III de La Marck. (Voy.

l'art. Fleurange.)

ROBERT DE COURTEMAY, grand boutillier de France, frère de Pierre, lève des troupes contre Théodore Lascaris; est menacé d'excommunication s'il poursuit son entreprise, I, 466.

ROBERT DE COURTENAY, fils puine

de Pierre, leve des troupes contre Théodore Lascaris, et est menace d'excommunication s'il poursuit sen entreprise, I, 466. Accepte l'empire qui lui est offert, 467. Met deux au à se rendre à Constantinople; est reçu en grande pompe dans cette ville, et couronne par un évêque vénitien, 468. Il approuve tout ce qu'a fait Conon de Béthune, 469. Renouvelle l'alliance avec Theodore Lascaris, et conclut son mariage avec la princesse Eudocie, fille de œ rince, 470. Ne sait pas profiter de la division de ses rivaux; reste dens son paluis, 472. Envoie contre Vatace une armée qui est ancantie, 4;3. Fait lever le siège de Serres, et marcher en Asie l'armée qui étoit devast cette place, et qui est encore defaite, 474. Négocie et fait la para avec Vatace, qui promet d'envoyer Eudocie ; implore les secours du Pape et des princes chrétiens, 4,5; esvoie le châtelain d'Arras à Rome et a Paris pour obtenir de l'argent et des troupes, 480. Dédaigne Eudocie, qui étoit arrivée à Constantinople, et devient l'objet du mépris general par sa passion pour la fille de Badouin de Neuville, 481. Il quite secrètement Constantinople apres avoir vu sa maltresse horriblement mutilée, et meurt en y revenant,

Robert (Claude), célèbre aveat se charge de défendre le prince de Condé, XX, 93. (Introd.) - Fautes qu'il commet dans cette desense, XXXIII , 115. (Castelnau.)

ROBERT DE GERRYE, évêque de Cambray, est élu pape dans la ville de Fondi. (V. l'art. Clément ru.)

ROBERT DE SUARD, chevalier anglais, est tué à la bataille de Cocherel, IV, 269.

Robertet, secrétaire du Roi, accompagne Phil. de Comines qui va parlementer avec les enuemis, XIII.

Robertet, trésorier de Louis XII. obtient toute sa confiance après la mort do cardinal d'Amboise, XVI. 263. Comment il la méritoit, 264Rosinor (Gilles), imprimeur, est fait prisonnier pour avoir imprimé un livre intitule les Triomphes du Roi, XLIX, 83.

ROBODENGES (Claude de), commandant le château de Lone pour le roi de France, le rend au roi Ferdinand, selon la convention faite avec le prince Frédéric; Jean de La Vernade, qu'il avoit donné pour otage, lui est reuvoyé, XIV,

308. Est conduit en Provence, 310. Rocar (Othon de La) accompague le marquis de Montferrat allant au devant des députés envoyés de Constantinople, 1, 302. Est envoye de la part de ce prince pour proposer le mariage de sa fille avec l'emperenr Henri, 420.

ROCRE (le sieur de La) est assiégé dans son château de La Roche-Chalais; il est fait prisonnier et mis à rançon, XXII, 305.

Rocur (le capit. La), ci-devant moine, puis ministre reformé, est pendu en place de Grève pour cause

de conspiration, XLV, 97.

ROCHERARON (le seigu. de), partisan du duc de Bourgogne, s'unit
avec le seign. de Salenoue, savoisien, et ravage l'Auvergne; ils sont
poursuivis par le comte de Perdriac,
lils du feu comte d'Armagnac, le
marechal La Fayette et le sénéchal
de Lyon, seign. de Groslée, VIII,
89. Se retireut dans une place nommée Pousos, y sont surpris par un
inceudie et se sauvent, 90.

ROCHEBARON (Jean) et Estor Du Sort, deux écuyers surpris dans une embuscade, promettent de se défendre l'un et l'autre; comment ils se tiennent parole et sont faits prisonniers, IX, 385.

ROCHE-BLOND (La), bourgeois de Paris, s'associe deux curés de cette ville et un chanoine de Soissons pour former la ligue des Seize, noms de ceux qui entrent d'abord dans cette ligue, XXXVIII, 273 et suiv.

ROCHE-CHALAIS le seign, de La) est blesse dans une sortie devant Metz, et meurt de sa blessure, XXXII, 363.

ROCHECHOUART (Emery) conduit 30 chevaliers à une église appelée Notre-Dame, où ils défont et tailleut en pièces un grand nombre d'Anglais, VI, 408.

ROCHECHOUART (le bâtard de), seign. de Meru, est envoyé à Besuvais avec des secours d'armes, XIII,

419.
ROCHECHOUART, seign. de Saint-Amand, est blesse à la bataille de

Cerisolles, XIX, 509.
ROCHECHOUART (Guill de): ses
Mémoires sont une histoire abrégée de la vic de ce seigneur, XX. 33. (Introd.) - Par qui ils furent déconverte; ils offrent quelques particularites curieuses; l'auteur se marie deux fois, XXXII, 499. (Avertiss.) — Sa naissance; il est fait page du duc François d'Angoulème; est envoyé à Ast, 501. Sort des pages au mariage du duc; accompagne François i dans la conquête du duché de Milan; est présent au siège de Bresse, 502; à celui de Vérone; il revient en France; est attaché à la maison du hâtard de Savoie; assiste aux tournois célébres à l'occasion du mariage du duc d'Urbin Laurent de Medicis; passe au service du comte de Brienne Charles de Luxemhourg, 503. Est envoyé à Térouane, puis a Montdidier, d'où il est contraint de se retirer avec la garnison, 504. Assiste à la prise de Bohain; retourne chez lui, où il reste 10 ans; est fait lieutenant de la compagnie de M. de Nevers, 505. Est envoyé en Picardie; est nomme gentilhomme servant du Roi, et chambellan de M. de Nevers; va au siège de Pignerol; accompagne le cardinal de Lorraine et le grand-maitre de Montmorency aux conferences de Leucate, 506. Suit M. le Dauphin à Perpiguan; est chargé d'une partie des fortifications de Landrecies; est envoye a Chalons avec M. de Boutidres, 507. Let nomme maltre d'hôtel ordinaire de M. de Nevers; accompagne le roi Henri ii dans le duché de Luxembourg, 508. Est envoye à S.-Quentin, à Peronne, à Corbie, à

Amiens, 509. Assiste à la bataille de Renti, 510. Est fait capitaine du bois de Vincennes par François II, puis gentilhomme de la chambre de Charles IX, 511. Détails sur l'état de ses affaires et celles de sa famille, 512. (Mém. de Rochechouart.)

ROCHE-DU-MAINE (le seign. de La) traite avec Antoine de Lève de la reddition de la ville de Fossano, XVIII, 487. Paroles qu'il adresse à l'Empereur, qui veut lui faire voir son armée, 492. (Du Bellay.) — Est fait prisonnier à la bataille de S. Quentin; detourne Philippe 11, par une observation hardie, de marcher sur Paris, XX, 72. (Introd.) XXXII, 488.

ROCHEFORT (Olivier de) prend la croix, I, 102.

ROCHEFORT (le seigu. de) assiste à la bataille de Pontvallain, V, 82. Se distingue au siège de Bressières, 106. Défait avec Clisson 1100 Anglais prêts à s'embarquer, 109.

ROCHEFORT, précepteur de François 1, est fait grand aumônier, puis évêque de Condom, XVI, 402.

ROCHEFOUCAULD (le comie de La) est blessé dans une sortie devant Metz par un soldat qu'il tue à l'instant, XXXII, 314.

ROCHEFOUCAULD (Franc, comte de La), favori de Charles ix et protestaut, refuse de rester avec le Roi pendant la nuit de la S.-Barthelemy, X\, 157. (Introd.) — Est fait pri-sonnier à la bataille de S.-Quentin; embrasse le parti des huguenots; se signale dans plusieurs combats; périt au massacre de la S -Barthelemy, XXI, 88, note. (Mem. de Montluc.) - Il se rend à La Fère avec sa compagnie par ordre du connétable, XXXIV, 22. Est mis à la tête de l'armée, 23. Donne au connétable un avis qui n'est pas suivi ou est négligé, ce qui cause la déroute de S.-Quentin, 24. Charge les ennemis qui poursuivent l'armée française en retraite, 26. Est fait prisonnier, 28. Dine avec le duc de Savoie; éloge que fait de lui l'empereur Charles-Quint, 32. Est menê au château de Genep en Hainaut, 33; puis coudait à Vienten près d'Utrecht, 37. Se rachète moyennant 30,000 écus, 38. Averti par la duch. d'Uzès, il se dècide d'après son conseil de ne pas se rendre à la cour, 41. Rassemble 300 gentilshommes, et va joindre le prince de Condé à Orléans, 47. Assiste à la bataille de Dreux, 53. Achète 200 écus le cheval du duc de Guise pris par un reltre; refuse de le rendre au duc tant que durera la guerre, 53. Est tué au massacre de la S.-Barthelemy; détails à ce sujet, 66. (Mém. de Margey.) — Est envoyé en Poitou pour commander pour les princes protestans, 156. (La Noue.)

ROCHEFOUCAULD (le comte de La), fils du précédent, sur l'avis que lu donne Mergoy, au lieu de se rendre auprès de la Reine, va joindre le vicomte de Turenne, XXXIV, 77. Est tué à la bataille de S.-Yrieix, 79.

ROCHEPOUCAULD (Charlotte de Roye, sec. femme du comte de La), meurt d'un mal de gorge, XLV. 70.

ROCHELLE (La): mess. de Crequi, de La Rochefoucauld, de Bassompierre, de Villeroy et Fontensy vont voir cette ville; comment ils y sont reçus et traités par le maire, L, 491. Les députés des protestans de plusieurs provinces se réunissest dans cette ville, et font voir des l'abord leur mauvaise volonté, 497. Siège de cette ville par l'armée de Roi; détails sur les opération, LI, 39. Situation de la place, 40. Force de la garnison, 42. Digue construite pour fermer le grand port, 63 et suiv. Traité des Rochellois avec le roi d'Angleterre, 69. Travaux a la digue, 95. Misère où la ville est reduite, 107. Des députés sont envoyés pour traiter de la soumission; comment ils sont reçus; les troupes du Roi entrent dans la ville, 116.

ROCHEMORTE (le sieur de) surprend le château d'Angers, qu'il treat pour le roi de Navarre; est tué d'an coup d'arquebuse, XXXVIII, 269.

ROCHEPOSAY (le seign. de La, est blessé dans Pavie, XVII, 375. il och essyr floche-finateg mer, eige ele La , leve une ele pagnie d'intorterie et entre dans la ville de La Mirandole; il y est blesse en se retirant, XXIX, 122. Attaque don Manuel de Luna, qui veut entrer dans Vulpian; défait sa troupe et enlève son convoi, 531; XXXI, 381.

ROCHEPOT (le sieur de La), gouvern. pour le Roi en Anjou, envoie des secours au château de Sable, XI., 62. Est fait prisonnier au siège de Craon, XII, 69. (Mem. de Caret.) — Demande aux Rochellois, de la part du duc d'Alencon, une grande somme d'argent pour la protection qu'il leur offre, XIV, 125. (L'Estole.)

ROCHE-SUR-YON (le prince de La) defait 200 cavaliers allemands; court et pille l'Artois, XXIV, 123; XXXI, o6;

Roche-sun-Yoy (mad. de La) meurt avec grande resolution et piete; ses conseils à Marguerite, reine de Navarre, XLV, 166.

ROCOTETIL de seign. de) est blesse dans une e-carmouche devant Metz, et mentt de ses blessures, NXM, 348.

Rotor at de seign, de', guidon du seign, de Rea, allemand, est blesse et fait prisonnier au siège de l'éconne, XIX, 165.

Burotrur, prince d'Anhalt, se distin ne au siège de Padoue, XV,

Romavic, gentilh, ordinaire de la chambre du doc d'Anjou, est donne pour gouverneur du vicomte de Turenue, XXXV, 54.

Roguais, tresorier ordinaire des guerres, surnomme le Magnifique, adonné au luve et au vice, meurt empoisonné, XIAM, 408.

ROMAN le viconité de) se joint à Dugueschin pour aller au secours de Charles de Blois, IV, 226. Se rend pri omnier à Chandos à la bataille d'Airay, 301. Assiste à la bataille de Poutvallain, V, 82. Defait avec Clisson 1700 Auglais prêts à s'embarquer, 109 ie axx. le seign, de , de la maison de Fretag se, est tue a la leitaille d'i Moustier, XXXI, 153. Est enterre daus l'eglise de Nancy, 154.

Rohan (le duc de epouse la fille de M. de Rosny, XLVII, 487. (Mem. de L'Estoile.) — Est nommé pour commander l'armée destinée pour le duché de Juliers en l'absence du maréchal de La Châtre, L, 114. Sa conduite à l'assemblée des protestons de Saumur; ses prétentions, 148 et suiv. Ses entreprises sur la ville de S.-Jean-d'Angely, 158. Il vient à la cour sur un ordre de la Reine, 159. Obtient la permission de retourner dans son gouvernement, fait fermer les portes de S.-Jeand'Angély à M. de La Rochebaucourt, lieutenant du Roi de cette ville, et fait nommer un maire à sa dévotion, 160. On négocie avec lui, mais il reste maltre de la place, 161. Reçoit un pouvoir de l'assemblée des protestans de Nismes pour commander en Gnyenne, 321. Reçoit un echec à Villers-Cotterets, 368. Se retire tout-à-coup de l'armée du Roi, 369. Son projet d'établir en France une republique dont il seroit le chef, 108. Brave M. d'Auriac a S.-Julien-du-Sault, 504. Se rend dans la Guyenne, 507. Consent à traiter pour la oumission de Montpellier, 546. Dedommagemens qui lui sont accordés, 547. Il vient demander pardon au Roi, 548. Tente une entreprise sur la citadelle de Montpellier, LI, 67. Ses intelligences et ses engigemens avec l'Espagne, 162. Voyant ses affaires en mauvais état. il demande a traiter avec le Roi, 164 Obtient la paix; à quelles con-ditions, 165. Fontenas-Vareul.)

Rouxa (Rene, vicon te de), epouse, aprea la mort de son frère Henri, l'unique heritière de la maison
de Soubise, XLV, 118. Est recu au
parlement pair de France, XLVII,
347. Est blesse en duel, XLVIII, 32.
Vem de L'Estode,) — Part de La
Rochelle avec 3,000 hommes, et va
se loger dans un lieu nomme Rie,
avec l'intention de vy fortifier, L,

530. En est délogé par le Roi, 532. (Fontenay-Mareuil.)

Rolans (le sire de), depuis ami-ral, assiste à la bataille de Pontvallain, V, 82.

ROLLANT, un des Seize, est envoyé par ordre du Roi à la Conciergerie; il en sort quelques jours apres, XLV, 332. Avertit le duc de Mayenne, qui est à Reims, des pro-jets sinistres du parti, XLVI, 193. Vient lui rendre compte de l'exécution du président Brisson et de deux conseillers, 197. Reçoit un billet pour sortir de Paris, XLVII,17.

ROLLET (la demoiselle Du), entretenue publiquement par le pré-sident Chevalier, meurt à la fleur de

l'age, XLVIII, 376.

ROLLON OU RAOUL, prince normand, essaie en vain de s'établir en Augleterre; vient en France; épouse Giselle, fille de Charles-le-Simple; obtient la Normandie, et reste vassal fidèle du Roi, IV, 26.
Romain, cardinal de S.-Ange, a

la confiance de la régente Blauche de Castille; son caractère; indignement soupçonné par le comte de Champagne, II, 28.

Rome (ville de): lettres particulières sur quelques événemens arrivés en cette ville au commencement

de 1610, XLVIII, 371.

Romeno (Julian), capitaine espagnol, combat en duel contre un autre capitaine espagnol, en présence de Henri 11; proverbe répandu en France à cette occasion, XXXIV, 17.

Romillé (Jean de), vice-chancelier de Bretagne, se trouve, en qualité d'ambassadeur, à S.-Denis, près de l'armée du comte de Charolois, XI, 347.

Romont (le comte de), du parti du duc d'Autriche, attaque et tue une grande partie des francs-archers du Roi devant la ville d'Aire, XIV,

RONCAS (le marq. de) est envoyé de Paris pour porter au duc de Savoie son maître la dernière réponse du Roi sur le traité de paix conclu à Paris, XLVII, 283

Rоисилогана, gentilhoume de Normandie, est tué au siége d'Aronc en Italie, XVII, 442.

Roscor (Robert de) est nomé du cinquième corps de bataille contre l'empereur Alexis, I, 198. Pait la guerre dans la Natolie, 322. Est rappelé auprès de l'Empereur, 344. Se rend auprès de lui, 348. Est me

à la bataille d'Andrinople, 356. Rossand, poete, obtient, lors de l'entrée triomphante de Henri 11 à Paris, le titre de prince des poétes français , XX , 46.

Rossov (le sieur de), assailli sa château de Dourlens, est blesse et fait prisonnier per les Espagnols, XLIII , 58.

Rost (le seign. de), du parti de duc de Bourgogne, est fait prisonnier, et conduit à Etampes, VII, 251; puis délivré, 252.

ROQUE (le capit. La), gentillom. gascon, est tué au siège de Lectue-re, XXII, 118.

ROQUELAURE favorise de tout son pouvoir les plaisirs du roi de Navarre, XXXV, 156. (Mém. de Bouillon.) — Demande au Roi la grace de M. de S.-Chamans; réponse da Roi, XLVIII, 216. (L'Estoile.)

ROQUENDOLFE (le seign. de), gé-néral allemand, dresse une embucade sur le chemin de La Capelle, XIX, 438. Peu de auccès qu'il y obtient, 43g.

Roques, tavernier, va se plaindre au parlement d'avoir été cruellement fouetté par des frères cor-deliers, XLVI, 588.

Rosz, évêque de Senlis, et le prieur des chartreux font faire une grande procession de la Ligue; Ro-se en fait faire une autre des ecclesiastiques seuls, dont la plupart por-tent des armes, XXXVI, 155. (Mém. de Cheverny.) — Prêchant à Notre-Dame, il dit qu'il faut élire un roi qui ne soit ni hérétique et béarnais, ni étranger ou espagnol, mais bou catholique du sang de France, XLVI, 128. S'exhale en invectives contre la composition de Chartres et ceux qui l'ont faite, 138; contre

la justice, et excite le peuple con-tre elle; pourquoi, 152. Fait un grand sermon à Notre-Dame sur la publication des bulles d'excommu-aication contre le roi de Navarre, 161. Maudit dans un sermon ceux qui demandent la paix; son exemple est imité par d'autres prédicateurs, 241. Imposture atroce de Rose, 342. Se plaint en chaire d'un apostat qui prêche dans son evêche : quel est ce de fils de p..... et bâtard; va ensuirétendu apostat, 366. Traite le Roi te s'en excuser au comte de Brienne, 367. S'élève au conseil contre h proposition que fait le duc de Peria de nommer l'infante d'Espagne reine de France, 39 2. S'élève de nouveau contre cette proposition dans une assemblée tenue chez le legat, 415. Entreprend de faire cu chaire le procés au Béarnais; pourquoi il est arrêté dans son entreprise, 630. Il sort de Paris avec les etrangers, XLVII, 38. Est condanné par le parlement à comparoltre la tête nue, et à déclarer qu'il s'est temérairement et inconsidérement glorifie d'avoir signé un des premiera le crment de la Ligue, 234. (L'Estoile.)

Rosi e, l'un des Seize, va demander au duc de Brissac la permission de s'a-sembler, nonobstant les défenses du parlement, XLVI, 627.

ROBLE DE ROCHEPAT, écuyer du duc de Bourgogne, joûte au mariage de ce prince, X, 367.

Rosii ars (François de), archidiacre de Toul, est amené devant le Roi pour faire amende honorable d'un livre qu'il a compose contre les rois de France; le Roi, à la prière de la Reine mere, lui accorde la vie, XLV, 259.

Rosinais (Georges de), seign, de Fillames, defend Tenremonde contre les Gantois, et les force à la retraire. X. 130.

traite, N., 130.

Riske Chretien de), marechal de la Lique, est fait prisonnier à Yvetot, XXXVI, 210. (Cheverny.) — Est chasse de Châlons où il commandor pour le die de Guise, XXXII.

14. Se rend maltre d'Etampes, dont il fait pendre le prevêt, 290. Conduit un grand convoi de vivres et de munitions de guerre dans La Fère, XLIII, 15. Se rend maltre du pont de Nieule et du fort de Richeban, près de Calais, 260. Fait le siège de Hulst dans les Pays-Bas, 266. Y est tué, 269. Comparaison du sieur de Rosne avec Godefroy d'Harcourt, banni sous Philippe de Valois, 270. (Mém. de Cayet.) — Fait le serment en qualité de gouverneur de l'Île de France, XLV1, 295. Est fait maréchal de France par le duc de Mayenne, 318. (L'Estoile.)

Rosur (le sieur de), grand-maltre de l'artillerie, reçoit un grand honneur du siège et de la prise du château de Montmeliaut en Savoie, XXXVI, 462. (Pontlevoy.) — Prête serment au parlement en qualité de grandmaître de l'artillerie, XLVII, 308. Sa querelle avec le comte de Soissons, 395. Récit sur cette querelle, dans laquelle le Roi intervient, 399. L'accord se fait entre eux, 412. Il marie sa fille avec M. de La Boulaye, ouverneur de Fontenay-le-Comte; le Roi assiste au festin de noces, 418. Il donne le pain benit à Saint-Paul, pendant qu'il est au prêche à Ablon, 438. Prête serment au parlement en qualité de duc et pair de France, 522 Court un grand danger à Sully par le debordement subit de la Loire, XLVIII, 180. Vers contre lui sur le siège de Sedan, 218 Libelle annglaut contre lui adre-sé au Roi, 235. Comment il traite le bonbomme Henriot, doyen des marchands de Paris, 306. Presse inutilement les presidens du parlement d'adopter les édits sur les monnoies, «te., 312. Sonnet qui lui est attribué sur la vie du Roi, 331. Inscription pour la ville d'Henrimont, 338 Comment il traite les jésuites qui viennent lui demander un don de cent mille france que le Roi leur a fait pour achever la chapelle de La Flèche. 353 Titres de M. de Rosny trouves dincun regetre 357 Tableau d'A-

dam et d'Eve, représentant au naturei M. et mad. de Sully, 384. Il va trouver M. le comte de Soissons, et se reconcilie avec lui, XLIX, 11. Il se démet de l'administration des finances et sort de l'Arsenal, 170. Se retire de la cour, 176. Plaisante ca-ricature faite sur lui, 208. (Mem. de L'Estoile.) — M. le comte de Soissons et M. le duc de Bouillon travaillent à sa ruine; leurs motifs de haine, L, 115. Raisons qui retardent sa chute, 116. Raisons qui dé-terminent M. de Rosny à remettre à la Reine les finances, la Bastille, et la licutenance de sa compagnie de gendarmes ; récompense qu'il reçoit des deux dernières charges, 134. (Fontenay-Mareuil.)

Rosav (le marq. de), fils de M. le duc de Sully, épouse à Charenton la fille du comte de Crequi, XLVIII,

33ı.

ROSEY-BORDEREL, un des Seize, s'entretient avec une dame sur le projet d'assassiner le duc de Mayen-

ne, XLVI, 435. Rossaur (le seign. de ), après la prise de la ville de Busque, vient offrir ses services au maréchal de Brissac, XXIX, 138.

Rossen (Martin Van-), maréchal de Cleves, ravage les pays du Roi, et y exerce de grandes cruautés, XXXI, 91. S'empare de Stenay, qu'il fortifie, 92. Meurt de la peste

près de Givet, 337.

Rossi, lieutenant du prince J. de Médicis, commandant la ville de Javarin ou Graz, entre dans les re-tranchemens des Turcs, en tue 2,000, et ramène les siens dans la ville, tenant chacun une tête de Turc en main, XLII, 439.

Rossieux, maire d'Orléans et ligueur fanatique, est envoyé en Espagne par le duc de Mayenne, XLIV, 149.

Rossillon (Gérard de) offre de disputer le pas d'armes ténu à Chàlons-sur-Saone par Jacq. de Lalain, X , 19.

Rostaing (Tristan de) est condamné par la commission établie à Bordeaux, pour avoir livré Melus aux ligueurs, XXXVII, 308.

ROSTERNEN ( le seign. de ), commandant de Pontorson, attaque les Anglais près d'Avranches; les re-pousse d'abord, puis est fait prison-nier, VIII, 438. Meurt à Paris étant lieutenant de l'Île de France, 516.

ROSTIGNAC (le sieur de), appelé depuis Messillac, remporte la victoire sur les ligueurs à la bataille d'Issoire, XL, 47 et suiv. Contribus à la défaite du duc de Joyeuse devant Villemur, XII, 125 et suiv. Rотан, ministre protestant, dis-

pute avec l'évêque Du Perron su l'Ecriture sainte, XLII, 68; XLVI,

564.

ROTELAN (le seign. de), commendant la garnison de Pontorson, fait une sortie du côté d'Avranches; est attaqué par les Anglais, et fait prisonnier, VIII, 133.

ROTTELIE (Rodolphe de Hockberg, marquis de), vient de Bourgogne au secours du duc de Bourbon, XI, 350.

Rouants (le duc de), gouverneur de Poitiers, et du parti de M. le prisce, veut faire poser les armes aux habitans et rompre les barricades, L, 250. Il est forcé de sortir de la

ville, 251. Rouault (Joschim), depuis maréchal de France, est nommé premier écuyer du dauphin Louis, fils de Charles vii, XI, 152. (Introd.) — Se renferme dans Paris, qu'il défend contre le comte de Charolois, 347. (Mem. de Comines.) — XIII, 274. Repousse les Bourguignons avec les bourgeois de Paris et la troupe à ses ordres, 278. Reprend les villes d'Eu et de S.-Valery, et le château de Rambures, 427. (J. de Troyes.) ROUEN (ville de ): particularités

qui se passent dans cette ville a commencement de 1610, XLVIII,

368 et 380.

Rouengue (le vicomte de) veut partager l'honneur, avec le Besque de Vilaines, d'avoir fait prisonnier le roi Pierre-le-Cruel, V, 47.

Rouge (Pierre Le) est roné en



defend un pas d'armes contre un chevalier espagnol près de Dijon, K, 336.

ROUGEMONT (le père), sollicité de tuer le roi de Navarre, reçoit de l'argent à cet effet, et découvre le proet au sieur de La Noue, XXXIX,

ROULANT DU Bois, chevalier français, renverse un chevalier anglais si etoit venu au commencement de h betaille de Cocherel proposer un combat singulier, IV, 265.

Roulequin se distingue à la bataille de Pontvallain, V, 86. Est fait chevalier par le connétable, 92.

ROUSSARD (le lieutenant), maire de Langres, maintient cette ville dans l'obcissance du Roi, et résiste avec les Langrois aux sollicitations du duc de Lorraine, XXXIX, 310.

ROUSSEL (Aubert), commandant de Gaete pour le roi de France, refuse de se rendre au roi Ferdinand, XIV, 319.

Rousse (le capitaine) est blessé et fait prisonnier par les Espagnols près de Monteil, XXIX, 279.

Rousser Jeaune), capitaine d'une barque italienne, est tue près de Massufra, XIV, 285.

Roussi le cointe de), fils du comte de S.-Paul, joûte au mariage du duc de Bourgogne, X, 364. (Mem. de La Marche) — Il entre dans la ville de Tonnerre; ravage tout le pays jusqu'à Joigny, XIII, 427. Est fait prisonnier près de Château-Chinon, XIV, 6. Obtient sa liberté moyenmant 40,000 écus de rançon, 19. (J. de Troyes )

Rousay (le comte de' est tué à la bataille d'Arques, XLIV, 572. Rouvaay (Regnaud de', chevalier

liégrois, parvient à empêcher que le comte de Charolois n'attaque dans leur fuite les Liegeois qui se retirent de devaut Dinant, X, 259. Defend Saintron contre le duc de Bourgogne, 273. Remet cette ville par capitulation, 275.

Roux (Olivier Le), envoyé par le Roi en Castille, découvre par hasard le secret de l'intrigue du duc de Guyenne avec le duc de Bourgogne, relative à son projet de mariage avec la tille de ce duc, et le communique au Roi, XII, 52.

Roux (Nicolas), de Lombardie, est envoyé par Alexis aux seigneurs croisés; présente ses lettres de créance au marquis de Montferan, I, 190. Son discours dans le conseil des seigneurs, 192. Il retourne vers Alexis,

194. Rovènz (Julien de La), cardinal, se concil·e les cardinaux de Venise, d'Espagne et d'Allemagne ; s'entend avec Cesar Borgia, et est élu pape ; il prend le nom de Jules 11, XV, 60.

Rore (le seign. de), frère du seigneur de Fleurange, est tué à la bataille de Marignan, XVI, 297.

ROBALLES (le capit.), espagnol, est battu et mis en fuite pres de Marenues par Bl. de Montluc, XX, 483.

Ro Jean, seign. de), defend un pas d'armes, près de Dijon, contre le seign. de La Bigarne, 1X, 342.

Rusempaé (le batard de) vient en Zélande, où il est soupçonne de machiner contre le comte de Charolois; est mis en prison, IX, 11; et X, 232. (La Marche.) — Apporte de Beauvais à Paris des lettres adressées au lieutenant du Roi pour demander de l'artillerie, des arbalètres, etc., XIII, 419. (J. de Troyes.) Rusenras (le seign.) est envoyé par M. de Vicilleville avec 50 gen-

tilshommes pour préparer les voies à M. le comte d'Enghieu, qui va commander en Provence, XXVI, 107. Diligence qu'il fait dans ses

preparatifs, 108.

Rubempat (le sieur de), mestre de camp, est blessé à la prise da faubourg de S.-Symphorien près de Tours, XXXIX, 133. Surprend, non sans peril, la ville et le château

de S.-Esprit de Rue, XL, 357. RUCCELAI (l'abbé de) entreprend de delivrer la Reine mère retenue à Blois; va de son consentement trouver M. de Bouillon à Sedan, pour

lui demander une retraite et un appui en faveur de la princesse, L, 427. Issue de sa mission, 428. Il va trouver à Metz M. d'Epernon, 430. Sa mésintelligence avec lui à Angoulême, 440

Rue (Jacq. de), convaincu par ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner le roi Charles v, est condamne par le parlement; son supplice, 105.

Ruffé, ami de Duguast, favori de Henri III, calomnie la reine de Navarre auprès du Roi, XXXVII, 05. Comment cette calomnie est dé-

couverte, 69.

RUFFEC, gouvern. d'Angoulème, refuse l'entrée de cette ville au duc de Montpensier, qui vient en prendre possession au nom de Monsieur, XLV, 125.

Ruggieri (Côme), accusé de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, est interrogé par le président de Thou; ses réponses, XXXVII, 517. Il est remis en liberté, 518. Son injustice envers le

président, 519. Sa mort, 520. Rugar (le seign. de) est fait pri-sonnier près de Château-Chinou,

XIV, 6.

Ruménit (le sieur de) achève la déroute des Lorrains devant Sedan, XLI, 134. Fait échouer l'en-treprise de Le Gaucher sur Villefrache, XLIII, 352.

Ruscelay, ayant dit devant le Boi que la cour étoit une peste plus forte que celle qui régnoit, et sur laquelle l'autre ne pouvoit mordre, se retire aussitôt, craignant la colère de llo, XLV, 283.

RUSSANGES et FRÈTE dénoncest aux juges les maisons particuliers où se font les assemblées secrées des protestans, et les noms des copables, XXXIII, 3o.

S

SAAD-EDDIN, historien arabe, dit que le roi de France se seroit sauvé s'il eut voulu, III, 42. Rapporte autrement que les autres historiens les couditions mises à la liberté du Roi,

SACQUESPÉE (Ant.), échevin de la ville d'Arras, est arrêté comme vaudois; noms de quelques autres arrêtes comme lui, ou qui prennent la fuite; procédure à cet égard, XI, 74. Sentence rendue par l'inquisiteur de la foi dans la ville d'Arras, 83.

SACREMORE, commandant pour Mayenne 3,000 arquebusiers, menace la ville de Beaune, XXXV, 321. (Mém. de Tavannes.) — Est tué par ce duc pour quelques propos tenus touchant son mariage avec la fille ainée de madame de Mayenne, XLV, 345. (L'Estoile.)

SADOLET, évêque de Carpentras, fait wus ses efforts pour convertir les vaudois; il suspend pendant cinq ans l'exécution de l'arrêt de parkment d'Aix contre les vaudois, XVII,

174. SAR (Hieronyme), capit. italien, est tué dans un combat livré prèsée Santia, XXIX, 556.

SAGESSE : quelles sont les qualites qui constituent la vraie sagesse, VI, 4

SAGONNE (la demoiselle), une des filles de la Reine, est ignominieur ment chassée de la cour pour 🕬 commerce avec le baron de Terme-XLVII, 431.

Saignes (Frauç. de), seign. de 🍱 Garde, conseiller en la grand'chasbre, attaqué d'une fièvre violente. se jette dans la rivière et se noie.

XLV, 176.

Saincres (Claude de), évêque d'Evreux, pris au fort de Louviers, es envoyé par devant le parlement de Caen pour être jugé sur des écrits dans lesquels il pretend justifier le meurtre de Henri III, XLVI, 165.

Sainctorens (le capit.) est en-

r Montluc à Cahors, où il ute diligence, et s'en rend poursuivant les protestans ndonneut, XXII, 102. (Guill. de) prend la croix, Fortific le château de Ci-

28. AGNAN (le comte de), surt de la maison du duc d'Ase noie pen iant le desastre çais à Auvers ; insensibilité e à cette perte, XLV. 250. ·Aignax (Honorat de Beauomte de \, resiste seul à l'at-Pont-de-Ce, où il est fait

ır, L. 485.

Amour Guill, de), docteur ælébre par ses taleus, mais actère fougueux et irascilie un livre dans lequel il a vie monastique; est conar le Pape, obligé de fuir, é comme un martyr par ses , II , 13a.

Annai Guichard d'Albon, ), s'empare de la ville de en Roussillon, XIII, 200. Anna, (le capit.) est blesse e sortie de vant S.-Quenun.

431. Annai: (le seigneur de) est i la cour et fait marechal de XX, 38. Abuse de l'a conil a sur l'esprit d'Il-nri n dr la plus grande part a ses ites, 39. Est fait prisonnier ille de S -Quentin, 71. Est au milieu du desordre de le de Dreux, 110 - *Intr*od ) ut prisonner a la bataille ientin, XXIV, 101. Let tue ille de Dreux, 378 Mem. nner. — Obtient le bitou chal par le moven de M. leville, XXVI, 178 et autv. fait acceptor la heutenance npagnie à M. de La Viedle-2 E tenvove en ambassade :terre, 333. Son arrivee dans 335. E refuse le traitement font les Anglais; comment est service, 336. Fait dire la ius son hAtel par ses aumAvitant qu'aucun Anglais en

ait connoissance, 337. Donne au r. i Edouard le cordon de S.-Michel: details sur cette ceremonie, 339. Preud congé du Roi, et repasse en France, 314. (Fiedleville.) — Rava-ge le comte de S.-Paul, le halliage de Hesdin et une partie de l'Artois, XXXI, 235. Marche sur Mariembourg, 250. S'en rend maître par composition, 251. Attaque et preud Catcau-Cambresis, 308. (Comm. de Rabutin.) — Se reud maître du château et de la ville de Poitiers pour le Roi, XXXIII, 198. Est tue a la bataille de Dreux, 247. ( Vem. de Castelnau. XLV, 56.

SAIRT ARDRE Albert de , envoye gouverneur a Montpeliier, y retabilt fordre, XXXIV, 342. Mem. de Fordre, XXXIV. 342. Gamon. ) - Est tue a Ni-mes dans

son lit, 377 (Philippe.

SAINT-ANDRÉ, gentilh provençal, est que a la bataille d'Arques; sa ressemblance avec le duc de Mayeune fait croire un monient que ce chef de la Ligue a ete tue, XLIV, 5-5.

SAINT-ANDRY le seign, de defeuil avec courage la ville de Terousne contre les Flamands, XIV, 88.

SAIRT-ANGE [le marq. de' est tue au commencement de la bata lle de Pavie, XVII., 486.

SAIRT-AUBAR le capit ] est couse de la prise du fort de Sienne, XXI, 218.

SAINT-AUBIN le capit.) est tué au siege de S.-Paul, XIX, 234.

Saivr-Arnin le sour de forme le projet de livrer Marseille à l'Empereur; comment ce projet est decou-

vert , XXIX, 95

SAINT-BARTHELEMY (nin-sacres de la), details sur cette horrible journce; aspect de la cour la veille au soir, XX, 155. Auge 1sses de Charles IX, emotion de sa mere, 157. La mort de Coligny devieut le signal du massacre ; tous les seigneurs attaches au roi de Navarre et au prince de Conde sont massacres par les gardes, 158. Nombre des personnes qui perissent pendant trois jours, 150. Froide tranquillité des femmes de la cour , 160. Indécision de Cathe-

lui demander une retraite et un appui en faveur de la princesse, L, 427. Issue de sa mission, 428. Il va trouver à Metz M. d'Epernon, 430. Sa mésintelligence avec lui à Angoulême, 440.

Rue (Jacq. de), convaincu par ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner le roi Charles v, est condamne par le parlement; son supplice, 105.

Rurré, ami de Duguast, favori de Henri III, calomnie la reine de Navarre auprès du Roi, XXXVII, 65. Comment cette calomnie est dé-

couverte, 69.

RUFFEC, gouvern. d'Angoulème, refuse l'entrée de cette ville au duc de Montpensier, qui vient en prendre possession au nom de Monsieur, XLV, 125.

Ruggieri (Côme), accusé de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, est interrogé par le président de Thon; ses réponses, XXXVII, 517. Il est remis en liberté, 518. Son injustice envers le

président, 519. Sa mort, 520. Rugaτ (le seign. de) est fait pri-sonnier près de Château-Chinon,

XIV, 6.

Runénit (le sieur de) achève la déroute des Lorrains devant Sedan, XLI, 134. Fait échouer l'en-treprise de Le Gaucher sur Villefrache, XLIII, 352.

RUSCELAY, ayant dit devant le Boi que la cour étoit une peste plus forte que celle qui régnoit, et sur laquelle l'autre ne pouvoit mordre, se reire aussitôt, craignant la colère du Bo, XLV, 283.

RUSSANGES et FRÈTE dénoncest aux juges les maisons particulères où se font les assemblées secretes des protestans, et les noms des copables, XXXIII, 3o.

S

SAAD-EDDIN, historien arabe, dit que le roi de France se seroit sauvé s'il eût voulu, III, 42. Rapporte autrement que les autres historiens les conditions mises à la liberté du Roi,

SACQUESPÉE (Ant.), échevin de la ville d'Arras, est arrêté comme vaudois; noms de quelques autres arrêtes comme lui, ou qui prennent la suite; procédure à cet égard, XI, 74. Sentence rendue par l'inquisiteur de la foi dans la ville d'Arras, 83.

SACREMORE, commandant pour Mayenne 3,000 arquebusiers, me-nace la ville de Beaune, XXXV, 321. (Mem. de Tavannes.) — Est tué par ce duc pour quelques propos tenus touchant son mariage avec la fille ainée de madame de Mayenne, XLV, 345. (L'Estoile.)

Sabolet, évêque de Carpentras, fait tous ses efforts pour convertir les vaudois; il suspend pendant cinq ans l'exécution de l'arrêt du ment d'Aix contre les vaudois, XVII.

174. San (Hiéronyme), capit. italies, est tué dans un combat livré près de

Santia, XXIX, 556.

Sagzasz: quelles sont les qualités qui constituent la vraie sagesse, Vl, 4.

SAGONNE (la demoiselle), une des filles de la Reine, est ignominiessment chassée de la cour pour son commerce avec le baron de Terme, XLVII, 431.

Saignus (Franç. de), seign. de 🕒 Garde, conseiller en la grand'chambre, attaqué d'une fièvre violente. se jette dans la rivière et se nuic.

XLV, 176.

Sainctes (Claude de), évêque d'Evreux , pris au fort de Louviers, e envoyé par devant le parlement de Caen pour être jugé sur des écrits dans lesquels il pretend justifier le meurtre de Henri III, XLVI, 165.

Sainctorens (le capit.) est 🕬-

atluc à Cahors, où il ligence, et s'en rend mivent les protestens nent, XXII, 102. L de) prend la croix, fie le château de Ci-

ж ( le comte de), sura maison du duc d'Ae penciant le desastre Anvers; insensibilité ette perte, XLV, 250. Aw (Honorat de Beaude), résiste seul à l'at-l-de-Cé, où il est fait

485. m (Guill. de), docteur e par ses talens, mais I fougueux et irascin livre dans lequel il monastique; est con-Pape, obligé de fuir, ame un martyr par ses

132. if (Guichard d'Albon, impare de la ville de pusillen, XIII, 209. it (le capit.) est blessé ie devant S.-Quenun,

ig (le seigneur de) est our et fait maréchal de 38. Abuse de l'a conmr l'esprit d'Henri ii plus grande part à ses 39. Est fait prisonnier le S.-Quentin, 71. Est silieu du désordre de Dreux, 110. Introd) risonnier à la bataille 1, XXIV, 202. E-t tuć e Dreux, 378. (*Mém*. ) - Obtient le bâton par le moyen de M. e, XXVI, 178 et suiv. ccepter la lieutenance nie à M. de La Vieilletenvoye en ambassade 4333. Son arrivée dans Il refuse le traitement les Anglais; comment nvie, 336. Fait dire la m botel par ses numoot qu'aucun Anglais en ait connoissance, 337. Donne au roi Edouard le cordon de S.-Michel; détails sur cette cérémonie, 339. Prend congé du Roi, et repass en France, 344. (Vieilleville.) — Rava-ge le comté de S.-Paul, le bailliage de Hesdin et une partie de l'Artois, XXXI, 235. Marche aur Mariemhourg, 250. S'en rend maltre par composition, 251. Attaque et prend Cateau-Cambresis, 308. (Comm. de Rabutin.) - Se rend maître du château et de la ville de Poitiers pour le Roi, XXXIII, 198. Est tué à la bataille de Dreux, 247. (Mem. de Castelnau.) XLV, 56.

SAIRT-ANDRÉ (Albert de), envoyé gouverneur a Montpellier, y rétablit l'ordre, XXXIV, 342. (Mém. de Gamon.) — Est tue à Nismes dans son lit, 377. (Philippi.)

SAINT-André, gentilh. provençal, est tue à la bataille d'Arques; sa ressemblance avec le duc de Mayenne fait croire un moment que ce chef de la Ligue a été tué, XLIV, 575.

SAINT-ANDRY (le seign. de) defeud avec courage la ville de Térouane contre les Flamands, XIV, 84. SAINT-ANGE (le marq. de) est tué

au commencement de la bataille de Pavie, XVII., 486. SAIRT-AUBAN (le capit.) est cause de la prise du fort de Sienne, XXI,

SAIRT-AUBIR (le capit.) est tue au siege de S.-Paul, XIX, 23 .

SAIRT-AURIN (le sieur de, forme le projet de livrer Marseille à l'Empereur; comment ce projet est découvert , XXIX, 95

SAINT-BARTHELEMT (MASSACRES de la) : details sur cette horrible journre; aspect de la cour la veille au soir, XX, 155. Augoisses de Charles 1x, emotion de sa mère, 157. La mort de Coligny devient le signal du massacre ; tous les seigneurs attachés au roi de Navarre et au prince de Conde sont massacres par les gardes, 158. Nombre des personnes qui perissent pendant trois jours, 159. Froide tranquillité des femmes de la cour, 160. Indécision de Cathe-

rine de Médicis et de Charles 1x après le massacre; ils ont recours aux promesses, 161. (Introd.) XXV, 296 et suiv.; XXXIV, 66 et suiv. Causes et motifs de ce massacre, et part qu'y ont prise la Reine mère et son fils Henri, XLIV, 496. (Villeroy.) - Prédiction de cette journée, XLV, 67. Vers sur cette journée, faits par des protestans, 75. Bruits répandus d'une nouvelle S.-Barthelemy après la mort d'Henri IV, XLIX, 84. (L'Estoile.)

SAINT-BAVON (l'abbé de) est envoyé de la part des habitans de Gand vers le duc de Bourgogne pour of-frir leur soumission, X, 153. Vient au devant du duc demander pardon

pour la ville, 154.

SAINT-BELIN (Geoffroy de), seign. de Saxe-Fontaine, est tué à la bataille de Montlhéry, XI, 368; XIII,

SAINT-BLANCART, gentilh. français, est tué à l'affaire de S.-Blanceau, en combattant avec les Anglais contre son roi, LI, 37. Sa mort devient funeste aux Anglais, 38.

SAINT-BLIMON (le capit. de) meurt en Danemarck avec plusieurs guerriers envoyés par François i au secours du roi de ce pays, XVII,

SAINT-CHAUMONT prend la ville d'Annonay sur les huguenots, et l'abandonne après l'avoir pillée, XXXIII, 287. (Castelnau.) — XXXIV, 307. Il revient à Annonay, l'assiège, et s'en rend maitre de nouveau, 308. Nonobstant la capitulation qu'il a accordée, il passe les habitans au fil de l'épée, pille et saccage la ville, 309. Y revient une troisième sois, et y exerce d'horribles violences, 312. Fait un traité avec les habitans d'Annonay, 319. Les somme de se rendre au Roi; va trouver Henri III à Avignon; se retire à Tournon, 324. (Gamon.)

SAIRT-CHAUMONT (le marq. de) est envoyé à Mantoue pour les intérêts de M. de Nevers, et essayer de détacher M. de Savoie des Espagnols, LI, 91. Est blame de sa conduite

pendant l'élection du pape lanccent x, et d'avoir trop favorisé le cardinal Pamphile, 315. Est rappelé

et confiné dans sa maison, 317. SAINT-CIRE (le seign. de), lieuten de 50 hommes d'armes, est blessé à la prise des forts de la terre d'Ore.

XXI, 70.

SAIRT-DERIS (bataille de), livrée en 1567 entre les protestens et les catholiques, XXXIV, 200; XXXVI,

Saint-Espart (ordre du) : per qui il est fondé, XLIII, 2. Condition pour être reçu chevalier; cérémonie de réception, 3. Costume des cheraliers, 4.

SAIRT-ESTRVE, enseigne du capit. Cavagnes, est tué au siège de Coui,

XIX, 395.

SAINT-GELAIS (Melin de), poète, est admis à la cour de François 1; 24 heureux impromptu, XVII, 151.

SAIRT-GELAIS attaque la ville de Niort, et s'en rend maltre pour le roi de Navarre, XXXVIII, 480.

SAINT-GENIEZ (le capit.) rend h place de Chusi par capitalatios, XXI, 402.

SAINT-GEORGES (le capit.) presd clusieurs villes dans la Francie Comté, XLVII, 126.

SAINT-GERMAIN (le baron), de parti de la Ligue, voulant se saver d'Etampes, est pris et a la tête trachée, XXXIX, 185.

SAINT-GERMAIN, maître des comptes, fait une banqueroute de 400,00 écus, XLVIII, 253. Lai et son commis Josse sont condamnés à être per dus en essigie par arrêt du cos d'Eust, XLÏX, 158.

SAIRT-GERMAIN, gentilhomme de la Normandie, est décapité pour charmes et sorcelleries ; détails sur ce sujet, XLVIII, 130.

SAINT-JEAN-D'ANGELT est assign er les troupes du Roi; détails 🕶 les opérations de ce siège, L, 507 et suiv. Capitulation de cette place,

512.

SAINT-JEME (le sieur de) est fait prisonnier dans un combet livre près de Casal, XXIX, 361. lunas, gentilhonme gaspar le Roi de veiller sur e de Jean-Louis, marquis s, obtient du capitaine d'Aguerres la forteresse dans le marquisat de Saa garde au nom du Roi,

TLIAN (le capit.) est tué B Pavie, XVII, 460.

ULIER, genülh., favori de larguerite, est tué d'un istolet par un autre gen-XLVII, 526.

ust (le sieur de) charge savoyardes commandees iencho de Salines, et les route, XLIII, 349.

AUBERT (le sieur de ) s'as-nan et Dol pour le parti , surprend la ville de Josge le château, XXXIX, tu par le sieur de La Trem-III, 339. Reunit des trounouveau battu, et se sauve rande perte dans Dinan, n. de ('a) et. ) - lacuteto de Mercuur, il est detagne par le marechal de LVII, 207. (Mém. de

tora (Amaury de ) défait ignons près de Blanqueicardie, VIII, 92.

laza (le seign. de) est meier à la Conctergerie du poursuite de M. Coignet irtrain, qui se plaint d'awellement battu par lui i, XLV, 206.

tora, gouvern. du Catelet, nne a mort pour avoir le place aux Espagnols,

re (le neur de), beanmte de Brasac, est charge de voir ce comte, it de de son devoir, XLII, 189. s entrevues avec lui sous affaires particulières, 194 . l'ordre dans l'aris avec les yales; est charge par le er les cardinaux de Plaie Pelleve, et les duches-

ses de Nemours et de Montpensier, qu'il ne leur sera fait aucun mal, 203. Est tué au siège d'Amiens, XLIII, 362. (Mém. de Cayet.) Est disgracie par Henri III; causes de cette disgrace, XLV, 195. Donne un soufflet à un gentilhomme en pré-sence du duc d'Alençon, 247. Est chargé par le Roi de conduire hors de Paris les Napolitains et Espaguols, XLVII, 26. Est tué au siège d'Amiens. 210. (L'Estoile.)

SAIRT-MALO (le capit.) est tué pres de Saverne, à la bataille livrée aux paysans révoltés, XVIII, 6.

SAINT-MALIN (le sienr de), un des quarante cinq gentilshomme du Roi, est tué à la prise du faubourg Suint - Symphorien pres de Tours; cruautes qu'exercent sur son corps les soldats de la Ligue, XXXIX, 134. ( Mém. de Caret.) - Accuse d'avoir douné le premier coup de poignard an duc de Guise, il est tue au faubourg de Saint-Symphorien de Tours; son corps est livré au duc de Mayenne; par arrêt du grand prevôt de ce prince, on lui coupe le poing et la tête, et on le peud par les pieds, XLV, 400. Mem. de L'Estoile )

SAIRT-MARG (le baron de) est tué en duel avec trois autres gentils-

hommes , XLVII. 468.
SAINT-MARTIN , porte-enseigne du seigneur de Villelion, est tue au siège de Saint-Paul, XIX, 234.

SAIRT-MARTIN (le capit.), gouverneur du château de Vincennes, resiste pendant un an aux menaces des Seize, XXXIX, 10.

Saint-Martin, soldat de la compagnie du capitaine Saint-Matthieu, est constitue prisonnier, pour les propos qu'il a tenus à la veuve de ce capitame, XLIX, 12.

SAINT-MAURICE, medecia de profession, est fait prisonnier avec piusicurs sorciers et faux-monnoyeurs, XLVIII, 167.

SAINT-MEAGRIN, favori du Boi, et amant prefere de la duchesse de Guise, est manssine de nuit en sortant du Louvre, XX, 188. (Introd)

- Est frappé de trente-cinq coups mortels dans la rue du Louvre; il n'est fait aucune poursuite sur cet assassinat, XLV, 172. Paroles du roi de Navarre à cette occasion; vers faits sur Saint-Mesgrin, 173. (Mem. de L'Estoile.)

SAINT-MESME, gentilhomme de la chambre du Roi, est envoyé aupres du l'ape pour lui annoncer la naissance du fils aîné de François 1, et

le prier d'être parrain, XVI, 325. SAINT-MICHEL, gentilhomme, second de M. de Candale, est tué en duel par M. de Pontgibaud, second

de M. de Schomberg, L, 558 Saint-Morts (Etienne de) monte à l'assaut de la tour de Schendel-

beke, X, 134. SAINT-OMER (Henri de) accompagne Dugue-clin marchant sur Bur-

gos , IV, 349. SAINT-PAUL (le comte de) se signale

à la bataille de Pontvallain, V, 86. SAINT-PAUL (le comte de), un des généraux les plus distingués du duc de Bourgogne, soulève le peuple de Paris, renverse le gouvernement; obtient le commandement de cette ville, arme la populace; chefs de la troupe nommee milice roy ale, VI, 294. Il arrache au Roi et au Dauphin un ordre qui enjoint au duc de Bourgogne de se rendre à Paris, 295. Etat d'anarchie où se trouve la capitale; les bourguignons proscrivent les armagnacs, 296. Saint-Paul ordonne de fréquentes sorties pour faciliter l'entrée du duc de Bourgogne, 298. Reçoit de lui l'épée de connétable, 299. (Tabl. du reg. de Ch. ri.) - Est envoyé au comte d'Alençon pour le réduire à l'obéissance du Roi; se rend maître de S.-Remy, soumet plusieurs places, VII, 255. Se rend maître de la ville de Coucy, 256. Met le siège devant une forteresse du Barrois, nommée Neuville; s'en rend maître, 271. Meurt à Ivuy, 272. (Mem. de Fenin.)

SAINT-PAUL (le comte de), fils du précédent, chargé du commandement de Paris, fait rendre au duc de Bourgogne des honneurs qui ré-

veillent les passions, VI, 352. Se rend au congrès d'Arras au nom de la Reine, 353.

SAIRT-PAUL (Jacq. de) prend per composition la ville de Seint-Sauveur-le-Vicomte, de concert avec les maréchaux de Loheac et de Bre

tagne, VIII, 551.

SAIRT-PAULOU POL (le comte Lous de) poursuit les Gantois rebelles, X, 83. Les défait au village d'Ovemaire, et leur prend un grand sonbre de prisonniers, 93. Les attaque au village de Vasselle ou Baerne 98. Leur prend leurs chariots et leur artillerie, 101. Son vœu au banquet du duc de Bourgogne mécontente œ prince; il donne une grande sète a Cambray, à laquelle personne de l'hi tel du duc n'assiste, 209. Se lie svec le comte de Charolois, 234. Le set dans la guerre dite du Bien public. 235. Est fait connétable de France par le Roi, et se détache du parti de comte, 246. (Mém. de La Marche.) - Vient auprès du duc de Bourgogne demander main-levée de sa terre d'Enghien; le duc lui reproche plusieurs crimes secrets, XI, 54 L comte s'excuse en vain, la mam-levee lui est resusée; cause principale de ce resus, 55. (Du Clercy.)—Il implore la clémence du Roi; se be intimement avec le Dauphin, 166. Cherche à exciter des troubles; me de venir rendre hommage pour celles de ses terres qui relevoient de la couronne, ne se rend à la cour qu'avec un sauf-conduit; ne pret être détaché des intérêts du conte de Charolois, 262. (Introd.) - Se rend aupres de lui, 342. Commande ses troupes sous son nom, 344. E4 fait connetable de France, 413. Esaie inutilement de détourner Chales, duc de Bourgogne, de marche contro les Liégeois; réclame la retitution des villes de la Somme, 41. Entre dans Suint-Quentin au nom du Roi , XII, 9. Offre au duc de Bour gogne de lui remettre cette ville, s'il veut douner sa fille en mariage an duc de Guyenne, 13. Haine entre ces deux seigneurs, 19. Il devient super!

duc de Bourgogne et au Roi, 84. urquoi, 85. Comment il est dére cuncmi et criminel envers les ax princes, 88. Obtient une envue du Roi et l'oubli du passé, . Est déclaré ennemi du bien puc, 120. Sa conduite equivoque re le Roi et le duc de Bourgogne, 1. Envoie à ce dernier une lettre créance pour le roi d'Angleterre, promet de remettre la ville de int-Quentin dans les maius de ce , 131. Mécontent de la trève arée entre Edouard et Louis, enie au premier son confesseur pour agager à ne point ajouter foi aux nesses du roi de France, 147. fres qu'il lui fait faire, 148. Ene au roi de France un de sea sereurs pour excuser sa conduite, rant de l'aider à réduire le due de argogne et à chasser les Anglais, Embarras da counétable; d mande au due une lettre de sûe pour se rendre auprès de lui, i. Se rend à Mons, 172; y est arr, et conduit à Peronne, 174; puis re au roi de France et mené à ris, 177. Est coudamné à mort; 18 ses biens sont confisqués; déls sur ses derniers momens, 178. h. d. Commes., - Il part de S.nis avec une troupe de Bourguious, et va attaquer le pont de int-Cloud, dont il se rend maitr : r composition, XIII, 279 Rend de inds services au comte de Charos à la bataille de Montihery, 283. res le traite de Couffans, dine se le Roi; est créé connetable de mer, 3 m; gouverneur de la Norndie, 348. Se range du parti du c de Bourgogne, XIV, 13. Ecrit roi d'Angleterre pour lui repro-ir son tente avec Louis x1; ses tres sont envoyees par Edouard roi de France, 17. Est remis au avoir da Roi par le duc de Bairme, et con luit à Paris, 16. De-la circ sustancies aur son procès et i exécution, 20 et suiv. J. de

Saist Park Hady de , frere du anetable de de nom, est blesse au combat d'Arras, XII, 115. (Comines.) — Est fait prisonnier, selon les Chron. de J. de Troyes, XIV, 7.
SAINT-PAUL (le comte de), de la

maison de Lorraine, est surpris et défait près de Milan par Autoine de Leves, XVII, 102. (Introd.) — Reprend la ville de Mouzon, que le bătard de Nassau abandoune, 319. Preud la ville et le château de Bapaume; rase plusieurs forts enneinis, 324. Reprend le château et la ville de Bapaume, qu'il brûle et rase, 301. Dat les ennemis et les poursuit jusqu'aux portes de Douay, 395. Gàte les vivres de Dourlens, et se retire à Corbie pour faire tête à l'ennemi, 398. Surprend les Anglais et leur tue 5 on 600 hommes, 399. (Du Bellay.) - Remet sous l'obeissance du Roi le pays de la Tarentaise; pille la val-lire et même la ville de Conflans, XIX, 182. ( Mem. de Du Bellay.)

SAINT-PAUL (Ant., dit le capit.), chef de ligneurs, est défait par les troupes royalistes, XXXIX, 106. Reconduit le légat Caetan sur la frontière de Lorraine; sarprend Villefranche, XL. 164. Devient maréchal de France du duc de Mayenne, et lieutenant general de province; son arrogance et ses hauteurs, XLII, 339. Il est tue par le duc de Guise; a quelle occasion, 341. (Mem. de Cayet.) — Est reçu maréchal de France, XLVI, 470. Est tue par le duc de Guise, XLVII, 48. Sa femona ordre du duc de Mayenne de sortir de Reims, 49. Vers faits sur ce capitaine, 50. L'Estode.)

SAINT-PALL le capit.), du parti de la Ligue, est blesse et meurt lors de la reduction de la ville de Beaune, XLIII. 24.

Saint-Paul ie comte de) entre avec ses troupes dans la ville de Ham en Picarche, et assore au Roi la conquête de cette place, XLIII, 40. (Vém. de Cavet.) — Plaintes adressées au Roi contre lui par les protestans, XLVIII, 287. (L'Estude.) — Il est ramene par se femme dans le parti du Roi, qu'il avoit abandonne pour suivre le parti de M. le

prince, L, 319. (Fontenay-Mareuil.) SAINT-PERN (Bernard de), un des assistans de Duguescliu au combat en champ clos livre pres de Pontor-

son, IV, 209.

SAINT-PETRE (le capit.) est blessé au siège de Fossano, XVIII, 478. Est tue au siège de Coni, XIX, 305.

SAINT-PHALLE, gentilh., hat en pleine rue à coups de bâton M. Du-plessis-Mornay, XLVII, 217. SAINT-PIERRE-AUX-LIENS (le car-

dinal de), legat du Pape, vient en France, XIV, 92. Honneurs qu'il y reçoit, 93. Ne peut faire un accord entre le Roi et les Flamands; obtient l'élargissement du cardinal La

Ballue, 94.

SAINT-POL (François de Bourbon, comte de), frère du duc de Vendôme, est envoyé à la tête d'une armée en Italie; noms des seigneurs qui l'accompagnent, XVIII, 72. Il soumet toutes les places entre le Pô et le Tesin; se réunit à l'armée vénitienne; assiége Pavie, qui est prise d'assaut, 73. Tente inutilement de reprendre Genes, et se retire à Alexandrie, 81. Renouvelle sa tentative sur Génes avec aussi peu de succès; se rend maître de Morterre et de Novarre, 82. Est surpris par les arquebusiers espagnols, 84; et force à la retraite, 85. Est fait prisonnier et conduit à Milan, 86. Est envoyé en Savoie à la tête d'une armée; s'en rend maître sans résistance; force Montmeliant à capitu-

SAINT-POL (Jean, batard de), seigneur de Hauthourdin, soutient une entreprise d'armes à S.-Omer contre un chevalier allemand, IX, 456. Détails sur ce pas d'armes, 457. Défend une autre entreprise à Bruges contre Béarne de Foix, 464. Est nomme par le duc de Bourgogne lieutenant general du comte de Charolois dans la guerre du Bieu public, X, 286.

SAINT-POL, gentilli., fait entrer heureusement un convoi dans Paris, XLVI, 55.

SAINT-PREUIL (M. de) est envoyé

à Corbie pour exhorter la garnison et les habitans à se bien defendre contre les ennemis; comment il exécute sa commission; peu de succes qu'on en retire, LI, 257. SAINT-QUENTIN (bataille de), li-

vrée en 1557 : causes qui aménent cette bataille, XXXII, 49. Detail, 51. Noms des seigneurs et capitaines qui y sont tués, ou blessés, ou pri-sonniers, 57. Cruel carnage qui s'y fait des soldats français, 58. (Coms. de Rabutin.) — XXXIV, 22. Faute du connétable, 25. Noms des seigneurs tués ou faits prisonniers, 28. (Mém. de Mergey.)

SAINT-QUENTIN, capit. des Wallons, est arrêté par ordre du duc de Feria parce qu'il ne parle que de paix, XI.VI,626. Délivré par le Roi, il lui offre ses services et reste au-

près de lui, XLVII, 4.

SAINT-REMY (le seign. de) travaille avec ardeur à la défense de 5-Quentin, XXXII, 82, 84 et 452.

SAINT-ROMAIN (le seign. de), à la tête de 700 hommes du Dauphine, se rend maître d'Aunonay; y brûle les églises, brise les cloches, et se retire su bout de huit jours, XXXIV, 311. Se rend dans la Guyenne, la Saintonge et le Poitou, 312 Entre de nouveau dans Annonay, dont il épargne les prêtres et autres cathol-ques, 321. Y établit à ses dépens use garnison, 322.

SAIRT-ROMAIN (Jean de), procureur général du Roi au parlement de Paris, s'oppose à l'execution des lettres patentes portant abolition de la pregnatique sanction, XIII, 360. Reproche à La Balue, évêque d'Evreux, de s'être chargé de la poursuite de l'expédition de ces lettres.

SAINT-SEVERAIN (Robert de), vaillant capitaine, est chassé, puis rappele a la cour de Milan, XIII, 9. Est quelque temps d'accord avec Ludovic Sforce, 10. Forcé de lai céder, se met au service des Venitiens, 11.

SAINT-SEVERIN (Galéas de), comnandant de l'armée de Ludovic



a du pays de Caux, est fait fer devant Caudebec, puis

, VIII , 479.

E-SONGRE OU SAIRT-SERE, écoyer, et gouverneur du de Bourgogne, arrête ce la l'assaut d'un boulevard de st emptehe que son imprualeur ne soit nuisible à l'arduc, X, 92.

Sonus (le marq. de), frère de Nemours, succède aux biens de son frère, XLIII, as soumission au Roi; conqu'il en obtient, 249.

-Surrice, gentille, fils alné neur de ce nom, est tué au de Blois par le vicomte de XLV, 145.

r-Sulpick (le sieur de) est tué i de Rouen, XLVI, 231. r-Suns (M. de) surprend

r-Surin (M. de) surprend en chasse M. de La Chennaye, cette place aux protestens de belle, L., 520. Est fait prisonms une eglise où il s'est rei, 533.

r-Vallies (le seign. de) vient sur les boulevards de Paris, le feu sux barrières, VIII,

e-Vallier (le seign. de), acètre du parti du connétable irbon, est arrêté, et envoye ier au château de Loches i évêques d'Autun et du Puy, 32. (Panég. du Chev. s. repr.) ie de detourner le connéta-Bourbon de l'entreprise à lail s'est engagé envers Charles-XVII, 60. Est condamné à obtient sa grâce sur l'echasis. Est couline dans une priif. (Introd) — Est arrête à 41 f. (Du Bellay.) ive-Beuve (la dame de), coua cheval. d'Aumale, se moque

des dames et demoiselles qui vont voir leurs maris à la Bastille, XLV, 396.

SAINTE-COLONDE (le seign. de), lieuten. de la compagnie du seign. de Lautrec après la conquête de la Navarre par le seign. de Lesparre, conseille à ce seigneur d'entrer en Espagne; suite funcate qu'a ce conseil, XVII, 287. Il fait entrer des troupes dans l'avie, mais ne les seocnde pas, 375.

SAINTR-COLONDE, FAVAS et POR-DIAC, faits prisonniers à Orthes per le comte de Montgommery, sont déclarés criminels de lèse-majesté comme sujets de la reine de Navarre, et exécutés XXXIII éco.

exécutés, XXXIII, 472.

SAINTE-ESTEPHE (le capit.) est tué au siège de Thionville, XXI, 435;

XXXII, 183.

SAIRTE-For, lieuten de la compagnie de gendarmes de M. le prince de Condé, échappe à la déroute de S.-Quentin, XXXIV, 26.

SAINTE-HÉLÈNE (Claude de ), seigneur de S.-Bouvot, offre de disputer le pas d'armes tenu à Châlonssur-Saône per Jacu de Lalain, X.27.

sur-Saone per Jacq de Lalain, X, 27.
SAIRTE-MARIE (le capit. de) est
tue su siège de S.-Germain, XIX,
484

484. SAINTE-MARIE (le capit.) rend aux Français la place de Montmé-

dy, XXXI, 110.

SAINTE-MARIE DU MONT presse le sieur Duplessis-Mornsy de répondre à ceux qui out accuse de faux son livre de l'Institution de la sainte Eucharistie, XLVII, 268. Laisse en mourant tout son bien à ses parens, quoiqu'ils soient de la religion réformée, qu'il a toujours détestée, XLVIII, 80.

SAINTE-MARTIE (Scévolede) com-

SAINTE-MARTHE (Scévole de) compose des vers à l'honneur du Boi sur la défaite des reltres, XLV, 343.

XVII, 60. Est condamné à obtient sa grâce sur l'echa-33. Est confine dans une priig. (Introd) — Est arrête à contre l'empereur Alexis, 198. Fait la guerre dans la Natolie, 322. Est rappele auprès de l'Empereur, 344. Est scheval. d'Aumale, se moque chargé de défendre et de garder la ville de Selivree, 392. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Va delivrer 20,000 prisonniers, 418. Fortifie le château de Charax, 426. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de défendre Charax et le pays, 442. (Ville-Hardouin.) - Envoyé contre Vatace, est tué dans un combat, 473. (Decad. de l'Emp. lat.)

SAINTE-REINE (mademoiselle de) donne par permission du Roi son hôtel de Mézières pour commencer le noviciat des jesuites, XLVIII, 419.

SAINTE-SEVÈRE (le maréchal de), homme hardi et de grande entreprise, maintient une discipline honorable parmi ses troupes pendant le siège d'Orléans, VIII, 146.

SALCÈDE (Pierre de), gentilhomme espagnol au service de France, vient à bout de rompre le pont de Carignan avec le secours de Bl. de Montluc, et par ordre du seign. de Boutières, XX, 496.

SALCÈDE (Nicolas de) est condamné à être tiré à quatre chevaux pour fausse accusation d'une conjuration des princes et seigneurs catholiques contre la personne du Roi, XXXVI, 83. (Voir aussi, sur ce qui concerne Salcede, XXXVII, 312 et 328; XLIV, 34; XLV, 166 et 236.)

Sale: ce mot désignoit autrefois le château ou la maison d'un seign. de village, III, 297. Les habitans de la basse Navarre l'emploient encore dans le même sens, 298. Opinions de quelques auteurs au sujet du nom de saliens, tiré de celui de sala ou sale, 299.

SALEBRUCHE OU SALISBURY (le comte) se croise avec le Roi, II,

203.

SALERNE (Antoine de San-Severin, rince de), se rend auprès du roi de France; comment il est traité, XIII, 9. (Mem. de Comines.) - Fuit un voyage à Venise; expose au sénat les plaintes et les projets des Napolitains; réponse du sénat, XIV, 199 Vient à Paris, et dispose Charles viii à faire un accueil favorable

à l'amhassade de Ludovic Sferœ. 206. Se retire au château Neuf de Naples au moment où le roi Ferdi nand rentre dans cette ville; noms des autres seigneurs qui s'y retirent avec lui, 265. (Tabl. du regn. de Ch. r.111.)

Sales (le capit.) est blessé au sicge du château de Rabastens, XXII.

Sales (M. de), gouverneur de Navareius, remet cette place entre les mains du Roi , L , 496.

SALIGNAC (Jean de Gontani, sieur de Biron, baron de), refate d'entrer dans la Ligue, XLV, 206. Est chargé par le Roi de conduire hors de Paris les Espagnols et Na-

politains, XLVII, 26. Salignac, seign. de Fénelon: es Mémoires contiennent la relation du fameux siège de Metz; grande idée qu'ils donnent du duc de Guse, XX, 13. On y trouve aussi le relation du siège de S.-Questin. écrite par Gaspard de Coligny; brillantes qualités de ce béros; son opiniatreté inflexible, 14. Il ecut cette relation dans sa prison de L'Ecluse, 15. (Introd.) — L'époque de la naissance de Salignac est incertaine; il prend le parti des armes. se jette dans Metz, écrit la relation du siége de cette ville, XXXII, 239. La clarté en fait le principal mérie; elle est traduite en italien; Salignac prend part à la victoire de Renti; public les événemens de la campagne de 1554; est envoyé ambens-deur en Angleterre, 240. Plaît à la reine Elisabeth, et pendant 7 ans empêche toute rupture entre les deux couronnes; est envoye de nos veau en Angleterre avec le duc de Montmorency et Paul de Poix; refuse noblement de justifier aupres de la Reine le massacre de la S.-Barthelemy, 241. Réussit à maintenir une paix apparente; est envoye une troisième fois auprès d'Elisabeth; est nommé par Henri iv amhassadeur en Espagne; meurt à Bordeaux; l'humanité respire dans son Siége de Metz, 243. Epoque de la

publication de cet ouvrage; le récit de la campagne de 1554 eut trois éditions, 245. Salignac dédie au Roi son Siege de Mets, 253. (Notice.)relation de la batuille qui vient de s'y livrer, et l'adresse au cardinal de Ferrare; extrait de sa lettre, XXXV, 340. (Mem. de Tavannes.)

SALIH, fils de Gelaledin, historien arabe. Voir son extrait au tome III,

Saun - Imad - Eddin, sultan de Damas, fait une ligue offensive et defensive avec les Francs de Syrie, et leur donne plusieurs villes; quel-les étoient ces villes, III, 5. Se décide à porter la guerre en Egypte; ses troupes làchent pied devant Acre, et shandonnent les chrétiens leurs alliés, 6. Fait un nouveau traité uvec eux, et leur cède Jérusalem, Tibériade, Ascalon, etc., 7. Lève des troupes contre les Karesmiens, 9. Perd la ville de Damas, et reçuit la ville de Balbeck et son territoire,

Salines (don Sancho de), commandant la cavalerie legère du duc de Savoie, est battu dans une embuscade, lorsqu'il veut pénétrer dans le Dauphine; il est fait pruonnier avec plusieurs de ses capitaines, XLIII , 349.

Salins Jean de), ecuyer du duc de Bourgogne, se marie à la batarde du duc de Baviere, demoiselle de la duchesse de Bourgogue ; fêtes et jontes a l'occasion de ce mariage; noms de ceux qui joûtérent, IX, 305

Saliques (terres et lois) : étymologie et origine des lois saliques , III, 299 Les Saliens formoient un peuple particulier dans la Gaule avant que les Francs y vinssent, 301. Chasses de leurs terres par les Quades, ils passerent dans celles des Romains, 302. Furent employes dans l'infanterie romaine, 303. Obtimrent la franchise des terres qui leur forent données, à condition de servir l'Empereur dans ses guerres, et d'y conduire leurs vassaux; ces terres pour cette raison ne passoient point aux filles, 304. Quand elles échéoient aux filles, celles-ci devoient se marier à une personne qui pût desservir le fief; comment les Saliens partagérent entre eux les terres que l'empereur Julien leur accorda, 305. Comment ils ont été recounus ensuite sous le nom de Prancs; différence entre les terres saliques et les terres nommées letales ou lidiales, 306. Origine des terres

franches et serviles, 307

Salisaury (le comte de) marche au secours de la ville de Crevant occupée par les Anglais, et défait les Français qui l'attaquoient, VIII, 15. S'avance avec rapidité dans l'Orléanais; se dispose à ausquer Orleans; importance de cette place pour le succès des Anglais, 31. Ne pouvant l'investir de toutes parts, concentre ses attaques sur un seul point, 32. Fait donner l'assaut au fort des Tournelles, 33. Est repousse; emploie la mine; reconnoît qu'il ne peut entrer de vive force dans la pluce; change le siège en blocus; construit des forts autour de la ville, 34. Fait réparer les Tournelles brûlees par les assièges; a l'œil et une partie du vivage em-portes par un boulet; sa mort, attribuec a la vengeance divine, 35. (Tabl du regn. de Ch. rii.) - Il defait les Français et les Ecosons à la bataille de Crevant, 93. Va pour mettre le siege devant le Mans; est attaqué pres de Seez, où il perd du monde; se rend maltre du Mans par composition, 108. Attaque le château et la ville de Ste -Suzanne, qu'il force aussi à capituler, 109. Prend le château de Mayenne la Juhaia, 110. Assege La Ferte-Bernard, et l'oblige à se rendre à discretion, Vient en France avec de grandes forces; soumet Nogent-le-Roy, Chateauneuf sur-Loire, Rambouillet, Bethancourt, Rochefort, 136. Prend d'avant la forteresse du Puiact, et en fait pendre la garnison; met le seu « Thury en Beauce ; emporte la place d'Yeuville, force le châtean chargé de défendre et de garder la ville de Selivrée, 392. Est envoyé au secours de Renier de Triht, 410. Va délivrer 20,000 prisonniers, 418. Fortifie le château de Charax, 426. Monte une des galères qui vont au secours de Squise, 440. Est chargé de défendre Charax et le pays, 442. (Ville-Hardouin.) - Envoye contre Vatace, est tué dans un combat, 473. (Décad. de l'Emp. lat.)

SAINTE-REINE (mademoiselle de) donue par permission du Roi son hôtel de Mézières pour commencer le noviciat des jésuites, XLVIII, 419.

SAINTE-SEVÈRE (le marechal de), homme hardi et de grande entreprise, maintient une discipline honorable parmi ses troupes pendant le siège d'Orléans, VIII, 146.

SALCEDE (Pierre de), gentilhom-me espagnol au service de France, vient à bout de rompre le pont de Carignan avec le recours de Bl. de Montluc, et par ordre du seign. de Boutières, XX, 496. Salcène (Nicolas de) est condam-

né à être tiré à quatre chevaux pour fausse accusation d'une conjuration des princes et seigneurs catholiques contre la personne du Roi, XXXVI, 83. (Voir aussi, sur ce qui concerne Salcede, XXXVII, 312 et 328; XLIV, 34; XLV, 166 et 236.)

Sale: ce mot designoit autrefois le château ou la maison d'un seign. de village, III, 207. Les habitans de la basse Navarre l'emploient encore dans le même sens, 298. Opinions de quelques auteurs au sujet du nom de saliens, tiré de celui de sala ou sale, 299.

SALEBRUCHE OU SALISBURY (le comte) se croise avec le Roi, II, 203.

SALERNE (Antoine de San-Severin, prince de), se rend auprès du roi de France; comment il est traité, XIII, 9. (Mem. de Commes.) - Fuit un voyage à Venise; expose au sénat les plaintes et les projets des Napolitains; réponse du senat, XIV, 199 Vient à Paris, et dispose Char-les viii à faire un accueil favorable

à l'amhassade de Ludovic Sferce. 206. Se retire au château Neuf de Naples au moment où le roi Ferdi nand rentre dans cette ville; noms des autres seigneurs qui s'y retirent avec lui, 265. (Tabl. du regn. de Ch. r111.)

SALES (le capit.) est blessé su sicge du château de Rabastens, XXII.

Sales (M. de), gouverneur de Navareius, remet cette place entre

les mains du Roi, L, 496. Salignac (Jean de Gontant, sieur de Biron, baron de), refise d'entrer dans la Ligue, XLV, 206. Est charge par le Roi de conduire hors de Paris les Espagnols et Na-

politains, XLV II, 26.

Salignac, seign. de Fénelon: es Mémoires contiennent la relation du fameux siége de Metz; grande idée qu'ils donnent du duc de Gu-se, XX, 13. On y trouve assi la relation du siège de S.-Quentin. écrite par Gaspard de Coligny: brillantes qualités de ce héros; soa opiniatreté inflexible, 14. Il eent cette relation dans sa prison de L'E-cluse, 15. (Introd.) — L'époque de la naissance de Salignac est inortaine; il prend le parti des armes, se jette dans Metz, écrit la relation du siège de cette ville, XXXII, 239. La clarté en fait le principal mérite; elle est traduite en italien; Saligne prend part à la victoire de Reau; publie les événemens de la campegne de 1554; est envoyé ambess-deur en Angleterre, 240. Plait à la reine Elisabeth, et pendant 7 200 empêche toute rupture entre ka deux couronnes; est envoyé de soveau en Angleterre avec le duc de Montmorency et Paul de Poix; refuse noblement de justifier aupres de la Reine le massacre de la S.-Barthelemy, 241. Réussit à maintenir une paix apparente; est envoye une troisième fois auprès d'Elssbeth; est nommé par Henri iv ambassadeur en Espagne; meurt à Bordeaux; l'humanite respire dans son Siége de Metz, 243. Epoque de la

publication de cet ouvrage; le récit de la campagne de 1554 eut trois éditions, 245. Salignac dédie au Roi son Siege de Metz, 253. (Notice.)-Il écrit du camp du Roi à Renti la relation de la batuille qui vient de s'y livrer, et l'adresse au cardinal de Ferrare; extrait de sa lettre, XXXV, 350. (Mem. de Tavannes.)

SALIH, fils de Gelaledin, historien arabe. Voir son extrait au tome III,

57.
SALIN - IMAD - EDDIN, sultan de Damas, fait une ligue offensive et défensive avec les Francs de Syrie, et leur donne plusieurs villes; quelles étoient ces villes, III, 5. Se décide à porter la guerre en Egypte; ses troupes làchent pied devant Acre, et abandonnent les chrétiens leurs allies, 6. Fait un nouveau traito avec eux, et leur cede Jerusalem, Tibériade, Ascalon, etc., 7. Lève des troupes contre les Karesmiens, g Perd la ville de Damas, et reçuit la ville de Balbeck et son territoire,

Salines (don Sancho de), commandant la cavalerie legère du duc de Savoie, est battu dans une embuscade, lorsqu'il veut penetrer dans le Dauphine; il est fait pruonnier avec plusieurs de ses capitaines, XLIII, 349.

Salins Jean de), ecuyer du duc de Bourgogne, se marie à la bâtarde du duc de Bavière, demoiselle de la duchesse de Bourgogue; fêtes et joûtes a l'occasion de ce mariage; moms de ceux qui joûtérent, IX,

**3o**5.

Saliques (terres et lois): étynologie et origine des lois saliques , III, 299. Les Saliens formoient un peuple particulier dans la Gaule avant que les Francs y vinssent, 301. Chasses de leurs terres par les Quades, ils passerent dans celles des Romains, 302. Furent employes dans l'infanterie romaine, 303. Obtinrent la franchise des terres qui leur furent données, à condition de servir l'Empereur dans ses guerres, et d'y conduire leurs vassaux; ces terres pour cette raison ne passoient point aux filles, 304. Quand elles échéoient aux filles, celles-ci devoient se marier à une personne qui pût desservir le lief; comment les Saliens partagerent entre eux les terres que l'empereur Julien leur accorda, 305. Comment ils ont été recounus ensuite sous le nom de Prancs; différence entre les terres saliques et les terres nommées letales ou lidiales, 306. Origine des terres

franches et serviles, 307.

Salisaury (le comte de) marche au secours de la ville de Crevant occupée par les Anglais, et défait les Français qui l'attaquoient, VIII, S'avance avec rapidité dans l'Orléanais; se dispose à auaquer Orleans; importance de cette place pour le succès des Anglais, 31. Ne pouvant l'investir de toutes parts, concentre ses attaques sur un sent point, 32. Fait donner l'assaut au fort des Tournelles, 33. Est repoussé; emploie la mine; reconnoit qu'il ne peut entrer de vive force dans la place; change le siège en blocus; construit de forts autour de la ville, 3 ¿ Fait réparer les Tournelles brûlees par les assièges; a l'œil et une partie du visage emportes par un boulet; sa mort, attribuec a la vengeance divine, 35. (Tabl du règn. de Ch. r11.)—Il défait les Français et les Ecussais à la bataille de Crevant, 93. Va pour mettre le siege devant le Mans; est attaqué près de Séez, où il perd du monde; se rend maltre du Mans par composition, 108. Attaque le château et la ville de Ste -Suzanne, qu'il force aussi à capituler, 109. Pre**nd** le château de Mayenne-la-Juh<mark>ais</mark>, 110. Assiege La Ferte-Bernard, et l'oblige à se rendre à discrétion, Vient en France avec de grandes forces; soumet Nogent-le-Roy, Chateauneuf aur-Loire, Ramhouillet, Bethancourt, Rochefort, 136. Prend d'assaut la forteresse du l'uiact, et en fait pendre la garmion ; met le seu a Thury en Beauce; emporte la place d'Yeuville; force le châtean

à se rendre; entre dans la ville de Meun-sur-Loire, 137. Reçoit Montpipeau a composition; envoie occuper Beaugency, et piller l'église de Cléry; se présente devant Orléans, dont la garnison lui livre quelques combats où périrent plusieurs Anglais; se retire pendant la nuit; fait battre le château de Beaugency, qui se rend par composition, ainsi que l'abbaye, 138. Soumet Marchesnoir, La Ferté-Hubert; envoie J. de La Poulle soumettre Jargeau, dont une partie de la garnison prend parti pour les Anglais, 139. Le 12 octobre 1428, il vient mettre le siège devant Orléans; noms des capitaines qui l'accompagnent, 140. Fait commencer la mine pour se rendre maître du boulevard; livre un rude assaut, 141. Est repoussé avec grande perte; est sur le point de faire sauter le boulevard, lorsque les Orléanais y mettent le feu; attaque les Tournelles, 142. S'en rend maître, les fortilie; en confie la garde à Glacidas, qui y place des canons et des bombardes, 143. Est renversé par l'éclat d'une pierre de canon, 144. (Mem. conc. la Puc.)

SALLE (J. Galéas de) convient avec Médequin, marquis de Marignan, de lui livrer Parme, XXIX, 77. Son projet est découvert, et il a la tête tranchée avec son complice Tagle-

fer, 78.

SALLEZART entre avec sa compagnie dans le parc du duc de Bourgogne devant Beauvais, y brûle trois tentes, et se retire emmenant avec lui plusieurs picocs d'artillerie, XIII, 422. Fait conduire a Amiens et à Beauvais tout le grain conpé dans la Bourgogne par les troupes du Roi, ainsi que des prisonniers, du bétail, etc., 454.

du bétail, etc., 454. Satonon, juif, achète le roi Pierre-le-Cruel, et en devient le

maitre, V, 17.

SALUCES (Michel-Antoine, marq. de), est envoyé vers Milan, XVII, 457. S'empare d'un faubourg de cette ville; est recu par les habitaus après la retraite du vice-roi de Naples, 458.

Son expédition contre Varas, dans laquelle il fait prisonnier Hugues de Montcade, gouverneur de Gêne, et se rend maître du vaisseau amiral de cette ville, 465. Abandonne le siège de Milan, XVIII, 23. Se rend à Plaisance, qu'il préserve d'une attaque, 24. Fait de même pour la ville de Florence, 26. Prend le commandement de l'armée devant Naple, après la mort de Lautrec; opère sa retraite sur Averse, 75. Est blesse, capitule avec le prince d'Orane; texte de la capitulation, 76. Est conduit en litière à Naples, où il meurt, 78.

SALUCES (François, marq. de), intrigue avec Ant. de Leve, et cherche à se détacher du parti de la France, XVIII, 402. Trompe les capitaines français qui sont sous ses ordres, 456. Trompe le Roi laimème par de faux rapports, 460. Sa trahison et sa révolte se découvrent, 468. Sa lettre au Roi pour lui demander congé, 472. Vrais motifs de sa défection, 473. Vient truver son frère Jean-Louis, qui a été investi du marquisat à sa place; l'attire hors de Carmignolle et le fat prisonnier, XIX, 152. Est tué as siège du château de cette place,

Salvoison (le capit.) est charce de surprendre le château de Milas, XXIX, 107. Cette critreprise échour, Salvoison est arrêté, puis délivré par l'Empereur, 112. Est nomme par le Roi comment il contribue par sa diligence à la prise de Casal, 35o. Ea est nommé gouverneur par le Roi, 378. Contribue à la déroute des Impériaux près de Sartirene, XXX. 91. (Du Villars.) — S'empare de la ville de Casal par ruse, XXXI, 368. (Comm. de Rabutin.)

Samenuit (Eustache de) prend la croix, I, 104. Est nomme par l'empercur Baudouin pour garder Andrinople, 204. Se voyant assiege par le marquis de Montferrat, envoie des courriers à Constantinople,

**30**0.

Samoucius (Joannès), chancelier de Pologne, meurt fort regretté, XLVII, 495.

SAMPETRE, de Corse, est tué en faiant la guerre dans ce pays, XXV, 24. (Mdm. de Tavannes.) — Prend

et saccage Ajaccio, XXIX, 248.

(Du Villars.) Sanczazz (le maréchal de) est envoyé per Duguesclin mourant se commandant du château de Randan pour le sommer de se rendre; sa préence d'esprit en cette occasion, V, 138. (Anc. Mem. sur Duguesolin.) - Il rejette noblement les propositions qui lui sont faites pour la charge de connétable, 182. Est charge d'un commandement important dans la guerre de Flandre, 191. Par ses sages dispositions, procure aux Français une victoire complète à Rosbec, 193. Soumet la Provence. 202. Est fait connétable, 247. (Tabl. du règ. de Ch. ri.)

SANCERRE (le comte de) est tué à la bataille de Marignan, XVI, 103.

SANGERRE (Ch. Du Beuil, comte de), est tue au siege de Hesdin, XIX,

SARCERRE (le comte de) est charge de la defense de S.-Dizser, XVII, 170. Trompe par un faux ordre, il le rend à l'Empereur, 171; XIX, 535 et mir.

Sancués, joinite, auteur d'un livre intitule de Matrimonio, defenda comme abominable, XLIX, 183.

SANGUIN, chanoine de Notre-Dame, et l'un des Seize, est rappele à Paris, et reintegre dans ses biens et bénefices, XLVII, 136.

SANGUIN, provôt des marchauds, porte plainte au Roi contre Chalau ges, inventeur des offices de nouvelle creation, XLVIII, 294.

Sanoc (Le Castellan de) écrit à l'electeur de Saxe comment s'est faite l'election du duc d'Anjou pour roi de Pologne, XXXVIII, 173.

SARRAC (le seign. de) s'acquiert un grand honneur dans la defense de l'arme, assiègée par Gonzague, XXI, 78. (Comm. de Montluc.) — Reprend le châtean d'Enery, à 3 lieues de Mitz, XXXI, 392. Pala le siège de La Charité, qu'il lève après quelques assauts pour aller à celui de Chatellerault, 473. (Comm. de Kabutin.)

Sansar, banquier, mordu par un chien enragé, est guéri per les soins du médecin Duret, XLVII, 465.

Saust (le sieur de), envoyé per le Roi pour faire des levées en Suisse, en obtient de quelques contons; conclut avec celui de Berne d'attaquer les places du duc de Savois voisines de Genève, XXXIX, 187. Assiège et prend Thomon et las châteaux de Balaison et d'Ivoyre, 190. Assiège le fort de Ripaille, le reçoit à composition, en brûle les sept tours, 191. Accord qu'il fait avec les Bernois, 192. Comment il amène les Suisses à Conflans, 193. Renvoys en Suisse pour y faire des levées d'hommes et porter la guerre du côté de Genève, il assiège le châdu côté de Genève, il assiège le châ-teau de Buringe, 205. S'en rend maître et le démolit, 206. Met le feu à quelques châteaux, et se loge à une lieue de Genève, attendai don Amedée, 208. Lui livre combat à Mouthou et le défait, 210. (Man. de Cayet.) - Fait abjuration de sa religion dans l'église des Jésuites à Paris; bon mot du Roi dans cette Occasion, XLVII, 203. (L'Estoile.)
SAPIR, conseiller au parlement,

est pendu par les protestans avec l'abbé de Gastine et le curé de S.-Paterne d'Orléans, XXXIII, 223.

Sabbuce (messire Amé de) est tué d'un coup de canon au siège d'Arras, VII, 266.

SARDINI et ADJACET, grands per-tisens venus d'Italie en France : distique latin fait sur eux, XI.V, 102.

SARGINES (Geoffroy de) exprime an Roi la volunte unanime de l'armee coutre la proposition que Louis 1x fut donne comme otage; defend presque scul la personne du Roi dans as retraite sur Casel, II, 110. Va faire rendre Damiette aux Sarrasins, 113. Est laisse par le Roi en Palestine pour la defendre ; devient comite sénéchal et vico-roi de Jérusalem, 117. (Tabl. du reg. de S. Louis.) — Répond aux Turce qu'ils n'auront jamais la personne du Roi en otage, 275. Désend le Roi, qui se retire à Casel, en frappant les Sarrasins à grands coups d'épée, 278. Va à Damiette pour faire rendre la ville aux Sarrasins, 301. Est délivré et reçu avec le Roi sur un vaisseau génois, 304. Assiste au siège de Belinas, 364. (Joinville.)

SARIMEDDIN, émir tué par les Français après leur descente en Egypte,

III, 15.

Sarlabos, mestre de camp, entre dans le Havre, rendu per le comte de Warwick, et en est nommé gou-verneur, XXXIII, 310. Fait échouer une entreprise des huguenots sur cette ville, 440.

SARMONTE (P. de) assiste Henri de Transtamare au siège de Tolède,

IV, 445. SARRAGOSSE (le capit.), porte-enseigne, est blessé à l'assaut de Di-nant, XXXI, 258.

SATIRE MÉNIPPÉE, ouvrage publié par les partisans de Henri 1v; il produit la plus vive sensation, XX, 266.

SAUCOURT, combattant pour le igneur de Mouy, est blessé, et seigneur de meurt bientôt après, XLV, 25

SAULSOY (Eloy-Bertrand, dit Du), soldat du régiment de Tremon, est pendu pour avoir tiré la barbe à M. L'Huillier, maltre des comptes, qui vouloit l'empêcher d'abattre une maison, XLVI, 119.

SAULT (le comte de) facilite à l'armée du Roi l'entrée du Piemont par l'enlévement des barricades, LI,

SAULTON DE MERCADIEU ACCOMpagne Lahire dans son entreprise contre les Anglais au siège de Montargis, VIII, 126. Reçoit un coup de lance dans la bouche, retire le fer de la blessure, et ne cesse point de combattre, 128.

SAUMUR (assemblee des protes-tans tenue à): cabales qui s'y forment, L, 147. Le président Duplessis-Mornay contraint les séditieux à se soumettre, 148. Propositions qui y sont faites, 149. Changement opé-ré dans l'assemblée pendant le voysge que font les commissaires du Boi pour aller à la cour demander une réponse, 151. On y demande le rétablissement de M. de Sully dans les finances, 152. Pourquoi M. de Sully renonce à cette demande, 153. Dissolution de l'assemblée; quel sont ceux qui y servirent le Roi,

SAUSSI (le seign. de), fils de Robert de La Marck, fait une excursion dans les Ardennes; attaque les gens de l'Empereur sur une montegne difficile, et en tue un grand nom-bre, XVI, 362.

SAUVE (mad. de), beauté célèbre aimée du duc d'Alengon et du roi de Navarre : son caractère, son adresse; sa maison est le rendervous des conférences des princes mécontens, XX, 169. (Introd.) — Gouvernée par Duguast, elle par-vient à exciter la jalousie du roi de Navarre et du duc d'Alençon, et à les brouiller, XXXVII, 70. Eloigne le roi de Navarre de sa femme, 71. (Marg. de Valois.)

SAUVETERBE, premier valet de garde-robe du Roi, uide principalement M. de Luynes à se maintenir auprės du Roi, L, 269. Son entretien avec la Reine, qui le presse d'engager M. de Laynes à s'éloigner de lui-même de la cour, 339. Résolution prise à cet égard, 34o.

Saux (le comte de), meurtrier du feu baron de Nantouillet, meurt d'une galanterie, XLVIII, 226.

SAVAILLAN (le capit.) est blesse au siège du château de Rabesteus,

XXII, 459.

SAVARON (M.), auteur d'un livre intitulé les Lettres sont l'ornement des rois et de l'Etat, imprime par J. Périer, XLIX, 224.

SAVAROT, archer du corps du comte de Charolois, blessé à la bataille de Montlhéry, revient à la vie en buvant un peu de tisane dont le prince venoit de boire, XI, 370.

SAVEUSE ( Hector et Philippe de) défendent vaillamment Compiègne contre les troupes du Roi, VII, 261. Le premier est fait prisonnier, 269; puis echange contre le seigneur de Chaule et Witasse d'Aine, 270. Est reça dans le château d'Haine, qu'il pille malgré la promesse qu'il a donnée de ne faire aucun mal, 285. Va à Tours avec Jean des Fosseux chercher la Reine, qu'il mêne à Vendôme, 287. Reprend le château de Bris; entre avec son frère dans le faubourg S.-Marcel, 289. Retourne à Beauvais, d'où il est ensuite chasse, ago. Force le roi Charles à lever le siège de Senlis, 292. Se fait ouvrir les portes de Compiegne, 206. l'ait d'inutiles efforts pour reprendre cette ville, 301. Est envoyé contre les Dauphinois, qui tiennent le chatenu d'Alibaudière, 322.

SAVEUSE (le seign. de ) contribue à la prise de Luxembourg, IX, 390. Est blessé dans une sortie que fait la garnison du château, 396.

Savatar le sieur de', gouverneur de Dourlens, commandant les troupes de cavalerie de la Picardie pour la Ligue, livre combat au sieur de Chatillon pres de Chartres; est battu, et fait prisonnier, XXXIX, (64. Meurt de ses blessures, 166; XLV, 403.

Savoist, chambellan du Roi, l'un de ses favoris, et vendu à la Reine, offre en vain des réparations de l'insulte faite par ses domestiques à des membres de l'Université; son hatel est rase, ses domestiques sont livres au bourreau pour être fustigés, VI, 258.

Scales leseign. del, amenant des vivres au comte de Warwick qui asiegeoit Pontorson, rencontre des seigneurs français avec lesquels il fivre combat, les detait, en tue trois, les barons de Coulonces, Hunaudaye et Chateau-Giron, en fait d'antres prisonniers, et mêne ses vivres jusqu'an siège, VIII, 134 Quitte le siège d'Orleans, 178 Se reunit a Talbot dans la ville de Meun, 184. 化st fait prisonmer a la bataille de Patry, 188

SCAMBARANTE (le capit.), albanais, est fidt prisonnier par le chevalier Bayard, XV, 298.

Scennecy, de Mauritanie, s'opose à ce que les Sarrasins tuent le

Roi et toute sa suite, II, 300. SCHERCE (le colonel), commandant du fort appelé la Lunette aux Pays-Bas, ravitaille Bergk; entrepreud de se rendre maltre de Nimegue; comment il perit dans cette entreprise, XXXIX, 352.

SCHLABERITORF (Fabicin de), capitaine saxon, avec sa pique fait mettre à terre celles d'un corps espagnol, et contribue ainsi à la dé-faite de ce corps, XVI, 46. Schneiden (Matthieu), évêque de

Sion, ennemi déclare des Français, est décore de la pourpre par le pape Jules 11, XV, 106. Détermine les Suisses à entrer dans le Milanais, 111. ( Tabl. du règ. de Louis zii.) · Les harangue sur la place du château de Milau, et les détourne de faire la paix avec le roi de France, XVI, 288. Les fait marcher droit au camp du Roi, 289. (Mém. de Fleu-range.) — XVII, 263. S'enfuit à Mi-lan avec sa cavalerie, et de la passe en Allemague, 267. (Du Bellay.)

Schomberg (Gaspard de) est chargé avec de Thou de former à Tours un parlement, XX, 224. (Introd.) - Il reçoit ordre d'aller en Allemague lever 1,000 chevaux et 20,000 hommes de pied ; il part de Blois, et est force d'y revenir, XXXVII, 417. Il envoie de Thou au Roi pour lui representer que la seule voic qui est ouverte est de passer par les places occupees par le roi de Navarre, 418. Arrive a Saint-Jean-d'Angely, où il reçoit le lila et la fille de la princesse de Conde; envoie Mornay-Huby en Augleterre solliciter des secours, \$19 Passe a Montaigne, a Bergerac, a Ste.-Foy, visite le champ de bataille de Coutras, recoit a Montfort dans l'Armagnac le poete Guill. Du Bartas, (21 - Se rend a Villemur, ou Casillac de Sessic vient le trouver, \$22 Ar rive dans les Gerennes, 423-8'ar.

rête à Mende; magnifique réception que lui fait l'évêque; détails curieux sur la chasse des aigles, dont le produit sert à alimenter la table de cet évêque, 425. Vient à Uzes, où il reçoit ordre du Roi d'aller à Florence et à Venise pour en tirer de l'argent, 427. Passe le Rhône, vient à Orange; reçoit pour escorte le marquis d'Oraison, 428. Traverse la Durance; vient à Riez, où Tournon de Castellane le reçoit dans sa maison, 429. S'embarque à S.-Rapheau; arrive à Monaco; se rend à Gênes; réception que lui fait le senat, 430. Se rend à Vérone et à Mantoue; voit souvent le comte Bevilaqua, 439. Est chargé de négocier avec le duc de Mercœur, 508. (Mem. de J. A. de Thou.) - Est envoyé à Paris auprès du sieur de Dunes avec des propositions de la part du Roi, XLIV, 64. (Villeroy.) - Auparavant simple soldat allemand, il achète du duc de Guise le comté de Nanteuil-le-Haudoin, XLV, 175. ( L'Estoile. )

Schonberg (Henri de) obtient le gouvernement de l'Angoumois et du Limosin pour se consoler de la charge de marechal de France, L. 542. La surintendance des finances lui est ôtée, 553. Se bat en duel avec M. de Caudale, 558. Après avoir porté des secours au fort S.-Martin, défait les Anglais, qui essaient de se retirer a l'île d'Oye, LI, 54 et saiv.

SCHWARTZEMBERG (Adam, comte de), reçoit le collier de S.-Michel; formule du serment qu'il prête en le recevant, XLVIII, 325.

Sciorrius, protestant luthérien, converti ensuite à la religion romaine, publie un livre contre Scaliger, la cour du parlement et les savans de l'Europe, XLVIII, 59.

Scieros (la demois.) est tuée par son mari avec un nommé Labrune, surpris couché avec elle, XLVII,327.

Scorcer, ancien conseiller du parlement de Paris, est tué d'un coup de pistolet; causes de ce meurtre, MLV, 137.

Scor (Robert), un des chess des bandes qui désoloient la France sou Charles-le-Sage, IV, 323.

Scounanz, docteur de la ville de Paris, harangue les ambassadeurs flamands, XIV, 110. Prêche dans l'église de Notre - Dame à l'occasion de la paix conclue avec la Flandre,

Scribanius, recteur du collège des jésuites d'Anvers, publie un livre intitulé Amphitheatrum honoru; idée de cet ouvrage, XLVII, 492.

Sprin (le comte de) défait et taille en pièces un corps de Turcs qui on pillé le bourg de Vincovier, XLII,

Sébastien (don), de Portugal: ua homme se qualifiant ainsi est arrête par les Vénitieus, remis au roi d'Esagne, et eusermé, XXXVI, 503; XLVII, 312.

Sebilet (Thomas), ancien avocat du Palais, homme de bien, meurt huit jours après avoir prévu sa fin, et content de ne plus vivre dans un temps où la liberté est éteinte et la tyranuie établie, XLVI , 23.

Secco (Francisque), chevalier italien, se joint aux Français à la bataille de Fornoue; est d'avis qu'os poursuive les ennemis, XIII, 143.

SEGA, évêque de l'laisance, cardinal-légat, envoyé par le pape Clement viii en France, adresse a tous les catholiques du royaume une exhortation pour les détourner de l'ohéissance qu'ils doivent à Henri IV. XXXVI, 229. (Mem. de Cheverny.) Fait publier une nouvelle exhortation aux catholiques pour proceder à l'élection d'un roi catholique, XII, 234. Sa lettre au cardinal de Pellevé sur le même sujet, 444. Détails sur les assemblees tenues chez le légat pour la nomination d'un roi de France; ruse des ambassadeurs d'Espagne, 446. Cette nomination est refusee par le duc de Mayenne et autres de son parti, 448. Efforts du cardinal-légat pour empêcher l'instruction et la conversion du Roi, 456. Son discours à l'occasion de la publication du concile de Trente.

faite par le duc de Mayenne, 474. Il essaie de traverser le voyage du duc de Nevers, envoyé à Rome par le Roi pour instruire Sa Sainteté de sa conversion, 480. (.Mem. de Cayet.) -Le parlement et les Seize refusent de le reconnoître pour vice-légat jusqu'à la nomination d'un nouveau pape, XLVI, 100. Il est confirme légat en France par Innocent 1x, qui lui envoie le chapeau de cardinal, 214. Caresse le duc de Mayenne, et le presse de convoquer les Etats, 276. Son origine, su manière de vivre, 280. Il est mécontent qu'on ait choisi la ville de Paris pour la tenue des Etata, 282. Ecrit au cardinal de Gondi et au marquis de Pisani pour les empêcher d'aller à Rome, 283. Chante la messe dans l'eglise S.-Andrédes-Arcs; y communie tous ceux qui se presentent, 287. Renouvelle et confirme les interdictions et excommunications contre le roi de Navarre et ses adherens, 300. Public une nouvelle déclaration du Pape qui autorise et confirme l'election que les Etats feront d'un roi a leur lantaisie, 301. Sa lettre au duc de Parme aur la situation du roi de Navarre, 311. Propose aux deputes des Etats de signer un serment par lequel ils s'engageroient tous a ne jamais faire la paix avec le roi de Navarre, 334. **V**a donner sa benediction à l'assemblee des Etats, 338. Va au parlement exhorter crite compagnie à la perseverance, et l'assurer de la bonne volonte du Pape, 342. Donne la communion a 100 deputes de Etats, 343. Approuve, apres plusicurs plaintes et exclamations, la resolution des Etats an sujet des conferences, 349. Haranque les deputes des Etats qui doivent assister aux conterences de Suresne, 383. Se retire a S -Martin-des-Champs, ou il s'enferme avic force gardes, craignant la fureur du peuple à cause de l'empéchement qu'il veut mettre a la treve , (23. Valaux Etats faire opposition a la treve, 414. Excommume tous ceux qui la procureront ou la trouveront bouue, 425. Le peuple

le voyant passer lui tourne le dos, 427. Le légat écrit aux Etats qu'après ce qui a été dit et fait aux conferences de Suresne, ou ne peut plus les continuer, ni entreprendre de traiter avec le roi de Navarre, sans encourir les censures et l'indignation de Sa Sainteté, 450. Envoie sa protestation contre la trève, menaçant de se retirer, 451. Sur les instances des Etats et du duc de Mayenne, il se decide à ne pas quitter Paris, 452. Publie une declaration contre la trève generale ; fait mine de vouloir s'en aller, 470. Assemblée tenue chez lui; le duc de Feria remet entre ses mains un pouvoir par lequel le roi d'Espagne nomme le duc de Guise pour être l'époux de sa fille, 488. Adresse une lettre aux catholt ques, portant defense à tous prelats et ecclesiastiques de s'attribuer l'autorite d'absoudre Henri de Bourhon, et à tous catholiques d'assister à sa conversion, 492. Consent à la trève, de peur que le duc de Mayenne n'abandonne le parti espagnol, 495. Ordonne aux predicateurs de précher plus modestement, 501. Se rend aux Etats pour assister a la publication du concile de Trente; sa harangue aux deputes, 510. Envoie à Rome son camerier pour prevenir le Pape contre l'ambassade du duc de Nevers, 515. Prie le duc de Mayenne en faveur des libraires qui ont venda le livre du Manant, 543. Se plaint au duc de la reddition de Meaux; mais le duc lui rappelle que c'est lui qui en est cause, 553. Conseille au duc de Mayenne d'établir une donzame de juges pour chasser. les heretiques et rendre au peuple bonne et prompte justice, 573. Ecrit a M. de La Chatre, gouverneur d'Orleans, pour le tenir dans le parti, que le Pape n'approuvera jamais l'absolution donnée au roi de Navarre, Syti. Adresse aux catholiques une lettre par laquelle il les assure que Sa Saintete ne veut pas approuver l'absolution donnée au Ror, peu d'effet que produit cette lettre, 612. Refuse durement l'absolution à un carme qui vient lui demander pardon d'avoir prêté serment de fidelité au Roi, 626. Refuse d'aller saluer le Roi après son entrée dans Paris, XLVII, 27. (L'Estoile.)

SECONNE OU SACONNE (le sieur de), commandant la cavalerie légère de l'armée royale, dévalise la garnison de Montaign qui s'est rendue par composition, XXXVIII, 452. Se rend maître du bourg de S.-Léonard, près de La Ganache, 453.

SECUIER (Ant.) est nommé président de la commission destinée à remplacer la chambre de justice de Bordeaux; il fait nommer conseiller de cette commission Jacq-Auguste de Thou, XXXVII, 291. (J. A. de Thou.) — Passe pour l'auteur d'un nouveau réglement pour les avocats, lequel cause un grand trouble au Palais, XLVII, 333. (Mem. de L'Estoile.)

Secuen (P.), président, est pris dans sa maison de Soret, et conduit à Dreux pour être mis à rançon, XLV, 121. Sa mort; ses nombreux enfans; pourquoi il est nommé Pierre de Finitus, 206.

de Finibus, 204. Secure (P.), président en la grand'chambre, meurt fort regretté au Palais, XLVII, 330.

SECULER (le doyen) va se justifier au duc de Mayenne des intelligences qu'on l'accuse d'avoir avec le parti du Roi, XLVI, 294. Refuse l'argent que lui offre le duc de Feria, 355. Donne à la maréchale de Retz un diner qui lui coûte 30 écus et demi, et dont les Seize se plaignent au duc de Mayenne, 417.

Seguien (Autruy), lieutenant général et civil en la prevôté et vicomté de Paris, reste fidèle au Rojet le suit à Chartres, XXXVIII, 360. (Mém. de Cayet.) — Sa mort cause une grande perte à Paris et au public, XLVII, 164. (L'Estoile.)

SEIFFEDDIN - LOUSEF - BEN - TARDI fait tuer toutes les nuits 3 à 400 prisonniers français, et les fait jeter dans le Nil, II, 30.

SLIGNELAY (le bâtard de) marche contre les habitans d'Auxerre qui

ravagent les pays du Roi, et en ue ou noie ou prend plusieurs, XIII. 418.

Seize (la faction des) punit de mort ceux qui osent parler de se rendre à Henri IV; est forcée de négocier avec lui; ses propositioss sont refusées, XX, 244. Fait entrer dans Paris une garnison espagnole, 249. Livre au dernier supplice tros hommes dont elle redoute l'opposition, Barnabé Brisson, Claude Larcher et Jean Tardif, 253. Ses pretentions exagérées rompent les conférences entamées avec elle par les royalistes, 260. Poussée par l'aubassadeur d'Espagne, elle demande que les Etats soient assemblés pour nommer un roi, 261. Pait de vains efforts dans l'assemblée des Etau pour qu'on repousse toute conference avec les catholiques de l'armée du Roi, 264. Fureur des Seize: déclaration de leurs principes poli-tiques; quels sont les auteurs de cette déclaration, 265. Les Seize exhalent leur fureur par les discours et les libelles les plus violens; ils prodiguent au Roi des injures atroces, 270. (Introd.) — Ils se seisissent du président Brisson et de deux conseillers , Larcher et Tardif, et les emprisonnent, XXXVI, 201. Les font étrangler, et attacher à la place de Grève à une potence, 202. (Cheverny.) — Organisation de la figue des Seize, d'après l'auteur du livre intitulé le Manant et le Maheustre: noms des premiers auteurs de cette ligue, XXXVIII, 272 et suiv. Petius livres qu'elle répand dans le public contre le roi de Navarre et les protestans, 282. Réponse qu'y fait en savant jurisconsulte catholique, 283. Les Seize prennent occasion du sup plice de l'avocat Breton pour exciter le peuple au mépris et à la désobéissance contre le Roi et le parle-ment, 314. Ils accusent le Roi de faire venir des Allemands en Fronce, et envoient dans plusieurs ville: des mémoires pleius de calomaio contre lui, 320. Projets contenudans ces mémoires, 321. Instruc-

tions sur la manière de se conduire, 326. Scrment de la Ligue, 329. Les Seize deviennent plus hardis depuis l'émeute de S.-Severin; leurs polomnies et leurs écrits contre le Roi, 346. Ils font circuler parmi leurs confédérés les articles de la résolution que le duc de Guise a prise avec les principaux de la Ligue de Nancy, 347. Reponses faites à ces articles, 348. L'insolence des Seize redouble par l'entrée du duc de Guise à Paris, 352. Dans la journée des Barricades, ils tirent sur les Suisses, en tuent un grand nombre, et se rendent maltres de Paris, 354. Font une assemblée générale à l'hôtel-de-ville; clisent un nouveau prevôt des marchands et d'autres echevins, 359. Changent tous les officiers de la ville, 360. Envoient des deputes au Roi pour lui presenter une requête, 381. Quel en est l'objet, 382. Leurs contraventions à l'édit de reunion, 410 et suiv. Eu haine du duc d'Epernon et du sieur La Valette son frère, ils ferment les yeux sur l'usurpation du marqui-at de Saluces par le duc de Savoie, 449. Repandent dans le public leurs opinions en faveur de la toute-puissance des Etats, 453. A la nouvelle de la mort du duc de Guise, ils rennent les armes et s'assurent de Paris, 477. Eliscut M. d'Aumale pour gouverneur; font arrêter prisonniers dans toutes les villes de leur parti les catholiques royaux, sans distinction d'age ni de sexe, XXXIX, 2 Temoignent à madame de Guise le regret qu'ils ont de la mort de son mari; demandent que la ville ait l'honneur de tenir l'enfant posthume qu'il plaira à Dieu de lui donner, 3. Proposent à la Faculte de theologie la question de savoir si le peuple de France ne peut pas être armé et uni, et lever de l'argent pour s'opposer aux efforts du Roi, qui a viole la foi publique, les docteurs et cures du conseil des Seize decident eux-mêmes cette question par l'affirmative, 4. Placards injurioux affiches contre le

Roi; processions d'enfans qui l'excommunient, 5. Les tombeaux des favoris du Roi sont brisés; le conseil des Seize envoie demander à Henri 111 l'elargissement du prevôt des marchands et des échevins de Paris, 6. Maltraite le hérant envoyé par le Roi; prend la résolution de se saisir des principaux du parlement, 7. Joie des Seize en voyant mener en prison les membres du parlement, 9. Ils pillent l'église des Minimes près de Vincennes, 10. Dévastent le parc, 11. Font pieter serment à tous les officiers du parlement; extrait de ce serment, 44. Elisent un conseil de quarante personnes pour ordonner et disposer des affaires par tout le royaume; noms des membres qui le compo sent, 47. Declaration dudit conseil portant remise d'un quart des tailles et crues, 48. Comment les Seize sont assurés de la mort du Roi; fétes et rejouissances qu'ils font à cette occasion; ils donnent de l'argent à la mère de Jacq. Clément, 266. Les fausses nouvelles qu'ils debitent leur deviennent à la fin nuisibles, 289. Ils declarent roi le cardinal de Bourbon, et lassent toute l'autorite dans les mains du duc de Mayenne, 315. Veulent donner au roi d'Es pague la qualite de protecteur de France, 325. Procession génerale faite après la mort du cardinal de Bourbon ; quel en est l'objet; détails curieux sur une compagnie de moines armés qui y assistent, XL. 83. Les agens des Seize repandent des écrits contre le pape Sixte v, 89. Ils envoient au duc de Mayenne, à Corbeil, un memoire pour le retablissement du conseil general de l'Union, et pour la continuation de la guerre contre le Roi, 127. En envoient un second pour le rétablissement du conseil general de l'Union, 173. Leurs propositions, 177. Leur lettre au Pape, 179. Leur lettre au roi d'Espagne, dans laquelle de le demandent pour leur roi, est interceptee et envoyee à Henri IV, qui la fait passer au duc de Mayenne,

360. Ils tiennent plusieurs assemblées particulières au sujet de Brigard, l'un d'eux absous par le parlement, 363. Ordonnent le renouvellement du serment de la Ligue, et élisent au scrutin un conseil secret chargé de tirer raison du procès de Brigard, 366. Comment ils procedent au renouvellement du serment de la Lique, 367. Dans leur conseil secret, ils décident de faire tuer le président Brisson et cinq des principaux du parlement dans leur maison, 372. Ils font mettre à une potence, en la place de Grève, les corps du président, de Larcher et de Tardif, 379. On propose dans leur assemblee de fermer les portes de Paris au duc de Mayenne; d'autres veulent qu'il soit poignardé, 381. Leurs assemblées sont cassées par le duc de Mayenne, 391. Vers faits sur eux, 392. Ils font présenter requête au duc par leurs prédicateurs contre le roi de Navarre et les politiques; réponse qu'y fait le conseil d'Etat de Monsieur, XLI, 160 et suiv. Ils affichent une protestation et un désaveu de l'accord de la conférence demandée par les royalistes, 285. Nouvelle protestation affichée dans les carrefours de Paris coutre les conférences de Suresne, 376. Menées des Seize contre l'abbé de Ste,-Geneviève, 378. Ils se déchaînent contre le duc de Mayenne, qui refuse la nomination d'un roi par les Espagnols, 450. Ils le comparent à Hen-ri 111, 451. Etonnement des Seize à l'entree du Roi dans l'aris; soible résistance qu'ils opposent ; comment ils sont reduits au silence, XLII, 200 et suiv. Fin de la faction des Seize à Paris; noms de ceux qui sont condamnés par arrêt du parlement et exécutés, 266 et suiv. (Mém. de Cayet.)

Les Seize pillent les trésors de Molan, et font inventaire, avant leur mort, des meubles et argent des sieurs Amelot et du président de Verdun, XLV, 305. Alarmés des bruits de paix qui se répandent, ils vont jusqu'à dire qu'il vaut mieux

tuer ses enfans et même les manger que de se rendre à un bérétique, XLVI, 80. Ils présentent au duc de Parme un mémoire tendant à faire raser tous les châteaux de l'ancienne noblesse, 100. Prient l'ambassadeur d'Espagne de procurer à Paris une garnison espagnole, 124. Se tour-nent du parti de l'Espagne et meprisent le duc de Mayenne, 132. Autorisent les billets de proscription arrêtés et signés du duc de Mayenne, contre diverses personnes de parlement et de la chambre des comptes, 133. Sur la nouvelle que le Roi approche de Paris, ils suet fermer le Palais pour huit jours, 166. Font célebrer aux Jacobins un service pour la mémoire de Jacques Clément, à la suite duquel ils vont diner dans une maison où ils dépensent 45 écus; font célébrer une urse et chanter un Te Deum pour le bout de l'an de la victoire remportée contre les politiques demandant du pain, 172. S'opposent à ce qu'un maltre des comptes à Paris, revens de Tours, rentre dans l'exercice de sa charge, malgré l'arrêt de sa compagnie qui l'y autorise, 173. Foat chanter un Te Deum en rejouissace de ce que le jeune duc de Gnis s'est sauvé du château de Tours; les Espagnols et les Napolitains celebrent aussi cette délivrance, 174. Lo Seize envoient au duc de Mayenne des députés charges de cahiers et demandes, dans lesquels ils se pingnent insolemment de ce que le dec leur a ôté le conseil d'union, 179. Publient la lettre qu'ils ont adressee au roi d'Espagne pour implorer son secours; signataires de cette lettre, 180. Tiennent plusieurs assemblées secrètes; nomment un conseil de Dix; leurs noms, 185. Resolutions sanguinaires prises par ce conseil, 188. Boucher et Senaut arrivent à Vincennes, dont la garnison va a Paris par ordre des Seize, 192. Ils présentent au prevôt des marchands et aux échevins de Paris une requête pour avoir une chambre ardente, 195. Les Seize dressent dans tous les

quartiers de la capitale des listes de proscription contre tous les politiques pour les tuer, daguer ou chasser; les Espagnols et les Napolitains refusent de se prêter à leurs exécutions, 201 et suiv. Lettre de creance et signatures des Seize au roi d Espagne, 205. Details sur l'execution du president Brisson et des conseillers Larcher et Tardif, 212. Ils continuent leurs assemblees; veuleut reformer plusieurs membres du parlement, et faire révoquer le pouvoir du duc de Mayenne, 214. Un grand nombre d'habitans de Paris font le serment de ne plus souffrir les assemblées secrètes des Seize, 232. Les Seize presentent une requête au duc de Mayenne contre les solitiques, 299. Ils supposent une lettre du gouverneur de l'aris en faveur de Dantham, prisonnier; leur supercherie est decouverte, 355. Quelques-uns d'eux sont charges de coups de bâton pour vouloir empêcher les Parisiens de faire des feux de joie dans l'espérance d'une trève prochaine, 406. Presentent avec le clerge requête aux Etats pour qu'on procède à l'election d'un roi, et qu'on ne fasse ni trève ni conference que le Pape n'en soit averti et qu'on n'ait recu sa reponse, 420. Vont se plaindre aux predicateurs Guarinus et Boucher de ce qu'ils ont parle des amours du Roi pour Gabrielle, parce qu'ils pretendent se servir d'elle, 503. Querelles entre des seize et des politiques, 546. Les Seize s'assemblent apres le sacre du Roi; resolution de ne jamais faire la paix avec l'heretique, 614. Preuves qu'ils sont payes par l'Espagne, 621. Billet sene contre cux en divi es endroits de la vide, (i.a. Ils se rassemblent aux Jesuites, 623. Liste des seize et ligueurs qui ont ordre de quitter Paris apres l'entree du Roi, XLVII, 40. On brûle en effigie, dans un grand feu, la Lague, le legat et les Seize, 67. Plauant discours d'un seize catrchise par les politiques, XIVIII, 397. (L'Estoile.)

Szum (l'empereur) declare la

guerre à la Perse, qu'il soupçonne d'intelligence avec le Moscovite, XXV, 151.

SELINCOURT, un des gouverneurs de l'Arsenal, est tué de sa propre epée par un marchand de vin, pour une femme que ledit Selincourt lui a vendue et veut ravoir, XLVI, 127. Selles (le seign. de) est tue au siège de S.-Lô, XLV, 94. Selve, premier president du par-

lement, est charge, par l'assemblée convoquée à Paris, de déclarer au roi François 1 qu'il n'est point tenu d'exécuter le traité de Madrid, XVII, 99.

SEMBLANÇAY (Jacq. de Bennne, baron de), surintendant des finances sous François 1, est arrêté, mis en prison, et pendu 5 ans après; pourquoi, XVII, 53 et 384.

SPMONEUX (les) : ce qu'on entend par ce mot ; ils s'apaisent à la vue du duc de Mayenne, et se contentent de demander un roi, XLV 1, 291.

SEMPY (le sire de), chevalier français, se distingue à la bataille

de Cocherel , IV, 168. Senandort (J. de) est tué à la bataille de Cocherel, IV, 268.

SENARPORT, gouverneur de Boulogue, dresse un plandattaque contre Calais, et le communique au duc de Guise, XXIV, 214 ( Mem. de Tavunnes ) - Est fait prisonnier pres de Gravelines, XXXII, 202. (Comm. de Kabutin )

SENAULT, secrétaire du conseil general de la sainte Union, y exer-ce une autorité absolue, XLV, 393. Paroit desapprouver l'execution du president Brisson, et cependant veut la justifier aupres du duc de Mayenne ; caractère de ce ligueur, XLVI, 206 et suiv. Il traite les politiques de canailles, 372. Veut exciter une sedition au moyen des Napolitains pour empécher la publication de la trève, 497. Il intrigue mutilement pour se faire nommer capitaine de quartier a la place du colonel d'Aubray, 627. Reponse qu'il fait à ce colonel, qui l'engage à reconnoître le Roi, XLVII, 12. Se saisit de la

porte de Bussy le jour de la réduction de Paris, dans le dessein de s'y défendre, 23.

Seneçat (le buron de), parlant aux Etais de Blois pour la noblesse, demande que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique, XLV, 147.

Senecer, chef de rebelles, prend le château d'Argili, XXXV, 373.

SEMERPONT (le seign. de), lieutenant du marechal Du Biez, parvient à ravitailler le fort d'Oultreau; et défait un parti d'Anglais, XIX, 602.

SENNECTERRE (le seign. de) est envoyé pour commander à Metz pendant la maladic de M. de Vieillevil-

le, XXVII, 312.

Serielac (le jeune de), neveu de Blaise de Montluc, repousse les ennemis près de Sienne, et sauve le seign. de Strozzi, XXI, 205.

SERMENT de l'Union prêté par tous les officiers et bénéficiers nouvellement pourvus ou à pourvoir dans la ville de Paris, XLVI, 108.

SERQUENCIAUX (l'abbé de) accompagne Lahire daus son entreprise contre les Anglais au siège de Montargis, VIII, 126. Met le feu à une partie de leur camp, 127

SERRES (le capit.) defait le capit.

Carrigues, espagnol, devant Montal-cin, XXI, 376. Seavin (Louis), jeune homme fort savant et très-attaché au Roi, est nommé avocat général du parlement établi à Tours, XXXVII,

SERVIN, avocat du Roi : ses plaidoyers et arrêts sont censurés par la Sorbonne, XLVII, 325. Distique latin fait contre lui et contre Ro-

bert, XLVIII, 147

SERVIN (le sieur), faisant les fonctions de procureur général au parlement, fait rendre un arrêt concernant la provision de la chapelle de S.-Matthieu de l'église de Meaux, déclarant nulles celles qui ont été faites par les cardinaux Cajetan et de Plaisance, XLII, 271

SESSE (le comte Camille de), accompagnant les ambassadeurs César

Frégose et Antoine de Rincon, est arrêté et mené prisonnier à Miles, XIX, 312.

Sussa (Maxime-Antoine, comte de), engage et persuade le commudant du château de Carignan à le rendre aux Français, XIX, 387.

Sessevat (le sieur de) est fait prisonnier par les Espagnols devant Dourlens, et tué par cuz, XLIII,

Severac (le maréchal de), acrasé d'avoir pris la fuite au commencement de la bataille de Crevant, VIII, 15. Est tué à cette bataile, suivant les *Mém. concern. la Puedi*e d'Orléans, 94.

SEVESTRE (Jean) est envoye par le comte de Richemont pour mieger S.-Neomaye, VIII, 447. Il est obligé de se retirer des places apper-

tenant à ce seigneur , 448. Sèvan (Michel de) , chevalier de Malte, célèbre par ses bons mota: sa réponse à la Reine mère sur le tratement fait au duc d'Alencia, XXXVII, 156. (Marg. de Valois.) — Il est frappé par le Roi à coups de poing et de pied pour lui avoir donné une sorte de démenti, XLV, 272. (Mém. de L'Estoile.)

SETSSEL (Cl. do), évêque de Marseille, ensuite archevêque de Turia, auteur d'un ouvrage intitulé de la Monarchie de France : analyse instructive et intéressante de cet ou-

vrage précieux, XV, 91 et suiv. Sronce (Galéas), duc de Milan, beau-frère de Louis x1, ayant appris la défaite du duc de Bourgogne à Grandson, envoie prier le rui de France de ne faire ni paix ni trève avec ce duc; renouvelle l'alliance faite avec le Roi, XII, 201. (Mém. de Comines.) — Il est assassiné dans la grande église de Milan, XIV, 46. (J. de Troyes.)

Sporce (Franc.) devient due de Milan : son caractère, IX, 454. (Mem. de La Marche.) - Meusce par Charles-Quint, il fait périr per une indigne lacheté un agent de François 1, XVII, 121. Frappé de terreur à l'approche des armees françaises, il demande en vain des secours à Charles-Quint, et meurt subitement, 132. (Introd.) — Est essege dans le château de cette ville par les troupes imperiales; extré mité où il est reduit, XVIII. 18. Il remet ce château au duc de Bourbon, à condition qu'il se rendra dans la ville de Coue; menace par les Imperiaux, il se reunit à la sain-

te ligue, 21. (Du Bellay.)
SPORCE (Ludovic) est chassé, puis
zappele a la cour de Milan, XIII,
p. Comment il devient maltre du jeune duc de Milan et de sa mère, 10, et s'empare de l'autorité, 11. Il prend le château appelé la Roque de Milan, 13. Pait alliance avec les Véniucus, 14. Engage Charles viii à la conquête du royaume de Naples; s'adresse en particulier à Etien-ne de Vers, 16. Grande ambassade u'il envoie a Paris à ce sujet; noms des ambassadents, 17. Comment ils disposent le Roi à entreprendre cette conquête, 18. Après la mort du duc Jean Galcas, il se fait reconnoltre à Milan pour duc et seigneur, 37. Demande au Roi Sezzane et Pietre-Sancte, et lui prête 30,000 ducats. 43. Mém. de Comines ) — Exilé, il conserve un parti puissant dans le Milanais; profite du mecontentement du peuple pour s'emparer du château de Milan ; parta je la regence avec Bonne de Savoie et le chaucelier; fait decapiter ce dernier, et arrêter la duchesse, XIV, 204 Confine le jeune duc et son épouse dans le château de Pavie; s'empare du pouvoir; se lie etroitement avec le pape Alexandre vi; accueille avec faveur les Napolitains mecontens, 205. Envoie une ambassade solennelle à Charles viii pour lui offrir la couronne de Naples; s'assure de Maximilien en lui donnant Blanche-Marie, seur du jeune duc, 206. Accompagne Charles viii a Pavie, 217. Après la mort de Galcas, qu'il est soupe mue d'avoir avancee, il s'emde la couronne ducale, 219. Tabl. du règn. de Ch. riii.\= Il est fait prisonnier par Louis de

La Tremonille, 438. Est enferme au château de Luches, \$\$\$ (Paneg. du Chev. sans repr.) — Suscite partisut des ennemis aux Frauçais, XV, 2\$. Traite avec les Florentins et s'arme contre Venise; vent s'unir avec le Pape et le roi de Naples, 28. Sollicite en vain l'appui du roi d'Espague et de l'Empereur; obtient de Bujazet ii une diversion nule; leve une armee nombreuse, 31. Fait un appel aux bourgeois de Milan; fortifie à la hate le chateau de cette ville, et avec une foible escorte va trouver l'empereur Maximilien, non sans un grand danger, 32. Il rentre dans le Milanais avec une armée de France-Comtois et de Suisses; est reçu dans Milan par les habitans revoltes coutre Trivulce, 36. Se rend maître de Novarre, où il est bientôt pressé par la famine; tente une bataille, 3 Ne pouvant combattre à cause de la défection de ses troupes, il essaie de fuir déguisé en cordelier; est arrete, euvoye en France, et confiné au château de Loches, 38. Comment il y est traite, 39. (Tabl. du règn. de Louis x11.) Foir aussi quelques details sur ces évenemens aux Méni. de Bayard, 217 et suiv. Sponce Maximilien), fils de Lu-

dovic, arrive à Milan, où les Suisses lui decernent la couronne ducale, XV, 119. A l'approche de l'avantgarde de l'armee française, il se ré-fugie dans Novarre, 124. (Tabl. du rign. de Louis 211.) — Il est assège dans le château de Milan, XVI, 200. Se rend par composition, 302. Va trouver le Roi à Pavie, lui offre ses services; est envoye en France. 3o3. (Mem. de Flewange.)

SIRVET PELLERIS est tue par les Gantois au village de Nevele, X.

SICART DE LA BARDE, chevalier anglais, qui s'etoit moque de la taille de Boucicaut, se bat avec lui en champ clos, et est terrasse, VI, 412. Il se rend en Picardie; triomf en champ clus d'un autre chevalier anglais, 414. Va à Calais, on il obtient un pareil triomphe, 415.

Sicon (J. de) défend un pas d'armes près de Dijon contre Jacquemart Brunier, IX, 344.

Siéges: préceptes communs et nécessaires à ceux qui soutiennent un siége, XXIV, 70, 89. Moyens proposés pour rendre la prise des places plus difficile, 95. Utilité des contrescarpes, 108. Sienne (les dames de) se dévouent

à la défense de leur ville, XXI, 249. Courage d'une jeune Siennoise, 250. (Comm. de Montluc.) — Les Siennois secouent le joug de l'Empereur, et se mettent sous la protection du roi de France, XXIV, 69. Se rendent par famine aux Espagnols, 70. ( Mem. de Tavannes.) - Se soulevent contre l'Empereur, et se mettent sous la protection du roi de France, XXIX, 210. (Du Villars.)

Sigismond, empereur d'Allema-gue, vient à Paris; conçoit le projet de faire revivre les anciens droits de l'Empire sur le royaume d'Arles; part pour l'Angleterre dans l'intention de partager avec Henri v les depouilles de la France, VI, 325. Revient à Paris; comble le connétable de louanges; reprend la route d'Allemagne sans laisser soupconner ses desseins hostiles, 327. Déclare la guerre à la France, 328.

Sigismond iii, roi de Pologne, conclut la paix avec Maximilien, archiduc d'Autriche, frère de l'empercur Rodolphe; quelle étoit la source de leur querelle, XXXIX, 358. Conditions de la paix, 366. Il épouse la fille ainée de l'archiduc Charles d'Autriche, XL, 166. Se rend en Suede pour s'y faire couronner, XLII, 107. Ce qui lui arrive à Dantzick, 108. A quelles conditions il est reçu roi de Suède, 110.

Sigismond, duc d'Autriche, transporte toute sa seigneurie à son neven Maximilien moyennant une pension; caractère de ce prince, XII,

342.

Sigismond Battoni, prince de Transylvanie, echappe au dessein forme contre lui par le Grand Turc, en se retirant dans la forteresse de

Chever, XLII, 447. Tient une diete à Clausembourg, où sont condannés 14 conspirateurs ; rassemble une armée; enlève 7 navires turcs chargés de richesses et d'argent pour l'armée devant Javarin, 448. Taille en pieces les Tartares; entre de force dans Casu, 462. Fait alliance avec l'Empereur, XLIII, 142. Prend et brûle Telestia; s'empare de Brayla, 145, Vesper, Sophie, et plusieur petites places, 146. Remporte plasieurs victoires sur les Tures; épor se Marie-Christine d'Autriche, 150. Livre une grande bataille à Sinan sur les bords du Danube, et lei tee plus de 25,000 Tures, 179. Assiege et emporte le fort de Tergovine. 183. Poursuit Sinan au-delà da Danube, 184. S'empare du château de Giorgin, 185. Assemble les Etats de son pays; dans cette assemblée il est décidé qu'on continuers la uerre contre les Tures et contre les Polonais, 301. Fait punir de diven supplices plusieurs révoltés des Sicules, 302. Se rend à Prague auprès de l'Empereur; comment il y est reçu, 303. Traité qu'il y conclut, 304. Il fait une entrée bril à Vienne, 305. Taille en pièces pres de Lippe 1200 Turcs et Tarteres, 313. Assiége Témeswar, livre un ferieux combat aux Turcs, et se veit forcé de lever le siège, 315.

Siconeux (le sieur de), du perti du duc de Mayenne, retiré à Orléans, devient suspect aux ligneus; sort de cette ville, et prend l'écharpe blanche, XLI, 165. (Mém. de Cayet.) - Il fuit au Roi un discours and lier sur la requête des avocats fate contre le nouveau réglement auquel on veut les soumettre, XLVII, 331. L'Estoile.) — Devient amoureux de la marquise de Verneuil; est chasse de la présence du Roi et renvoyé à son gouvernement de Dieppe,

XLIX, 433. (Groulard.)
Sigonius (Charles), savant de Bologue, visite Paul de Foix, XXXVII, 245. Compose une histoire de Rome et plusieurs autres ouvrages, 246.

Sikingen (Franc., seigneur de ).

s'attache » la maison de La Marck. XVI, 316. Son origine, son caractère, 317. Il fait la guerre au duc de Lorraine avec quelques comtes allemands; traite avec lui moyennant une pension qu'il en recoit, 318. Est amene au roi de France par le seign, de Fleurange; en reçoit de grands presens, 319. Marche con-tre la ville de Meta, 320. S'arrange avec les habitaus moyennant 20,000 forius qu'ils lui donnent; ravage le pays du landgrave de Hesse; cesse ses ravages, et se retire avec 30,000 florins, 311. Pourquoi il perd ses pensions du roi de France et s'atteche à l'Empereur, 324. Parvient à faire couclure une trève de six semaines entre l'Empereur et le seign. de Sedan, 377.

Sillery (le sieur de) est envoye à Rome pour demander la dissolution du mariage de Henri IV; difficultes qual y optonve, XXXVI, 394. II van Florence demander Matte de Medicis pour le Ror, 395. Mem. de Cheverny - Conclut le martage, 447. Prescute a Marie de Medicis la servictie pour laver ses mains, en la saluant reine de I rance, 148. (Pontlenn ) — Il est nomme pour aller à Vervins traiter de la paix avec l'Espagne, XLVII, 221. Est envoye aupres du duc de Savoie pour le sonmer de l'execution du traite qu'il a fait : l'aris, 282. ( Mem. de L'Est ale.

Silliant le commandeur de frire de M. le chancelier, et chevalier d'houneur de la Reine, est renvoye de la cour par le credit du marcelial d'Aucre et de sa tenine, 1., 32-

Silly Georges de , gouverneur pour le Roi de la ville de l'arente, repousse loin du port la flotte commandee par le prince l'rédeite, XIV, 278. Retuse de parlementer avec le herant qu'il lui envoie, 279. Sort contre les Vennieus et les met ru foite, 280. L'ait pendre Leuis Berthochelle, qui devoit hyrer la plaie, er prince, chaese la galecceut vove, pour prendre la ville, 281. Atta pu de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que de nouveau la fioto ventata que la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la consenie de la conseni

tienne et la repousse, 283. Envoie une escadre au recours de Massafra, assiégé par le prince Frédéric, 285;

Silly (Franc. de), bailli de Caen, lieutenant du duc d'Alencon, attaque le comte de Rifourcet prés de Rethel, le met en fuite et le fait prisonnier, XVII, 313.

Silly (le seign. de) est blessé dans une escarmouche devant Metz, et meurt de ses blessures, XXXII, 294.

Siller, gentille de la chambre de l'Empereur, est fait prisonnier à la bataille de Renti, XXXI, 293. Sillan, bacha, assiege Vesprin.

qu'il prend d'assaut; investit Palotte, dont il taille en pières la garnison, XI.II, 100. Est nomme visir une seconde fois, 107. Assiege et prend Dous et S.-Martin, 135. S'approche de Javarin ou Graz, 436 Est repousse avec perte, [39, Fait bat-tre la place, [42, Essaie de s'empa-rer de l'île de Zighet, [43, Est repousse, (1) Continue le siège de Javarin, 150. Fait attaquer le camp imperal, 455. En éve les pavillons, les vivres, les munitions, les ha-gages, 457. Se rend maître de l'Île de Zighet, 150. Accorde une capi-tulation a la garnison de Javarin, qui loi est remis, 160. Assiege la fortecesse de Komorre, qu'il abandonne ensuite, for Est defait sur les bords du Danube par le prince de Transylvanie, XLIII, 179, Fuit devant lui, 183, Rejette la faute de ses defaites sur l'audace et le peu d'obcissance de ses gens de guerre. (86 Samert, 3) j.

Sion le cardin de l'or l'art. Schneider

Sixir v., pape, declare le roi de Navirre heretique, relajo, et evelu de foute succession, XX, roi. Charge, Henri Gaetan, de procurer la delivrance du cardinal de Pourbou, et de le reconnsitre pour coi, sur les celancissemens qu'il reout du doi, de Lavemb ur, clouge tout-a-comp les nestructions de relegat, et lui recommit de de fore en sorte que le trône de France soit occupé par un prince catholique, 235. (Introd.) — D'après les sollicitations du cardinal de Pellevé, protecteur de la Ligue, il public une excommunication contre le roi de Navarre et le prince de Condé, XXXVIII, 272. Marie ses deux nieces, l'une au duc de Braciano, l'autre au duc de Tagliacozzo, XXXIX, 65. Comment il reçoit l'ambassadeur du Roi et les envoyés de la Ligue; son mécontentement de la mort du cardinal de Guise, 138. Il lance un monitoire contre Henri III , 142. Prend la résolution de ramener en France les esprits par la douceur, XL, go. Sa mort ; histoire de ce pape, 91. (Mém. de Cayet.) — Il commence son règne par le sang; vers faits sur lui, XLV, 201. Envoie ordre à l'ambassadeur de France de sortir du territoire de Rome dans les 24 heures; pourquoi, 297. Lance une bulle d'excommunication contre le roi de Navarre et le prince de Condé; comment cette hulle est reçue par le parle-ment de Paris, 299. Il écrit deux lettres au maréchal de Montmorency-Damville, 304. (L'Estoile.)

Sobolles, lieutenant de roi à Metz, y commet des exactions qui excitent une sedition; le Roi le fait sortir de la ville, XLVII, 375.

Sobomites à la cour; plaintes de P. de L'Estoile à cet égard, XLVIII,

100.

ossons (Louis de Bourbon, comte de), avertit le Roi qu'une méchante femme a fait le projet de l'empoisonner ou de l'ensorceler; condamuntion et exécution de cette femme, XXXVI, 452. (Pontlevoy.) - A la nouvelle de la journée des Barricades, va trouver le roi Henri 111 à Chartres ; fait des levées d'honmes our le défendre, XXXVIII, 395. Bat un parti de ligueurs à la Croixdu-Perche, XXXIX, 92. Est fait prisonnier par le duc de Mercœur, 182. Conduit dans le château de Nantes, 183. Se sauve de prison et se rend à l'armée du Roi, 268.

(Mons. de Coyet.) — Il est charge par le Roi d'alter à la charabre des comptes faire publier l'édit des survivances, on successions des offices vénaux, XLV, 313. Se retire de la cour; motif de cette vetraite, XLV III, 424. Il se rend su Louvre sprès la mort du Roi; accueil qu'il y reçuit; ses protestations de dévoucement, XLIX, 10. Sa querelle avec M. le prince de Conti, au sujet du gon-vernement de Normandie que h Reine lui a accordé, 68. Menace de poignarder le premier qui essen dire que les jésuites ont fait mourir le Roi, 89. (L'Estoile.) — Il se retire de l'aris, mécontent du Roi; pourquei, L, 49. Ne veut pas amister au co ronnement de la Reine, 50. Est dans la cabale de M. le due de Besi lon, 118. Obtient per son imp nité le gouvernement de Norm sauf Quillebouf, que la Reise se veut pas lui donner, 123. Se rend dans son nouveau gouvernement; comment il y est reçu, 142. De-mande Quillebouf; obstacles qu'il rencontre à cet égard, 143. Reso-velle ses instances; obtient que M. de Fervaques soit change, 195. Pat dire à la Reine qu'il ne retearmere p à la cour qu'elle ne lui ait dess Quilleheuf; tembe malade, et mon de chagrin du refus qu'on lui fui 196. Sa mort est prédite à la Rei er un astrologue, 197. (Fent Mareuil.)

Soissone (le comte de), fils de precédent, assemble un coussil d'officiers pour délibérer sur ce qu'il y a
à faire pour empêcher l'emanui de
pénétrer plus avant dans la Pionrdie.
1.1, 250. Se retire avec aon armée à
Noyon, et envoie deux régimens à
Corhie, 253. Commence à faire connoître ses manvaises intentions pour
le service du Roi, 254. Il se recommode avec Monsieur, avec lequel i
étoit mal depuis le maringe de ce
prince avec mademoiselle de Montpensier, 260. Pait des courses dans
les Pays-Bas, 261. Prend la résolution avec Monsieur de tuer le cardinal de Richelieu, 266. Se retire à



ivec la cont, 276. Sonne des geus de guerre d'après ordonnance de Charles vii, XI,

Soler (le capit.) cat blessé dans me escarmouche devant Metz,

XXXII, 291.

Sociana (le baron de), gouverneur du Castèlet, défend cette place sontre les Imperiaux, XXXII, 103. Est oblige de la rendre, malgré la promesse qu'il a faite de mourir en a defendant ; raisons qu'il en doune kai-mačane au Rot, 105.

Sour iski, secretaire du feu roi de Pologne, seconde l'évêque de Valence par ses cerits en faveur de l'election du duc d'Anjou, XXXVIII. 84. Tradut en polonas le discours latin que cet evéque doit prononcer à la diete, 116.

Soliman, empereur de Constautinople, defait Ferdinaud, roi de Hongrie; causes de la guerre elevee entre ces deux princes, XXIII, 293. Irrite de la perte qu'il a faite desant Malte, pren l'et ravage Syoul, XXIV, 415. Assege Signet et meurt

devant cette place. 416.
Sons de conte Everard de ). charge par le prince Maurice de faire la guerre dans le comte de Flandre, chasse les Espagnols du fort de S.-Jean-de-Stevu, ravage tout le pays de Vaes, et le contraint n paver tribut and Etats, ALIL, 3). Est blesse au siege de Hulst, XLIII, 268. Il consent a la capitulation de cette place, 273.

Sours Ever and del, file du precédent, est blesse et fait prisonner par le comte de Mont leagou; meutt

de ses blesure , XLIII, 67. Sourrason le seign de) force 300 Allemands a se retirer de dewant Metz, XXXII, 351.

Sourceaux (Bernard de) prend la crota, I. 104.

Sount le duc de , avec 4 galeres surprend Bastia dans l'île de Corse,

et se rend maitre de la citadelle. XXIX, 248.

Sommertve (le seign. de), fils ainé du comte de Tende, prend les armes contre son pere, qui tient en Provence le parti des huguenots; s'empare de Sisterou ; exerce d'horribles cruautes, XXXIII, 220.

Sommerive (le comte de) envoie au marquis de Coravres un plaisant cartel de défi, XLVIII , 197. Meurt à Naples, 333.

SOMMERSET (le duc de) rend la ville de Caeu par composition, VIII,

Soumes (état des) données par plusieurs traites de provinces, villes et châteaux, forteresses et hommes qui se sont reduits en l'obcissance da Rot, XLIX, 337.

Sourone (Jean de) est tue par les

Comans, I, 3gr.

SONNAC (Guill. de), grand-maitre des Temphers, essate en vain d'arréter l'impetuosite du comte d'Artois, qui veut cutrer dans la Massoure, Il, 107. Perd un œil à la bataille de la Massoure, et est tue peu de jours apres dans un autre combat, lui et presque tous les Templiers, 262.

Sonnes, capit, savoyard, est tue à la bataille de Monthou, livree par le sieur de Sancy a den Amedee, XI, 210.

Sonantes, chef de Comans, vient à Constantinople, et partage avec les seigueurs français la garde du palais, I, igo Se degoute de servir Baudouin, et passe du côte de Vatace. 5am.

Sozenia (Louis), heutenant du marechal Rouault, livre par trahison la ville de Pontoise aux Bourguignons, XIII., 310. Se presente devant Meulan pour yentrer, et en est repouse comme traitre. Jrr.

Sonnov (Robert de tonde un collège destine a donner l'instruction gratuite a de pauvres etudians en theologie, est protege dans cet etablissement par la reine Blanche, vit dans l'intimite avec le lioi, II. 113.

Sonnoune (la ) et la Faculté de théologie déclarent les sujets du royaume absous du serment de fidélité qu'ils ont juré à Henri de Valois; composent des prières pour les princes catholiques de la Ligue, XLV, 389. Confirme dans une assemblée solennelle la sainte Union, dont tous les articles, approuvés par le légat, sont jurés par les évê-ques, curés, docteurs, licenciés et bacheliers de la Faculté, XLVI, 29. Rend une décision sur les articles de la requête que lui adresse l'hôtel-de-ville, 44. La Faculte de théologie censure l'arrêt du parlement de Paris rendu contre celui du parlement de Chalons, comme n'étant pas assez révérencieux pour Su Sainteté, 169. Rend une décision contre les requêtes présentées à la ville et au parlement par les hourgeois, 297. Rend un décret qui déclare comme hérétique, schismatique, etc., la proposition des catholiques royaux d'entrer en conférence, 347. Vient en corps seluer le Roi; répon-se de S. M., XLVII, 43. Prête serment de fidélité au Roi, 48.

Soné (le capitaine) est tué au Brouage en faisant une sortie contre Parmée du Roi; cette ville se rend par composition, XXXV, 161.

Sorel (Agnès), maîtresse de Charles vii, excite le courage de son royal amant, le tire de son apathie, VIII, 78. (Tubl. du règ. de Ch. rii.) — Son élevation, son pouvoir, sa beauté, IX, 403. Bien qu'elle fait au royaume, 404. (Mem. de La Murche.)

SOTOMATOR (don Alonse), capitaine espaguol, est fait prisonnier par le chevalier Bayard; comment il est traité par lui, XV, 230. Contre sa foi donnée s'enfuit, 232. Est repris et ramené au bon chevalir, qui lui reproche son manque de parole, 233. Est renfermé dans une tour, puis delivre moyennant 1,000 ducats de rancon, 234. Vante parmi les siens la libéralité de Bayard, mais se plaint du traitement qu'il en a reçu, 235. Refuse de réparer ses

torts envers le chevalier, et accepte le combat qui lui est proposé, 238. Est tué par Bayard; détails sur ce combat, 240.

Source (le duc de). Voy. l'art.

Rohan (vicomte de).

SOUBISE (le seigneur de ) envoie 6,000 Suisses et un grand nombre de gens de pied du Dauphiné et de Vivarais vers Màcon, XXIV, 342. SoubisE (le seign. de ) est envore à Lyon pour commander pour le princes protestaus, XXXIV, 156.

Sourienville (Guill.), attache au service du seign. de Lescun, passe à celui du Roi, et ménage un arrasgement entre ce prince et le seigneur son maître, XII, 82. Obtient une pension, la mairie de Bayonne, etc., 83.

Soundis, archevêque de Bordeus, est condamne par arrêt du parlement de cette ville pour une excumunication lancée contre des conscillers du Roi chargés de faire un rapport sur des démolitions d'autes que ledit archevêque a ordounce dans l'église metropolitaine, XLVIII, 29 et suiv. Plaintes des protestans faites au Roi contre lui, 286.

Soundis (le marq. de ), gouverneur de Chartres, meurt au ligis de feu chancelier de Cheverny, XLVII. 3-28

Soundis (mad. de) va se plaindre au Roi du tort qu'on a fait à son mari et à sa propre réputation; réponse du Roi; écrits publiés contre la maison de Sourdis, XLVII, 132.

Souanis (le marq. de) attaque et prend le château de Moyen, LI, 226.

Souvaž (Gilles de), marq. de Courtenvaux, est nommé gouverneur du Dauphin, XLVIII, 229. (Mém. de l'Estoile.) — L, 12. Il indique sa Roi pour son fauconnier particaler M. de Luynes aluć, et le fait nommer, 139. (Fonteney-Marcuil.)

SPENCER, favori du roi d'Angleterre Edouard II, s'oppose à ce que ce prince passe en France, IV, 79. S'enferme avec Editard dans Brotol; y est arrêté et livre au supplice, 80. SPENGEA (Hue), un des otages donnés par les Anglais lors de la reddition de Caen, VIII, 552.

SPIROLA (Thomassine), de Gênes, inspire à Louis XII une passion dique des beaux temps de la chevalerie; an correspondance avec ce prince ne finit qu'avec ses jours XV, 52.

Spinota (le marq. de) vient saluer la Roi à son camp devant La Rochelle; loue et admire les travaux de

h digue, 11, 67.

SQUANVILLE (P. de), général du parti anglais, occupe une des places situées sur la Seine, IV, 233. Essaie de détromper le captal de Buc sur la marche de Duguesclin, 262. Se send prisonnier à ce dernier, 271. Est décapite par ordre du Roi comme sujet rebelle, 273.

Stern (le capit.), gentilh, italien, est tue dans un combat livre près du

Quesnoy, XXXI, 232.

STERRITE de l'aunée 1586 : tableau des maux qu'elle cause dans le Vivarais, les babitans d'Aumonay se distinguent par leura s in et leurs charites euvers les pauvres, XXXIV, 33-.

STOURE (Gauthier de) preud la

crotx . 1, 104

STONIAMETON (messire Thomas) est tue a la bataille de Crevant, VIII, of.

94.
STRAMBOURT (Nicolas), un des chefs de bandes qui desoloient la France sous Charles-le-Sage, IV,

323.

STRATEGOPULE, honoré du titre de Cosar par Michel Paleologue, requit l'ordre de capprocher de Constantinople avec une armee, I, 507.
Emploie la ruse pour faire sortir les troupes venitiennes qui étaient dans cette ville; favorise par les paysans, y foit entrer de nuit 50 hommes par un souterrain, 503. Y entre luime. 509. Laisse sortir les luguifs, 510. Devie nt maître de Constautinople an quelque sorte malgre l.i., 5-1.

Strozzi le seign de , gentili florentin , vient au siège de Luxemloin gavo 300 sold its tour an , avant cie tous capitories , ou lieuton m , ou

enseignes, XIX, 449. Après la betaille de Cerisolies, il part avec plusieurs seigneurs italiens pour joindre le comte d'Enghien à Carignan, 520. Est défait en chemm par le prince de Sulmone, 521. Se sauve à La Mirandole; passe les monts des Genevois; envoie demander du secours au comte d'Enghien, 527. (.Wem. de Du Bellay.) — Il fait la guerre aux environs de Sienne; son armée est battue par le marquis de Marignan, XX, 63. Il est blessé à mort devant Thionville; sou impiété fruide à ses derniers momens excite l'étonnement et l'horreur de l'armée, 78. (Introd.)—Il defend Sieune contre les troupes de l'Empereur, et a'empare de plusieurs petites villes, XXI, 168. Contre l'avis de Bl. de Montluc, veut livrer bataille au marq. de Mariguan , 190. Est battu complètement et blessé, 197. Hasarde de se jeter dans Sienne; danger qu'il court; comment il exécute cette eutreprise, 204. Sort de cette ville, et echappe encore une iou aux ennemis, 207. Est tue d'une mousquetade au siege de Thionville, 443. (Comm. de Montluc) XXVII, 353 et suiv. — Faute qu'il commet dans le pays de Sanne; il livre le combat de Marcuno, dans lequel il est bleme. XXIX, 295. (Du Villars) — Il temet le Pape en liberte, XXXI, (39 Est tue au siege de Thonville, XXXII, 187. (Comm. de Rabutin.)

STROEZI Philippe), fils du marech, est fait prisonnier par les hugienoits dans un combat livre près de S-Yriez, XXXIII, §63. Mém. de Castelnau. — XXXIV. zio. Perit à la suite de la hataille livree aux Espagnols près des Veures, 281. (La Noue) Nour encore, pour sa captivité, XXXVII, §3; et pour sa mort, XXXVIII, 263. — Il menace des courriers espagnols que ai le roi d'Espagne ou les sieux ne traitent pas La Noue comme un brave gentiflomme et prisonnier de guerre, il ecorchera autant d'Espagnols qui den trouvera XIV, 201. Quitte son etat de coloniè de l'infanterie itanear c'en ta

veur de La Valette, 222. Est défait et tué dans le combat qu'il livre aux Espaguols devant les Açores, 237. (Mém. de L'Estoile.)

STUART, connétable d'Ecosse, est fait prisonnier à la bataille de Crevant, VIII, 15. Recouvre sa liberté, et reçoit du Roi le comté de Dreux, 16. ( Tabl. du règ. de Ch. 711. ) -Il attaque imprudemment le paro des Anglais, près de Rouvray; est tué dans le combat avec plusieurs nobles de renom, 148. (Mém. conc. la Puc.)

SUAVEDRA (Pierre Vasque de), chevalier espagnot, joûte avec le seigneur de Charni au pas d'armes exécuté près de Dijon, IX, 331. Devient chambellan de l'hôtel du duc de Bourgogne, 335. Accompagne Jacq. de Lalain à son pas d'armes tenu à Chilons-sur-Saone, X, 4.

Sucre (le capit.) arrête un espion qui vient de tromper le chevalier Bayard sur la prétendue retraite du capitaine Monfron, XV, 321; et découvre l'embuscade que ce capitaine veut tendre au chevalier, 322. Va avertir le prince d'Anhalt, qui amène 2,000 lansquenets, 323.

SUFFOLCE prend le commandement de l'armée anglaise devant Orléans; exécute le plan de Salisbury, VIII, 35. Envoie pendant une treve de quelques jours des présens à Dunois, et en reçoit de lui, 36. Lève le siege d'Orleans, et se retire avec précipitation, 46. Est fait prisonnier à Jargeau, 47. ( Tab'. du règ. ds Ch. ru.) — Défait les Français et les Ecossais à la bataille de Crevant, 93. Assiége Orléans du côté de la Beauce; houlevards et bastides dont il enclôt la ville, 145. Se retire à Jargean, 178. Est fait prisonnier et conduit a Órléans, 180. Avant de se rendre prisonnier, fait chevalier ce-Iui qui le poursuit, 183. ( Hém. conc. la Puc.)

Surrotek (le due de), ambassadeur d'Augleteure à Paris, épouse en secret, contre la parole qu'il a donnée a Francois 1, Marie, veuve de Louis x115 reproches que há fait le Roi, XVI, 274

Suprozen (le duc de), frère de précédent, descendant de la m de Lancastre, se réfugie en Aliengue, XVII, 249. Vient au service de roi de France avec un grand nonbre de lansquenets; dans les traites conclus entre les rois de France n d'Angleterre, il est tonjours mis pour clause que le duc babitera bons de royaume, 250.

Suffraix (le père), jésuite, atuque, dans un de ses sermous, la reine Marguerite, XLVIII, 384.

Suisses (les) : caractère de ce per ple; leur manière de combattre, XXIII, 181. A quoi ils sont propres à la guerre, 183.

Suisses (les députés des cantons) viennent à Paris renouveler l'alliance avec la couronne de France; com ment ils y sont reçus, XLVII, 353. Ils prêtent serment à Notre-Danc

entre les mains du Roi, 357. Suligny, espion de M. de Vieilleville : comment il trompe les ches de la garnison de Pont-à-Mousse, XXVII, 44 et suiv. Comment il con-tribue à la prise de cette ville, 53. SULLY. Voy. l'art. Rossy. SURENE (conférence de), tense

entre les députés nommés par le Bo et ceux envoyes par la Ligue pour aviser aux moyens d'un accommodement; détails à ce sujet, XXXVI, 231 et suiv. (Mem. de Cheverny.) -Noms des députés nommes par les Etats de la Ligue, XLI, 285. Noms des députés du parti catholique, 208. Débats préliminaires des conferences, 305. Articles d'une su-pension d'armes arrêtés et accordes, 310. Discours et débats, 312 et suiv. Les conférences sont reprises à la Roquette; discours et répliques des archevêques de Bourges et de Lyon sur la conversion du Roi, 384. Declarations remises de part et d'au-tre, 396. Lettre des deputés royslistes aux députés de la Ligue contre le projet d'elire un roi, 422 et suiv. (Mem. de Cayet.) - Ouver-ture des conferences; joie du peuple, rage des Seize, XLVI, 372. Dé-taile sur la première séance, 383. Difficulté élevée au sujet de M. de Rambouillet, 384. Il est convenu qu'on mandera aux parnisons de ne lité, et qu'on accordera des passeerts, 385. Discours contradictoires des archevêques de Lyon et de Bourgas, 407. Bruits répandus à Paris conférences, 411. Elles sont rompues par les députés royalistes; pourquoi, 416. Elles sont reprises à La Roquette; debats entre mess. de Lyon et de Bourges, 417. Celui-ci requiert une reponse sur la trève

qui a eté proposee, \$49. (L'Estale.) Sus (le comte de La) emporte la ville de Befort, et en reçoit du Hoi le gonvernement avec tout le regenu de la terre, LI, 215.

Susz ( le seigneur de ) est blossé dans une escarmouche devant Mets, XXXII, 348. (Siege de Metz.) -Il reprend sur les huguenots l'ierrelate et Mornas au comté Venaissin; yeut assiéger Valréas, XXXIII, 220.

(Mdm. de Castelnau.) Suzz (les seign. de ), père et fils, sont tués à la prise de Montéliment par les protestans, XLV, 337.

System, fille cadette d'Yolande, impératrice, dégoûtée du monde, prend le voile, I, 467.

STEVA, médecin, prisonnier à la Conciergerie, s'étouffe en avalant des pillules de linge; ses crimes, XLV, **3**∪8.

STATE OL VENTURE D'URBIR, CApitaines italiens, donneut au maréchal de Brissac les moyens de se rendre maitre de la ville et du chàtonu d'Albe, XXIX, 147.

Т

TABART, CAINL de bandes armees de brummdimes, est tue au siège de Toucy, VII. 3.6.

TABLE RONDE (les combats de la) etoient des joûtes plenières entre plusicurs combattans; en quoi ils differoient des tournois, III, 155. Les aucieus romans donnent la gloire de l'invention des combats de la Table roude au fameux Arthus; opinions des Anglais à ce sujet, 146. D'où vient le nom donne à ces combuts, 147 Les dames étoient non pas les juges, mais les distributrices des prix accordes aux vainqueurs, 148.

Tarlercol (Alain de) se distingue an siège de Bressières, V. 106.

Tais (le seign. de) est blesse à la camusade de Boulogne qu'il dirige, XXI, 50. Contribue à la prise des forts de la terre d'Oye, 66.

Tarnut est envoye par le duc de Bedfort à la tête d'un renfort au atege d'Orleans, VIII, 35. Est hatto et fait prisonnier à Rouvray, 47. Est garde comme otage, 81. Lat tué avec son tils devant Castillous 82. (Tabl. du rign. de Ch. r.i.) -Appele par les Anglais en secours de la ville du Mans, entre subitement dans cette ville, et en chasse les Français; fait mourir ceux qui avoient favorisé leur entrée et ceux qui s'en étoient rejouis, 133. Prend. per escalade la ville de Laval, qui est pillée, 134. Quitte le siège d'Or-leans, 178. Let fait prisonnier à la bataille de Patay, 188. Prend La-val par escalade. (Mom. concern. la Pue.) — Il débarque en Guyenne ; prend plusieurs villes, XI, 37. Traite avec les Bordelais, et remet cette ville sous l'obéissance du roi d'Angleterre, 38. Va sa secours de Castillon, 40. (Du Clercy.)

TALLAND (Clermont) cat the an siège de La Rochelle, XXV, 396.

TALEIT (le beron de:, un des députés de liourgogne, obtient avec beaucoup de peine la continuation de la treve pour six jours, XLVI, 434. Talmont (Louise de Coictivy,

princesse de): sa douleur et ses regrets en apprenant la mort de son époux, XIV, 517.

TAMERIAN, empereur tertere: sa puissance, ses conquêtes; attaque Bajazet, VI, 502. Fait ce prince

prisonnier; meurt lui-même bientôt après, 503.

TANCARVILLE (le comte de), seigneur véritable et bon conseiller,

TANNEGUY DU CHATEL, gentilhom. breton, s'attache au duc d'Orléans; fait une descente hardie en Angleterre, VI, 257. Est chargé de sou-mettre Paris; s'en rend maître, délivre tous les prisonniers, et est nommé prevôt, 310. Arrête les conjurés bourguignons, et les livre au supplice, 326. Emporte le Dauphin au milieu des dangers, et le conduit à Melun, 338. Penètre avec 1600 hommes d'armes dans la capitale; livre un combat sanglant dans le faubourg S. - Antoine, et se retire sans être entamé, 339. Vient déclarer à Pontoise que le Dauphin ne se rendra pas à l'entrevue proposée par Henri v, et proteste contre ce qui s'y fera; aide de la dame de Giac, persuade au duc de Bourgo-gne de traiter directement avec le Dauphin, 349. Leve les incertitudes de ce prince sur l'entrevue de Montereau; dissipe celles du duc de Bourgogne, 350. Accompagne le Bourgogne, 350. Accompagne le Dauphin à l'entrevue, 351. Fend la tête au duc de Bourgogne avec sa hache d'armes; publie des récits mensongers sur cet assassinat, 352. (Tubl. du regn. de Ch. ri.) - Va trouver le duc de Bourgogne de la part du Dauphin, pour l'engager à l'entrevue de Montereau, VII, 309. Conversation entre lui et ce prince, 310. Récit de l'assassinat du duc, 312. (. Mém. de Fenin.) - Il dissipe en folles dépenses l'argent qu'il est charge de porter à Meulan pour la solde des troupes du Roi, VIII, 13. Veut se retirer d'auprès de la personne du Roi, pour ne pas l'entralner à sa perte; est nommé sénechal de Beauca re; recoit une pension,

et une garde pour sa personne, 22. Tue en plein conseil et en présence du Roi le comte dauphin d'Auvergne, 25. (Tabl. du règn. de Ch. r 11.) Il est envoyé par le Roi aupres du duc de Bretagne pour lui demander du secours, 110. Consent à se retirer de la cour ; s'en va à Beaucaire, 111. (Mem. conc. la Puc.)

TANNEGUY DU CHATEL, Deveu du fameux Tanneguy qui avoit si bien servi Charles vii, quitte le parti da Roi pour s'attacher au duc de Bretagne, VI, 259. Conduit les intri-gues de ce duc, 262.

TARDIF (J.), conseiller au présidial, seconde le président Brisson dans les services secrets qu'il rend au Roi; il éprouve son triste sort, XX, 253; XL, 375 et 378.

TARDIF, conseiller au Châtelet, est emprisonné avec le jeune Lav gne pour ouvrages contre l'Unit irouvés chez cux, XLVI, 177. Est pendu dans sa prison, 193.

TARDVENUS, autrement appeles les grandes compagnics: de quoi ils se composoient; leurs ex ces surpassent ceux de la Jacquerie, IV, 142. Sont envoyés partie en Italie, et l'autre partie en Espagne, 143.

TARTARES (les) : histoire de ces peuples racontée par les envoyés de

Louis 1x , II , 333.

Tassis (Jean-Bapt. de), du conseil du roi d'Espagne aux Pays-Bas, vient à Paris proposer au duc de Mayenne de se faire déclarer protecteur du parti catholique, autorité et puissance royale, XLIV, 146. Est blessé au siège de Corbeil, 205. (Villeroy.) — Demande dans l'assemblée des Etats, de la pert de son maître, la couronne pour l'infante d'Espagne, XLVI, 41 Pour adoucir cette demande, ajoute que le roi Catholique mariera l'Infante a l'archiduc Ernest, 417. Promet au nom du roi d'Espagne les mêmes secours qu'il a donnes, si les Etats déclarent l'Infante reine de France solidairement avec un prince français, 452. Les députés iovalistes écrivent aux Frats une

longee lettre contre la proposition, et les exhortent à se défier des Espagnols, qui ne veulent que perpé-

teer les maux de la France, 453.
(Mém. de L'Estoile.)
TAUCOURT (Jacq. Maynet, sieur de), reçoit détense du parlement de Rouen d'entrer en la cour jusqu'à mouvel ordre, XLIX, 358. A recours au Roi, qui ordonne qu'il soit rétabli dans sa charge, 359.

TAVARRES (Jean de), colonel des bandes noires, oucle de Gaspard de Tavannes, accompagne François 1 en Italie, où il commande cinq mille lansquenets, XXIII, 180. Arrète la fureur des Suisses à la bataille de Marignan; reçoit des éloges de la part du Roi, 182. Contribue à la prise de Foutarabie, 190.

Sa mort, 201.

TAVANNES (Gasp. de): ses Mémoires, rédiges par l'un de ses fils, portent l'empreinte des passions de leur anteur; il commence à jouer un rôle après la bataille de S.-Quentin en 1557; son caractère inflexible, XX, 7. Il s'élève avec aigreur et sans menagement contre les favoris; empêche l'execution des édits de pacification ; fait gagner au duc d'Anjou les batailles de Jarnac et de Moncontour; fait partie des deux conseils qui precedent la S.-Barthelemy, 8. Ose braver Coligny; sa haine contre les protestaus survit à leur ruine ; contrastes frappans de son caractere, g. Il offre a Cath. de Medicis de couper le nez à sa rivale Diane de Poitiers, 68. Fortifie la ville de Dijon, 75. Chargé de négocier avec lord Wentworth, ouverneur de Calais, pour la reddition de cette place, il dicte une capitulation très-rigoureuse pour les vaincus, 76. Il empêche à Dijon que l'édit qui permet aux protestans d'avoir des temples publics soit enregistre au parlement, 102. Maintient dans la province une sorte de tranquillite, ne confie les emplois qu'aux catholiques, et parvient à etouffer les complete, 105. Tente sur Lyon une entreprue uni concertee; in-

tercepte une lettre de Cutherine à la duchesse de Savoie, 107. Refuse d'accorder aux protestans de Bourgogne les droits qu'ils ont acq par le dernier traité, 114. Reçuit le Roi à Dijon; compliment court et énergique qu'il lui fait; ses entretiens avec Cath. de Médicis, 117. Sous le nom de confrérie du S.-Esprit, forme une espèce de ligue qui a pour but d'empécher la nouvelle religion de se répandre en Bourgo-gne, 121. Reçoit l'ordre d'arrêter le prince de Conde, 131. Fait avertir indirectement ce prince, 132. Quitte l'armée royale, et vient à Paris exhaler son mécontentement; cette ville lui fait un présent considérable, 138. Il est fait marechal de France, 141. Essaie de détourner le Roi de la guerre de Flandre; sa rencontre avec Coligny; comment il se tire du danger qui le menace, 146. Est chargé de retablir l'ordre dans la capitale après le massacre de la S.-Barthelemy; paroit jouir à la cour du plus grand crédit; est d'avis qu'on force les protestans à quitter le royaume, 161. (Introd.) — Il vent accompagner Bl. de Montluc dans son entreprise d'Auriole, 392. Sort avec lui de Marseille, 393. (Comm. de Montluc.) — Ses Memoires, remplus d'enormes digressions, sont curicux par la pcinture des mœurs et par des details piquans, XXIII, 3. Ils sont le fruit des louirs de Jean de Soulz, vicomte de Tavannes, un de ses fils , et non de Guill. de Saulx ; raisons qui le demontrent, 4. (Averuss.) - Ils renferment de longs details sur la genealogie de la maison de Saulz : prétentions de l'auteur à cet égard, 5. Naissance de Gasp. de Tavannes; il est adopte par son oncle ; est fait pri-onnier à la bataille de Pavie a l'age de 16 ana, 6. Part avec Liutree pour la conquête de Naples; se distingue dans les campagnes d'Italie; est attache au duc d'Orleans, frere du Dauphin; entreprend de changer le caractère indolent de ce prince, 7 Le dresse au metter des armes par des jeux

souvent dangereux, 8. Visite qu'il rend à son père avant de joindre l'armée chargée d'euvahir le Lux embourg; il persuade au duc d'Orléans de se soustraire à la tutéle du duc de Guise, 9. Soumet La Rochelle révoltée; accompagne le comte d'Enghien en Italie, et contribue au gain de la bataille de Cerisolles, 10. Est mis au nombre des chambellans de François 1; son mariage, 11. Il conserve sous Henri 11 sa compagnie de gendarmes; fêtes britlautes qu'il donne à Dijon à l'occasion de la naissance de son fils, 12. Suit Brissac en Italie; est fait maréchal de camp; décide la victoire à la bataille de Renti, 13. Reçoit du Roi le cordon de l'ordre sur le champ de bataille; écoute les plaintes de Cath. de Médicis contre la duchesse de Valentinois; aigrit ses ressentimens; suit le duc de Guise en Italie, 14. Impose aux habitans de Calais une capitulation ri-oureuse, 15. Est mécontent de la paix de Cateau-Cambresis, et irrité contre les favoris et contre la duchesse de Valentinois; se retire en Bourgogne après la mort de Henri 11, 16. Marche contre les protestaus, et les soumet, 17. Empeche l'execution de l'édit rendu en faveur des protestans, les intimide, et maintient la tranquillité dans son gouvernement; n'exécute les ordres de la cour que lorsqu'ils sont conformes à ses sentimens; bat les protestans à Auxerre; acquiert la preuve de la duplicité de Cath, de Médicis; prend le parti d'affermir son pouvoir en Bourgogue, 18. Decouvre et prévient un complot des protestans dirigé contre lui, 19. Entre en correspondance secrète avec la Reine mere; recoit la cour à Dijon, 20. Forme une ligne connue sous le nom de confrérie du S.-Esprit; but de cette ligue, 21. Est appelé par la Reine mere pour former le duc d'Alençon au métier de la guerre, 22. Resuse d'arrêter le prince de Condé; montre son habileté dans la campagne d'hiver de 1569; decide le duc d'Anjou a livrer la bataille de Moncoutour, 23. Se retire sous prétexte de maladie; céde sa lieutenance de Bourgogne à su fils ainé Guillaume, 24. Est nomme maréchal de France, 25. L'impétasité de son caractère muit au parti qu'il défend ; il veut quitter la cour, 26. Ses démêlés avec Coligny, 27. Il se déclare dans le conseil pour le massacre des chefs protestaus, 28. Chargé de rétablir l'ordre dans l'aris après la journée de la S.-Bar-thelemy, il n'y parvient qu'avec peine; fait décider le siège de La Rochelle; obtient le gouvernement de Provence, 29. Sa réponse bruque et orgueilleuse à la Reine mer, qui lui annonce cette nominator; il part, quoique malade, pour k siège de La Rochelle, mais ne pest s'y rendre; veut assurer le sort de ses enfans, 30. Paroles qu'il adrese à son confesseur avant de mours, concernant le massacre de la 5.-Barthelemy, 31. Sa mort; massolee que lui fait élever son épouse; il n'a laissé que quelques relations de lutailles, 32. (Notice.)

Ses qualités, son éducation, 154. Son exteriour, 155. Reflexions judcieuses de l'auteur sur l'éducation, 156. Est mis au service du Roi per son oncle, dont il prend le non. 194. Est fait prisonnier à l'avie, côte du Roi; renvoyé sans rançus, il va trouver son père, et deviest page du Roi, 204. Accepte la place d'archer dans la compagnie de grand écuyer Galliot; va trouver M. de Lautrec en Italie, 217. Pase la Doire ; met en fuite Jean-Jacq de Médicis, 236. Défait devant Te-rin les gardes d'Antoine de Lère; brûle les moulins des environ d'Aix; bat ceux qui les gardent, 237. Contribue à la retraite de l'Empereur, 238. Defend Terumne contre le comte de Baries, 259. Se distingue aux tournois ; s'insuat dans les bonnes graces de M. le duc d'Orléans, 261. L'exerce à des amusemens périlleux, 286. Utilite de quelques uns de ces exercices en temps de paix, 288. Diverses de-

vises de Gasp. de Tavannes, vises de Gasp. de Tavannes, 294. Il est blesse au tournoi celebre à Poccasion du mariage de la fille du roi de Navarre avec le duc de Clèves, 296. Accompagne le duc d'Orione à Luxembourg; va voir son pere; reçoit la lieutenance de la compagnie du duc, 312. Devient canemi secret du duc de Guise; suve le peuple, les femmes et les enfans de Damvilliers, 3:3. Conseille à M. d'Orléans de ne point abandouner le siège d'Ivoy; défie le duc de Guise, 314. Fait battre la place, qui se rend, 315. Est envoye à La Rochelle; y entre furti-vement; s'en rend maltre, 320. I)ecide la victoire de Carignan, 33o. **Est** envoye avec le duc d'Orléans à Crepy, aupres de l'Empereur; conseille au duc de demander la Bourgogne pour apanage, 383. Défait les Auglais à Ardres, 389. Reçoit les derniers soupirs du duc d'Orléans; est nomme chambellan; chasse les Anglais de la terre d'Oye, 300. Se marie à la tille aince du comte de Morver de La Baulme, 406 Est compris dans la defaveur du cardinal de Tournon; garde neanmoins sa compagnie de gendarmes, 409. Fêtes à l'occasion de la missance de son fils; il refuse 1,000 ccus que lui offrent les habitens de Dijon, XXIV, 12. Se disungue aux tournois célébres à Paris en 15/9; brue 60 lances par jour, 32. Se rend auprès de marechal de Brissac en Piesnont; s'empare de Fossin, 25; de S.-Damiens, Quiers et nutres villes, 26. Est rappele par le Roi, et fait marechal de camp; gaga les babitans de Metz, 58. Y fait entrer les troupes du Roi, qui y fait lui-même son entree, 59. Est fait gouverneur de Verdun, 67. Coupe les vivres et les troupes de l'Empercur, 88. Conserve l'armée franaue, en empéchant le duc de Savoie de livrer hataille, 124. Decide du

Est envoyé en Italie avec M. de Guise, sous le titre de maréchal de camp, 187. Menace Valence dans le Milanaus, 189. Défait les Espagnols devant Civitelle; feit prison-nier leur mestre de camp Pierre-Henri, 190. Ramène en sûreté l'armée d'Italie; défait en route 400 chevaux et 500 hommes de pied; fait lever le siège de Bourg au seigneur de Paule-Ville, 212. Dresse la capitulation de Calais; se rend maître de la terre d'Oye; tire 10,000 écus du milord Grek, 215. Contribue à la prise de Thionville, 222. Console le connétable dans sa disgrace; se retire en Bourgogne à l'avenement de François 11, 257. Est créé lieutenant général du Roi, par commission, eu Lyonnois, Dauphine et Forez ; soumet les rebelles, 282. Rétablit la paix dans Valence par un coup hardi, 283. Empêche que l'edit de janvier en faveur des huguenots ne soit entériné au parlement de Dijon, 3:8. Au milieu des troubles, maintient la tranquillité dans son gouvernement, 333. Fait pendre à Auxerre les catholiques agresseurs; se plaint, en couseil du Roi, des ordres contraires qu'il en reçoit; demande qu'on adopte franchement un parti, 334. Découvre un complot formé à Dijon contre lui, et par son audace le fait avor-ter, 335. Rassemble les forces de la Bourgogne; se rend maltre de Châlons, 339. Investit Macon, qu'il est forcé d'abandonner; laisse garnison à Tournus, 340. Revient à Châlons; intercepte les lettres de la Reino mère, 341. Forulie Châlons, 342. Negocie secretement avec le colonel susse Diesbach, maître de Tournus, lequel s'engage à se retirer dans son pays, 313. Se rend maître de Macon par ruse et par force, 344. Assiege Lyon; refuse de commander à M. de Nemours; lui remet en main gain de la bataille de Renti, 150, toutes ses forces et munitions, et se Recoit a la tête de sa troupe le cor- retire dans son gouvernement, 345. don de l'ordre des mains du Roi. Il construit deux citadelles à Chà-151. Offic a la Reine de couper le lous et Macon, 3 f6. Fait demander nes a madame de Valentinois, 184. par les Etats de Bourgogue que l'e-

dit en faveur des huguenots ne soit point en vigueur dans cette province; bàtit le château de Pailly; va au devant du Roi, qui vient à Dijon; courte harangue qu'il lui fait; celébre plusieurs beaux tournois; ses conseils à la Reine mère, 413. Il fait une ligue sous le nom de confrérie du S.-Esprit, 451. Serment de la confrérie, 452. Origine d'associations semblables, 456. Tavannes est mande à la cour; il dine chez l'amiral; est envoyé en Bourgogne pour recevoir les Suisses, 457. Instruit la Reine des menées des huguenots; pourvoit a son gouvernement; en fait sortir les protestans, 458. Est 'lerault, 121. Evite adroitement le appele à Paris avec ses forces, 459. Se rend à Metz par ordre du connétable; fait sortir de cette ville M. d'Ozans; va sur la frontière pour s'opposer aux reitres, 460. Est appele par la Reine pour assister M. le due d'Anjou; envoie son cousin Vantoux disperser en Bourgogne les troupes de Poncenat et de Mouvans, XXV, 16. Refuse au cardinal de Lorraine de mener le jeune duc de Guise à la guerre, 17. Fait la revue de tontes les troupes à Troyes; doune un avis pour l'ordre de la gendarmerie, 18. Par son conseil, le Roi, mettant dans l'édit de pacification une difference entre les rebelles et les hérétiques, affoiblit le parti des protestans, 24 Il refuse d'exécuter l'ordre que lui envoie la Reine de défaire une partie des reltres qui passent par la Bourgogne, 34. Donne une escorte à Dandelot pour conduire l'argent qui leur est destiné, 35. Refuse d'arrêter le prince de Condé, qu'il fait prévenir indirectement, 36. Sa dispute avec Sansac sur la prééminence du com-mandement, 37 Il rétablit l'ordre dans l'armée catholique à la bataille de Lusignau, 38. Predit la bataille de Jarnac, 40. Sa conduite dans cette journée, fr. Sa lettre à son cousin sur ce qui arriva depuis le départ de M. d'Anjou jusqu'au combatde Jarnac, 43 et suiv. Penetre les re avec la sœur de Charles ix, 195

fait maintenir M. d'Alençon dans le commandement de l'armée, 91. Donne des conseils à M. d'Aumak pour faire la guerre aux reitre en Bourgogne, 92. Empèche la de route de l'armée du Roi, commen-cée par l'imprudence de mess. de Guise et de Martigues; force les huguenots à la retraite, 96. Sa lettre à la Reine sur la situation des affaires dans le Limosin et le Poiton, 101. Sa lettre au cardinal de Lorraine sur les faux bruits qu'il répand à la cour contre lui, 107. Strategême qu'il emploie pour faire lever le siège de Poitiers; assiège Châtelcombat avec l'amiral, 122. Lui coupe le chemin de la retraite, 123. Le force à combattre dans la plame de Moncontour, 140. Ses dispositions pour le combat, 141. Détails, 142. L'honneur de la victoire lui est attribue par M. le duc d'Anjou, 146. Il est euvoyé auprès du Roi, de qui il obtient avec peine son conge; reçoit un beau présent de la ville de Paris; retourne chez lui, 147. Va trouver le Roi à Argentan ; lui conseille de faire une guerre ouverte, et de se mettre à la tête, 148. Ne suppose point à la paix; marie ses enfans; accepte par ordre du Roi une pension de M. le duc d'Anjou, 182 Reprend ce prince sur son goût pour les plaisirs; se moque du festin que le Roi donne à l'occasion du marage de M. de Guise; est nomme par le Roi pour pourvoir aux différends et aux rançous des prisonniers; refuse d'aller souvent au conseil des finances, 183. Sa réponse à Malac, qui veut établir de nouve subsides, 184. Est creć cinquieme marechal de France, 186. Ecrit as duc d'Anjou pour le dissuader de se marier avec la reine d'Angleterre; se rend a Blois, où ce maringe doit être traité, 193. Par ses conseils, le duc refuse le mariage, 194. Il invente et decrit le tournoi qui doit être celebre au mariage du prince de Navar dessems du car final de Lorinine, et Reste scul à la cour, après l'éloigne-

ent des Guise; s'oppose aux desseins de l'amiral, qui veut faire la guerre à l'Espagne, 197. Blame le eurtre commis sur la personne de Lignerolles, 198. Se retire de la cour, 199. Est appelé auprès de lonsieur, qui est en defaveur aupres du Roi, 200. S'oppose à la guerre d'Espagne, 257. Retient en Fran-ce l'amba-sadeur espagnol; propose sa Roi de preudre le conseil de ses meilleurs capitaines par ecrit, 258. Dicte au duc d'Anjon celui qu'il doit donner, 259. Donne aussi le sien, 260. Paroles qu'il adresse au Roi à l'occasion d'une proposition de l'amiral, 280. Son avis au conscil sur le voyage de Strosse, 281. Dicte un avis au duc d'Anjon sur ce qu'il convient de faire après la defaite de Geulis devaut Mons, 285. Donne librement le sien dans le conseil du Roi, 287. Dans le conseil où la S.-Barthelemy est résolue, il obtient que le roi de Navarre et le prince de Coude seront épargnes, 296. Sauve le marechal de Biron, 208. Est charge de retablir l'ordre dans Paris, 300 Son avisair le passage des Suisses en France, 351. Autres avis sur le degrevement du peuple, sur le maintien de la justice, et la conservation des privileges de la noblesse pendant la parx, 353. Il fait resondre le depart de liston pour le siège de La Rochelle, avec des instructions qu'il dicte lui-même, 357. S'oppose à re que M. d'Aleucon soit envoye au siege de Sancerre; consent à reret qu'il accompagne M. le duc d'Anjou à celui de La Rochelle, 360. S'oppose en vain au depart du maréchal d'Amville pour le Languedoc; sa lettre à la Reme mere sur les entreprises de Sancerre et de La Bachélie, 361. Son avis sur la nonelle de la mauvaise issue de ces entroprises, 365. Autre avis pour le Languedoc, 568. Le Roi le vinte pendant sa maladie, 371. Sa reponse a la Reine en recevant le gouvernement de Provence, 372. Il fait reduire la dépense de M. le duc d'Anjua: ses paroles au Roi à ce sujet.

373. Il part pour le siège de La Rochelle; tombe malade en route; conseil qu'il donne à M. le duc d'Anjou, 374. Il est visité par le Roi et la Reine; leur conseille de poursuivre le siège; fait courir une defense contre ceux qui le blàment de l'avoir conseillé, 398. Détails sur sa dernière maladie et sur an mort, 426. Réflexions de l'auteur sur la mort, 433. (Mém. de Gasp. de Tavannes.)

Il reprend Chalons et Macon sun les huguenots, XXXIII, 218. Ancienneté de sa maison; ses exploits, XXXV, 239. Reçuit le collier de l'ordre sur le champ de bataille de Renti, 243. Chasse les protestans de Châlons-sur-Saôue et de Màcon ; fait construire des citudelles près de ces villes, 244. Par ordre du Roi, lève une armée pour reduire Lyon; s'em-pare de Villefranche et de Belleville, 245. Remet son armee a M. do Nemours, et revient en Bourgogue, 246. Comment il empêche les protestans de troubler la ville de Dijon, 247. Reprend sur eux la ville de Valence en Dauphiné, celles de S.-Gon et Mareiny en Bourgogne; se rend en Lorraine pour s'opposer aux Allemands qui viennent au secours des protestans, 248. Est appele au conseil de Charles 1x, 250. Details sur ce qui se paser en Poitou depuis le depart du duc d'Anjou pour l'armee catholique jusqu'à la bataille de Jarnac, comment Gasp. de Tavannes dirige la conduite de ce prince et les operations militaires ; ces details se trouvent deja dans la lettre citée plus baut, tom. XXV, 43. lle sont repetes ici, 250 et suiv. D'après le conseil de Tavannes, le duc d'Anjou envoie demander au Roi la permission de passer en Bourgogne pour s'opposer a l'entrée du duc des Deux-Pouts; cette proposition est agrece, mais l'execution en est retardee par le cardinal de lorraine, 289. Il conseille, pour faire diversion au siege de Puitiers, d'aller attaquer Châtellerault, 3011. Assiste le due d'Anjou a la bataille de Moncon tour, et remporte l'honneur de cette

journée, 301. Adresse an Roi plusieurs mémoires concernant le bien du royaume, 302. Sa mort, son épitaphe, 303. Divers avis et conseils donnés au Roi par le maréchal de Tavannes, 410 et suiv. (Gull. de Tavannes.)

TAVANNES (J. de Saulx, vicomte de), fils de Gaspard de Tavannes, reçoit une éducation dure; à l'àge de ans, il prend l'engagement de combattre les protestans à outrance; à 17, il est présent au massacre de la S. Barthelemy, XXIII, 33. Il refuse d'aller voir le prince de Navarre; sauve trois seigneurs protestans; assiste au siège de La Rochelle; s'oppose avec opiniatreté au projet de paix qui est signé le 6 juillet 1573, 34. Part pour la Pologne avec le duc d'Anjou; voyage en Hongrie et Moldavie; se defend contre 200 Tures; est force de se rendre prisonnier; va à Constantinople; revient en France, et est fait capitaine de gendarmes, 35. Dégage le duc de Guise au combat de Dormans; est envoyé dans les provinces pour y faire adopter l'acte de la Ligue; se range du parti des ligueurs contre le Roi, 36. Refuse d'entrer dans l'ordre du S.-Esprit; offre ses services au Roi, et est nommé gouverneur d'Auxonne; est fait prisonnier par les protestaus, 37. Après l'assassinat du duc de Guise, il se met au nombre des ennemis les plus acharnés d'Henri m; sert comme maréchal de camp dans l'armée de la Ligue; vole au secours de Paris, menace par Henri iv ; y pénètre, et rassure les habitans; est blesse et fait prisonnier devant Noyon; sa réponse fière à Henri IV. 38. Comment il recouvre sa liberté; il va trouver le prince de Parme; est fait maréchal de France par Mayenne; part pour la Bourgogne, où il lutte contre son frere Guill. de Tavannes, tidele au Roi, 30. Se soutient jusqu'après la bataille de Fontaine-Française; se retire dans le château de Talan, qu'il rend par composition; est enfermé à la Bastille, d'où il parvient à s'échapper, 40. Il écrit ses Mémoires dans le château de Sully ; ses plaintes con-tre Henri IV sur l'inactivité où il k laisse, 41. Son mepris affecte pour les dignités auxquelles il ne peut plus aspirer, 42. Ses réllexions politiques sur les Etats-généraux, 43; sur le supplice de la question, sur le dédale de lois et de coutames alors existantes, 44. Pendant quel temps il composa ses Memoires; la date précise de sa mort est ignorée, 45. Ordre suivi dans la nouvelle contion de ses Mémoires, 46. Epoque où ils parurent imprimés au ch teau de Sully; pourquoi cette edi-tion portoit deux titres différens. 47. Autre édition faite à Lyon es

1657, 48. (Notice.)

Premier avis an Roi sur les moyens de régner avec piete et jutice, pour le soulagement et la trusquillité du peuple, 55 et saiv. Se cond avis sur les moyens de réusir toute l'Europe dans une même reli-gion, 70 et suiv. Troisième avis su les moyens de faire la guerre coutre le roi d'Espagne, 88 et suiv. Quatrieme avis sur les moyens de faire la guerre contre les Tures, 103, 275. Cinquieme avis sur les moyens de réduire l'Europe à l'obéissance des rois de France et d'Espagne, 130 et suiv. Les quatre prisons de Jesn de Tavannes, XXIV,-50. Comment il en est sorti, 51 et suiv. Détails sur le siège de Rouen per Henri IV; conseils donnés au duc de Parme par J. de Tavannes; comment il favori retraite du duc, 76 et suiv. Est bles-se au siège d'Issoire, 107. Bat Lesdiuières sur la Durance; ravitaille Tallard, 158. Assure le Dauphine; contraint Lesdiguières à la paix, et à rendre Go places fortes, 159. Faverise la prise de Pontoise par M. Maine, 219. Defait une compa de chevau-légers en Norm emporte les enseignes d'un rei pres de Gournay; met en pièces la garnison de Dieppe à deux lienes de cette ville; fait retirer M. de Montpensier jusqu'à Evreux, 220. Par sa fermete, il fait rentrer le peupl

d'Amerre dans le devoir, 285. Comment il manque de prendre Vernou à la vue de l'armée du Roi, 358. Comment il se rend maltre de Verneuil en Normandie, 360. Donne au duc de Parme quelques avis sar les moyens de faire lever le siége de Rouen, 386, Pourquoi il manque de ion , 386. Pourquoi il manque de défaire tout entière l'armée du ma-réchal de Biron, XXV, 125. Est fait prisonnier devant Noyon, 169. Avec 50 chevaux, force 1500 relres à se rendre prisonniers, 172. Pourquoi il néglige de jouir du titre de maréchal de France qui lui est accordé, 220. Ses deux avis contre In guerre d'Espagne, 266 et suiv. Son discours sur la trève faite par Henri IV avec l'Espagne, 309. Autre discours sur les causes qui ont ame-né le massacre de la S.-Berthelemy, sur les mences des huguenots, sur les intrigues et l'ambition des Guise, sur la politique d'Henri III et de Catherine de Médicis, 323 et suiv. Son père étant tombé malade, il se rend par son ordre à Paris pour demder ses Etats pour son frère et lui, 374. Il assiste au siège de La Rochelle; details sur co siego, 394. Va trouver le duc d'Anjou pour l'empêcher de faire la paix avec les Bo-chellois, 405. Ses plaintes contre Henri IV sur sa conduite envers lui et sa famille, 420. Demende en vain Pexpédition des lettres patentes qui lui accordoient le gouvernement de Metz, 439. (Mem. de Gasp. de To-seanes.) — Signale sa valeur aux sièges de La Charité et d'Issoire, XXXV, 311. Assiste au siège de la Moure, et ravitaille Tallard, 312. Comment il perd le commandement du château rt de la ville d'Auxonne, 354. Est transfere dans la prison **de** Pagny, 325. Comment il s'évade ; e reure en Bourgogne; sonpçonné de dessein contre la personne du duc de Mayenne, il est de nouveau fait prisonnier à Tanlay, 326. Refore d'obéir aux ordres de Mayenne; ourquoi, 328. Prend le château de Sommaise pour les rebelles; fait battre la ville de Noyers, d'ou il est repoussé, 395. Prend le château de Doudin, 402. (Guill. de Tavannes.)

— Est blessé en voulant faire entrer du secours dans Noyon, XL, 277.

(Mem. de Cayet.)

TAVANNES (Guill de), fils alué du maréchal de Tavannes, soutient presque seul en Bourgogne le parti de Henri 1v; fait la guerre à ses propres dépens, et combat son propre frère le vicouste de Saulx; ses Mémoires forment le contraste le plus frappant avec ceux du marechel, XX, 35. Il propose a Charles ix un plan de regeneration, et d'assembler les Etats-genéraux pour concilier les divers partis, 172. S'empare de Flavigny et de Semur, établit dans cette dernière ville un parlement royaliste, 222. Fait la guerre à ses depens; empêche ses officiers de ceder aux séductions de la Ligue; convoque les Etats de la province à Semur, et en obtient des fonds, 233. Se maintient en Champagne contre les efforts de la Ligue, 257. (Introd.) - Sa fidelité au Roi; services qu'il lui rend ; se générosité ; comment il est recompense, XXV, 214 et suiv. (Gasp. de Tavannes.) - Son éducation, son caractère, sa fidélité à sa religion et à son roi; il se met sous la tutele de Chabot-Charny, commandant de la Bourgo-gne, XXXV, 227. Porte sux piede du Roi les doléances de cette province; demande la convocation des Etats-generaux; épouse la tille de Chabot-Charny; maintient la tran-quillité pendant l'absence d'Ifenri 111, 228. Resiste aux efforts de la Ligne ; se déclare hautement pour le Hoi; va le trouver à Blois; en reçoit de pleins pouvoirs pour commander en Bourgogne, 229. Fait à ses frais de grands preparatifs de guer-re; s'empare de Flavigny, de Semur; livre des combats continuels aux ligueurs; fait prêter à la noblesse serment de fidélité à Henri IV; convoque les Etats de la province; se voit tout-à-coup contrarié par le marechal d'Aumout, 230. Est obline de combattre contre le vicomte

de Tavannes son frère; sa conduite généreuse envers lui, 231. Il reçoit un témoignage public de la satisfaction du Roi dans des lettres patentes enregistrées au parlement de Dijon; se retire dans ses terres, où il vit dans la plus profonde tranquillité; époque de sa mort; compose ses Mémoires dans sa retraite, 232. Différentes éditions qu'ils ont cues, 233. (Notice.)

Il est envoyé en Gascogne avec le sieur de Martigues pour s'opposer à la marche des quatre seigneurs gascous réunis, 291. Est laissé lieutenant du Roi en Bourgogne, en l'absence du duc de Mayenne; rompt plusieurs entreprises faites par les protestans sur les villes de ce pays, 303. Propose, dans un discours qu'il prononce devant le Roi, la convocation des Etats généraux, 304. Maintient la tranquillité dans la Bourgogne; va au devant de Henri m en Savoie; assiste à la bataille de Dormans, où 2,000 reitres sont défaits, 309. Tient tête à 6,000 reltres conduits par le prince de Condé; contient les villes de la Saône, 310. Accompagne le duc de Mayenne à Moulins, 311. Est ordonné pour la garde de la Reine régnante; est envoyé pour charger le régiment du sienr de Montfort, 312, qu'il bat; fait pendre 8 ou 10 prisonniers qui ont brûle des villages, 313. Instruit le Roi de la conduite du duc de Mayenne; raffermit les habitans de Beaune dans la fidelité qu'ils doivent au Roi, 316. Obtient du Roi une autorité illimitée en Bourgogne, à la place du duc de Mayenne, dont les pouvoirs sont revoques, 317. Il prononce dans la ville de Beaune un discours contre la rebellion des Guise; se dispose à combattre le duc de Mayenne, 318. Impose silence à un cordelier qui prèche en faveur des Guise, 319. Comment il met la ville en état de défense, 321. Va joindre à Rouane les Suisses, le sieur de Joycuse et le duc de Montpensier; poursuit les troupes du sieur de La Châtre, 322. Est fait

chevalier de l'ordre da S.-Esprit, 324. Obtient la délivrance du vices te son frère, 325; puis des lettres d'abolition, 326. Vole de nouvem à la délivrance de son frère, 32; Pait la guerre en Bourgogne pour le Roi, 330. Après la mort du dec de Guise, veut s'emparer du châtem de Dijon pour le Roi; en est empiché par les partisans de Mayenne, 331. Sa conference avec le président Frémiot; tous deux se rendent à Blois auprès du Roi, 332. Recot un pouvoir très-ample pour conmander en Bourgogne, où il retourne, 333. Se prépare à faire la guerre à Mayenne, quoique les villes et places fortes soient à la devotion de ce prince, 334. Va secretement en Champagne pour oprier la jonction des forces de cette province avec celles de la Bourgogne. 335. Requiert l'assistance des seign. de Damteville et de Sautourt ; commence la guerre malgré leur refus; se rend à Flavigny, 336. Harangee les habitans, et leur fait prêter serment de fidélité au Roi, 337. Net ernison dens la ville; ve su bourg d'Issurtille, 338. Chasse le régiment du sieur de Bussy du château de Cressey, 339. Lui accorde une capitulation, 340. Somme le bourg d'Issurtille de se rendre, 341. Livre combat au sieur de Pervaques, 342. Retourne à Flavigny, 343. Fait sommer la ville de Bourbon-Lancy, qui se rend et prête serment de fidelie au Roi; se porte sur Semur. 345. Somme cette ville de se rendre ; sur son refus, attaque les faubourgs; le maire de la ville demande les Liens et la vie saufs, 347, ce qui lui est accorde; Tavanues se rend maiue du château, y met garnison, et fait prêter serment aux habitans de la ville, 348. Entre par intelligence dans Saint-Jean-de-Losne; y lit les lettres du Roi qui annullent les pouvoirs de Mayenne, 350. Comment il parvient à y mettre garnson, 351. Entrepreud d'aller sommer la ville de Nuits, 352. Retourne à Semur, 355. Se porte sur Saulieu.

que, y entre par compoit des emprunts sur ses r l'entretien de ses trou-Investit de loin la ville de 58. Défait le régiment du Chamfourcaut et la com-1 Monmoyeu, 359. Assiége Chatillon-sur-Seine; s'emabbaye et de deux églises, ant les ordres du Roi, va les 6,000 Suisses amenés enrs de Sancy, Beauvais-la-Guitry, 361. Les conduit s au duc de Longueville; Chateau-Vilain et le cha-Mara, 36a. Assemble ses s, leur fait prêter serment i à Henri IV, et refuse avec r**en**dre le parti du duc de ; prend les villes de Verouan, de Charolles et Par au til de l'épec tous les enur venger la mort d'Hen-65. Convoque à Flaviguy de la Bourgogne; s'empare saux de l'Edaure et Jully, t garnison dans celui de ; va trouver le Roi a Loval, ien accueille; est renvoye gogne pour s'opposer au lem, 368. Se rend maître de y et de la tour d'Usel, ait la troupe du sieur de as a L'Espinace, et prend prisonners, 371. Semchiteaux de Duesme et Tiue la ville et le château de ; pourqua il lève le siège, huit a Tobers arice du Roi le Verdan et son gouverd'autres piaces, detait one : la garmson de Dipar, forentreprise sor le chaicau ne. 374. Pourquoi elle 375 Il a sago le châte iu hateau, 3-6. le prend par tion, et last peu fre le coutet deux autres rebelles, se altre mautres forts, 377. in parti d'ennemis pres de , 385. Se rend matte du de Vergy par intelligence, fennant 6am icus, 384. 4 Rot pour se piunder de la

conduite du maréchal d'Aumont en Bourgogne, 390. Fait lever le siège de Verdun aux ennemis, 398; et celui de Château-Vilain, 402. Réduit à l'obeissance du Roi la ville de Macon, 404. Entre dans le bourg de Brancion, 405. Va recevoir le marechal de Biron; l'assiste à la prise de Nuits, 406. Remet sa charge de lieutenant du Roi au baron de Senecey, pour la reduction de la ville et château d'Auxonne, 407. Se trouve à côté du Roi au combat de Fontaine-Française, 408. (Mem. de Guill. de Tavannes.)

TAVANNES (messire Vernier de). cou in de la reine Berthe, fille du roi d'Ecosse, bâtit le château de Tayannes en 692; ses descendans; alliance des Tavannes avec ceux de Saulx par le mariage de Jean de Saulx, seigneur d'Orrain, avec Marguerite de Tavannes, XXIII, 151.

Taverse (Franç.), chancelier du duc de Milan, se reud à Marseille auprès du Roi pour justifier le duc de la mort de l'ambassadeur Merveilles, XVIII, 200. Comment sa justification est reque, et prouvée fause en tous ses points, 201.

TAVERNIER (le capit.), charge de garder la ville d'Arlou , la pulle , et s'en retourne en France saus or-

dre , XIX , 459.

TAVERNIER (le capit), avec 12 chevau-legers et 50 arquelusiers a cheval, defait sur le chemin de Cairas r20 chevau-legers et arquebosiers a cheval, et fait prisonmer le capit. Andriot , lieutenant de Cesar de Naples , XXIX , 115

Taxes des tresoriers et financiers faites avec injustice et inegalite paroles du Roi a ce sujet, XLVIII,

l'ars (le seign de, est fait prosonnier dans la ville de Casal. XIX, 200. Après la bataille de Ce ti olles, se rend maître de tout le Montferrat, hors Casal, Frin et Albe, 516. Est blesse dans liculo que, 557

Tipas, gentill, prote tent, pour senvi par deux archers le jour do massacre de la S.-Barthelemy, se réfugie dans la chambre à coucher de Marguerite de Valois, se jette sur son lit, et est sauvé par la princesse, XX, 159; XXXVII, 55.

Tétigny (le seign. de), sénéchal de Rouergue, est blessé et prisonnier au village de S.-Hubert, XVI, 190. (Mem. de Fleurange.) — Sa conduite dans le Milanais lui concilie tous les esprits, XVII, 335. Il défait un parti de Bourguignons près de Hesdin; blessé dans cette affaire, il meurt peu de jours après, 365. (Du Bellay.)

Teligny (le seign. de) est blessé et fait prisonnier par les Impériaux dans une sortie près de S.-Quentin, XXXII, 31. Est ramené dans cette ville, 'où il meurt de ses blessures,

32 et 432.

TENOT (le sieur), capit. des gardes du maréchal de Bouillon, est tué

au siège de Dun, XLI, 139. Темяємомов (Thierry de) vient de la Palestine à Constantinople, I, 321. Est présent à la bataille d'Atramittium, 328. Est chargé de garder la ville de Rusium, 386. Sur-prend les Comans et les Valaques, et en tue un hon nombre, 388. Est surpris à son tour et tué, 390.

Terrow, un des capitouls de Toulouse, enthousiaste de la réforme, propose aux Etats de Languedoc de dépouiller le clergé catholique, XX, 90. Cette proposition devient la cause des excès auxquels on se livre contre la noblesse et le clergé dans cette province, 91; XXXIV, 304.

TERNANT (le seign. de), cheval. de la Toison d'or, propose a Galiot de Baltasin, chambellan du duc de Milan, de faire armes à pied et à cheval contre lui, IX, 110. Est tenu en prison pendant un an par le due de Bourgogne pour avoir arrêté un riche Anglais qui alloit de Bruges à Calais, X, 2. Met la ville d'Alost en état de résister aux Gantois rebelles, 68. Joûte au mariage du duc de Bourgogne, 370.

Térouane : détails sur les opérations du siège de cette ville, XXIX, 164. (Mem. de Du Villars.) - XXXI, 100. Noms des seigneurs et capitaines qui furent tues ou faiu prisonniers à la prise de cette ville, 195 et 198. (Comm. de Rabuta.)

TERRACINA (le sieur) dédie au pape Grégoire xiii un discours sur les affaires de France, dans lequel il propose des moyens d'exterminer les huguenots, XXXVIII, 261.

TERRAIL (le seign. Du) tue sous les fenêtres du Roi un soldat gascoz, XLVIII, 7. A la tête tranchée à Ge-

nėve, 253.

TERRES JURABLES ET REVDARLES, espèce de fiel de ceux qu'on nommoit impropres et irréguliers, III, 490. Le vassal qui recevoit ce fief faisoit serment à son scigneur de lui remettre son château entre ses mains toutes les fois qu'il lui en feroit la demande, 492. En quoi ce serment différoit de l'hommage, 493. Le mot rendable exprimoit que le seigneur restoit maître absolu du fief, 494. Tous les seigneurs n'avoient pas le droit de se pouvoir faire rendre les forteresses de leurs vas aux, 496. Un vassal ne pouvoit élever aucune forteresse que du consentement de son seigneur, et à la condition de la la remettre an besoin, 499. Les seigneurs achetoient souvent le droit d'exiger que leurs vassaux leur rendissent leurs châteaux, 500. Diverses conditions auxquelles le vassal étoit tenu en faisant cette remise, 501. Explication de quelques termes employes dans les titres, 503. Anciennes coutumes de Catalogne à ce su-jet, 504. Droits qu'avoit le seigneur lorsqu'il étoit dans le château ou dans les places de son vassal, 5:3. Cas où celui-ci pouvoit, sans encourir le crime de félonie, refuser de remettre son château au seigneur, 515. Délai dans lequel la reddition devoit se faire, après la semonce on avertissement du seigneur, 517. Temps accorde au seigneur pour rester dans le château remis, 510-Après ses guerres ou affaires achevées, le seigneur devoit le rendre dans le même état qu'il lui avoit etc

confié, 522. Si saus cause légitime le vassal refusoit de le livrer, le chàteau étoit confisqué au profit du seineur, 523; mais cette confiscation n'avoit lieu qu'après que le seigneur avoit somme en sa justice le vassal de reparer et d'amender le tort qu'il avoit fait, 524. Le seigneur perdoit le droit d'exiger la reddition du chateau, s'il agissoit envers son vassal contre la bonne foi qu'il lui devoit, 526.

TERRIDE (le seign. de) va mettre le siège devant Montauban ; se plaint de ce qu'on a appelé Montluc pour lui enlever l'honneur de prendre cette ville, XXII, 152. Est nommé par Montlue pour commander les troupes qui vont au secours du Roi, 208. Il refuse de se rendre à Hagetman pour conférer avec Montiue, 330. Est defuit à Orthez par Montgonmery, 333. Se renferme dans le chateau, 336 Estfait prisonnier, 340. (Comm. de Montluc.) - Il s'empare du château de Barges dans le Piémont, XXVIII, 433. Ravage les environs de Fossan, et repousse les troupes envoyees contre lui par le capit. La Trinite, XXX, 245. (Du Fillars )

TERTAR (P. Du), convaincu per ses propres aveux d'avoir voulu empoisonner Charles v, est coudamné par le parlement; son aupplice, VI,

Trate, cheval, du guet, achète de Meru la capitainerie de la Bas-

tille, XLV, (4).
Tryrea (Franc.), moine poçtuguis de l'ordre de saint Dominique, grand genealogiste, meurt en revenant d'Angleterre, où le Roi l'a eavoye, XLV II. 443.

l'uzurers Pons de Lausières de), senechal du Quercy, defait le duc de Joyeuse au siege de Villemur, XXXVI, 215; XLÏ, 121 et 128.

Turmista (Pons, seign, de Lausieres, marq. de', est cuvoye aupres da due de Rohan pour negocier avec lui au sujet de l'election du maire de S Jean d'Angely, L., 160. Issue de sa negociation, 161. Est charge par

la Reine mère d'arrêter M. le prince, 350. Exécute cet ordre, 352. Est fait maréchal de France, et reçoit d'autres récompenses, 355. Tue en duel M. de Richelieu; causes de ce duel, 445. Est envoyé gouverneur du Béarn à la place de M. de La For-

Ce, 503.

Trácoson (M. de) reçoit dans
Ste.-Foy M. de La Force et toute sa famille; il devient amoureux de la marquise de La Force, qui profite de cette passion pour rendre M. de La Force maître de la ville, L., 529.

Tueopore Commène, frère de Michel, despote d'Epire, lui succède, et s'empare de Durazzo et de l'Albanie, I, 94 (Notice.) — Il discipline ses troupes, défend vigoureusement Durazzo, 463. Harcele les troupes de P. de Courtenay; évite une bataille rangée; traite avec les Français, 464. Invite l'Empereur n un repas; le fait prisonnier avec le légat; refuse au Pape de rendre ce dernier, 465. Effraye des préparatifs qu'on fait contre lui, se décide a le mettre en liberté, 466. Tourne ses armes contre le royaume de Thessalonique; s'empare de la capitale, et se fait couronner empereur d'Orient, 471. Rejette avec dédain les ouvertures que lui fait Vatace, 472. Lui envie la conquête d'Andrinople; envoie secrétement des émissaires dans cette ville, dont les habitans chassent la petite troupe de Valace et reconnoissent Théodore, 475. Inquiet des preparatifs qu'on fait contre lui et de la paix conclue avec Vatace, il laisse quelque temps respirer Constantinople, 476. Pait alliance avec J. Asan, 486. Le trompe, est vaincu par lui; fait prisonuier, s'echappe; est repris, plongé dans un cachot, et a les yeux brûles, 487. Est delivre par J. Asan; entre en mendiant dans Thessalonique, conspire contre son frère, le detrône, le livre aux Tures, se réconcilie peu après avec lui, et se joint avec ses trois frères contre Vatace, 495. Sa mort, 503. (Décad. de l'Emp.latin)

TERRIZE (Olivier de) va au secours de Joinville, II, 367. Reste un an dans l'île de Chypre sans pouvoir en sortir. 377.

THE

en sortir, 377.
THERMES (Paul de), maréchal de France, voulant se retirer en Calabre, est pris par les Turcs avec d'autres seigneurs français, XVIII, 80. A la tête de la cavalerie légère, il charge avec fureur celle du duc de Florence à la bataille de Cerisolles, a son cheval tué, et est fait prison-nier, 507. (Mém. de Du Belley.) — Il s'empare de Bergues et de Dunkerque; menace Gravelines; est blessé et fait prisonnier, XX, 78. (Introd.) - Contre l'avis de Bl. de Montluc, veut former une entreprise à Costilholle, 485. Est fait prison-nier à la bataille de Cerisolles, XXI, 29. (Comm. de Montluc.)—Il prend Bergues et Dunkerque, XXIV, 222. Est battu par le comte d'Egmont, 223. (Mem. de Tavannes.) - Reçoit la ville de S.-Boniface dans l'ile de Corse à composition, et y met garnison française, XXIX, 249. Recoit le gouvernement du Piemont des mains du maréchal de Brissac, XXX, 56. Comment il execute l'ordre de a'assurer du marquis de Masseran, 64. Il adresse des plaintes au maréchal sur les besoins où on laisse les troupes en Piémont, 66. Detruit tous les moulins de Fossan, 137. Bat la garnison de cette ville, 138. Envoie à M. le duc de Guise le récit de son voyage à Dunkerque, 176. (Du Villars.) - Il prend Berghes et Dunkerque, XXXII, 199. Est battu pres de Gravelines, blessé et fait prisonnier, 202. (Comm. de Rabutin.)

THERMES (César-Auguste de S.-Lary, baron de), est forcé de s'absenter de la cour pour avoir été surpris couché avec une des tilles de la Reine, XI.VII, 430. (Mém. de L'Escoile.) — Il est tué à l'attaque de Clérac, L, 513. (Fontenay-Mareud.)

THESIN OU TASSINO (Ant.), de Ferrare, de basse extraction, fait cappeler les frères du duc Galéas de Milan, XIII, 9. Suites de ce rappel; crédit dont il jouit apprès de la dachesse, 10. Est renvoyé, 11.

TREVALE (le seign. de) est blesse au siège de Peronne, XXVI, 219. Est nommé gouverneur du duc d'Alençon, 220. Est blessé au siège de Thionville, XXVII, 362. (Vieilleville.) — Commandant de 12 compagnies de pied qu'il amère au de d'Alençon, est tué dans un combat qu'il livre aux habitans de Sezame, où ses soldats entrent de force, XLV, 211. (L'Estoile.)

THEVET (André), cosmographe et grand voyageur, mais menteur et ignorant, meurt fort Agé, après sveir fait achever son sépulcre, XLVI. 108.

THIBAUT, comte de Bar-le-Duc, refuse de se mettre à la tête de la crosade, I, 124.

THIBAUT III (Louis), comte de Champagne, à l'âge de 15 ans eposse Blanche de Navarre; est nouse pour gouverner la Champagne pes-dant l'absence de son père Hean ». et lui succède, I, 8. Preud la crost à la suite d'un superbe tournoi qu'il donne dans son château d'Escry. 13. Près de mourir, il assemble sutour de lui tous les chevaliers qui s'étoient croisés, leur distribue de l'argent, exige d'eux le serment d'alter à Venise, et expire dans le bras de Blanche et de Ville-Ilardouin, 17. ( Notice.) — Il prend la croix, 100. Envoie Ville-Herdoum à Venise, 102. Recommande à ses vassaux , en mouraut, de se rendre à l'armée de Venise; son caractère. 122 (Ville-Hardouin.)

THIBAUT IV, comte de Champagne et roi de Navarre, fils du precédent, abandonne la cause du jeune Baudouin pour aller en Palestine, I. 498. (Décad. de l'Emp. lat.) — Son caractère, sa puissance; son amour pour Blanche de Castille; est soupconne d'être la cause de la mort de Louis viii. II, 24. Ses soupcons contre le cardinal de S-Ange, 28. Il se met en route pour assister au couronnement de Louis ix; reçoit ordre de se retirer, 29. Vient se jeter

aux pieds du Roi, et déclare qu'il ne preudra jamais les armes contre la Régente ni contre son fils; se retire, et tombe dans la tristesse la plus profonde, 32. Promet sou assistance aux seigneurs confédérés, et les trompe, 35. Attaque par Alix, reine de Chypre, fille de Henri 11, comte de Champagne, puis roi de Jérusalem, conteste à cette princesse sa légitimité; se rapproche des seign. confederes; devenu veuf, consent à épouser Yolande, fille du comte de Bretagne, so; puis, sur l'oppo-sition de la reine Blanche, renonce à ce mariage, et s'attire par là la haine des seigneurs confédérés; est appele en duel par Philippe, oucle du Roi, 41. Devenu roi de Navarre, marie secrétement sa fille à Jean de Dreax, fils du comte de Bretague, sans le consentement du Roi, 54. Lève une armée, réclame l'intervention du Pape; se soumet, et promet de partir pour la l'alestine, 55. Vient a la cour de l'rance, où il se rend odieux on ridicule par sa passion pour la reine Blanche; affront qu'il y reçoit de la part de Itobert, frère du Roi; est renvoyé de la cour à cause deses importunités; vers qu'il compose a cette occasion, 57. Part pone la Terre Sainte, Go. Meurt en 1253, 118 Tabl. du régn. de S. Lours - Thibaut va a Paris au secours du Roi avec 3 10 chevaliers, 192. Les barons mécontens lui proposent d'epouser la fille du cointe de Bretagne; il part de Château-Thierry a cet effet, 195; maissur une lettre du Roi, qui lui defend ce mariage, y retourne, 195. Se voyant attaipe de tous côtes par les barons, qui brûloient tout sur leur passage, brûle aussi et detruit plusienrs villes du duc de Bourgogne, 196. S'arrange avec la reine de Chypre; veud au Roi plusieurs liefs pour 5,000 liv., II,

THERET, fils de Thibaut IV, come de Champagne et roi de Navarre, est marie avec Isabelle, fille de Lomeix, II, 128. Prend la croix, 144. Meurt à Trapaui de la maladic

contagiouse qu'il avoit eue à Cartha-

ge, 153.

THISAUT DE NEUCHATEL, seign. de Blamont, est fait maréchal de Bourgogne; il est un de ceux qui résistent le plus efficacement aux écorcheurs, IX, 306. Commande l'avant-garde à la bataille de Gavre, X, 144. Apprend au milieu de la Beauce, où il étoit à la tête d'une belle armée, que le comte de Charolois a été tué à Montlhéry; noma des seigueurs qui l'accompagnoient, 241. Il apprend ensuite que le comte a gague la bataille, 242. Fait le siège de Dinan, 257.

257.
TRIBAUVILLE, commissaire d'artillerie, se distingue par sa diligence au siège du château de Rabasteins,

XXII, 453.

THERRY, fils du comte Philippe de Flandre, prend la croix, I, 102. Part à la tête d'une belle flotte, 130 Arrive à Marseille, et fait voile pour la Syrie, 166. Est battu dans les deliles du mont Henus, 450.

THONVILLE Siège de) par les ducs de Guise et de Nevers; détails sur ce sujet, XXXII, 178. Vertu et valeur que ces deux princes y montrent, 186. Capitulation qu'ils accordent au gouverneur de la place, 188. Pitié et clémence dont les princes usent envers la garnison et les habitans, 190. Description de la ville,

Thorzoigny (Hugues de) entre le premier de force dans le château de

Rivedroict, VI, 191.

Thoras n'Aouin, franciscain, brille à la tête des réguliers par des talens de dialectique fort estimés de son temps; public une apologie des réguliers, dans laquelle il réfute les sophismes du livre composé par S. Amonr, docteur séculier, II, 132.

Thouses or Pisas, père de Christine de Pi an, quitte sa patrie pour aller joindre à Venise un medecin de ses auis, V. 201 Passe pour un des plus habiles astrologues de son temps; est recherche par les rois de France et de Hongrie; vient à Paris, où Charles le Sage le retient, 205. Jouit d'une grande fayeur auprès de ce priuce, mais n'a plus de crédit après sa mort; insouciant et prodigue, végète accablé d'infirmités; l'époque de sa mort est incertaine, 206. Trop loué par sa fille; il n'eut jamais aucune influence dans les affaires du royaume ; n'étoit admis auprès du Roi que comme savant et as-

trologue, 207.

THOMAS DE CANTORBIE, frère de l'archevêque de cette ville, fait toutes sortes d'avanies au frère de Duguesclin, IV, 210. En haine de Bertrand, le force à le suivre à sa tente, 211. Recoit ordre du duc de Lancastre de remettre son prisonnier à Duguesclin son frère; jette le gant à ce dernier, 214. Se reud sur la place de Dinan pour se battre avec lui en champ clos; est effrayé à la vue de son adversaire, 218. Reprend courage, d'après les instances que lui font les Anglais, 219. Est désarmé, ren-versé et balafré, 220. Rend à Duguesclin son frère, 221.

THOMAS (le capit.) rencontredans une sortie le seigneur d'Aremberg, brabançon, le charge, manque de le faire prisonnier, defait sa troupe, et lui enlève deux tonneaux de hottes,

XXXII, 35o.

THOMAS, vulgairement appelé le Tireur d'or, se distingue par ses cruautés pendant les massacres de la S.-Barthelemy, XLV, 76.

THOMAS (Arthus) public le livre intitulé les Hermaphrodites, XLVII,

THORÉ (le seign. de), frère du maréchal d'Amville, quoique catholique, est élu pour chef des protes-tans, XXXIV, 389. (Mém. de Phi-lippi.) — Est battu et défait près de Dormans par Henri de Guise, XXXV, 139. (Mém. du duc de Bouillon.) — Il se rend maître de Senlis pour le Roi, XXXIX, 170. (Cayet.) - Fait profession de la religion réformée, et reste à Genève, XLV, 102. Entre en France avec 2,000 reitres; livre un combat au duc de Guise; se rend au duc d'A-lençon, 122. (L'Estoile.)

Tuoni (le haron de) reproche à maître Boucher de recevoir des dosblons d'Espagne pour prêcher comme il fait, XLVI, 469.

Tног (Nicolas de ), évêque de Chartres, fait valoir avec fermete les droits qu'il a, comme évêque diocesain, de sacrer Henri IV, XX, 272. Il le sacre en effet dans son église cathédrale, 273. (Introd.) – XXXVI, 263. Il publie la relation de cette cérémonie, 264. (Cheverny.) - Sa reponse au chancelier su la conversion du Roi, XLVI, 486. (Mem. de L'Estoile.)

THOU (le président Christophe de) est nommé chef de la commission chargée de juger le prince de Condé, XX, 93. (Introd.) — Premier président du parlement de l'aris, il témoigne son horreur pour la Saint-Barthelemy; application qu'il fait à cette journée d'un endroit des Sylves du poête Stace, XXXVII, 230. (J. A. de Thou.) — Il signe les articles de la Ligue avec restriction, XLV, 148. Travaille à la réformation et à la rédaction de la couture de Paris, 196. Meurt à l'âge de 5 ans ; obsèques magnifiques qu'on lai fait , 242. ( L'Estoile.)

THOU (Jacq.-Aug. de): ses Memores sont une espèce d'apologie pou répondre aux diatribes et aux calonnies qu'avoit suscitées contre lui la hardiesse de sa grande Histoire; de Thou se dévoue entièrement au service de son roi; il le détermine à s'unir contre la Ligue au roi de Navarre, XX, 23. Il fait partie du par-lement de Tours; ramene un grand nombre de sujets égarés; pose les bases de l'édit de Nantes ; en quoi ses Mémoires sont intéressans, 24. Fait le récit des scènes terribles quise passent dans Paris lorsque le duc de Guise y commande, 208. Est un des commissaires envoyés par le Roidans les provinces, 211. Parvient à s'echapper lui et sa femme, déguisés, et se retire au château d'Esclimont chez le chancelier de Cheverny, 230. (Introd.) - Epoque de sa naissance; ses parens; son enfance, tour-

tée par des maladies; ses prodans la littérature ancienne, toire et la jurisprudence; le tacle de la Saint-Barthelemy lui naître le projet d'écrire l'his-: de son temps, XXXVII, 189. Mient un canonicat de Notree; jette les fondemens d'une bibeque précieuse; accompagne talie Paul de Foix; profite de rastes connoissauces; visite les otheques, consulte les monus, 190. Revient en France; se entièrement à l'étude; se lie Pierre et François Pithou, et de Dupuy; remplit une mission és du maréchal de Montniorenfait un voyage dans les l'ays-191. Est fait conseiller-clere arlement de Paris; sa difficulté s'enoncer en public; il visite partie de l'Allemagne et presque : la Suis-e, 192. Fait partie de munission envoyée à Bordeaux remplacer la chambre de jusses frequens entretiens avec iel Montaigne; parcontt le Lanloc, la Provence, le Dauphine, rassemblant des materiaux pour toire, 193. Obtient une charge saltre des requêtes, puis la sur-uce de president à mortier; ue Marie de Barbançon (194). lant la révolte de la Ligue, part la ville de Paris, observe tout · ranusser des materiaux pour Histoire; suit Henri in a Char-; est envoyé en Picardie et en mandie pour sonder les dispons des gouverneurs et des ma-'ats ; menage au Roi un asyle a ru; se proence quelques livres 4; est nomme conseiller d'Etat, and anx seconds Etats de Blois, S'entretient avec Michel Moute; revient à Paris; danger qu'il urt lui et sa femme; tous deux suvent deguises, et se retirent à imint; ses entretiens avec le iccher de Cheverny; est appele a s ; deci le le Roi à s'unir avec le le Navarre, 197 Beluse de prer le parlement etabli à Tours; mpague Schomberg en Italie et

en Suisse; maintient le senat de Venise dans ses bonnes dispositions pour Henri IV; ses entretiens avec le professeur Grinay de Bâle, 198. Va trouver Henri IV à Châteaudun; est charge de surveiller le cardinal de Bourbou; détermine le chancelier de Cheverny à reprendre les sceaux ; l'aide dans ses pénibles fonctions; est nommé garde de la bibliothèque du Roi; commence la rédaction de son Histoire; défauts qu'on y remarque, 1993. Prend part aux conférences de Suresne; blame l'injustice des persecuteurs des jésuites; exerce la charge de président à mortier; fait vérilier un édit en faveur des protestans, 200. Eprouve une grande affliction de la perte de P. Pithou; travaille pendant un an à la réduction de l'édit de Nantes; revoit les statuts de l'université de Paris, 201. Accepte le titre de père temporel et protecteur de l'ordre de saint François; publie le commencement de son onvrage, qu'il met sous la protection du Roi; preface cloquente de son Histoire, 202. Pourquoi elle excite des plaintes; le Roi en ordonne la traduction en français ; de Thou envoie son ouvrage aux prelatsitaliens, 203 Obtient le suffrage de quelques-uns; les theologiens catholiques le critiquent; il y change quelques expressions, 201. Se voit obligé de se justilier; charge de ses interêts Claude Dupuy, son ancien ami, protonotaire à Rome, 205. Noble aven qu'il fait au cardinal de Joycuse, 205 S'oppose à ce qu'on tra luive son ouvrage à Geneve : obtient du Roi defense qu'il sont traduit en France; son livre est condamné à Rome par un édit du maitre du sacre palais, 207. De Thou entre malgré lui dans le conseil des finances; ses plaintes à cette occa-sion, 2001. Il dedaigne de répondre au libelle diffimatoire de Scioppius; prend part au traite de Sainte-Menehould, 210. L'ouvrage du jesuite Marchand le décide, pour se justifier, à cerire ses Memoires; en quoi the out instructifs of interessins.

211. Par qui ils ont été traduits au commencement du dix-huitième siècle; éditions de ces Mémoires; de Thou prend part aux negociations qui sont suivies du traité de Loudun ; la mort de sa seconde épouse Gasparde de La Châtre le plonge dans un abattement dont il ne peut revenir, 212. Il fait son testament; ses volontés à l'égard de son Histoire sont remplies après sa mort, 213. La postérité a confirmé sous quelques rapports le jugement des contemporains sur cet ouvrage; ce qu'en pense M. Anquetil, 214. Maladie et mort de de Thou; ses en-fans, 215. (Notice.)

Naissance de Jacques-Auguste de Thou; par qui il est présenté au baptême, 217. Ses ancêtres, sa généalogie, 218. Il est le dernier des fils de Christophe de Thou, 219. Délicatesse de son tempérament; disficultés qu'on a pour le nourrir; il méprise les jeux de l'enfance; s'applique au dessin; apprend à écrire avant de savoir lire, 220. Est attaqué d'une sièvre violente qui fait désespérer de sa vie; Gabrielle de Mareuil est la seule qui n'en désespere point, et lui donne tous ses soins, 221. Maîtres sous lesquels il étudie; danger d'abandonner les enfans avec trop de confiance à des régens, et de les faire étudier trop tot, 222. De Thou profite plus par le commerce des savans que par son application au travail; vive impression que fait sur lui la visite d'Adrien Turnèbe, 223. Sa liaison avec le poëte Ronsard; il va étudier en droit à Orléans; noms des maîtres qu'il suit; il se rend en Dauphiné pour entendre Cujas, 224. Se lie d'amitié avec Joseph Scaliger; plaisir qu'il goûte dans le commerce de ce sarant, 225. Eloge qu'il en fait, 226. Il voit le baron des Adrets à Grenoble, et fait son portrait de mémoire, 228. Revient auprès de son père à Paris; a siste au mariage du roi de Navarre, 229. Sa rencontre avec un capitaine nomme Maye; leur conversation à l'occasion de

l'amiral; aventure qui arrive en co-pitaine en entrant dans Vienne en Dauphine, 231. Horreur de de Thou en voyant, le jour de la S.-Barthe lemy, les corps de Jérôme Groslot et de Callixte Garrault traines per les rues, 232. Ses tristes réflexions à la vue des restes de l'amiral attach au gibet de Montfaucon, 233. Est fait chanoine de Notre-Dame; conmence dans la maison de son onde sa bibliothèque, qui depuis devies si précieuse; obtient d'accompagne Paul de Foix en Italie, 234, Se la avec Guy Du Moulin, médecin de duc de Savoie; visite le Milansi, 239. Particularité qu'il apprend m François 1; fait connoissance avec Camille de Castiglione; voit le Capidon de Michel-Ange Buonaroti, 240; et celui de l'ancienne Grece, 241. Est logé à Venise par l'ambs-sadeur de France Du Ferrier, 243. Visite le pays des Vénitiens en deci des montagnes; se lie d'une étroite amitié avec Jerôme Mercurial de Forli, 244. Fréquente à Bologne le savant Sigonius, 246. S'entretient avec Pierre Vittori, 247. Feuillette le livre des Pandectes à Florence, 248. Voit le peintre et architecte Georges Vazari d'Arezzo, qui n'oss s'expliquer sur le sort funeste de Jean et de Garcin, fils du grand dec Côme, 249. Visite exactement la situation de Sienne; voit Alexandre Piccolomini, 250. Est admis à baiser les pieds de Sa Sainteté, 251. Parcourt le royaume de Naples, 258. Se lie etroitement avec Marc-Antoine Muret, 259. Visite la belle bibliothèque d'Urbin, 260. Achète à Venise plusieurs livres grecs ; reçoit des conseils de Du Ferrier sur l'état qu'il embrasse, 261. Retourne à Rome avec de Foix; instruit le savant Muret de l'inutilité des démarches faites à Florence pour lui procurer l'Histoire de Zozime, 262. Arrive à Lyon, où il achète beaucoup de livres, 263. Retourne auprès de son père; s'applique à la lecture; profite encore davantage dans la conversation de ses doctes amis, surtout dans

celle de Nicolas Lefèvre, 264. Est envoyé suprès du maréchal de Montmurency pour prévenir de nouvelles broudleries entre le roi Henri 111 et e duc d'Alençon, 265. Voyage dans les Pays-Bas; est arrêté à Altembourg, et conduit à Bruges avec sa compagnie, puis remis en liberté, 266. Description de Bruges et d'Anvers, 267. État de trouble où sont les Pays-Bus, 268. Il perd son frère et plusieurs de ses neveux; est fait conseiller au parlement, 269. Se soumet à l'examen, 270. Sa conduite 271. Noms de dans cette charge, ceux avec lesquels il se lie, 272. Va aux eaux de Plombières, où il accompagne son frère pendant sa maladie, 275. Traverse les Vosges, 276. Va a Bade, où il voit Hubert Languet, 277. Se rend a Stuttgard; aventure qui lui arrive en route, 278. Description du duché de Wartemberg, 270. Il passe par Ausbourg, y voit les maisons des négocians l'aggher; arrive à Lindau sur le lac de Constance, 281. Se fait conduire dans la ville de ce nom ; sejourne à Bâle, v voit Basile Amerbach, 282, et le medecin Felix Plater, qui lui montre plusieurs objets d'histoire naturelle, 283. Vient coucher à Mulhausen; forre curieuse qui se tient dans ce hourg; revieut à l'lombières, 284. Après la mort de son frère on l'engage a changer d'état, 285. Se ren l a Tours, on il voit le duc d'Anjou; se retire à Maille-Laval; fait en vers iambes la description du château, 286. Visite en Normandie l'abbaye de S - Eticone; celle d'Annay au diocèse d'Avranches; Jean Prévôt, qui en est abbe. l'accompagne; caractère de cet alibe, 287. Il visite le mont S.-Michel; description de cette abhave, 288. Recoit ordre de son père d'aller à Poitiers trouver le maréchal de Cosse, 280. Va voir à Bour-guel Smié, favori disgracié du duc d'Anjou, 200. Est nomme membre de la commission destince à remplacer la chambre de justice de Bordeaux; se he d'une amitie particuhere avec Michel Hurault de L'Hospi-

tal ; compose en sa faveur un poème sur la fauconnerie, 291. Est envoyé à S.-Jean-d'Angély auprès du prince de Condé, 292; auprès da maréchal Matignon et du roi de Navarre, 293. Il voit la reine Marguerite, la princesse de Navarre et le chancelier Du Faur des Gratins, 294. Est maguiliquement reçu à Agen par Secondat de Roques ; prie Sylvius Scaliger de revoir les commentaires de son pere sur les livres d'Aristote, touchant l'histoire naturelle des animaux, 295. Voit à Bordeaux Benoît Largebaston, premier président, Michel Montaigne, Jean Malvin de Sessac, desquels il tire des lumières pour son Histoire; fréquente Elie Vinet de Barbezieux, recteur du college, 296. Lit des lettres de Georges Buchaman; visite le pays de Médoc; description de ce pays, 297. Rend visite à M. de Foix de Candale à son château de Castelnau, 299. Apprend de lui quelle peut être la hauteur des Pyrenées, 300. Rend justice à ses calculs, 301. Va à L'Esparre, à Soulac; voit la tour de Cordouan, rebatie par Louis de Foix, de Paris, 302. Se rend à Blaye, où il découvre une grande quantité de capillaires, et enseigne aux habitans la manière d'en faire du sirop; revient à Bordeaux avec les autres commissaires; fait pendant les vacances un tour en Gascogne, 303. Visite les bains de Tarbes, qui le guérissent d'un rhumatisme au bras gauche; passe à Campan, à Lourde, 304. Arrive à Pau, que le roi Henri et sa mère ont embelli; description des bains de Bearn; se rend à Navarreins, d'où vient le nom de cetie ville ; puis à la bastide de Clarence, et à Bayonne, 306. Langage et vêtemens des habitans da paya, 307. Revient à Bordeaux ; assiste au jugement de Tristan de Rostaing, 308. Voyage en Languedoc et dans la Provence, 313. Se rend à Lectoure; ce qui lui arrive daus cette ville ; visite le chàteau où le comte d'Armagnac fut assassine, 315. Arrive à Auch, 318. En visite la cathedrale et l'église de

S.-Oren; vient à Pibrac, où le seign. 342. Vient à Troyes; apprend 1 le reçoit avec magnificence, et l'ex- Boissy la mort de son père. 3(3 horte à continuer son poème sur la Revient à Paris, 344. Fait erier fauconnerie, 320. Eloge que Pibrac deux monumens à la mémoire de lui fait de son père Christophe de son père, 346. Noms des savans avec Thou; il lui confie la lettre de reproches qu'il a reçue de la reine Marguerite, et la réponse qu'il y veut Prolite des conseils du medeux faire, 321. De Thou passe à Tou-François de Lorme pour le troisseux louse; apprend de Roaldez beaucoup de particularités sur les pro-vinces de Guyenne et de Languedoc; est conduit dans les principales églises et lieux publics par l'archidiacre Galand; va à S.-Jorry, où Pierre Du Four, cousin de Pibrac, le retient trois jours, 324. Est reçu à Carcassonne par Raymond Le Roux, juge-mage; à Narbonne par le syn-dic Baliste, 325. Va saluer Guill. de Joycuse, qui commande en Languedoc; admire le tableau de la résurrection du Lazare; visite le tombeau de Philippe-le-Hardi, fils de saint Louis, 326. Est reçu à Béziers avec beaucoup d'hounéteté par le duc de Montmorency; son entretien avec ce duc et Mathurin Chartier sur les dépositions de Salcède, 327. Il se rend à Montpellier, où il va voir M. le prince de Condé, 331. L'entretient sur les dépositions de Salcède; passe à Nismes; description de cette ville, 333. Visite la Chartreuse de Villeneuve; va saluer à Avignon le cardinal Georges d'Armaguac , 334. S'entretient de Salcede avec Henri d'Angouleme; voit la ville d'Arles, 335. Se reud a Marseille; description de cette ville, 336. Le président du parlement d'Aix le reçuit poliment, et l'accompagne par tontes les églises, à la maison de ville et au palais; il passe à Cavaillon, à Orange, à Montéli-mart, 337. Donne à souper au recteur Colas, 339. Visite Le Puy en Velay; description de cette ville; il ralue à Clermont son beau-frère de Harlay, 340. Vient à Lyon, où il voit les imprimeries de Tournes et de Rouillé; s'entretient avec Daléchamps sur une édition de Pline, 341. Visite Dijon et la Chartreuse,

lesquels il renouvelle amitie; revoit son poême de la fauconnerie, 3;chant, qu'il y ajoute, 348. Ses catretiens avec le chancelier Birague, 349. Il compose un poëme sur la mort de sa sœur, femme du chancelier de Thou, pour sa consolation parti-culière et pour celle de son bemfrère, 353. Est pourvu d'une charge de maître des requêtes, 358. Se remet à l'étude ; prend chez lui Marice Bressieu, professeur royal de mathématiques ; entreprend de piraphraser le livre de Job, 359. Il osaie inutilement d'accommoder Hesri Etienne et Louis Carion, au supt de l'édition d'Aulu-Gelle et de Ncrobe, 360. De concert avec l'ibax et Scévole de Ste.-Marthe, il public les poesies du chancelier de L'He-pital, 361. Est pressé, par l'avocat genéral son oncle, de prendre si charge; s'accommode avec lui peur la survivance de président, 361. Se rend caution de sommes considerables pour le cardinal de Vendôme. 364. Pourquoi l'amitié de ce card: nal se refroidit ensuite pour lu. 365. Il cède aux instances de N mère, et retourne demeurer dans k maison paternelle, 366. Comment il obtient, sans la solliciter, la survivance de président a mortier, 36-Obtient de l'official de l'aris une sentence qui lui permet de se marier, 370. Assiste dans sa derniere maladie Jacq. Dennet, ancien am de sa famille, 372. Epouse Marie de Barbançon, fille de François de Barbançon de Cany; détails sur cette famille, 373; et sur le mariage de J. de Thou, 374. Douleur qu'il éprouve en apprenant la défaite arrivee en Saintonge; ses tristes pressentimens, 375. Il va saluer le cardinal de Joyeuse, 376. Sa conduite généreuse à l'occasion d'une dons-

tion que lui fait sa mère, 377. Il la perd p. u de temps après; se lie d'a-mitie avec Gaspard de Schomberg, 378. Percourt Paris dans la journée des Parricades; situation de cette ville, 379. Il se ren l a Chartres auprés du Roi avec Schomberg et Albert, lils de Bellièvre, 382. Est envoyé en Normandie pour y faire connoître les intentions du Roi; dispose le parlement de Rouen à recevoir Sa Majeste; détails sur m mission, 383. Est envoye en Picardie; y obtient peu de succès, 385. Precieux manuscrits perdus par les guerres civiles, 386. De Thou est fait conseiller d'Etat; il adresse à Claude Dupuy une lettre en vers sur la flotte d'Espagne, 387. Traduction de cette lettre en vers français, 388. Il propose à Schomberg le mariage de sa fille avec Louis de Barbançon de Cany son beau-frére, lequel mariage a heu à Chartres wee beaucoup d'eclat, 392. Il fait transporter au château de Varane tous ses membles et ce qu'il a de plus precieux, 393. Revient a Blois; prediction du chancelier de Cheverny sur le caractère du Roi et la mort du duc de Guise, 395. De Thou refuse les bonnes graces de ce doc. 397 Prend conge du Roi, qui lui tent long-temps la mainsans rien dire, et lui donne ensuite des ordres pour le président son beaufrère, 500. Il obtient du cardinal de Vendome un secours d'argent pour les fortifications de la citadelle d'Orléans, joz. Se rend en poste à l'aris, 📞 Il y appreud la mort du duc de luise, trouble dans Paris a cette nonvelle, 404. Il procure la liberté a J. Ob-openis, occupe d'une seconde idition des commentaires de Muret sur Seneque; enricht la republique des lettres de l'ouvrage de Zozime, 606. Fait sauver sa femme de Paris, o7. Se sauve lui même deguisé en soldat, 408. Tous deux se rendeut i Eschmont, 409; puis à Chartres; comment il evite d'être arrête, 410, et obtient du duc de Mayenne un passe-port pour aller à Blois, (11

Il détermine le Roi à traiter avec le roi de Navarre, 412. Refuse de présider le parlement qu'on établit à Tours, et décide son ami d'Espesses à accepter cette charge, 416. Accompagne Schomberg dans sa mission en Allemague, 418. Est envoyé par lui auprès de Lesdiguières, qui lui prête 2,000 ecus d'or, 427. Re-joint Schomberg au Pont-S.-Esprit, 428. Se rend par son ordre à Venise, 431. Y apprend la nouvelle de la mort du Roi, 432. Y voit d'Ossat, à qui il dédie son poeme sur les affaires de France, 434. Visite Padoue, où il jouit de la conversation de Jean - Vincent Pinelli et d'Aciardo de Gênes, 437, qui lui fait présent d'un beau manuscrit du livre de l'heresiarque Eupomius; ingratitude des Italiens et des Espagnols envers lui, 438. Il se rend à Coire, dans le pays des Grisons; danger qu'il court sur un lac, 439. Arrive à Zarich, puis à Soleure, 442. Voit l'ambassadeur Sillery; passe le Jura et vient à Bâle, ou il entend le professeur Grinny, 443. Passe à Lan-gres; trouve le comte Diacette à Château-Vilain; est instruit par lui de plusieurs choses qui concernent le Roi, 414. Se rend à Chalons, 416. Fait l'epitaphe du comte de Grandpre, tue au combat livré près de cette ville, 417. Rencontre à Cha-teau-Thierry Pierre Picherel, commentareur de saint Paul, 448. Soupe chez le vicomte de Comblisy, qui paroit dans de bons sentimens pour le Roi, 149. Compose des vers sur la mort de Louis de Rohan, duc de Montbaron, 450, et sur celle du comte de Roucy, 451. Va saluer le Roi à Patay dans la Beauce, 452. Lui rend compte de sa mission à Florence et à Venise, 453. Conversation du Roi au sujet de sa conversion, 454. Est depêche aupres du duc de Never-, 457. Revient à Lisieux rendre compte au Roi de sa mission, est envoye à Tours auprès du cardinal de Vendôme et du comte de Soissous pour y rester, 458. Va saluer le Roi a Bray-sur-Seine,

après la bataille d'Ivry; obtient la permission d'aller voir sa femme à Senlis, 459. Est envoyé auprès du chancelier de Cheverny pour le fai-re venir à la cour; tombe malade au château de Nantouillet; dédie sa paraphrase des petits prophètes au comte de Nanteuil, 460. Se sauve à Chaumont, d'où il réclame sa femme, qui a été faite prisonnière par la garnison de Beauvais, 461. Est envoyé à Tours auprès du cardinal de Vendôme, 462. Il y résiste aux sol-licitations du tiers-parti, 463. Est chargé par le Roi de faire vérifier au parlement la déclaration cu faveur des protestans, 464. Est fait arde de la bibliothèque du Roi, 465. Engage le comte de Suissons à se trouver au parlement pour assister à la vérification de l'édit en faveur des protestans, 466. Accompague à Rouen le président de Harlay et les députés du parlement, 467. Nouvelle pragmatique dressée d'après leur avis, 471. De Thouest renvoyé à Tours, avec pouvoir de lever de l'argent et de s'en servir comme il voudra pour le bien du Roi; il tombe malade en route, 472. Comment et par qui il est traite à Tours; publie un poeme latin imité du Pro-methée d'Eschyle; se rend à Chartres, où est la cour, 473. Renouvelle une ancienne amitié avec Sofrède de Calignon, chancelier du roi de Navarre, 474. Travaille à sa grande Histoire, 475. Son amour pour la vérité; sa candeur et sa probité, 476. Il permet à un de ses amis de composer sous son nom un poëme à la Postérité; texte de ce poëme, 477. Pourquoi il permet cette espèce d'apologie, 489. De l'animosité de ses critiques; leur haine se porte de ses écrits à sa personne; source de cette haine d'après l'opinion de de Thou lui-même, 491. Quels sont ceux qui se sont élevés contre lui, 492. Il assiste à Chartres au couronnement du Roi; retourne à Tours avec le président de Harlay, 494. Eprouve beaucoup de princ en apprenant l'arrêt rendu contre les je-

suites, 496. Il est choisiavec le maquis de Rosny pour régler les conditions du traité fait avec le duc de Guise; compose son ode inutale Adieu à la Cour; texte de cette ode, 497. Recoit ordre d'aller as devant des ambassadeurs de Venie, et de leur tenir compugnie pendat leur séjour, 499. Succède à son encle dans la charge de président a mortier; s'emploie à la cour pour faire rendre à la princesse de Corde et à son sils ce qui est dû à leur naissance, 500. Fait vérifier au par-lement, sans modification, l'éds rendu à S.-Germain-en-Laye a faveur des protestans; est nome: commissaire du Roi à l'assemble qu'ils tiennent à Loudun, 501. Conment il se défend de remplir œue mission; il est charge avec Schonberg d'aller traiter de l'accommedement du duc de Mercœur; sa affliction en apprenant la mort de Pierre Pithou son ami, 502. Copie de sa lettre à Casaubon, sur cette mort, 504. Il s'engage malgre lu dans la negociation relative au duc de Mercœur, 508. Presse les dus de Bouillon et de La Trémouille de lever des troupes, et de les mener . camp devant Amiens, 509. Le Ro recoit fort mal les excuses qu'il la allègue en faveur de ces deux segneurs; pourquoi il cherche à les excuser, tout en les blamant dans k particulier de leur négligence, 510. Aventures qui lui arrivent à Ch not: et à Saumur, 512 et 515. Est chargé par le Roi d'interroger Com Ruggieri, accuse de vouloir attenter aux jours du Roi par la magie, 517. Revient à Paris avec la permi sion du Roi, 520. Son discours sa conseil du Roi pour empêcher la peblication du concile de Trente, 525. Est député par le parlement aux sesemblées générales de l'Université pour y faire recevoir les articles de réformation auxquels il a travaille, et que le parlement a adoptes, 530-(Mem. de J. A. de Thou.) - Il fait un poëme latin contre les jésnites. XLVIII, 80; quelques épigrammes.

ŧ

3:5, 16: sur la maison de Rabelais, 219 Il fat suoir toutes les copies d un libelle fait contre son Histoire, 255. Cette Histoire est censuree a Rome et mise à l'Inquisition, 346. (L'Estoile)

Taov (le présid. de), indigné de ce qu'on ne l'a pas nommé premier président, veut se défaire de sa char-; comment il en est détourné, XLIX, 187. Se refuse aux instances du marquis d'Ancre, qui le sollicite a aller saluer la Reine, 189.

Tuvain, ancien conseiller de la rand'chambre, change dans sa vicillesse la robe pour l'epée, et se fait protestant, XLVIII, 201.

Turns (Bartholomy de), seign. de La Bigarne, dispute un pas d'armes prés de Dijon, IX, 342.

TIEFFFWBACH (Christophe) assiege et emporte d'assaut Sabatzea; assiege Friech, XLII. 100. Reuni à Etienne Battori, il defait les Turcs dans une grande bataille; retourne battre Filech, 101. S'en rend maître, ainsi que du château; la repare, et la munit de poudres et de vivres, 102. Soumet plusieurs autres places de Hongrie, 103. Fait le siège d'Hatwan, qu'il est oblige de lever, 414. Defait dans un combat 20,000 Turca et leur enleve jo pieces de campa-gue, XIIII, 319. Defait un parti de Tures, 443.

Tiras le sieur Du), gentille du marechal d'Ancre, empeche que la citadelle d'Anneus tombe au pouvoir de M. de Longueville, L, 283. Son action est recompensee par la cour, 284. Devenu cornette des chevaulegers de la Reme mère, il vent se jeter dans le clisteau du Pont-de-Cé, est reconnu par les troupes du Roi,

battu et blesse, 186.
Tizas-panti lei presse Henri iv de se convertir; que l'en est le chef, sur quelles raisons il s'appuie; reponse qu'on y fait, Mi, 172

Tieblaine Gerard de , sieur de Graincour-les-Dusans, a conscrie les Memoires de Fenin, VI, 170

Tignonville, prevot de l'aris, est charge d'informer contre les assas-

sins du duc d'Orlean , VI, 269. Jet te d'abord ses soupcons sur le sieude Cany; decouvre ensuite qu'un des assassins s'etoit refugié dans l'hôtel d'Artois, sejour ordinaire du duc de Bourgogne, 270. Succombe dans une affaire que lui suscite ce prince; est honteusement chassé, 276. (Tabl. du règ. de Ch. r1.)— Est envoyé en Guyenne contre le comte de Périgord, 477. (Boucicaut.)

Tiguerette (La), homme d'armes, fait prisonnier par un parti anglais, crie alurme! et, donnant ainsi l'éveil à toute l'avant-garde de l'armee française, force l'ennemi à se

retirer, XVII, 406.

TILLADET DE S.-ORENS (Bernard) contribue à la prise d'un convoi ennemi par Bl. de Montluc, XX, 453. (Comin. de Montluc.) — Repousse les Impériaux devant Montcalve,

XXX, 240. (Du Villars.) TILLADET (le seign. de) est blessé à mort au siège de Mont-de-Marsan; sa force de corps extraordinaire,

XXII, 367.

Tilladet (M. de) essaie de surprendre la ville de Metz, pour en prendre le commandement au nom de M. d'Eperuon, L. 125. Il est vivement repoussé, 126.

Tilliers (Louis de), notaire et secrétaire du Roi, est tue par un ar-cher qui cassie un arc, XIII, 272.

Titlieres (Jacq. Le Veneur, comte de), lieutenant general de la haute Normandie, fai aut secretement profession de la Ligue, essaie de detourner le Roi de venir a Rouen, XIIX, 292.

TIPHAINE DE RAGUESEE, fille du vicomte de La Bellière, qui par la suite epousa Dugueseliu, assure la garnison et les bourgeois de Dinan que ce chevalier sortira avec honneur du combat qu'il va livier à Thomas de Cantorbie; renommée pour ses predictions, IV, 215. Elle declare franchement à Dugueselin qu'elle a depensé pour delivrer de pauvres soldats les sommes qui cionent en depôt pour sa rancon,

453. Se rend auprès de son mari à Caen, où elle se fait admirer par sa beauté et ses reparties spirituelles, V, 73. (Anc. Mêm. sur Duguesc.)— Traditions fabuleuses sur ses connoissances en astrologie, 149. (Observ. sur l'Hist. de Duguesc.)

Tinon (de), abbé de Bonport, meurt en regrettant 30,000 livres de rente; sa croyance peu orthodoxe, XLVIII, 14.

Toiras (J. de S.-Bonnet, seign. de), commence à se faire connoitre au siège de Montauban, L, 519. Est nommé gouverneur de la citadelle de Ré, LI, 33. Ses mesures pour la défendre contre l'armée navale anglaise, 34. Attaque et défait les en-nemis à S.-Blanceau, 36. Entame une négociation avec le duc de Buckingham, afin de gaguer du temps; fait donner avis au Koi de l'état où il est réduit, 50. Reçoit enfin des secours, 51. Conseille aux troupes venues à son aide de poursuivre les Anglais qui veulent se retirer à l'île d'Öye, 55. Eloges que lui donne le Roi sur sa conduite, 60. Il est euvoyé avec 3,000 hommes de pied et 200 chevaux pour commander dans Casal, 151. Son traite conditionnel avec les Espagnols pour la remise de cette place, 171.

Tolède (don Georges de) chasse les Turcs du château d'Afrique, et contribue avec le grand-maître de La Valette à leur faire quitter le siège de Malte, XXIV, 415.

Torine (don Pèdre), général des galères de Naples, s'empare de Patras dans la Moree; y met le feu et fait un butin considérable, XLIII, 195. (Mem. de Cay et). - Connétable de Castille, il arrive à Fontainebleau evec une grande suite, XLVIII, 150. Vient à Paris; accueil gracieux que lui fait le Roi; leur conversation, 152. Son depart, 153. Autre conversation avec le Roi, 160. Un de ses geus est conduit à la Conciergerie par le peuple; pourquoi, 161. Ses eloges du Roi, 179. Sa manière de vivre, 180. Il baise l'épée du Roi

avec un transport d'admiration, 182 ( $oldsymbol{LE}$ stoile.)

Tozzos (don Frédéric de), com-mandant d'une flotte d'Espagne, a-rive devant La Rochelle quand la flotte anglaise s'est éloignée ; se retire peu de temps après, quand il croit qu'elle va revenir, LI, 66.

Tozongzon (le seign. de) desend Arras contre les troupes du Roi, VII, 264.

Tolosan, soldat ne à Coni, avec quelques hommes sans solde suprend la ville de Quiers et l'enlere aux Impériaux, XIX, 253.

Tone (Ulric de) se rend à Venie,

I, 146.
TONNERRE (Cl. de), évêque de Poitiers, neven de Louis de La Tremouille, reçoit de ce seigneur une lettre qui lui annonce la mort de prince de Talmont, et le charge d'apprendre cette triste nouvelle à Gebrielle de Bourbon sa mère; conment cet évêque s'acquitte de ceue commission, XIV, 506. Consolutions qu'il adresse à Gabrielle de Bourbon, 508.

Toriguy (Gillone Govion de) fille du maréchal de Matignon, attachée à la reine de Navarre, est renvoyer d'auprès d'elle par ordre du Roi, XXXVII, 78. Danger qu'elle court d'être enlevée et noyée, 85. Comment elle y échappe, 86. Elle se rend auprès du duc d'Alençon, 8-TORTBOITEUX, ou chevelier de

Penhoët, un des meilleurs capitaines de Charles de Blois, gouvers. de la ville de Rennes: comment il s'y prend pour découvrir le lieu ou les Anglais creusent une mine, IV, 186. Fait tourner à l'avantai de la garnison le stratagême du dac de Lancastre, qui veut l'attirer à sa combat, 187. Euvoie un bourgeois a Nantes informer le comte Charles de l'extremite où Rennes se voit re-duite, 188. Ruse de ce bourgeou. qui trompe le duc de Laucastre et instruit Duguesclin de ce qu'il vient de faire, 189. Tortboiteux va avec Duguesclin défeudre Dinan, 208. Fait toutes les dispositions nécessaiur que Thomas de Cantorbie puesclin combattent en champ se un avantage égal, 218. Orà ce dernier de mettre bas ses, et d'éparguer son adver-

τοαιπ (le capit.) est tué à l'atde la ville d'Albe par les Imπ, XXIX, 180.

and (Claude), fils d'un hôtel-Etampes, et clerc du président aptes, est condamné à être pour avoir causé la grossesse fille dudit président; il est des mains de la justice par le ; détails sur cette affaire, 240.

CHEPREZ (le capit.) repousse nd corps d'ennemis devant XXXII, 327.

cr (Philippe de), petit-fils is de France, est chargé de ence pendant l'absence de sin; implore la protection de ouis, alors à Cesarée; n'obque quelques foibles secours, (Décad. de l'Emp. lat.)—
vient trouver Louisix à CèII, 3 (o. Récits qu'il fait au 
jr. (Joinville)

nam, gouverneur de Setsein, les Tartares, et les met en LLIII, 303. Surprend par esla ville de Volza, 306.

comon, maréchal de Bourgofait prisonnier par les Franès de la ville nommée La e, VIII, 101.

наввет, dernier sultan de la le des e-claves circassiens, est à une des portes du Caire par empereur des Turcs, III, 56, 148-Снан. Foycz Part. Al-

a n'Auverone (Henri de La), Bouillon, ses Memorres, ecrus même, n'offrent d'interêt que rapport de la peinture des , XN, 34.

antuints le seign de) asla bataille de l'ontvallain,

mevour, gentille gascon.

dit le chevalier des Ardennes, accompagne le jeune Fleurauge allant à la cour du roi de France, XVI, 149.

149.
Towari (François), gentilh., neveu du cardinal Pellevé, est tué par hasard par un soldat sicilien, lequel est pendu, à la grande satisfaction du peuple, XLVI, 440.
Towarier (le comte Philippe),

TOURNIEL (le comte Philippe), commandant de la ville de Novarre pour les Impériaux, est fait prisonnier, XVII, 373.

Tournois er Joures, exercices ou jeux militaires inventés par les Français, III, 109. Dans quel but, 110. Il est peu probable qu'ils viennent des jeux de Troie, 111. Etoient en usage avant la troisième race, 112. Incertitude sur le veritable inventeur, 113. Les Français ont été, plus que tous les autres peuples, adroits et habiles dans ces jeux, 11/1. Les Anglais leur en emprunterent l'usage, 115. Les Allemands ne les pratiquérent qu'après eux, 116. Les auteurs grecs avouent franchement qu'ils les doivent aux Français, 117. De quelles armes on se servoit dans les tournois, 119. Comment les tournoyans devoient se battre, 120. Juges des tournois, 121. Ces combats, qui ne devoient être que des jeux, devenoient quelquesois de veritables guerres, 122. Plusieurs combattans y perdirent la vie, 123. Decrets des papes contre ces jeux, 124. lunocent iv les defendit pour trois ans, 125. Grandes depenses qu'ils occasionnoient aux gentilshommes, 126. Le pape Clément v les interdit parce qu'ils empéchoient les chevaliers d'aller à la Terre Sainte, l'ardeur pour ces jeux fit braver tous les anathemes, 127. Des empereurs, des rois et des princes y out combattu comme amples chevaliers, 128. Des mouts religieux on politiques les hrent quelquefois auspendre par les princes seculiers, 139. Ordonnance de l'inhppe-le-Bel a ce sujet , 131. Plus les chevaliers a ctoient trouves aux tournois, plus ils ctorent en re-

entation de valeur et d'adresse; Jean, duc de Brabant, qui y perdit la vie, s'étoit rencontre dans 70 tournois, 158. Les chevaliers ne pouvoient être arrêtes pour dettes, ui leurs biens saisis pendant qu'ils étoient aux tournois, 159. Ordon-nance faite sur ces jeux, 160. Ce que devoient faire les chevaliers tournoyans, 161. Armures et habillemens qu'ils devoient avoir, 163. Ceux qui ne s'étoient pas bien comportés dans les tournois étoient bàtonnés, 210.

Tournon (le cardinal de) est mis à la tête de l'administration intéricure; son habileté dans les négociations; son goût pour les lettres, XVII, 162. (Introd.) — Il est envoyé avec le cardinal de Gradmont à l'entrevue qui a lieu entre le Pape et l'Empereur, XVIII, 144. Conduite adroite qu'ils y tiennent, 145. Comment ils contribuent à l'issue des négociations, 154. (Du Belluy.) Après avoir entendu le discours de Théod. de Bèze au colloque de Poissy, il se jette aux genoux du Roi, et le supplie de ne point se départir de la foi catholique, XX, 99. (Introd.) - Il est charge par le duc de Parme et autres princes d'Italie de faire à Henri 11 des remontrances sur les menées secrètes de l'empereur Charles-Quint, XXVIII, 3,5. (Du Villars.) - Son discours au roi Charles ix, après avoir entendu Théodore de Beze, XXXIII, 148. (Mem. de Castelnau.) - Il fonde un collége à Auch; en fait bâtir un dans le Vivarais qui porte son nom; son gout pour les savans, XXXVII, 318. (J. A. de Thou.)

Tournon (mademois. de), fille de madame de Tournon, comtesse de Roussillon, accompagnant la reine de Navarre en Flandre, meurt subitement à Liége; cause de cette mort, XXXVII, 122. Ses funérailles, 124.

Tournon (le sieur de) est condamné par arrêt du parlement a la saisie de ses biens, pour n'avoir pas fait sortir des limites de sa seigneu-

rie les prêtres et écoliers jésuites. XLVII, 233.

TOUTEVILLE et BARADOT, membres influens des Etats de Flandre, sont envoyes aupres de Louis XI comme ambassadeurs, IX, 75. Reviennen à Gand, où ils disent que Marie, de-chesse de Bourgogne, les trahit; mostrent à cette princesse la lettre par-ticulière qu'elle a écrite au Roi, et la lisent devant le peuple assemble,

Tourreville (Franç. de), seign. de Menainville, est tué dans une carmouche contre les Anglais devant Boulogne, XIX, 590.

TRASAGRIES (Gilles de), hommelige du comte de Flandre, se rend dans la Pouille, I, 134. Est tue par les Turcs près d'Antioche, 260.

TRAVAIL (Du) est condamne à être rompu, puis brûlé, pour aux fait à M. de Luynes des proportions extravagantes contre L Rese mère, L, 391.

Trecor (le seign. de), du du be de Luxembourg, est fait prisonnier dans une escarmouche devant Cambray , XXXI, 222.

TREMBLATE (le sieur de La) défait pres de Dinan un parti de ligueur commandés par le sieur de S.-Laurent, XLIII, 339. Est tué dens ut autre combat, 340.

Taemouille (le seigneur de la va en Hongrie contre Bejazet, VI. 445. Meurt dans l'île de Rhodes.

471.
Trénouille (le seign. de Ls), filidu precedent, se distingue à Vincennes, où Isabelle tient une com voluptueuse, VI, 329. Passe ar service du duc de Bourgogne, 531.

TRÉMOUILLE (Le sire de La), place auprès du Roi par le connétable de Richemont, travaille avec acharnement à la perte de son bienfaites. VIII, 26. Réduit le connétable à use inaction complète; gagne les comtes de La Marche et de Clermont appelle à la cour le comte de Penthievre, implacable ennemi de la maison de Bretagne. 29. Fait rejeter les offres du connetable, qui de



à marcher an secours d'Or-6. Lui fait défendre de sui-ni à Reims, 47. Décide Char-retourner à Bourges; abuse mfiance; emploie une partie troupes à faire une guerre ière au connétable, 52. Est Chinon, 53. Forme un parti il attache les princes et les qui se plaignoient de n'avoir sez de part au gouvernement 67. (Tabl. du règn. de Ch. Ses démèlés avec le favori i l'enlève avec le connétas l'hôtel même du Roi, 119. supres du Roi la place de s de Beaulieu , 129. Vient a avec le Roi, et travaille de i pouvoir à faire la paix enrles vii et les princes méconvouloient se rendre maîtres ville, 131. Use de son crédit apécher que le comte de Rit ne se rende auprès du Roi, ntient que la ville d'Auserré es attaquée, ce qui excite lui le mecontentement du du Roi et de la Pucelle, 194. qu'il court à l'affaire de Sen-Mém. conc. la Puc.) — Fait l'entrée de Châtellerault au le Richemont et aux seign. rhon et de La Marche, 444. madre, dans une partie de les seign de Thouars, de t Antoine Vivonne; fait cou-Ate aux deux derniers, 454. evé du château de Chinon, ichemont.)

munica (Îmbault de La ), re renommé de la Bourgogne ps de Philippe-Auguste, est de l'illustre maison de La sille, XIV, 342. Sert sous m et sous Louis ix; se croise avec les principaux seign. sce; est tué à la Massoure pis de ses enfans; l'alné laisse duquel est sorti Guy de La mille, 343.

soulle (Georges de La), fils , de La Trémouille, rend de ervices au roi Charles VII; Catherine de L'Isle-Bouchard; isisse deux enfans, Louis et

Georges, XIV, 347.
Tažuovillz (Georges de La), fils de Georges de La Trémouille, rend de grands services au roi Louis zi lors de la conquête de la Bourgogne , XIV, 347. Meurt sans enfans,

Tarmounte (Louis de La), file de Georges de La Trémouille, épou-se Marguerite d'Amboise, XIV, 347. Devient père de Louis, dit le Chevalier sans reproche, 348.

Taimourante (Louis de La) pénétre en Bretagne à la tête d'une armée; s'empare de Vannes, XIV, 167. Va mettre le siège devant Nantes, 168. Reprend Châteaubriant et Ancenis; assiége Fongères et s'en rend maître, 174. Gagne la hataille de S. Aubin-du-Cormier, 175. Anecdote non garantie sur le traitement qu'il fait aux officiers prisonniers." capituler, 177. A la tête des Suisses, il parvient à passer les canons de l'armée française au delà des Apennins, 237. (Tabl. du règ. de Ch. riii.)—Sa naissance, 348. Soins donnés à son enfance; il unit la force et l'adresse à la beauté; se plait aux exercices militaires, et s'y distingue entre tous ses camarades, 349. Son portrait; an modestie empêche ses rivaux de lui porter envie, 350. Se discrétion, comparée à celle du jeune Prétextatus, 351. Il donne un soufflet à un de ses camerades qui soutient la querelle des princes ligués contre Louis x1; son ardeur pour la chasee, 352. Le Roi le demande à son père pour l'avoir à son service; le père refuse cet honneur en alleguant la jeunesse de son fils, 353. Le jeune de La Trémouille s'égare un jour dans une forêt où il pesse la nuit, 354. Communique à son ami Chazerac le projet qu'il a conçu de de-mander à son père la permission d'aller au service du Roi, et la resolution où il est de partir même à son refus, 355. Se présente devant son père, lui domande cette permission, 356. Part avec Odet de Chazerac,



contre le gré de ses parens ; est arrêté en chemin et ramené au château de Bommiers, 358. Reproches que lui adresse son père, 359. Peinture qu'il lui fait de la cour, 360. Réponse du jeune La Trémouille, 361. Sur un nouvel ordre du Roi, il est envoyé à la cour avec son ami de Chazerac, 363. Y surpasse tous ses compagnons dans les différens exercices; prédiction du Roi à son sujet; par ses travaux et ses longues veilles, il prévient l'embonpoint qu'avoient son pere et son oncle, et fut toujours leste et agile, 364. Eloge que fait de lui le roi Louis xi en le montrant aux ambassadeurs du duc de Bourgogne, 365. Fait ses premières armes au temps de la conquête des Etats de ce prince; se lie d'amitié avec un jeune seigneur dont la femme lui inspire une passion qu'elle partage elle-même et qui altère sa sante, 366. L'un et l'autre se déclarent leur amour, 368. Tous deux s'efforcent de le combattre, 369. Lettres qu'ils s'écrivent, 372. Quel effet produit sur La Trémouille celle de la dame, 373. Comment le mari decouvre cet amour, 375. Conduite qu'il tient; lettre qu'il écrit au jeune La Trémouille, et qu'il charge sa femme de lui remettre elle-meme, 377. Effet que cette lettre produit sur l'un et sur l'autre, 370. Leurs adieux, leur séparation, 381. La Trémouille se rend aupres de son père, dont il recoit les derniers soupirs; retourne à la cour, 384. S'adresse à l'arche-vêque de Tours pour obtenir du Roi la restitution de la vicomté de Thouars et autres terres, 385. Est introduit dans la chambre du Roi, 387. Discours qu'il lui tient pour obtenir cette restitution, 388. Réponse du Roi, 390. Sa demande lui est accordée pour toutes ses terres en Poitou, 391. Madame de Braujeu lui propose pour épouse Gabrielle de Bourbon, fille du comte de Montpensier, 393. Il va lui-méme, saus se faire connoître, porter a cette princesse une lettre de Ma-

dame relative à ce projet de marisge, 394. Son entrevue avec Gabrulle de Bourbon, 395. Il lui adresse ensuite une lettre, à laquelle Gabrielle fait une réponse, 397. Le mariage est célébré à d'Escolles en Auvergne; La Trémouille rentre entir en possession de toutes les terres de sa famille, 399. Est fait lieutenant général de l'armée du Roi; asenble le conseil, où il est décide qu'on ira assieger Fougeres, 403. La prend par composition, 404. Se rend pres de S.-Aubin, fait ranger son armee en bataille, et barangue ses troupes, 405. Remporte la victoire; est nonme premier chambellan, chevalier de l'ordre du Roi , et reçoit la garde de son cachet et de son petit scrau, job. Accompagne Charles viii en Italie, 410. Est envoyé à Rome aupres du Pape; discours qu'il lui tient post demander l'entrée du Roi dans cette ville, 414. Retourne auprés du Est avec les orateurs du Pape, porteur de sa réponse, 420. Est charge, au retour de Charles viii, de faire passer l'artillerie à travers les Alpes; discours qu'il adresse aux troupes pour les engager à faire ce passage, 423. Quitte ses vêtemens, met lumême la main à l'œuvre, et par son exemple vient à bout de terminer cette entreprise extraordinaire. 425. A la butaille de Fornour, defait la troupe commandee par le marquis de Mantoue, et contribue par son habileté au succès de cette journée; est fait amiral de Guyenne, 428. Louis XII, en montant sur le trône, le confirme dans tous ses offices et pensions, 430, et le charge ensuite de parler à la Reine de son projet de dissolution de mariage; discours de La Trémouille à la Reine à cette occasion, 431. Est envoyé comme lieutenant général audelà des Alpes, 435. Poursuit l'armée de Ludovic Sforce jusqu'à Novarre; son discours aux capitaines de l'armée ennemie, 436; il fait prisonnier Ludovic, 438. Reçoit les cless de la ville de Milan; tient conseil sur la conduite à prendre envers





les habitans de cette ville, 439. Est d'avis de punir les coupables et d'épargner le peuple, 441. Envoie de-mander aux Venitiens qu'ils lui livrent le cardinal Ascagne, frère de Ludovic, et l'épée royale du grand ecuyer de France, prise à la bataille de Fornoue, 443. Est envoye une seconde fois comme lieutenant genéral en Italie avec une belle armée; tombe malade au-delà des monts; est forcé de revenir en France, 445. Est nommé gouverneur de Bourgo-gne, 446. Son entrée à Dijon, 452. Discours que lui adresse le chef de cette ville, 453. Réponse qu'il y fait, 454. Se rend à l'hôtel-de-ville; fut toujours exempt d'avarice dans son gouvernement, 455. Il est nommé amiral de Bretagne; accompagne le Roi dans la ville de Gênes, revoltée coutre la France puis à Milan, 456. Se distingue à la bataille d'Agnadel, 458. Est envoyé en ambassade en Suisse, 459. Gagne au Roi quelques cantons, 460. Est envoyé à Milan à la tête d'une armee; prend Alexandrie, Vissures et Pavie; noms des seigneurs qui l'accompagnent, 464. Se porte sur Novarre; comment ses ordres sont mal executés par le maréchal des logis, 465. Son discours à ses capitaines sur cette desobéissance; est d'avis de se retirer du lieu où le camp a ete dresse, 466. Cet avis est contredit par Jean-Jacques Trivalce, et ne peut prevaloir; il est oblige de livrer hataille, 468. La perd, et revient en France, 469. Est envoyé en Normandie pour la défen-dre contre les Anglais; arrive à Rouen; son discours aux principaux babitans de cette ville, 470. Bon ellet qu'il produit sur eux; il refuse les riches présens qu'on lui offre, 475. Retourne en Bourgogne; conduite qu'il y tient, 177. Rend le courage aux habitans de Dijon par ses discours, 478. Sous pretexte de traiter avec les Suisses, envoie savoir quelles sont leurs forces, 480. Demande du recours au Roi; se rend sans armes au camp des Suisses, 481. Discours arrogant que lui

tient un Suisse au nom de tous, 482. Réponse de La Trémouille, 484. Il parvient, moyennent une grande somme d'argent, à leur faire sbandonner le siége de Dijon, et à les faire rentrer dans leur pays, 490. Sa conduite en cette occasion, mal interprétée par les envieux, est approuvée par le Roi, 491. Ses charges et offices lui sont confirmés per François 1; il accompagne ce prince en Italie, 493. Passe la nuit qui suit la bataille de Marignan, tout armé, auprès du Roi, 496. Va visiter et consoler son fils, blessé à ort, 499. Sa douleur en apprenant du Roi que son fils n'est plus; comment il remercie le prince des consolations qu'il lui offre, 501. Se lettre à son épouse sur la perte qu'ils viennent de faire, 511. Son retour auprés d'elle, 518. Revient de Bourgogne pour la voir dans sa maladie; leurs derniers entretiens, 520. Ses regrets et sa douleur, 524. Sur les instances de ses amis, il demande en meriage la jeune duchesse de Va-lentinois, 525. Obtient l'agrément de madame la Régente, 527. Est envoyé en Picardie au secours du duc de Vendôme; ravitaille quatre fois Terouane; est appelé à Paris, et envoyé en Bourgogne; est renvoyé de nou-veau en Picardie au secours d'Hesdin, 530. Est rappele à Paris, et nomme lieutenant genéral en Picardie, 531. Comment, avec peu de monde, il contrent les Anglais, préserve les villes de la Somme et de la Picardie, 533; et force les ennemis à se retirer, 535. Appelé par le Roi, se rend à Lyon , de là à Avignon; obtient du légat la remise des clefs de cette ville, et en confie la garde su seign. d'Aubigny, 538. Est envoye à Milan pour le desendre et le fortifier, 550. Est appelé auprès du Roi devant Pavie; conseille de livrer ha-taille, 544. l'redit une partie du dés-ordre qui arriva, 545. Est tué d'un coup d'arquebuse à la bataille de Pavie , 552. Ses funérailles sont solennellement faites dans l'eglise collégiale de Thouars, 554. Ses grandes

richesses furent toutes employées au service du Roi; pourquoi il mérita le titre de chevalier sans reproche, 555. Son caractère, son épitaphe, 556. (Panég. du Chev. sans repr.) - Il passe les Alpes, se porte sur Novarre; accorde aux Suisses qui sont au service de Ludovic la liberté de retourner dans leur pays, XV, 37. Se distingue à la bataille d'Agnadel ; contribue au succès de cette journée, 85. Est envoyé daus le Milanais à la tête d'une armée ; marche sur Novarre; défait devant cétte ville, il revient dans son gouvernement de Bourgogne, 124. Met cette province en état de défense; obtient à prix d'argent que les Suisses rentrent dans leur pays, 126. (Tabl. du règ. de Louis x11.) XVI, 85, 233 à 250.-XVII, 235 et 241 Comment avec un petit nombre de troupes il défend la Picardie contre les Anglais et les Allemands, 433. Reprend le château de Bohain, 439. (Du Bel-

TRÉMOUILLE (J. de La), frère de Louis de La Trémouille, évêque de Poitiers, archevêque d'Auch, est promu au cardinalat, et meurt a

Milan en se rendant à Rome; ses qualités, XIV, 457. Taémoulle (Ch. de La), prince de Talmont, fils de Louis de La Tremouille, est instruit à aimer les livres et les lettres; son portrait; sa gravité, son honnéteté, sa magnanimité, XIV, 151. Est marié à Louise de Coictivy, fille du comte de Taillebourg, 452. Se distingue à la ba-taille d'Agnadel, 458. Se rend secrétement à Milan avec Gaston de Foix; revient en France quelque temps après, 460. Accompagne son père dans l'expédition entreprise par François 1 contre le duché de Milan, 493. Recoit 62 blessures à la bataille de Marignan, 498. Se confesse, et recoit le viatique; sa mort, 500. Son corps est porté en France dans la ville de Thouars, 505. Ses

funérailles, son épitaphe, 518. TRÉMOUILLE (Franç. de La), fils de Ch. de La Trémouille, prince de

Talmont, épouse Anne de Laval. petite-fille de Frédéric d'Arragon. caractère de ces deux époux, XIV. 528. Est fait prisonnier à la bataille de Pavie, 552. Revient à Lyon avec mad. la Regente, mère du Roi, 554

TRÉMOUILLE (Guy de La), issu du fils ainé d'Imbault de La Tremouile, épouse Marie de Sully, petitefille de Gaultier, duc d'Athenes. XIV, 344. Reçoit de Jeanne d'Eu, comtesse et duchesse d'Athènes, la seigneurie de Ste.-Hermine en Poitou; Charles vi, dans son expedition contre les Auglais et les Flamands. lui fait donner l'oriflamme; Guy secompagne en Hongrie le comte de Nevers, 345. Meurt dans l'île de Rhodes des blessures qu'il y a reçues , 346.

TRÉMOUILLE (J. de La), fils puin. de Guy de La Trémouille, est conte de Jouvelle et premier chevaler de l'ordre de Jean, duc de Bourgo-gue, se marie à la sœur de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, et meurt sans enfans, XIV, 347.

TRÉMOUILLE (La), duc de Thouars. embrasse le parti de la réforme.

XXXVIII, 299.

l'aémouille (mad. de La), femme de Henri de Bourbon, prince de Condé, est constituée prisonniere comme soupcounée de la mort de son mari, XLV, 357.

TRENTE (concile de): efforts ik Villeroy et de Bellievre pour faire recevoir ce concile; details interessans à ce sujet, XXXVII, 522 et suiv. (J. A. de Thou.) — Il est recu par les Etats de la Ligue; Te Deum chanté à cette occasion par ordre du legat, XLVI, 499. (Mem.

de L'Estoile.)
TRESMES (le comte de), gouvern de Châlons, sur un ordre de la cour refuse l'entrée d**ans cette ville à M** 

de Nevers, L, 36o.

Taève de dix jours publice à l'aris pour aller sans passe-port jusqu'a f lieues hors de la ville; effet qu'elle produit, XLVI, 389. Est proregée pour dix autres jours, 392. Est de nouveau prorogée, 400. Est con-





vertie en trève générale, 469. Est publice dans Paris, 497. Est conti-

nuce pour deux mois, 523. Taivas (le seign. de) est blessé dans une escarmouche devant Metz,

XXXII, 348.

TRIBOULET, sou de François 1, sous l'air de la plaisanterie donne à ce prince un conseil fort sensé, XVII, 156.

TRICHATEL (Hugues de), seign. d'Ecquilans, est tué par les Sarra-

sims, 11, 242.

TRIMEL, secrétaire du Roi, est pris et arrêté, XLVI, 177. Est pendu pour avoir écrit à quelqu'un du parti royaliste des plaisanteries, 182.

Texte de cette lettre, 183.

Tainité (La), frère du comte de Bene et gouvern. de Fossan, veut faire entrer des vivres dens Valfenieres ; il est battu, poursuivi, et force de se sauver à la mage, XXIX, 289. Prend un château, qu'il abandonne aussitot, et qui est rasé par les Français, 344. Paroit disposé à servir le Roi, et à remettre Cairas, Fossan et Cont; negociations a ce sujet, XXX. 51. Ses irrésolutions sont nultre des soupçons, 54. Ses propositions trosspeuses restent sons effet, 55.

Гањтан (Jean), comte de Nevers, lils de Louis IX, ne à Damieue pendant la première croisade de ce roi, prend la croix pour la seconde, II, 1 14. Accompagne son pere à Tunis, 1 (6. Meurt le premier de la maladie

qui attaque l'armée, 150.

TRISTAN L'ERWITE, prevôt des marechaux de l'hôtel du Roi, condamne à être noye le nomme Sevestre Lemoine, coupable de plusieurs delits, XIII, 362. Est envoye au châtenu de Sully-sur-Loire pour en tirer le grand boutilier de France Ant. de Châteauneuf, et le mener prisonmer au château de Husson en Auvergue, 364. Fait prisonnier le duc d'Alençon et l'amene au Roi, 43s.

TRIVULCE (J.-Jacq.), de Milan commande sous les ordres de Perdiuand l'armee de Naples, XIII, 29. S'attache ensuite a Charles viii; lui tatt rendre la ville et le château

de Pontremoli, 115. (Mán. de Comines.) — Il reçoit le commande-ment d'une division de l'armée de Louis XII destinée à rentrer en Italie, XV, 3o. Publie un manifeste violent contre Ludovic Sforce, 31. Par la durete de son gouvernement, il excite à Milan une révolte qu'il apaise, 35. Ses rigueurs en causent une nouvelle, à laquelle il n'échappe que par son courage; il se renferme dans le château de Milan, 36. Marche sur Bologne, qu'il rend aux Bentivoglio; par ordre du Roi, rentre dans le duché de Milan, 107. (Tabl. du règ. de Louis x11.)— Banquet magnifique qu'il donne dans cette ville au roi Louis x11, 264. Est envoyé au secours des Vénitiens contre l'armée de Maximilien; arrête les progrès de cette armée, 265. Reprend La Mirandole; défait l'ar-mée du Pape devant Bologne, 370. (Mém. de Bayard.)—Accablé d'huniliations par Lautrec, se rend à Paris; casaie inutilement de se faire entendre du Roi; meurt de douleur, XVII, 38. (Introd.)

TRIVULCE (Alex.) conseille à la comtesse de La Mirandole de me point rendre cette ville au pape Ju-les, XV, 343. Envoie demender da secours au duc de Ferrare, 344. TRIVULCE (Camille), fils de Jean-

Jacques, est tué d'un boulet de canon près de Milan, XVII, 368.

Trivulce (Théod.), maréchal, quitte precipitamment Milap après la hataille de Pavie, et se retig en Piemont, XVII, 68. (Introd.) — Est fait prisonnier dans un faubourg de Milan, puis racheté, 354. Ren le château de Génes, XVIII, 81. (Du Bellay .)

TRUCKMARTON, ambassed. d'Angleterre, fomente et entretient la guerre civile en France par ses in-telligences avec l'amiral de Coligny et ceux de son parti, XXXIII, 298.

TROILUS URSIN, gentille romain, est atteint d'une balle à 9 heures du soir par un inconnu; meurt 3 jours apres, XIV, 159. Thomasoun (Lounde) prend part

à la bataille de La Brossinière, VIII,

96.
TRORSON VA S'excuser auprès du duc de Mayenne du rapport qu'on a fait au duc qu'il est des semoneux de son quartier, XLVI, 290.

TROTEDAN (le capit.) entre dans Macon avec sa cavalerie, et eu chasse les protestans, XXXV, 245. Est tué au siège d'Issoire, 312.

TROUILLAC (Franc.) est montré au public pour une corne qui lui est poussée sur la tête, XLVII, 255. TROUSSEL, cheval. anglais, se bat

eu champ clos contre Duguesclin, et

est vaincu, IV, 208.

TRUCESEZ DE WALBOURG, cheval., ramasse le gant jeté par Conradin avant qu'il présentat sa tête aux bourreaux, et le porte à Pierre d'Arragon, époux de la fille de Mainfroy,

II, 142. TRUELLER, auteur du Roumant de Bertrand Du Glaicquin, en vers; son ouvrage a été mis en prose par ordre d'un sieur d'Estouteville; jugement sur cet ouvrage, IV, 11.

Tave (le sire de) assiste à la ba-taille de Pontvallain, V, 82.

Tubeur (le baron de), un des capitaines de la Ligue, est fait prisonnier en Normandie par le duc de Montpensier, XXXIX, 124.

Tuchins (les): nom donné aux paysaus révoltés du Languedoc; sent, XLVI, 57.

UNI leurs fureurs; comment ils périrent presque tous, VI, 198.

Tuncs (les) : leur force militaire leur manière de combattre, XXIII 113, 274. Comment on peut levaincre, 279; et renverser leur empire, 282.

Turenne (Franç. de La Tourd'Auvergne, vicomte de), est tue ala bataille de S.-Quentin, XXXII, 56.

Turenne (M. de) est legerement blessé au siége de Saverne, Ll, 239.

TURMAN, soldat du canton d'Uri, arrête Ludovic Sforce qui s'enfuit de Novarre, et le livre au bailli de Dijon; ses compatriotes le font perir pour avoir violé les droits de l'hospitalité et du malheur, XV, 38.

Tunquer (M.) publie un écrit sur les moyens de réunir et résormes l'Eglise par un concile mational, XLVIII, 173.

Tunquer, marchand orfevre, un des Seize, meurt de fièvre chaude, XLVI, 259.

TURTEVILLE, guidon du seign. de Fleurange, est tué à la bataille de Marignan, XVI, 297. Tyaius, recteur du collége des Je-

suites, va supplier le légat d'exempter sa maison de la visite qui a cie ordonnée dans toutes les mais ODS CCclésiastiques ; réponse que lui fait le prevôt des marchands, qui est pre-

### U

Union (l'édit de l') est publié en la cour du pa: lement, après quoi un Te Deum solennel est chanté, ALV, 368. Le serment de l'Union est solennellement renouvelé entre les mains du légat par le prevôt des marchands, les échevins, colo-nels, capitaines, l'eutenans et enseiencs de tous les quartiers de Paris, XLVI, 31.

Université (l') de Paris, dans une assemblée générale tenue après l'entrée d'Henri iv dans sa capitale, prête serment de fidélité au Roi, et

témoigne la juste reconnoissance qu'elle lui doit, et l'étroite obliga-tion où elle est de le servir, XXXVI, 278. (Cheverny.) XLIL, 215. - L'Université en corps intercède pour les libraires qui ont vendu le livre du Manant, XLVI, 544. Vient demander grace au Roi et l'assurer de sa fidélité, XLVII, 50. Tient une assemblée solennelle où se trouvent l'archevéque de Sens, le gouverneur de Pasis et le lieutenant civil du Châtelet; texte du serment de fidélité qu'elle prête au Roi, 51. Fait sa procession





le dernière à la Sainte-Chapelle du Palais pour rendre grâce à Dieu de la réduction de Paris, 60. Les réglemens pour la réformation de l'Université, vérifiés au parlement, sont reçus dans une assemblée tenue au couvent des Mathurins, 296. (Mem. de L'Estoile.)

Unnain 1v, pape, succède à Alexandre 1v, II, 135. Sollicite vivement Charles d'Anjou d'accepter le royaume de Naples, 136. S'enfuit d'Orviette, et meurt à Perouse, 137.

URBAIN VI. Voyes l'art. Barthe-

lemy Prignano.

URBAIN VII, pape, meurt onze jours après son élection, XLVI,

102 et 105.

Unnin (Laurent de Médicis, duc d'), nevcu du pape Léon 1, est envoyé à la cour de France pour tenir sur les fonts de haptème le fils de François r, au nom du Souverain Pontife; épouse, trois jours après la cérémonie, la plus jeune des filles de Bou-longne, XVI, 326; XVII, 24. Uann (Franç-Marie, duc d'),

enleve Garlas aux Prançais, XVII 445. Comment il entre dans la ville de Laudes, XVIII, 20. Amiége Cré-

mone et la force à capituler, 22. Unsonz (André d'), chevalier français, entre le premier dans une tour de Constantinople, I, 268. Est hattu et tue par les Comans, 390.

Unrá (Pierre, seign. d'), grand ecuyer de France, rassemble à Génes une grande armée pour le Roi, XIII, 25.

Unitt (Anne Hurault, beron d'), neveu de Cheverny, est tue au siee de Salvaignac en Languedoc,

XXXVI, 94. Unsix (Paul) feint d'écouter le

projet de défendre Rome contre le roi de Naples, que lui présente Jean d'Oni de la part de Boucicaut, VII, 167. Livre la ville moyennant 26,000 florins, 168.

Unsin (Virgile) commande, sous les ordres de Ferdinand, l'armée

de Naples, XIII, 29. Unsus (Jean-Juvénal des), avocat célèbre, père de l'historien, est nomme garde de la prevôte des marchands pour le Roi, VI, 316. Est nommé avocat général au parle-ment, 253. Scène remarquable à laquelle il donne lieu au parlement dans le procés du duc de Lorreine, 254. Prononce la déclaration portant que l'autorité souveraine est remise à la Reine et au Dauphin, 278. Est nommé chancelier de ce prince; négocie avec les armagnacs; forme une coalition secrète des bons bourgeois de la capitale, 30g. Y fait entrer le parlement; paie de sa bourse et de sa personne; vient à bout de lever une armée de 30,000 hommes; pré-vient l'enlèvement du Dauphin, 310. Echappe avec peine aux fureurs po-pulaires; détails donnés sur sa fuite par son fils, 338.

Unsina (le cardinal des), arrêté par Alexandre vi, meurt en prison, soupçonné d'avoir été empoisonné

par ce pape, XV, 53.
Ussac (le sieur d') est nommé gouverneur de La Réole, qui est remise aux protestans; quitte ensuite la religion nouvelle, et défend cette place contre eux, XXXV, 177. Uxelles (le marq. d') est tué au siège de Privas, LI, 163.

Uzzs (la duchesse d') meurt à 96 ans de disette et nécessité, XLVII. 367.

V

Vacquesesse (le capit. de La), accompagne du comte de Montgommery, taille en pièces les compagnies de mess. de Montaignac et de Bonuivet; ce dernier est fait prisonnier, XLIII, 469.

VACQUEAIE (J. de La), premier président du parlement de Paris, est charge par le Roi, de concert avec le seign, des Cordes, de traiter de la paix avec les Flamands, XIV, 109 (J. de Troyes.) — Il répond



Valette (Lo), frère alné du duc d'Epernon, est marié au Louvre à petit bruit et sans somptuosité; pourquoi le Roi ne veut pas faire de dépense, XLV, 225. Est tué a siège de Rocquebrunettes, XLVI,

VALETTE (le cardinal de La) détourne le cardinal de Richelieu de se retirer au Havre; lui conseille d'aller trouver le Roi à Versailles, J.I, 176. Demande et obtient le commandement d'une armée, 218, Est envoyé au secours du duc de Weymar, 224. Est contraint per Galas de se retirer sur Metz, 227. As iége Saverne avec le duc de Weymar; accorde au gouverneur une capitulation, 238. Attaque et prend Landrecies; force La Capelle à se rendre, 278.

Valette (La), docteur régent à Toulouse, est pendu pour avoir fourni du poison à un des serviteurs d'une partie contre laquelle il plaidoit, a condition d'empoisonner son

maltre, XLV, 197.
VALUER (André), vénitien, est envoyé au secours de Renier de Tritht,

1, \$10. Valiscouat (Thierry de), envoyé contre Valace, fait le siège de Serres, I, 472. Marche ensuite en Asie et est fait prisonnier, 474.

Valladier, autrefois jesuite, pedchant sur l'insuffisance de l'Ecriture sainte, pretend que quand il n'y en auroit point, on pourroit s'en passer, mais non des traditions, XI.VIII, 234.

VALLADIER, Vicaire genéral de Metz, prononce l'ornison funchre du Roi; détails sur lui, XLIX, 119.

VALLÉE (Geoffroy) est pendu à Paris pour avoir fait un livre où il prechoit l'atheisme, XLV, 111.

Vallebon ou Ballebon (le capit.), colonel de l'infauterie française, est blesse et fait prisonnier à la bataille de Marciano, XXI, 201; XXIX, 208

Vallin, gentilhom, parvient à conduire au fort S. Martin 12 pinasses chargées de provisions; obtient pour récompense une compa-gnie dans le régiment de Navarre,

LI, 45.
VALPARGUE (le seign. de) se rend maître de Tuisy et de La Guerche de concert avec Le Borgne-Caqueran , lombard comme lui , le maréchal de La Payette et le vicomte de Narbonne, VIII, 102.

Van-Nielle (Jean) va à la tête des Gantois livrer bateille au duc de Bourgogne, V, 142. Prend la faite , 147.

VARADES (Claude de), prieur des jésuites, est exécuté en effigie à la place de Grève avec le curé de S.-André-des-Arcs et son vicaire, pour avoir conseille le parricide Pierre Barrière, XLVII, 117.

VARAMBON (le marq. de), com-mandant pour les Espagnols, est mis en déroute par les troupes des Etats, XXXIX, 355. Est battu et fait prisonnier per le maréchal de

Biron, XLIII, 279.

VARAMBON (Marc de Rye, marq. de), devient amoureux de mademo selle de Tournon, qu'il ne peut épouser, XXXVII, 122. La perd de vue; la revoit sans la rechercher, 123. Se repent de son indifference; vient pour la demander à sa mère, et

rencontre son convoi, 124. Vananne (M. de La) sert de guide et de conducteur aux jésuites q portent le cœur de Henri sv à La Pleche; discours qu'il leur tient, XLIX, 45. Presente au prince de Conde le père Gontier, jésuite, dont il lui fait le plus grand éloge, 90.

VARAN ( le comite de ), commandant de l'armée espagnole, est tué dans une bataille livrée près de

Tournhaut, XLIII, 33o.

Vardes (le marq. de) consent à recevoir la Reine mère à La Capelle, LI, 188. Comment il en est empêché par son père, qui fait din à la Reine mere qu'elle ne peut entrer dans cette ville, 190.

VARENRE (le sénéchal de La) est tué à **la** bataille de Montlhery, X ,

Vangas (Alumso de) est envoyé à 🗸

la tête d'une armée en Arragon pour y apaiser une révolte occasionnée par don Antonio Perez, XL, 419. Comment il y parvient; rigueurs exercées contre les Arragonais, qui perdent leurs priviléges, 420.

Varluset, capit. espagnol, est fait prisonnier par le prince de La Roche-sur-Yon, XXXI, 264.

VASLINCOURT (Matthieu de) prend la croix, I, 104. Est nomine pour conduire le second corps de bataille contre l'empereur Alexis, 196. Se distingue dans une sortie que font les Grecs, 210. Se prépare à résister à l'empereur Alexis, 218. Fait la guerre dans la Natolie, 322. Est rappelé auprès de l'Empereur, 344. Se rend auprès de lui, 348. Est tue à la bataille d'Andrinople, 356.

Vasse (M. de) est blessé à mort au siège de Royan, L, 535.

Vasse (le seign. de), commandant de Pignerol, assiége le château de Barges et s'en rend maître, XIX, 390. (Mem. de Du Bellay.) - Il surprend la place de S.-Damian, XXI, 80. Se rend maître de Sèbe avec le seigueur de Gordes, 103. (Comm. de Montluc.) XXVIII, 422.

Vasser (le seign, de) est tué à la bataille de S.-Quentin, XXIV, 202. Vassy (massacre de) : comment il

a lieu; danger qu'y court le duc de Guise, XXXIII, 166

VATABLE (François) est nommé par François i professeur d'hébreu, XVII, 55.

Vatace (Jean Ducas), capit. renommé parmi les Grecs, gendre de Théodore Lascaris, lui succède ; son portrait, I, 470. Fait des ouvertures à Théodore, despote d'Epire, lesquelles sont rejetées, 472. Remporte une victoire sur les généraux frauçais, qu'il fait prisonniers; s'em-pare de l'Asie mineure et de l'île de Lesbos, et ravage les côtes de la Propontide, 473. Envoie sou grand ccuyer à Andrinople, dont les habitans chassent la garnison française et arborent les étendards de Vatace, 474. Demande à Asan sa fille Hé-lène pour son fils Théodore, et se

ligue avec ce roi pour détruire l'Empire latin, 489. Envahit tout le midi de la Thrace, et vient assieger Constantinople, 490. Est battu, 491. Défend avec opiniatreté la ville de Tzurulum , 494. Fait une trève avec Baudouin et la paix avec Théodore d'Epire, 500. Traite avec le sultan d'Icone, et fait échouer les projets de Laudouin, 501. Pendant l'abres ce de ce dernier, s'empare d'Andrinople et de plusieurs autres villes, 502. Se rend malure de l'Epire: calme le pape Innocent; assege Tzurulum, 503. Y entre, et rentoie Eudocie à son époux Anseau de la bieu, 504. Sa mort, 505.

Vaucter (le seign. de), commundant de Calais, refuse de recevor le comte de Warwick; sa conduite loyale envers le roi Edouard, XII, 26. Comment il reçoit Phil. de Comines envoyé par le duc de Pour-

gogne, 43.

VAUDEMONT (le comte de), frete du duc de Lorraine, part de Marseille sur les galères du Roi; se presente devant Naples; fait lever le siège de Frezelon; revient à Marseille, XVIII, 25.

Vaudemont (le seign. de), onck du duc Charles de Lorraine, epouse mademoiselle de Nemours; fêtes à la cour à l'occasion de ce maria-

ge, XXVII, 273. VAUDENESSE (le seign. de), frâse du maréchal de Chabannes, fait prisonnier Barthelemy d'Alviane la bataille d'Agnadel, XIV, 458. Paneg. du Chev. sans repr.) - Est blessé à mort dans la retraite de l'armée commandée par l'amiral de Bonnivet, XVI, 125. (Mém. de Bayard.) – Chargé de la défense de Côme, est obligé de rendre cette place au marquis de Pescaire, XVII, 355. Euvoie défier ce marquis, pour lui avoir manqué de foi dans l'execution de la capitulation, 356. Est tué sur les bords de la Sesia, 450. (Du Bellay.)

Vaudois (secte des) : doit son origine à la corruption des mœurs, suite des guerres civiles; détails sur ilées que tencient les Van-maches qui s'y commet-I, 8. (Noties.) — Procées contre eux, 66 et 83. Du Clercq.) TUU Clercq.) defend un pas d'armes ijon, IX, 337. и (Ant. de), seign. de éfend un pas d'armes près contre un chevalier de Sa-330. tHANT (Baillet de), gou-a S.-Jean-de-Losne Fremgrand avantage sur le bamissai, licutenant du duc irs, XXXVI, 216. pamans (le capit.) est bles-ps du château de Renti, ton (le scign. de La) est ame complice du connétambon, XVII, 414. MEAU (le capit.) surprend u de Villemont, XXXI, (La), enseigne du capi-ry, est blessé dans une es-se devant Metz, XXXI, XXII, 294. (Gérard), conseiller du Charolois, accuse le reign. levant le duc de Bourgo-87. Frayeur que lui cause r sa réponse, 88. 1, prevôt de la garnison est puni du dernier supr sa mauvaise conduite, 185 et suiv. a, médecin de la Reine t conduit à la Bastille; LI, 183. в Свяжат (l'abbé de) s'opége de Zara et à ce qu'on alspire grec, I, 22, 46 (Notippase aux conditions offer-

s députés d'Alexis, 160. Se

rès du roi de Hongrie avec 1 Montfort, 170. (Ville-

ION (le colonel) assiege

s l'Île de Corse, et est oblisiener, XXIX, 249.

(leseign. de), ambassadeur

r)

da roi de Prance auprès de l'empereur Charles-Quint, propose à ce prince les moyens de lier une plus étroite amitié entre ces deux souverains, XVIII, 289. Détails sur les négociations entre le Pape et l'Empereur au sujet de Milan, 320 ct suiv. Rend compte au Rai du discours tenu per l'Empereur dans le conclave; mais, sur les instances du Pape, omet plusieurs circoustances graves, 361.

VENANCE (le père), gardien des capucins, meurt en priant Dicu; exemple singulier de sa piété, XLVIII, 256.

VEHART (M. de), maître descomptes, lègue aux pauvres 4,000 écus, XLVII, 167.

VERCESLAS, empereur d'Allemagne, devenu l'objet de la baine et du mépris des princes de l'Empire, est solennellement déposé; conserve le trône de Bobême; sa vie scandaleuse, VI, 245.

VERDÔME (le comte de), commandant à S.-Denis, quitte cette ville pour se rendre à Senlis, VIII, 219.

VENDÔME (le bàtard de) mène la Pucelle à Marigny; la veud à Jean de Luxembourg, VIII, 288. VENDÔME (le duc de), proche parent du connétable de Bourbon,

Vennour (le duc de), proche parent du connétable de Bourbon, repousse les ennemis qui se sont avancés vers Paris, XVII, 62. Sa réponse à une députation qui le presse de s'emparer des rênes de l'Etat pendant la captivité du Roi, 79. Est mis par la Régente à la tête du conseil, 80. Réponse qu'il fait au Roi au nom de la noblesse, 99. (Introd.) — Est envoyé en ambasade auprès de Charles d'Autriche; conclut le mariage de ce prince avec medame Renée, fille de Louis en, 255. Entre dans Landrecies, qu'il fait raser, 325. S'empare de plusieurs petites places aut environs de Béthune, et les rasif allement, 365. Comment il pourvoit à la sâreté des places de la Picardie; noms des seigneurs chargés de les garder, 393. Il rece et prend d'assaut le château de Beilleui-le-Mout, 402. Ra-

vitaille Térouane, 404. Refuse de prendre la régence du royaume après la bataille de Pavie, XVIII, 4. Force les seign. de Nassau et Du Reu à quitter la Picardie, s'avance lui-même dans le pays ennemi, XIX, 76. Meurt à Amiens, 207.

(Du Bellay.)

VENDÔME (Antoine de Bourbon, duc de), se rend maître de plusieurs places dans le Boulonais, XIX, 377. Ravitaille la place de Térouane, 414. Force la place de Lillers à capituler; y met le feu; rase plusieurs châteaux aux environs de Térouane, 417. Assiège Bapaume, et la force a se rendre, 425. Sur un ordre du Roi revient à Cateau-Cambresis, 426. Défait un parti anglais chargé de ravitailler Montreuil, 544.

Vendôme (J. de Bourbon, comte de), refuse passage aux troupes des princes ligués sur les terres de son

obeissance, XI, 286.

VENDOME (le cardinal de), neveu de Henri iv, est à la tête du tiers-parte; manque de résolution et de fermete, XX, 237. Est appele à Mantes auprès du Roi, 249. Entame des negociations avec Villeroy et les

ligueurs modérés, 250.

VENDÔME (César Monsieur, duc de), fils naturel d'Henri IV, est marie avec la fille du duc de Mercœur, et nommé gouverneur de la Breta-gue, XXXVI, 337. (Cheverny.) — Conseils que lui donne le Roi lorsqu'il part pour son gouvernement de Bretagne, XLVIII, 162. Son mariage se célèbre à Fontainebleau; fêtes magnifiques à cette occasion, 281. Avertit le Roi, le jour de son assassinat, des prédictions sinistres de l'astrologue La Brosse; ce fait est dementi par Pierre Petit, 447. ( Nem. de L'Estoile. ) - Son mariage avec mademois, de Mercœur, L, 13. Il se sauve du Louvre, où il est gardé depuis la retraite des princes, 238. Se rend à Ancenis, d'où il ecrit à la Reine tous les sujets de plainte qu'il a; puis va à Blavet, qu'il fait fortifier, 239. Refuse d'acceder au traité de Ste.-Me-

nehould; pourquoi, 248. Demande un nouveau traite pour lui, 251. A la nouvelle du départ du Roi pour la Bretagne, il mande qu'il a rems Blavet entre les mains du marquis de Cœuvres, 252. Accepte le traite de Ste.-Menchould, 254. Sa condui te équivoque en Bretagne, 330. Sommation qui lui est fuite par un leraut de poser les armes et de veux auprés du Roi, 331. Sort de Paris pour éviter d'être arrêté; se reure à Soissons, 353. Prend Vendône sur les protestans, 522. Est arrête : Blois avec son frère, LI, 12. (Fortenay-Mareuil.)

Vendôme (Alex. de), fils naturel de Henri IV, est fait chevaler de Malte dans l'église du Temple. XLVII, 423. Estrenvoyé de la cour; regrets du Roi, qui lui doune ste montre, XLIX, 219. (L'Estode. – Il reçoit deux bonnes abbayes pour rester au service du Roi, et s'en,age ensuite dans le parti de la Reme mere, L, 467. N'ose entrer de force dans la ville de Caen, depuis qu'il a découvert les intentions des habitans, 471. Est repousse de tous côtés à Pontliève par les troupes du Roi, 475. Projette d'assassiner le cardinal de Richelieu ; pourquoi ; comment ce projet échoue, LI, 7. Est arrête à Blois avec son frère; nuurt de chagrin à Vincennes, 12. (Fontenay-Mareuil.)
Vénerie du roi de France. Vo

les Mém. de Fleurange, XVI. 158.

VENISE (le sénat de), en apprenant le traité de Cambray, cassie de détacher de la ligue les princes qui l'ont formée, XV, 81. Réponse du doge au heraut du roi de France qui vient lui déclarer la guerre ; k senat ordonne aux Français qui bebitent les Etats vénitie 🗫 de rester dans leurs domiciles, et de continuer à exercer leurs professions, 83. Après la perte de la bataille d'Ague del, envoie ordre aux gouverneurs de terre ferme de relever leurs sejets du serment de fidélité, et de les autoriser à se soumettre aux Français, 85. Lève une armée en AlbaPubl. du regn. de Louis algre les ambassadeurs de Savoie et du Pape, il Henri iv pour roi de LVI, 20. Renouvelle et reaux decrets concernant stiques reguliers, monasitaux et lieux pieux, 8. Excommunication du e le senat, 526. Reponse a bref qui la fulmine, 8. (L'Estode.)

our (le seign, de ) se disege de Bressières, V, i ob. our (le seign, de) est fait a la bataille de Crevant, ist tue au combat de Ver-

t (Claude de Saulx, seignl, de Nevers à reprendre mmande en Bourgogne, les grandes villes, sa mort e, XXV, (56; XXXV,

ru (lord'), gouverneur de itule avec le duc de Guit remise de cette place, {7 et {9}}, sreut du roi d'Angleterre, ges donnes par les Au-

(Ch. de) abandonne son Renier de Fritht à Philipt pris par les Grees, livre 1, et a la tête tranchee,

le la reddition de Caen,

r, procureur du Roise la des, est emprisonne pour e avec l'armee du Rois

), gouvern, de la Frise i d'Espagne, assuge Otpays de l'uentes, et le reposition, se ren l'maître re l'oris; assiege Covoerl, 32.

le comte de l'est blesse onner dons une embus-XV, 405

, premier presid du par-Foulouse, est nomme pres L du parlement de Paris, 6. Sommes que lui conte cette charge, 190. Sa généalogie192. Prête serment à la cour, 193Ses discours de reception, 194. Sa
mercuriale contre la corruption de
la justice et police de Paris, 195.
Accueil qu'il fait à la Sorbonne et
aux ministres protestans, 196. Ses
projets de reforme, 197. Sa reponse au lieutenant civil à l'occasion
des registres de la police qu'il lui a
fait demander, 198. Réprimande le
predicateur Gontier, 199. (Mem. de
L'Estolle.) — Remplace le premier
presid. de Harlay, L, 146. (Fontenay-Hareut.)

Vèxe (le seign de La), command, des Hollandais, bat et met en deroute près du village d'Eluersèle les Gantois revoltes, X, 108.

VERGIBLE (La), capit, est penda et mis en quartiers pour avoir dit qu'il falloit, dans la querelle des ecoliers et des Italiens, se ranger du côté des premiers et couper la gorge aux autres. M.V. 119.

VLRGT (Guill, de) essaie d'entrer dans Arras; est fait prisonnier, et toute sa troupe defaite, XII, 273. Est enferme, et prête enfin serment de fidelite au Roi, 274. VLRMARDET, fils du lieuten géne-

VIRMANDET, fils du lieuten géneral de Limoges, est decapite à Paris pour cause d'inceste avec sa sieur, XLV, 298.

sie ir, XLV, 298.

Venne Jacq V, maire de Dijon, attache d'abord a la l'igue, a la tête trauchec par ordre du duc de Mayenne peur avoir entrepris de remettre la ville sous l'obeissance du Roi, XLII, 3-1.

Virvivii, (le marq, de), fils naturel de Henri iv et de la marquise de Verneud, est nomme a l'évéche de Metz, XIVIII, 88

Vincetti, 'la marq, de' Foyer last, Anraguer'modem, d'

Vits Et de , seneel de Reincare, est soil d'avis avec le rei Charlesvin d'entreprendre le veva ge d'Italie, entraine dans son epinion le general Bricsonner, XIII, è i Men de Commer — Est etce duc de Nole, et norme ministre des linances du royaume de Naples, XIV, 232. (Tabl. du règne de Ch. rin.) Versiont, maître des requêtes, frappe rudement la femme du capit. Olivier, grand ligueur; pourquoi; suite de cette affaire, XLVII, 63.

Versonis, avocat au parlement, parlant aux Etats de Blois pour le tiers-Etat, demande que le Roi ne permette d'autre religion que la catholique; il offre au nom de son ordre corps et biens pour sa défense; vers faits sur sa harangue longue et ennuyeuse, XLV, 147. Meurt de douleur en apprenant la mort des Guise, 379.

Vervins (le seign. de), command. de la place de Boulogne, la rend au roi d'Angleterre par capitulation, XIX, 553. A la tête tranchée à cause de cette capitulation, 554.

VERVINS, ville où se tiennent les conférences pour la paix entre la France et l'Espagne en 1598; noms des plénipotentiaires des deux puissesses; le légat du Pape en France y assiste comme médiateur, XXXVI, 341. La paix y est conclue; à quelles conditions, 343.

VERIES, sénéchal, et gouvern. de Quercy, est hlessé au siège de Cahors, et se reure à Gourden, XLV,

199. VETUS, prevôt, essaie de se saisir d'une des portes de Boulogne pour la Ligue; est fait prisonnier dans

cette ville, XLV, 418.
VETDA (Christ.), laissé pour gouverneur dans la ville de Tota, se voyant assiegé par les Turcs, fait jouer une mine qui le fait sauter lui et plus de 1500 Turcs, XI.III, 447.

VILLAR, prieur de Ste.-Marie-du-Bu, publie un livre intitule le Chemin à l'atheisme fray e par les heretiques de ce siècle, XIVIII, 329.

VIALERD, présid du parlement de Rouen, est envoyé à Caen avec le conseiller Poisle pour instruire le procès du comte de Montgommery, XLV, 93.

Vic (le colonel Domin. de), blessé à la jambe, ne recouvre la santé et les forces qu'en se la faisant couper, d'après les conseils de J. A. de

Thou, XXXVII, 411. (J. A. de Thou.) - Il défend S.-Denis contre le cheval. d'Aumale, XL, 169. Défead la ville de Cambray contre le com-te de Fuentes, XLIII, g6. (Mén. de Cayet.) — Charge la troupe du cheval. d'Aumale dans S.-Denis et la repou-se de la ville, XLVI, 118. Recoit des députés napolitains, avec lesquels il a un entretien curieux sur les habitans de Paris, 160. Fait caterrer sans pompe ni convoi, dans une petite eglise, le corps du cherlier d'Aumale, 163. Ouvre toutes les portes aux babitans de S.-Denis pendant la trève; leur fait dire que k Roi va se faire catholique, 300. Bon mot à un laquais qui va à Paris, 58-. Est nommé gouverneur d'Amiens. XLVII, 215. Demande et obtienta dernière chemise du Roi après son assassinat, XLIX, 74. Sa mort, 120. (L'Estoile.)

VIC (Meric de), conseiller d'Eut, est fait garde des sceaux, L, 527.

VICOMTES (édit des), rendu en faveur de Marguerite de Valois, première femme de Henri IV, extrait des registres du parlement de Bouen relatif à cet édit, XLIX, 434.
VIDEVILLE et D'ORSÉ (les présid.)

VIDEVILLE et D'ORSÉ (les présid.) sorient de Paris pour aller traiter avec ceux du Roi du commerce et labourage, XLVI, 345.

Vidossein (le sieur de), gouvera de Calais, laisse prendre cette plass par le cardinal Albert d'Autriche, et se retire dans le château, XLIII, 26.). Est tué lors de la prise de ce château, 262.

Vidost, porte-enseigne de la compagnie du seign, de Ferrant, accompagne le jeune Fleurange allant à la cour du roi de France, XVI, 159.

VIEILLEVILLE (Franç. de Scepcaux, maréchal de), à 27 ams est chargé par François I de s'emparer d'Avignon; sa modestie et sa loyaté, XX, 9 Sauve l'honneur de quatre demoiselles qui implorent son secours; sa franchise et son affabilite le font réussir dans des négociations importantes; cherche à calmer les fureurs des factions, 10. Ses paroles

1 12 après la bataille de S.es Memoires, redigés par taire, forment un contraste vec ceux de Moutluc et de i, 11. Il opine, dans le consi teun pour delibérer sur sitions des princes d'Alleour que la guerre soit deffie sa vamelle pour les 'expédition, et engage les gneurs a en faire autant, : dans un nouveau conseil les trois evêches de Metz, erdun, conquis par le Roi, pas administres en son Est charge du gouvernea ville de Metz; sa modei justice et sa prudence administration, 57. Punit t des capitaines coupables envers des jeunes femdemoiselles, et même des ; reud celles-ci à leurs nfie l'echevinage aux plus irgeois de la ville, 58. Sa génereuse à l'hôtel-de vil-le lendemain de la batailux rend le calme à cette 11. Introd. - Il est plaenfant d'honneur dans de Louise de Savoie; tue d'hôtel de la princesse; sous Lautrec en Italie, Fait prisonnier le prince . l'attiche au service de est place par le Roi auon second fils, s'empare , 4. Preserve le comte à la bataille de Ceris ilche le pillage d'une masleanx, et sauve I honneur demoiselles, 5. Exemple resement qu'il donne; est pele conseil de Henri ir, e de s'emparer de Metz, erdun, offre de sacritier pour faire la guerre, ? commandement de Metz, grade de marechal de cele l'armée imperiale, Pontsa Mausson, 8. Acsuvernement de Meta; y la domination française; tons les complots, fait

assieger Thionville, 9. Contribue à la prise de cette ville; a la plus grande part au truité de Cateau-Cambresis, 10. Essaie inutilement de detourner le Roi d'aller au parlement faire arrêter des conseillers soupçonnés d'héresie, 11. Fait loyalement la guerre aux protestans; sa conduite sage et moderee; contribue à sauver le prince de Conde et le roi de Navarre, 12. Est envoye ambassadeur à Vienne; succes de sou ambassade; est fait marechal de France; est charge de defendre Rouen, 13. Blesse Villebon en duel; est assiègé dans l'abbaye de Saint-Ouen, est souproune à tort de favoriser les protestans, 14. Propose aux deux partis de se reunir pour reprendre le Havre sur les Anglais, 15 Refuse l'epee de connetable; defend Poitiers; assiege et prend S .-Jeau- l'Angély, 16. Est visite par le Boi a son château de Duretal; meurt empoisonne; en quoi il parut sem-blable à Bayard, 17, Notice.) Noblesse de Vieilleville; dans quel

heu est le chiteau de ce nom . 21. Le jeune de Vieilleville est noutri comme enfant d houseur chez mad. Louise de Savoie, 23. Tue le premier maitre d'hôtel de cette princese, qui lui a donne un soufflet; va trouver son pece a Duretal, puis M. de Lantrec à Chambery, 14. Eutre dins Pavie par la breche, 25. Empéche que cette ville soit reduite en cendres, 26 Est fait prisonnier sor mer; refuse la proposition que lui fait le seign, de Monaco, 27. Ne veut point abandonner son compagnon d'infortune, nomme Cornillon, est mis en liberte avec lin, as. Reout de M. de Lautrec deux beaux coursiers des haras de l'Empereur, ng A la tête des volontaires, charge 3. ojchevaux du prince d'Orange, et les defait, 30. Fait prisonnier le fils du seign, de M. naco, et le renvoie sans rancon, 32 Sauve le prince. de Melphe, le fait prisonnier, et l'attiche au service de France, 34 Commande la galère du conte l'hilippiu, 35 Defet dans un combat naval

don Hugues de Moncade, qui est tué; fait prisonniers le marquis Du Guast et autres seigneurs, 37. Est ensuite fait prisonnier lui-meme par le capitaine Horacio de l'arletta, qu'il décide à quitter le service de l'Empereur, 39. Comment il rejoint avec lui la flotte française, 40. Livre un nouveau combat naval, et se rend maltre d'Alphonse Carraciolo et de la galère qu'il monte, 42. Accueil ho-norable que lui fait M. de Lautrec, 43. Voyant l'oisiveté de l'armée devant Naples, il demande et obtient son congé avec beaucoup de peine, 45. Arrive à la cour; présente au Roi les lettres dont M. de Lautrec l'a chargé, 47. Est demandé par le Dauphin, et donné à M. le duc d'Orléans, qui le fait gentilhomme de sa chambre, 48. Est envoyé pour se rendre maître d'Avignon, 50. Comment il y parvient, 51. Fait régner l'ordre dans la ville, 52. Complimens qu'il recoit d'Anne de Montmorency, 53. Rapport que fait en présence de ces deax seigneurs un espion envoyé par le Roi dans l'armée de l'Empereur, 55. La Vicilleville retourne auprès du Roi à Tournon; comment il est accueilli, 57. Le Roi le fait chevalier, 58. Il est envoye en Piemont pour en examiner la situation, 60. Ses entretiens avec le marechal Montejan, 61. Vient faire son rapport au Roi, qui en est très-satisfait, 63. Se marie avec la fille du sieur Latour de Meinnes, 65. M. de Châteaubriant le prie d'accepter la lieutenance de sa compagnie de 50 hommes d'armes, qu'il rend celebre dans les entreprises militaires où il la conduit, 66. Genéreux refus qu'il fait au Roi de la charge de capitaine de cette compagnie à la mort de M. de Chàteaubriant, 68. Comment il parvient par son adresse à marier le prince de La Roche-sur-Yon à la veuve du marechal de Montejan, 79 et suiv. Le comie d'Enghien, son parent, concoit pour lui un grand attachement à cause de ses qualites et de ses exploits, 101. Comment Vieilleville est substitue au sieur de I a Châ-

teigneraye pour accompagner M. k comte d'Enghien en Provence, 105. Son avis sur une entreprise proposée à ce prince contre le château de Nice, 112. Il obtient de lui qu'il m voir M. de Grignan, auteur de ceue proposition, et qu'il lui pardonarra le mauvais succès de l'entreprise. 117. Se rend auprès de M. le comte à Carignan, 127. Conseil salutaire qu'il lui donne au moment de la betaille de Cerisolles, 130- Il l'arrête dans la poursuite des fuyards, 134 Est appele supres de François : a son lit de mort, 141. A l'avenement de Henri ii est envoyé en ambassade en Angleterre, 149. Ses reponses as duc de Sommerset dans le couseil du roi Edouard, 150. Il dine à la table du Roi , entre ce prince et le duc de Sommerset; de l'usage de scrvir les rois d'Angleterre à genous, 154. Digression sur les mariages de Henri viii, 156, et sur le gouvernement d'Angleterre à cette époque. 159. Fêtes données par les Anglas à M. de Vieilleville, 161. Il retourne en France, 163. Reçoit la visite du seigneur de S.-André, qui se phint à lui que la duchesse de Velentinos veut lui ravir le bâton de marecha qui lui est promis, 167. Conseils que lui donne M. de Vieilleville, 171. Celui-ci arrive à la cour ; comment il y est reçu par tous les seigneur, 174. Son cutrevue avec le Roi eule connétable, 176. Il demande au los le bâton de maréchal pour M. de S.-André, 177. Moyen adroit qu'il emploie pour obtenir du connétable sa demission de maréchal de Fran ce, 179. Il recoit du Roi l'abbaye de S-Thierry de Reims, 188, qu'il remet à son frère uterin; an género sité en cette occasion . 189. Motifs de consolation qu'il offre au Roi sat la mort de François 1, du Dauphit et du duc d'Orlenns, 193. Anecdote concernant ce dernier prince, 194-Il assiste au duel de Jarnac et de La Châteigneraye, 199. Refuse le com-mandement de 50 lances da mare / chal Du Biez, 211. Accepte la licutenance du marechal de S.-Andre.

212. Mécontentement de quelques seigneurs à cette occasion, 218. Il donne tous ses soins pour mettre cette compaguie en bon état , 220. En fait la revue, 224. La rend une des meilleures compagnies d'ordonnances, 227. Discute devant le Roi la préséance des quatre barous, otages de la sainte ampoule pendant le sacre du Roi, 233. Prend congé de S. M., 238. Accepte le projet de maringe que lui propose son frère entre le tils de M. de L'Espinay et sa tille, mademoiselle de Scepeaux. 250. Se rend chez M. de L'Espinay, ou le mariage est arrêté, 243. Qualités de mademoiselle de Scépeaux, 2 i6. M. de Vieilleville se reud à la cour, 217. Présente son gendre au Roi, qui le fait gentilhomme de sa chambre, 248. Est chargé de terminer un differend survenu a Chambery entre M. le duc de Vendône et M. d'Aumale, 250. Honneurs qu'il recoit a Turin de la part du prince de Melphe, gouverneur du Piensont, 257. Il accompagne M. d'Aumale en Guyenne, 265. >a generosité envers un maire de village des environs de Bordeaux, 268. Sa conduite non moins généreuse envers M. Valvyn, conseiller au parlement de Bor-deaux, et les d'unes de sa famille; comment il les preserve d'outrages, 270. Fait punir des gendarmes qui ont maltraite un care, 176 Donne à diner sous une rance à M. le connetable et a M. d'Aumile; recoit d'eux des eloges très-flatteurs sor la tenue de 👊 compagnie, 280. Il la mene a Samtos; accueil qui lui est fait par tous les habitans; comment il ramene tous les esprits et gagne tous les cours, 287 A sou depart il emporte tous les regrets, 288. Va voir M. et mad. de La Roche-sur-You, ago. Leur donne des conseils salutaires son l'education de leur enfant, 29). Les invite aumariage de sa fille, 201 Details sur ce mariage, 2018. If reste la don tion qu'on lui office de la confecution des biens des usurees et bitherieus condamnes en diverses provinces, 300. Vient

faire au Roi son rapport sur l'état où il a trouvé l'armée destinée à agir contre Boulogne, 307. Lui apprend que le hatard de La Mirandole a passé du côte des Anglais, 308. Refuse d'aller à Boulogne traiter de la paix avec l'Angleterre, 321. Desapprouve les conditions de cette paix, 325. Comment il est accueilli et fête a Angers, 327. Reçoit le Roi et sa cour a son château de Duretal; maguilicence de sa réception, 348. Il est envoyé à Saumur au devant des ambassadeurs d'Angleterre, 332. Accompague le maréchal de S -Andre dans son ambassade à Londres, 334. Superbes presens qu'il reçoit, lui et son geudre de L'Espinay, des seign. Dudlay, 346. Son entreuen avec le comte de Nassau, 353, et avec le prince d'Orange son fils, 350. Est fait conseiller du Roi en son conseil prive; details à ce sujet, 362. Donne un avis contraire à celui du connetable dans le conseil du Roi, sur les propositions faites par les am-bassad urs des princes d'Allemagne, 3-6. Il offre toute sa vaisselle pour subvenir aux frais de la guerre, 380. Conseille au Roi de prendre sous sa protection immediate les villes de Metz, Stra-bourg, Toul, Verdun, et autres villes sur le Rhin, 383, Propose de renvoyer l'amb issadeur de l'Empereur, et de rappeler celui du Roi, go Donne 21 hommes d'armes de sa compagnie, lesquels deviennent heutenaus de compagnies nouvelles, 3g2. Est nomme commundant de la cornette du Roi, 305-Refuse le goavernement de Metzi, sez motifs, 406 Detourne le Roi d'entrei dans Strasbourg, comme le lui a conseille le connetable, 419. Est envoye a Spire, et introduit dans la chimbre a speriale, 427 Harangue qu'il y pronouve, 438 Resient la mostic des presenceuvoves à l'arrice francias par li chambre de Spire, i in Sa prev cyance pour assurer la retraite du corps d'armée qu'il com-man le sons Lantorité de M. d'Aumale, 🙀 Debyre i i demoiselles de Rodemach enlevees par obsoldats,

38

447. Conseille au Roi de faire le siége de Damvilliers, 450. Délivre M. de Nemours et lui sauve la vie, 455. Est sait maréchal de camp, 460, et charge par le Roi d'aller soumettre le château de Hunes, qui se rend, 463. Il y fait l'inventaire de toutes les richesses qui y sont renfermées, 465. Les remet à madame la maréchale de La Marche, suivant l'ordre du Roi; son désintéressement en cette occasion, 466. Sa seconde fille est mise sur l'état des filles de la Reine; riche présent qu'elle reçoit de la marechale de La Marche, 468. Fait pendre 6 soldats français qui ont éventré 16 corps morts de Bourguiguons pour en tirer de l'or, 470. Vient à Vervins, où le Roi fait luimême la revue de sa compagnie, XXVII, 2. Reçoit de la part de M. de Nemours un très-beau cheval d'Espagne, 4. Retourne à Ducetal; têtes à l'occasion de ce retour, 5. Est rappelé à la cour, 6. Reçoit dans le même temps une lettre du marechal de S .- André, qui le prie de venir le joindre à Verdun, 7. Estaverti secrétement que le maréchal lui a soustrait la charge dont le Roi vouloit l'honorer, 10. Se rend auprès du Roi, 11. Est euvoyé à Verdun pour assister M. le maréchal de S.-André, 13. Fait mettre à la disposition de mess. de Guise, de Nevers et de S.-André toutes les finances des généralités de Champagne, Picardie et Bourgogne, 14. Comment il est reçu par le maréchal de S.-André, 16. Fait travailler aux fortifications de la ville, 18. Se met à la tête d'un détachement de la garnison; surprend 200 Bourguignous, 24. Enlève un convoi de vivres aux Impériaux, 26. Pendant son sejour à Malatour, fait sur les envemis plusieurs prises et charges, et gagne les Lorrains par ses largesses, 30. Force le château de Conflans à capituler, 32. Surprend la ville d'Etain; fait pendre le neveu du bailli, 34. Charge et defait un corps d'Allemands, 35. Force le village de Rongerieules, 38. Revient à Verdun, où il voit dans

l'eglise de Notre-Dame tous les drapeaux qu'il a pris sur l'ennemi et envoyes au marechal, 41. Recoit or-dre du Roi d'aller à Toul acconder M. de Nevers, 42. Arrive dans œue ville; accueil qu'il y reçoit, 43. Ea-voie à Pont-à-Mousson un espion qui trompe les ennemis, 44. Dresse une embuscade dans laquelle il fait tomber la garnison de Pont-à-Mous-son, 46. Par quel stratageme il se rend maltre de cette ville, 53. Y re-çoit M. de Nevers, qui lai passe as cou son collier de l'ordre, 61. Esvoie au Roi des dépêches sur ce qui vient de se passer, 62. Enlève un grand convoi qui se rendoit se camp de l'Empereur, 64. Se reure à Corney, 65. Enlève un autre convoi, 68. Apprend d'un prisonner quelle est la colère de l'Emperen contre lui, et les menaces qu'il fai de se venger des pertes qu'il éprosve, 70. Se décide à attendre à Corney un gros d'ennemis qui veut le surprendre, 72. Sur un nouvel avuretourne à Pont-à-Mousson, 74. Est instruit de la marche infractseuse des eunemis, 79. Chasse de sa troupe des soldats qui jouent aux des avec des prisonniers ufricains, 83. Reçoit la nouvelle de la refraite de l'Empereur de devant Metz, 84. Fait chen ter un Te Deum en signe de victoire. 88. Arrête M. de Nevers, qui veut aller trouver M. de Guise à Metz. 90. Part avec lui quelques jours plu tard pour se rendre en cette vilk, 92. Comment il est reçu par M. de Guise, 93. Détourne ce duc du projet d'attaquer le marquis Albert de Brandehourg dans sa retraite, 95. Propose de fuire canonner son ca 97. Détourne le maréchal de Saint-André d'accepter la charge d'anral, 104. Revient à Duretal, où à reçoit une lettre sans signature qui le prévient que le Roi l'a nom lieutenant de Bretagne, 110. Lettre du Roi touchant cette nomination. 112. Réponse de M. de Vieilleville. 113. Le Roi le nomme gouverneur de Metz, 120. Détails sur sa réception dans cette ville, 122. Eint on il

la trouve, 126. Noms des capitaines de la garnison, 130. Sa fermeté à maintenir le bon ordre, 131. Traits de séverité envers des coupables, 133. Comment il fait rendre à plusieurs habitans les femmes et filles qu'on leura enlevées, 137. Vingt-deux religieuses de Lorraine rentrent dans leurs couvens, 141. M. de Vicilleville nomme de sa propre autorité un maltre écheviu de Metz, et détruit un ancien privilège de sept races de gentilshommes, 142. Exempte du logement des gens de guerre les chauoines, plus de 60 maisons bourgeoises, et toutes les veuves, 148. Punit quelques ha-bitans qui dresseut des mémoires pleins de calomnies contre lui pour les adresser à la chambre impériale de Spire, 149. Comment il purge la campagne des coureurs, voleurs et maraudeurs, 151. Avantages continuels qu'il remporte sur le comte de Mansfeld, qui, sous pretexte de maladie, se démet de sa charge, 153. Il culeve à l'évêque de Metz le privilège de faire battre monnoie, et fait briser tous les iustrumens qui servoient à ce metier, 155. Comment il obtient une compagnie de 50 hommes d'armes pour lui, et une compagniede chevau-legers pour M. de L'Espiusy son gendre, 158. Madame de Vicilleville sa fille, et M. de l. Espinay, viennent à Metz; mognitique réception qui leur est faite par toute la ville et par la garnison, 16a. M. de Vieilleville forme sa compagnie d'hommes d'armes, (69. Envoie plusieurs partis dans le duche de Luxeubourg; refuse d'accorder une treve au comte de Mesque, 171. Remporte une victoire complète sur les troupes de la garnison de Thionville; details sur cette affaire, 172. Recoit l'ordre de S. - Michel , 180. Refuse de le prendre des mains de M. de Nevers, 184. Fait punir du dermer supplice le sergent-major et le prevot de Metz, 189. Fait vendre leurs menbles et leurs armes au profit des pauvres necessiteux, 201; et remettre en liberté des marchands de la ville injustement retenus prison-

niers, 202. Comment il découvre une conjuration tramée par le gardien des Observantins pour livrer Metz au comte de Mesgue, 203. Arrête le gardien, 208. Défait les troupes du comte de Mesgue, et le force à rentrer dans Thionville, 215. Punition de soldats ennemis qui se sont cachés sous l'habit religieux dans le couvent des observantius, 223. Noms des principaux seigneurs des Pays-Bas et de la Franche-Comté qui ont disparu dans la défaite du comte de Mesgue, 224. Le gardieu des Observantins et ses moiues sont mis en prison, 226. M. de Vieilleville en-voie au Roi demander permission d'aller à la cour; motifs de cette demande, 227. M. de Vaudemont lui demande se seconde fille en mariage pour le fils du grand sénéchal de Lorraine, 230. Comment il reçoit M. de La Chapelle-Biron, envoyé pour gouverner Metz en son absence, 241. Arrive a la cour, 245. Recoit des mains mêmes du Roi le colher de l'ordre, 246. Reponden plein conseil aux planites du cardinal de Lenoncourt, faites par le cardinal de Lorraine, 247. Sort victorieux de cette allaire, 254. Decouvre au comte de Sault le dessein qu'it a de lut donner sa seconde fille en mariage, 261. Madame Chiude de France traverse ce maria e en favorisant le fils du coute de Duilly, 263. Le Roi appuie le dessein de madame Claude, 270. Mademoiselle de Vicilleville est fiancee au fils du comte de Duilly, 272. Le Roi court la bague au mariage des deux fiances, 275. M. de Vicilleville propose au Roi de construire une citadelle à Metz, 276 11 retourne dans cette ville avec une grosse somme d'argent pour travailler a cette construction, que le Roi a approusee, 279. Fait commencer les travaux , 281. Soupe une qu'il existe un nouveau projet de livrer la ville a l'ennemi, 284. Comment il decouvre la conjuration, 286. Moyen qu'il emploie pour attirer le conite de Mesgue dans une embuscade, 289. l'ourquoi son dessein

échone, 208. Il fait punir quelquesuns des conjurés, 301. Tombe malade, 304. Envoie demander au Roi pour lieutenant son gendre de L'Espinay, 307. Retourne à Duretal, où sa santé se rétablit, 3 : 4. Revient à Meiz, fait punir trois capitaines légionnaires coupables de sédition, 321. Fait charger 120 soldats réunis qui redemandoient leurs capitaines, et étrangler ceux qui échappent aux coups, 324. Fait courir après les lieutenans des capitaines legionnaires, lesquels sont taillés en pièces avec les soldats qu'ils out déhauchés, 326. Se réconcilie avec les légionnaires, et leur pardonne leurs fautes, 328. Tue un légionnaire qu'il trouve dormant en sentinelle, 330. Forme le projet d'assieger Thionville; mesures qu'il prend pour l'exécuter, 331. Envoie Carloix faire part nu Roi de son projet, 335 Le Roi l'approuve; nomme M. de Vieilleville lieutenant genéral à Metz, et de l'armée qui est dans les environs, 340. Thionville est investi; nombre des troupes réunies sous les ordres de M. de Vieilleville, 344. Celui-ci reçoit une lettre de M. le duc de Guise, qui lui anuonce qu'il veut prendre part au siege, 347. Il envoie au devant de lui son gendre M. de L'Espinay, 349. Comment il le reçoit lui-même; son avis sur la manière d'attaquer la place, 351. Cet avis est rejeté dans un conseil par le marechal Strozzi, qui fait approuver le sien, 353. Inutile attaque de la ville, 355. M. de Vieilleville change les dispositions faites, 359. Livre un nouvel assaut, 36o. Entre dans la place, et force le gouverneur Carrebbe à ca-pituler. 363. Conseille au duc de Guise de la raser, 367. Propose M. de Vadancourt pour y commander; conduit M. de Guise à Metz, où il traite pendant quatre jours les chefs de l'armee, 368. Congedie les troupes allemandes, et distribue des médailles d'or a leurs capitaines, 371. Rentre dans Metz, où il fait chanter un Te Deum, 373. Ses liberalités envers les soldats de la garnison et les autres troupes qui l'ont suivi au sié-

ge de Thionville, 375. Il envoie su Roi, à Amiens, douze compagnie de legionnaires, sa compagnie et celle de M. de L'Espinay, 376. Emplose un moine adroit et eloquent pour faire des ouvertures de paix entre le roi d'Espagne et le roi de France, 377. Son éloge fait dans le conseil du Roi, 382. Il est appelé auprès de S. M., 385; et logé dans le châtem de Villers-Cotterets, 386. Son en-tretien avec le Roi, 387. Il reçoit le brevet de maréchal de France, 3ço. Assiste comme plémipotentiaire aux conférences tenues pour la paix à Cateau-Cambresis; revient apprès du Roi lui apporter la nouvelle de la conclusion du traité, 304. Nurvel entretien avec S. M., dans leque il lui fait part des motifs qui l'est porté à faire l'ouverture de la paix, 305. Remplit l'office de premiergestilhomme de la chambre; reçoit de Roi un présent de 10,000 écus, et pour M. d'Espinay son gendre, et M. de Thevalle son neveu, 4.000 écus, 397. Vient avec le Roi à Paris; fait devant la cour du parlement et la chambre des comptes le récit des negociations pour la paix, 399. Va au devant du duc d'Albe, qu'il accompagne au Louvre, 400. Es-aie de détourner le Roi d'aller au parlement faire arrêter des conseillers qui professent la nouvelle doctrine de Luther, 402. Se distingue aux tournois celebrés à l'occasion des noces du roi d'Espagne avec madame Elisabeth de France, 406. Desapprouve les conditions de la paix faite avec la Savoie, 407. Explique au Roi les raisons qui les lai font condamner, 409. Il met au Roi l'armet en tête au moment où il entre en joute au tournoi; ses pressentimens sur la mort de Henri n. 4:3. Il vent en vain le détourner de faire une autre course, 414. Ne quitte pas son lit depuis qu'il est blesse, \$16 Sa douleur de la mort du Roi, 418. Est fait chevalier d'honneur de la reine Catherine de Médicis, 420. Charge par le Roi d'aller parler aux conjures d'Amboise réunis à Noyzé, il refuse

cette commission, 422. Est envoye à Orléans pour arrêter les autres conjurés sur leur passage, 428. Comment il est reçu dans la ville, 430; et defait près de Jargeau une troupe de rebelles, (31. Il rend la liberté au capitaine Sabrevet et autres, 433. Retourne à la cour, 436. Reçoit de grandes marques de conteniement du Roi et de mess. de Guise, 437. Est envoye à Rouen en qualité de lieutenant général, pour apaiser une sédition, 440. Manière adroite et sage qu'il emploie pour en veuir à bout, 444. Il fait punir les séditieux, 446. Son discours ferme aux députés de la ville de Dieppe, 448. Il leur or-donne d'abattre le theatre qu'ont bâti les protestans, 449. Se rend à Dieppe; force les habitans à la démolition de cet édifice, 452. Rétablit le calme dans la ville, 453. Rétourne à Orleans, où il est reçu avec de grands honneurs par M. de Guise, et avec de grandes marques de contentement par le Roi, 454. Ses ré-ponses à S. M. sur l'emprisonnement du prince de Conde, 455. Il veut retourner à Metz; mais la Reine mère le fait retenir à la cour, 458. Par son conseil, la Reine mère, a la mort de François II, donne la lieutenauce générale du royaume au roi de Navarre, 460. Il obtient la permission de retourner à Metz, 362. Comment il y est accueilli, 463. Est choisi par la Reine mère pour ambassadeur à la cour de l'Empereur, 465. Gracieux accueil que lui font l'electeur palatin, 469, le duc de Wurtemberg, 470, et les ducs Frederie et Guillaume de Saxe, 471. Pait payer à ces derniers 4,000 ecus de pension de la part du Roi, XXVIII, 2. Euvoie au landgrave de Hesse des lettres du Roi et de la Reine, et une pension, 3. Reçoit à Ingelstadt un memoire du duc Auguste de Saxe, qui refuse de le voir, 4. Arrive à Vienne, 5. Sa reception par l'Empereur, 6. Conseil qu'il lui donne au sujet des Turcs, 12; et au sujet du duc Auguste de Saxe, 16. Il vinte les arsenaux de l'Empereur,

17. Propose de marier la nièce de l'Empereur au roi de France, 19. Reçoit de ce prince l'excuse verbale à la plainte qu'a faite la cour de France de ce que l'Empereur n'entretient point d'ambassadeur auprès d'elle, 25. Prend congé de l'Empereur, qui lui fait présent d'un coche, 28; et de l'archiduchesse Elisabeth, qui lui donne un beau dia-maut, 30. Reçoit de riches présens de l'archiduc Ferdinand, 31. Visite l'archevêque de Mayence, 32. Passe à Trèves, où il est honorablement accueilli par l'archevêque électeur, 36. Arrive à Metz, 40, où il reçoit une lettre de la Reiue mère qui l'appelle à la cour, 41. Se rend à Foutainebleau, où il entretient Leurs Majestés de sa mission, 42. Fait part du projet de mariage qu'il a conçu entre le Roi et l'archiduchesse Elisabeth, 43. Reçoit du Roi de grands témoignages de satisfaction; est envoyé en ambassade a Londres, 14. Debarque à Douvres, 47. Est introduit auprès de la reine d'Angleterre, de laquelle il obtient une audience particulière, 48. Son discours à la Reine ; il la fait changer de résolution, 49. Lettre de Pereunot de Chartonuay, qui dement le succès de l'ambassade de M. de Vicilleville, 53. Il repasse en France, 54. Joie que cause au Roi et à la Reine mère le succès de son ambassade, 55. Il reçoit l'ordre de rester à la cour; sa lettre à l'ambassadeur de France près de l'Empercur sur l'état des affaires, 56. Fait une sortie sur les reitres qui sont devant Paris, les taille en pièces, et sorce le prince de Conde à se retirer à Longumeau, 60. Rassure les Parisiens et la cour sur les suites de la bataille de Dreux, offrant sa tête si elle n'est sas gagnée par le parti du Roi, 67. li refuse la charge de marechal de France, vacante par la mort de M. de S.-Andre, et déchire les brevets qu'il possède depuis long-temps de cette charge, 76. Resiste aux instances que lui fait à ce sujet le prince de La Roche-sur-You, 78. La Roi et la Reme mère viennent le trouver chez lui, et lui font accepter la charge, 80. Il dine avec le Roi, et prête serment de fidélité en qualité de maréchal de France, 81. Est euvoyé à Rouen, 93. Y fait son entrée, 96. Se rend au parlement, où il annonce l'objet de sa mission, 97. Ordre qu'il établit dans la ville, 98. Le parlement remercie très-humblement le Roi de leur avoir envoyé M. le maréchal, 99. Il emprche qu'on ne se réjouisse dans la ville de l'éloignement de l'amiral Coligny, 101. Comment il excite la vigilance de M. de Villebon, gouverneur du château, 102. Forme une entreprise sur Tancarville, dont il se reud maître, 103. Sa lettre à Catherine de Médicis sur cette entreprise, 104. Il consie aux habitans de Tancarville le soin de se garder cuxmêmes, 106. Revient inopinément à Rouen pour éviter les honneurs que les habitans de cette ville vouloient lui rendre à son retour, 107. Origi-ne de la querelle de M. de Villebon avec le maréchal, 108. Reproches faits par ce dernier à un magistrat qui veut justifier M. de Villebon, 110. Querelle entre le maréchal et le gouverneur, 112. Le marechal coupe la main de M. de Vil-lebon, 113. Soulevement dans la ville contre le maréchal, 114. Le marechal est assiege dans l'abbaye de S.-Ouen, 115. Il se met en défense et dissipe la populace, 116. Les troupes réglées répandues dans la province entrent dans la ville pour defendre le maréchal, 117. Fin de la sédition, 119. Le maréchal pardonne aux membres du parlement qui n'ont pas su deployer assez de fermeté, et les décharge du logement des gens de guerre, 121. En use de même à l'égard du clergé, des principaux officiers et bourgeois de l'hôtel-de-ville; renvoie les troupes qui sont venues à son secours, 129. Envoic M. Duilly son gendre au devant du marechal de Brissac, que la cour avoit fait partir pour aller au secours de Rouen, et le char-Le de lui déclarer qu'il ne permet-

tra pas qu'il entre dans la ville accompagné de plus de 20 personnes, 124. Houneurs qu'il rend au maréchal de Brissac, 126. Fêtes et joûtes célébrées à Rouen, 127. M. de Vieilleville est appelé à Orleans pour assister aux conférences de la paix, 131. Propose au Roi, après la conclusion de la paix, de faire marcher les deux armées réunies vers le Havre-de-Grace, pour l'enlever aux Anglais, 133. Est nommé lieutenant géneral pour commander cette expédition, qui est rompue par les mences secrètes du connétable, 135. Prend congé du Rci et retourne a Rouen, 137. Se rend à Metz, qui est menacé par les princes d'Aliemagne, 139. Ses intelligences dans ce pays, 140. Il fait achever la citadelle de Metz, 142. Est mandé par le Boi pour se rendre au siège du Havre, 144. Arrive à Fécamp auprès da Roi, 145. Comment il est reçu au camp par le connétable, 147. Sa conduite au siège du Hàvre, 140 Il contribue plus qu'aucun autre à la réduction de la place, 150. Eloges qu'il recoit du Roi et de la Rene mère, 154. Obtient la permission de se retirer à Duretal, 156. Au bout de quelques mois il est rappelé à la cour, 157. Son entretien avec M. de Villennes, un des secrétaires d'Etat. 160. Il se présente au Roi, qui lau fait ses plaintes sur le connétable; il conseille au Roi de se rendre à Paris, 162. Son entretien avec les marechaux de Brissac et Bourdillon; il les détache du parti du conneinble, 164 Son discours au conseil da Roi contre la rupture de l'édit de pacification, et contre la guerre à faire à l'Angleterre, 166. Il est approuvé par teus les seigneurs présens, excepté le connétable, qui vent en vain y repondre, 168, et dont les funestes projets sont déconcertes, 170. Le marechal conseille au Roi de visiter ses provinces, 172. Son désintéressement, 174. Son opinion sur la bataille de S.-Denis, 183. Refuse la charge de connétable que lui offre le Roi, 188. Propose de faire

M. le duc d'Anjou lieutenant general du royaume, 189; proposition que le Roi adopte, et dont tout le conseil loue M. de Vicilleville, 191. Il accompagne le duc d'Anjou, qui se rend a Orléans à la tête de l'armee, 192. Entre dans Poitiers, qu'il conserve au Roi, ninsi que plusicurs villes du Poitou; et fait condamner à mort un grand nombre de lugue-nots, 195. Est nommé par le Roi our commander au siège de S.-Jean-d'Angely, 197. Fait battre la place, 199. Accorde une treve de dix jours au commandant Piles, 200. Offre à ce capitaine une capitulation qu'il refuse, 200. Bat la place, 203. Supplie le Roi de venir en personne recevoir le ville, qui consent à se rendre, 201. Conditions de la capitulation, 205 Le Roi le nomme gouverneur de Bretagne; le marechal, de l'agrément de S. M., crée M. de L'Espinay, son gendre, son lieutenant général, et M. de Duilly, son autre gendre, gouverneur de Metz, 206. Nomme gouverneur de S. Jeand'Angély le seigneur de Guytinière, 207. Remet au Roi ses lettres de gouverneur da Bretagne, qui lui sont redemandées pour M. de Montpenpr. 212. Distribue à ses capitaines plus grande partie des 10.000 écus la plus grande partie des 10,000 écus que le Roi lui envoie, 213. Se retire Duretal, où il tombe malade, 215. Donne des conseils au Roi pour arri**ver à la pa**cification des troubles, 2 1 7 . Assiste aux conférences pour la paix, 219. Sa conduite ferme et adroite en cette occasion, 222. Les princes protestans signent la paix, 223. Le marechal refuse d'aller dans les provinces de Bretagne, Aujon, etc., où le Roi veut l'envoyer, 226. Part pour les provinces de Bourgogne, Provence, Dauphine, etc., 228. Instructions qu'il y envoie, 2 29. It se rend à Lyon, où il fait publieret executer l'e fit de pacification; détails sur ses operations, 230. Il fait rentrer les comtes de Lyon dans leur eglise, 235. Va a Grenoble; convoque les Etats du Dauphine, 251. Ordonnance à ce sujet, 242 L'édit de pacification y est

publié, 243. Les seditieux et pillards sont saisis, et punis de divers supplices, 214. Le maréchal entre a Valence, où il trouve le bon ordre établi par suite des mesures qu'il a prises, 256. A la prière du Pape, il se rend à Avignon, 248. Envoie un de ses gendres pour traiter avec les séditieux, qui se sont rendus maitres de Sisteron, 250. Comment il est reçu par le chef Loubais, 251. Comment le marechal surprend la ville, et fait punir les séditieux, 254. Retourne à Avignon, où il fait exécuter les prisonniers faits à Sisteron, et publier l'édit du Roi, 262. Refuse les présens du vice-légat, et loue sou secretaire Carloix du refus qu'il a fait de celui qu'on lui offroit, 264. Se rend à Aix, paroit au parlement, et donne des eloges au president sur la police qu'il a éta-blie dans la ville, 268. Va à Marscille; honneurs qu'il y reçoit de M. le comte de Tendes; fêtes dans la ville, 272. Visite Clermont, Rione. et autres villes, 276. Est appele à Lyon auprès du Roi; honorable accueil qu'il en reçoit, 277. A la demande des cantons suisses, il est nomme par le Roi ambassadeur auprès d'eux, 278. Succès de son am-hassade; il conclut une alliance qui doit durer jusque deux ans apics la mort du Roi, 281. Comment il rend inutiles les efforts des ambarsulcurs du l'ape et de l'Empereur pour traverser sa negociation, 284 Il oblige le canton de Lucerne a renvoyer ces ambassadeurs, 288. Entre à Lucerne, visite les principales villes des cantons, où il est honora blement accueilli, 290. Revient en l'rance; depèche auprès du Roi son -ecretaire Carloix pour lui présen ter l'acte d'alliance, 292, Satisfaction de toute la cour; éloges don-nes au marechal par le Roi et la Reine, 293. Le marechal arrive a Orleans, 20% Le Roi s'y rend pour le visiter, 2006. Leur entrevue, 2005 Le marechal va a Duretal, le Rocet toute is cour vont ly von, 198-11 meurt empossonne; regrets da line

et des Reines; son eloge, 299. Remarques sur la véritable date de l'ambassade du maréchal en Suisse, et de la conclusion du traité d'alliance entre les cantons et le roi de France, 3or. Texte de ce traité, 304. Les ducs de La Rochefoucauld et les princes de Rohan-Guémené descendent par les semmes du maré-chal de Vicilleville, 306. (Mém. de Vicilleville.) — Il reçoit à discrétion le château de Lumes; description de ce château, XXXI, 117. (Com-ment. de Rabutin.) — Il va en Dauphiné, au Pont-S.-Esprit et à Beaucaire, où il rétablit la messe, et fait cesser les prêches dans les églises, XXXIV, 363. (Mem. de Philippi.)

VIERNE (J. de), chevalier bour-guignon, chargé de la défense de Calais, oblige Edouard à convertir le siège de cette place en blocus, IV, 114. (Précis des guerres entre la France et l'Angl.) — Se rend à Ceen auprès du connétable Duguesclin, V, 72. Assiste à la bataille de Pontvallain, 86. Se distingue au siège de Bressières, 106. (Anc. Mém. sur Duguesclin.)

VIENNE (J. de), amiral de France, va en Hongrie contre Bajazet, VI, 445. Porte la bannière de Notre-Dame à la bataille de Nicopolis, 456. Y est tué, 463.

Vienne (J. de), religieux de l'ordre de S.-Jean, est envoyé par Boucicaut auprès du roi de Chypre pour lui faire part de son projet contre Alexandrie, VII, 147.

Vienne (Guillaume de), seign. de Mombis, défend un pas d'armes près de Dijon contre un chevalier allemand, 1X,341.

Vienne (le présid. de) meurt à la sleur de son age, riche de plus de 200,000 écus, quoiqu'il n'eût jamais cu deux sous de patrimoine, XLVIII,

VIETTE (François), maître des requêtes et savant, meurt ayant 20,000 écus sous le chevet de son lit, XLVII, 372.

Viguville (le seign. de La) est

nommé par Boucicant lieutement de

la ville de Gênes, VII, 28. VIEUVILLE (J. de La), seign. du Fretoy, est tuè dans une escarmosche contre les Angleis devant Bou-

logne, XIX, 500.
VIEUVILLE (Louis, seign. de La), est fait chevalier banneret par le duc de Bourgogne, X, 104. Défend la ville d'Alost contre les Gantois, et les force à se retirer, 118. (Man. de La Marche.) — Enlève en plein champune belle et noble demoiselle, lui fait partager sa table et son lit sous les yeux de sa femme; est traduit pour ce fait devant le duc de Bourgogne, XI, 101. Comment il

evite la mort, 102. (Du Clereq.)
VIEUVILLE (le marq. de La), gouverneur de la ville et citadelle de Mézières, est blâmé de tous cités pour avoir laissé prendre la citadelle de cette ville par M. de Nevers, L, 233. Refuse l'entrée dans la ville de Reims à madame de Nevers, 360. Vient trouver le Roi à Lyon, arle ouvertement contre M. de Schomberg, et annonce ses préten-tions à la surintendance, 550. Est nommé à cette charge, 553. Re songe qu'à se défaire de M. le chancelier et de M. de Puisieux, 558. Comment il y parvient, 560. Con-sent librement à l'entrée du cardin. de Richelieu au conseil du Roi, 562.

VIEUX DE LA MONTAGRE (le) en-voie des présens au Roi, II, 326. Quelle est la religion de ce prince,

327.
VIEUX-PORT (de), gentilbomme, àgé de 25 ans, est tué à l'assaut de Sancerre; ses vices, XLV, 68.

Vigentaz (Blaise de), premier éditeur des Mémoires de Ville-Rardouin, I, 6.

Vigève (le marq. de) est fait prisonnier dans un faubourg de Mi-

lan, XVII, 354.
VIGRAUX (Du), gentilb., est tué
au combat de Tergon, XXII, 85.
VIGNIER, ministre protestant,

fait imprimer une réponse à Baronius sur l'excommunication des Vénitiens, XLVIII, 10.

mians, auteur d'une histoire Iglise; ce qu'en pense P. de pile, XLVIII, 166.

MORAY (Gauthier de) prend la

, I , 100°.

AIRES (le Besque de ), un des raves de l'armée du duc de andie, rend le courage à ce 1, IV, 237. Se distingue à la le de Cocherel, 268. s'unit aux de bandes qui vout en Espa-126. Touché du discours et rmes de la femme de Henri de tamare, conseille de marcher olède, 362. Commande l'aparde de l'armee de Henri, ée au prince de Galles, 403. i de se rendre, et combat vailmt, 421. Se reud enfin avec melin, 422. Paroit devaut le 1 de Galles, 443. Obuent de liberté moyennant rançon;

mver le duc d'Anjou, qui lui : quelques troupes à commanmr le prince Henri, 444. As-Polede, 445. Tue ou met en ane partie des assieges, V, 4. a qu'il emploie pour hâter la tion de la place, 5. Arrête imosite de Pierre-le-Cruel, 8. re mort le neveu du roi de erin, et fait un grand carnage arrasins, 34. Abat le fils de ; est dégage de la mêlee par melin . 35. Poursuit Pierre le-, et le force à se retirer dans le m de Montiel, 39. Comment med maitre de ce roi, \$5. Rees offres, et le mêne prisonn camp, 46. Mem. sur Duin.) - Il est nomme da cona Roi, VI, 216. Est arrête, 1, obtient sa grace, 231. (Tab. m. de ( h. ri.)

AIREA (le marq de) ya au sedu chateau de la Fleche, rela ville, d'où il chasse Lansac, IX, 335. Se porte avec pluseigneurs au secours du chae Sable; repousse les ligueurs, io. Contribue à la defaite de e de Laurac, 66.

LANA le marq. de) : ses paroempereur Charles-Quint, qui avait assigné son palais à Madrid pour loger le connetable de Bour-bon, XVII, 83. VILLANI, historien italien : son

opinion sur la resolution prise depuis long-temps de detruire l'ordre des Templiers ne peut être facilement admise , IV, 67.

VILLARS (le seign, de) est blessé à l'assaut du boulevard d'Orléans,

VIII , 142.

VILLARS (Franç. de Boivin, baron du ), secretaire du marechal de Brissac: ses Mémoires ont pour objet la guerre du Piémont depuis 1551 jusqu'en 1559; haute idee qu'ils donnent du caractère généreux du marechal, XX, 12. (Introd.) — Qualites qu'il se donne dans le frontispice de ses Memoires, XXVIII, 320. Après la mort du maréchal de Brissac, reste attache au parti de la cour; est fait maltre d'hôtel ordinaire de la Reine, mais ne fut ja-mais en évidence, 321. La reconnoissance le décide à écrire les campagnes du maréchal, 322. Ses Mémoires, composes de dix livres, sont ensuite augmentes de deux autres par lui-même ; il declare n'avouer que la seconde edition qui en fut faite en 1610, 323. Idee et critique de cet ouvrage, 324. Jugemens divers qu'on en a portes, 325. Transpositions de faits, erreurs de date qu'on y rencontre; defauts du style, 327. Le complement que l'his toriographe Malingre y a ajoute offre peu d'interet pour l'histoire, 3.28 Boyvin Du Villats e composé un autre ouvrage sous le titre d'Instructions sur les affaires d'État, de la guerre, et vertus morales, idee de cet ouvrage, qui annonce de la justesse et de la profondeur, un esprit fin et delie, et du talent pour l'ob-servation, 329 Extraits de cet ouvrage, 330 et suiv. Motifs qui ont porte l'auteur à ecrire ses Memoires, 349. Repubses a divers reproches qu'on lui a faits, 35: , Avertiss.) - Il est envoye au Rot, charge d'un mémoire de messieurs de Brusse et de Guise sur l'expedition de Naples, XXX, 77. Sa conduite dans cette mission, 86. Fruit qu'il retire de son voyage, 87. Est envoyé derechef pour porter au Roi la nouvelle de la prise de Valfenières, 114. Diligence qu'il met dans son voyage, 116. Comment il est reçu du Roi, 117; et réconcilie le maréchal de Brissac avec le connétable, 118. Est renvoyé en Piémont avec un secours de 60,000 écus en or, 119. Est envoyé auprès du Roi après la hataille de S.-Quentin, avec un mémoire du maréchal sur les moyens de remédier aux affaires, 143. Comment il est reçu par le Roi, et lutte con-tre l'autorité du cardinal de Lorraine, 151. Secours qu'il obtient pour le Piémont, 152. Demande au Roi une charge de secrétaire des finances; sa replique au cardinal de Lorraine, qui veut s'y opposer; promesse que lui fait Sa Majesté, 189. Il est envoyé de nonveau au Roi, avec des instructions sur la paix qui se traite à Cateau-Cambresis; instruit par M. de Guise que par ce traité de paix tout le Piémont doit être rendu, excepté Turin, Chivas, Quiers, Pignerol et Savigliano, il présente au Roi plusieurs observations contre cette restitution, 263. Est envoyé à Guise auprès du connétable, 268. Est renvoyé auprés du Roi pour lui annoncer la rupture des négociations, 269. Est rappelé aupres du Roi, qui lui apprend que la paix est conclue aux conditions déjà connucs, 270. Refuse les dépêches cachetées que lui fait remettre le connctable pour le maréchal de Brissic; le Roi approuve son refus, et les lui fait remettre ouvertes avec un présent de 500 écus, 271. Motifs du connétable dans sa conduite envers Du Villars, 272. Est envoyé à la cour pour justilier le maréchal contre les faux rapports du vidame de Chartres, 388. (Mám. de Du Villars.)

VILLARS (Bernard de), chevalier français, sauve par sa prudence la place de Liguago, XV, 3{1.

VILLARS (le comte de) se jette dans

le château de Hesdin pour le defendre, XXXI, 201. Y est fait prisounier, 205.

VILLARS (Honorat de Savoic, marq. de), est envoye par le Rui au secours d'Amiens, XXI, 481. VILLARS (Honorat de Savoie,

comte de), lieuten. géneral en Languedoc, tient les Etats à Peaucaire, XXXIV, 341. Fait pendre le mi-nistre protestant d'Aigues-Mortes,

342. Villans-Branças (André de) est charge par le duc de Mayenne de desendre la ville de Rouen contre Henri IV; mesures qu'il prend à est effet, XXXVI, 204. Est tué au sie-ge de Dourlens, 296. (Cheversy.) — Ses préparails pour défeadre Rouen, XL, 354. Sa repouse au des que lui fait le comte d'Essex, 356. Danger qu'il court dans une sorue, XL1, 36. Fait une autre sortie generale, dans laquelle il enlève 5 ca aux assiégeans et leur tue 500 hommes, 49. Fait se soumission au Roi; est nomme amiral de France, et lieutenaut général des bailliages de Caen et de Rouen, XLII, 231. Envoyéen Picardie au secours de Dourless, il est battu par les Espagnols, fait pri-sonnier et tué, XLIII, 51 et seix. (Mém. de Cayet.) — Il déloge le roi de Navarre de l'église de S.-As-dré de Rouen, XLVI, 23o. Fait ser sortie sur l'armée du Roi, dont il détruit tous les travaux, 250. Est arrêté dans sa victoire par le marechal de Biron, 241. Ecrit au due de Mayenne que s'il n'est secours, il sera force de capituler, 245. Est fait grand amiral par le dec de Mayenne, 331. Vient faire an par-lement serment en cette qualite, 342. Sort de Paris avec ses troupes; est rencontre par celles du Roi, et rentre à minuit, 368. Fait son traite particulier avec le Roi; avantage considérables qu'il obtient, XLVII, 29. Caractère de ce seigneur, 30. Est fait prisonnier devant Dourless, et tué par les Espagnols, 139. (L'Er-

VILLARS-HOUDAN (M. de) est mom-

mvernent de Dieppe, pour bien servi le marquis d'Ancre m querelle avec M. de Belle-, L, 136.

zg (Guill. de), chevalier liésauve la vie au seigu. Guy ercourt, XI, 474. Sort de la omtre l'avant-garde du duc de ogne, 495. Est blesse, et meurt ours après, 496.

LE-AUX-CLERGS (Aut. de Lo-, seign. de La), est envoyé par suprès de M. de La Force l'engager à lui remettre la ville n-Foy, L., 535. Réponse qu'il sporte su Roi, 536.

ez-Bickot, bourgeois de Parête sa maison aux réunions valistes, XX, 250.

LEBOIS (le sieur de), nommé m. pour le Roi du château de sau, rend cette place au duc recour, sous pretexte de mésemens reçus, XL, 299.

senon (J. de Touteville, seign. nevôt de Paris, est nommé meur de la place de S.-Paul, 222. Comment il distribue pitaines sous ses ordres les ers de la place qu'ils doivent lee, 224. Est fait prisonnier à e de la place, 235.

ERROM, seign. d'Estouteville, rm. du château de Rouen: de-Br sa querelle avec M. le made Vicilleville, XXVIII, 108 ! (Vicilleville) — Est fait print prés de Gravelines, XXXII, Comm. de Rabutin.) EECLEM (mademoiselle de), d'Agnès Sorel, succède à la fale cette maltresse du Roi, XI,

EFFRANCIE (le capit.) execute in compagnie une angulere irise contre le château de Hu-CXXI, 15. Est blesse au siège invilliers, où il meurt ensuite rneur, 103.

ge-Francov (le seigneur de', le Ga-pard de Tavannes, met rgogne à l'abri d'une invasion, 1, 15. ( Vedice.) — Sa lettre à ses amis sur la retraite de l'Empereur par Soissons, 375. Defend la Bourgogne contre Paule-Ville; fortific Dijou, XXIV, 211. Sa mort, son élege, 460. (Mem. de Tavannes.)

VILLEGAGNON VA au Perou avec des ministres protestans, fonde une colonie au Brésil, revient en France, et se fait catholique, XXIV, 184.

ce, et se fait catholique, XXIV, 184. Ville-Навооия (Geoffroy de): motifs qui ont engage l'éditeur à faire précéder les Memoires de Ville-Hardouin d'une notice sur cet ecrivain, et sur les évenemens qui amenérent la chute de l'Empire grec, 1, 3. Détails sur les diverses editions de ces Memoires, 5. (Avertiss.) — Origine de Ville-Hardonin; il succède à son père dans la charge de marechal, 8. Est nomme membre de la régence pendant la minorite du comte Thibaut de Champagne; gagne toute la confiance de ce jeune prince, 9 Est envoyé à l'assemblee de Compiègne pour représenter le comte de Champagne, 14; puis à Venise, où il harangue le peuple dans l'église de S.-Marc; fait approuver l'entreprise de la croisade, 15. Revient à Troves, et reçoit les derniers soupers de Thibaut, 17. Est chargé des arrangemens de famille de ce comte; défend aux confèrences de Sens les droits de sa veuve; va trouver successivement le duc de Bourgogne et le comte de Bar pour leur proposer de se mettre à la tece de la croisade; fait adopter à Soissons la proposition d'envoyer offere la con luite de la croisade au marquis de Montferrat, 18 Avant de partir, fait plusieurs dons à l'Eglise, et règle les affaires de sa propre famille et celles de la veuve de son seigneur, 19. Se rend à Venise; concilie les chets croises, en ramène plusieurs qui s'etoient eloignes, 20 Par ses representations, le siège de Zara est repris avec plus de vigueur, 22 Il brave les plus grands dangers pour apaiser les querelles elevees entre les Français et les Venitiens, 23. Se distingue dans la premiere attaque livree par les Latins a

la ville de Constantinople; recueille les Français qui se réfugient dans leur camp, et repousse ceux qui les poursuivoient, 32. Est envoyé auprès de l'empereur I sac pour le prier de confirmer le traité qu'Alexis son fils a conclu avec les princes croises, 35. S'efforce en vain d'arrèter le feu qui dévoroit un quartier de Constantinople, 40. Est chargé d'aller sommer Alexis de tenir la parole qu'il avoit donnée aux Latins; son sang froid dans cette mission périlleuse, 42. Est nommé maréchal de Romanie, et obtient les pays de Mocre, de Trajanople, 63. Réconcilie l'empereur Baudouin et le marquis de Montserrat, 69. Sa belle conduite après la défaite et la prise de l'Empereur; parvient à sauver l'armée, 79. Va recevoir à Abydos la fille du marquis de Montferrat, destinée à l'empereur Henri, 87. Ob-tient du roi de Thessalonique la ville et le territoire de Messinople, 89. Sa mort et son éloge, 95. Sa famille, 96. (Notice.)

Il prend la croix, 102. Est nommé par le comte Thibaut pour aller à Venise, 106. Son discours au conseil de Venise, 114. Revient en Champagne, et rend compte du succès de sa mission au comte Thibaut, 120. Va trouver le duc de Bourgogne, et le presse de se mettre à la tête de la croisade, 124. Propose à l'assemblée de Soissons d'of-frir au marquis de Montferrat la conduite de cette entreprise; son discours à cet effet, 126. Est député vers le comte de Blois, 132. Est nommé du cinq. corps de bataille contre l'empereur Alexis, 198. Est envoyé aupres de l'empereur Isaac l'Ange; honneurs qu'on lui rend, 214. Discours qu'il tient à Isaac, 226. Est député auprès du jeune Alexis pour le sommer de tenir ses engagemens envers les princes croises, 244. Accompagne l'empereur Baudouin dans son expédition, 290. Va trouver le marquis de Montferrat à Andrinople ; lui reproche sa conduite envers l'empereur Bandonin, 302, et lui

fuit suspendre le siège que le marquis avoit commencé; retourne à Constantinople, 304. Est renvoye auprès du marquis pour achever la réconciliation, 312. Part de Constantinople, va à Tzurulam, et se porte près d'Andrinople, 344. Est commis à la garde du camp devast cette ville, 352. Rallie les fayards à la bataille d'Audrinople, 356. Prie le doge de Venise de se joindre à lai. 358. Se retire avec lui du côte de Rodosto, 360. Va à Pamphyle, 361; ensuite à Charyople, 364; et enfis a Rodosto, où il entre, 366. Commande l'avant-garde de l'armée detinée à combetire Johannice, 406. Est envoyé au secours de Read Tritht, 410. Accompagne l'Empereur, qui va faire lever le siège de Cibotos, 432. Monte une des galers qui vont au secours de Squise, so Reçoit du marquis de Montferrat la ville de Messinople et ses depen-dances, et devient son homme-lige, 452. (Ville-Hardouin.)

VILLE-HARDOUIN (Geoffroy), neveu du maréchal : ses aventures; æ réfugie auprès du marquis de Mostferrat, et refuse de se fixer supres de lui, I, 72. S'associe à Guilleure Champlitte; fonde avec lui un petit etat, 73; sa fortune, 96. (Neace.)-Il prend la croix, 102. Revient de Palestine ; est jeté par la tempête se port Modon; se lie avec un seigner grec, fait des conquêtes avec lui; va trouver ensuite le marquis de Mostferrat, dont il refuse les offres, 332; puis s'associe à Guillaume de Chemplitte, et se rend avec lui à la vile de Modon, 334. Défait les troupes de Michel, et s'empare de Coron, 336 (Ville-Hardouin.) - Deven prince d'Achaie, se porte contre le clergé à des excès qui lui attirent les censures du Pape, 469. Est requis de marcher à la défense de Convaisseaux à la flotte vénitienne com-mandée par Michieli, et tous deux battent la flotte de Vatace; est in-vité par le Pape à secourir le pa-triarche de Constantinople et les le la Morée, qui n'ont pas beister, 492. Va débloquer e Constantinople avec 22, et fait entrer quelques sesla ville, 497. Réclame des maidérables qui lui étoient. Donne sa fille en mariage, frère de Théodore d'E-Est fait prisounier par re de Paléologue; refuse soltre celui-ci pour empesafermé dans une prison, menet à Paléologue; est réses Etats; fait de nouvean ; est vainou, et meurt en i famille se fond ensaite maison de Savoie, 512. le FEmp. Let.)

EARDOUR (Guill. de), Achaie, accompagne Louis pte, II, 102.

EDISANT (Louis de Huveu de Cheverny, est asns l'église de Lasse, dans le faine, XXXVI, 147. AGRE (le capit.) est tue d'uusade au riege de Santia,

suve (J. de), écuyer houroffre de disputer le pas sun à Châlons-sur-Saône de Lalain, X, 29.

gove (Guillaume de), un liers qui accompagnérent in dans le royaume de Naqui le Roi cn confia la déne sait rien sur son or gil'époque de sa naissance port ; il fut un des écuyers commandement de la vilni, dans la province de sa confié, XIV, 249. Asle château de cette ville, es offres brillautes que lui nce Frederic s'il veut se Abandonné par ses . **5**٤ artillerie, il soutient un ible, et ne se rend prisonla dernière extremite; reme galère, il suit pendant ris la flutte cunemie; est seme dans le château Neuf où il commence ses Mé-52. Comment sa captivité

fut rendue plus dure; mis en liberté, il arrive à Marseille dans un dénuement absolu; va en pélerinage à la Ste.-Baume, en demandant laumône, 253. Est reçu avec bonte par le Roi, qui le nomme son maître d'hôtel, 254. (Notice.) - Les habitans de Trani s'étant levés pour le roi Ferdinand, veulent se saisir du gouverneur Villeneuve, 266. Celuici, bien accompagne, se retire au château, fait lever les ponts et charger l'artillerie; init trois sorties; se trouve à la fin tellement environné de fosses, qu'il ne peut plus sortir que par la mer, qui est sussi bien gardée que la terre, 267. Il refuse de livrer le château à la seigneurie de Venuse, 268. Fait le même refus au priuce Frédéric, 269. Reste avec huit compagnons pour defendre la place, les autres s'étant vendus au prince; refuse néanmoins de se rendre, 270. Noms des 32 traitres qui abaudonnent Guill. de Villeneuve, 271. Détails sur l'assaut qu'il soutient pendant trois heures, 272. Comment il obtient la vie sauve, 273. Est conduit prisonnier dans une galère de la flotte napolitaine; arrive au port de Brindes, 274. Est visite par le seign. de Lespare, prisonnier au château de S.-André; en reçuit dix ducais, 275. Est témoin devant Tarente d'un combat que la galère qu'il monte et deux brigantins livrent à quelques petits bâtimens de cette ville, où commandoit pour le Roi le seign. Georges de Silly, 27 Est mis dans la tour du portail du château de Gallipoli; y trouve Pierre Pregose de Génes et Gaspard de Giresmes, faits prisonniers; revient dans sa galère avec d'autres prisonmers français, 286 Arrive avec la flotte devant la ville Ugento, on commandoit le connetable d'Aubigny; aborde à Messine, 287. Description de cette ville; suite de l'itinéraire de la flotte, 288 Dangers qu'elle court dans le golfe de Salerne, 200. Arrive dans le port de Na-ples; Villeneuve reste un mois dans sa galore avec les autres prisonniers

français sans descendre à terre, 292. Détails sur le siège du château Neuf de Naples, 295. Villeneuve est présente au prince Frederic; triste état dans lequel il paroit, 300. Son entretien avec le prince, 302. Est conduit avec le seign, de Lespare dans la ville de Naples; après la prise du château Neuf, est mis dans la grosse tour du portail de ce château, 301. Sa douleur et sa résignation en se voyant rester seul prisonnier, par le départ et la délivrance de ses compagnons de captivité Jean de Rabot, conseiller du roi de France, et Gaspard de Giresmes, homme d'armes, 311. Il est mené au plus haut de la tour sous une voûte obscure, 312. Par suite du traité d'Atelle, est mis en liberté, 317. S'embarque sur un galion appartenant au prince Frédéric, lequel ramène en France les gens d'armes du seign. de Ligny, 319. Aborde au port de Monaco; comment il y est reçu; se rend à pied à Marscille; refuse les offres du gouverneur de Provence; fait un pé-lerinage à la Ste.-Baume; passe à Beaucaire dans sa maison, 320. Se rend à Lyon, où il trouve le Roi; accueil touchant qu'il en recoit; est fait son maître d'hôtel de la bouche. 321. (Mém. de Villeneuve.)

Villeneuve (Pierre de Bourdic, seign. de), gouverneur de Mont-pellier, n'ose employer la force pour faire cesser les prières publiques des

protestans, XXXIV, 343.

VILLENEUVE (le sieur de), gentilhomme de Quercy, annonce aux habitans de Mantes la victoire qu'Henri iv vient de remporter à Ivry, et les engage à se reudre au Roi, XL, 38.

Villequien (René), chevalier de l'ordre du Roi, tue sa femme enceinte avec une de ses demoiselles; causes de cet assassinat, XLV, 155. Il obtient sa grace du Roi; épitaphe faite sur cette dame, 156. Empêche le Roi de faire prendre et tuer Jean Leclere et ses complices, 432.

VILLERET (Aimery de) prend la croix, 1, 104. Meurt à Constanti-

nople fort regrette, 316.

VILLERUY, ministre sons Charles ix, se déclare constamment pour le catholiques; est un des principaus negociateurs du traite de Nemours. concourt au traité de Rouen, XX, 29. Est momentanément eloque des affaires; suit le parti du duc de Mayenne; attache les catholiques a Henri Iv; contribue à rendre à la France son ancienne prosperite, 30. La seconde partie de ses Memoires repaud beaucoup de lumière : ur la vertable situation du duc de Mayenne, 31. Il est admis au conseil géneral de l'Union, 223. Rejette avec indignetion les offres de l'ambassadeur d'Espagne; demande son congé au dec de Mayenne ; l'engage à rentrer sou l'obessance d'un prince français: consent à continuer de faire parie du conseil du duc, 233. (Introd. -Il est dépêché plusieurs fois par lello pour traiter avec les princes de la Le gue; conclut avec eux un nuuvel edit de reunion, XXXVI, 112. Abandonne la Ligue, qu'il a embrassée par depit; se soumet à Henri IV, et represd ses fonctions de secretaire du Roi. 259. (Cheverny.) - Son discours au duc de Mayenne pour le detourner de se mettre sous la protection du roi d'Espagne, XXXIX, 323. Sa lettre au même pour l'engager a négocier publiquement avec le Bos, XLII, 112. Il quitte le parti de la Le gue, et est remis par le Roi dans m charge de secretaire d'Etat, 113. (Mem. de Cayes.)

Sa naissance, sa famille; son ceractère; son entrée dans le monde; son mariage; il fait une cour a à Catherine de Médicis, XLIV. 3 Il est chargé de deux missions qu'il remplit avec beaucoup de dexterite; obtient la survivance de la charge de secrétaire d'Etat de son bess pere; s'attire la faveur de Charles ix, 4. Henri in lui accorde une grande confia**nce; conseils de V**dleroy à ce prince sur la conduite qu'il doit tenir envers les protestans, 5, et envers les confréries; il est charge de négocier avec le duc de Guise ; signe le traité du 21 ju llet

1588; est renvoyé da ministère, 6. Devient un des conseillers in un du duc de Mayenne; entretient pendant cinq ans des négociations avec Henri 1v, du consentement du duc; est chargé par ce Roi de la principale direction des affaires etrangères, 7. Se trouve en oppo-sition avec Sully pour la politique extérieure; désagrement qu'il éprouve au sujet d'un de ses commis de bureau, 8. Henri sv le console et lui conserve sa confiance, 9. Villeroy se dévoue au service de Marie de Médicis; il se brouille avec Sully; fait decider que Louis xIII épousera une princesse espagnole, 10. Il propose à la Reine de manches con-tre les princes rebelles de la charge de la direction de responsations de Loudun; il est disgracié, puis rappelé, 12. Il meurt peu après; ommage rendu à son désintéressement par le card. de Richelien ; idée des Mémoires de Villeroy, 13. Sur quelle édition ils ont eté réimprimés dans oette Collection, 14. (Votice.) — Motifs qui ont engage Villeroy à écrire ses Memoires, 20. A 24 ans il est pourvu de la charge de secrétaire d'Etat, 21. Mess. de Morvilliers et l'évêque de Limoges le mettent su courant des affaires, 22. Il est envoyé en Languedoc avec M. de 8.-Sulpice pour apaiser les troubles qui s'y sont éleves, 23. Reçoit du Roi à Avignon l'ordre de faire arréter M. de Montmorency-d'Amville, 24. Avertit tous les gouverneurs et capitaines consuls de ne plus le reconnoitre pour gouverneur, 25. Réfutation des faussetes repandues sur l'objet de sa mission, 26. Il est envoye par la Reine mère au devant de Henri III à Turin, 27. Est char-ge par le Roi d'entreprendre la néociation de la paix avec le rui de Navarre, 31. Conclut aussi le traité de Flex avec Monsieur, 33. Causes des nouveaux troubles; il est faussement accusé par Salcède d'avoir

contre son avis, envoyé à Epernay vers la Reine mère ; quelle est sa conduite en cette occasion, 37. Moyens dont le Roi pouvoit se servir pour assurer son autorité sans faire assassiner le duc de Guise, 38. Amitié de Villeroy pour M. de La Valette, père du duc d'Epernon; cause de l'inimité du duc contre lui, 43. M. de Villeroy recherche la fille de M. de Mandelot pour son fils, d'après l'autorisation du Roi, 46. Il demande au Roi la permission de se retirer, ayant été menacé et injurie en sa présence par le duc d'Épernon, 50. Après avoir obtenu satisfaction du duc, il prie le Roi d'envoyer la compagnie de son fils à l'armée que le duc doit commander contre les huguenots, 51. Il sollicite en vain M. d'Epernon d'arranger les différends qu'il a avec mess. de Guise, 52. Conscille au Roi après l'arrivee du duc de Guise dans Paris, de remedier aux maux présens par la douceur plutôt que par la force, 54. Est chargé d'aller a Paris négocier la paix, 55. Sa conduite dans cette négociation; il s'abstient d'offrir au duc de Guise la lieutenance generale du royaume, comme il etoit autorisé à le faire, 56. Propose a M. de Dunes de se rallier au Roi avec le sieur d'Antragues son frère, 60. Détermine le Roi à écrire de sa main au sieur d'Antragues, 61. Va trouver à l'aris le sieur de Dunes, pour conférer avec lui sur la reponse qu'il a faite aux offres du Roi, 67. Rend compte en plein conseil des négociations dont il a été charge; est renvoyé de nouveau à Paris pour les continuer, avec une instruction secrète relative au pouvoir à donner au duc de Guise, 68. Son entrevue avec le sieur d'Antragues, 70. Il retourne une troisième fois à Paris, conclut les articles de la paix, 72. Ecrit de la part du Roi aux habitans d'Angoulème qu'ils aient à ne recevoir personne dans leur ville qui puisse leur faire la loi fait des projets avec le duc de Gui-se pour troubler le royaume par le ans un ordre exprés de Su Majeste, moyen du roi d'Espagne, 34. Il est. 76. Raisons qu'il oppose à M. de

Dunes dans la poursuite qu'il veut faire du gouvernement du duché d'Orléans pour M. d'Antragues, 84. Il sollicite su retraite, et obtient d'être déchargé d'une partie de ses fonctions de secrétaire d'Etat, 88. Recoit une faveur du Roi relativement au gouvernement de Lyon, 91. Peu après est déchargé de son office et du service du Roi, 92. Demande la continuation du paiement des gages et pensions dont il jouissoit pour l'aider à vivre dans sa maison, 95. Reçoit une réponse qui lui ôte toute espérance de récompense et de gratification, 96. Sa réponse aux objections faites sur les causes de sa disgrace, 97. Il demande inutilement au Roi, d'après sa promesse écrite, le gouvernement du Lyonnais pour son fils, 114. A la mort du duc de Guise, il requiert en vain les officiers et habitans de Corbeil de rester dans le devoir, et de ne rien entreprendre contre l'autorité du Roi; quitte la place de capitaine qu'il occupoit, 116. Fait assurer le Roi de sa fidélité; reçoit ordre de faire retirer son fils de la ville de Lyon, 117. Envoie demander au Roi un passe-port pour sortir du royaume, 118. Raisons qui le forcent à entrer dans la Ligue lui et son pere, 119. Henri iv l'envoie chercher pour le charger de travailler à la paix avec M. de Mayenne, 124. M. de Villeroy n'ayant pu obtenir la permission du duc d'aller trouver le Roi, obtient seulement de faire savoir à Sa Majesté qu'il lui plaise d'envoyer quelqu'un des siens pour connoître ses intentions, 125. Il demaude une seconde fois inutilement au duc la permission de se rendre auprès du Roi, 128. Supplie le duc de lui dons ner conge de se retirer dans sa maison, ne voulant point avoir part à l'injuste entreprise du roi d'Espagne sur le royaume de France, 129. Il s'oppose dans le conseil du due aux propositions des agens de l'Espagne, 147. Va trouver à Noisy le cardinal de Gondi pour l'enga-

ger à venir à Paris aider les gens de bien, et disposer le cardinal-legat à chercher les moyens de pacifier œ royaume, 148. Envoie au duc m memoire contenant les avis qu'il la a dounés pour sa décharge, 149. Refuse d'accepter une provision de consciller du duc qui lui est envoyee; contribue à sauver la vie du presdent de Blancmenil, 151. Se dispose à retourner chez lui lorsque la nouvelle de la bateille d'Ivry le retient à Paris, 153. Va trouver le dec à S.-Denis, 154. Reçoit un paneport pour aller trouver le Roi a Mantes; voit le sieur Duplessis-Morsey, 155. Son entretien avec lui sur la Melun, 167. Son entrevue avec Sa Majeste; il lui représente que tout dépend du point de la religion, et qu'il ne tient qu'à elle de rendre tous les Français heureux en embrassant la religion catholique, 168. Réponse du Roi, 170. Il retourne à Soissons en rendre compte au duc, 178. Sa correspondance avec M. de La Verrière, chargé par le Boi de recevoir ses lettres et de lui repondre sur le sujet de la négociation, 179. Il fait demander au Roi les passe-ports et la seuve-garde qui lui ont eté promis, 182. Pourquoi ils lai sont refusés, 183. Il en reçoit un qu'il renvoie, ne pouvant plus s'en servir, 189. Il essaie inutilement de preserver du pillage des etrangers toutes les églises depuis Lagny jusqu'a Paris, 190. Est invité par le cardinal de Gondi et par le chacelier à reprendre la poursuite de ses négociations, 194. Répond qu'une negociation secrete et particulière ne peut être bonne à rien, et qu'il faut traiter publiquement et par commissuires, 198. Sur les instances de son père, il se rend à Postoi-se pour traiter d'une suspension d'armes, 200. Difficultés qu'il rencontre de la part du Roi pour la

VIL

, 203; et de la part du duc me, 205. Conclut a Manes commissaires du Roi un t pour la sûreté et liberté age; obtient des passe-ports no de Mayenne à l'effet de r une assemblée générale 208. Se plaint au duc et au : Jeannin du contenu des convocation envoyées dans nces, 210. Son entrevue loi à ce sujet, 211. Il va a duc de Mayenne pour sesser les lettres de convo-13. Obtient qu'elles soient L et les fait approuver par 4. Fait obtenir pour mess. **t de Comblizy, c**omman hateau-l'hierry, une capinorable, 227. Entretient Chesy de la nécessité de min, 244. Ses conferences sé de Bellosane à cet égard, prespondance avec le préannin sur le même sujet, istances auprès de mess. s et de La Verrière pour s Roi à se faire catholique, ne avis au ducde Mayenne citions favorables du Roi, **con**ferences avec M. Du-Son entrevue avec M. i, 262. Il euvoie le nieur de i an duc de Mayenne, pour part de l'ouverture qu'il a io le cardinal de Gondi mer echeminement aux afmed de la réponse du duc; il est cause, 264. Part part Puplessis des lettres du pre-annin sur les moyens d'asreligion et le parti, 276. ose des articles pour entrer sation, 278. Sa corresponrec Jeannin sur ce sujet, dresse a M. Duplessis un contenant les principaux le la lettre du president , 294. Voit les meréchaux et de Bouillon, et les entrepe qui concerne le bien pu-7. Traverses qu'il rencontre negociation, 300. Il en rend a duc de Mayenne; lui

donne des conseils pour le rétablissement de la paix, 302. Est chargé par le duc de voir le Roi, 306. Presse le Roi de fuire sa conversion, et d'envoyer à Rome à cet ellet, 308. Réponse satisfaisante de Sa Majesté, 310. Presse le cardinal de Gondi d'aller à Rome pour travailler à la conversion du Roi, 314. Propose aux catholiques serviteurs du Roi de rechercher les membres de l'assemblée générale de la Ligue, pour aviser ensemble aux moyens les plus propres de conserver la religion catholique et le royaume, 319. Débats que cette proposition cause dans l'assemblée, 321. Raisons employées pour la faire approuver du cardinal légat, 326. M. de Villeroy est nomme adjoint aux conférences de Suresne, 330. li prend congé de M. de Mayenne, lui déclarant qu'il ne veut plus demeurer dans un lieu où l'on fait si bon marché de l'honneur et des lois de la nation, 333. Assiste aux conférences tenues à Andrezi et à Milly pour aviser aux moyens de pacifier le royaume, 341. Conseille au duc de Mayenne de s'accommoder avec le Roi, 312. Est chargé par lui de demander au Roi une prolongation de la treve, 350. Se plaint au duc de l'avoir trompé sur ses sentimens; lui reproche sun aveuglement, et son attachement aux Espagnols, qui le hausent, 355. Obtient du Roi que la trève sera prolongée de deux mois, 363. Prend conge du duc de Mayenne, auquel il reproche de nonveau sa conduite , 372. Obtient da Roi une treve particulière pour Pontone, 375. Exhorte par lettres le duc de Mayenne à faire la paix avec le Roi, 376. Son avis au duc, après la mort de Henri 111, sur le choix des trois moyens par lesquels on peut remedier aux désordres du royaume, 384 et suiv. Harangue faite pour être pronoucee dans l'assem-bies des Etats de la Lague, \$17. Dangers pour la Prance et la religion catholique d'oure un roi du choix de l'Espagne, ou de se harer au roi

d'Espagne lui-même, 437 et suiv. Lettre à M. du Maine pour lui représenter la foiblesse de son perti et le peu de confiance qu'on a en lui, 482. Lettre à M. de Bellievre , dans l'aquelle il se plaint de certains écrits publics sans sa participation, 484. Manifeste sur l'évasjon et fuite du sieur Loste, commis de M. de Villeroy, 487. (Mém. de Villeroy.) -Un écrit intitulé Avis d'Etat sur les affaires du temps est adressé par Villeroy au duc de Mayenne, dans lequel il lui conseille de traiter avec le Roi plutôt qu'avec l'Espagne, XLVI, 22. Il quitte le duc de Mayenne et se retire à Pontoise, dans le dessein de reconnoître le Roi, 565. Ecrit au même, pour le prier d'agréer qu'il accepte la trève qu'il a demandée au Roi pour la ville de Pontoise, 590. Rentre dans sa charge de secrétaire du Roi, 607. Refuse de signer un écrit patent de 40,000 écus pour Concini, XLIX, 131. (L'Estoile.) Sa mort; ses services sous les rois Charles 1x, Henri 111, Henri 1v et Louis XIII, L, 409. Son caractere, ses talens; fausse accusation de ses ennemis, 411. (Fontenay-Mareuil.)

VILLERS (Alex. de) se rend à Ve-

nise, I, 146.

VILLERS (J. de) manque aux promesses qu'il avoit faites anx chefs croisés, I, 132. Est fait prisonnier par les Turcs près d'Antioche, 260.

VILLIERS (J. de), évêque de Bombez, député aux Etats généraux de Tours, en est nommé président,

XIV, 136.

VIMERCAT (Scipion), capitaine, est défait par les Espagnols près de Monteil, XXIX, 279. Défait un parti d'Impériaux attirés dans une embuscade, XXX, 260. Surprend un autre parti près de Valence; fait un grand nombre de prisonuiers; est nommé capitaine de la compagnie qu'avoit son père, 262.

VIMERCAT (Francisque-Bernardin) repousse avec Bl. de Montluc les ennemis dans Sève ou Ceva, XXI, 160. (Comment. de Montlue.) - Se rend maltre de la ville d'Albe; XXIX, 149. (Du Villars.)

VINCENTIO, secrétaire du chal d'Ancre, est chargé d'une lettre de la Reine mère pour M. d'Epernon; engage ce seigneur à délivre la princesse, L., 429. Vixos (le capit.) se distingue a siège de Montségur, XXII, 91. Vixs (le sieur de) fait déclarer le

principales villes de Provence pour

le parti de la Ligue, XXXIX, 9. VIOLE (le présid.) est enterrésrec une grande pompe; accidens arrivés à son enterrement; ses bérities refusent 100,000 francs de son étal.

XLVIII, 295.

VIOLE (Michel), abbé de Sainte-Euverte, meurt à Orléans en edur de sainteté; il fait plusieurs prédictions, dont quelques unes se son trouvées vraies, et d'autres fammes, XLVI, 227.

Viquenane (M. de), appelé le Seigneur, conseiller au parlement de Rouen, épouse, par arrêt de la cour du parlement de Paris, la fille qu'il a fiancée; détail sur ce mariage forcé, XLVIII, 4:4.

VIRET (P.), ministre protestant, prêche à Nismes et à Montpellier, et attire une foule d'étrangers qui viennent pour l'entendre, XXXIV.

Vissis (J. de) prend la croix, I. 102. Arrive au port de Constant-nople après la bataille d'Andrine ple, et refuse à Conon de Bether de demeurer, 366. Se rend à Redosto, où il refuse également de per ter, 368.

Visan (Ch. de), valet de chem-

bre du duc de Bourgogne, johte m mariage de ce prince; X, 33a. Visconta (Benedict), gentill. mi-lanais, mécontent du duc Françoi Sforce, essaie de le tuer, XVII. 422. Parvient à se sauver, 423.
Viscourz (le capit. Thibault).

portant de l'argent à Casal, tombe dans une embuscade, où plus des siens sont faits prisonniers, XXX , 261.

Visque (Jacq. de), comte de S.-

oheval, piémontais, dispute **'armes** pres de Dijon, IX , te une seconde fois contre Vaudrey; est blessé au un (Ludovic), citoyen de pour délivrer cette ville ités de Fabrice Maramault, François-Marie, duc d'Urs rend maître de cette pla-11, 20. t (le baron de), accusé d'a-Du Gast, favori du Roi, mné à une amende et à des m et intérêts, XLV, 123. ı frere, prevôt de Paris, de # 4,000 écus, 136. Est tué sar le jeune Millaud, dont père, 262. 981, seigneur italien, eu-Cosar Borgia, est indignessacré dans la petite ville **glia, X**V, 52. T (Camille), seign. italien, nz Français à la bataille de ast d'avis qu'on poursuive XIII, 143.

(le seign. de) est fait prians une sortie devant Metz, 363. (Siege de Mets.) nale au siege de Paris, 154. Reconnoit le pretorité d'Henri iv aprés la na de ce roi ; recompense ecoit, 254. Public un maes raisons qui ont dicte sa a, et l'envoie à Paris, invimarchands et echevins de le à imiter son exemple, everny.) - Accompagne le avenne a son retour a Parvient le principal exécua vengeauce que le duc tire · du meurtre du president XL, 383. Quitte le parti ue pour celui du Roi; est

(le sieur de) s'empare par

en du château de Saulx-letmé au château de Gran-XV, 394. (André de) se déclare pour

Blanche de Castille, II.

73. Public un manifeste sur les causes qui l'ont porté à se soumettre, 75. Entre dans l'aris par la porte S.-Denis pour favoriser l'entrée du Roi, 195. (Mém. de Cayet.)—Il en-tre dans l'aris à la tête de 300 chevaux que l'ambassadeur d'Espagne se charge de payer, XLVI, 48. Of-fre au duc de Mayenne de pendre les Seize, et le pousse à l'exécution que le duc fait faire, 208. Va dans les maisons des Seize pour les arrê-ter, 228. Rend au Roi la ville de Meaux, 544. Sa réponse à l'envoye de M. de Mayenne, qui lui reproche d'avoir rendu cette ville, 558. Sort de Meaux, après avoir déclaré aux habitans qu'il se range du parti du Roi, 566. Y rentre à leur sollicita-tion, et leur donne l'écharpe blanche, 567. Entre dans Paris par la porte S.-Denis, XLVII, 20. (L'Estoile.) - Se retire à Meaux dans son gouvernement, et traite de sa reduction au service du Roi, XLIX, 467. (Mem. de Marillac.) - Dispuse tout pour attaquer le maréchel d'Ancre a sou entree au Louvre; va dire au Roi que le maréchal est mort, L., 375. Est fait maréchal de France, contre l'avis de M. de Villeroy, 388. Obtient 200,000 franca pour sa charge de capitaine des gardes, 389. (Fontenay-Mareuil.) Vittoni (P.) fait imprimer ses ou-

VITTORI (P.) fait imprimer ses ousrages par Henri Etienne; mêne de Thou à la bibliothèque de S.-Laurent de Florence, XXXVII, 247. Deplore la dissipation de celle de Medicis, 248.

Vivanois (le seign, de), fils du seign, d'Alègre, est tue a la bataille de Ravenue, XV, 46.

Vivès, pige du roi de Navarre Henri d'Albret, fait echapper ca prince du chôteau de Pavie, XVII, 20.

Voné, procureur au parlement est contraint de quitter la ville pour avoir conseille a sa patrie de faire faire des cuilleres d'argent pour donner à ses juges, XLVII, 76

ue pour celui du Roi; est Voisin, assissii, est aláous par ouverneur de Meaux, XIII, arrêt du parlement, XIVIII, 319, Volsky (Thomas), cardinal d'Yorck, ministre de Henri viii, joue le rôle d'arbitre aux conférences tenues à Calais entre les ambassadeurs de l'Empereur et du roi de France; sa partialité pour Charles-Quint, XVII, 46. (Introd.) — Il vient à Amiens de la part du roi d'Angleterre, et conclut un arran-gement pour la levée d'une armée destinée à remettre le Pape en liberté, XVIII, 30. (Du Bellay.)

#### WAY

Voetin (Bernard de), écuyer ga con, dispute un pas d'armes près de Dijon, IX, 337.

Vounton (le sieur de) : anecdete curieuse sur la manière dont il se délivre de sa prison, XXXII, 494.

Voyaons entrepris par des mav-res hollandais au Cathay et à la Chi-ne par le détroit de Nassen; détais curieux à ce sujet, XLIII, 420 et

## W

WAILLY (J. de), un des plus fideles serviteurs du Dauphin, est ar-rête, VI, 306.

Wallons (les) font à Paris une mascarade du saint homme Job, laquelle est mal vue du peuple, XLVI, 153.

Wanon (Raoul de) est pris par les Sarrasins, et délivré aussitôt par

Joinville et sa troupe, II, 242.

Wartz (le capit.) est blessé au siège de Fossano, XVIII, 478. Force les Impériaux à coups d'arquebuse à abandonner un des boulevards de Turin , XIX , 263.

Warwick (le duc de) reçoit de Henri v mourant la surintendance de l'éducation du jeune roi son fils,

VI, 360.

Warwick fait le siège de Montargis avec Suffolck et J. de La Poll, VIII, 27. (Tabl. durèg. de Ch. r11.) - Forcés de se reurer et de passer la rivière, sont poursuivis et défaits, 127. Le comte de Warwick assiége Pontorson, qu'il prend par composition, 134. (Mém. conc. la Puc.) Paroles atroces qu'on lui attribue au sujet de la Pucelle, 299. (Suppl. aux Mem. sur J. d'Arc.)

WARWICK (le comte de) se réfugie en France avec le duc de Clarence; par quels moyens il entretient son grand crédit en Angleterre, X, 276. Mém. de La Marche.) XII, 26 et suiv. — Comment il se rend maltre

du roi Henri, et le conduit à Lon-dres, XIII, 251. Chamé per le Rai, se réfugie en France avec le duc de Clarence, 396. Repasse en Angle-terre avec des secours d'housses, 400. Délivre le roi Henri de prison : est fait gouverneur du royaume, 402. Est tué dans une grande be-taille avec le prince de Galles, 409.

(J. de Troyes.) Warwick, chargé de défendre le Havre, n'oppose qu'une fuible résistance, et rend cette place per capi-tulation, XX, 115; XXXIII, 301

Wasser (le capit.) rompt une la ce pres de Brignoles avec un capit. espagnol, XIX, 64. Waste de Montredon, bailli de

Rouen, est tué su combat d'Aire.

XIV, 90.

Waudrois (les), ou les Etrangem bandes de pillards à la tête desquels étoient les capitaines Gastelain Bast, J. de Guigny, le bâtard de Tien, Charles l'Abbé, J. Duclau, Mas-thieu Després, VII, 280. Ils pillent la ville et le château d'Avencourt, Neuchâtel-sur-Aisne; ravagent le Vermandois, le Boulonais; sont bettus par les gens du pays, et forcés

de se retirer, 281. WAURE (Claude), cheval. anglais, joûte au mariage du duc de Bour-

gogne, X, 374.

Waysy (J. de), prêtre, va tout seul attaquer six chess surrasins, et

les force à prendre la fuite, II,

WEYMAR (le duc de) vient à Paris; propositions qu'il fait au Roi, 235. Assiége Saverne avec le cardinal de La Valette; accorde au uverneur une capitulation; est

blossé à ce siège, 238.

WILLAUME DE CHELERS et sept autres avec lui enlèvent en plein amp une jeune fille; le peu de justice qu'il y avoit alors assure leur unité, XI, 59.

VILLEST (le sire de) et l'évêque de Térouane rendent la Bastille au connétable de Richemont, moyenment composition, VIII, 491.

WILLERET DE NOEUVILLE, pelletier, épouse la vouve de J. Pinte, du même état, le jour même où il est enterré; raisons qui semblent excuser un mariage aussi précipité, XI,

Wincestra (le cardinal de) est chargé d'entrer en négociation avec la France pour la paix, VIII, 66. (Tabl. du règ. de Ch. r.i.) — Paro-les atroces qu'on lui attribue au sujet de la Pucelle, 299. Il occupe un les trois échafauds dressés sur la place du vieux Marché de Rouen pour le supplice de la Pucelle, 307. Ordonne de jeter à la Seine ses cendres et ses 08, 309. (Suppl. aux Mém. sur J. d'Arc.)

WISANT (Jacq. et Pierre), parens d'Emstache de S.-Pierre, se sacri-

fient généreusement avec lui pour

leurs concitoyens, IV, 115. WITTEM (le sire Prédéric de) fait avec Pietre de Was la guerre aux Secresins pendant un an, X, 255. S'y acquiert beaucoup d'honneur,

Wirrzunzao (Christophe, duc de), présente à François i une requête pour être réintégre dans les Etans de son père, XVIII, 209. Détails sur cette affaire, 210. Parolt à l'assemblée d'Ausbourg pour faire va-loir ses droits, 223. Ne pouvant obtenir justice de l'assemblée, vend au Roi le comté de Montbelliard, 264. Fait la guerre à l'Empereur et au roi de Hongrie; rentre en possession de son duché; rend à François 1 le prix de la vente du comté, et en redevient possesseur, 265.

WOLFGAND DE BAVIÈRE, duc de Deux-Ponts, entre en Bourgogne à la tête d'une armée; surprend la ville de La Charité; meurt de maladie au château de Lescars, XX,

WOLRAD DE MANSPELD prend le commandement de l'armée du duc de Deux-Ponts, et joint l'armée protestante sur les bords de la Vienne, XX, 136.

Woss (J. de), cheval. gantois envoyé pour traiter de la paix avec le duc de Bourgogue, voyant l'obstina-tion des rebelles, ne veut plus re-tourner à Gand, X, 125.

X

XAINTRAILLES (Poton de) est dé-puté auprès du duc de Bourgogne pour lui proposer de recevoir la ville d'Orléans en sequestre, VIII, 39. (Tabl. du règ. de Ch. rii.)—Est blesse à l'assaut du boulevard d'Orléaus, 1/2. (Mém. conc. la Puc.)-Prend d'assaut une besuille de Ner-

cy, 467. Ranconne tout le pays des environs de Metz, 469. Défend Gerberoy contre le comte d'Arondel, et le force à lever le siège, 478. Joue un tour au connétable pendant le siège de Pontoise, 522. (Richemont.)

Yoré (Guill. de Maugiron, seign. d'), ne veut point quitter Casal, malgré l'ordre que lui en donne le maréchal de Brissac, XXI, 109. (Comm. de Montluc.) — Défait les Italiens et les lansquenets à Visque, XXIX, 76. Est blessé à mort per un boulet, 282. (Du Villars.)

YMBERCOURT (le seign d') est tué à la bataille de Marignan, XVI, 103. YOLANDE, sœur des empereurs la-

tins Baudouin et Henri, mariée à Pierre de Courtenay, reçoit avec orgueil le titre d'impératrice, I, 460. Part avec son mari, 461. Le quitte à Brindes, et fait voile pour Constantinople, 463. Est pénétrée de douleur en apprenant sa captivité; est déclarée régente, et accorde toute sa confiance à Conon de Béthune, 465. Accouche d'un fils; est continuce régente, 466. Resserre l'alliance faite auparavant avec Lascaris; lui donne sa fille Marie en mariage; sa mort, 467.

YOLANDE DE BOURGOGNE, épouse de J. Tristan, accompagne son mari

à Tunis, II, 150.

YOLANDE, duchesse de Savoie, sœur de Louis x1, apprenant la défaite du duc de Bourgogne pres de Grandson, se rapproche du roi de France, XII, 204. Enlevée et conduite de force au château de Rouvre, elle fait prier le Roi de la retirer, 2:3. Comment elle est délivrée,

Yorck (le duc d'), nommé pour succéder au duc de Bedfort en France, n'a ni les talens ni l'expérience que les circonstances exigent, VIII, 59. Arrête les progres des Français en Normandie, 61.

Youck (le duc d') est tué dens le plaines de S.-Albans; sa tête est portée au bout d'une lance, XIII, 255.

YSABELLE DE BOURBON, comtesse de Charolois, meurt à Anvers, et et enterrée à l'abbaye de S.-Michel, X,

246. YSABELLE, fille du dec de Coingogne, est mariée au seign. de la-

Vastain, X, 57.
YAABELLE, duchesse de Bourgo me, fille du roi de Portugal, eublit un couvent de sœurs grises de l'ordre de saint François, XI, 51.

YVAIN DE GALLES, dont Edouard avoit fait décapiter le père, devien le plus redoutable des amiraux de France, IV, 154. (Proc. des guerr ent. la France et l'Angl.) — Ausque l'île de Grenesey, et la livre au pllage, V, 119. Se réunit à la slotte espagnole, et rencontre le counte de Pembrock qui faisoit voile vers La Rochelle, 121. Brûle 3 de ses vas-seaux, et le force lui-même à se res dre à discrétion, 122. Reproches a injures qu'il lui adresse, 123. (Aac. Mém. sur Duguescl.)

Yves LE BERTON, de l'ordre des Frères précheurs, est envoyé par k Roi au Vieux de la Montagne, II, 326. Rapporte au Roi ce qu'il a appris de la religion de ce prince.

Yvor (le seign. d') est envoyé : Bourges pour commander pour les princes protestans, XXXIV, 156.

Z

ZAHIR, fils de Songour, est fuit prisonnier à la bataille de Gaza, III, 9. Est mené au Caire, 10.

ZAMET (le sieur), italien, loge le Roi et la Reine dans sa maison près de la Bastille, XXXVI, 492. (Pont-levoy.) — Accompagne M. de Ville-roy à Melun, et travaille de tout son pouvoir à la paix du royaume, XIIV, 167. (Mem. de Villeroy.) - Il donne

### ZAM

a due de Meye er en Rei, XLVII, 42. — Réconcilie le Rei e Rosny, XLIX, 400.

(L'Estaile.) — Réconcilie le Rei avec M. de Romy, XLIX, éco.

(Greulerd.)

ZAMORKI, grand chancel. de Pologne, het et fait prisonnier Maximilies, archiduc d'Autriche, élu rei de Pologne, XXXIX, 362 et suiv.

Portifie la place de Kaminiek contre les Tarteres, 372. Bet ces pendes. Sel. ples, 373.

Zana, ville d'Endevenie : les Prompsis et les Vénitions en finat le siège, I., 22, 168. Elle espisale, ie : les 150.

Zammon, émir, est nommé pour négocier une trève avec les Fran-çuis, III., s8.

FIN DU CINQUANTE-DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.

# ERRATA.

- Page 384, les articles Magdalon et Magdalon se rapportent en même personnage, différemment nommé par les auteurs de Mémoires.
  - 420, les articles *Merle*, capitaine protestant, et *Merle* (Matthiea), se rapportent aussi au même personnege.
  - 427, les deux articles Montfort (Simon de) n'en doivent faire qu'un.



•

•



1 265

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

16 64 H

STALL-STUDY CHARGE